







コトトレンタトに

MANUEL DE BIOCHADHE

## MANUEL DE BIOGRAPHIE,

01

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE

**A**BRÉGÉ

### DES HOMMES CÉLÈBRES.

PREMIÈRE PARTIE.

# ERRORE SELEC

d the Fill Sally for

21717117711175

#### MANUEL DE BIOGRAPHIE,

OU

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE

ABRÉGÉ

## DES HOMMES CÉLÈBRES,

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS;

COMPOSÉ

SUR LE PLAN DU DICTIONNAIRE DE LA FABLE DE CHOMPRÉ

PAR M. J. A. JACQUELIN,

MEMBRE DE LA LÉGION - D'HONNEUR,

REVU ET AUGMENTÉ

### PAR M. NOËL,

Ancien Membre du Conseil d'instruction publique, Inspecteur général honoraire des études, Chevalier de la Légion-d'honneur.

#### SECONDE ÉDITION.

PREMIÈRE PARTIE.



A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, RUE RAUTEFEUILLE, R° 10 BIS.

1855.

#### www.www.www.www.www.www.ww

#### AVERTISSEMENT.

Jamais on n'a tant publié de Biographies et de Dictionnaires des grands hommes que dans le temps où nous vivons; mais la partialité la plus révoltante s'y montre à chaque article, et, quoiqu'on veuille bien la décorer du nom de Couleur, ce ne sera jamais celle des honnêtes gens. On a trop oublié de nos jours qu'un livre de ce genre exigeait surtout une grande probité littéraire; nous avons le noble orgueil de croire qu'en publiant celui-ci, nous n'avons fait acception de personne, et que chacun y est traité suivant son mérite : tel a été notre but principal, et nous espérons l'avoir atteint. Les jeunes gens peuvent le feuilleter sans danger, ils n'y trouveront que de saines doctrines politiques et littéraires; en un mot c'est un Dictionnaire fait en conscience, et la nôtre ne nous reproche rien sur les jugemens que nous avons portés. Ensuite, nous avons cherché à ce qu'il fût aussi complet qu'il peut l'être dans le cadre que nous avons adopté : LA BIBLE, L'HISTOIRE ANCIENNE, LE MOYEN ACE, L'HISTOIRE MODERNE, même celle de nos contem-PORAINS, tout a été mis à contribution, en sorte que cet Abrégé peut s'appeler avec vérité une Biographie complète. Nous en avons rejeté tous ces prétendus grands hommes qui ne font qu'ensler certains dictionnaires, et ne servent qu'à vendre du papier imprimé.

Nous avons puisé aux sources les plus pures et suivi les autorités les plus respectables; les dates ont été scrupulcusement vérifiées sur un grand nombre d'ouvrages du même genre : le nôtre est une miniature; mais, nous aimons à le répéter, rien d'essentiel n'y manque, et ce résumé véritablement impartial peut tenir lieu d'un grand nombre de Dictionnaires volumineux et fort chers pour la plupart; nous offrons économie de temps et d'argent, ce double avantage n'est pas à dédaigner. Nous avons suivi pour la composition de ce Dictionnaire, le plan que Chompré a adopté pour son petit Dictionnaire de la fable, parce que, depuis long-temps, il a été approuvé par les bons esprits, et que trente éditions en ont montré l'utilité. Puisse le nôtre obtenir le même succès! Nous le méritons par notre ardent amour pour la vérité. par les soins que nous nous sommes donnés et le désir que nous avons eu de plaire à la fois à la jeunesse instruite et aux gens du monde.

Indocti discant, ament meminisse periti.

Nous avons pour les jeunes gens des pensions et des Colléges donné à ce Dictionnaire la forme d'un cours de littérature, ce qui n'avait pas encore été fait,

et nous avons fondu nos opinions dans celles de nos meilleurs littérateurs; pour les gens du monde, nous l'avons parsemé d'anecdotes piquantes qui lui ôteront sans doute cette sécheresse de style, ordinaire apanage de ces sortes de livres. Nous avions d'abord formé le projet de donner la liste des autorités qui ont servi à la confection de ce Dictionnaire; mais elle prendrait une place inutile, et le lecteur s'apercevra facilement qu'il nous a fallu consulter un grand nombre de bons livres ; on ne crée pas en ce genre, mais bien choisir c'est créer, et nous nous plaisons à répéter qu'on trouvera chez nous des idées saincs des hommes et des choses; nous avouons que la franchise, la bonne humeur et l'impartialité nous paraissent préférables à la médisance, à la satire et à l'esprit de coterie, et que la littérature du beau siècle de Louis XIV nous paraît l'emporter sur l'École roman. tique; en dernière analyse, tel est notre avis au lecteur : il se décidera en conséquence ; mais nous aimons à croire qu'il est beaucoup de gens de notre opinion. Quant à celle que nous avons en politique, ceux qui chercheraient à la pénétrer seraient extrêmement embarrassés: la politique n'entre pour rien dans ce Dictionnaire : elle devrait être bannie de la littérature où elle ne sert qu'à embrouiller les idées les plus claires; notre politique consiste à chérir notre Roi, à obéir aux lois, à respecter la religion de nos pères et à suivre la ligne de nos devoirs. Puissent les

jeunes gens, ou plutôt tous les Français, n'avoir jamais d'autres principes!

Ce Dictionnaire fait partie de la collection de Manuels formant une Encyclopédie des sciences, des arts et des belles-lettres, que le libraire Roret a l'heureuse idée de publier dans le format in-18. Ils sont tous à la hauteur des connaissances actuelles, et ils offrent à bon compte la substance des traités élémentaires que leur cherté ne met pas à la portée de tout le monde. Les jeunes gens des colléges et les hommes de la société qui n'ont besoin que de connaissances superficielles, trouveront dans celui-ci, les uns, de quoi satisfaire leur désir d'apprendre ou de se souvenir de ce qu'ils ont appris, les autres, le moyen de se donner facilement une teinte d'érudition, et de pouvoir prononcer avec sûreté, sur les grands hommes qui ont honoré la terre et font encore la gloire de la France.

#### DICTIONNAIRE HISTORIQUE

ABRÉGÉ

## DES HOMMES CÉLÈBRES.

#### ABA $\Lambda BA$

AARON, fils d'Amram et de Jo-fentendre disputer Dinias et Aristote cahed, de la tribu de Levi, frère aîné de Moyse et premier grand-pontife des Juifs, naquit en Egypte l'au do monde 2450. Il mourut âgé de 125 ans, et fut enterré daus une caverne de la montagne de Hor. Il avait passé 40 aus dans l'exercice du sacerdoce. Hy a plusieurs autres Aaron célèbres, entre autres saint Aaron, fondateur du premier monastère qui ait été élevé en liretague, mort en 580 ; el Aaron ou Haroun , surnommé Al Réchyd, le Juste, cinquième Khalife abbacyde et l'un des princes les plus celèbres de sa dynastie. Il monrnt en mars 809, age de 47 ans.

ABAILARD, no l'an 1079, mort le 21 avril 1142, fut supericur à son siecle par la profondenr et la variété de ses convaissances, par les charmes de son style et de son érudition profonde et fienrie. Ses aninuis avec Héloise, pièce du chanoine Fulbert, et la vengeance cruelle que eclui-ci exercasur lui, l'ont renda plus célébre que ses ouvrages maintenant oublies. On voit au cimetière du Père la Chaise le monument qui renferme ses cendres et celles de la tendre Héloise, dont les lettres, écrites en latin, sout bien supérieures à celles de son amont.

ABANTIDAS, fils de Paséas, usurpa le pouvoir à Sycione, vers l'an 267 avant J -C., en tuant Clinias, père d'Aratus, qui était à la tête du gouvernement. Abantidas poursuivait avec fureur tous les parens et les amis de ce vertueux citoyen, mais Aratus échappa à ses recherches. L'usu paieur se plaisait beancoop a seau a fait d'Abanzit, eneme vivant,

le dialecticien : ces deux philosophes voolant delivrer leur patrie, bui dressèrent une embuscade et le tuerent, Sicyane ne deviat pas libre pour cela, car Paséas, père du tyran, se mit sur le champ à sa place.

ABATI, famille noble florentine, à laquelle le Daute a donné de la célebrité. Il a place dans le trentedenxième chant de son Enfer, Boeca des Abati parmi les traîtres à leur patrie , pour avoir contribué à la defaite de Mont-Aperti (1260), et attiré sur Florence te plus grand desastre que cette république cut encouvé. Le Dante se represente lui même frappant et maltraitant dans l'enfer la tête de ce traître, qu'il y trouve enfencée dans des glaces éternelles, et dont il arrache les cheveux pour

lui faire dire son nom, ABATUCEI (CHURLES), d'une des premières familles de Corse, général de division en France, défendit Huninque contre les Autrichiens, et fut tué à 26 aus, en 1796, dans la grande île du Rhin. Ou lui érisea un monument en 1803, aux environs de Bâle.

ABAUZIT (Firmix), né à Uzès en Languedoc, le 11 unvembre 1679, mort à Genése, à 87 ans, le 20 mars 1767. Il se fit une grande reputation dans toutes les sciences. Tous ceux qui le voyaient admiraient son genre, son jugement et sa vaste érudition. Les plus grands hommes recherchaient sa correspondance, et le consultaient sur les questions les plus difficiles. Newton est de ce nombre, J.-J. RousBeloise. Ses mayres out ete publices a Widi, et porta ses ravages jusqu'en Londres (Hollande), en 1773, 2 vol.

îu-δ°. ABBADIE Jucorrs), né à Nav., en Béarn en 1657, mort en Augleter. le 25 septembre 1727. Il a fait un et fut l'époque de leur décadence. livre intitule: l'Art de se connaître s imême, plein de la meilleure philo-o- 1

phie et de recherches profondes sur les sources de la morale. Li est de plus autem d'un traité de la vérite de la religion chieffichne et d'un commentaire sur l'Amecalypse, dans lequel il s'est egaré. Abbadie fot un de ces Francois qui, à la revocation de l'edit de Nantes, postèrent leurs ta-

lens loin de leur pe rie,

ABDALLAII, père de Mahomet, ne en Arabie, était de la celebre tribu des Concel, et fut plus distingue par sa beaute et la ; more de ses mours gue par ses r'chesses. Abdel-Mothaleb son rice, dont il avait mente toute la tend esse . le elurgea d'acheter pour leur stende patrie les troci-Sincs don. elle manquait. Abdallah partit et sion ca jusqu'a Yatreb (aujound bei Merrue on il mearut, ne labs est, disco, pour heritage, à son E's, fige de deux m ds , que cina cha mrany et one sel se athicpienne, from les ne en e avalies, Abdylish fa rec. , le cor mo reine de Syrie . contracted faculte et de ses vertus; in the letter for digite, pore done or per pur control Congine de leur protore de sim pière d'autant de fot les gar cells 5 Malomet Liamème.

"CM and I e un que etalo 4 \* 1 de la la sanda roi Salchias : and In distance on properte . . . due or crimee avail but inter-

don the forem in horter

e Dorel, qui fot ete dats le feur · lence par l'erdre d' Naba-

statue que ce prince acuit.

en a fait un Lel eniso le de son poeme a M. gouverneur, ou vices des lardins. the sous in a last York.

un magnifique éloge dans la Nouvelle | n. vainqueur toutes les provinces du Concregor. Entin il fut vainen au mois d'actebre 755, par Charles Martel, et perit dans cette batei, le dont le succès -auva la France du joug des Arabes .

> ABIIIAS, Il y a quatre Abdias conons dans la Bible. L'un intendant de to maison d'Achab, roi d'Israël, du emps du prephète Elie : lorsque Jèzilel pouisuivait les prophètes pour es faire périr, et il en sauva cent qu'il ea fan dans deux eavernes , oùil les nourrit de pain et d'eau. L'autre A das est le quatrieure des douze peti's prophetes : it écrivit un chanite contre les Idumeens. On ne sait rien de son pays ni de ses parens; on ignore même to temy sanguel il a vocu. Les ins le font contemporain d'Amos, d'Osée et d'Issie : d'antres eroient qu'it a écrit depuis la ruine de Jerusalem par les Chatdrens Des deux autor. A' dius, l'un est pare de Jesmaias du temps de Havid; l'autre, levire, de la fatuille de Mirari, fut emplove sons Jos as à la réparation du temple de Jerusalem,

ABBOLONY Mr. issu du sang reval de Sidon . fut re tuit à taire le metier de jar l nier pour vivre. Alexandre-le-Grand Tetant renda maître de Sidon, neemet à Endaction d'en nommer roi qui il vondrait, à la place de Straton attache à Davius. Eplosticu offrit la on ome à deux freies chez lesquels d le cart, mais ils la refuserent en alguant que selon leurs lois elle ne pouvait être portee que par quelqu'un du sang royal. Sur la demande qui tene fut faite de designer celui à qui de appartenait de droit, ils nommerent Abdolonyme, Ephestion chargea les deux freres de ini porter la 1 DE VIGO of AZARIAS, Fun concerne et les vitemens royans. Ils is is planes itche. A compagnous beident, et le treuverent béchant son lardin, Ils le condu sirent à Alexandre, qui confirma sa nomination. Cette osor, your n'eroir pas voulu lostrire est rapportre plus au long par Quinte-Curce et Justin, et M. Delille

Alibox, fils d'Illel, de la tribu cravec en 155, a le veri d'Ephrann, douzieme juge d'Israèl, me formidable, parcountiqui succeda à Abilon el genterna pendant buit aus, 41 Jaissa guarante leus, Ariane et Achare, qui monta sur filset trente petits-fils, il mournt l'an le trône vers l'an 57 grant J. C .. du monde 2856. Il y a cu trois autres époque à laquelle la Mesepotamie etait Abden, dont l'un , tils de Micha, fet envoye par le roi Justas à la triophistesse Holda, pour lui demander son ay s sur le livre de la loi qui avait ete trouve dans le Temple.

ABEL, second tils d'Adam, était, reton l'uninion commune et d'ap c-Phistorien Josephe, frere juneau de Cain. Plusiques le font pai re après pour l'aider dans le gouvernement du son frère , c'est à dire la deuxième! année du mond ad'autres lui doment quinze aus et quesques mes enha lo levé contre eux, obligea Samuel de ans de moins. Lain était laboureur, et Abel se livrait à la vie pastorale. Plusi urs pères de l'église ont ciul qu'A | cl etrit mort sans avoir eté marie, et c'est sans donte nette opinion qui donna lieu à une secte à hiretiques qui s'éleva aux environs d'Hinpone, en Afrique, et qui prit le nom d'Abelites ou d'Abelouites, Cette herésie consistait a condamner l'usage du mariage. Au rapport de quebuics vnyageurs, on montre à 16 milles de Danias un tombeau que l'on dit être celui d'Abel: la tradition constante des Hébreux était qu'Abel avait été tué par Cain dans la contrée qui environne cette ville, tiesner a lait un pnême sur la mort d'Abel, et M. Le-lle désert. Il exerca la grande sacrifigonvê une tragédie.

Ecoso, vers 1740, s'eleva de grades por Salomon, qui en laissa jouir Saen grades, aux plus hautes dignités doc, de la famille d'Eléazar, que Saul militaires, prit part à plusieurs cam- en avait revent en baine d'Abiathar. pagnes en Flandre, en Hoffande, commanda en Irlande, conduisit l'ar- de Benjamin, se trouva chef de sa mée anglaise en Egypte, où il fut tribu au temps de la sortie d'Egypte blessé mortellement à la bataille de ct de l'érection du Tabernacle. Canope, le 21 mars 1801, ct mourut

septions après.

ABESAN, de la tribu de Juda, dixieme juge d'Israël, qui succéda à Jeplité. Après sept aux de gauvernement, il mourat à Bethleem, laissant trente fils, trente lilles et autant de belles lilles et de gendres.

ABCARE, nom de plusieurs sou-

sonnaise aux Romains. It tena't par consequent d'eux son autorité. Algare, l'un des successeurs du precédent. vivait du temps de J.-C., et Procope dit qu'il jouissait de la faveur d'Auguste.

ALIA , second file de Samuil. Il fut établi avec son frère Jiel par son père penale etl'administration de la justice. l'au 2008 : mais le peu le s'étant sou-

lui donner en roi.

AlilA, lils de Jéroboam, premier roi des dix tribus. Il y a deux autres Ana: I un fils et successeur de Roboam, qui regna trois ans , remporta une grande victoire our Jerchoam, roi d'Israel, et mousut l'an losos l'autre est l'un des descendans d'Eléazar. fils d'Aaron , chef d'une des vingtquatre classes des prêtres, seivant la division qui en fut faite par David.

ABIATHAR, fils d'Achimetech. de la famille d'Ithamar, grand-pretro des Juits. Il échappa à la vengeance de Saul, qui fit massacrer son pe parce qu'il avait recu Pavid chez lui. et se retira aupres de ce prince dans cature usqu'à ce que s'etant attaché ABERCROMBY (sin Raten), ne en lau service d'Adonias, il en fut privé ABIDAN, tits de Godéon, de la tribu

> ABIGAIL, femme de Nabal, qui demieurait sur le Mont-Carmel, anrès la mort duquel elle épausa. David et en ent deux lils , Chel ab et Daniel. ABIMAEL. fils de Jectan, peupla l'Arabie , selon quelques-uns , et ses

Ion d'autres l'Armenie et les pays voisins.

ABIMELECH. It v en a deux : l'un verains qui régnérent sur l'Osh-roi de Gérare, dans l'Arabie Petrée, roëne, pays de là Mésopotamio, dans qui fit enlever Sara, femme d'Abra-lequel était Edesse. L'un des plus cé-ham, la croyant sa sœur, et la lui renlebres est Abgarre Mannus, que quel dit avec de grands présens. L'autre, ques historicus appellent aussi Aba lals de Gédéon et d'une concubins nommée Druina, ayant gagné les ha Paissa qu'une fille nommée Olymbitans de Sichem par sa mère, qui était de ce paya, leva une tronne de vagabonds, et alla avec eux à la majson de son père, nú il massaera, sur une même pierre, les soixante fils de Gedeon, et se lit elire ini par les Sichimites. Joathan, le plus jeune . échappa seul au carnage. Abi-nelech gonverna Israel pendant trois aus. mais ses sujets se révoltèrent contre Ini: if les vainquit, prit leur ville et la détruisit entrerement. De la il partit assieger Thebes, et il mettait deià le feu à une tour, lorson'une femme jeta d'en baut un morceau de meule de moulin et le biessa mortellement. Honteux de mourir de la main d'une femme, il se fit tuer par son écuver, l'an 1235 avant J.-C.

ABIRAM, fils aine d Biel de Bethel, qui rebătit la ville de Jéricho. ABIRON, lils d'Eliab, de la tribu

de Ruben. Il s'éleva avec Coré et Dathan contre Moise et Aaron, voulaut avoir part au gouvernement.

ABISAG, jeune tille sunamite, d'une grande beauté, qui fut choisie pour servir David dans sa vieillesse.

ABISAI, fils de Zuri et de Sarvia. sœur de David, était un des plus vaillans hommes de son temps. Il lit de grands exploits, et fut toujours dans les intérêts de David, pour lequel il temoigna en toute occasion un zele vifet ardent. Il part cipa au mentre d'Abner.

ABLANCOURT (NICOLAS-PERROT, sieur d'), de l'aca lémie française , ne en 1606 à Chalonssur-Marne, moit à Abtancourt en 1661. Il s'est rendu utile par ses traductions, très estimées de son temps, et qui méritaient de l'être, parce qu'il ecrivait avec élégance.

ABLAVIUS ou ABLABIUS, vivait sous tionstantin, fut préfet du prétoire depuis l'an 526 insuu'en l'an 537 , et obtint un grand ciedit à la cour de ce prince. En 531, Ablavius fut consularce Baseus Lorsque Consde l'associer à l'empire. Ablavius ne cuert des anciennes chausons states ;

niade.

ABNER, fils de Ner, consin germain et general des armées de Saul. ervit ce prince dans toutes les occasions avec braucoup de tidélité et de courage. Après la mort de Saül. Alinee mit sur le trone Isboseth, fils de re prince, et le servit jusqu'à ce qu'avant recu quelque mécontente. ment de lui, il passa du côté de Bavid. a qui il soumit les principaux du neuple. Mais Joah , craignant le mérite d'Abner , le tira à l'écart comme nour lui parler en seeret, et le tua. David, outre de cet assassinat, ordonna un denil publique pour Abner. et lui eleva un magnifique tombeau sur lequel on grava une épitaphe qu'il avait composée lui-même. ABOU - BEKR, le premier des

quatre khalyfes successeurs immédiats de Mabomet. Il se nommait Abou. Kaab avant l'islamiane, et il recut, après avoir embrasse cette religion, le nom d'Abdallah /serviteur de Dien J. Le Coran , dont les feuilles etaient jusqu'alors eparses, fut reuni par ses ordres en corps d'ouvrage. Il mourut le 9 août 634 de J.-C., à l'âge de 65 aus, et apres un regne de deux ans et quatre mois. Il ne prit januais dans le trésor que de quoi entretenir un chameau et un esclave, et à sa mort on lui trouva pour tout bien

trois dragmes. ABOUL - CACEM , nomme quelques historieus grees Apelebacem, s'empara de Nicce apres la hataille no perit Soleiman I, sulthansedjoneide d'Iconium, et dirigeant insuite ses efforts contre les tirees. il pénétra jusqu'à la Propontide, Long. temps en guerre contre Alexis Comnêne, qui occupait alors le trône de Constantinople, il finit par être etranglé, tie prince était renomule pae ses grandes richesses et l'on dit enence aujourd builtes trésors d'Aboul-Carron.

ABOUL . FARADJ - ALY, celchre tantin mournt, il le nomma conseil auteur arabe, issu de Merwan, derde son fils Constance : mais cet em- | nier khalyfe des Ommyades, naquit à percur lui ota sa charge et le fit tuer Ispahan fan Syn de J. C., et fut éleve par une odieuse trahison, en feignanti à fiaghdad. Le Kitah Aghany on reoù il a déposé le feuit de ses travaux, est un monument précieux pour Abram, naquit à Ur, ville de Chal-l'histoire de la littérature arabe, La dee, l'an du-monde 2008 il etait fils bibliothèque du roi possède un exemi de Thare, Il epousa sa nicce Sara plaire de cet ouvrage en 4 vul. in fol. qui, n'ayant point d'entans de Ini. rapporte d'Egypte, et qu'on a l'eu de lui conseilla d'éponser Agar sa sersoupconner incomplet. Il mourut à vante ; il avait alors quatre-viget six Baghdad le 20 novembre 967.

ABOUL FAZL (le cheykh Alamy), le plus élégant écrivain de l'Inde l les fonctions de premier visir et d'his être le protosype des fables attribuees ville d'Ebron. à Pidpaï. Son érudition étail immense, et sa reputation dans l'Inde Maacha, fille de Tholman, roi de avait donné lien à ce proverbe: Les Gessur, s'étant revolté contre son omonarques de la terre redoutent en- perc , il fut vaineu par Joah dans la core plus la plume d'Aboul-Fazbque foi et d'Ephraiui. Absalon ayant pris · l'épée d'Akhar. •

petit-lils de Tamerlan, perit en 1460 y resta suspendu. Joah l'ayant trouve par les ordres d'Ussun-Cassan à l'age dans cet état, le tou de sa propre de quarante deux ans, après en avoir regne vingt. Avec lui finit l'empire de gre les défenses expresses de David. Tamerlan, Il laissa onze enlans qui démembrérent son héritage.

ABOVILLE ( FR. MARIE , CTE. D' ). en 1792, commanda l'artillerie des de plusieurs départements, Il mourut en 1819. On lui doit Linvention mourat en 1202. des roues à poussoir pour le service de l'artiflerie. Sun lits, Auguste-Gabriel, critique et fabuliste, floriss it au comné en 1773, est morten 1820, marcchal de camp, et l'un des inspecteurs de l'artillerie.

ABRADATE, était roi de la Su tiennent 260 fables. siane , qui le sait alors partie de l'emla Cyropedie.

ABRAHAM, nommé d'abord ans, et fut père avec elle d'un fils nomme Ismael. Treize aus apris , Sara, âgée de quatre-ringt-dix ans, lul suivant Ferichtah, remplità la tois donna un autre fils, nomme Isaac: il touchait à sa contieme anner. Après toriographe du grand mogol Akbar, la mort de Sara, il prit pour femnie If fut assassing on 1604 nar les ordres Cethora, dont if ent six fils, ani fure of de l'héritier présomptif de la couronne tous chefs de différens pouples dans Sélym, nommé ensuite Djihánguyr, l'Arabie, et aux environs de la Pajaloux de la faveur dont il jouissant lestine. Abraham mourut à centauprès de son père. Aboul Falz avail soixante quinze ans et fut enterre traduit du samskrit en persan l'Hi Jauprès de Sara dans la caverne de todésa de Vichnou Sarma, qui paraît Maphéla,qu'il avait achetée pres de la

ABSALON, fils de David et de la fuite, sa chevelure s'embarrassa ABOU - SAID - MYRZA, arrière dans les branches d'un chêne, et il main, l'an du monde 2980, et mal-

AESALON, archevêque de Lund en Scanic, primat des royaumes de Dannemarck, de Suède et de Norpair de France, lieutenant genéral wège, ministre et général sous les rois Waldemar 1er et Canut VI , naunit armées du Nord et des Ardennes, et en 1128, à Finneslee, dans l'île de Seen 1805 et 1806 les gardes nationales lande, déploya autant de talens à la guerre que dans l'administration . et

ABSTEMIUS (LAUBERT), savant mencement du xvie sicele. Ses recuvils, intitules Hecatomythium primum et Hecatomythium secundum, con-

ACADEMUS ou plutôt HECADEpire d'Assyrie. S'étant brouillé avec MUS, simple particulier d'Athènes, son sonverain, il l'abandonna pour laissa au peuple un terrain assez coupasser du côté de Cyrus, à qui il rep-sidérable pour en faire une promedit de grands services. Il fut tué dans nade. Hipparchus, fils de Pisistrate, un combat contre les Egyptiens. Son l'entoura de muis : Cimon, tils de Milhistoire et celle de Panthée son épouse tindes, le pianta d'arbres et en iit un sont le sujet d'un épisode touchant de lieu très agreable. Il y avait un gymmase, et c'était là que Platou rassem-

blalt ses disciples, ce qui fit donner a fessavèrent de corrompre la chaste la si ete le nom d'academique, et e est Suzaune. pour cela que les rénarons de savans out pris le nom d'academie, Ciceron la lamille de Zarc. Avant cache une donna le nora d'académie à sa maison partie du butin à la prise de Jéricho, de campagne, stude pres du lac d'A dil fut découvert par Josué, et lapidé verne, dans le lieu appele aujourd him avec ses femmes et ses enfans dans la l'ouzzole, où i'on voyait des portiques vallee d'Achor, au territoire de Jeriet des jardins à l'imitation de l'acade.

tair d'Athenes. VIUS. L'un des augures romains du un de ses liben l'houneur de Moloch. temps de Tarquin-l'Ancien, qui lui fit li mournt l'an du moude 5278 , et ne elever une statue d'airain qu'on vovait fut point enseveli dans le sepulere des encore a Rome du temps d'Auguste, pois de Juda. Hy ann antre Accius on Attius (Lueius), poite tragique latin, fils d'un afficanchi, qui naquit l'an de Romes 8 ... 170 ans avant J. C. it mournt dans un age tris avance, etl'onne peut indiquer l'epocue de sa mort.

ACCL lise (Fancois), ne à Florence en 1181, et mort à Bologne en 1229. Le célébre jurisconstille fut le premier qui reunit en un corps d'ovviage toutes les discussions et décisions épaises de ses predécesseurs sur le denit romain. Il acheva en septans son immense collection, qui porte in differemment le nom de Grande Glose on Glose continue d'Aveurse, On le 10garde avec raison comme le premier des glossateurs. C'est done avec plus d'esprit que de justice que Boile, u Feguie dans son Lutrin aux der ens de ee profond jurisconsulte, en disant :

A l'instant il saisit un vieux infor-

Grossi des visions d'Accurse et d'Al-

Illaissa deux fils et une fille. Toute sa famille sans exception se livra à l'etude des lois.

ACHAB, tils d'Amri, succéda à son père dans le royaume d'Israel. Il épousa Jézabel, filla d'Ethbaat, roc des Sidoniens, femme cruelle, Ayant éte blessé par une fleche au siège de l'amoth Galaad, son corps fut emports à Samarie, où il mourut l'an CoSavant J. C. It y a nu antre Achab, titade qui seduisaient les Israelites à Laby-

ACHAN, de la tribu de Juda, et de cho, l'an du monde 2553.

ACHAS, roi de Juda, fils de Joa-ALCH SNEVIUS on ACTIUS NA. than, celebre par ses crimes : il binia

ACHENWALL, célèbre publiciste, fondateur de la Statistique, né à Elbing, en Prusse , le so octobre 1719 . professeur d'abord à Marbourg, puis a l'univers té de Goettingue, à la gloise de laquelle il contribua beaucono par 505.01 ages sur l'histoire de l'Europe, sur le Droit public et sur l'Economie politique; mourut dans cette ville le 1er mai 1772.

ACHIAS, lils du grand-prêtre Achitob, et son successeur dans le souverain pontificat. Il laissa en monrant cette dignité à son frere Achimelech. qui fut mis à mort par l'ordre de Saul. It via dans l'Ecriture trois autres personnes de ce nous-

AUHHLLAS, for principal ministre et genéral des troupes de Ptolémée Denis, roi d'Egypte. Il s'empara de l'esprit de ce jeune prince, et chassa Gleopatre sa sœur. l'an 42 avant J. C .. pour gouverner saus opposition. Avant cte d'avis , après la bataille de Pharsale, de massacrer Pompée, qui venaitse réfugier en Egypte, il fut l'un des assassins de cet illustre prosecit, et envoya sa tête à César. Mais lorsque er demier eut déféré la coureme à Uleopâtre, Achillas fui tit declarer la guerre par Ptoleince, et l'assièzea dans Alexandrie, Cisar battit les troupes l'Achillas, qui fut priset mis à mort . par ordre du vanqueur.

ACHILLE TATIES on STATIES. cerivain gree. Un a de lui un traite sur la sphire pour servir d'introduction Cholias, I'un des deux faux prophetes | au porme d'Aratus, et un roman avant pour titre : Les Amours de Clitophon et Ionne Quelques uns croient que cet de Leucippe, écrit en rhêteur, et dans Achab fut l'un des deux vicillaids qui lequel les règles de la décence pe sont

pas toulours observées. L'enoque de pièces satyriques sont également persa naissance est incomne; il ctait d'A-dues. Il ne remporta le prix de poesie lexandrie suivant Suidas, et ayant em- qu'une seule fois. En aotre poête grec brassé le christianisme vers la fin de sa de ce noor, natif de Syracuse, cité vie, il devint évêque. On croit qu'il a par Suidas, a fait aussi des tragédies véen entre le me et le me sicele,

Sadoc , qui seccèda à son père vers femme de Seleueus Callinice , Satta-Pan 3000, sons le regne de Salomon, II cha au service de Sèleueus Cérannus ,

grand pontife des Juifs , fut tue par de Pergone s'étaient empares, Antiol'ordre de Saul, avec quatre vingt einq chus, dont il avait usurpe la couranne hommes de sa tribu. Ce fut Doeg II- petidant quatre ans, lui fit trancher la duméen qui se chargea de cette cruelle flère après l'avoir fait mutiler, expenition.

mande 3348.

ACIIIS , voi de Geth dans la Palestine, vers leunel David se recica deux fois pour fair la persécution de Saul. Achis lui donna en propre la ville de Siceleg.

AUIIITOB, grand-prêtre, fils de Phinee, petit-fils du grand prêtre Heli , fut pere d'Habias et d'Achimelech, qui furent aussi souverains pontifes, Il y a cu un autre Achitob , pere du!

grand-prêtre Sadoc.

avoir été long-temps auni et conseiller de David, quitta le parti de ce prince et se jeta dans celui d'Absalon, sons lequel il s'était flatté de gouverner à Gilo et s'y pendit,

AUILEMENES, fils de Darins et ayant voulu troubler l'étal. frère de Xerxès. Il commandait l'armeusa expédition contre la Grèce, bat , l'an 462 avant J. C.

dont on n'a plus rien. Achæus , li's ACHIMAAS, lils du grand prêtre d'Andromachus, frère de Laodicé. rendit des services importans à David, roi de Syrie, et l'aida à soumettre A CHIMELECII. fils d'Achitob d'Asie en deçà da Taurus, dont les rou

ACILIUS GLABBIO (Maxies), le ACIHOR, chef des Ammonites, fut plus célebre Romain de la famille Acipersécuté par Holopherne, et incor-flia, qui, quoique plebeienne, parv ut poré au peuple d'Israel, en l'an du aux preovers honneurs de la republique. Son aieul avait été trois fois tribun. Umins commença par exercer differentes charges, et, avec una scule légion, étoulla en Et arie one révolte d'esclaves. L'an de Rome 505 (191 ans avant J.-C.), illifet consol avec P. Corn. Scipion Nasica, Lessot le désigna pour commander en Grece, et combatire Antiochus, roi de Syrie; il chint les honneurs du trionnine. Ce fut lui qui fit construire à Rome le temple de la l'icte : son tils y plaça ACHITOPHEL, natif de Gilo, après la statue de son pere en or pur. Li y a unautre Acilius Glatrio qui fut consul sons Domitien . l'an or de J. C. avec M. Ute as Trelan, qui depuis parvint à rein, ire. Il combatt tel tua souveramement le royaume. Absalon un lieu dans l'arène, Dominien, jaloux, ayant été vainen. Achitophel se retira le banuit sons un prétaxe hivoie, » t le fit mourir quatre aus après comme

ACINDYNUS (Septimes), consul mée navale de ce dernier dans sa la lavee Valérius Proculus , l'an 540 de Rome, Hest surtout comm par le fait Ayant eté chargé par Artaxercès de suivant, qui eut lieu à Autioche lorssoumettre les Egyptiens, qui s'etaient qu'il était gouverneur de cette ville : révoltes , il fut vaiuen par eux et par on homme, qui ne payait point au fise les Athéniens qui étaient venus à leur la livre d'er à laquelle on l'avait imsecours, et perdit la vie dans le com- posé, fut mis en prison par son or lue, et Acindynus declara qu'il le ferait ACHÆUS, poëte gree, natif d'Ere- mourir si à un jour maique il ne s'actrie . fils de Pythodore, contemporain quittait pas. Le prisonnier avait une d'Eschyle, fut à la fois poète tragique très belle femme, dont un homme et satyrique. Ses tragedies, an nombre fort riche était épris. Ce demier saisit de plus de quarante, sont loutes per-dues, à l'exception de quelques frag-femme, à condition qu'este écoult rait mens que Grot us a recuellis. Sis sa passion. Elle erut ne devoir prendre aucun parti sans consulter sonlie premier allumer des feux dans les mari. Celui-ci, plu- scusible à la con- rues d'Athènes pour purifier l'air, lors servation de ses jours qu'à celle de de la grande peste qui dépenda cette son bonneur, lui ordonna de se rep- ville, 440 ans avant J. C. dre à des désirs su peu délicats. Elle! qui lui avait eté promis: mais cet homme méprisable y en substitua une autre qui ne contenuit que de la teme. Aussität qu'elle ent reconnu la fraude. la femme alia se plaindre à Acindy. nus, et lui raconta ingénument la vérité. Celui-ci se reconnut coupable d'avoir, par ses rigueurs, réduit les deux époux à cette extrémité; il se condamna à payerla livre d'or, et adfugea à la femme le champ d'où provenait la terre trouvée dans la bourse.

ACME, confidente de Livie, femme d'Auguste, fut mise à mort pour avoir contrefait l'écriture de cette prip-

eesse.

ACORIS. devint roi d'Egypte après Nepherens; on ne sait pas précisement à quelle époque. Use ligna, vers l'an 386 avant J.-C., evec Evagoras, roi de Chypre, les Arabes et les Tyriens, pour faire la guerre à Artaverces Muemon, roi de Peise. Evagoras avantété vaincu. Acoris ne voulut plus lai four nir de secours, et resta tranquille pendant quelque temps. Il reprit les ar- vers l'an 265 avant J.t. Il fut tue commander. Le roi de Perse, qui blable. était alors en paix avec les Atheniens. s'etant plaint à envide ce qu'ils per- Diodore de Sieile, décara la guerre à fit la guerre, ils rappelere et Chabrias, condé par les Egyptiens, qui se joiet Acoris se trouva sans général; mais guirent à lui pour chasser leur souve-Artaxerces ayant retabli la paix parmi rain. Ils défererent ensuite le sceptre les tirecs avant de tourner ses armes à Actisanes en reconnaissance de co contre l'Egypte, et s'étant ensuite li- qu'il les avait délivres de la tyronnio vre à des preparatifs considérables de leur roi. Actisanes reunit alors pour critic expedition, Acoris mourut sons son gouvernement. l'Egypte et dans cet intervalle.

A COUAVIVA (CLATDE), d'une fa-lment heureux sons son règne. mille meienne et illustre du royanne

ACROPOLITE (Geosce), ne à obeit, et recut dans une bourse l'or Constantinople vers l'an 1920, a écrit une chronique contenan: l'histoire de l'empire grec, depuis la prise de Constaminople par les Latins jusqu'à l'an-1260 que cette ville fat reprise par Michel Paleologue, La situation où il s'etait trouvé comme homme d'état lui a donné un grand avantage pour devenir l'historien de l'empire grec à l'epoque où il vecut. Il mournt à Coustantinople vers fan 1282.

ACROTATUS, fils aine de Cléomone II, roi de Sparte, de la premièce branche des Heraclides, commanda une armee que les Lacedeuroniens envoyaient contre Aristodeme, tyran de Megalopolis, et il fut tué dans une bataille sanglante oùles Lacedemouieus furent defaits. Il laissa un tils nommé Aréus, Un Acrotatus , fils d'Areus, étant très jeune, desendit Sparte contre Pyrchus, qui, à la sollicitation de Cléonyme, était venu attaquer cette ville en l'absence d'Areus . et le forca à se retirer. Il monta sur le trone après la mort de son pere, mes, rassembla une armee conside-l'année suivante dans l'expédition conrable composée en grange partie de tre Aristodeme. Plutarque en cilet at-Grees qu'il avait pris à sa solde , et il tribue cette expédition à ce second fit venir Chabrias d'Athènes pour les Acrotatus, ce qui est plus viaisem-

ACTISANES, roi d'Ethiopie, selon mettaient qu'un de leurs généraux lui Amenophis, roi d'Egypte, et fut sel'Ethionie. Ses sujets furent constam-

ACTON, né à Breaucon en 1737, de Naples, ne en 1545, mort en 1615, fils d'un médecin irlandais, passa de général des jesuites, gouverou su com- la marine française à la cour de Na-paguie avec sugesse; mais su fermeté ples, fut élevé, par la faveur de la degenera quelquelois en obstination, (Reine Caroline, an poste de premier Il condamna la doctrine du régicide, ministre, y devint l'instrument du ra-At.RON, médecin d'Agrigente, la binci anglais, fut renvoye eu 1803, à la demande de l'ambassadeur français. Fraon, et gagna tellement son affection. se retica en Sicile, et y mourut en 1808, chargé de la haine des Napolitaius.

ACENA ( Dox Rongieres ), arelie vêque de Lishonne, d'une des plus illustres maisons de Portugal , fut cui 1640 . un des chefs de la conjuration qui plaça la maison de Bragance sur le trône, affermit la puissance du nou reau roi, et mournt revere des Portugais et regretté de son souverain.

ADA. l'une des deux femmes de Lamech, dont il cut Jabel et Jubal. Il v a une autre Ada, fille d'Ilelon . prince bétéen , qu'Esau epousa, et

dont il eut Eliphaz.

ADA, reine de Carie, fille d'Hécatomnus, épousa Hydrièus, son frère. selon la coutume des Cariens, et. oprès la mort d'Artémise, régna pendant sept ans sur la Carie, conjointement avec son frère et son époux. Après la moit de ce dernier , les Cariens descrerent l'autorité à Ada, qui gonverna seule pendant quatre ans Pexodarus, le plus jeune de ses frères, quec l'appui du satrape Orontobates. favori du roi de Perse, s'étant fait accorder l'investiture du royaume de Carie. Ada se défendit avec courage : mais enfin, dépouillée de ses états, elle se retira dans la forteresse d'Alinde, et s'y maintint jusqu'à l'arrivée d'Alexandre en Asie. Elle implora son secours : Alexandre chassa le satrape Orontobatis, et remit Ada en possession de son royaume l'an 554 avant J. C. On ne sait pas à quelle époque mourut Ada, qui fut la dernière reine de Carie.

ADAD, tils de Badad, succèda à Ilusan dans le royaume d'Idomée, I! sontint une guerre contre les Madianites, qu'il dest dans une plaine appelee le Champ de Moah, C'est en meville d'Avith, qui veut dire monceau. entassés les nus sur les autres.

ADAD, fils du roi de l'Idumée orientale, qui s'enfuit en Egypte avec les

que ce prince lui tit epouser la sour de la reine, dont il ent un tils nommé Genubat, qui fut éleve avecles enlans du roi. Adad, avant appris la mort de David et de Jeab, revint dans son pays. et fut ennemi des Istaclites pendant tout le règne de Salomon,

ADALARD on ADALHARD, né vers l'an 753, cut peur pere le comte Bernard, fils de Charles Martel, et fut ainsi neveu de Pepin-le-Bref et consingermain de Charlemagne, Il fut conseiller et principal ministre de Pepin en 706. Il mourut le 2 janvier 826.

ADALBERON , archevêque Reinis et chancelier du royanoie sons les règnes de Lothaire et de Louis V. fut un des plus savans prelats de France au ve siècle. En 957, il sacra Hugues Capet, quile continua dans la dignité de grand-chancelier, et mournt le 5 janvier 988. Il v a un autre Adalberon surnomme Ascelin, iveque de Laon, mort le 19 juillet 1050, qui ioua un rôle odieux dans la révolution qui fit passer la couronne des Carlovingiens aux Capetiens.

ADAM, le pere du genre humain. Dien le tira du néant le sixieme jour de la création. Il lui associa une compagne formée de sa propre chair. Il cut trois enfans . Cain . Abel et Seth. ctil mourutâge de 950 ans, dont il en avait passé 150 dans le jardin d'Eden, paradis terrestre. L'Ecriture marque que c'est à cet âge qu'il cemmene, à avoir des enfans. L'histoire d'Adam se conserve plus ou quoins alterée daus les traditions de tons les anciens peuples : sa chute est le fondement de presque toute leur théologie. Tous les monumens de l'antiquité païenne, en s'amaiganiant avec ceux de l'antiquité inive et chretienne, attes ent une source commune qui, des les moire de cette victoire qu'il bâtit la premiers temps, s'est transmise par les differens canaux de la tradition. à cause du grand nombre des morts soit orale, soit écrite, pour mettre hors de contestation l'histoire de nus premiers parens.

ADAM DELA HALLE, netif d'Arserviteurs du roi sou pere, dans le ras, au xine siècle, surnomme le Bostemps que Joab , général des troupes su , moine de l'abbaye de Vancelles , de David , exterminait tous les mâles est regardé comme l'un de nos plus de l'Idumée. Il fut bieu regu par Pha-l'auciens poètes dramatiques. Ses priucinales vières, le Congie d'Adam, ettint le 3 août 1806, membre de l'Ins. Le Jea de Rolin et Marion , dont le titut et de la Légion-d'Houseur. Grand d'Aussy avait donné un extrait

ADAM LACKENT-SIGISTERY), sculp teur, ne a Nancy, le 10 fevrier 1700, grandis hatailles. fit compaitre ses talens par divers tradeuxieme on troisième classe des sculp ears, Il monrut le 15 mai 1759. sein penns, rimmunt, et un al 1733, de de 19 aus. — Son fere a Woolds-Schastlen, né à Xaney, le 22 mars de Reboum et d'Abio. Il avait infinde 1705, et mort le 27 mars 1778, à son ouvage Midrasch on Becharles, 75 ans, ne s'est pas eleve au-dessus. Il Lectiure parle de trois autres dato: du talent de son aine: mais on ne l'un fils de Levi: l'autre fils d'Anima-dort pas en l'ier que son Prometies dab, à qui Salomon denna l'intenque le roi de l'ensee en it offrir à l'ar- 1 rophète Zacharic. tiste 30,000 f.; et qu'Adam ent la delica esse de rejondre que cet ou- l'iterateur et granumairien a lemand . vrage, fait pour 'e roi son maître , ne ur le 30 août 1754, en Poméranie ; Ini amountenail ross.

ADM maire l. Fov. PILLAULT. ADAMS (Jony), në à Braintrée, 1955, se prononca fortement pour Pandependance, furcione avec Fran-

Min , obtint des seconts pour l'Amérique et fut un des negociateurs du ; tradé de paix avec l'Angleicore, qui réclu s ois la mome presidence, nom, parce qu'il e ait né dans une forêt.

\$2 PHS. rique.

ADAREZER, roi de la Syrie de

assert elevada, ont ete recemment pu- Soba, qui s'éterdait depuis le Liban bli - 1 ar la Societe des Bibliophiles, jusqu'à l'Oron'e, du midi au senten. trion. David defit ce prince dans deux

ADDISSON, célébre poête et écrivant executés avec succes à Reme et vain auglais, pé le rer mai 16-2, mort en France, de vint membre et profess en juin 1719. Il chanta les victoires peur de l'Academie, et paraît ne pou- de Malhorough. Sa tragédie de Caton vor gueres être place que dais la d'Utique, et surtout son Spectateur. out ready son nom immortel.

ADDO, prephete du royaume de decore par le l'oulair, qui parut au dance du canton de Manaham; et le salon de 4-65, fit assez de bruit pour dernier pere de Barachie, et meul du

ADELLNG (JEAN - CHRISTOPHE) . mort à Dresde, le 18 septembre 1806. Libliothécaire de l'électeur. Un des plus curicux de ses nombreux ouvradans le Massichusset, le 19 octobre ges, est son histoire des Folies humuines ou Diographie des plus relebres Necromanciens, Alchamistes, Exorcistes, Derins, etc.

ADEODATUS, fils de Jahare de Bethleem, qui tua no grant de la villa reconnut l'independance des Étales d' Golb , nommé Golfath, de même Unis , devint vice-president en 1-55 que celui qui fut tue per David. Son sous la presidence de Washington, fat pare se nominait Jahare ou forat,

mé président des Etals, soutint dans | ADRERBAL, genéral cartiaginois, tontes ces places le même caractère es minandait en Sicile, pendant la de moleration. Remp see par Jeffer, première guerre punique, et allait son , il se retha des affaires , et mon- être bloque dans le port de Drépane 191 à New-York en 1905, agé de par les Bomains, Lasqu'il mit co mo r avec un grand nombre de galeres, et AUAMS (Samera), ne à Poston, allaqua la flotte de Clodius avant un des joine pany au ents de la revo-qu'elle cut le temps de se ranger en un de forme paux au ems de la recon-lotion des Litas-Lois , membre du Lotside. Adherbai rempo ta , l'au 25u congrés, homme d'etat et litterateur, avant J.-G., la victoire navale la plus nomint pauxre à 52 aus, en 1808, e impléte dont aint jamais pu se glo-Un l'a surnommé le Catou de l'Ami - r fier les Carthag nois. Les flomains perdicut quatre - vingt - treize vais-ADANSON (Mance.), botenicle some, but mille hommes tent toes ce lire, ne en 1727, est surtout con-que novés, et curent vinzt rille pri-no par son Histoire naturelle du Sene, sonniers. Après avoir pavit, il l'Alligal et ses l'amilies des plantes. Il mou-i bee et Diépane, Adherbal retourna à

Carthage, où il recut les honneurs et gérent la ville de Gabaon. Mais Josné les récompenses dus à son habileté et leur ayant fait lever le siège les mit en à son courage. Il y a un autre Adher- fuite, etles forca à se retirer dans une bat , roi de Numidie , tils de Micipsa , leaverne, dont il fit fermer l'entre insallie des Romains, qui hérita de la qu'à ce qu'il cot enticrement debait couronnue avec son frère llietopsal leur aumée; cusuite les cinq tois fuet Jugurtha son consin, que Micusal evait adopté. Jugurtha fit assassiner Adherbal dans son propre palais , l'an riā avant J. C.

ADIMANTUS, general athenien, fut le seul qui, pendant la guerre du Peloponèse, osa s'opposer à la proposition qui fut faite par Philorles et adoptée par le peuple athenien, de conner le nouce droit aux prisonniers que l'on ferait, afin qu'ils ne pussent pas porter la lance, mais seulement écrit sa l'ie, tiremble, a vol. io-15. ramer. Aussi, lorsque l'escadre athé-Potamos, Pan 465 avant J. C., fut-il le sent que les Lacédémoniens pe convivait vers la fin du me sicele.

latin . dont on lone l'exactitude.

videt d'Haggith, d'un caractere remuant et ambitieux. Salomon le fit des, l'an du monde 2040.

ADONIBESECH, rol de Besee dans la terre de Chanaan, C'était un prince cruel; avant vaincu soixante-diviois. il leur lit couper l'extremité des pieds et des mains; les Israélites l'ayant vaincu a son tour, lui firent subir le même traitement vers l'an 2611.

ADONIRAM, intendant des tribus de Salomon , et chef des trente mille hommes que ce prince envoyait au Liban pour couper les hois qui devaient servir à ses bâtimens. C'est qui fut lapidé.

ADONISEDECII, roi de Jérusalem. apprenant les progrès des Israélites, élevé à la papanté en 1822, par la pro-craignit pour ses états: et, s'étant ligne l tection de Charles Quint, dont il avait avec quatre rois ses voisins . ils assie-leté le precepteur; excellent ecclésias-

rent mis à mor: et attaches a mue notence, vers l'an du monde 2384.

ADRAMATIA, mere de Crésus. rui de la die . fonda la ville d'Adra-

nivitium dans la Lydie.

ADRELS (FLANCOIS DE BEAUMONT. baron des t, ne en Daunfancen 1515. famieux par sa eruante encore plus que par sa valeur, catholique et protestant tour à tour, mournt en 1283 abboric des deux portis, Guy Allaid a ADRIEN (P. ELIUS ADRIANUS

njenne fut prise par Lysandre à OEgos | ou HADRIANLS) 150 empereur 10main, eut pour père Elius Admanus Afer, cousia grimain de Trajan, et damnéreut pas à mort. Il y a un au- pour mère Domitia Paulina, d'une tre Adimuntus disciple de Manes et illustre maison de Cadix. Sa famille zélé propagateur de sa doctrine, qui clait originaire d'Italica en Espagne, ville natale de Trajan, et Entrope dit ADON (SAINT), archeteque de qu'Adrien lui-même y naquit, Selon Vienne en Dauphine, mort en 875, Spartien, il naquit à Rome le 24 janagé de 76 ans, prit part aux affaires vier de l'an 76 de J -C., sous le seppubliques, et fenda des hopitaux, tième consulat de Vespasien et le cin-Il laissa que Chronique universelle en quieme de Titus. Il pasait que dix ans lorsqu'il perdit son pere, et ent ADONIAS, quatrième fils de Das pour tuteurs Trajan, et Tatien, chevalier romain. Il vovagea pendant presque tout son régne. Il gouverna d'atuer par Banaias, capitaine de ses gar-bord avec donceuc; mais, supristitieux, debanche et einet, il peut également é're comparé à Domitico cu à Titus. On lui attribue la construetion de l'arène de Nimes et du pont du Gard. Le sculpteur Apollodore avant critique le plan d'un temple qu'il avait clevé, il le tit périt, Adrien mourut à Bayes le 10 juillet 158, à soixante-deux ans. Il fot à la fois peintre, architecte, poète et musicien. Le pont sur le Tibre, nommé anjourd'hui le Pont Saint Ange, ainsi que son mausolée place près de ce pont, peut-être le même que Roboam en-let connu sous le nom de Chateauvoya vers les dix tribus mutinées, et Saint-Ange, font partie des nombreux édifices que ce prince tit élever.

ADRIEN VI, oe à Utrecht en 1459,

tique, mais pane médiocre, déplut censure, avec M. Céthégus, Il asseuny flomains par la simplicité de ses gna au sénat dans les ieux publics mours et nar son desir de réformer une place distincte de relle du nem le. les abus de la cont de Rome, 'ut ENESIDEME, philosophe pyrho-exempt de népatisme, et mournt le nich de Gnosens, dans l'fie de Crète, 24 septembre 1523, après un au de fut disciple d'Héraclide du Pont et pontifiert.

gne et bibliographe, né en 1749, mort lexandrin, parce qu'il enseigna la en 1818. Int hibliothécaire de la mai philosophie à Alexandrie. Enesideme son de l'Oratoire, à Paris, jusqu'en fut le restaurateur de la secte de Pyr-1790 , insera dans les journaux divers rhon , qui , depuis la mort de Timon anticles intéressans, et publia plu- de Phliase, était pen considérée. Il

modernes.

Volosses de l'Epira, ne succèda pas dans Photius. Il parait avoir encore immo dia ement à son père, Philippe, , été très partisan des opinions d'Héra-roi de Macedoine, ayant fait nommer clite. On ignore l'époque de sa mort. an trône Mevandre, fils de Néopto- EPINUS (F. II. Ula, Taron.), no le me, et frete d'Olympias, son épouse. à Rostock, le 25 décembre 1724, Mars. Alexandre avant été tué en Ita-mort à Dorut en Lavanie, en 1802. lie . Eacode devint roi. Après la mort un des physiciens les idus recommond'Alexandre-le Grand, il se laissa en dables. Le plus rema quobie de ses tierement subjuguer par Olympias, ouvrages est intitule : Tostunen theoqui l'entraina, malgré ses sujets, dans rice electricitatis et magnetismi . Péla guerre contre Aridée et les Mace-tersbourg, 1 vol. in-4º Me Hauy en doniens; et les Epirotes profiterent apublié un abrege en français, 1787, de son absence pour nom per un au-lin-8°. tre roi. Eacide parvint ase reconcilier son retour dans l'Epire, et envoya la grande muraille de 19 fieues de remembre Lacide avec ses froupes sur pour garantir Constantinopie des in-I Acarnanie, lui livra un combat dans Bulgares. lequel Eacide fut tué. Il eut pour fils te colchre Pyrrhus,

El.A.M., lils de Sem., cut son par-

ambassadeurs étoliens. Parvenu à la lunit vint couvrir la retraite d'Attil

contemporain de Ciceron, On lui ADRY (Jean Ferreissing), philolo- donne quelquefois le surnom d'As ours editions douvrages ancieus et cerivit, au rapport de Diogène Laërce, huit livres de la philosophie sceptique, EACHER, fils d'Arymbas, roi des dont il ne nous reste qu'un extrait

ETHERIUS, architecte gree, floavec env; mais Cassaudre s'opposa à rissant vers l'an 500. Un lui attribue pour cet effet une aimée commandée long et 20 pieds de largeur, que par Philippe son frère, qui, ayant l'empereur Anastase 1er fit construire La côte voisine des îles OEnjades dans isultes des Huns, des Godes et des

LITON, voyez Erron.

ÆTIUS , genéral romain , no à Dorosthore, dans la Mosie. Gandence tage à l'orient du Tigre et de l'Assys son père , seythe d'origine , parvint rie, au nord et à l'orient des Mèdes, aux premiers caplois militaires, et La capitale de ce pays etait Elymaïde. | fut-thé dans les Gaules pae des sol-XLIUS SEXTUS P ETUS CATUS, dats mutinés. Ætius, éleve parmi les purisconsulte célébre, véent dans le gardes de l'empereur, et danne bien-6º siecle de la fondation de Rome; tôt en utage au redontable Alarie. fut successivement edite, consul et apprit l'art de la guerre sons ce concenseur, et donna son nom à une querant, et profita de son séjour chez partie du droit romain. Nomme con- les harbares pour se faire aimer de sul, l'an 556 de la fondation de Lio-lees peuples qu'il devait un jour avoir me, à la fin de la seconde guerre pu- alternativement pour ennem's et pour nique, Elius se fit remarquer par la lallies. Etius joignit Athla, roi des rigidité de ses mœurs, mangeant dans Huns, près de Châlons en Champade la vaisselle de terre, et refusant que, dans les champs Catalanniques, les vases d'argent que lui offraient les et lui présenta la bataille en 45 i. La et cacher oux deux partis l'horreur! du cernage. Près de trois cent mille l'épargna contre l'ordre de Dieu, morts jonchaient la terre. Théodorie, mais Samuel le coupa en morceaux, roi des Visigoths, fut trouvé perce à tialgala, devant l'autel du Seigneur. d'un dard. Etins fut toe de la main AGAR, Egyptienne, servante de de l'empereur Valentinien, en 454. Sara, femme d'Abrabam, et mere Ses belles actions ont fait oublier less d'Ismaël V. Abrabam, intrigues et les viles manquares aux-quelles il s'abaissa pour perdre ses Les particularités de la vie de cet arrivaux et ses conemis.

et sous Neron. Il fut revetu pendant l'allranchi Acratus. lene rèque d'emplois importans, et AGASICLÈS, qu'llérodote nomnomet d'intempèrance sous l'empire me llegesieles, fils d'Archidamus, de du dernier, l'an 59 de J.C. Afer et la seconde branche des rois de Sparte, nous reste de lui que quelques sen- Arison son fils tences dans Quintilien, dans Diou et

dans Pline le jeune. latin, vieut environ 100 aus avant raelide, surnomme Lembus, et fut L.C. Greeron dit qu'il imita litius, par la suite tuteur de Ptolemee et loue la finesse de son esprit ainsi Alexandre, qui regna sur l'Egypte que la facilité de son style, Horace vers l'an 104 avant J. C. parie de lui comme d'un initateur AGATHARQUE, peintre, fils de Menandre. Afranius n'empronta d'Endenus, vitle jour a Sanos; mais point ses sujets un theatre gree com-ce fui à Athenes qu'il exerce son me ses devancieres il Sattacha sur lart. Il peginali avec un real surcès tout à peindre les coutumes de son les animoux, les ornemens et les detemps et de son pays, ce qui fit pren- corations. Alcibiade voulut avoir une dre à la comedie le nom de togata, maison décorée par cet artiste. On de la toge romaine, an lieu de pal- pense qu'il y a en deux dectharque, liata, du mot pallium, manteau gree, ident l'un florissait 450 aus ou envi-Quintilien vante les talens d'Afranius, ron avant J.-C., et l'autre So ans plus en lui reprochant des pointures trep tard. obscenes. Une de ses comèdies était AGATHIAS, dit le Scholastique, initiulée : l'Incendie. Il ver reste de poote et historien, mé à Mirine, viile est auteur que quelques, fragmens, de l'Asie, a continué l'Intoire de Prodans le Curpus poetarum de Maittaire et cope de tlesaree , depuis l'an 552 , jusdans la Collectio pisaurensis. Il y a un qu'à l'an 559 de notre ere. Cet ouautre Afranius Negos (L.), qui avait vrage a été traduit eu français par le servi sous Pompee, qui le fit nommer | resident Cousin. commença à redouter Cesar. Il perit euse, tils d'un potier de terre nomme Biamacte par des suidals.

AGAG, roi des Amalecites, Satil

tiste cont tout a fait ignorees; il n'eu AFER (Cx. Domities), célèbre ora- est pas moms célebre dans l'histoire teur sons les regnes de Caligula, de jous arts, puisqu'on doit à son viseau Claude et de Néron, cet ne à Nimes, la belle statue connue sous le nom du lan 15 nu 16 av. J.-C., de parens Gladiateur de la villa Bouchese, trouobscurs. Modele des delateurs, il de- vee uver l'Apollon du Betreder à Netvint cher à l'ibère, qui le nomma tuno, autrefois Antium, tieu de la preteur. Flatteur de Caliguia , qui lui maissance de Neron , où cet empereur donna les faisceaux ronsulaires, il avait rassemble un grand numbre de conserva toute sa faveur sous Claude chefs d'œuvre enleves en Grece par

ele le maître de Quintilien : c'est ce monta sur le trone vers l'au 5 d'avant qu'on peut dire de plus honorable en L.C. Les Lacédémoniens firent sons favenr de ses talens pour diminuer le son règne la guerre any l'egéales, mais mopus qu'inspirent ses vices. Il ne sans succès. Il eut pour successeur

AGATRARCHIDES, géographe et historien, ne a Gnide, avait éte dans AFRANIES (L.), poëte comique sa jeunesse lecteur de l'historien Ile-

Leremus, qui, bann de Reggio sa

ville natale, s'était établi à Thermes! en Sieile, est né vers l'an 359 av. J.-t., d'Archidamus, roi de Sparte. Il Il exerca d'abord la même profession monta sur le trône l'an 399 avant J. que son pere, et servit ensuite com- C. La gloire de Sparte était alors au me simple soldat; desint chef d'une plus haut periode. Il mourut au port hande de brigands, vecut de rapine de Ménéles en Afrique, à l'âge de 84 à leur tête, s'empara du pouvoir sou- ans. Il en avait régné 44, et pendant verain, et fit massacrer quatre mille plus de trente ans il avait tenu le prepersonnes dans Syracuse. Il porta la mier rang dans la Grèce. Il a en le guerre en Afrique, et la fit toujours bonheur d'avoir pour historien Xenojusqu'à sa mort, arrivée l'an 287 phon son ami, qui en cette qualité a avant J. C., à l'age de 72 ans après quelquefois un peu deguisé la vérité. en avoir regne 28. Quelques écrivains Outre Xenophon , Plutarque , Dioout révouue en doute son empoison. nement au moven d'un cuirdent que ont encore cerit sa vie , et l'auteur du bui donna Menon son favori. La pru- l'ovage d'Anacharsis en fait un bel dence, l'habileté et la valeur d'Agathocles, out etc effacées par ses pertidies et sa cinaute.

AGATHON, d'Athènes, poëte as sez distingue de son temps, et don! Aristote cite des pensèrs, avait composé des tragédies et des comédies. Sa première tragédie fut couronnée any jeux olympiques. Il était magni. Cléombrote son frère. Il eut pour tufique dans la décense de sa table, teur Aristodeme, également de la Quelques auteurs prétendent que le Languet de Platon, son contemporain. fut composé à sa table. Agathon inproduisit le chant dans la tragedie: l'antithese était sa figure favorite.

AGELADAS on AGELAS, sculpteur celebre, qui fut maître de Polyclète et de Myron, était d'Argos, Ses onvrages étaient répandus dans toute la Grece. Il avait fait pour la ville d'Erium deux statues de Juonze dont Lime représentait un Jupiter enfant : et lautre un Herenle sans barbe, et pour celle de Tarente des chevans d'ajrain et des femmes captives. Ithome et Delphis renfermaient aussi des ouvrages de cet artiste, Pline dit positivement qu'Ageladas floris-aidans la 57º olympiade , 432 ans avant J.-C.

AGESANDRE, sculpteur rhodien lit, de concert avec Athenodore son fils, et avec Polydore, le groupe ail mirable qui représente Laocoon et ses deux fils devores par deux serpins. 11 decorait les bains de Titus du temps de l'line, et c'est à cet auteur qu'on doit la convaissance des noms des ar an Museum.

AGESILAS II, était le second 61: dore de Sicile et Cornélius Népos, eloge d'apres ces historiens. Agésilas a fourni à Corneilie le sujet d'une de ses tragédics.

AGESTPOLIS I. fils de Pausanias, roi de Sparte, de la branche aînee, ctait tucore enfant lorsque Pausanias fut obligé de prendre la fuite, et de l'abandonner ainsi que race des Heraclides, Lorson'il fut en âge de régner, il commanda les Lacedemoniens dans differentes expéditions contre les Argiens et contre les Arcadiens de Mantinée, On l'envoya ensuite contre les Olynthiens, et il avait déià obtenu de tres grands succès lersqu'il monrut à la fleur de son âge. l'an 580 avant J.-C., regretté d'Agesilas II, son collegue, qu'il aimait et avec lequel il n'avait jamais eu le moindre differend. Il ne laissa point d'enfans, et t léambrote son fière lui succèda. Il y a cu deux autres rois de Sparte du même nom.

AGGÉE, l'un des douze petits prophètes, vivait du temps de Darius,

fils d'Ilvetaspes.

AGIER, président de la cour royale de Paris, ne dans cette ville en 1748, mort en 1825, se distingua par sen amour d'une sage liberté, par ses vertus et surtout par l'independance de son-caractère. Il a laissé plusieurs ouvrages de jurisprudence, de politique et de theologie,

AGINCOURT, (CEROIX D'), né à Venette pres Compiègne, mort octotistes qui y out travaillé. Il n'est plus genaire, en septembre 1814, à Rome, où il passa la plus grande partie de sa

l'Histoire de l'art par les manumens, ne rougirent pas de se porter en foule Paris , 1809 , 2 vol. in-fol. avec un a sa maison pour l'y voir. Plutarque

AGIS. If y en a quatre. Le pre-tophon, mier, fils d'Eurysthènes, roi de AGN Sparte, vers l'an 980 avant J. C. Il France, éponsa, en 1196, Philippeent pour successeur Echestratus son Auguste, qui avait repudié Ingelfils. Les rois de sa branche prirent de burge, fille du roi de Dannemarck. lui le nom d'Agiodes. Agis II , lils que les censures de Rome l'obligarent d'Archidamus, de la seconde bran- de reprendre. Agues mourut la même che des rois de Sparte, monto sur le année au chatcau de Poissy, c'est-àtrône vers l'au 427 avant J.-C., dans dire en 1201 la 4º année de la guerre du Peloponese. Il commanda les Lacedema-qui se deguisa en homme pour suitre niens dans différentes expéditions les écoles de médecine, dont la foi contre les Argiens et les Athèniens, interdisait l'entree aux personnes do oinsi que contre les Eléens qu'il lorga a faire la paix. Il mournt bientôt Herophile, medecin celebre, ello après dans un âge très avancé . l'an conserva son deguisement , et obtint 599 avant J .- C., laissant un fils nonime Leotychides, qui ne lui succeda qu'elle horna surtout aux acconchepas, Agis III , fils d'Archidamus , de la seconde branche des Héraelides et petit-fils d'Agésilas , monta sur le la citérent devant l'aréopage , l'accuirône de Sparte l'an 358 avant J.-C. sant de ne faire servir son ministere li fut tué dans un combat contre Antipater, qui commandait en Macedoine pour Alexandre. Il avait regné faire connaître son seve, et la loi qui neuf ans, et il eut pour successeur son frère Endamidas, Agis II', fils d'Eudamidas II. monta sur le trône! de Sparte l'an 243 avant J.-C. La république marchait alors vers sa ruine. Il fut étranglé par suite de l'ingratitude de ses compatriotes. Sa mort a été le sujet de plusieurs tragédies. Il y a table des poêtes après Chérile, et un vil flatteur. Il fut dans les bonnes grâces d'Alexandre; il avait (crit sur l'art de la cuisine, suivant ce que rapporte Athénée.

AGLAOPHON, peintre de l'ile de Thasos, vivait dans la got olympiade, 420 aus avant J.-C. Il fut le père et tour au dernier supplice. le maître de Polygnote et d'Aristophon, qui soutinrent la reputation qu'il s'était acquise. Quintifien parle de la simplicité du coloris d'Aglaophon, et vante ses talens, Suivant

rie. Amateur éclaire, il a publié bleau publiquement, et les Athénieus texte rédigé par M. Lacretelle jenne. | attribue ce tableau au pinceau d'Aris-

AGNES DE MEGANIE, reine de

AGNODICE, jeune Athénienno, son sexe. Suffisamment instruite par de grands succes dans la pratique. mens et aux maladies de femmes. Les médecins jaloux de sa réputation. qu'à corrompre les femmes; elle n eut l'esoin pour se justifier que da lai était contraire fut révoquée.

AGNONIDE , orateur d'Athènes, eut l'audace d'intenter contre Tuéophraste une accusation d'impiété que le peuple repoussa avec indignation , et pen s'en fallut qu'Agnonide n'en fût hui même victime. Chassé d'Athènes par Ant-pater après la mort d'Aun cinquième Agis qui, au rapport lexandre, il obtint de Phocion la perde Quinte-Curce , était le plus detes | mission de revenir. Oubliant un tel service lorsqu'Antipater fut mort, il se porta accusateur de Phocieu devant Polysperchon et devant le penple, et il le fit condamner à mort : mais il ne tarda pas à recevoir le chat ment de son ingrat tude , car le peuple , revenu à lui-même, le condamna à son

AGORACRITE de Paros, fut l'élève favori de Phidias, qui traçait sue ses propres ouvrages le nom de son jenne disciple sans s'apercevoir que l'élegance du ciseau devoitait l'impos-Athénée, ce sut lui qui peignit Alei ture et trahissait l'amine. Agoracrite biade et la courtisane Nemice assise avant concourn pour une statue de sur ses genoux, lui prodiguant les plus Venns avec Alcaments, autre élévo vives caresses. Alcibiade exposa ce ta de Phillias et originaire d'Athitus ,

rival par l'injuste prevention des Athe-Tempoisonner; il était âgé de 56 ans. mens en faveur de leur compatriote. Lisez l'acite sur sa vie et sa mort. Agoractite indigné vendit sa statue aux habitaus de Rhamnus, bourg ills d'Aristobule, et petit fils d'Iléde l'Attique sous la clause expresse rode-le Grand, passa que grande parqu'elle ne rentrerait jamais dans lie de sa jeunesse à Rome, où il fit sa Athènes, et pour éterniser son res- cour à Tibère, et lia une etraite amisentiment, il la nomma Venesis, l'ie avec Drusus, fils de cet empereur. C'est de la que ven it le surnom de Après la mort de ce ieune prince il Rhammusienne, que les anciens don- s'attacha à Caius Caligula, fils de Gernaient quelquefois à la deesse de la manieus, qui le combla de biens et vengeance. Varion regardait cette de faveurs et lui fit prendre le titre statue comme la plus belle de l'anti-deroi. Après la mort de Caïos. Claude quité. Agoracrite vivait dans la 83º ajouta de nouvelles provinces à celles olympiade.

des erreurs de son temps , il condam- 44 de J.-C. na les épreuves de l'eau et du feu, et sorciers cumme la cause des orages.

au commencement d'uctobre 1832.

amprés d'un proconsul concussion- rieur du palais. naire, tribun must seus Neron, pre | AGRIPPINE, fille de M. Vipsahonore sous Vespasien. Dom.tien , lonna neuf enfans, entre autres Calla

ent la douleur de voir couronner son tisdoux des victoires d'Agricola. le fit

AGRIPPA, surnommé HÉRODE, an'il avait deià; en sorte qu'Agripra AGOLARD, archevêque de Lyon . reunit à sa couronne tout ce qui avait en 815, mort en 840, fit abroger la composé le royaume d'Hérode-letoi qui autorissit les duels judiciaires. Grand son ajeul. Il regna avec dou-Entre ats nombreux cerits on doit ceur sur les Juifs, et s'eo fit aimer. Il distinguer ceux où, s'elevant au dessus mourut d'une maladie horrible l'an

AGRIPPA LANATUS (MENENITS). l'opiniou générale qui regardait les fut nommé consul l'an 251 de la fundation de Rome, avec Publius Pos-AGOUB (JOSEPH), homme de let thumius Tubertus. Son collègue avant tres, ne en Égypte, vers l'au 1780, eté battu par les Sabius, Agrippa professeur d'arabe au collège de alla le secourir à la tête de toute la Louis-le Grand, membre de plusieurs jeunesse romaine, et remporta une sociétés savantes, est mort à Marseille, victoire complète qui lui valut les commencement d'octobre 1832. honneurs du triomphe. Ce fus la pre-AGRICOLA (CNAIS JULIUS), consul mière fois depuis l'établissement du et général romain, immortalisé par son consulat que la cérémonie du triomgendre Tacite, et digne en ellet d'a-phe eut heu à Bome. Ses funcrailles voir un tel Listorien , par la reunion furent faites aux depens de l'État. H qu'il offrit en sa personne de la plus y a deux autres Agrippa ; l'un . M. sage politique jointe à la plus bril-Vipsaoius, Cls de Lucius, élevé avec Lante valent, et d'un car esere aussi Octava, et qui contribua à l'accroisaimable que son ame était clevée, sement de sa puissance; il devint la Petit-fils de deux procurateurs des seennde personne de l'empire. Il Cesars, fils d'un sénateur, il recut le mourut à 51 ans , l'an 742 de Rome, jour l'an 40 de J. C., au sein de l'il-et légua au peuple romain ses biens Instre et ancienne colonie de Fre us , et ses jardins. L'autre Agrippa (Marlit ses éaules à Marseille, ses pur jous Julius), troisième fils du précèmières armes dans la Bretigne : passa dent et de Julie ; fut surnomme Posde l'enthousiasme de la phinosophic à thume parce qu'il naquit après la celui de la g'oire militaire, et dans mort de son père. Il était d'un natules camps ainsi que dans l'ecole, dans la ville comme dans les provinces, force de corps qui était extraordinaire, conserva tonjours une purete inalte mais il n'avait pas de vices. Tibère 16 ralde. Agricola fut questeur intégre fit mourir secrétement dans l'inti-

teur religieux sous Galba, gouver mins Agrippa et de Julie, fille d'Auneur cheri d'Aquitaine, et consul guste, épousa Germanieus. Elle lui rola et Agrippine, mère de Neron, Sal AHIESER, fils d'Ammisadat, chef fecondité, sou attachemenca son mari, de la tribu de Dan , qui sonit de l'Eet son caractère fier et inflexible, la gypte à la tête de 127000 homanes rendirent odiense à Livie et a Libere. de sa tribu.

Elle vécut jusqu'à l'an 55 de J.-C. La pour époux, à quatorze ans, Cu. Homitins Abenobardus, dont elte ent un fils qui porta d'abord le même Damitins, elle éponsa Grispus Pas senus, qu'elle fit assassiner pour posseder ses biens , qu'il lui avant leserait trop longue; fiscz surtout Tacite. On sait qu'elle fut toée par l'ordre de son lile Veron, qu'e'le idolatrait et dont elle avait dit : . On'il me

· me . pourvu qu'il règne l . ne à L'moges, le 27 novembre 1668, gord , mort en 1008. Son principal mort à Paris le 9 février 1751, chan jouvrage est l'Histoire des Français, en celier de France. Lie des sa premiere eing livres, dediée à son maître le cejeunesse avec Boileau et Racine, il lebre Abbon. avait puisé dans la conversation de lettres qu'il a conservé ton e sa vie , et le goût exquis et l'élocation noble et simple qui embellit tous ses onvrages. Le grand jurisconsulte, le légis lateur, I homme enfin qui a honore successivement toutes les magistratures, penvent seuls nous dérober l'hom- sans sur cet illustre monarque, me de lettres. Les sciences, la plalosophie, l'éloquence, la poesie même, rien ne lui étail étranger. A l'étude de toutes les langues savantes il avait renni celie de la plupart des langues decin que comme poète. Son porque de l'Europe, et s'il était un moderne des Plaisirs de l'imagination , regardé que l'on put comparer à Ciceron, soit comme un des plus beaux monumens pour l'etendue, soit pour l'universalité des counaissances, nous ne pour français par le baron d'Holbaich. 1769, rious citer que d'Aguesseau. Semblable aux Molé et aux Lamoignou, il les vertus du citoyen que par les qualites de l'homme d'Etat, modèle dans

dans sa vie privée.

mort.

AHIRA, fils d'Enam, chef de la plus célèbre est Agrippine, fille de tribu de Nephtali. Il sortit de l'Égypte Germanicus et de la precedente, qui a la tête de sa tribu, composte de naquit dans la cite des l'hiens, sur 53450 hommes, tous au-dessus de les bords du Rhin. Tibère lui donna vingtans, et canables de porter les armes.

AICHAII, seconde femme de Mahomet, était lille d'Abou Bokr. Elle nom que son père. Après la mort de fut tendrement cherie de Mahomet, qui s'en faisait accompagner dans ses expéditions. Le fut elle qui recut ses derniers sounits. Sa memoire est gues. L'histoire de sa vie bien connue chere aex sectateurs du toran, qui l'out décurer du titre de prophétesse et l'ont mise au rang des quatre temmes incomparables qui out paru sur la terre.

AIMOIN, bénédictio de Fleury-AGUESSEAU (HEXRI-FRANÇOIS D'), sur-Loire, ne à Villefranche-en-Peri-

AABAR (Monauen), empercur du ces deux grands poëtes l'amour des Mogol, au xvif siècle, mort en 1605, age de 65 ans, eut un règne agité par des insurrections continuelles dont il triempha par son courage; il dirigea tons ses soms vers ses vastes Litats . protégea les sciences et les arts. On doit à M. Langles des détails intères-

AKENSIDE (Mysc), medecin anglais, ne le 9 novembre 1721, à Newcastle sur le Tyn, mort le 25 juin 1770, est moins comm comme méde la poésie anglaise, a éte traduit en io-12, 1806, in-18.

ALAMANNI (Loris), celebre poète n'etait pas moins recommandable par italien, ne à Florence, le 25 octobre 1495, d'une famille des plus distinguées, mort à Amboise le 18 avril sa vie publique, modèle également 1556, s'attacha à la France, et remplit, à la satisfaction de François I et AHIAS, prophète de Silo. Il a écrit de Henri II, plusieurs missions imdes livres sur le règne de Salomon. portantes. Le meilleur de ses ou-On ignore l'époque et le genre de sa vrages et le plus solide fondement de sa réputation est sou poème de l'Agri-

18

mettent à côté des georgiques.

les Huns, nation redoctable a l'emde braver l'ancienne maîtresse du in-12 monde.

nous nommous I'), peintre, n. a Ro- lils d'un jardinier. Il naquit le 20 logue le 17 mius 1878, clive de mais 1664 à Firuenzola, village du Lecole de Denis Calvart, printre mi- Parmesan, It devint l'arbitre de l'Esginaire de Flandre, avec le l'amini-pagne sous Philippe V, et mournt le enin, son ami intime. Quelones mi- 26 min 1722, à 87 ans, avec la réputems out appele avec raison l'A bane tation, d'un ministre plus intrigant l'Anacréon de la peinture. Il finit ses que politique; aussi ambitieux que jours le 4 octobre 1600 , à l'age de Richelieu , aussi souple que Mazarin,

85 ans.

Storreng (comiesse n'), nec en 1-52 à politique publié sous son nom apres Mons en Hainault, marice fort jeune au lea mont , comme traduit de l'italien , dernier prétendant à la succession des ne lui appartient pas; cet écrit est de Stuarts, qui ne la rendit pas hon Maubert de Gouvest. reuse, contracta avec le poete Allièri, secret hymen, vecut vingt aus avec lui, Lauingen, en Souabe, en 1193 sui-

mieres familles d'Espagne, mort le avant lui. 13 janvier en 1592, servit en Italie. ALBERT (Jeax-Bartste), lieu-en Hongrie, en Afrique, sous than-less Dunt, et devenn generalisaine les Hautes-Alpes, servit avec gloire taille de Muniberg. Nomme gouver- siègo de Dantzie, à Essling, à Wa-

culture (Coltivazione), que les Italiens neur des Pays Bas, son excessive severité, au lieu d'étouffer la rébellions ALARIC. Le conquerant, le moins causa la guerre civile. Toute la Flanharbare de tous ceux qui ravagerent dre, heri-see de forteresses. écrasée l'empire romain, était de la familie d'impôts, parut soumise, à l'excepdes Balthes, la plus illustre de la na- tion de la Hollande, lorsqu'il la tion des Goths après celles des Ama- quitta, en se vantant d'avoir fait les. L'histoire ne commence à parler perir dix-huit mille individus par la de hii que vers l'an 505, epoque où main du bourreau. Après un exil de les Goths se remirent aux armees de deux aux, causée par une intrigue de Theodose-le-Grand pour combattie son fils à la cour, il fut envoyé en Portugal, gagna deux batailles en pire d'Occident. Le regne d'Alatie trois semaines, et sontuit tout ce est une des époques les plus remer royaume à l'hilippe II. On dit qu'en qualdes de l'histoire du Bas-Empire, momant il cut borreur du sang qu'il et l'on doit regretter qu'elle ait avait fait repandre. Politique habile échappe au génie de Montesquien, et grand capitaine, l'excès de ses Ce fut lui qui le premier enseigna cruautés a imprimé à sa mémoire aux barbares le chemin de Rome, et une fletrissure ineffaçable. Sa vie a qui leur apprit que le temps était venu etc publice à Paris, 1698, 2 vol.

ALBERONI (Julis), cardinal et ALBANE Francors ALBANI, one ministre d'état four célèbre, étoit mais plus imprevoyant et moins pro-ALBANY (Lot isr Maximirians) profond que l'un et l'au're. Le Testament

ALBERT (LE CRAND), de la famille une Baison legit mee , dit on , par un des comtes de Bollstædt , vit le jour à s'engagea, à ce qu'ou croit, dans on paut les uns, et en 1205 suivant les 5º mariage, et mourut le 20 janvier autres. On lui donna le titre de magi-1824, laissant son heritage au printre cien , mais l'étendue de ses connais-François de Fabre, de Montpellier, sinces, si étonuantes pour son siècle. qui à consacré noblement, à l'eur-protive assez l'épithète que ses con-bellissement de sa ville natale, tous temporains ont ajoutée à son nous. les objets d'art qui en fais ient partie. Il mourut à Cologne en 1280, âgé de ALBE (Fers. Alverez us Toline, \$7 ans, et laissant plus d'ecrits qu'au-due b'), né en 1508, d'une des pre-cun philosophe n'en avait composés

des armées impériales, gagna sur aux Pyrénées, en Italie et cu Alle-l'electeur de Saxe, en 1547, la ba magne, se distingua à Eylau, su

des meilleurs généraux de l'armee francaise.

ALBERTI di Villanova (Francois n') . auteur du meilleur dictionnaire français et italien , italien et francais, que nous avons, naquit à Nice en 1757. Il est mort à Lucques en

1800.

ALBINOVANUS (C. Peno), poiste latin qui vivait sous Auguste et sous Tibère. Il reste de lui une élegie adressée à Livie sur la mort de son fils Drusus, en 474 vers; une chigle sur la mort de Mecénas, besucoup plus courte que l'antre : une autre elegie intitulee : Les dernières paroles de Mecenus; et enfin un fragment d'un poeme sur le voyage de Germanicus dans l'orean septentrional, conservé par Sénéque, qui l'est mait beaucoup. Martial a egalement donne des éloges à Albinovanus, Orble a toit très-lie avec lui, et se felicite, dans une épitre en vers qu'il lui adressa pendant son exil, de ce que, malgré -a

ALBINUS ( Decimes Claudius), no à Adrumette en Afrique, a composé un traité sur l'agriculture, et decontes dans le genre des fables milesiennes. Il suivit la carrière des prmes. Vaineu par Sérère, l'an 198, il fut tue par ses ordres, et cet empereur envoya sa tête au sénat. Un autre Albinus, Romain, de la race plebéienne, mérita par son respect pour les dieux et leurs ministres, d'occu per une place dans I histoire. Lors de la prise de Rome par les Gaulois , les vestales s'enfuirent avec le fen sacré et les autres objets du culte auxquels on pensait que le saint de la republique élait attaché. Albinus empenait sur un chariot sa femme etses enfans lorsque les vestales arrivèrent au Janicule. Il s'apercut qu'elles étaient emanglantes; aussitot il lit descendre que fut pas de longue dures : il ouvrit

gram, fut, dans la campagne de [sa fundle, et conduisit les prêtresses hussie, nomme général de division la teré, hourgade d'Ermrie, où elles sur le champ de bataille de la Baré. requrent un accueil picin d hamanité, sina, soutent sa réputation dans les et continuerent à exercer leur minis-campagnes de 1815 et de 1814, et tere. Un tronsiente Albinus, philosomournt en 1822, regardé comme un ple platonicien, vivoit à buyrne sous le regne d'Antonin-le-l'ieux, et fut contemourain de Galien , dont il suivait les lecons II est auteur d'une Introduction any dialogues de Platon. Un quarrieme Bernard Sifrei', ne à Franciert-sur l'Oder, en 1097, mort à Leyde en 1771, un des plus grands anatomistes dont la médecine ait à s'honorer, a public entr'autres ous rages une histoire des os et des muscles de Chomine, in-fol . Landies . 1740 . St une lustoire particulière des muscles, in Lo.

ALBEQUERQUE (Armossi b'). vice roi des ludes, surnommé le Grand et le Mars Portugais, magnit à Lisbonne en 1482, et mouret en 1515, après ses nombreuses victoires sur les princes d'Orient , prosque di-gracié , A Goa , qu'il avait fait le centre de la puissance et du commerce portugais o Asie. Ses memoires ont ete publies par son tils bialze Alphonse, 1576, in-fot.

ALBUTH'S (Tires), philosophe disgrace, il couserve toujours son épicarien, vivait dans le septieme siècle de la fondation de Rome, Instruit à Athènes des sa premiere jeunesse, il prittellement en affection les manières de la Grece, qu'il almait micux passer pour Gree que pour Romain, Scevola, sneaomné Laugure, le ra lla à ce sujet. Il avait gonverne la Sardaigne en qualité de propréteur. Accuse de concussion , il fut condamné au bannissement. Il revint à Athènes, où l'on pense qu'il mourut, Ciceron, dans son Brutus, dit mi'Albutius eut été meilleur orateur s'il n'eut pas en un penchant si vit pour l'épicurisme; qu'il possédait bien la litterature greeque, et qu'il avait composé plusieurs harangues. Il v a un autre Albutius Silus (Laius) . orateur romain du temes d'Auguste. Il était originaire de Novare, où il avait exerce les fonctions d'édile. Il accablées sous le poids de teurs pieux alla à Rome, où il s'associa avec l'ofardean, et qu'elles avaient les pieds rateur Musacius Piancus. Leur union

seul une (cole en son nom . et se mit | quelques fragmens, mais il est loui à plander. Dans sa vieillesse, accordé tour à tour par Horace et Quintillien. d'infirmites, il retourna à Novace : il ALCÉTAS, roi d'Epire, sur la fin s'y laissa mourir de faint. Un passage du vo siecle arant J.C., détroré par de Quintilien donne à croire qu'il les Epirotes, retablipar Denys de Syavait composé une réthorique.

ALCAMENE, lils de Téléclus. l'an 312 avont J.-C. de la branche ainée des rois de d'Itélos , et commenca celle de Mis-Il fit le fronton posterieur du temple de Jupiter Olympien, dont Parist l'estituit decori, Voy. Accesse. mins a laissé la description. Il y avait d'Eleusis.

les mains de Pittaeus, celui-ci lui par-prêt à prendre l'impression des objets donna. Il prit une autre fois partiude dont il se trouvait entouré. en combaltant contre les Athemass. ALCIDAMAS, rheteur, né à Elic qui, victorieux, suspendirent dans le lvers l'an 420 avant J.- C., était contemple de Monerce les arons qu'il temporain d'Isocrate, disciple de Goravait laissées sur le champ de la lgias. Plutarque eite un Art de la thétada. Il ne nons reste d'Aleee que torique qu'il avait compese. Cherion

cacuse, fut etrangle par ses sui is

ALCIAT (ANDRE), célèbre juris-Sparte, monta sur le trone vers l'an consulte plaisante dans un vers de 747 avant J.-C. Il termina la guerre Boileau, naquit à Milan le 8 mai 1492, let mourut d'intemperance le 12 jausène en prenant Amphée: il monant vier 1550. Hét, it d'une vanité et d'une peu de temps après, et eut pour suc- avarice excessives, mais rien ne peut cesseur Polydorus son fils. Un autre altèrer sa gloire comme litterateur et Alcamene, statuaire, eleve de l'ui-hurisconsulte; ses ouvrages en font foi. dias, ne à Athènes, où sa reputation L'apigraphe mise sur son torubeau, brilla du plus grand éclat, 428 ous dans l'eglise de Saint Epiphane à laavant J.-C., décora sa patrie de plu- vie , fait connaître jusqu'a quel degré sieurs chefs d'œuvre parmi les paris setait élevée sa réputation : Andreas on citait la statue de l'enus aglicciaite. Alcent, gai omniam doctrinarum ortem absolvit, primus legum studia antiquo

ALLIBIADE, vit le jour à Athènes represente le combat des ten ai res dans la quatre-vingt deuxième olymcontre les Lapithes aux nores or to piade, vers l'an 450 avant J. C. rithous. Il fit d'autres statues dont l'Apas son pere descendait d'Ajax de parlent Ciccron et Valere-Blavine, Salamine; et Dinomaque, sa mère, La grande reputation de cet au se chait lille de Mégaclès, de la familie lui valut l'honneur d'être pièce d'us des Alemeonides. Il fut élevé dans ta un bas relief au sommet du terre le maison de Pericles, qui ne prit auenn soin pour dompter la violence de ALCEE , célèbre lyrique gree , de son caractère. Il fui l'ami du philoso-Mytilène dans l'île de Lesbos, floris phe Socrate, et combattit auprès de rait 604 aus avant J. - c. Il fut con fui dans l'expédition de Potidee, on Il temporain de Sapho, qui, si fon en fut blesse; il se trouva anssi au comjuge par un de ses vers cité par Aris. bat de Délium. La vie d'Alcibiade a tore, ne lui fot point indifferente, Il ete écrite par Plutarque et par Corout de violens deméles avec Pattaons, juelius Nepos: nous n'en dirons pas l'un des sept sages de la Grece, qu'il davantage. Il fut tué à coups de fleavait plaisante sur des vices de con- ches dans la quatre vingt-quatorzième tormation. Diogene Lacree et Surios olympiade, l'an 464 avant J.-C., à nous ont conserve des fragmens, effage d'environ quarante cinq ans. On ses satires. Afece s'était rendu for sait que c'est dans un bourg de la midable aux tyrans par l'acrete de sa l'hrygie que Pharnabage le fit assassiverve, ce qui fait dire à llorace : Au ner par ordre de Lyxandre, La nature cei minaces camene. Evile de son s'etait plu à répandre sur lui les quapays, il se rangea du côte des enne- lités les plus opposées, ou plutôt, mis de Mytilene; mais il ab muonna comme dit Plutarque, Alcibiade, semlachement ses armes, et tomie entre blable au cameleon, était toujours

parle de son Elogo de la mort. Athénée ; obtint le titre de citoven à Spacte. On et Diogene Lacree nomment divers trouve dons Athence et dans Platarantres cuvrages de lui. Il ne nous en reste que deux barangues; l'une d'U-Ivsse contre Palamède, l'autre qui n'est qu'une déclamation contre les rhéteurs du temps. L'abbé Auger en a donné une traduction à la suite de celle d'Isocrate.

ALCIME, grand prêtre des Juifs, 162 aus avant J .- C. usurpa cette souveraine dignité, sontenu des forces du

roi Antiochus Eupator.

ALCINOUS, philosophe platonicien du 11º siècle, est auteur d'une Introduction à la philosophie de Platon. tradulte par M. Combe Dounous, Paris. 1800, in-8º.

ALCIPHRON, sophiste gree du me ou 4º siècle. Il nous reste de lui des lettres qui conticunent des détails curleux sur les mœurs de la Grèce, traduites par l'abbé Richard. Paris,

1785 , in 12, 3 vol.

ALCIPPUS, Spartiate, n'était pas moins distingué par sa bravoure que par sa sagesse. Ses enuemis l'accusérent devant les éphores de vouloir changer les lois de la république, et le firent exiler. Non contens de cette vengeance, ils empêchèrent Damocrita, son épouse, et ses deux filles, de le suivre, et confisquèrent tous ses biens. Les deux filles d'Alcippus fureut néanmoins recherchées à cause de la haute consideration dont leur père avait joui. Les ennemis d'Abrippus firent défendre qu'on les demandat en mariage. Alors Damocrita, poussée au désespoir, saisit l'occasion d'un jour de fête solennelle, où les femmes des principaux habitans se réunissaient pour des cerémonies religieuses; elle se rendit dans le temple avec ses filles, et mit le feu au bois qu'on y avait ramassé pour la ceremonie. Tout le monde étant accouru, elle égorgea ses deux filles, les jeta dans le feu, et s'y précipita elle même, de Charlemagne, avec lequel il vécut Les Lacedémonieus jeterent les corps l de ces infortunées hors de leur territoire. Cet événement tragique arriva rut le 19 mai 804, agé de près de peu de temps avant la troisième guerre de Messène.

que quelques fragon us de ce noête qui attestent sa passion pour Megalostrate, femme d'esprit qui fairait fort bien des vers. Il se livra avec excès aux plaisirs de l'amour et de la table, et mourut de la maladie nédiculaire. Horace doit beaucoun à ce poète, et en général à tous les lyriques dout il a traduit ou imite one foule de pièces. Un autre Aleman de Messène s'exerca aussi dans la porsie lyrique.

ALCM.EON, fils de Mégaclés, de la famille des Aleuseonides. Au milien des factions qui divisaient la republique d'Athenes, il était à la têto de ceny uni pe voulaient aneun changement dans le gouvernement, ce qui le mit en butte aux persécutions des deux autres partis, qui parvincent à le faire exiler, sous prétexte que son père était souillé des meurtres de Cylon et de ses partisans. Il revint lorsque Solon ent rétabli l'ordre, et il eut le commandement des troupes dans la guerre de Cirrha. Exilé de nouveau par Pisistrate, il se retira à Delphes avec ses fils. Il mourut dans un âge avancé. Il y a un antre Alcmæon de Crotone, fils de Péritbus, qui fut un des disciples de Pythagore vers les dernières années du fondateur de la secte italique. Il se livra particulièrement à l'étude de la physique et de la médecine. Le premier, il disséqua et s'occupa beaucoup de la structure de l'œil. Plutarque et Stollee ont fait l'exposé de ses opimions.

ALCUIN, écrivain célèbre du voie siècle, né pres de Londres. Théologien , philosophe , orateur , historien, poète, mathématicien, il savait le latin , le grec et l'hebren , et réunit toutes les connaissances de son temps. Il fit un noble usage de la contiance dans l'intimité, et anquel il fit souvent entendre la voix de la verité. Il mous 70 ans.

ALDROVANDI ULISSE), profes-ALCMAN, poëte greo, në à Sardes seur à Bologne, në en 1527, et mort en Lydie vers l'an 670 avant J. C., le 4 mai 1605, un des plus laborieux et des plus zélés naturalistes du xvic monrut à Babylone à l'âge de 32 ans . siècle, n'epargua ni les denenses ni les lames ouze ionis de maladie, l'an 524 voyages pour requeillir les materiaux avant J. C. Pour tous les autres de sa grande histoire naturelle en 15 Hexandre il faut absolument consulvol. in fol , dont il ne put publice que les 4 premiers volumes ; compilation ture ea est très-longue, sans genie et sans goût, mais qui peut encore être utile aux naturalistes,

des surintendans des finances sons mieux connaître est la vie de Gasman d'Alfarache, dont le succis, l'ut prodigieux, imité plutôt que traduit par

Le Sage.

ALEMBERT (Jean Le Rond n'), né à Paris en 1717, mort en 1785; de l'académie française et de celle des sciences. Ses reflexions sur l'abus de la critique en matière de religion, son essai sur les gens de lettres, ses clo ges, et principalement la préface qu'il mit à la tête de l'Encyclopédie, ont fait sa gloire littéraire. Il conservera dans les sciences exactes une réputation que peu de personnes seraient à portée de lui confester.

ALEXANDRE Ce nom est célèbre dans l'histoire ; nous avons ; Alexan dre, fils d'Amyntas roi de Macédoine, que sa magnificence fit surnommer le Riche, et qui monta sur le trone l'an Bor avant J. C .: Alexandre, tyran de Phérès, tils de Polydore, que les These saliens choisirent pour chef conjoin tement avec son fière Polyphrou; mais le plus fameux est saus contredit Alexandre - le - Grand , tils de Phi Lippe, qui naquit à Pella le 20 septembre 356 avant J.-C. la mit même que fut consume le temple de Diane à Ephèse. Il descendait d'Herenle can son père, et sa mere Olympias, fille de Noutolème , roi d'Epire , était de en laveur de cette héroique nation , périlleux de l'Hydaspe qu'Alexandre , pression ni la résistance. D'abord fa-

ter l'histoire ancienne; la nomencla-

ALEXANDRE ler (PARLOVITSON). empereur de toutes les Russies, ne le ALEMAN (Manufer), ne à Séville, 24 décembre 1777, parvint au trône vers le milien du xvie siècle, fut un le 24 juillet 1801, par la catastrophe qui en fit descendre son père. Elève Philippe, L'unrage qui l'a fait le lu colonel La Harne, il prit tous les movens de hâter les progrès des lumieres et de la civilisation, et marcha d'abord constamment vers ce but. au grand mécontentement des bommes dont ses sages ameliorations resreignaient la despotique influence. l'ugagé dans une première coalition, que deconcertèrent la bataille d'Austerlitz et le traité de Presbourg, réduit à l'alliance de la Pensse, humilié avec elle, par la perte de la bataille d Exlan, il entavec le vainqueur cette fameuse entrevue sur le Niemen où les deux ensièreurs se jurérent une amitié éternelle : mais la paix de Tilsitt n'était pas assise sur des bases durables, et la paralysie du commerce russe et les représentations du cabinet de Saint-James, amenèrent la rupture. On connaît les détails et les résultats de l'expédition brillante et malheurense qui amena deux fois les étrangers dans la capitale. Alexandre rentra dans la sienne aux acclamations de son pemple. C'est alois qu'il conent et proposa le traité de la Sainte-Alhance , qui prit pent-être sa source dans certaines idées mystiques dont ce minee semblait préoccupé, Il s'était déclaré roi de Pologne, mais il ne persista pas entièrement dans les idees de liberalité un'il avait annoncées d'abord fa race des Eacides. Ce fut au passage dont I histoire n'oubliera jamais ni l'eps'expusant aux plus grands dangers, vorable à la cause des Grees, il s'ardit ce mot qui explique tonte sa vie : rêta également dans cette noble entre-· O Athenieus à quels dangers je m'ex- prise. Depuis quelque temps en proie pose pour être lone de vois! > Nous a une metaneolie profonde, il alla craindrions d'en affaildir les traits, et mourir à Tagaurock, à 500 lienes de nous renvoyons le lecteur à Arrien, a sa capitale, à l'âge de 48 ans, le ter de-Diodore de Sieile, à Plutarque, et à Quinte-Curce, le plus comm de tons du plus patemel des souverains qu'ait les historiens de ce grand homme. Il cus la liussie. M. Rabbe, a publié en

1926 . une Histoire d'Alexandre Iet . etc. Paris, 2 vol. in-8°.

ALEXINUS, ne dans l'Elide, fut disciple d'Enbulide, de la secte de Mégare, et l'ennemi de presque tous ceux de ses contemporains qui étaient distingués par leurs talens , tels qu'Aristote, Zénon, Ménédème, Stilpon et l'historien Ephore. Il se permit jueme centre Aristote les imputations les ulus calomnieuses. Plain de vanité, il se retira à Olympie, pour fonder, disait-il, une secte à laquelle il voulait donner le nom d'Olympique, mais tous ses discinles l'abandoane. rent. En se baignant dans l'Alphee, il fut blessé par la pointe d'un roseau, et en monrut.

ALEXIS , poëte comique , était ne à Thurium, colonie des Atheniens dans la Lucanie, et vint des sa jeunesse à Athènes. Il était oncle de Menandre, à qui il donna des lecons de composition théâtrale. Il existait du temps d'Alexandre et vecut fort vieux. Un autre Alexis de Tarente cerivit sur la philosophie de Pythagore, Un froisième, statuaire de l'école de Poly riète et natif de Sycione, florissait dans le 5º siècle avant l'ère vulgaire.

ALFENUS VARUS, jurisconsulte célèbre à Rome, vers l'an 754 de la république. Il paquit à Cremone, d'un cordonnier dont il quitta la boutique, jeune encore, pour venir éludier à Rome sons Servius Sulpitius dont il fut bientot le meilleur disciple. Il y eut peur compagnon d'ecole Celius Tubero, Alfenns Varus avait un jugement profond, des m urs pures. Ces qualités jointes à des connaissances très étendues, lei aequirent une si grande réputation qu'il parvint à la dignité de consul. C'est à lui qu'on doit les premières collections du droit civil, auxquelles il donna le nom de Digestes. Aulus-Gelle en parle comme d'un homme qui avait de grandes connaissances de l'antiquité. Quelques anteurs l'ont confondu aven Eleve dans la maison du prophète, plusieurs autres personnages du même nom qui ont véen à peu près à la aux dépens de la république.

ALFIERI (Victor), počte italien, me à Asti en Piemont, le 1- janvier 1749, a puissanment contribué dans le dix huitieme siecle à sontenir l'houneur littéraire de sa patrie, et lui a procure une gloire nouvelle en ereant pour elle un genre de poésie qui lui manquait. Ses tragedies ont souvent ete imitées sur notre théâtre que luimême imita plus souvent. Il en fit un itorze en moins de sept ans, outre physicars autres our rages, entre autres une traduction de Salinste. Il vint à Paris, et presida lui-même à la belle edition de son theatre, sortie des messes de P. Didot, Parmi les études auxquel'es il se livra dans ses dernieres années, il faut mettre celle du cree . qu'il entreprit à 48 aus et qu'il ne cessa de suivre avec une ardeur infatigable. Il se crea bii-nième chevalier de l'ordre d'Homere, et mournt à Florence le 8 octobre 1905, Ses œuvres posthumes n'ent par moins de 13 volumes, et contienment des tragédies, des traductions, et enfin sa vie . ani remolit les deux dernier-volumes. ALFRED-LE-GRAND, sixieme rol

d'Angieterre, l'un des monarques qui ont le plus honoré le trône et l'humapite, fut couronné en Sau à l'age de 25 aus, et mourut en 900, Voyez ce que Voltaire écrit sur ce roi philosophe.

ALGARDE (ALEXANDRE L'), semipteur et architecte, vit le jour à Boloane en 1593, et moujut en 1674. Il tient parmi les soulpieurs le rang que l'Albane tient paron les peintres.

ALGAROTTI (François), l'un des auteurs italiens du dix buitié ore siecle qui ont reuni avec le plus de succes l'étude des seiences exactes à la culture des lettres et des arts. Il naquit à Venise le 11 décembre 1712, et mourut à Pise le 5 mars 1-64, à l'âge de £2 ans.

ALL le dernier des quatre khalyfes su cesseurs immédiats de Mahomet. dont il était le cousin , il devint son confident et l'un de ses plus zélés secmême époque. Ses contemporains tateurs. De son côte, Manemet le comeurent pour lui une si haute estime bla de bienfaits. Lorsqu'il annonça à que ses funérailles furent célébrées ses proches la religion qui lui était revélée, il leur demanda qui d'entre

eux serait son visir, personne ne répondait : C'est moi, prophète de France, épouse de Louis VII, mère " Dien , dit Ali , qui venx être ton vi- de Philippe - Auguste , gouverna le » sir; je partagerai tes travaux, l'arra- royaume pendant l'absence de son n cherai les veux de tes ennemis, je tils parti pour la Terre Sainte en 1190. · leur briserai les deuts et leur fendrai avec antaut de sagesse que de donceur » la poitrine. » De nombreux exploits et mourut en 1206, universellement realiserent cette promesse. Il mourut regrettee. assassine le 24 janvier 661 de J. C .. l à 65 ans. Les persons, comme tous BRIEL), sculpteur, ne à Paris en 1710. ceux de leur secte, ne reconnaissent de succession légitime au khalyfat que dans la maison d'Ali. Ils donnent placées dans la galerie du Luxemle titre d'Imam aux princes de cette bourg. maison. Ces princes sont au nombre de douze: Ali en est le premier, et Mehdy le deraier.

ALI-TEBELEY (c'est à dire natif de la ville de Tébelen), plus connusous le nom d'ALI-PACHA, ne en 1744. Ses premiers exploits furent coux d'un idn village où il naquit vers 1463, vagabon l'et d'un voleur de grand gouverneur du Chili, s'associa à Pichemin. A 24 aus, ayant épouse Emi- zarre, en 1520 pour la conquête du ue, fille de Capelan, le tigre pacha de Perou, se brouilla avec Ini, lui livra Delvino, il prit un rang distingué par- bataille, sous les murs de Cusco le mi les beys du pays; il fit décapiter 25 avril 1538 , condamné à mort et son bean père, egorger Ali, pacha ctrangle dans sa prison, avant d'être d'Argyro Castron, epoux de sa saur décapité publiquement. Dur, impé-Charcritza, par Soliman, propre frère lei av et crael, il fut peu regretté. d'Ali, auguel il donna la main de sa! ALPHONSE V, dit le magnanime, sœur pour récompense de ce crime; roi d'Arragon, de Naples et de Sicile. mais le récit de tous les assasinats et monta sur le trône d'Arragon en 1416; des cruautés de ce monstre scrait trop appelé par Jeanne reine de Naples . long. Passis-eur de trésors considéra- qui devint bientôt son ennemie, il se bles qu'il avait acquis en pillant à la rendit maître de la capitale en 1423, tête d'un corps de quatre mille Alba, fat oblige d'en sortir : après l'avoir de détails il faut consulter le Mémoire sur la vie et la puissance d'Ali-pacha, né à Talmont (Vendee), en 1752 maeisir de Janina, par M. de l'ouqueville, gistrit à la Bochelle; membre de dif-Sa mort à foorni le sujet d'un melo-ferentis assemblées, siègea au côté drame en trais actes, joné en 1822, gauche; s'y fit remarquer par sa mosur le théâtre maintenant détruit du dération, vota la mort du roi, mais Panoraura Dramatique.

ALIX DE CHAMPAGNE, reine de

ALLEGRAIN ! CHRISTOPHE GA . mort le 17 avril 1795. Ses statues de Narcisse, de l'enus et de Diane, sont

ALLUCIUS, prince des Celliberiens, conun par la conduite genéreuse de Scipion l'Africain qui loi rendit son épouse, et par ce bienfait l'att cha au parti des Romains.

ALMAGRO (Diego) ainsi nomme

mas, il obtant à poix d'argent, vers ass'égée plusieurs fois innolement, il 1785, le gouvernement de Janina. En y penetra en 1442, par le même 1797, il ent des relations militaires et aqueduc qui en mait ouvert l'entrée diplomatiques avec les Français. Salà Belizaire, et mournt à Naples le guerre d'extermination contre les Sou- 27 juin 1458, à 74 aus, après un règne liotes est comme généralement. Mais, de 45 aus. Eloquent, franc et loval, pour le peindre en peu de mots, sa grant capitaine, il aima les lettres. vie entière offre une succession conti- protegea les savans et recueillit dans melle de mentres preparés par la tra- lacs états les muses et les arts bannis hison et consommes par la violence, de Constantinople. L'abbé Meri de La perte de ce visir avant éte arretée la Canourgue a publié la vie de ce a Constantinople , il fut massacré par prince en 1765, in-12, sons le titre de surprise le 5 février 1822 Pour plus Sénie d'Alphonse le magnanime.

ALOUIER (CHARLES-JEAN-MARIE). avec sursis, et traversa le regime de la terreur, sans en être ni complice celle de tous les Juifs qui étaient dan? ni victime. En 1798, il entra dans la les états d'Assuerns. Il la fit signer a carriere diplomal que, et la suivit ce prince, mais vientôt, detrompe avec distinction sous le directoire et par Esther, Assuerus fit, l'an .33 l'empire, Rappele de Suide en 1814, avant J.-C., attacher son organiteux banni iliegatement en 1816, il rentra flavori a la potenze de campian e conen France en 1818, et y mourut en dees qui avait etc drosse pone Mai-1826.

ALTILIUS (fiabriet), un des bons révoque. poètes latins qui fleurirent en Italie au quinzieme siecle, naquit dans le néral comain vers can 285, comman-royaume de Naples, et ent pour amis dait dans n.s. Comes seus Diocletien Puntanus, Sannozar et tous les gens lavec Auleus Pomponius Elimus, tie lette s d'alors. Il mourut vers 1501. Tous deux n'ayant pour adlorens oue

Lville, monta sur le trône vers l'an l'andace de se faire prociamer em-619 avant J.-C. Il continua la guerre pereurs. Ce fut abre que Diochten que son pere avait comme ner e contre se determina a se donner pour colleles Milescos, Il chassa de l'Asie les gue Biaximon, depuis long-temps son Cimpueriens qui s'y étaient établis : ami. Ce dernier battit la troupe d A. il prit la ville de Sinyrne, alla aussi mandus, qui perd dans cette guerre; allaquer Clazomènes, mais il fut re on n'a aucun det il sur sa mort. On Louise avec une perte considerable, ne sait pas ce que devint Elimus. Avant recu dans ses etals quelques roi des Medes, if ent la guerre avec ce lorsqu'il se revolta contre son pereprince. Ce fut dans la sixieme anne Etant rentre dans son devoir après la Cilicie, et de Lahvnete roi de Baby- monde 2981. Il y a un autre Amasa, lone : et Alvaite conna sa tille en ma- fils d'Idali, qui fit nuttre en liberté riage a Astyage, fille de Cyaxares, Il des prisonniers que les I-raciites d pour successeur truesus son fils. de Benjamin.
AMALECH, fils d'Eliphos et de AMASAI. eut pour successeur thursus son fils.

et la nier Rouge , tantôt dans un can- pes. ton et tantot dans un autre. Saul mar faite.

AMAN, fils d'Amadath, Amalécite. Béthel.

dochee, et l'arrei couire les Juifs fut

AMANDIS LESETS SUMMS 1. 500 ALYATTE, lils de Sadyate, roi de des paysans et des bandits, eurent

AMASA, fils de Jétra et d'Abigail, Seythes qui avaient offense Cyavares, sœur de David, fut general d'Absaton de cette guerre qu'au moment d'une mort de ce rebelle, David lui conservabataitle arriva une celipse de soleil sa charge, ce qui donna tant de jalouqui sépara les combattans. Les deux sie à Joab qu'il prit Amasa à la harbe princes firent la paix bientôt après sons prétexte de vou oir l'embrasser. par l'entremise de Syeunésis, roi de et le tua d'un coup d'épèr, l'an du mournt vers l'an 562 avant J. . C., et avaient faits sur les tribus de Juda et

AMASAI, lévite qui vint joindre, Thauma sa concubine, et petits-fils avec treute autres braves, bavid dans d'Esau Il fut pere des Amaiorites, le désert, lorsqu'il invait Saul. David peuple, puissant qui demeura dans courut au devant d'env et leur donna l'Arabie déserte, entre la mer Morte le commandement de quelques trou-

AMASIAS, huitième roi de Juda. cha contre les Amalécites, les tailla succèda à son pere Joas qui avait été en pieces, et en tit un si grand car- assassine, et fut tue lui-même dans uage qu'ils ne paraissent presque one conspiration, en l'an du monde plus dans l'Ecriture depuis cette de | 5194. Il y a en un autre Amosias. prêtre des veaux d'or qui étaient à

de la race d'Agag , ennuque du roi! AMASIS, roi d'Egypte, était d'une Assnérus. Ce prince l'avait clevé au basse naissance, et parvint à captiver desmis de tous ses courtisans, et tout la confiance du roi Apries. Dans une le monde firchissait les genoux de sedition contre ce prince , Amasis net vant lui ; Mardochee seul résista. Ou- proclame roi , et l'Egypte devint ea tre de depit, Aman jura sa perte et proie à une guerre civile que termina la défaite d'Apriès. Amasis monta sur tius et ordonna qu'on l'étranglât dans le trône 569 ans avant J. C., et fit sa prison, ce qui fut execute sans térir son maître. Il permit aux etran- autre formalité. gers, et surtont aux tirers, de visiter son pays, leur donna des établisses ples des Gaules, entre la Mense et le mens, et leur permit de batir des Blin, regnait conjointement avec Catemples. Soion fut un de ceux qui se tivulcus, larsque César communea la rendirent en Egypte sous le règne d'Amasis. Le prince epousa une femme greeque, constinisit dans son pays plusieurs ouvrages magnifiques, sou mit l'île de Lhypre, et la rendit tribu-Lore : mais la prosperité de son regue fut troublée par les préparatifs de Cambyse pour attaquer l'Egypte, Polverate, tvran de Samos, qui avait c'e lie avec Amasis, devint aussi son en-

de Darius Codoman, fut clevée avec tre, prit me part active à la reforme Statira, fille de ce prince, qui l'aimair des abus, surfout de cens de l'ordre Leaucoup. Lorsqu'Alexandre éponsa judiciaire, eut l'ambition d'être nape, Statira, il donna Am estris en mariage et mournt en 1510. o Cratérus. Après la mort d'Alexan-l dre, se voyant megagor par son éponx, glise, vit le jour en 540. Son père était elle le quitta d'accord avec lui, et se préfet du prétoire, l'une des quatre maria avec Deuvs, tyr m d'Heraelee, premières dignités de l'empire, et dont elle eut deux fils et une fille. Il comme préfet des Gaules il residait à la laissa en mourant tutrice de ses Arles, à Lyon ou à Trèves, mais plus enfans, et elle se remaria à Lysima, sonvent dans cette dernière ville, ce que, roi de Thrace : mais ce primer qui fait croice qu'Ambroise y vint au ovant éponse Arsinoe, elle ne voulnt monde. Il suivit à Milan la carrière plus rester avec lui, et retourna dans du barreau, fut coesul sous l'empeses états où elle fanda une ville à qui pour Valentinien, apaisa une sedition elle donna son nom. Ses fils et ut par son éloquence, et fut élevé à l'édevenus grands la firent périr en fai- pi-copat. Il momut le 5 avril, en 397, sant confer à fond un valsseau sur le-lège de 17 ans, ayant occupé pendant quel elle s'etait embarquée. Lys ma que, qui avait en d'elle un fils nomme portent l'empreinte de son canactère; Alexandre vengca sa mort,

obscure. Se disant petit-fils de Ma lever avec force et majesté. rius et proche parent de Jules César; il voulut se faire reconnairee par Octave. Apres le meurtre du dictateur, il liretagne. On a varie sur sa naissance; reparut à Rome, et partendit avoir le droit de venger sa mont. Des gens de la lie du people, qu'attiraient les reur dans cette lie par une tounce noms de Marins et de Ursar, et en core plus le desir du pillage, commi rent sous sa conduite les plus grands des rois que les Bretons se donnétent

AMBIORIX, 101 des Eburons, penconquête des Gaules, l'au 55 avant J.-C. Il forma deux lignes centre Cesar, mais elles n'eurent aucun succès, et il en fut réduit à se cacher dans les bois et les eavernes, sans autre escorte que quatre cavaliers à qui seuls il

esait confier sa vie, il vécut ainsi

long-temps proscrit, fugitif, et sans

pouvoir jama s reprendre les armes. AMBOISE (Grosse D'), cardinal, nemi. Le roi d'Egypte n'echappa né d'une famille ancienne au château qu'avec poine au danger qui mena de Chanmont-sur-Loire, en 1460. cait son royanme, et mourut apric un évêque de Mentaul au, à 14 aus, parregne de 44 aus . l'au 525 avant J. t., tagea les revers et les prospérites de AMASTRIS, tille d'Ovarthre, frère Louis XII, devint son prem er minis-

AMBROISE (Sust), père de l'é. 25 aus le siège de Miland Ses écrits il y regne Leaucoun de donceur et AMATILS, liomain d'une origine d'ouction, mais au besoin il sait s'e-

AMBROSIES AURELIANUS, but géneral et ensuite roi de la firande. quelques uns pretendent qu'il fut fils de Constantin le soldat, ciu empreremaine en 407; mais, selon l'opinion la plus aceréditee, il ent pour pere un désordres; mais Antoine, qui déstrai larrès le depart des Romains dont il se concilier le sonat, tit an (ter Ama, titalt son origine. Arthur apport sous Inl l'art de la guerre. On croit qu'il sean dans la cathédrale de Lisbonne » for the dans une grande bataille qu'il et Florence combla d'honneurs sa falivra en 508 à Cerdie, chef de Saxons mille. Tout le monde s'accorde à dire

accidentaux.

AMELLHON (Her, Pascal), de l'Acadénie des inscriptions et de l'Insti- qu'en qualité de geographe et de pitut, administrateur de la bibliothe- lote, et qu'il ne pertit pour faice des que de l'arsénal, né à l'aris en 1750, di convertes qu'apres le retour de Copiort en 1811, est auteur d'une His Jomb, Améric dut sans donte sa gloire toire du Commerce des Egyptiens! sons les Ptolomées, de la contunation dut aussi quelque chose à son caracde l'Histoire du Bas-Empire, d'un grand nombre do Mémoires Académiques, etc., etc.

AMELIUS , philosophe eclectique , natif de Toscane, fut contemporain de l'orphyre, et d'abord eut pour maitre Lysimaque, qui tui donna les principes de la philosophie steicienne. Il adopta ensuite les dogmes de Platon. mais enfin il se rendit disciple de Plotin vers l'an 246 de l'ére vulgaire. On ignore le lieu et l'époque de sa

mort.

AMELOT DE LA HOISSANE, ne à Orléans en février 1634, mort à Paris le 8 decembre 1706, et enterré à Saint Gervais, passa une grande partie de sa vie à faire des traductions ou à composer des ouvrages historiques; le plus comm est l'Histoire du gouvernement de Venise, que l'ouvrage estimable de M. Daru a Cat oublier.

AMERGINUS, archi-druide des anciens Scots Irlandais, et l'un des chefs de la colonie sextho-milésieune, invasion en Irlande, l'an 1179.

pour revoir plusieurs fois le continent serment, v. ANNIEAL, qui portait son nom. Il monrut en 1516 au service du Portugal, à 65 ans. Emmanuel , pour honorer sa mêmoi-che, après qu'elle ent été raucuée du re, fit suspendre les restes de son vais- pays des Philistins. Il en douna lo

qu'Améric ne continanda jamais en chef une expédition, au'l ne voy gea à son mérite, à ses travaux, mais il tère, et principalement à la focture, qui se mele de tont. Tandis que Unlomb accusait hants ment ses envieux, et que sa gloire importunait les mais tres de la Castille, Americ, modeste it paisible, ne donna point d'ouibrage any rois ni à ses rivany; la moitie de la terre prit son nom sans qu'il cut cherché cet houneur et sons que l'envie pût y prendre garde,

AMILCAR, Quatre personnages célebres ont porté ce noin : l'un , general Carthaginois, fils de Magen, qui périt dans une expédition contre la Sicile en 484 avant J. C.; l'autre, antagoniste de Régulus; le troisieme, tils de Giscon, qui fut fait prisonnier et tué par les Syraensains; le quatrième entin, surnommé Barca, pere d'Annibal, et le plus fameux. Il commanda nenf ans en Espagne, subjugua plusieurs nations, fonda Barcelone, et soutint son crédit à Carthage, nonsculement par les heurent succes de ses armes, mais encore par les granqui vinrent fonder en Hibernie et la des richesses qu'il y fit passer. L'hismonarchie suprême et les dynasties toire ne nous a pas conservé le détail subordonnées que les Auglais y trou- de ses conquêtes dans cette contrée ; verent encore existantes dans les elle ne fait mention que de la bataille mêmes races, lors de Teur première qu'il livra aux Vectones, peuples de la Lusitanie, et dans lannelle il fut tue AMESIC VESPUCE, ne à Flo l'an 228 avant J.-C. Pulybe dit qu'Arence le 9 mars 1451, élevé par son milearent une fin digne de son méonele, homme d'un grand savoir, fit rite en mourant sur le champ de hades progres repules dans la physique, taille à la tête de ses troupes, L'armée l'astronomie, et la cosmographie. Il a élut à sa place son gendre Asdrobal. donné son nom aux Indes Occidenta. Son fils Annibal n'avait que neuf aux les , déconvertes par Christophe Co-lorsqu'à son arrivée en E-pague, il bri lomb. Americ veent assez long-temps lit jurer une haine eternelle aux Ropour jouir de cette gloire usurpée , et mains : on sait qu'il fut tidèle à son

AMINADAB, tévite, habitant à Ca-

soin à sou fils Eb azar, qui la garda liit un grand nombre de disciples dont in-qu'à ce que David la fit venir à les plus celebres furent Hérennius, Icursalem. C'était un capitaine cele. Origene et Plotin, On doit le regarbre par son courage et par la terreur der comme le fondateur des théosoqu'il imprimait avec les chariots de phes on illuminés. Il n'écrivit jamais guerre. Il y a encore en un tils de rien; il ne confiait ses principes qu'à Couth et un fils de Coré du même un petit numbre de disciples et sous non.

AMIOT (Le Pine), jesuite fran-Toulou en 1718, mort à Pekin en vait vers le mitien du cinquième siè-1791, passa 30 ans de sa vie en Chine. et ne cessa de faire passer en France, fut conduit à Athènes et contre aux des notions saines et viaies, de l'his toire, des sciences, et de toute la lit térature de ce pays. Les 15 volumes in-4º des Memoires concernant l'Illistoire, les Sciences et les orts des Chinois. ne contiennent, sous forme de lettres. d'observations et de mémoires, qu'une partie des écrits interessans dus à cesavant et faborieux missionnaire.

AMMIEN MARCELLIN, historien d'une grande obscurité. romain du quatrieme siècle, était Gree de naissance, Il paquit à Antioche : dans sa jennesse il embrassa tal carrière militaire, et s'y conduisit avec distinction. Il quitta le métier des armes, et vint s'etablir à Rome, où il écrivit l'Histoire de l'Empire. qu'il commenca à l'époque où Tacite avait lini la sienne, et qu'il termina au règne de Valens. Il fut son histoire en public, et reent les applandissemens des Romains dont il n'épargnait pas les mours dérèglées, li veent jusqu'en ago.

AWMON, fils incestucux de Loth. qui s'etablit à l'orient de la mer Morte et du Jourdain, dans les montagnes de Galaad, et fut père des Ammenites, peoples famous tonionis conemis des Israélites, Le pays des Ammonites s'appelle aujourd'hui Phila delphie; c'est cotte partie de la Syrie qu'on appelait autrefois Célésyrie

AMMUNIUS SAUCAS, ainsi nomme parce qu'il fut, dit on , porte-sae dans sa jeunesse. Il était natif d'Alexandrie, et vivait vers la fin du deuxième siècle. Degoûté de l'état pénible qu'il exercait il le quitta pour se livrer à l'étude de la philosophie, dans laquelie on croit qu'il eut pour moltre Pantonus, Au bout de quelques annecs il auvrit une école, et se tits prophètes, était un simple pass

le voile du mystère. Il y a trois autres Ammonius: I'un fils d'Hermias et d' Eeais, de la mission de Pékin, né à desina, philosophe éclectique, qui viele, Il était natif d'Alexandrie; mais il soins de Proclus. L'autre, philosophe péripatéticien, fut un des maîtres de Plutarque, et quitta aussi Alexandrie, où il etait né, pour aller s'établir à Athènes, où il termina ses iours, Le dernier était un grammairien gree. Au reste, on compte dans l'antiquité plusieurs Ammonius souvent confendus, et dont l'histoire est enveloppée

AMNON, fils ainé de David; ayant concu une passion violente pour Thamar sa sœur, mais d'une autre mère, d parvint à l'attirer chez lui, et se porta envers elle an dernier outrage. Absalon, son frère, dissimula deux ans son ressentiment, après lesquels, avant invite les enfins du roi à un Sestin, il tit assassiner Amnon, Pandu monde 2074.

AMON, quatorzième roi de Juda. fils de Manassé, fut assassiné dans sa maison par ses propres officiers, à l'age de \$1 aus. l'an du monde 3355.

AMONTONS (Gun Laune), membre de l'Académie des Sciences, né à Paris, le 31 août 1663, moit le 11 ocjohre 1 705, est le véritable inventeur de l'art télégraphique, tel qu'il s'emploie autour l'huis il en lit deux fois l'expérience de vant des membres de la familie royale.

AMORRITÉE, quatrième fils de Chansan, d'où descendent les Amorrhéens qui peuplérent d'abord les montagnes qui sont au courbant de la mer Morte. Du temps de Morse ils habitaient tout le pays qui est au-delà du Jourdain ; les Asraélites s'emparérent de leur pays en l'an du mondo 3553

AMOS, le quatrième des donze pe

teur, de la ville de Tecué, dans la tri-Horsqu'i's curent atteint fene dix Luis le regne d'Osias, roi de Juda, et sous cetui de Jeroboam II, roi d'Israel. On ignore le temps de sa mort. Il y a en un Amos, tils de Nahum, pere de Mathatias.

AMRAM, fils de Cauth, de la tribu de Lévi épousa locabed, de laquelle il eut Aaron, Marie et Moïse, Il monrnt en Egypte , l'au du monde 2522. après avoir veen 135 aus. Il y en eut

un autre, fils de Bani,

AMRAPHEL, roi de Sennaar, est un des rois qui se figuérent avec Co. dorlahemor, roi des Elamites, pour faire la guerre aux rois de la Penta nole. Ces rois liques battirent ceux du la Pentapule, pillèrent leurs villes, et firmt ou grand nombre de prisonniers, entre lesquels se trouva Loth Mais Abraham les avant poursuivis, renrit Loth et recouvra tout le butin

AMEL, général des armées d'Ela. roi d'Israël, avaut appris que Zambri avait assassing son mailre, se fit nom mer roi par l'acmée, marcha coutre l'as assin d'Ela, qui avait o urbé le rovaume, l'assiègea dans la ville de Thorsa, et le forca à se brûler lui même dans son palais avec toute sal famille. Il monrut l'au du monde

3086. AMULIUS, roi d'Albe, fils de Proeas, dixieme descendant d'Ascagne, Son frère Anmitor ayant succedé à la contonne par droit d'ainesse, il le renversa du trône, et lit oérir son fils Ægestus. II obligea ensuite Rhéa Sylvia , f.Be de Xumitor , à se consacrer au enlie de Vesta, afin qu'elle ne núit 1395. jamais être mêre. Mais libea Sylvie derint enceinte, et prétendit que, comme elle affait poiser de l'eau à une fontaine, le dieu Mars Ini avait fait violence. Cette fable, toute dignequ'elle était de ces temps grossiers, ne fut pas crue d'Amnlius; et lorsjumeaux, son oncle la fit condamner Philipe, amena des secours aux lin-Tibre. Ces deux enfans, Romnius et blige de quitter ses états par l'adresse Rémus, avant été sauves par un pro- de ce même Philippe, remonta peu digo (voy. Rout Lts), se deciderent, lapris sur son trone on le rappela son

bu de Juda, à quatre fiem s de Jérusa friente annec, à reoger leur mère et lem. Il commença à prophetiser sous fem vicul. Il se mirent à la tête de plusicurs troupes de paysans qui n'avalent pour cuscignes que des bottes de foin attachées à de longues nurlehes, forcerent la garde qui defendait le palais d'Amulius, le tuerent et rétabla ent Numitor sur le trône, On rapporte cet événement à l'an 754 avant L.C., et ou ajonte qu'Amolius evait alors regue 42 ans. - Il v a un autre Anulius, printre, qui vivait sous le règne de Neron; ses plus beaux ouvrages forent executes dans la maison deree. Il était d'un equactore grave et sevère, et ne peignait jaouis que reréau de sa pige.

AMEOU - BEN - EL-ASS. un Ca plus l'ameux capitaires Musnimans. d'abord entemi de Mahomet : puls un des plus zelés propagateurs de ca doctrine, comput l'Égypte, la Nubie et une partie de la Libye, coarit le Lean canal qui réimissait la mer Ronge a la Med terranèe, et mourut ganverneur de l'Egypte en 1662. L'incendie de la bibliotheque d'Alexandrie, qui lui est attribue, a trouvé des emitra-

dieteurs.

AMURAT. Trois empereurs des Tures out porté et nont Le premier, tue cans un combat en 1529, fot i co des plus grands princes attornans : it enleva aux Grees la Thrace, Gallipota et Andrinople; ce fut hii qui crea la milier des janissaires. Le deuxième fut aussi un grand prince; il montut en 1251, à 75 aus, Le troisieme lut un prince debauché et cruel; il fit étrusgler sis emq frères, et mournt en

AMYNANDRE, roi des Athamis nes, peuples raisins des Etoliens, maerposa sa mediation en fixeur de ces derniers pour obtenis la paix de l'ailippe, roi de Macédome, l'an 209 avant J.-C. Long-temps agrees à la sollicitation du consul romain, il cuque Rhea Sylvia mit au monde deux gazea les Etohens dans la ligne contre à mort. On ordonna en même temps mains, se laissa gogner ensuite par les que les enfans fussent jetés dans le promosses d'Antochos-le-Grand, fut nans du prince macedonien, nit sa ilemi II, éveque d'Auxerre et grandpaix avec les Romains, et engagea la lammonnier sous Charles IX, entin déville d'Ambiacie a leur ouvrir ses coné de l'ordre du Saint-Esprit sous

constances de sa mort.

AMYNTAS, Nous en compterons quatre, Amyntas I, roi de Macedoine, fils d'Alceias, ancuel il succèda deux fils. Cyrus avant vainen Astiavers I'an 507 avant J.-C. II monrut neu de jours après la bataille de Sala- sa fille et son gendre le cacherent; mine, et eut pour successeur Alexan-mais Cyrus ordonna qu'on les mit à dre I, son his. - Americas II, hils de la question ainsi que leurs enfans: Philippe et petit-his d'Alexandre I. roi de Macedoine. On l'a souvent con-tortures se découveit lui-même. Cvfondu avec Amyntas III : mais il v a eu 56 ans d'intervalle entre ces deux Amyntas; et. comme le troisieme a la se et Tauvaverces. Nous devous regne 24 aus depuis la mort de l'au- dice que ce récit abregé, fonde sur le sanias, que d'aibeurs on loi denne un l pere different, il est evident qu'on diction avec tous les autres h'storiens, ne doit was les confondre. - Amontas III, roi de Macedoine, his de Tharaice selon les uns, et de Menelaus selon d'autres, et probablement un de son pays il apprit aussi celle d'Illotit-fils d'Amyutas II, menta sur le trône par l'assassinat de l'ausanias. fils d'Arcopus, l'an 592 avant J.-C. Tonte . · conduite fut celle d'un pro- l'at l'aprete du climat, la rudesse des fond politique. Il affarmit le trone dans sa fimille, anguanta la puis iminer ni à visiter la Grèce; mais sance de la Macedoine, s'attacha ses fl'abbé Barthélemy a rendu son nom voisius, et mourat pres un regne immortel, et ses l'orages du jeune de 24 ans, laissant trois bis, Perdie Anacharsis ne nous permettent pas cas, Philippe et Alexandre II, qui lui d'en dire davantage : cet excellent lisucceda sons la totelle d'Eurygien sa vre est entre les mains de tout le mère. Le quatrième Anystax, fils moude. d'Anthochus, M. cedonien, quinta la Marédoine après la mort de Philogre, Lonie, vers I au 550 avant J.-G. Polysans autre motif que sa haine peur Alexandre le Grand, et fut the par cour, et lui accorda son amitie et ses Mozares, commandant les Perses non Laveurs. A sa mort. Anaeréon se renloin de Memphis, On touve encore dit a Athènes, et après la chute d'Hipplusieurs autres Amontos celebres dans l'histoire de Macedoine du temps la l'ous; il s'y trouvait lorsque Histien d'Alexandre.

AMYOT (Jacours), né à Melun le 3o octobre 1515, mort à Auxerne le 6 févrice 1595, Il y a plus de deux cents ans qu'il a cerit, cependant on abbe de Bellozane sous François I. d'Anacreon des odes bachiques et

peuple irrité de l'orgueil des liente-précepteur des enfans de France sous portes. On ignore le temps et les cir- Henri III, mourat chargé de biens, de gicire et d'honneurs.

AMYTIS, fille d'Astvages, était marice à Spitames, dont elle avait ges, ce prince sentuit à l'ebatanc, où Astvages voulant leur épargner les rus lui douna la liberté, et épousa nar la suite Amytis, dont il eut Camrecit de Clesias, se trouve en contra-

ANACHARSIS, Scythe de nation, était fils du roi tipurus et d'une femme grecque, de sorte qu'avec la langua mère, Les beautés qu'il y deconvrit chaque jour explierent son admiration pour les peuples qui la parlaient, Biennimuis de ses concitoyens, le déter-

ANACRÉON naquit à Tros en crate, tyran de Samos, l'attira à sa parque qui y commandait, il retourna fit profiler Flonic contre Darius. Alarme des suites que devait avoir cette rebettion, le chantre des aniours et du vin se retira à Abdere, où il conduisit gaiement sa carrière jusprefere encore avec justice sa traduc- qu'à quatre-vingt-cinq ans. Il mourut tion de Plutarque à toutes celles qui etrangle, dit-on, par un pépin de raiont paru jusqu'à nos jours. Il a Let sin. Teos honora sa memoire et sa aussi celle de la pastorale connue sons statue fut placce à côte de celles de le titre de Daphnis et Chloe, Amyo., Périeles et de Xantippe. Nous avons modeles acheves dans un genre qui a gardé le non du vicillard de Teos. Lin poète a dit de fui avec raison:

Anacréon , aime r fut tou désir. La faux du temps, qui détruit toutes choses.

Sur tes chereux blanchis par le

A respecté la cauronne de roses.

Tout en rendant instice à ses talens, il serait à desirer que la posterée n'eut aucun reproche à faire à ses mours.

ANANIAS, un des trois jennes hommes de la tribu de Juda et de la race royale, qui, ayant été menés captifs à Bahylone, furent choisis parmi les antres pour être instruits de toutes les sciences des Chaldeens, et pour servir dans le palais de Nabuchodonosor. Ou changea le nom d'Ananias en celui de Sidrach : il fut sanvé miraculensement de la fournaise avec ses den y compagnons Misach et Abdenago, Il y a trois antres Ananias, l'un lils de Nebedée, souverain pontife des Juifs, qui fut massacré dans Jerusalem au commencement de la guerre des Juifs contre les Romains; le second . Juif des premiers convertis, qui fut puni de mort avec sa femme Saphire pour avoir trompé saint Pierre sur le prix de la vente d'un champ; et le dernier, disciple des apôtres, qui demenrait à Damas. et v fut enterre dans une église dont les Tures out fait une mosquée.

ANNANUS ou ANNE, grand saerificateur des Juifs, lils de Seth, eut cinq lits qui possédèrent tous la grande sacrilicature après lui. C'est le même qui etait beau-père de Caiphe, II v a un autre Annaus, fameux docteur juif du huitième siècle, l'auteur ou plutôt le restourateur de la secte des caraîtes, c'est-à-dire de ceux qui, serupulcusement attachés à la loi de Moïse, rejettent tontes les traditions et les interprétations allégoriques imaginées par les thalmudistes. La scete dont il se tit chef vers l'an 750 subsiste encore parmi les Juifs.

ANAPIUS c-t AMPHINOMUS

éroliques; ce sant presque antant de la Catane en Sicile. Dans une des éruptions de l'Étua, un toccent de lave s'approchant de la ville, clacemy s'empressa d'emporter ce qu'il avait de plus précieux; mais ces deux freres, abandonnant leur or et tout s leurs richesses, prirent sur leurs épaules leur père et leur mere, oni étaient très-avancés en age et hors d'etat de s'enfuir. Charges de ce precieux fardeau, il sor trent de la ville. Comme ils n'affaient pas tres vite, la lave les atteignit. L'histoire rannorte un'elle se senara en deux sans leur faire ancun mal. On leur érisca des statues à Catane, et on les honorait sous le nom des frères pient : on avait anssi representé leur dévouement sublinic sur un des bas reliefs qui ornaient le temple d'Appollon e å Cyzinne. ANA LOLIUS, d'Alexandrie, floris-

sait vers l'an 270 avant J -tl., et ressuscita la philosophie peripatiticienne, que l'ecole de Plotin avoit fait ahandonner. Il fot evêque de Laodicée, et composa plusieurs ouvrages. On ne doit pas le confondre avec un autre Anatolius, philosophe platonicien, l'un des maîtres de Jamblique et anteur d'un traité sur les sympathies et les antipathies. Il y a un troisieme Anatolius, jurisconsulte, fils de Léontius et petit-lils d'Endovius, qui avajent l'un et l'autre consagré leur vie à l'étude des fois. Il vécut du temps de Justinien, et parvint à la dignite de consul. Un autre Anatolius entin , jurisconsulte gree, fut un des trois par lesquels l'empereur Phocas fit traduire le code Justinien. ANAXAGORAS de la secte ioni-

one, fils d'Hégésibulus, naquit à Clazomenes, 500 ans avant J. U. Ses parens étaient puissans et riches; ma s'il ahandonna le soin de ses biens pour se livrer à l'étude de la philosophie, sous Anaximène de Milet. A vingt aux il entreprit de voyager pour s'iustruire, visita l'Egypte, tous les peuples qui cultivaient les sciences, et fut pendant près de vingt autres années absent de sa patrie. Il revint ensuite s'établir à Athènes , où Perieles s'était mis à la tête des affaires étaient deux frères qui demeuraient publiques. Il se lia particulièrement avre ce grand homme, et compta + non du sang des dieny . Ce philohientot parmi ses disciples les ci soule faisait consister le real hier tovens les plus célèbres, tels qu'Ar- dans la vertu, et pensait que le vrai chelaus et le poète Euripide. Il fut sage duit trouver son benfeur en injtraduit en justice pour crime d'im même indépendamment des objets piete, lan le plus religieux des philo-extérieurs, ce qui lui fit donner le sophes! Il sortit d'Athènes et lut s'é-surnoin d'Eudamonicos (ee qui rend tabilir à Leonsague, cù il termina ses heureus l. jours, agé de 72 aus. L'auniversaire ANANILAS, Outre les deux rois de sa mort fut, d'après sa demande, de Rhéginon qui ont porté ce nom, il un jour de vacan, e pour les écoliers y a un troisieme Anaxilas, de Larisse, de la ville. Ou compte trois autres philosophe pythagor elen qui vivait à Anaxagoras, l'un disciple d'Isocrate. Rome sons le regne d'Auguste. Il s'aqui fut orateur : l'autre grammairien, donna particulierement à la médede Platée.

L'un fils de Léon, de la première d'Auguste. branche des rois de Sparte, qui mon-! ANANIMANDRE, fils de Praxiata sur le t one vers l'an 550 avant J. C., des, fut le disciple et le successeur et qui avant épousé une femme sté de Thales, foudateur de la secte jonimais de toute la Grece. Il en ent aus avant J.-C. Il foi cha ge de cond'années de stérilité, lui donna na Pont-Euvin. Il se tivra partientière. mement d'Athones.

ANAXABQUE, philosophe de la on le Sacrifice aux Graces.

disciple de Zenon, et le trosseme eine, à l'etude des merveilles de la seulpteur, ne à Egine, qui fot cha gé nature, et consigna le fruit de ses rede faire la statue de Jupiter, que les cherches dans un ouvrage cite par Grees élevèrent à Elis apres la bataille Trème et par Epinhane, Ses recherches lui deviment fatales; it fut ac-ANAXANDBIDES. Il y en a deux, eusé de magie, et banni par ocdre

rile en prit une seconde du consente- que, Comme son moitre , il recut le mont des ophares et du sénat, et con-tionr à Milet, la traisieme année de tre l'usage non-seulement de Sparte, de quarante deuxième plyangade, 610 Cléomènes, qui lui succeda. Peu de duire la colonie milésieure, fonda-temps apres, la première, après tant trice d'Apollonie, sur les bords du fils, et ensuite deux autres. L'autre-ment à l'étude des sciences mathema-Anaxandrides, poète comique, ne à tomes, et construist une sphere cé-Rhodes on à Colophon, vivait du'leste au moven de laquelle il explitemps de Philippe, rei de Macédoine, quait à ses disciples le système du Attence fait mention d'une Odyssee mande. Apollodore nous apprend composée par ce pocte, et Aristate, qu'Anaximandre monent pen de dans sa rhétorique, cité quelques temps après la deuxième amée de unes de ses counciles. Platon fut un la commante huitieme olympiade, âgê de reux qui exciterent la verve satis d'environ soixante-quatre uns. Il avait rique d'Austandrides, qui fat con-lete contemporain de Polycrate, tydanne à mouvir de faim nour s'être pan de Samos. M. Audrieux a fait sur permis des critiques contre le gouver- ce philosophe une charmante comédie en vers, intitulée : Anaximandre,

secte éléatique était natif d'Abdere . ANAXIMENES, Il y en a deux : et fat disciple de Diomenes de Smyr. l'un fils d'Envistrate, qui fat le comne , ou , selon d'autres , de Métrodore patriote . le disciple et le successeur de thio, tous doux de Lecole de Des, d'Anaximmure de Milet dans la serie mocrite. Appelé appres d'Aiexandre-lionique, Ses disciples les plus célè-le-Grand, il le suivit dans toutes ses bres furent. Anaxag re et. Diogeno expéditions, et lui parla toujours avec l'Apolloniate ; l'autre, natif de Lampune entière liberté. Le monarque un sagne, fut un des historiens les plus jour s'était ldes é : « C'est bien là duje times de l'antiquite ; mais son ousang humain, dit Anaxarque, en viage est perdu. Il fut choisi par » montrant du doigt la blessure, et Philippe de Macédoine pour enseigner les belles lettres à son file, et learactère de l'éloquence d'Andocide : suivit dans plusieurs expéditions le il n'a pas de grands mouve piens oravainqueur de l'Asie. Son adresse sau- toires : mais it plait par cela même va sa patrie de la colète du conqué- qu'il montre moins de prétention. rant, brité de ce que les habitans Andocide mourut dans un âge fort de Lampsagne avaient embrasse le parti de Darius, Alexandre voulait détrnire cet ville; et, prévoyant les du Pont-Envin, commandait en 383 sollicitations d'Anaximenes, il avant partieulièrement jure de faire le contraire de ce que lui demanderait son maître : . Je viens te supplier, sei · gueur, lui dit celui ei d'ancantir la coupable Lampsague, a Lié par son propre serment. Alexandre fut oblige his meme, il se precipità dans la mer de pardouner.

A NCRE, POLEZ CONCINO, CONCINI.

de Rome, était petit-fils de Numa par saint Jean-Baptiste, et cusuite le pre-Pompilie, fille de ce prince. Après un mier disciple de J.-C. Il lui amena court interregne qui suivit la mortison frère Simon ou l'ierre, qui assisde Tulius Hostilius, il fut élu l'an 113 tèrent aux noces de tiana. Il était pede Rome. Il obtint les honneurs du cheur, et prêcha l'Evangile à Patras triomphe. Sous son règne le Mont-len Achaie, où suivant la commune d'Ostie lui doivent leur origine. Il fit devinrent les victimes de ses fureurs. nom de conginera. Au nombre des mort dans cette ville en 1764. Ses monumens publics élevés par ses or-convres comptètes parmi lesquelles on dies, on doit placer le temple de distingue l'Essai sur le Beau, devenu Jupiter-Féretrien, l'aquédue magni classique, ant eté publiées à Paris, en fique dit de l'Aqua Martia. Il mourut 1766, par les soins de l'abbé Guyot, aires un regue de vingt-quatre aus ison oni. il laissa deux fils dont l'aîne était âgé | ANDRÉAS on ANDRON, médede quinze ans, et leur donna impru- cin gree, disciple d'Hérophile, qui, demment pour tuteur Tarquin , nou-selon Polybe , vivait sous Ptolemee vellement etabli à Rome,

faires publiques, et fut l'un de ceux. niens la paix de trente aus qui pré-

avancé.

ANDRAGATE, pé sur les bords dans les tiaules la cavaleree de Maxime, larsque ce rebelle entreprit de se faire communer cuper ur. Il s'attacha étroitement à sa fortune : mais avant appris la diffite et la mort du tyran, us spérant plus de pardon pour en 389.

ANDRÉ, fière de saint Pierre, patif ANCUS MARTIUS, quatrieme roi de l'etsaide, fut d'abard diseinle de Aventiu et le Mont-Janicule sureut opinion, il sut martyrisé et crucifié ensermés dans l'enceinte de Rome, la tête en bos. Un autre André, Juis Il fit construire sur le Tibre le pont de Cyrène, se rendit fameux sous Sublicius; il fit bătir une prison dans l'empire de Trajan, et désola la Lvla place publique; le port de la ville bie, dout plus de vingt mille habitans

ereuser des salines, et en distribua le ANDRÉ (Yves Marte), né en 1678, sel au peuple : ce fut l'origine des à Châteaulin, en Basse - Bretagne, libéralités publiques comucs sous le professeur de mathématiques à tlaca.

Philopator, deux siècles avant J.C. ANDOCIDE, fils de Léogoras, ne Dioseoride le cité comme s'étant disà Athènes l'an 468 avant J.-tl., etait tingué par la connaissance des pland'une des principales familles de cette les . L'else comme avant leancoup ville. Il se mela de bonbene des af fécrit sur la chinurgie. Galien en parle avee mepris, mais sans doute pour qui negocièrent avec les Lacedémo venger Hippocrate qu'Andréas, pae svenglement pour son maître Heroceda la guerre du Péloponese. Nous phile, faisait profession de dedaigner, avons quatre Discours qui lui sont at. (1) p croit qu'il faut distinguer ce Diétribues. L'abbé Anger les a traduits decin d'un autre médecin du même en français dans le recueil intitulé : nom, tils de Chrysarus, auquel Gales Orateurs athéniens; Paris 1792, lien fait le repruche d'avoir intruduit in-8°. La simplicité est le principal dans la médeche les noms et les sus perstitions des Babyloniens et autres de littérature en collège de France.

peuples orientaux.

Comte), ne à Castelnaudary, en 1761, de brillans succès dans les concours lieutenant d'artilierie à 20 aus, fit sa de l'Université de Paris, suivit d'apremière campagne dans la guerre bord la carrière du barreau , et la de Hollande en 1-87, servit avec quitta bientôt pour se vouer aux letéclat dans les armees de la révolu- tres, et s'annouce par sa jolie nièce tion, se distingua en Egypte comme d'Anaximandre, Au conseil des Cinq-savant et comme militaire, passa rapidement par tous les grades, et con-tingua en y soutenant les principes courut comme chef d'état-major à la d'une sage liberté. Elimine du triburévolution du 18 brumaire. Direc- nat, il centra dans la vie privée, deteur du depôt de la guerre, et géne- vint professeur de littérature franral de division, il remplit successi caise à l'école l'obstechnique et au rement les ambassades de Londies, collège de France, et dans l'un et de Vienne et de Constantinople, et l'autre auditoire compta presque aulaissa partout des souvenirs honora, tant d'amis que d'élèves. Privé de la rables. Il reparut dans les cent jours, premiere de ces places par la restausur la scène politique, fut apres la ration, il a dans la seconde imprime bataille de Waterloo un des commis- à son cuseignement un caractère de saires envoyes vers les armées étran-philosophie pratique qui s'éloigne geres qui marchaient sur la capitale, légalement des routines anciennes et rentra dans l'inaction jusqu'en 1828, des aberrations modernes. Andrieux où il vint sièger dans la chambre élec- a suivi avec honneur la carrière du tive, et mourut cette même aunée, à tarâtre, ses comédies se distinguent Montauban, Parmi ses écrits, on distinguemental par le naturel et par la tingue son grand ourrage sur le lios, guite; ses Élourdis ont surtout obtenu Thore, Paris, 1828, in-80, avec 10 un succes qui s'est toujours soutenu. planches, et l'Histoire générale du ca- bes contes en vers se rapprochent de nat du Midi , dans laquelle il revendi- la manière de Voltaire : il avait publiè canal du Languedoc.

vrages qui ont pris place parmi les les acts et dans les sciences.

productions.]

de l'Académie française, professeur contre les Romains, l'avait envoye à

membre de la légion-d'honneur, ne ANDREOSSI (ARTOINE FRANÇOIS à Strasbourg, le 6 mai 1759 : après que, pour un de ses ayeux, la gloire une édition de ses œuvres, en 4 vo-d'avoir exécuté avec liquet le grand lumes in-5°, il laisse entr'autres manu-crits, son Cours de Belles-Lettres ANDRIEL (Brataurd), graveur en qu'il retouchait depuis long-temes. medaille du cabinet du roi, ne à Son amit e constante pour Guillard Bordeaux be 4 novembre 1751; il et Colin d'Harleville les honora tous mourut à Paris le 6 decembre 1822, trois, t'et homme estimable a cté en-Il peut être regardé comme le restau levé aux lettres et à l'amitié , à Paris rateur en France de la gravure en le 10 mai 1855. Ses obscures ont en médailles. Pendant quarante aux, son lieu le 19, au milieu du concours de burin, aussi second que brillant, a tont ce que la capitale renferme d'hemlivre aux connaisseurs une fonle d'ou- mes distingués dans les lettres, dans

chefs d'œuvre de la munismatique. ANDRISCUS, appode par les Bo-(M. le comte de Chebrol, préfet de la mans pseudo Philippus (le fanz Phi-Seine, digne apreciateur de tous les jappe '. Selon les lestoriens latins, les mérites, le chargea d'executer pour seuls qui aient parle de Ini. il naquit la ville de Par's, une grande médaille à Adramy than dans la Troode, de à l'occasion de la naissance du duc de parens d'une tres basse condition bei-Bordeaux, et ce dernier ouvrage ze aus apres la mort de Persée, roi de d'Andrieu est une de ses plus belles Maccdoine, il pretendit être 10's naturel de ce prince, et prit le nom do ANDRIEUX (Francois Grutaine Philippe II assorait que son pere, JEAN NUMES), secrétaire perpetuel, inquiet sur les résultats de sa guerre Adramytilum pour y être élevé comme l'bleau de bataille, qu'il fut oblicé d'ale file d'un particulier indigent. Il jeur fonner sans la tin'r, lors de la realoutait que ce secret de so naissance, volte des Thebains coutre Sparte. Ce se trouvait consigné dans un écrit de tableau fut ensuite consacre dans un la propre main du roi. Ce qui rendair temple par le conseje de Méto clyde, ce reeit plus crovable, c'etait la ressorateur, ennemi de l'elogicas, qu'il semblance frappante qu'Andriscus croyait humilier par là : e e la violoire avait, dit on , avec Persce Demetrius qui v était retracée avait eté remper-Soier, angues duquel il s'etait retire, the par un antre 21 mirat. Androes des le livra à la république, et le lit con- avait peint avec un ar: merveilleux duire à Rome, où il fut enfermé. On les monstres mains qui entouraient le garda si negligemment qu'il s'èchanga, et se refugia en Thrace, Il v rassembla un certain nombre de parprince de Thrace, qui le fivra aux avant J.-C.

roi des Messeniens avec Antinchus machus le recut dans sa ville, et cuson fière, fut tué dans une sédition. | gagea ses concitovens à se recuir aux Ses enfans se retirerent à Sparier et, Corindijens pour affranchie la 8 eile. Jorsque la première guerre de Mes-Timee Thistorien était son fus, La sone fut terminée, les Lacedimoniens autre Androna chas, promier medecinleur donnérent le canton nomme de Néren, neguit dans ette de tirite, Hyantle. Androcles or Phintas so et se rendit finoux par le médieadescendans prirent les armes avec les ment appelé thermone, dont il est autres Messeniens dans la seconde l'inventeur. Il lit un preme dans leguerre de Messène ; ils furent tues en mel il donne le secret de sa compo-combattant à la bataille de la Grand silion et qui nous a été conservé par lebre par le trait de recomassance chus comme lui. I d'aussi orchest r de chez son maître, se cacho dans une des empereurs. externe où bientôt il ret entrer un ANDRONIC. I've sagit pas ici des semble implorer sua secours: Andro- hople, mais d'Andrenie de Cyrreswards.

Scylla.

ANDROMACHUS Mait par sa naissance et ses richesses l'un des princitisans, et se declara beritier du trône, paux de Naxos, vilie de la Sielle. Il remporta plusieurs victoires : les Cette ville avant etc detruite par De-Carthaginois firent affiance avec Ini. hys-l'Ancien , Andromachus en ras-Il devint tyran et perdit l'affection de sambla les habitans, et s'établit avec res nouveaux sujois. Il éprouva deux leux sur le mont l'aurns , dans le vois defiites, et se reina chez l'ysas, petit sinage de son ancienne patrie, ce qui donna naissance a la ville de Taulo-Romains : L. Cacilles Metellus le menium, qui fut fondce vers l'en 595 conduisit à Rome, où il fut mis a avant J. C. Il parair qu'il s'y mainmort par ordre du schat, l'an 147 fint dans l'independance, car, lors que Timoleon vint pour délivrer la Saile ANDROCLES, fils de Phintas et du joug de Donys le Jeuor, Andro-Fosse, It y a un autre Androcles, ce- Galien. Son fils, nomme Androniad'un lion. Cet esclare s'etant entui de Neran, c'est a Gue premier médecin

lion : la fogeur le suisit, me s le lion Andronic, empereurs de Constante cies en effet lui arrache une énorme thes, que hierte grec que con traisu à épine qu'il avait dans le pied. L'es l'Athènes le monument connu sous le clave est bientot arreté et condanna passa de la Tour des Vents, Cétait un à être devoré par les bêtes; mais el hâtiment octogene, sur chie me des lion affanie, qui avait été pris à son fices du juel eta t seon les la figure tour, le reconnaît et le caresse. An Mon des Venis. Ande nie les avait drocles obtint sa grace. On a fait de distingués par divers attr buts. On les ce trait un milodranie aux boule hommun Solanus, Leins, Auster, Africanus , Favonius , Cot ... , Septen-ANDROCYDES, peintre, nequit trio et Aquilo, An a moret de la tour à Cazique et fat contemporain de citerait une petite pyramide de mar-Zeuxis. Il perguit à Thebes un ta lire qui supportait une mecanique

56

assez semblable à nos gironettes ; elle id'hui que la plupart de ses devaneiers

quee à des derviches. Andronicus Livius , le plus ancien des ses pieces, et l'on dir qu'etant devenu l'echafond en 1794. eurone il imagina de faire réciter les pantonime chez les Romains Heemposa aussi des le omes en l'honneur ues dieux, Tite-Live et Valère-Maxi I me parlent de lui. Les grammairiens et les crimques citent fréquentment ses vers, et ces citations sont lout cequi reste de lui. L'autre est Androni cus de Bhodes, philosophe peripateticien qui professa d'abord à Athenes avec peu de succes, pois vint s'établin à Rome du temps de Ciceron, Le der nier enhn est Audronicus Culliotus (Jean), ne à Thessalon que, oui vint en Italie après la prise de Constantino ple par les l'ures, et donna des lecons de grec a flome, à Fiorence et a Ferrare 41 cut pour disciples Ange Politien , James Panoonius et George Valla. Appele ensuite à Paris pour y enseigner la gree, apres Hermanyme de Sparte, ii ful un de cenx à qui Il niversite de cette ville dut le retablissement de l'etude de la tangue greeque I mournt en 1475.

ANDRONIQUE, commandant des armees d'Aumochus Epiphanes naula Judee, lit tuer en trabtson le souve ram sacrificateur Onias; mais Antio chus hit tuer Androsique dans ie me me lieu où il avait commis le meurne

ANER, Cun des deux Canancen qui joignirent leurs forces à ceiles d'A braham dans la poursuite de tamoi lahomor, qui avait pitte Sodome ca eutevé Loth, neveu d'Abraham

ANGELY L'y fou de Louis Xill, et office, setait aussi incomun aujour

consistait eu un triton d'airain tour-si Boileau ne lui ent pas fait l'honneur nant sur un pivot et indiquant avec de le pommer dans ses première et une bagnette le coit de la tour sur huitieme satires. Donné au roi par le lequel était représenté le vent quisprince de Condé, qu'il avait suivi dans soufflait, Ce monument est postèrieur ses campagnes de Flaudre comme au siècle de l'eristès et n'a pas éprou- valet decurie , l'Angely lit en peu de ve de grandes degradations. La Tour temps une fortune considerable. Il des Vents sert aujourd'auj de mos-letait d'une famille noble, mais pauvre. Cu and il fut en faveur, ses parens ANDRONICUS, Il v en a trois, lle reconnurent, et il se fit rehabiliter.

ANGRAN D'ALLERAY (DENIS poètes latins, qui fit representer sa pro- Francois), lieutenant civil au Châmière pièce de theâtre l'au de Rome telet de Paris, magistrat dout les lu-514. Il jouait lui-même un rôle dans mières égulaient la probité, perit sur

ANGUILLARA (JBAN ANDRÉ D'ELL). paroles par un esclave, tan-iis qu'il un des plus celebres poêtes Italiens l'aisait le geste, ce fut l'origine de la lin xrie siecle, ne vers l'an 1507, à Sufri en Toscane, est surtout conon par sa traduction en octaves des Métamorphoses d'Oride, dont on vante l'elegance plus que la lidelite.

ANE, de la tribut de Nephta'i . femme de l'abie l'ancien et more du jeune. Après que son umri cot perda a vue , elle fut onligee de travailler à faire de la toile pour l'entretien de sa famille. Elle vécut dans une très heurense vicillesse extut mise dans le mêque tombean avec son mari 11 y a ucore de ce unm Anne la prophetesse, et Anne mère de la Vierge et fimme de Josefam, dont on ne trouve le nom oi dans l'Ecriture, ni dans les peres des trois premiers siècles de l'eglise.

ANNE COMNENE, file de l'emperent Alexis, nee en 1085, après avoir chone dans une constitution pour étroner son fière Jean, s'enserelit dans la retraite, on elle cerivit l'histoire de son père, ouvrage où l'onconve les defauts du temps et plus de arte finate que de vérite : morte en 1148 Cittle listoire a ece traducte pur e president Consin

VANE D'AUTRICHE, alle ainée de Philippe II, toi d'Espagne, nee en 602, marice à Louis XIII en 1613. degente pendant la minuri e de Loois MY, donter an cardinal Mazarin une entiance qui amena les troubles de la grance. Morie d'un eaucer, le so janvier 1666.

ANNE DE BRETAGNE, née à Nanies le 26 jauvier 1476, merte au chateau de Blois le 9 janvier 1514, épousal d'abord Charles VIII , roi de France. Son mariage arec Louis XII réquit la Bretagne à la France, Impériense et vindinative, elle racheta ces defauts par ses vertus, fut bienfaisante, et répandit ses largesses sur les savans et sur les guerriers qui les méritaient par leurs services.

ANNIBAL, Il v en a trois : Annibol, fils de Giscon, suffète et général carthagioois, qui périt de la peste lors du siège d'Agrigente, l'an 406 avant J. C. Le second . Annibal l'ancien , amiral carthaginois, qui ravagea les côtes d'Italie pendant la première guerre puprécédens, e'est Annibal, tils d'Amilcar Barcas ne l'an 247 avant J. C., et qui les Romains. A 26 aus il fut investi du commannement de l'antiquité plus grands 4°, 1771.
capitaines de l'antiquité oc peut-être ANSON (George), amiral anglais, tracée en quelques lignes; la scule faute que l'inevorable postérité lui reprochera éternellement, c'est sa conduite timide après la bataille de Cannes. On sait que sur le point d'étre livré au sénat romain, par Prusias, son hôte et son ami. l'illustre proscrit eut recours au poison qu'il portait tonjours dans sa bague. Sa mort arriva 183 aus avant J. C. II en avait 64 Elle vie d'Annibal , que nous a lai-see Cor. 4 volumes in 12. nélius Nepos, n'est qu'un abrege in-

où Pollis y exposait en vente Platon, ser mourir de faim. qui lui avait eté livré par Denys le

ANQUETIL ( LOUIS PIERRE ) , his . torien ne à Paris le 21 janvier 1725 . mort dans la même ville le 6 septem. pre 1808, a fait entre autres ouvrages : l'Esprit de la ligue; l'Intrigue du cobinet sous Henri IV et Louis XIII: Louis XIV , sa cour et le regent , et un Précis de l'histoire universelle. Il mettait la dernière main à son Histoire de France, lorsque la mort le surprit rempli de sante, quoique agé,

ANOUETIL DU PERRON (ABRAnim Hvacintus), frère du précedent . de l'Academie des Inscriptions et de l'Institut, ne a Paris le 7 décembre 1731, mort dans la même ville le 17 nique, et fut lapide par ses propres janvier 1805, un des hommes les plus soldats. Mais celui qui efface les deux érudits du xvine siècle, rapporta de ses voyages dans l'Inde dix-buit manuscrits, vecut dans la retraite et hérita de la haine de son pere contre publia cutr'autres ouvrages, le requeil des livres sacres des Perses, sous commandement général de l'Espagne. le titre de Zond Avesta, 3 volumes in-

né dans le Staffordshire en 1697, mort le 6 juin 1762, s'est rendu célèbre. surtout par son expédition contre les établissemens Espagnols de l'Amérique méridionale, qui lui valut les fareurs de George II. La relation de son voyage autour du mon le, ouvrage d'un M. Robin, qui trop souvent a prété à l'histaire les conleurs du roman, a cté traduit en français, publiée a été le sujet de plusieurs tragédies. La la Paris, 1750, 10-4°, et reimprimee en

ANTALCIDAS, Spartiate, fameur complet qui doit faire regretter que par la paix honteuse qu'il conelut l'an Plutarque mi-même ne l'ait pas écrite. 387 avant J. C., au nom de toute la ANNICERIS de Lyrène, se distin- Grèce, avec Artagerces Minimon, qui gua par sa passion pour les chevaux , le méprisa des qu'il vit la republique et par son adresse à ennduire un char, de Spatte abattue. En proie aux rail ; S'étant embarque pour aller à Olym-leries de ses ennemis, et craignant pie disputer le prix de la course des même d'être poursuivi par les ophochars, il aborda à Egine, au moment res, Antalcides prit le parti de se lais-

ANTENOR, sculpteur, vivait à jeune. Annieeris, qui connaissait le Athènes dans la soixante-seizième mérite de ce philosophe, l'acheta et le olympiade. Il se rendit célèbre en renvoya ou plutôt le reconduisit lui- sculptant les statues d'Armodius et même à Athènes. — Un autre Annicé d'Aristogiton, destinées à remplacer ris, de Cyrène comme le précédent, celles en bronze qui avaient été enlemais beaucoup postérieur à lui, vivait vées par Xerrès. Alexandre le Grand du temps d'Alexandre, et fut disciple les retrouva en Perse, et les renroya du Paræbates de l'école d'Aristippe. aux Athéniens. M. Lantier a fait un ouvrage en cing volumes intitulé : | ges plus soignés que nombreux. Les l'ovages d'Antenor en Grèce.

ANTHÉMICS, architecte et sculpteur, né a Trallee en Lydie, vivait sous l'empire de Justinien. Il connaissait parfaitement les mathématiques; il parait aussi que les secrets de la physique et de la chimie ne lui étaient pas moins familiers, car les historiens rapportent qu'il imitait les effets du tonnerre et des éclairs, et même, ajontent-ils, des tremblemens de terre. On serait tenté de croire, d'après ce récit, qu'Anthémins avait tronvé quelque composition assez semblable à la pondre. Son principal titre de gloire est la construction de l'église Sainte Sophie, dans la plus grande place de Constantinople, nommée l'Augustéon. Il mournt vers l'an 534, et laissa à Isidore de Milet la gluire de terminer ce monument. Dans un fragment contenant des problèmes de mecanique et de dioptrique. Anthémius donne la manière de construire les miroirs ardens, et explique en quelque facon comment Archimede a pu, a l'aide de ces miroirs, brûler les vaisseaux des Romains.

ANTHERMUS on ATHÉNIS. de l'île de Chio, était frère de Bupalus; tous deux étaient sculpteurs ainsi que leur père, leur aieul et leur bisaieul. Ils vivaient 540 ans avant J. C. Un grand nombre de leurs ouvrages decoraient les îles de la Grèce. Il v en avait plusieurs dans l'île de Délos, au Las desquels ils avaient grave orgueilleusement : Chio est aussi célèbre par les oucrages des fils d'Anthermus que par sa puirsance. Pline parle d'une statue de Diane qui se voyait dans cette dernière île, et qu'ils avaient sculptée de telle sorte qu'en entrant dans le temple on croyait lui voir un visage sérieux, tandis qu'elle paraissait sourire à cenx qui sortaient. Une grande partie de leurs ouvrages passa de la Grèce à Rome, nù Auguste les plaça dans differens temples. Aristophanes, dans sa comédie des Oiseaux, designe Anthermus sous le nom d'Archennus.

ANTIDOTE, peintre grec, disciple d'Euphranor, vivait 364 aus avant J.-C. Son coloris était sevère et ses ouvra-

plus remarquables étaient un lutteur et un joueur de flûte. On regardait comme un titre encore plus glorieux nour lui d'avoir été le maître de Nicias d'Athènes.

ANTIGÈNES, Macédonien, l'un des chefs des Argyraspides, qui suivireut Alexandre en Asie, Après la mort de ce prince, il resta fidèle à sa famille, et ce fut pour cela qu'il prit le parti d'abord de Perdicas, et ensuite d'Eumènes, qu'il n'abandonna iamais, Ce général avant été livré à Antigone par les Argyraspides eux mêmes. Antigenes eut le même sort, et Antigone le fit brüler tout vif. vers l'an 315 avant J .- C.

ANTIGENIDAS. Deux Thébains de ce nom se distinguèrent par leur talent à joner de la flûte. Le premier . fils de Dionysias, donna quelques lecons à Alcihiade; le second, fils de Satyrus, fut beaucoup plus célèbre par les changemens qu'il fit à la flûte, en v multipliant les trons de manière qu'on put jouer dans plusieurs modes. Il joua devant Alexandre, et il accompagnait ordinairement le poëte Philoxène lorson'il récitait ses vers.

ANTIGONE. Nous en comptons trois : Antigone, l'un des capitaines d'Alexandre, à qui, après ses premières conquêtes en Asie, ce prince confia le gouvernement de la Lydie et de la Phrygie: le second, surnomme Gonatas, parce qu'il était né à Gonnuse dans la Thessalie, était fils de Demétrius Poliorcète; et le troisième, fils d'Aristobule, fut fait prisonnier avec son père par Pompée. Ce nom a été porté aussi par la lille d'OEdipe, qu'elle réconcilia avec Polynice, Guillard en a fait dans son OEdipe à Colonne le plus touchant modèle de la piete liliale et de l'amitie fraternelle.

ANTIMAQUE. Suidas cite quatre pnêtes de ce nom : l'un d'ens était de Claros suivant Ovide, et de Colophron selon les autres; il est placé par les grammairiens immédiatement après Homère; il est facheux qu'il ne nous reste presque rien d'un poëte dont l'antiquité faisait taut de ras.

ANTIOCHUS, combla de bienfaits Jonathas, Macchabce et Simon son pour lui contre Demetrius son con venve d'Antiochus Grypus. Antiocurrent au royaume de Syrie. Autio | chus XI tomba dans l'Oronte, où il se chus Sidétès , Antiochus Gryphus , et noya. Antiochus XII entreprit une Antiochus de Cyzique, amis ou ennemis des Juifs , suivant leurs intérêts . leur lirent la guerre avec divers suceès. Ce nom se reproduit souvent dans Phistoire aucienne : Antiochus, fils de Phintas, roi des Messéniens, régna quelque temps avec Androclès son frère; il mourut vers l'an 744 avant J.-C. Antiochus I, surnomme Soter, fils de Séleucus et d'Anamé, se distingua à la bataille d'Ipsus. Il devint par la suite amoureux de Stratonice, éponse de son père, qui la lui céda et da lui-même la cinquième. lui denna en même temps la portion l de ses états située au delà de l'Eu-de-le-Grand, avait épousé la fille d'Aphrate. Antiochus II, surnemme Theos (Dieu), fils du précédent et de Strate nice, monta sur le trone l'an 262 avant J.-C. Il fut empoisonné par Laodicé sa femme qu'il avait répudiée et rappelée. Antiuchus, surnomme Hie- qui souffrit le martyr à Pergame, dout rax, fils du précédent et de Laodice, il était évêque, combattit long-temps contre son frère

frère, qui se déclarèrent hautement sèbe et de Philopator, épousa Sélene. expedition contre les Arabes, et il y perdit la vie vers l'an 85 avant J. C. Antiochna XIII (l'Asiatique) fut dépouille par Verres et Pompec. Nous avons encore Antiochus, roi de Comagéne en Asie, qui se réunit à Tigrane nour faire la guerre aux Romains. Antiochas II, son fils, qui cut pour concurrent au trône Mithridate son fière; et enfin Antiochus, d'Ascalon dans la Palestine, qui fut disciple de Philon. chef de la quatrième académie, et fon-

ANTIPAS HERODE, fils de Hérorétas, roi d'Arabie, qu'il répudia pouc enouser Herodiade, sa belle sœur, femme de son frère Philippe, qui était encore vivant. Il y a un autre Antipas dont il est parle dans l'Apocatypse .

ANTIPATER. On en compte jus-Seleucus, et fut eutièrement défait qu'à six : Antipater, ami et ministre par lui ; il fut tué par des volcurs l'an de Philippe de Maccdoine et de son 227 avant J. C. Antiochus III , sur lills Alexandre le Grand, qui mourut nommé le Grand, fils de Séleucus et très-agé, l'an 317 avaut J.-C. Antipade Laodice, fut reconnu roi par l'ar- ter, fils de Cassandre et de Thessalomée de Syrie. Il fut tué à 52 ans, après nice, qui disputa à son fière Alexanen avoir regné treute six. Il avait dre le trône de Macédoine. Antipater, épouse Laodice, fille de Mithridate, dont le premier nom était Autipas, roi de Pont, dont il eut cinq fils et fut gouverneur de l'Idumée sous le quatre filles. Antiochus IV, fils du règne d'Alexandre Jannec et d'Alexanprécédent, vainquit Héliodore, qui dra sa veuve. César le nomma procuavait usurpe l'autorité, et se fit recon-frateur de la Judée sous les ordres naître comme roi par les Syriens, d'Hyrcan; il retablit la tracquillité Antioolna V, surnoumé Eupator, ills dans ce pass, et l'y mainint au mi-du précédent, fut ué dans la troisié-lieu des troubles et des guerres civiles me année de son règne. Antiochus VI, lqui dechiraient l'empire romain. Il surnommé Dionysus ou Bacchus, était mourut empoisonne par Malichus, à fils d'Alexandre Balas; il ne regna que qui il avait sauve la vie, et laissa quadeux aus. Antiochus VII , surnomme tre fils dont Herode est le plus cele-Evergètes ou Sidétès, tils de Démé-trius Soter, fut reconnu roi l'an 140 rien romain qui vivait du temps des avant J. C., et fut tué par les prêtres Gracques, et composa une Histoire de de la déesse Elymais. Antiochus VIII, la seconde guerre punique, dont Brutus surnommé Epiphanes et Grypus, ou fit un abrégé selon le témoignage de nez crochu; et Antiochus IX, surnom- Ciceron, qui parle souvent d'Antipame Philopator, se sirent la guerre, se ter. Antipater de Tarse, philosophe réconcilièrent, et régnérent l'un sur stoicien qui sut disciple de Diogène le la Syrie, l'autre sur la Cœlésyrie. An- Babylonien, et eut avec Carnéade des tiachus X, qui prit les surnoms d'Eu-Idémêles très-viss qu'il cousigna dans

ses écrits ; et enfin Antipater de Sidon, Ityrannie des quatre-cents. Il fut surparticulièrement connu par une pari cularité consignée dans Pline et dans Valère Maxime; tous les ans, le jour de sa naissance, il avait une fièvre epbémère, et ce jour fut aussi celui de sa mort. Ciciron vante sa prodigieuse facilité à faire des vers, et il nous reste plusieurs épigrammes de lui dans l'An

thologie. ANTIPHANES, Suidas, Athénée, Strabon , Étienne de Byzance, citent plusieurs poëtes de ce nom qui tous se sont exerces dans le genre comique, et dont le plus célèbre est Anticha nes, uni fut contemporain d'Alexandre. Il appartient à la movenne comedie. Pausanias parle d'un célèbre statuaire d'Argos qui se nommait Antiphanes; et Clement d'Alexandrie d'un medecin non moins fameux, qui sontenait que la varieté des mets est la cause principale des maladies. Etienne de Byzanice cite un Antiphanes, poète comique de Berge, dans la Thrace, qui cerivit des choses si incrovables, que l'on appelait Bergaiseurs ceux qui debitaient des coutes.

ANTIPHILE, printre contemporain et rival d'Apelles, naquit en Egypte et fut élève de Crésideme. Il se disavait inventé aussi une figure grotes que qu'il avait nommee Gryllus, nom qui resta depuis à ces espèces de cariestures. Pausanias parle d'un statuaire du même nom dont on vovait plusieurs ouvrages à Olympie, dans le

lien appelé le Tresor.

ANTIPHON, ne à Rhamnus en Atlique, florissait 430 ans avant J.-C. li ent pour maître Sophilus son père. et devint celebre par son eloquence Il ouvrit une reule de rhetorique à Athènes, et enseigna cet art à Timeydide. Quintilien, Ammien Marcellin, et Plutarque, en parlent avec beaucoup d'eloges; Platon, au contraire, tie et à introduire dans Athènes la toujours pour les mesures de douceur.

nommé le Rhamnusien.

ANTISTHÈNE, philosophe Athènien . au commencement du 1ve siècle avant J .- C., fut le fondateur de la secte connue sous le nom de Cyniques. Il avait écrit un grand nombre d'ouvrages qui sont tous perdus.

ANTOINE DE BOURBON, roi de Navarre, père de Henri IV. fils de Charles de Bourbon , duc de Vendome, paquit en 1518. Il éponsa, co 1548, Jeanne d'Albret, heritière de Navarre, qui lui apporta en dot la principanté de Béarn et le titre de roi. Ce prince brave, mais irrésolu, flotta presque toujours entre les deux religions et les deux partis qui divisaient la France. Il mourut aux Andelys, le 17 novembre 1569, et laissa de son mariage Henri IV, et Catherine de Navarre, mariée à Louis de Lorraine.

ANTOINE, VOY. MARC-ANTOINE, ANTONIA, seconde fille de Mare-Antoine le triumvir, et d'Octavie première, épousa Drusus, fils de Tibère-Claude Néron et de Livie. Elle se distingua par des vertus dont son père ne lui avait pas donne l'exemple, mais qui furent reproduites par Germanicus son lils. Ce fut elle qui informa Tibère des trames de Sejan, par une tinguait par sa grande facilité. Il lettre que lui porta l'affranchi Pallas. Elle vit regner Caligula, son petit-fils, tle fou, dans un de ses caprices, lui fit donner le nom d'Augusté et décerner tous les honneurs qui avaient été prodigués à Livie. Bientôt il l'abreuva de tant d'Eumiliations et de dégoûts, qu'il la forea de mettre fin à ses jours. si tontefois il ne l'empoisonna pas, comme nn l'a dit; elle mourut l'an 37 ou 58 de J.-C.

ANTONIN ( Tites Arrities Fer. TILS ANTONIUS PIUS, compu sous le nom d'), tirait son origine de Nimes, et naquit à Lanuvium, dans la campagne de Rome, le 19 septembre de l'an 86. Il dut le jour à Aurelius Fuls'appuyant sur l'autorité de Socrate, vius, personnage consulaire, et à Arle traite avec menris; mais il faut ob- ria Fadilla. L'an uso il parvint au conserver que Socrate fut sonvent attaqué sulat : il devint ensuite proconsul et insulté par les sophistes, particulie- d'Asie; de retour à Rome, il obtint la rement par Antiphon. Il contribua confiance d'Adrien, et fut admis dans beaucoup à faire abolir la democra-le conseil de ce prince, où il inclina Verus, il évita tout scandale public d'Asychis. Il regna vers l'an 1012 dans sa manière d'agir envers cette femme, dout la conduite liecuciense a déshonoré la mémoire. Il en cut quatre enfans : Faustine dite la Jeuoe . qui survêcut à ses deux frères et à sa sœur, devint l'épouse de Marc-Aurèle. Adonté, non sans résistance de sa part. par Adrien, en 158, l'amiée même de son adoption, il parvint à l'empire aux acelamations des Romains; le senat lui décerna le surnom de Pius, qu'il mérita. Il mourut après un règne de 23 aus. l'au 160 de J.·C. Ses cendres furent placées dans le tombeau d'Adrien, et le sénat lui décerna les honneurs divins.

ANTONINA, femme de Bélisaire, était fille d'un cocher du cirque et d'une comédienne. Son caractère fut encore plus odicux que ses mœuis n'étaient dépravées; elle eut cepen dant l'art de séduire Bélisaire, qui l'épousa vers l'an 527, au même instant où l'infâme Théodora s'unissait à Justinien, qui n'était encore que Cesar. Ces deux femmes, destinées à ternir l'éelat de deux grands noms par énoux . furent long temps unles par l'intrigue, la débauche et le crime. connuc.

ANTONINUS LIBERALIS, Ses mélamorphoses, insérées d'abord dans les mythologues grecs , Londres 1676, et Amsterdam 1668, 2 volumes in-8°, font partie de la collection des Variarum, et ont été réimprimées séparément, à Levde, 1774, in-8°, et à Leip sick, 1796, in-8°.

ANVILLE (JEAN BAPTISTE BOUR-GUIGNON o'), premier géographe sa carrière le 28 janvier 1782. Il a pu- du monde 2720. blie deux cent onze cartes et plans, et soixante-dix huit memoires épars dans de la Bactriane, épousa Séleucus, diverses collections et dans différentes l'un des généraux d'Alexandre, qui bibliothèques. Les mémoires qu'il a donna son nom à trois villes, dont la composés sur les mesures itinéraires plus célèbre fut Apamé, en Syrie. des Romains, des Grees et des Chi- Une autre Apame, fille d'Antiochus nois, sont les plus beaux monumens Soter et de Stratonice, sut mariée à de geographie que nous possedions.

Avant épousé'Faustine, fille d'Aunius choisi pour roi d'Egypte après la mort avant J.-C. Peu de temps après son avénement à la enuronne, Sahacos, roi d'Ethiopie, s'empara de l'Egypte, et Anysis se retira dans les marais, où il demeura cinquante ans, et forma diton, une île de la cendre qu'il se faisait apporter. Sabacos avant quitto l'Egypte, il revint prendre la cou-

roune. ANYTUS, fils d'Anthémius, était corrovent à Athènes, et se livra cependant aux affaires publiques. Charge de conduire trente vaisseaux au secours de Pylos, qui était assiègé par les Lacédémoniens, il ne put doubler le promonteire Maléa, et revint à Athènes. Le peuple, croyant qu'il avait trahi sa confiance, lui fit faire son procès : il parvint à s'en tirer en corrompant les juges avec de l'argent, et on citait ce trait comme le premier qu'on eut vu à Athènes. On croit que c'est le même qui fut l'un des accusateurs de Socrate, et perit assomme à coups de pierres par les habitans d'Hêraclée

AOD, tils de Géra, de la tribu de l'ascendant qu'elles prirent sur leurs Benjamin, jeune homme vignureux, hardi et si adroit, dit l'Écriture, qu'il se servait également bien des deux L'époque précise de sa mort n'est pas mains. Il entreprit de délivrer les Israelites, qui gemissaient sons la servitude d'Eglon, roi des Mosbites. Avant été euvoyé vers ce roi par ses concitoyens, pour lui faire des présens, il trouva moven de rester scul avec lui dans' son cabinet, et lui enfonea dans le ventre une dagne à deux tranchaus, d'une coudée de long. Il retourna aussitôt vers les Israëlites. qui prirent les armes, taillèrent en pièces les Moabites, et choisirent pour du roi, celèbre par ses cartes , naquit leur juge Aod, sous lequel ils jouirent à Paris le 11 juillet 1697, et termina d'une heureuse paix. Il mourut l'an

APAME, fille d'Artabaze, satrape Magas, roi de Cyrène.

ANYSIS, quoique aveugle, fut APELLES, peintre, naquit à Cos,

et recut le droit de cité à Éphèse : il ; était fils de Pythius et frère de Clésia. ce nom devenus fameux par leur glouchus. Apelles effaça tous les peintres tonnerie et leur superiorité dans l'art qui l'avaient précédé, et il excella gastranamique. Le premier vivait dans toutes les parties de l'art; mais sous Sylla, le second sous Auguste et il se lit remarquer surtaut par une Tibere, et le troisième sous Trajan. grace inimitable et par la purete, C'est le second qui est le plus célèbre, l'élégance et le chaix des formes. Les et c'est de lui que Séneque, Pline, villes de la Grèce, de l'Archipel, de Jovénal et Martial, ont tant parlé. l'Asie , de l'Egypte , se décoraient et Fort endetté , il fut abligé d'examiner s'honaraient de ses nombreux chefsd'œuvre. La donceur et la noblesse des manieres d'Apelles le faisaient chérir de ses rivaux camme de ses élèves. On le nommait le Prince des peintres, et depois la peinture fut appelee par excellence l'art d'Apelles. Alexandre le combla de ses faveurs et ne voulut être peint que par Ini: il le cherissait tellement, qu'il n'besita pas à lui sacrifier une esclave charmante nommée Campaspe, dout ce prince était amoureux. On ignore le temps et le lieu de la mort d'Apelles; il avait écrit sur les secrets de son art trais traites qui existalent encare du temps de Pline, Il y a un antre Apelles, beretique qui vivait vers l'an 160, et qui suivit d'abard la doctrine de Marcion, puis adopta et partagea les opinions d'une prétendue prophètesse nommée Philumena.

APELLES, clait du nombre des soixante-douze disciples, et souffrit le martyre à Smyrne avec saint Luc.

APELLICON de Theas, de la secte péripatéticienne, est un de ceux auxquels nous devous la couservation des livres d'Aristote.

APER (Marcus), prateur romain, fut successivement senateur, questeur, tribun et preteur; mais toutes ces charges honorables avaient moins d'attrait pour lui que l'exercice du barreau. Il mourut vers l'an 85 avant J .- C. C'est un des orateurs qui britlent le plus dans le dialogue intitulé : des Orateurs, ou de lu corruption de l'é. loquence, attribué à Tacite.

APHTHONIUS, rbeteur d'Antioche , vivait dans le troisieure ou le qua-

APICIUS. Il v euttrais Romains de enfin l'état de ses affaires; voyant qu'il ne lui restait plus que 250,000 livres, il s'empoisonna dans la crainte qu'une pareille samme ne lui suffit pas pour vivre.

APION, grammairien, natif d'Oasis en Egypte, vint s'établir à Alexandrie, où il se lit recevair citoyen. On lui donna le surnom de Plistonices, parce qu'il avait vaincu plusieurs fois ses antagonistes. Aucun de ses auvrages n'est parvenu jusqu'à nous; il avait plus de jactance que d'érudition, et e'est sans doute pour cela que l'empereur Tibère le namma Cymba-

lum mundi.

APOLLINAIRE (C. Sulpicits), grammairien. Il recut le jaur à Carthage, et vecut sous les Antonius. Il eut pour élève Helvius Pertinax, qui, après l'avoir remplacé daus sou état, devint empereur. On le croit auteur des sommaires en vers places au devant des comedies de Terence. Aulu-Gelle, qui étudia saus lui, donne la plus hante idee de son savoir, et dit que son caractere n'avait rien de pedantesque. Il y a eu un Sidonius Apullinaris, mart en 488, dont il nous reste six livres d'epitres et viogt-quatre pièces de poésic. Elles aut été traduites en français.

APOLLODORE. Naus en comptons jusqu'à sept : 1. Celui qui est ne à Cassandree, anciennement Potidee, ville alors soumise au rai de Macedoine. Il se mantra le plus zélé partisan de la liberte, et obtint par ce moven la faveur du peuple : il voulut alors s'emparer de l'autorité, mais il echaua. li fut plus habile ensuite. trieme siecle. Nous avons de lui des s'empara de la tyrannie, et se livra a exercices de rhetharique (Progymnus- toute sa cruaute. Detrone enfin par mata) adaptes aux préceptes d'Îlermo-gene, et quarante fables. Elles se chaudière d'eau bouillante, après trouvent à la suite de celles d'Esope, avoir été écorche vif. 2. Le tils d'As-

aléniade, célèbre grammairien d'A-I charge de détruire Jérusalem, et qui, thènes, qui étudia sous le célèbre deux ans après, fut battu et tué par Aristarque, 3. Apollodore, savant médecin et naturaliste de l'antiquité . qui naquit à Lemnos un siecle avant 1.-C. Plusieurs autres Apollodore ont écrit comme lui sur la médecine. 4. Apollodore, peintre athénien, qui counut le premier l'art de fondre et de graduer les couleurs , et d'imiter te, 3. Apollonius de lihodes , ne à l'effet exact des ombres. Pline en par- I le avec enthousiasme; il vit sa gloire éclipsée par celle de Zenxis. 5. Apoltodore, philosophe epicurien, que l'on croit avoir été contemporain de Ciceron. 6. L'architecte, ne à Damas. qui parvint sous Trajan au plus haut degré de réputation, et qui fut mis a mort par ordre de l'empereur Adrien, dont il avait blesse l'amour-propre. 7. Enfin Apollodore . statuaire et modeleur, qui vécut 324 ans avant J .- C. Pline le cite comme excellent a représenter les figures des philosophes : il n'était jamais content de lui.

APOULON, juif originaire d'Alexandrie, homme éloquent, fort verse dans les écritures, et plein de zèle.

APOLLONIDES. Il y en a eu plusieurs : Apollonides de Cos, medecin célèbre attaché à la cour des rois de Perse, Apotlonides de Nicée, grammairien, qui dédia à l'empereur Tibere un commentaire qu'il avait fait sur les Silles de Timon. Il y en a eu d'autres, entre autres un historien et géographe qui avait compose un Traite de l'ambassade de Démosthènes, un Recueil d'adages, une Description des côtes de l'Europe. L'Anthologie a conservé vingt-quatre de ses épigra nmes.

APOLLONIS, nee à Cyzique dans un rang obscur, eut le bonheur de plaire à Attale, roi de Pergame, qui l'épousa. L'éclat de son nouveau rang ne changea point son caractere. Elle eut quatre fils, Eumènes, Attale, Philétère et Athéné, qui vécurent dans une telle union, que lorsque l'aîné fut monté sur le trône, les trois autres lui servirent de gardes. Ils érigèrent tous les quatre un temple à leur mère dans la ville de Cyzique.

APOLLONIUS. Nous en comptons jusqu'à dix : 1. L'un des courti-

Judas Machabée, 2. Apollonios de Perge en Pamphilie, l'un des quatre auteurs dans les écrits desquels les modernes ont puisé la connaissance des mathématiques. Ces auteurs sont. dans l'ordre chronologique, Enclide, Archimede, Apollonius et Diophan-Alexandrie 194 ans avant J.-C., qui professa la rhétorique, 4. Apollonius. tils de Molon d'Alabande dans la Carir, qui la professa à Rhodes, et forma par ses lecons Liceron et Jules-César. 5. Apollonius de Thyanes, philosophe pythagoricieu, né dans les premières anuces de l'ère chrétienne, ani vovagea beaucoup, 6. Apollonius, philosophe stoicien, qu'Antoninle Pieux lit venir à Rome pour lui confier l'éducation de Marc-Aurele. 7. Apollonius, fils d'Archibius, grammairien d'Alexandrie, qui vivait sous le regne d'Auguste, Apion fut l'un de ses disciples. 8. Apollonius, surnommé Dyscole à cause de sou humeur chagrine, në à Alexandrie, y flrurit vers l'an 138 de J. C. Le premier, il réduisit la grammaire en système. a. Apollonius de Rhodes, statuaire, qui vecut quelques années après Alexandre-le-Grand, et fit, de concert avec Tauriscus, le groupe immense connu sous le nom de Taureau Farnèse. 10. Enlin , Apollonius , statuaire , tils de Nestor d'Athènes, auteur du fameux torse du belvédère, qu'on voit eucore dans le Musée des Antiques.

APOLLOPHANES, un des premiers disciples d'Erasistrate, était médecin d'Antiochus III , roi de Syrie, surnommé le Grand. On croit que e'est le même que Galien et Celse ci-

tent avec éloge. APPIEN, historien gree, ne à Alexandrie, vécut sous les empereurs Trajan , Adrien et Antonin. Les cinq livres qu'il a écrits sur les guerres civiles sont un des morceaux les plus précieux qui nous soient parvenus de l'antiquité. Montesquieu a beaucoup profité de ses chapitres sur les proscriptions de Marius et de Sylla.

APPIUS CLAUDIUS. Il y en a sans d'Antiochus Epiphanes, qui Int quatre : 1. Appius Claudius, chef de la famille Claudia, l'une des plus il-1 lustres de Rome, est surtout remar- tonicien, paquit au second siècle. quable par une opposition constante vers la fin du règne d'Adrien, à Ma-aux plébéiens. Il était né chez les Sa-daure, ville d'Afrique. Sa famille était bins, et viot s'établir à Rome l'an 250, illustre. Thesee, son père, remplissait 504 av. J.-C. 2. Appius Claudius, fils dans sa patrie les fooctions de duumdu précedent, se montra encore plus vir : et par Salvia sa mère, parente du inflexible et plus ennemi des plebeiens philosophe Sextus, il descendait de que son père. 3. Appius Claudius. Crassinus le décemvir, fut nomme consul l'au 303 de Rome. C'est lui qui fut cause du meurtre de Virginie les lettres grecques; d'Athènes il vint par son père : conduit en prison, il v mourut avant le jour où il devait paraftre en jugement. Tite - Live assure il exerca la profession d'avocat. Apuqu'il se tua lui-même. 4. Enfin Appius Claudius, de la même famille que les précedens, fut élu censeur l'an de Rome 442. Il construisit un aqueduc pour conduire de l'eau dans Rome, et le grand chemin auquel la reconnaissame publique donna le nom de l'oie Appienne. Ce qui en subsiste aujourd'hoi excite encore l'admiration. Il fui e ccessivement consul et préteur. Dans un âge avancé il perdit la vue. e qui lui fit donner le surnom de Caraus. On ne sait dans quelle année anourat ce Romain que Ciceron a place au nombre des anciens orateurs, et dont it frace l'eloge dans son Traite de la viciliesse.

APRES DE MANEVILLETTE . [J.-B. No olas-Dexis b'), ne au Havre, le 11 ferrier 1707, mort le 1er mars anno, a 75 ans, sans enfans, s'est place au nombre des navigateurs les dans la guerre des esclaves. Il périt plus distribués et des plus habiles hydies of ... Son Aeptune Oriental, dont la cargiere édition est de 1775. in 14 alas, est le premier grand on vrage le ce cenre, le plus complet et le jous pa tai qui ait paru, et fait encore autorde parmi les marins.

Affalle, roi d'Egypte, nomme Pharaon Ep' iée dans les auteurs saeres, était tits de Psammis, et petit-fils de Nechao, qui avait fait la guerre à Jusias, roi des Juifs. Ce prince, après avoir regue vingt ans avec beaucoup de ploite, s'enfla tellement de ses prusperates, qual se vantait de ne pouvoir « e detrôné par les dieux mêmes.

. . . . . oup son bonheur l'abandon. F ., et sca sujets, s'etant révoltes conles de massacrerent.

APULÉE (Lucres), philosophe pla-Plutarque. Il fit ses premières études a Carthage, puis il s'embarqua pour Athènes, afin de se familiariser avec à Rome. Il parcourut les diverses contrées de la Grèce et revint à Rome, où lee composa, soit en grec, soit en latin, un grand nombre d'ouvrages dont il ne nuus est parvenu que la moindre partie : le plus célèbre est la Métamorphose, by perboliquement appelie l'Ane d'or, en ouze livres. On ignore l'époque de sa mort.

AOEILA, natif de Pont, dans l'Asie-Mineure, avant été chasse de Rome, avec les autres Juifs, par l'empereur Claude, se retira à Corinthe. Il accompagna à Épbèse, avec sa femme Priscille , l'apôtre saint Paul, et lui rendit de grands services au péril mê-

me de sa vie.

AQUILIUS (Maxies), consul et collégue de Marius. Il fut accuse de coneussion par L. Fusius avec beauenup de chalent et de talent, même convaiucu, dit tliceron; mais il fut absous en mémoire de ses grands succès misérablement dans la guerre contre Mithridate, par la cruauré de ce prince. Il y a un Aquilius (Sabinus), inrisconsulte romain du troisième sièele de l'ère chretienne, à qui sa sagesse et ses connaissances firent donner le surnont de Caton. Il fut élu consul deux fois de suite en l'année 214 ct cn 216. Un autre Aquilius Gallus, jurisconsulte romain, disciple de Secvola, exerca avec Ateius Capito la charge de tribun du peuple, dans la même année que Pompee obtint le consulat. L'amitié de Cicéron est un grand titre à la réputation d'Aquilius Gallus, qui exerça la questure avec

ARACEE, septième fils de Chanaan, qui s'établit vers l'Arabie Pe-

trée, et que l'on dit avoir fondé la let dont il fut le premier souverain. Il ville d'Arach au pied du mont Liban. proche de Tripoli de Syrie, laquelle lut ensuite appelee Edesse, et deviot

une des plus fameuses villes de Syrie. ARAM, cinquième lils de Sem, fut nère des neuples de Syrie, qui sont nommés Araméens, de son nom. Il ent quatre fils : Us, qui bâtit la ville de Damas : Othus, qui occupa l'Arménie: Gether, qui fut père des Bactriens, et Miseas, qui régna sur les Mazaniens, dont le pays s'appela depuis la vallée de Pasin. Il y a un autre Aram, fils d'Esron , père d'Aminadab.

ARAN, fils aine de Thare, frère d'Abraham et de Nachor, fut père de Loth, de Melcha et de Jescua. Nachor épousa Melcha, et quelques interprètes prétendent que Sara, femme d'Abraham , est la mema que Jescua. Aran mourut à Ur, avant son père,

ARAPHA, nom d'un géant philistin qui ent des descendans d'une grandeur prodigicuse. L'Ecriture en nons me quatre : Jesbibenab, qui fut tue par Abisaï; Saph, qui fut tue par Jo-bacaï: Goliath, par Ethanaï, et un quatrième qui avait vingt - quatre doigts, qui fut tué par Jonathau, neveu de David.

ARATUS, ne à Sicione, vers l'au 272 avant J .- C. A prine age de 20 ans, il affranchit sa patrie du joug de la tyrannie, fut preteur, et mourut empoisonné par Philippe. Il y a un autre Aratus de Soles, ville de Cilicie, contemporain de Théocrite, qui fait de lui une mention honorable dans sa sivième idelle : il véeut en l'aveur auprès de Ptolémée Philadelphe, et dans la constante intimité d'Antigone Gonatas, le tils de Démetrius Poliorcètes. Il n'est connu aujourd'hui que par son poeme des Phenomenes, dans le genre descriptif, qui a été traduit en vers latins par Cicéron, Germanieus Cesar, Ovide et Avienus,

AliBACE, capitaine mede, jeta les fondemens d'une nouvelle monarchie sur les ruines du trône d'Assyrie, dent il renversa Sardanapale, devenu odieux et méprisable par sa vie efféminee. Cette révolution donna nais sance à plusieurs royaumes dont Ar

régna 28 ans, et eut Mandorès, son fils, pour successeur. La confédération qu'il avait établie ne subsistait plus un siecle apres sa mort, les rois de Vinive avant recouvre leur pouvoir sur les quatre grandes monarchies asiatiques. On n'est pas bien d'accord sur l'épaque de la révolte d'Arbace : des chronologistes la font remonter en orr, d'autres en SoS avant J. C.

ARBETION, général des armées romaines sons le règne de Constance, servit d'abord dans les grades les plus obscurs, et s'éleva rapidement par beaucoup d'intrigues et par quelques talens. Sur la lin de sa vie il contribua beaucoup à la défaite de Procope, resolté contre l'empereur Valens, en 365.

ARBOGASTE, Gaulois d'origine, était l'un des principaux officiers de l'armée de Theodose, lorsqu'en 388 ce prince passa de Constantinople en Italie , pour défendre Valeminien II contre l'usurpateur Maxime. Il fit ensuite perir Valentinien par ambition; et, vaincu en 504 nar Théodose, dans le comte de Gorice, il se sauva dans les montagues, et, veyant qu'il ne pourrait échapper, il se tua de deux coups d'epée.

ABBOBIUS ( ENTLIES MAGNES ), naquit dans!'Aquitaine vers l'an 270. Son père, aïeul maternel du poète Ausone Ini donna les premiers principes de l'éloquence, Touché de son merite, l'empereur Constantin l'appela à sa cour et le chargea de l'éducation d'un de ses fils. Il sut conserver la faveur du prince sans user de bassesse, et mourut à Constantinople vers 355 comble de gloire et d'honneurs. Arborius était l'un des hommes les plus éloqueus de son siècle : les ouvrages qu'il avait composés se sont perdus. Ausone, son neven et son disciple, a consacré deux pièces de vers à sa mémoire.

ABCADIUS empereur de Constantinople, fut l'indigne successeur du grand Théodose, qui laissa en mourant le sceptre d'Orcident à Honorins et celui d'Orient à Arcadius. Il naquit en Espagne en 577. Il n'avait que bace composa un royaume fédératif, 18 ans lorsque la mort de Théodose le laissa seul possesseur du trône d'O- cin grec qui vint s'établir à Rome rient; Arcadius ne l'occupa que pour l'au 554 de la foudation de cette être le vil eselave des ambitieux, qui ville. Pline rapporte qu'on lui donna tour à tour dechirerent l'état par leurs le droit de citoyen, et que le public perfidies, leurs querelles, et leurs lui acbeta une boutique dans le fau. connivence avec les Goths , les Huns bourg d'Elius , pour y exercer sa proet les Vandales , anxquels ils livrèrent fession. les provinces et les trésors de l'empire. Il mourut en 408, dans la grand, qui succeda à son père seuletrente unième année de sou âge. La nature lui avait donné un extériour. digne de sou caractère. Une figure désagréable , une taille petite et mal faite, un air faible, un parler lent, des yeux éteints, annonçaient le plus lache et le plus imbécile des empereurs. Il eut de sa temme Eudoxie, Théodose! I qui lui succéda, Il y a un autre Arcadius, grammairien grec d'Antioche.

ARCÉSILAS, de la secte académique, naquit d'un père scythe, à Pitane en .Eolide. la première année après avoir régné quatorze ans. Il de la cent-scizieme olympiade. Il apprit les mathematiques d'Autolieus et Oreste. 2. Archelaus ne dans la Capd'Hipponicus le géometre, la musique padoce, qui devint l'un des plus bade Aantus l'Athènien, et cultiva biles generaux de Mithridate. Il le même la poésie, il soivit à Athènes servit avec zèle dans sa première les lecons de philosophie de Théo- guerre contre les Romains, 3. Archephraste le péripatéticien, puis celles laus, fils du précédent, qui resta atde Crantor, et apres la mort de Cratés, taché aux Romains, 4. Le fils de ce se trouvant à la tête de l'école , il de dernier , qui devint après la moit de vint le sondateur de la seconde aca- son père grand-prêtre de la diesse de denie, Malgre son scenticisme il ne Comane, dignite dont Jules Cesar le fut point ennemi des plaisirs, et son priva après la défaite de Pompée, 5. homeur liberale, à laquelle sa fortune Archelaus de Milet , qui eut poue et les favours d'Eumènes, roi de maître Anaxagore, qu'il suivit dans Pergame, lui permettaient de se li-son exil à Lampsaque et auquel il vrer, le rendit cher à ses concitovens, succèda dans la secte ionique, 6. Enfin Emule d'Aristippe, il partagea son Archelaus, sculpteur, ne à Prienne temps entre l'Amour, Bacchus et les et fils d'Apollonius, L'inscription Muses, sans jamais semèler des af- gierque qui nous a conservé son nomfaires publiques : il etait enthousiaste et sa patrie se lit au bas de l'apothéose de Pindare et d'Homere; il mourut d'Homère, bas-relief de petite proà soivante-quinze ans , la quatrieme portion trouve sur la voie Applenne. année de la cent trente-quatrième olympiade. On compte trois autres Syracuse, florissait peu de temps

Pharos, était contemporain de Poly. d'un autre Archestrote, poete tragignote. Il peignait à l'encaustique. Il que dont les pièces furent jouées y eut aussi à Rome un statuaire du pendant la guerre du Péloponèse. meme nom, ami de Lucullus.

sième statuaire, fils d'Aristodicus.

ARCHELAUS , fils d'Hérode-lement dans le gouvernement de la Judee. Ce prince fut exile à Vienne en Dauphine par Auguste, en punition de ses cruoutés et de ses violences, et il y périt misérablement.

ARCHELAUS, L'histoire ancienne en compte six : 1. Archilaus, roi de Macedoine, fils naturel de Perdiccas et d'une esclave d'Alcètas son frère. Il protégea Zeuxis, attira à sa cour Euripide et Agathon, deux poëtes tragiques celebres; Socrate nese rendit pas à son invitation. Il fut assassiné laissa un tils en bas age, nomme

ARCHESTRATE, poëte grec nea Arcestos, l'un porte de l'ancienne apres le règne d'Alexandre, Il fut comedie, l'autre élegiaque, le troi- l'auti d'un des fils de Periclès, et employa son talent à tracer les lois de la ARCESILAUS, printre gree, de bonne chère. Plutarque fait mention

ARCHIAS , poëte gree d'Antinche, ARCHAGATHUS , premier mede- jouit a Rome d'une grande considéra-

d'Afranius et fut protégé par les Lucullus, Ciceron, son élève et son ami, prononca un magnifique plaidover en sa faveur, lorsqu'on voulut lui contester le titre et les droits de citoven romain. Il ne nous reste de lui qu'une quarantaine d'epigrammes. Un autre Archias , architecte , ne à Corinthe , fut appelé en Sicile par le roi Hieron , qui le chargea de diriger les travaux de tout genre que ce priure faisait executer pour l'avantage et l'ornement de son royaume. Il poussa très-loin l'ort des constructions pavales, et vivait 240 ans avant J .- C.

ARCHIDAMIE, femme lacédémonienne, ayant appris qu'un avait résolu d'envoyer les femmes dans l'ile de Crète, parce qu'un craignait à chaque instant que la ville ne fut prise par Pyrrhus, se présenta au sénat une épéc à la main , et dit que les hommes les connaissaient bien peu . s'ils croyaient qu'elles pussent survivreà la ruine de leur patrie. C'est Plutarque qui rapporte ce trait. Aristote, qui vivait à une époque où la république existait encore, peint au contraire les frames de Sparte comme livrées au luxe et au libertinage.

ARCHIDAMUS, Il v en a quatre: 1. Archidamus, fils d'Anaxidamus, de la seconde branche des rois de Sparte, qui monta sur le trône après la mort de son pere vers l'an 620 avant J.-C. Il eut pour successeur Agasicles son fils, 2 Archidamus II, fils de Zeuxidamus, de la seconde branche des mêmes rois, qui monta sur le trône l'an 476 avant J.-C., et succèda à son grand père. 3. Archidamus III . de la même branche, fut du vivant de son père chargé du commandement des troupes que les Lacédémonieus envoyerent au secours des leurs après la bataille des Leuetres. Il monta sur beaucoup de partà la guerre connue

non sous le consulat de Métellus et lévénemeus qui l'appelerent ailleurs. On connaît plusieurs autres Archidamus dans l'histoire, de Sparte.

ARCHIGÈNE , medecio célebre , ne à Apamée en Syrie , etudia la medecine sous Agathious, et vint l'exercer à Rome sous Domitien , Nerva et Trajan, Il y obtint une grande reputation, Juvenal, son contemporain, en parle plusieurs fois dans ses satires, et Galien le cite souvent avec éloge, Selon Suidas, Archigène mourut à soivante trois ans , la dernière annee du regne de Traian.

ARCHILOQUE, poete gree, ne à Paros, l'une des Cyclades, vers l'an 7no avant J.-C. Il etait fils de Telesiclès, qui avait epousé l'esclave Enipo. Il porta d'abord les armes, et c'est lui qui nons apprend qu'il prit la fuite dans un combat, et que pour être plus leger à la course il laissa son bouclier sur le champ de bataille, II fut plus redoutable la plume à la main; il se dechaina contre Lycambe, qui se pendit de desespoir, et son exemole fut suivi de ses trois filles. Accablé d'ennemis qu'il s'était laits par son dangereux talent, réduit à la plus extrême misère, odieux a tout le monde, il alla chercher des ressources dans l'ile de Thasos : on le repoussa ; les Lacedémoniens ne voulurent pas lui permettre de coucher seulement dans leur ville; mais il remporta la couronne aux jeux olympiques par un hymne en l'honneur d'Hercule, qu'il chanta lui-même, et dont les naroles et la musique étaient de sa composition. Ce triomphe le réconcilia avec sa patrie, sur laquelle il rejaillissait. Il y reportason funeste talent pour la satire, et périt entin par le fer de ceux qui étaient les objets de ses vers sanglaus.

ARCHIMÈDE, le plus célèbre des géomètres anciens, est peut être celui le trone l'an 581 avant J.-C., prit de tous les savans qui a en la reputation la plus étendue et la plus popusous le nom de sacrée, et fut tué dans laire, parce qu'à ses travaux sur les un combaten Italie. 4. Archidamus IV, theories abstraites il a joint des intils d'Eudamidas, était roi de Sparte, ventions mécaniques d'une utilité lorsque Demetrius, lils d'Antigone, frappante. Il naquit à Syracuse vers vint attaquer cette ville. Il fut defait l'an 287 avant l'ère chrétience. Il était à la vue de Sparte même, par ce parent d'Hieron, roi de cette ville ; prince qui aurait pris la ville sans les mais il se renferma tout entier dans la

des moufles, de la vis sans fin , et de la vis creuse, dans laquelle l'eau monte par son propre poids. Polybe, Tite-Live et Plutarque, parlent avec admiration des machines puissantes et variées qu'il opposa aux attaques des Romains contre Syraeuse sa patrie. On dit qu'il fut tue dans ce sirge. par un soldat romain qui venait le chercher de la part de Marcellus, et qui fut irrite de ne nouvoir l'arracher aux réflexions dans lesquelles il était plongé. C'était en l'an 212 ; ainsi Archimede avait soixante quinze ans. Les historieus cités ci-dessus ne parlent pas des miroirs ardens au moven desquels il incendia la flotte des llomains : ce sont des écrivains du Bas-Empire qui ont affirme ce fait.

ARCHIPPUS, Fun des principaux pasteurs de l'eglise de Colosses, que saint Paul appelle compagnon des peines qu'il souffrait en préchaut l'E-

vangile.

ARCHYTAS de Tarente, huitième successeur de Pythagore, fut contemporain de Platon, qui suivit pendant quelque temps ses lecons. Il se livra particulièrement à l'étude des sciences mathematiques et mécaniques. Il n'est personne qui n'ait entendu parler de sa Colombe volante. On lui attribue l'invention de la poulie, de la vis, de la crécelle, etc. Il périt dans un naufrage et fut trouvé mort sur les côtes de la Pouille. Horace lui a consacré une ode, la vingt-huitieme du premier livre.

ARDABURIUS, général sous le régne de Theodose II , était Alain d'origine. En 421 il commanda l'azmée qui marcha contre les Perses sur les bords du Tigre. Il battit Narses et l'assiègea dans Nisibe, mais ses trou pes s'effrayèrent à la nouvelle de l'arrivée du roi de Perse, et regagnerent en desordre les frontières de l'empire, après avoir brûlé les machines qu'elles avaient construites pour renverser les murs de Nisihe, tandis que de leur côté les Perses, frappès de la meme terrenr, se précipitaient dans l'Euphrate. Il sontint d'autres guerres avec honneur.

ARDICES de Corinthe, et TELE- incursions dans la Colesyrie.

culture des sciences. Il fut l'inventeur IPHANES de Sveione, forent deux des premiers artistes qui cultivérent la peinture, inventée, selon Pline, par Philocles, Egyptien, ou par Cleanthe de Corinthe. Tout leur art consistait alors à tracer quelques lignes au moven desquelles ils faisaient sentir les ombres et les lumières ; du reste ils n'avaient aucune idée de la eouleur.

ARDYS, fils de Gygés, monta sur le trône de Lydie vers l'an 678 avant J. C. Il combattit les Ioniens, prit la ville de Priene , et fit plusieurs irruptions dans le pays de Milet. Il vit ses etats emahis par les Cimmériens, qui avaient été chassés des bords du Bosphore, qui porte leur nom, par les Seythes nomades. Les Cimmériens prirent la ville de Sardes, à l'exception de la citadelle. Ardys regna 49 ans, et laissa son trône à Sadyatte son tils.

ARELLIUS , peintre romain , florissait dans les dernières années de la république : il avait peint dans plusienrs temples des tableaux représentant des déesses; mais le sénat ayant appris qu'il avait retrace sons les attributs divins des courteaues qu'il aimait avec passion, fit detruire ces onvrages, maleré leur rare beauté, comme profamant, par leur origine, la sainteté des lieux qu'ils décoraient.

ARETAPHHLE , lide d'Æglator , vivait à Cyréne à l'époque des guerres entre Mithridate et les Romains, Nicoerates , tyran de Cyrène, ayant fait mourir Phædiarus son mari, devint amoureux d'elle et l'epousa : mais quelques hons traitemens qu'elle en recût, elle ne perdit jamais de vue la vengeauer de la mort de son mari et la liberté de sa patrie. Elle ne reussit pas à l'empoisonner : elle tourna alors ses vues d'un autre côté. Elle avait une lille tris belle, et que Leandre, frere du tyran, épousa. Ces deux femmes employèrent tous les moyens de . séduction pour engager ce dernier à faire perir Nieocrates : il y consentit, et le fit tuer par un de ses esclaves.

ARETAS, nom de plusieurs rois de l'Arabie Pétrée, que la faiblesse des rois de Syrie enhardit à faire des

ARÉTIN (Pierre), né à Arezzo, Ipossession des États de son nère vers en 1492, mort à Venise, en 1547, l'un des auteurs italiens du seizieme sicele qui fit le plus de bruit, mais qui dut la plus grande partie de sa réputation aux excès de sa plume.

AREUS, fils d'Acrotatus, de la première branche des rois de Sparte, monta sur le trone l'an 500 avant J .-C. Il reponssa Pyrrhus, qui etait venuattaquer Lacedemone; seconrut les Athéniens, attaqués par Antigone tionatas; et il perdit la vie dans un combat contre ce prince, aux environs de Corinthe, I'an 268 avant J. C. Il cut pour successeur Acrotatus son tils, Il v a un antre Areus, mal nomme Arins, patif d'Alexandrie et philosophe pythagoricien, qui fut un des maitres d'Auguste, et qui jouit d'une grande faveur aupres de ce prince, Après la défaite d'Antoine et de Cleopâtre, Auguste, lors de son entrée à Alexandrie , déclara qu'une des causes pour lesquelles il pardonnait aux habitans était son amitié pour Areus.

ARIADNE, impératrice de Constantinople, fille de l'empereur Léon I et de Vérine. Elle épousa Trascalsce, l'un des chels des Isaures, qu'elle porta au trône apres la mort de Leon. Il avait quitté son nom pour celui de Zenon ; il était lache et cruel. Étant tombé en épîlepsie, Ariadne le lit porter au tombeau des empereurs, dont elle fit fermer l'entrée, et ce malheureux prince mourut de rage en se rangeant les bras avec les dents. Quarante jours après sa mort, Ariadne épousa Anastase, qu'elle avait eu l'adresse de faire élire empereur. Elle mourut sexagénaire en 515, sans laisser de postérité.

ARIARATHE, nom de plusieurs rois de la Cappadoce. Le premier etait fils d'Ariamnes et lui succeda, Il rendit de grands services à Artaxercès dans son expédition contre l'Egypte. Il vivait vers l'an 330 avant J.-C. Il laissa la couronne à Olopherne, son frère. Ariarathe II, fils du précèdent, succèda à Olopherne, son oncle; il resta fidele au roi de Perse lorsqu'Alexandre entra dans l'Asie. Ariarathe III, desit les Macédoniens, tua forteresse située sur un rocher extrê-Amyntas, leur général, et se remit en mement escarpé de la Sogdiane, dans

l'an 510 avant J .- C. Il eut trois fils . dont on ne connaît qu'Ariannès, qui lui succéda. Ariarathe IV, fils d'Ariamnes II, vivait vers l'an 250 avant J. C. Il épousa Stratonice, fils d'Antiochus Theos. Ariarathe V, tils du précédent, épousa Antiochis, fille d'Antiochus le-Grand , roi de Syrie . et prit le parti de ce prince dans les querres contre les Romains, Ariarathe FI, surnommé Philopator, etait tils du précèdent. Il refusa la couronne que son père voulut lui cèder de son vivant. Il périt dans la bataille où P. Crassus, genéral romain, fut defait. Ariarathe VII. surnomme Eniphanes, fut mis sur le trône par le peuple, et fut tué par ordre du célébre Mithridate. Ariarathe FIII. surnommé Philométor, fils du précédent, fut placé sur le trône par Mithridate et poignarde plus tard par lui. Enfin, Ariarathe IX prit le nom de Philadelphe, et devint roi de la Cappadoce après la mort de son frère, auquel il avait montré beaucoup d'attachement. AlilBERT, lils de Clotaire II. roi de France, était fière de Dagobert I. mais plus jeune que lui et né d'un autre lit. Il mournt en 650 , à peine agé de 16 ans. Il y a deux rois des Lombards de ce nom : Aritert I , fils de Gundoald . due d'Asti, qui sucreda à Radoald, en 653 , et mournt en 66) : et Aribert 11, tils de Ragimbert, duc de Turin qui , avant usurpe l'an 700 la couronne de Lombardie, associa son fils au trône, et mournt peu de mois après. Ce fut un roi cruel. Attaqué par Ansprand, il fut abandonné par ses soldats; il se jeta alors dans le Tésin pour s'échapper à la nage, mais il s'y nova. Son cortis fut retire de la rivière et inhumé à Pavie.

ARIEL, fils de Gad, chef de la famille des Arielites, un de ceux qu'Esdras députa pour amener quelquesuns de la tribu de Lévi.

ARIGNOTE, fille de Pythagore et de Théano, composa divers traités sur les mystères de Cerès et de Bacchus.

ARIMAZE . était gouverneur d'une

conte Quinte-Curce : somme par Alexandre de se rendre, Arimaze lui demanda si les Macédoniens avaient des ailes nour le forcer dans ses murs. Alexandre choisit dans son armée tous ceux qui étaient accoutumes à gravir sur les rochers, et leur promit des recompenses considérables. Ils trouverent le moven de monter sur la partie du rocher qui dominait la forteresse. Alors Arimaze proposa de se rendre, mais Alexandre ne voulut point le recevoir à composition , et étant entré dans la place, il le fit pendre ainsi que ses soldats au bas du rocher. Arimaze était digne par sa bravoure d'un meilleur sort.

ARIOBABZANE, surnommé Put-LOROMÆES, fut roi de Cappadoce, par l'autorité des Romains. Sa vie fut une guerre perpétuelle coutre Mithridate. Pompée décida son fils à monter sur le trône. Ariobarzane II, surnomme Philopator , lils du précédent , devint roi par l'abdication de son père, vers l'an 67 avant J.-C. Sa femme se nommait Áthénais, ainsi que sa mère, ce qui pourrait faire conjecturer qu'il avait épousé sa sœur, comme c'était l'usage parmi les rois de l'Asie, Ariobarrane III, surnomme Eusebes Philoromaus, fils du précédent, monta sur le trône vers l'an 52 avant J.-C. If fut oblige d'acheter la protection du l peuple romain; et lorsque Ciceron arriva dans ses États, peu de temps après son avenement au trône, il le trouva debiteur de Pompée et de Brutus pour des sommes considerables. Ciceron , à qui ce prince avait (le recommandé par le sénat, lit tout ce qui dépendait de lui pour l'assurer sur le trône. Après la mort de Cesar, Ariobarzane prit le parti des triumvirs contre ses meurtriers; et Cassius, qui se trouvait en Asie, le sit assassiner et s'empara de ses trésors, vers l'an 42 avant J.-C.

ARIOCH, premier roi de Pont, ou, sclon l'hebreu, roi d'Ellassar, un de ceux qui accompagnérent Codorlaho-

laquelle s'étaient refugiées la semme I des troupes de Nabuchodonosor . qui et la lille d'Oxvarte. Voici ce que ra- fut chargé par ce prince de faire mourir tous les devins de Babylone, parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer le songe qu'il avait fait.

> ARION de Methymne, célèbre lyrique grec, fils de Cyclée et disciple d'Aleman, s'illustra vers la trentehuitieme olympiade. Herodote rapporte qu'il vécut contemporain de Périandre, tyran de Carinthe, qu'il fut le plus habile musicien de son siecle sur la livre, et que c'est à lui qu'on doit l'origine et le nom du dithyrambe. Il avait composé un grand nombre de poésies lyriques dont il ne nous reste aujourd hui qu'un hymne en l'honneur de Neptune, conservé par Elien.

ARIOSTE (Louis), paquit à Reggio de Modéne, le 8 septembre 1474. et mourut à Ferrare le 6 juin 1533. Il composa des vers et des tragédies dans les jeux mêmes de son enfance. Le cardinal Hippolyte d'Est, se l'attacha vers l'an 1503, en qualité de simple gentiihomme ; à sa mort , Alphonse, frère du cardinal, le garda à sa cour, où il fit son grand et immortel nuvrage, le poëme de Roland furieux. Il le publia en 1516, il le corrigea. le perfectionna et en donna la seconde edition en 1532. C'est son plus heau titre de glaire aux youx de la posérité. Le duc Alphonse et Leon X ne tirept rien pour sa fortune. L'un de ses frères\_ Ariosto (Gabriel), cut aussi quelque talent, surtout pour la poésic latine. Il était ne contrefait, et vécut dans de continuelles soullrances. Il mourut à Ferrare, sa patrie, vers l'an 1555. Ariosto (Horace), tils du précédent, neveu du célèbre poëte, et poëte luimeme, fut l'ami du Tasse, pour lequel il composa les Argumens de tous les chants de sa Jérusalem délivrée, Il mourut à 38 ans le 19 avril 1593.

ARIOVISTE, chef germain, d'abord allie de Rome, se brouilla bientot avec elle, en soumettant à son pouroir les Æduens, les Séguanois, et quelques autres tribus de la Gaule. Il fut vaincu par Cesar; 80,000 Germains restèrent sur le champ de bamor dans son expédition contre les taille, deux de ses femmes et une de rois de Sodome et Gomorrhe. L'Ecri-les sœurs furent tuées dans l'action, et ture parlo encore d'Arioch, général lui se vit contraint de repasser le Rhin-

ARISTAGORAS, fils de Molpago-1 ras de Milet, s'étant engage à faire nour le roi de Perse la conquête de l'ile de Navos, Artaphernes, satrape de la Lydie, avec lequel il s'était brouille, fit echouer son expedition. Craignant qu'on ne loi reprochat cet événement, il fit révulter les loniens, chassa de toutes les villes les tyrans qui avaient eté places par le roi de Perse, et y rétablit le gouvernement populaire; il chercha vainement des secours à Laredemone et l'ut plus heureux à Athenes; il assiègea la ville de Sardes, qui fut prise et brûlee; les Atheniens retournerent ensuite dans leur pays : il eprouva alors plusieurs échees : désesperant de pouvoir resister aux forces du roi de Perse, et ayant confié Milet à Pythagore, il s'embarqua avec ceux qui voulurent le suivre, et alla s'établir dans la Thrace, où il fut tue par les barbares vers l'an 498 avant J. C.

ARISTAROUE, disciple et compagnon de saint Paul, était de Thessalonique, mais Juif de naissance. Il accompagna saint Paul a Ephèse, et y demeura avec lui pendant les deux ans on it v fut, it I accompagna ensuite dans la Grece : de là il le suivit en Asie, en Judée, et enfin à Rome, où l'on prétend qu'il fut décapite avec lui sous Neron. Il y a deux autres Aristarque : l'un, astronome grec né à Samos, et selon Plutarque, contemporam de Cleanthes, successeur de Zenon , 264 ans avant J.-C., Archimede parle de lui ; l'autre , et c'est le plus fameux dristarque, critique celèbre, forme à l'école d'Aristophanes le grammairien, et qui a merite que son nom designat dans tous les siècles un censcur sévère, mais juste et éclairé. Il était né dans la Samothrace 160 ans av. J .- C. Iln'est plus connu aujourd'huique comme éditeur d'Homère. Il mourut dans l'île de Chypre, agé de 72 ans. Suidas fait mention d'un autre Aristarque. poëte tragique, contemporain d'Euripide, et qui vécut plus de cent ans.

ARISTEE. Nous avons sous son nom l'Histoire des Septante, c'est-à dire, de la manière dont a été faite la version grecque de la Bible connue sous le nom des Septante.

ARISTENETE, auteur grec du quatrième siècle, né à Nicce, montre dans le tremblement de terre de Nicomèdie en 558. Il fut l'ami de Libanius. On présonne qu'il est l'auteur des lettres publices sous son nom. M. Boissonade a traduit en entre cet auteur, et M. Petix Nogaret en a donné en 1797 une espèce d'imitation; c'est un mauvais ouvrage, et surtout fortennuyenx.

ARISTIDE. On en compte six: commencous par le plus célebre, le fils de Lysimaque; sa probité sevère lui valut le surnom de Juste, Devenu archonte, il excita la jalousie de Thémistocles, et fut exilé par l'ostracisme. Il commanda les Athéniens à la bataitle de Platée, et ent beaucoup de part à la victeire qui fut remportée sur les Perses. Il mourut dans un âge très-avancé, et comme il ne laissa pas de quoi foornir aux frais de sa sépulture, le peuple s'en chargea, et lui fit érizer un tombeau à Phalères. Sa vie a été écrite par Plutarque et par Cornelius Nepos, 2. Aristide de Milet . écrivain dont l'époque n'est pas bien connue, et qui avait fait un recueil de contes intímics Milésiagues, 3. Aristide (Elius), disciple de Polemon, nè a Hadrianes dans la Bithynie, l'an de J. C. 129. On lui eleva à Smyrne une statue d'airain auprès du temple d'Esculane : il nous reste de lui cinquante Discours, 4, Aristide (saint), apologiste de la religion chrétienne, qui vécut sous l'empereur Arien. 5. Aristide-Quintilien, qui vivait un peu avant Prolomée, et dont on a trois livres sur la musique, en gree, Enfin 6. Aristide de Thebes, peintre goi fut élève d'Euxenidas, et vecut 340 aus avant J.-C. Pline cite en détail ses principaux ouvrages. Il y a eu plosieurs autres Aristide, artistes, sur lesquels on a fort peu de renseignemens, ou qui n'offrent rien d'interessant.

ARISTION, fils d'un Athènien, philosophe péripatéticien. Il professa les belles-lettires à ll'essème et à Larisse dans la Thessaile, et a près avoir amasé beaucoup de hien, il revint à Athènes. Nomme ambassadeur aupres de Mithridate, il s'insinua dans sa confiance et devint son ami. Il trahit son

52

fut mis à mort par ordre de Sylla.

ARISTIPPE, célèbre philosophe, naguit à Cyréne et se rendit à Athènes, où il devint disciple de Socrate. Il eut par la suite plusieurs discussions avec lui sur la différence de la morale. Il fit plusieurs vovages en Sicite, où il fut admis dans l'intimité de Denys le tyran, qui s'accommodait fort de son genre d'esprit. Il vintaussi à Corinthe, où il fut épris de Lais. Il retourna ensuite a Athènes ; il y rendit service à Eschine, et s'y trouva avec Platon. Havait fait beaucoup d'ouvrages qui sont perdus. On ignore l'epoque de sa mort. On compte trais autres dristione : I'nn écrivit l'Histoire d'Arcadie: l'autre fut un philosophe de la nouvelle academie : et le troisième devint tyran d'Argos après la mort du premier Aristomachus Il fut tué dans avant J.-C. Plutarque est le seul bistorien qui parle de lui.

grand numbre. dristolate, l'un des officiers de l'armee d'Alexandre, qui et ne voulurent plus de roi par la le suivit dans toutes ses expeditions, suite. et fut chargé par lui de retablir let d'Alexandro, qu'il ne publia qu'après la race des Héraelides. Il se distingua

de Moise,

pays en sa faveur et par ambition, III J .- C. Il y eut un peintre de ce nom élève de Nicomague, Aristocles de Messine , philosophe péripatéticien du deuxième sicele, eut pour disciple Alexandre d'Aphrodisée ; il avait composé dix livres de l'Histoire des philosophes et de leurs opinions, dont Eusèbe nous a conservé des fragmens et des commentaires particuliers sur la philosophie d'Aristote. Un autre Aristocles, de Pergame, suivit également l'école péripatéticienne, mais la quitta pour embrasser la profession de rheteur. L'aieul de Platou se nommait Aristocles, et Platon lui-même porta ce nom dans son enfance-ARISTOCRATE I, fils d'Echius,

devint roi d'Arcadie après la moit de son pere vers l'an 720 avant J. C. Il fut lapide par les Arcadicos , et il out pour successeur Hicetas, son lils. Aristocrate II, lils d'Ilicetas et petitun combat près Mycènes, l'an 242 fils du précèdent, devint roi de l'Areadie, vers l'an 640 avant J -C. Avant trahi les Messeniens , au secours des-ARISTOBULE. Il y en a un quels il était venu contre les Lacédémonieus, les Arcadiens le lapidérent

ARISTODÈME, Messénien, était! tombeau de Cyrus II écrivit l'Histoire l'un des descendans d'Egyptus et de sa mort: Arrien lone son exactitude, par sa valeur des le commencement Aristobule, fils d'Hyrcan, qui devint de la première guerre de Messème. après la mort de son père, l'an 103 Emphaes ayant été thé l'an 751 avant avant J.-C., grand-prétre des Juifs, J.-C., Aristodème fut nommé roi à Aristobule, second fils d'Alexandre-sa place, et remporta plusieurs vic-Jannée, que Pompée conduisit a Ro- toires signalées contre les Lacedemome, où il le lit paraitre à son triom- niens. Tous ses efforts n'aboutirent phe, et qui par la suite mourut qu'à retaider de quelque temps la empoisonne. Aristobule, fiere de Ma-prise d'Ithome et l'asservissement de rianne. Aristobale, fils d Herode. Et sa patrie; et voyant que l'un et l'autre enfin Aristobale , juif d'Alexandrie et etaient inévitables , il se tua lui-même philosophe péripateticien. Il composa l'an 724 avant J.-C. Aristodème , surun commentaire en grec sur le Pen- nommé Malacus (Je Mol ) , était de tateuque, et le dédia à Ptolemee Phi- Cumes en Italie. Vainqueur des barlométor. Son hut était de prouver que bares au siège de Cumes , l'an 524 les anciens poètes et les anciens phi- avant J.-C. , il se tronva le chef du losophes grees avaient profite des fivres peuple et ensuite s'empara de la tv. rannie. Les tils d'Hippomédon, à la ARISTOCLES, Il y cut en Grèce tête d'exilés, s'étant emparé de Cuplusieurs artistes celebres de ce nom. mes par surprise, firent périr Aristo-Le plus ancien, né à Sydonia en Cré-déme dans les tourmens les plus afte, clait sculpteur, et florissait 664 aus freux , tuérent ses enfans, sa famille , avant J.-C. Un autre Aristocles, sculp- et retablirent l'ancien gouvernement tenr de Sycione, vivait 400 aus avant livers l'an 490 avant J.-C. Il y cut

aussi un autre Aristodeme, Athénien I demoniens, et termina ses jours dans et acteur tragique, qui servit d'intermediaire pour l'aire la paix entre les Atheniens et Philippe , rui de Macédoine.

ARISTOGITON , Athenien , forma contre Hipparchus, l'un des Pisistratides, et contre ses frères, une conspiration dans laquelle il entraina Harmodius, Voyant un des conjurés parler à Hippias , ils erurent qu'il lui dévoilait leur secret ; ils sortirent alors comme des furieux, et ayant rencontré Hipparchus, ils fondirent sur lui et le tuérent. Aristogiton parvint à s'échapper ; mais il fut bientôt pris et mis à mort. On érigea par la suite des statues à Harmodius et à cet Aristoziton, et leur nom servait de signe de ralliement contre tous coux qu'on soupcounait de vouloir attenter à la liberté.

AllISTOLAUS, peintre athénien, fils et disciple de l'ausias. Il avait peint Épaminondas, Périclès et plusieurs autres grands hommes. Pline donne la liste de ses ouvrages, recommandables surtout par la correction du dessin, Il vivait environ \$23

ans arant J .- C.

ARISTOMACHUS. Il y a eu , suivant Plutarque, deux tyrans de ce nom à Argos, tous deux contemparains d'Aratus, qui ehercha à faire tuer le premier nour rendre la liberté aux Argiens , chez qui il s'était retiré pendant son exil; mais cette conspiration fut découverte. Aristomachus fut tué peu de temps apres par ses esclaves, et Aristippe, protegépar Antigone Gonatas, se lit tyran à sa place.

ARISTOMAQUE, philosophe peripatéticien, ne à Soles en Cilicie, et disciple de Lycon, enliva l'histoire naturelle et s'occupa surtout des abeilles, sur lesquelles il fit des observations pendant einquante-huit ans. Pline le cite souvent ; son portrait nous a été conserve sur une cornaline où il est représenté contemplant des ruches.

l'ile de Rhodes. Sa vie a été cerite avec beaucoup de detail par Pausanias dans le quatrieme livre de sa Description de la Grèce. On la trouve aussi dans le second volume de l'Histaire des premiers temps de la Grèce.

ARISTON. Il y en a trois : Ariston. fils d'Agasieles, de la deuxieme branche des rois de Sparte, qui monta spr le trône verst 'au 560 avant J.-ti. Les Lacedemoniens, sous sou regite. prirent enlin l'ascendant sur les Tegéates, qui les avaient vameus plusieurs fois sous les regues précedens. Ariston , natif de l'île de Chia , surnomme Phalantus parce qu'il était chauve , et Sirène à cause de la donreur de son éloquence. Il fut d'abord disciple de Zenon, fondateur de la scete storejeune : mais la séverité des principes do maitre s'accordant mal avec sis inœurs douces, il le quitta pour s'attacher à Polemon ; puis s'etant forme une doctrine particuliere . il s'établit dans le Cynosaige, et ouvrit une école dont les disciples retinrent le nom. Il mourut des suites d'un coun de soleil. Ariston ( Titus) . jurisconsulte romain qui vivait du temps de Trajan. Pline le jeune en dit beaucoun de bien dans deux écitres. On compte encore trois philosophes péripatéticiens qui ont porte le nom d'Ariston.

ARISTONICUS, fils naturel d'Eumènes, roi de Pergame, et d'une joucuse d'astrumens d'Ephèse, entreprit, après la mort d'Attale, de se mettre en possession des états de son père Il délit et lit perir le consul P. Licinius Crassus, que les Romains avaient envoye contre lui, l'an 128 avant J. - C; mais défait lui-même par Perpenna, et son prisonnier, il înteunduit à Rome, où il termina ses jours en prison. Ce prince fut le dernier de la dynastie des Attalides, qui avaient occupé le trône pendant 154 ans.

ARISTOPHANE, célèbre poëte ARISTOMENES, Messenien, était comique : était fils de Philippe et ne à Andanie. Nicomede, son père . Atheuien de naissance. Il ne nous descendait des anciens rois de Mes Ireste de lui que onze comi dies, qui sene, sa mère se nommait Nicotélie. ont été imprimées plusieurs fois : il Il fit long-temps la guerre aux Lacé- que faut y chercher que l'élégance du

talent pour saisir les ridicules, et une toutes les sciences celle qui doit le peinture fidèle des mœurs athènicnnes; sur tous ces points il ne laisse rien à desirer. Dans les Nuces, il tourna Socrate en ridicule et attaqua les spéculations du philosophe ; mais foudees ou non, ces accusations n'eurent aucune influence sur la condamnation de Socrate, qui n'eut lieu que 25 ans après. On s'est servi souvent avec trop d'hyperbule de ce fait historique contre Aristophane. Il y en eut un autre, celebre grammairien, ne à Byzance, qui etudia sous Callimaque et sous Zénodote, vers l'an 198 avant J.-C., et vint à Alexandrie, où se trouvait le plus de ressources pour ceux qui se livraient à la grammaire et à la critique. Il est souvent cité dans les scholiastes des anciens poëtes. Sa capacité lui valut la place de surintendant de la bibliotbèque d'Alexandrie.

ARISTOTE, l'un des plus célèbres philosophes de l'antiquire, vit le jour à Stagyre, ville de Maredoine, la 585° année avant J. . C. ; fils de Nicomachus et de Phaestis, il était destiné à la medecine, qu'il étudia d'abord: mais ensuite la philosophie l'occupa tout entier, et il fut le créateur de Thistoire naturelle. Il ouvrit à Athènes une école d'éloquence, et il 3 publia des ouvrages qui commencerent à le faire connaître. Ce fut d'après sa réputation, que Philippe , roi de Macedoine, lui ecrivit, l'an 356 avant Jésus - Christ, cette fameuse lettre pour le charger de l'éducation d'Alexandre son fils ; ce qu'il fit en effet lorsqu'Alexandre eut atteint sa treizième année. Aristote, revenn à Athènes, y ouvrit une coule de philo sophie dans le lycée, gymnase à peu de distance de la ville. Bientôt accusé d'impiété, il prit le parti de la 1etraite, et alla s'etablir à Chalcis dans l'Eubee, avec la plus grande partie de ses disciples. Il mourut peu de temps après , l'an 322 avant J.-C. , ò le plus fameux de tous les d'Armagnac l'age de soivante-trois ans. Il fut le est le connétable de France, qui emfondateur d'une secte de philosophie brassa , en 1410 , le parti de Charles , qui prit le nom de périputéticienne, duc d'Orléans, contre le duc de Bourparce qu'il donnait ses leçons en se gogue, et devint le principal mobile promenant. Il a fait une Rhetorique, de la faction d'Orléans, à laquelle il

style. l'urbanité attique, un grand sa Politique, et une Poétique : mais de plus à Aristote . c'est l'histoire naturelle des animaux.

> ARISTOTIMUS, fils de Damaretus, tils d'Exmon, se fit tyran de l'Elide, par le secours d'Antigone. fils de Démetrius, roi de Macédoine. Il fut tue dans une conjuration que l'on forma contre lui : ses deux filles eurent le même sort.

ARISTOXENE, né à Tarente en Italie, était fils de Spintharus; il se livra à l'étude de la musique et de la philosophie; il alla ensuite voyager dans la Grece , où il recut des lecons de Lamprus, d'Erythrès, de Xenophile de Chaleis, philosophe pythagoricien, et enfin d'Aristote, auquel il resta long-temps attaché; mais domine plus tard par une basse jalousie. il imagina mille faussetes contre ses maîtres et contre Pythagore, Archytas. Socrate et Platon, dont il avait ecrit les vies ; ses écrits n'ont pas peu contribué à jeter de l'incertitude sur l'histoire de la philosophie,

ARIUS, le plus femeux hérésiarque qui ait paru dans les premiers siecles de l'Eglisc, était natif de la Lybie cyrénaïque, Il donna lieu au fameux concile de Nicée, en 325. 11 mourut d'une colique d'entrailles. d'autres disent empoisonné, en 336,

ARIUS, roi de Sparte, fit alliance avec Onias, grand-prêtre des Juifs.

ARKWRIGHT (SIR RIGHARD) celebre manufacturier anglais, lutta quelque temps contre la pauvreté dans laquelle il était ne, surtit de l'obscutité, en déployant un génie d'invention qui a donné aux fabriques anglaises une grande supériorité. Cree chevalier, en décembre 1786, il mourut à Crumboord dans le Derbyshire, le 5 ooût 1792, laissant à sa famille une fortune de 500 mille livres sterlings.

ARMAGNAC. Ce nom est très-célèbre dans I histoire de France ; mais

ent le triste honneur de donner son [ vrage immortel de cet illustre écrivain nom. Ses liens avec le duc d'Orléans furent cimentés par le mariage de ce prince avec sa fille. Il fut massacré en 1418 par la populace, qui forca sa prison.

ARMINIUS, C'est ainsi que Tacite nomme cet illustre chef des Cherusques: son véritable nom est llermann. et c'est ainsi que Klopstock l'appelle. On a fort peu de détails sur la vie du plus grand des Germains, né l'au 18 avant J.-C. Il n'avait que 26 ans quand il extermina les légions de Varus. Ce libérateur de la Germanie, qui com battit le peuple romain dans le plus haut degré de sa splendeur, périt à l'age de 37 ans, victime d'un complot de ses proches.

ARNAUD (Francois), abbé de Grandchamp, de l'académie Francaise, et de celle des inscriptions, ne près de Carpentras, en 1721, mort a Paris, en 1784. Le recueil de ses ouvrages, composé de morceaux détachés, a été publié en 1808,

3 volumes in 8.

ARNAUD/FRANCOIS-THOMAS-MURIE DE BACCLARD D' 1. ne à Paris le 15 septembre 1718, mourut le 8 septembre 1805. Frédéric, roi de Prusse , l'appela auprès de lui à Berlin : dans un souper, uù tous les convives professaient à l'envi l'athéisme, lui seul se taisait : . Eh bien! d'Arnaud , lui dit le roi, quel est votre avis sur tout cela? - Sire, repondit-il, l'aime a à croire à l'existence d'un être au-» dessus des rois. » Il est surtout connu par ses Nouvelles appelees Epreuves du sentiment et Délossemens de l'homme sensible. Elles ont fourni quelques sujets au théâtre, et J .- J. Rousseau en a fait l'eloge. Sa manie d'emprunter à tout le moude à nui à sa reputation.

ARNAULD (ANTOINE), docteur de Sorbonne, théologien profond et philosophe non moius eclaire, ne à Paris le 6 février 1612, mort à Bruselles, le 8 août 1694. On lui donuale nom de Grand daus le siècle du genie; Santeuil, Racine et Boileau, honorèreat à l'envi sa mémoire par des épitaphes; le dernier surtout n'en gauce et quelque energie. parlait qu'avec enthousiasme. L'ou-l

est l'Art de penser, livre véritablement classique, et l'un de ceux qui ont le plus contribue à perfectivuper la raison humaine.

ARNAULD / LE VICOMTE PIERCE-Louis p' 1, maréchal de camp, grand officier de la legion d honneur, apres avoir passé douze ans dans le grade de chef de bataillon, parcourut assez ranidement les grades superieurs : merita ses titres et ses decorations par de longs et d'honorables services, cummandait en dernier lieu le departement de l'Aude, et mourut à Carcas. sonne le 6 mai 1852, âgé de 60 ans.

ARNIM (Louis Acum D'), l'un des poètes de l'Allemagne les plus spirituels et les plus originaux , né à Berlin le 20 janvier 1781, mort a sa terre de Wiepersdorf, le 21 janvier 1851, s'appliqua d'abord aux sciences naturelles, mais plus tard, quitta cette étude pour se vouer à la poesie et à la littérature. On a de lui des poesies, des romans, des pièces de theatre. Tous ses ouvrages portent l'empreinte d'une grande richesse d'imagination, de sentiment et d'humour, dans le sens de ce mot en Angleterre; mais son originalité dégénère quelquefois en bizarrerie, et le manque de régularité dans la forme comme dans l'exposition, nuit beaucoup à ses inventions d'ailleurs récilement ingenieuses. Ces defauts sont cause que malgre tout son talent, d'Arnim n'a pas produit tout l'effet qu'il aurait pu produire, et qu'il n'a pas joui d'une reputation aussi brillante que ses productions le meritaient,

ARNOBE L'ANGIEN, célèbre apologiste de la religion chrétienne, ne a Sicques en Numidie au 5º siècle, était professeur de réthorique dans «a patrie lorsqu'il se convertit au christianisme. La meilleure édition de ses sept livres contre les Gentils, où il montre plus d'habileté à combattre le paganisme qu'à défendre le culte qu'il avait embrassé, est celle de Levde en 1651, in-4°, revue par Sanmaise. Son style africain est dur, enfle, quelque. fois obscur; mais offre une sorte d'élé-

ARPHAXAD, fils de Sem, petit-

fils de Noë et père de Sale; il naquit | senta en disant froidement : Pate, non un an après le déluge, et mourutage de quatre cent trente huit ans. On croit qu'il passa le Tigre, et qu'il s'établit dans le pays d'abord appele Arphaxitide . et depuis Chaidce. Il est parle dans Judith d'un Arphaxad , roi des Medes, que l'on croit être Pbraortes, fils et successeur de Dejoces.

ARRACHION ou ARRICHION . athlète de Phigalie, en Arcadie, fut vainqueur au Panerace, à Olympie, dans les quarante deuxieure et quarante troisieme olympiades. Il se presenta également à la suivante, et fut encore vainqueur de tous ses rivaux, a l'exception d'un seul oni , etant parvenu à l'enfacer avec ses pieds , le saisit à la gorge avre ses deux mains, et le serra jusqu'à l'etrangler. Comme dans ces combats il fallait s'avouer vaincu pour que l'adversaire eût la victoire . it s'ensuivait que celui qui était le plus fort tuait quelquefois son antagoniste, lorsque celuisci tardait à se rendre; mais Arrachion en mourant secra si fortement un doigt du pied de son adversaire, que la douleur lui arracha l'aven qu'il était vaincu : ainsi Arrachion ful couronne quoique mort. On lui érigea une statue sur la place publique de Phigalie.

ARRHIDLE on ARIDEE, tils naturel de Philippe et d'une courtisane de Larisse, fut place sur le trône par les Macedonieus après la mort d'Alexandre-le-Grand, l'an 521 avant J.-C. Comme il etait egalement faible desprit et de enros . Perdiccas avait toute l'autorité , et après la mort de ce général, il se laissa conduire par Eurydice, sa nièce et son epouse. Il finit par tomber entre les mains d'Olympias, qui le fit mourir l'au 515

avant J.-C. ABRIA, femme de Cacina Patus, Romain consulaire qui s'etant trouve engage dans la révolte malheureuse de Camillus Seribonianus, en Illyrie. contre l'empereur Claude, fut arrête et conduit en prison à Rome, Perdant tout espoir de sauver son mari, et voyant qu'il n'avait pas le courage de se donner la mort, elle prit un poidolet. Cela ne fait paint de mal. Portus se donna la mort à l'exemple de sa femme.

ARRIA, fille de la précèdente, épouse du préteur Thrafea, refusa d'abord de survivre à son mari, condamné par Neron, et ne consentit qu'à sa sollicitation à ne pas abandonner ses enfans.

ARBIEN (FLAVITS), në à Nicomëdie dans la Bitbynie, fut disciple d'E. pictete, ce qui ne l'empêcha pas de se livrer à la profession des armes , dans laquelle il se distingua bientôt de manière à attirer sur lui les regards de l'empereur Adrieu, qui le lit citoven romain et lui donna le gouvernement de la Cappadoce, qu'il defendit contre les Alains l'an 134 avant J.-C. Adrien le recompensa par la dignité consulaire et le titre de sénateur : on le fit aussi dans sa patrie grand-prêtre de Cerès et de Proserpine. Ses ouvrages les plus célébres qui nous restent sont le Manuel d'E. pictete et les Expéditions d'Alexandre. Il s'était proposé Xenophon pour modèle ; mais ec dernier est plus maif et moins see qu'Arrien.

ARSACES. On en compte plusieurs : Arsaces 1, fondateur de la monarchie des Parthes; il lixa sa residence à Ilecatompolis; il vainquit Seleucus. Callinicus et le fit prisonnier : se roudit ensuite maître de l'Hyrcanic, et après un règne prospère d'environ trente-luit aus, il perit dans une bataille contre le roi de Cappadoce. Son nom fut très célébre en Orient, et les rois Parthes ses succes. seurs le prirent tous, comme les empercurs romains prenaient celui de Cesar. Un les appela les Arsacides. Arsuces II. roi des Parthes, succeda à son père Arsaces I , et fut comme lui un prince belliqueux; il se rendit maître de la Médic, defendit le pays des Parthes et de l'Hyrcanie contre Antiochus-le-Grand, en garda la possession, et força ce prince à faire une alliance avec lui. Il laissa son trône à son fils Arsaces Priapatius. On comple encore Arsaces Tiranus, roi d'Armegnard devant lui , se l'enfonça dans le [nie, à l'epoque où Julien fit une invasein, et le retirant, elle le lui prè- sion dans la Perse. Après une captivité de peu de durée dans la tour de | bientôt pour épouser Ptolémée Phil'Oubli, à Echatane, ou l'avait fait renfermer Sapor, il fut assassine l'an 369 de J.-t., et l'Armenie devint une province de la Perse.

ARSAME, l'un des premiers rois de l'Armenie, lorsqu'elle ent secune le joug des rois de Syrie, successeurs d'Alexandre. Polven nous apprend qu'il donna des secours à Antiochus Hiérax, qui s'était réfugié dans ses états. On croit qu'il fut le foudateur d'Arsamosate, ville de l'Armenie, il vivait vers I an 245 av. J .- C. llest question de plusieurs Arsame dans l'histoire de la Perse, savoir: Arsame, père d'Ilys. tane, père de Darius ; Arsame, tils de Darius , Arsame , contemporain du même prince, et qui se révolta contre lui: Arsame, fils d'Artaverces Longue-Main , qu'Artaxercès-Ochus fit assassiner : Arsame , qui commandait l'armée des Perses au passage du Granique, et qui fut tué à la bataitle d'Issus

ARSES, le plus jeune des fils d'Artaxerees Ochus, fut place sur le trône par l'eunuque Bagoas, qui avait fait périr son pière et ses frères, vers l'au 436 av. J.-C. II n'en jouit pas longtemps, car le même llogous voyant qu'il prenait des mesures pour le punir, le fit momir dans la troisième

année de son règne.

it

ARSINGE. Trois femmes célébres dans l'histoire ont porte ce nom : 1. Arsinoé, fille de Ptolemue, fils de Lagus, roi d'Egypte, et de Bérénice. Elle épousa Lysimaque, roi de Thrace . qui était déjà avancé en âge , ct avait plusieurs enfans. Elle perdit dans l'esprit de ce prince l'ainé de ses fils, Agathoclès, que ce roi fit monrir, Quelque temps après, Lysimaque étant parti pour l'Asie, la laissa dans la Macédoine, avec Lysimaque et Philippe, deux lils qu'il avait eus d'elle. Ce prince avant été tué dans une expédition , Ptolemee Cerannus s'empara de la Macédoine, mais il ne put pas prendre Cassandrée, où Arsinoë s'était renfermée avec ses enfans : alors il lu: fit proposer de l'épouser ; elle y consentit avec peine; mais , lorsqu'il fut entré dans Cassandrée, il fit massacrer ses deux fils, et l'exila elle-même dans I'lle de Samothrace, d'où elle sortit basde promit à Léon de le favoriser,

ladelphe, son frère de père et de mère, et, quoique beaucoup plus âgée que lui , elle lui inspira une telle passion, qu'après sa mort il lui fit élever nne statue, et donna son nom à un des nomes de l'Egypte, 2. Arsmoc, lille de Lysimaque, roi de Thrace, épousa Ptolemee Philadelphe, dont elle ent trois enfaus : Ptolémec, Lysimaque et Berenice. 3. Arsinoe, lille de Ptolemee Evergétis et de Berenice. Elle épousa Ptuli nice Philopator, son frère; elle se trouva avec lui au combat de Bachia contre Autiochus, et ne contribua pas peu au succès de cette journée, Ptolemée par la suite étant devenu amoureux d'Agatoulee, se laissa entieres ment subjuguer par cette femme et par ses freies, qui obtinient de lui l'ordre de faire mourir Arsinoc, et ils la firent tuer par un certain Philam-

ARTABAN IV, roi des Parthes, disputa la couroune à son frère Vologèse III, auquel il succeda après sa mort, quoique Tiridate cut un droit plus légitime en qualité d'ainé. Dans une incursion des trounes romaines. il manqua d'être fait prisonnier par Severe, et d'être la viel me d'une pertidie odieuse, de Caracalla, 1! sontint contre Macrin une action qui dura deox jours; un traité entre les deux empires fut proposé par ce dernier et accepté par Artaban , auquel ou paya les frais de la guerre, et qui retourna dans son pays en l'an 217. Ses succes l'avaient tellement exalté, que le premier des monarques parthes il prit le double diadème et le titre de grand. roi; mais sa prospérité fut de peu de duree. Dans un combat contre les Persans il fut défait, pris et mis à mort; par cet événement l'empire des Parthes, qui avait subsisté 4-5 ans, fut détruit. Artaban, frère de Darius. (Voy. Darits.) Artaban, capitaine des gardes de Xerces. (V. Xerces.)

ARTABASDE, ne en Armenie, commandait dans ertte province un detachement des armecs romaines en 716, lorsque Léon III, l'Isaurien, disputa l'empire à Théodose III . qui venuit de detrûner Anastase II ; Artaet celui-ci s'engagea à le prendre pour Ifrère aîné, avant été tué par Artaban trône. Les premiers succès furent en sa faveur; mais cufin, pris par Constantin, dans le fort de Puzanne, celuici lui lit erever les yeux ainsi qu'à ses deux fils Nicétas et Nicéphore.

ARTABAZE. Nous en comptons trois : Artaba:e, fils de Pharnace, qui commandait les Parthes et les Chorasmiens dans l'expédition que Nerces fit contre la Gréce, Artabaze, l'un des généraux d'Artaxercès Longue-Main : il resta fidele à ce prince tant qu'il vecut, et lit tous ses efforts pour soumettre Datame qui s'etait révolté. Après la mort de ce prince, il se revolta lui - même contre Artaverces Ochus, son successeur, et defit deux fois ses troupes. Obligé enfin de céder, il se refugia dans la Macédoine. Il se trouva par la suite à la bataille d'Arbelles avec Darius Codoman, et le suivit dans sa fuite. Alexandre le fit satrape de la Bactriane, vers l'an-530 av. J.-C. It avait un grand nombre de fils auxquels Alexandre donna des gouvernemens. Ses filles forent mariées l'une à Ptolémée , lils de Lagus, l'autre à Eumènes de Cardie, et une troisieme à Seleucus. Artabaze ou Artavasde (car c'est le même nom), fils de Tigranc , berita de la portion des états de son pere qui ne lui avait pas été enlevée par les Romains, et qui se reduisait à peu près à l'Armenie. Après la bataille d'Actium, Cléopâtre étant revenue en Egypte, où Artabaze avait ete conduit par Antoine, et voulant obtenir des secours du roi des Médes, fit couper la tête à Artabaze, qui était son ennemi, et la lui envoya l'an 28 avant J.-C. Ce prince était fort instruit; il avait écrit en grec des tragédirs, des discours dont quelques · uns existaient encore du temps de Pintarque,

ARTAXERCÈS. On en compte trois: 1. Artaxerces, surnanme Lonces. Son pere aiusi que Darius, son apres,

gendre. Lorsqu'en 742 Constantin Co- et d'autres conjurés, il eutle bonheur pronume eut recu le sceptre de son de leur échapper, et monta sur le trône père Léon l'Isaurien, qui mourut, I'an 464 avant J.-C. Son premier soin Artabasde leva l'étendard de la re- fut de punir les assassus de son père. volte coutre lui pour s'emparer du II fit ensuite la guerre aux Égyptiens, et conclut un traité de paix avec les Athéniens. Ce fut à la cour de ce roi de Perse que Thémistocles se réfugia et fut recu avec de grands honneurs, Il régna quarante ans , et mourut l'an 424 avant J. C. On croit qu'il est l'Assucrus de l'Écriture, qui epousaEsther. Xerces son tils lui sneceda, 2, Artaxercès, surnommé Muemon, devint roi de Perse après la mort de Darius II. son père , l'an 405 avant J. C. Cyrus, son jeune fière, avant conspiré contre lui pour monter sur le trône, à l'instrgation de Parysatis, leur mère, il lui pardonna; mais avant rassemblé par la suite une armée pour le detroner, il le combattit, et tiyrus fut tué dans la bataille. Il fit d'autres guerres. Après avoir fait périr Darins, l'aîné de ses fils, qui avait conspiré contre lui, il Int tue par Ochns, le plus jeune de ses fils, qui lui succèda l'an 561 avant J.-C. Il avait régné quarante-trois ans. 5. Artaxerces III, ou Ochus, était le troisième des fils légitimes d'Artaxer. ces Muéman. Il commenca son règne par faire massacrer son frère et tout ce qui tenzit à la famille royale : la suite ne répondit que trop à ces commencemens. Après differentes guerres, il entra dans l'Egypte ; il s'y livra à toutes sortes de cruautes, detruisit les temples, et ayant fait égorger le bouf d'Apis, il se le lit servir dans un repas, Il fut empoisonne par Bagoas, auquel il avait abandonné les soins du gouvernement. Arsès, le plus jeune de ses tils, lui succéda; Bagoas fit mourir tous les antres.

ARTAXIAS on ARTAXAS, fils d'Artabaze, fut proclamé rai d'Arménie lorsque son perc se fut laisse prendre par Marc - Antoine. Ce géneral, de concert avec Artabaze, roi des Mèdes , l'ayant attaqué , il fut vaincu et prit la fuite : mais il revint bientot, et ayant defait Artabaze, et l'ayant fait guernain à cause de la longueur de prisonnier, il rentra en possession de l'un de ses bras, et second fils de Xer- ses états. Il fut tue quelque temps

ARTEMIDORE, natif d'Ephèse, par Plutarque, dit qu'il était boiteux vivait saus le règne d'Antonin-le et qu'il se faisait porter dans une li-Pieux, On lui donna le surnom de Daldien, parce qu'il etait originaire de rétos; mais il est probable qu'il l'avait Italdis on Lydie, Il est anteur d'un Traité des songes en cinq livres . ionitule : Oneirocriticon. Un autre Artemidore geographe, vivait cuviron 100 ans avant J.-C. Strabon et Pline parlent souveur avec éloge de sa Description de la terre.

ARTEMISE. Il v en a deux , célébres différemment : La première, fille de Lygdamie, devint reine d'Ilalicarnasse, et suivit avec ses vaisseaux Xercès dans une expédition contre la Grèce, et s'y conduisit avec beaucoup d'adresse et de valeur. Les Athenieus la redontaient tellement, qu'ils avaient promis de magnifiques présens à celui qui l'arrêterait ou qui la ferait prisonnière. La statue que les Lacédemoniens lui érigèrent ne fait pas moins d'honneur à sa piémoire. La seconde Artémise, tille d'Ilécatomus, roi de la Carie, fut mariée à Mansole, son frère, sorte de mariage que la coutume antorisait en Carie, selon Arrien. Elle le perdit l'an 355 avant J.-L., et en fut inconsolable. Elle proposa des liers de la Table-Ronde, ces modèles prix considérables à ceux des Grees de la chevalerie , devenus si fameux qui composeraient avec le plus de suc- chez les romaneiers, et sur lesquels ces un discours à la louange de son M. Creuzé de Losser a fait de nos époux. Isocrate, Theodecte, Nau- jours un poeme en vingt chants. On crite et Théopompe, parurent, selon five l'opoque de sa mort à l'an 542. Aulu-Gelle, à cette espèce de concours. Artémise fit ériger à Mausole bliographe et chanoine de Vienne en un tombeau magnifique, connu sous Dauphine, né à Vienue, en 1706, le nom de mausolée, et que l'on regardait comme l'une des sept merveilles du monde. Les Grecs et les tique et de littérature, en 7 volumes Romains ne se lassaient pas d'admi- in 12, où l'un trouve des traits interer ce monument, qui faisait le plus ressans. bel oroement d'Ilaliearnasse. Il al subsisté plusieurs siècles, et Pline en a laisse une description dont la vérité ne saurait être contestée. La douleur ne lui fit pas negliger ses états; on dit cependant qu'elle mourut de mélancolie deux ans après la mort de son

ARTÉMON de Clazomène, mécanicien celèbre, se trouva avec Peri-

tière, ce qui le fit nommer Periphoconfoudu avec un autreArtemon, contemporain d'Anacréon, qui, avant acquis une tresserande foitune, devint efféminé et paresseux. Il est question dans Pline d'un autre Artémon, homme du pemple dont la ressemblance avec Antiochus II était si frappante, que Laodicé, après avoir empoisonné son époux, lui en fit joner le rôle pendant quelques jours pour avoir le temps de faire désigner son sucresseur. Il y a eu de plus deux autres Artémon, l'un printre et l'antre sculpteur, qui ont fait des ouvrages pour les palais des césars.

ARII

ARTHUR ou ARTUS. La vie de ce fameux prince de la Grande Bretagne est tellement mêlée de fables, que quelques critiques ont nic jusqu'à son existence : orais ees fables nombreuses suffisent elles mêmes pour prouver qu'il vécut et qu'il fit des exploits mémorables. Le récit en serait trop loug: qu'il suffise de dire que c'est lui qui institua le fameux ordre des cheva-

ABTIGNY (ANT.-GACRET D'), bimort dans la même ville, en 1778, a laissé des Mémoires d'histoire, de cri-

ARUNDEL (THOMAS HOWARD, comte d'1, maréchal d'Angleterre sous les règnes de Jaeques 1 et Charles I, était un zélé protecteur des savans et des artistes. Son palais sur les bords de la Tamise, et sa maison de campagne dans la province de Surrey, étaient devenus, grâces à sa protection, le séjour des hommes les plus distingues par leurs talens. Lui clès au siège de Samos, et inventa et lord Pembroke furent les premiers pour cette opération la tortue et d'au- qui formèreut en Angleterre des coltres machines de guerre. Ephore, cité lections de monumeus antiques. Arundel associa à ses travaux le sa-1627 apporta en Augleierre les mard'Arundel. parmi lesquels se trouve la célèbre Chronique de Paros, qui contient les époques les plus memorables de l'histoire de la Grèce, depuis 1582 avant J. C., époque de la fondation d'Athenes , jusqu'en 264 avant J.-C. Arundel mournt à Padoue en 1646.

ARUNS, petit-fils de Tarquin l'Ancien, roi de Rome, et frere de Lucius-Tarquin, dit le Superbe. Servius-Tullius, successeur de Tarquin l'Ancien , était le tuteur des deux jeunes princes. Il résolut, pour s'attirer leur affection, de leur faire épouser ses filles; ma's il ent plus égard aux rapports de l'àge qu'a ceux des caracteres. Lucius, qui etait l'aine, annoncait deia des inclinations violentes: il ent une épouse douce et vertueuse. Avans, bien plus humain que son fière, trouva dans Tullie une compagne ambitieuse et capable des plus grands forfaits. Plus Servius devint age, plus elle chercha à porter aux entreprises téméraires Aruns, qui cherissait par dessus tout une vie paisible. Elle désirait avec ardeur d'être delivrée d'un eponx indolent : des inclinations egalem int perverses licrent bientot Tarpar un er me semblable, et e-s deux epoux compables s'unirent vers l'an 218 de liome, 456 aus avant J -C.

roi de Juda, remporta une vietoire roi d'I-raël. Il mourut de la goutte, l'an du moude 3090.

ASAEL, fils de Sarvia, et frere de

ASANDRE, l'un des généraux de vant Jean Evelyn, qu'il envoya à Phornace II, roi de Pont, se révolu-Rome. Il envoya ensuite dans le Les contre lui à cause de sa cruauté . et vant Guil, Petry, et ce fut lui qui en ce prince, vaineu par tlesar, avanvoulu rentrer dans ses états , Asandre bres connus sous le non de murbres alla à sa rencontre, le defit et le tual Cesar avant disposé de la couronne en faveur de Mithridate le Pergamél nien, fils naturel du grand Mithril date. Asandre le défit aussi. Il se contenta cependant du titre d'ar chonte, et il n'osa prendre celui de roi que lorsqu'Auguste l'eut confirme dans son autorité. Il épousa Dynamis. tille de Pharnace, et mourut l'an 14 avant J.C., àgé de 95 ans.

ASC

ASAPII, fils de Barachias, de la tribu de Levi, était chantre de Davida et tres-habile musicien. Dans la distribution que ce prince fit des levites, pour chanter dans le temple, il ordonna que la fimille de Gerson, dont etait Asaph, tien Irait la droite, On trouve plusieurs psaumes intitulés du nom d'Asaph, soit que celui-ei les ait composés, ou que David les lui ait adresses.

ASCENES, premier fils de Gomer, et petit-fils de Japhet, habita et peupla une region voisine de l'Armenie. d'où l'un pretend que sont sortis les neuples qui occuperent les Gaules.

ASCLEPIADE, médecio, natif de Prusa en Bithinie, apres s'être fait une reputation en Asie, vint s'établir à quin et Tullie. Tarquin empoisonna Rome, l'an 616 de sa fondation, 110 sa femme. Tullie se delivra d'Armis aus avant J. C.; refusant les offres de Mithridate, roi de Pont, qui voulait l'attirer près de fui. C'était un esprit ardent; il meconnut la doctrine d'Ilip-ASA, tils et successeur d'Aabia, pocrate, et suivit des principes tellement vagues, qu'un ne peut pas dire signalee sur Zara, roi d'Ethiopie, qui qu'il ait fait école. Il y a un autre était venu l'attaquer avec une armee Asclépiade, philosophe platonicien, formidable, et reclama les secours de natif de Philisse, qui s'etablit à Athè-Benadad, roi de Syrie, contre Basa, nes, et se lia d'une étroite amitié avec Menedeme. Ils étaient tous deux si paurres qu'ils servirent d'abord les macons, puis se louerent à un bou-Joab, fut tué par Abner, dans le langer chez lequel ils passaient des combat de Gabaon, parce qu'il s atta- units à moudre du ble. Cités devant chait avec opiniatreté à poursuivre l'areopage, pour justifier de leurs ce general. Quelques annees apres, movens d'existence, ils firent compa-Joah, pour venger la mort de son raitre le boulanger; et les magistrats, frere, tua en trahison Ahner, qui charmés de leur amour pour l'etude, etait venu trouver David à Hebron. Heur donnérent à chacun 200 dragmes: Asclépiade mourut dans un age quatrième, et einq antres discours

ascléniades.

ASCLEPIODORE, peintre athénien , florissait en même temps qu'Anelles, sur lequel il l'emportait pour le premier à l'admirer sous ce ran-l port. Mnason lui fit peindre les douze dieux, et lui paya 300 mines pour chacun. Il v eut un autre Asclépiodore, statuaire, qui excellait à faire les têtes des philosophes,

ASCLEPIODOTE, natif d'Alexandrie, fut disciple de Proclus pour la médecine et la philosophie éclectique; il s'acquit dans l'une et l'autre sciences une grande reputation, Il détermina le nombre des couleurs primitives et des diverses mances que l'on peut former par leur mélange. Il connaissait cinq cents espèces de bois, étudia les vertus des plantes et celles des animaux. Il cultira la musique, et dans la médecine surpassa son maître, Il se livra aussi à la magie, et fut un thaumaturge, ASCLEPIUS de Tralles, l'un des

disciples d'Ammonius Herméas, chercha, comme les autres philosophes de la secte éclectique, à concilier les dogmes de Platon avec ceux d'Aristote. Il nous reste de lui des scolies sur les métaphysiques d'Aristote et sur l'arithmétique de Nicomague, Ces deux livres sont manuscrits à la

Bibliotbèque du roi.

ASCONIUS PEDIANUS (QUINTUS),

très-avance, vers le milieu du troi- de Ciccron; le reste de son travail sur sième siècle avant notre ère. Un les ouvrages du plus éloquent des poète grec du même nom inventa une orateurs romains est perdu pour nous. sorte de vers appelés choriambiques ou ainsi que les vies de Virgile et de Salluste qu'il avait composies.

ASDRUBAL, L'histoire ancienne en compte jusqu'à neuf. 1. Asdrabal. général earthaginois, fils de Magon, les proportions et pour l'ordonnance, qui fut enze fois suffete on l'un des Il faut le croire, poisqu'Apelles était magistrats suprêmes, et obtint quatre fois les honneurs du triomphe. 2. Asdrabat, tils de Hannon, qui covoyé en Sicile, attaqua Panorme, où était renfermé le proconsul Métellus, perdit une grande bataille, et fut mis à mort à son retour à Carthage, 3. Asdrubal, surnommé le Chaure, contemporain du précédent, qui fut fait prisonnier dans une expedition contre les Romains, 4. Asdrubal, gendre d'Amilear Barca, et beau frère d'Annibal, uni fut surnomme le Beau, à cause des graces de sa figure. Il signala en Afrique son courage et ses talens, et se couvrit de gloire en Espagne. Il batit Carthage la Neuve appelce anjourd'hui Carthagene. Il gouvernait l'Espagne avec aniant de sagesse que d'activité depuis neuf ans, torsqu'il fut assassine 223 ans avant J.-C. par un esclave gaulois. Annibal lui succeda dans le commandement, 5. Asdrubal Barca . fils d'Amilear et frère d'Annibal. Il partagea la haine de sa famille contre Rome, et se signala de bonne heure en Espagne, sous son illustre frère, qui lui laissa le commandement en chef lorsqu'il pasta la guerre en Italie. Il combattit loug-teuins contre les Romains : vaincu par eux près du Métauro, il se précipite au grammairien ne à Padone, tenait une milieu d'une cohorte et meurt en digne école d'éloquence à Rome, sons l'eu- frère d'Annibal. L'e dernier n'apprit pire de Tibere. Tite Live et Quinti- ce revers qu'à la vue de la tête de son lien frequenterent dans leur jeunesse frere, que le consul Neron tit jeter l'école d'Asconius, et tous deux par dans son camp. 6. Asdrubal, fils de lent avec respect de leur maître. Il Giscon , se signala en Espagne au perdit la vue à soivante-treize aus, commencement de la seconde guerre supporta ce malheur avec résigna- punique, et prit le commandement tion, et mourut sous Neron, âgé de de l'armee lorsqu'Asdruhal Barca 83 aus. Il avait vu Virgilè, et il s'étail passa en Italie, l'au 207 avant J.-C. formé une liaison entre eux. Il nous Défait par Scipion , et forcé de se reste d'Asconius des commentaires refugier à Cadix, il passa de là à utiles et fort interessans sur trois des la cour de Syphax, qu'il parsint à Ferrines, le commencement de la lattirer dans le parti des Carthaginois,

en lui faisant épouser sa fille Sopho-faiblesse ou par négligence, pe put nishe. L'an 203 avant J.-C., son ar- jamais se mettre en possession de tout mee et celle de Syphax furent défaites le terrain qui lui avait été assigné. par Scipion. Il mourut l'an 201 avant J.-C. - Asdrubal surpomme Hadus, ennemi de la faction barcine, fut envové à Rome, après la bataille de Zama, l'an 201 avant J. C., pour obtenir la ratification du traité conclu entre Scipiou et Carthage, S. Asdrubal, dernier suffete de Carthage, d'une autre samille que celle des Barca. Il donna lieu à des troubles par son caractere turbulent, et après la seconde guerre punique entraîna sa patrie dans une guerre malheu. reuse contre Massinissa, qui le defit en bataille rangée, 11 defendit Carthage contre Scipion Emilius, fut vaincu et implora la generosite du vaiuqueur; sa femme se jeta dans les flammes avec ses deux enfans, o. Enfin Asdrubal, petit-tils de Massinissa, roi des Numides, fut associe au précédent pour commander les trouves qui defendaient Carthage contre les Romains . et mit le seu à leur flotte. Accusé ensuite d'intelligence avec les ennemis. il fut massacré dans la place publique, l'an 147 avant J.-C.

ASENAPIJAR , roi d'Assyrie , qui envoya les Cutheens dans le pays des dix tribus, après en avoir emmene captifs to as les habitans. C'est le nom que lui donne cette colonie d'Assvriens dans la lettre qu'elle écrivit à Artaxercès, pour empécher le rétates avaient entrepris sous la conduite

acheté Joseph, et qui, trompé par temps un grand pouvoir dans Athènes, les calomnies de sa femme, le fit d'Heliopolis , different du premier.

Carmel: mais cette tribu, soit par tl'est lui qui changea leurs noms.

ASIATICES. Il fut dans sa jeunesse l'esclare de Vitellius , qui levendit , le reprit ensuite, et l'affranchit lorsqu'il eut le gouvernement de la Germanie, Vitellius lui aecorda la première année de son règne la dignité de chevalier. Il paraît que ce favori usa insolemment de sa puissance. Après la mort de Vitellius it expia ses excès par le supplice des esclaves, l'ande Rome 820.

ASPAR, patrice et général des armées romaines pendant le règne de Théodose II et de ses successeurs, fit ses premières armes sous la conduite de son père Ardaburius, et partagea bientôt avec lui les bonneurs du commandement. Dans l'horrible incendie qui dévasta Constantinople en 463, il montra un courage et une activité dont l'histoire a fait une mention bonorable. Il fut mis à mort en 471 par ordre de Léon, qu'il avait place sur le trône.

ASPASIE, naquit à Mileten Ionie: elle était fille d'Axiochus. Elle donna l'exemple de la singulière réunion des talens politiques et litteraires avec toutes les grâces de son sexe. Platon cite une très belle barangue d'Aspasie en l'honneur des Athéniens morts à Lechée. Il dit qu'elle avait enseigné l'art oratoire à Pericles. Elle adressa des vers à Socrate pour le consoler de blissement du temple que les Israeli- l'amont malheureux qu'il ressentait pour elle. La gloire de sa vie fut d'ad'Esdras, après le retour de la capti- voir inspiré un sentiment sincère et vité de Babyione. On croit que cet durable au grand Péricles, qui l'e-Ascnaphar est le même qu'Assaradon. pousa. Elle fut l'objet des hommages ASENETII, fille de Putiphar, d'Aleibiade, et s'attacha dans la suite épouse de Joseph , mère d'Ephraim à un homme obscur et vulgaire nommé et de Manasse. Un croit que ce Puti- Lysicles: mais bientot elle le penetra phar n'est pas le même qui avait de son âme, et il acquit en peu de

ASPHENES, intendant des eunumettre en prison, mais un prêtre ques de Nabuchodonosor, qui ne voulut pas permettre que Daniel, Ananias ASER, fils de Jacob et de Zelpha, et Azarias, dont le roi lui avait confié père d'une des douze tribus, eut l'éducation, secussent selne leurs quatre fils et une fille. Le partage de coutumes, parce qu'il apprehendait ses enfans fut dans un pays très-fer- que si ce prince les voyait maigres et tile entre le mont Liban et le mont defaits, il ne leur fit trancher la tête. reque de Charles IX. C'est lui qui qu'il a succombé à la violence du mal. écrività ce prince, lors du massacre de la Saint Barthélemi : « J'ai trouve parmi les babitans et les gens de p guerre, des hommes dévoues à votre maieste, mais pas un bourreau; a ainsi eux et moi, nous vous supplions de n'employer nos bras et nos vics qu'en chuses possibles, » quelque hasardouses qu'eiles soient. Le nom d'un parcil homme mérite d'être conserve éternellement dans la mémoire des honnêtes gens.

ASSARADON, lils de Sennacherib et son successeur dans le royanme d'Assyrie , qu'Isaie nomme Sargon. C'est lui qui envoya des prêtres aux Cutheens, que Salmanasar avait transportés à la place des Israélites. Ce prince lit la guerre à Manassé, roi de Juda, prit Jérusalem, et emmena Manasse captif a Babylone, Il mourut

l'au du monde 3336.

ASSAS i Niconas, oberalier d' 1.1 ne au Vigan, Capitaine au service de mars 1684, et mourut le 5 mai 1766. France dans le régiment d'Auvergne, il commandait une grand'garde à l'égorger s'il dit un seul mot. Il y aln'était point préparée à cette attaque. D'Assas se recueille un moment pour grossir sa voix, et il crie : « A moi . Auvergne, voilà les ennemis ! » Aussitôt il tombe perce de coups. C'est Voltaire qui provoqua les tardives recompenses accordées à la famille du chevalier d'Assas, pour ce trait béroique, qui s'est renouvelé depuis, plus d'une fois, dans les armées françaises. D'Assas était célibataire : on crea pour sa famille une pension de mille livres reversible à perpetuite aux aîoés de son nom.

ASSELIN (FRANÇOIS), docteur en

A SPREMONT (d'), vicomto d'Or- c'est après quinze jours et quinze nuits the gouverneur de Bayunne sous le de suite passes auprès des malades,

> ASSUR, fils de Sem, demeurait dans le pays de Sennaar : mais : forcé par l'usurpateur Nemrod, il en sortit pour aller vers la source du Tigre . dans un pays auquel il donna son nom, et où il bâtit la ville de Ninive. D'autres prétendent que Nemiod. sortit de son pays et vint attaquer l'Assyrie, dont il se rendit maitre, et où il bâtit Ninive. Ce mot se prend encore dans l'Ecriture pour l'Assyrie, les Assyriens et le 10i de ce pays.

ASTRAMPSYCHUS , auteur d'un netit ouvrage en vers iambiques sur l'explication des songes, qu'on trouve en gree et en latin à la suite d'Artémidore. On ignore l'epoque à laquetle

il a vécu.

ASTRUC (Jess), médecin distingué du dix-huitieme siècle, qui a public heauroup d'ouvrages en latin sur l'art qu'il professait, naquità Sauves dans le bas Languedoc, le 17

ASTYAGE, fils de Cyavare, roi des Medes, monta sur le trone vers Clostercamp, près de Gueldre, lors. l'an 595 avant J. C. Il avait épousé qu'au point du jour, 16 octobre 1760, Aryenis, fille d'Aliatte et sœur de étant alle reconnaître les postes, il Cresus. On ne sait si ce fut d'elle ou tomba sur une colonne enuemie qui d'une autre femme qu'il eut Mandane. s'avançait en silence pour surprendre Craignant d'être detrône par son pel'armée française, Aussitôt des grena- tit-fils, il maria Mandane à un Perse diers le saisissent , et le menacent de nomme Cambyse , et ordonna de tuer le fils qu'elle en eut. Ce fils, qui fut lait du salut de l'armée française, qui le grand Cyrus, ayant été éleve par un berger, se fit reconpaître par son grand-père, et finit par le detroner, Xénophon a écrit la vie de Cyrus, dont il a fait un reman.

ASYCIIIS, roi d'Égypte, succèda à Mycerinus. Il fit faire des propylées au temple de Vulcain du côté du levant, et fit construire une pyramide de briques pour éterniser sa memoire. Ce fut sous son regne que fut rendue une loi qui permettait aux Egyptiens d'emprunter en donnant pour gage le corps de leur père. L'époque de son regne n'est pas bien connue.

ATENION, peintre gree, élève medecine, est mort à Paris le 17 avril de Glaucon de Corinthe , se fit une 1832, à peine âgé de 30 ans : victime grande réputation à Athènes. Ou le de son zele à secourir les cholériques, comparait à Nicias, et quelquefois on sieurs morceaux dans le temple de Ceres Eleusine. Pline en fait le plus grand eloge; il a dû vivre 552 ans arant J.-C. Il mourut tres-joune.

ATHALIE , tille d'Achab et de Jezabel, et femme de Joram, soi de Juda, ayant appris que son fils Ochosias et quarante deux princes de son sang avaient eté massacres par Jehu, résolut de faire tuer tous les princede la race royale, afin de pouvoir monter sur le trône sans obstacles ; mais Jocabed, fide de Joram et sœur d'Ochosias, enleva Joas, fils de ce dernier, et le fit nouvrir dans le temple pendant six aus. Après ce temps, Joiada, grand sacrificateur, épous de

Jucahed, fit mourir Athalie, et mit

Joss sur le trône l'an du monde 5126. ATHEAS ou ATEAS, roi de plusieurs peuples sevilles, étant en guerre avec les Istriens, demanda des secours à Philippe, roi de Macedoine, en lui promettant de l'adopter pour son successeur. Philippe lui avant en voye des troupes, A heas, qui n'en avair plus besoin, les renvoya en disant qu'il n'avait point demande de secours et qu'il n'avait rien promis : il refusa même de payer la dépense que Philippe avait faite pour lui envoyer ces troupes : alors ce prince irrite leva le siege de l'avance : marcha contre lui, le defit, et emporta un butin considerable. Atheas, quoique agé de quatre-vingt-div ans, se mit lui même à la tête de son armee, et fut tue dans le combat.

ATHENAGORAS, philosophe platonicieu au plutor eclectique, naquit à Athènes au deuxienie siecle de l'ere vulgaire. On a de lui deux ouvrages : l'un, un Traté de la resurrection des morts; l'autre une Apologie de la religion chretienne, qu'il adressa auxempercurs Marc Aurele et Commode.

ATHÉNAIS, impératrice d'Orient sous le nom d Eudoxie, était fille d'un sophiste d'Athenes nomme Leonce, qui, lui ayant donne une brillante education, crut avoir tout fait pour elle et la desherita au profit de ses

le mettait au-dessus. Il peignit plu-lépris et l'épousa en 421. Son premier soin fut de rassurer ses frères, qui craignaient son ressentiment : elle les combia d'honneurs et de bienfaits. Elle mourut vers l'an 460.

ATHENEE. Il y en eut quatre : 1. Athenée , médecin qui paraît être ne à Attale, en Cilicie, vers l'au o de l'ère chrétienne. Galien seul en fait mention, 2, Athènée, grammairien, ne à Naucratis, en Egypte, sous le regne de Marc-Aurèle , vivait eucore sous celui d'Alexandre Severe, vers l'an 228 de J.-C.; sa vie n'est pas connue. On a de lai un ouvrage intitule les Déignosophistes ou le Banquet des savans, qui est un tresor d'erudition dans tous les genres, et sans lequel on ignorerait beaucoup de choses sur l'antiquité, 3. Athénée , mathématicien gree, dont la patric est inconnue, et qui vivait vers l'an 216 avant J. - C. Il reste de lui un traité sur les machines de guerre, adresse à M. Marcellus, qui avait pris Syracuse. 4. Athènée, philosophe peripateticien, natif de Sélencie : il se lia avec Mu. rena . fut fait prisonnier comme lui , puis mis en liberté par César, qui reconnut son innocence. Il fut enseveli sous les ruines de sa maison. On compte en outre plusieurs autres Athénee . parmi lesquels Porplare en cite uu gni fut philosophe stoicien.

ATHENION, chef des esclaves revoltes en Sicile, vers l'an 650 de Rome, Il combattit long-temps avec courage, et fut tue l'an 655, dans un combat singulier, par le consul ro-

main Manius Aquilius.

ATHÉNOBIUS, tils de Démetrius, général des armées d'Antiochus Sidetes, fut envoyé par ce prince vers Simon , géneral des Juifs , pour lui demander la restitution de plusieurs villes et le paiement des tributs qu'il pretendait lui être dus. Simon avant rendu une reponse peu satisfaisante à Athenobius, celui-ci la rapporta à Antischus, qui fit marcher contre les Juits une armée sons les ordres de Cendebée, son lientenant.

ATHENODORE, philosophe stoideux freres Ellevinta Constantinople cien , de Tarse, en tillieie , fut en pour réclamer : Theodore II , qui grand crédit auprès d'Auguste , et ne gouvernait alors l'empire, en devint se servit de cette influence que pour inspirer à son disciple des sentimens amour pour Apollonis sa mère, Il de clemence et de moderation. C'était aida les Romains dans leur expédition tui qui conseillait à cet empercur de contre le faux Philippe, et represa compter toutes les lettres de l'alphabet la puissance de Prusias. Il mourut avant que de se livrer aux mouvemens tres-age , l'an 138 avant J. t. 2. Atde sa colère. Il mourut dans sa patrie à quatre-vingt-deux ans. Un autre Athénodore, également de l'arse, et surnomme Cordstion, fut charge de la garde de la bibliotheque de Pergame. Caton tit expres le voyage de Pergame pour le voir, parvint à se l'attacher , et l'emmen vavec lui. On compte un troisieme Athenodore , de Soles, aussi philosophe stoicien; et Attale, prefet de Rome, sons le règne un quatrieme, de la secte de Platon . contemporain et ami de Salluste le expique; on a souvent confondu ces homonymes.

ATOCHE (Louis-Jean-Marie), employé au cabinet des estampes de la bibliothèque du roi , connu surtout la main droite, et le relègua dans par ses aquarelles, mort en juin 1852.

ATOSSE, était l'aînée des filles de Cyrus; elle fut d'abord mariée à Cambase, son frere. Après la mort de ce prince , Smerdis le mage, qui se fai sait passer pour son frere, usurpa l'empire et épousa Atosse; elle fot marice en troisieme lieu à Darius, qui fut nommé roi lorsque Smerdis eut čtě tně. Une an're Atosse, lille d'Artaxerces Mnemon , se maria avec son propre père, qui avait concu pour elle la passion la plus violente.

DE L'), né en 1697, chanoine de à quatre-vingt-deux ans, en 1779.

tere. Eumene, son cousin, étant prédécesseurs; il s'allia avec Antio- sesse, dans les dissensions de parti rut à Pergame, âgé de 72 ans, après point par indolence, mais par réen avoir regne 44. On compte trois llexion, qu'il se tint éloigne des affai-

tale III , fils d'Eumène , mouta sur le trône après la mort de son oncle, le précédent Attale ; étant tombé en de mence des le commencement de son règne, il devint cruel envers ses amis et même ses parens, dont il lit nerir plusieurs. Il mourut après einq ans de regne. Il institua en mourant le peuple romain son heritier. 5. Enfin, d'Honorius. Il devint en 409 un de ces empereurs que les barbares élevaient alors fréquemoient sur le trône, pour y placer un monument de leur tricombic et de l'avilissement des Bomains. Honorius en 416 lui fit conper l'île de Lipari, où il moutut dans l'obscurité.

ATTEIUS CAPITO, jurisconsulte romain, sous le regne d'Auguste, Tacite en fait l'éloge dans le livre premier de ses annales. Il devint tribun avec Aquilius Gallus, et fut consul avec Germaniens, l'an 146 de Rome. Il obtint sous Tibère des emplois considérables : il ent pour cet empereur une honteuse complaisance, et mourut l'an 25 de J. C. Anlu Gelle , Macrobe, Augustin, etc., ont cité ses ATTAIGNANT ( GABRIEL-CHARLES ouvrages tres-avantageusement.

ATTICUS ( Tites Poucovits) . Reims, connu par quelques poesies était Romain d'origine et de l'ordre agréables, et principalement par des des chevatiers. Son pere, ami des letchansons qui sont restres. Il mournt tres, lui donna dans son infance toute l'instruction que comportait son age. ATTALE, roi de Pergame, était La donceur de sa voix et de sa phyfils d'un autre Attale, frere de Philæ- sionomie, sa facilité et son intelligence, lui donnaient sur ses condiscimort sans enfans, il prit le gouverne-ples une supérionité qui excitait leur ment de Pergame, vers l'an 241 av. l'inculation. Il comptait parmi rux les J.-C. II delit les Gaulois, et après fils de Marius et Ciceron, qui furent rette victoire prit le titre de roi , re toujours ses meilleurs amis. Il se monque n'avaient pas osé faire ses denx tra toujours fort prudent, sans baschus-le-Grand et les Romains, Il mou- qui agiterent sa patrie, t'e ne fut autres Attale. 1. Attale II, second res publiques. Il n'est resté aucun de fils du précèdent, célebre par sou ses ouvrages; on n'a point de ses letunion avec ses frères, et par son tres. Il doit le nom d'Atticus à son

seionr à Athènes, et sa reputation ne se dementit jamais. Il fut l'un des dans la posterité aux lettres de Cice- plus fidèles et des plus désintèresses ron, et à Cornelius Nepos qui a écrit serviteurs de notre bon Heuri IV. Il sa vie. Il mourut l'au de Rome 721, exposa souveut sa vie pour sauver la Il y a plusieurs autres Atticus, l'un sienne, et ne lui fut pas moins utile qui descendait des Eucides, et qui dans les négociations. Heuri ne fit trouva un trésor dans sa maison, et rien pour sa fortune, mais l'accueillit laissa par testament à chaque citoyen toujours bien. Il mourut à Genève le d'Athèues une mine (90 fr. ) par an: 29 avril 1650, âgé de quatre-vingts un autre, philosophe platonicien qui aos. Il eut plusieurs enfans de son florissait sous l'empereur Marc-Aurèle, premier mariage, entre autres Conset combattit les dogmes d'Aristote: un lant, père de la célèbre madame de autre, rhèteur de Pergame; et un Maintenon. Il a composé plusieurs dernier enfin, évêque de Constanti- ouvrages : il était aussi instruit que nople, celebre par ses demeles avec brave. saint Jean Chrysustome.

des Huns ravagea l'Orieut, traversa la né en 1425, soutiut en 1480 ce fameux les Gaules en 450, avec une armée de fut obligé de lever bonteusement deux 500,000 hommes. Vainqueur en plu-mois après avec une perte considérade temps apres le hattirent complete. Tures, dont il devait être le chef.

ment.

saire ordonnateur des armees, com- zième siècle, à composé plusieurs luis, mandeur de la légion d'honneur , etc. Legrand d'Aussy en cite cinq dans ne à Antibes ( Var | le 7 janvier 1757, son premier requeil de fabliaux, et le parceurut avec une haute distinction considere comme l'inventeur de ces la carrière de l'administration mili- petits poëmes que nous nommons romées françaises depuis le passage du histoire racontee en plusieurs stan-Var ( 1792 , jusqu'à la Lataille de ces, terminées par un refrain. Waterluo, et y deploya tous les talens du plus habile administrateur. Il obtint sa retraite on 1516, et mourut à Paris le 7 juillet 1852, age de 75 ans.

AUBERT (Tabbe Jenn-Louis), ne tere où elle s'était retiree depuis sa à Paris en 1751, mort en cette ville. Il a donné un volume de fables , dans lequel on en trouve quelques-unes qu'un pent lire avec plaisir, meme

nest point un mince eloge.

ne à Saint-Maury, près de Pous en surtout parses batailles d'Alexandre, Saintonge, le 8 fevrier 1:30. A treize qui répandit sa reputation dans toute aus il se tronva au siege d'Orleans, l'Europe, acheva de s'immortaliser et montra un sang-froid peu commun par beaucoup d'autres chefs-d'œuvres, à cet âge : il servit sous le prince de et fut aussi regretté pour ses qualités Condé, et pen de temps après il cu- aimables que pour la supériorne de tra au service du roi de Navarre, et ses talens. al s'etablit entre eux une amitie qui] AUGER (Louis Sinon), ne à Pa-

AUBUSSON ( PIERRE ) grand-mai-ATTILA, prince sevihe, surnomme tre de l'ordre de St -Jean de Jerusa. le fleau de Dieu , mort en 454. Ce roi lem , surnomme le bouclier de l'Eglise , Pagnopie, la Germanie, et entra dans siège de Rhodes, que Mahomet II sieurs occasions, il vint assièger Or-ble, et mourut en 1505, avec la douleans, mais Actius, Mérovec et Theo-leur de n'avoir pu réaliser le projet Jorie, lui firent lever le siege, et peu d'une grande croisade contre les

AUDEFROI, surgomme le BATARO, AUBERNON ( PHILIPPE), commis- trouvère ou poëte frauçais du troitaire, lit toutes les campagnes des ar- niances. Ces lais offrent chacun une

AUDOVERE, première femme de Chilperie, roi de Frauce; elle fut etranglee par les ordres de Fredegoude, vers l'an 580, dans le monas-

repudiation.

AUDRAN (Girarn), ne à Lyon le 2 août 1640, mort à Paris en 1703, le plus célèbre graveur d'histoire que apres celles de La Fontaine, et ce l'on connaisse, l'un des artistes qui ont le plus contribue à illustrer le AUBIGNE (Theodore Agrippa d'), siècle de Louis XIV, s'est distingué

biographie, à la critique, et prit part caractère, sa politique, et même sa à la rédaction de plusieurs journaux. fortune. Il donna l'impulsion à tout ce Son éloge de Boileau fut conrouvé par qui se fit de bien sous son regne ; il l'academie française, en 1805. Après ranima l'agriculture, encouragea les la deuxième restauration, il fut un arts et les tit aimer. Doue d'un goût moment pensionné, et membre de l'accadémie | a tout, il cultiva et protegea les lettres, à sa nouvelle formation. Il y jonit d'une grande influence , y soutint en des époques les plus bouorables pour général la cause du goûtet de la rai- l'esprit humain. sun , et présida cette compagnie dans plusienra occasions marquantes; en proje denuis long-temps à de cruels maux de nerfs , il disparut le 2 janvier 1829 et ce ne fut qu'on mois après que l'on retrouva son corps dans la Scine, à Menlan (1er fevrier.)

AUGEREAU (PIERRE-FRANCOIS-CHARLES! . marcebal de France, due de Castiglione, ne à Paris le 11 novembre 1757, d'honnétes artisans; mort le 12 juin 1017. Il passa par tous les grades; son audace et son intelligence firent sa fortune militaire ; son nom est lie aux campagnes d'Italie. L'intrépidité qu'il montra au pont d'Arcole a été reproduite par le burin.

AUGUSTE ( CATES JULIUS CASAR , OCTAVE), originairement appelé Caius Octavius, était fils de Carus Octavius. et d'Attia, fille de Julia, sœur de Jules César, Il naquit pendant le consulat de Cicéron , l'an de Rome 689 , le 23 septembre de l'an 62 avant J.-C. Son regne appartient plus à l'histoire generale qu'a la biographie; le retracer ici serait en rendre le tableau pâle et décoloré. Le dernier jour de sa vie, il demanda un miroir et fit arranger ses cheveux et son visage ; alors, faisant venir ses amis autour de son lit, il leur demanda s'il avait bien joué son rôle sur le théâtre de la vie. Lorsqu'ils lui curent exprimé leur assentiment : « Aiusi done . ajouta-t-il, en se servant des paroles que prononçaient les acteurs à la fin les pièces : « Adieu , battez des naius, » Plaudite, cives. Quand ils se urent retires, il lità Livie de tendres qu'il était parfaitement beau. Sou idieux, et rendit dans ses bras les deruers soupirs. Il mourut le 19 du mois en 475. Un sceptre sans appui, me-

ris en 1772, se livra spécialement à la [d'Auguste peut servir à expliquer son censeur des journaux, exquis et d'un esprit qui s'appliquait et mérita d'attacher son nomà l'une

AUGUSTIN St. (Arneurs) le plus célèbre des pères de l'Eglise latine, né en 554 à Tagaste en Afrique, mena pendant sa jeunesse une vie assez dereglee, embrassa les erre urs du manichéisme, professa la rhétorique d'abord à Carthage, puis à Milan; ramené de ses égaremens par les lecons de St.-Ambroise, il rentra dans le sein de l'église, recut le baptème à Milan en 587, retourna dans sa patrie distribua ses biens aux pauvres. Elevé à l'évêché d'Hippone en 395, il mourut durant le siège de cette ville par les Vandales, en 450, à 76 aus. Ses œuvres complètes ont été publiées par les Bénédictins, 11 vol. in-folio, 1679 et années suivantes; les principales sont la Cité de Dieu , où il fait l'histoire et le parallèle du paganisme et du christianisme, ses Confessions, ses Truités du libre arbitre et de la grâce.

AUGUSTIN, célébre peintre en miniature et en émail, chevalier de la légion d'honneur, mort du choléra à Paris le 15 avril 1852, âgé de 70 ans. Ses principaux ouvrages sont le portrait de Denon, et ceux de l'ancienne famille rovale.

AUGUSTULE ( Rouvers ), dernier empereur d'Occident, mériterait à peine que l'histoire l'ît mention de lui, s'il n'avait, en réunissant les noms du fondateur de Rome et du premier des Césars, rattaché les plus grands souvenirs de l'histoire romaine à l'époque la plus hontense de sa décadence. Tout ce qu'on sait de ce prince , c'est père Oreste le fit proclamer empereur jui portait son nom , l'au 14 de J.-C.. prise par les Romains eux-mêmes , t de Rome 765, à l'âge de soixante- qui ne pouvaient plus le défendre, eize ans. Le dernier trait de la vie était si peu glorieux, que les Romains,

par dérision, ajoutèrent un diminutifftion qu'ils vouèrent depuis any prinet decapité à Plaisance le 28 août 476. abandonne de tous, se depouilla luimême de la pourpre: sa jeunesse excita la pitie : on lui laissa la vie , on lui assigna pour retraite le château de Lecullane en Campanie, avec une forte pension. L'empire d'Occident, qui s'ereignit sous son règne, avait subsiste 1229 ans depuis la fondation de Rome, et 506 ans depuis la bataille d'Actium, Bientôt sur ses debris s'elevèrent les fondemens des ctats dont les annales forment l'bistoire moderne de l'Europe.

AULU GELLE, celebre grammairien et critique , vivait dans le deuxième siècle à Rome, sa vitle natale, sous les empereurs Adrien et Antonin. et mousul au commencement du regne de Marc Amele. Dans sa jennesse il vint à Athènes, et y vecut dans la societe de plusieurs savans; il voyagea pour son instruction dans une grande. partie de la Grèce. De retour à Rome, il se destina à l'etude des lois et fut nomme juge, Ses Nuits attiques méritent un rang honorable parmi les ouvrages que l'antiquite nous a transmis, Elles ont ete traduites en français par M. l'abbe Douze de Verteuit: 5 vol. 5 vol. in-8.

plusieurs, dont l'histoire à conserve le nom. Le premier est le trais ême Anglais devant Hesdin en 1522, et les Allemands devant Neufehateau en Lorraine. François ler erigea en sa faveur la terre de Guise en duche, et le nomma gouverneur de la Champagne, qu'il mit à convert des incursions de l'ennemi. En 1542 il fit la conquête du duche de Luxembourg, et pour- fut un de ceux qui enrent part à la savut deux ans après à la surcte des veur du pape Leon X, qui le fit gou-

au titre d'Auguste que prenait ce fai- ces de sa maison. Il monrut à Joinble souverain. L'Italie était inondée de ville le 12 avril 1550. Le second. barbares: Oreste fut pris dans Pavie Claude II de Lorraine, fut l'un des principaux moteurs du massacre de Le 4 septembre suivant les rainqueurs la Saint-Barthelemi , pour se renger entrerent dans Ravenne; Augustule, de l'amiral Coligny, qu'il regardait comme l'auteur ou le complice de la mort de François, duc de Guise, son frère. Il sut emporte d'un boulet de canon au siège de la Bochelle , le 14 mars 1573. Et le troisième, Charles de Lorraine, fils du précédent. La ligue, qui était l'ouvrage de sa maison, eut en lui un de ses plus ardens defenseurs. Le 21 septembre 1589. il perdit, avec le duc de Mavenne, la bataille d'Arques contre Henri IV. qui le battit aussi à Ivri. Il finit ses jours à Bruxelles en 1651, dans la soixante-dix-septième annee de son age. Son frère, le chevalier d'Aumale, est aussi célèbre dans l'histoire de la

AURELIEN ( LTCRES DOMITIES AUnerraxes), empereur, tils d'un paysan du territoire de Sirmann en Illarie. qui s'enrola comme simple soldat, et s'eleva par degrés jusqu'au trone. Telle était sa vigueur qu'on dit qu'en un jour il tua quarante huit Sarmates, et que dans la suite le nombre d'ennemis tues de sa main monta à 950. Quoiqu'il n'ait regné que einq aus sur le peuple Romain, ses exploits guerriers sout innombrables. Une in-12: et depuis, par M. Verger, conspiration termina ses jours vers la lin de janvier 273 : il avait alors AUMALE (DUC D'). Il y en a eu soix inte-trois ans. Aurélien est le premier empereur qui ait porte publiquement un diadone ; il futionité en fils de Claude de Lorraine, duc de cela par ses successeurs; cependant Guise, anquel il succeda au comte Constantin fut le premier qui fit had'Aumale. Il obtint en France des hituellement usage de cette marque lettres de naturalité, et fot pourvu de du pouvoir suprème. Cet empereur la charge de grand-veneur; il defit les fut plus admire qu'aime, parce que sa severité etait extrême. Il était si eruel dans ses châtimens, qu'il fit direde lui qu'il était bon medecin , mais' qu'il tirait un pen trop de sang.

AURELIO ( Jean-Muzio ), poëte latin , ne à Mantoue , florissait au commencement du seizième siècle. Il Parisions alarmes. De la date l'affice verneur d'une ville de l'etat romain , ses vexations , le jetérent au fond d'un puits avec sa mule. Il s'etait propose dans ses ourrages Catulle pour modele.

AURELIUS COTTA ( C.), for consul avec P. Servilius Geminus, l'an 502 de llome, pendant le cours de la première guerre punique. Il fut honore d'un triomphe. Onze aus plus tard, à l'époque où la première gnerre punique se termina gloricusement pour les Romains, il fut nommé censeur, et fit en cette qualité le dénombrement du peuple avec son collegue M. Fabius Butco Depuis ce temps l'histoire, ne parle plus de lui.

AURÉLIUS VICTOR ( SERTES). historien romain, vivait au quatrième siècle. Ses parens étaient obscurs. mais ses talens I cleverent aux honneurs. On lui érigea que statue d'airain pour récompense de ses services, Il fai préset de Rome, et en 569 consul avec Valentinien. Il nous reste

quatre ouvrages sous son nom.

AURENG-ZEYB, ne le 20 octobre 1619, mort le 21 février 1707, usurpa le trône du grand Mogol, après avoir enferme son père et ôté la vie à ses frères, mais tit oublier son usurpation par la sagesse de son gouvernement, et réunit à son vaste empire les rovaumes de Golconde, de Dekan

et de Vhapour.

AUREOLE ( MAXITS ACILITS ) . l'un de ces concurrens éphémères qui se disputerent l'empire romain. Il était Dace de naissance, et avait été berger dans sa jeune-se; mais enrôle dans l'armec conjaine, il parvint par sa bravoure à commander un corps de cavalerie arec lequel il rendit de grands services à l'empereur Gallien , dans une bataille contre le rebelle Ingennus: ensuite commandant en chef en Hivrie, il delit Macrin, qui avait pris La pourpre impériale ; lui-même enfiu accepta ouvertement la dignité impériale, que ses soldats lui offraient, et marcha en Italie avec des forces considérables, Gallien le rencontra, et le empereur l'y tenait assiègé, des temple qu'il acheva. conjures le massac rèrent; mais le nou- AUTOLYCUS, célèbre mathéma-

tes habitans s'étant révoltés contre lui |vel empereur Claude II. se refusant à à cause de ses abus d'antorité et de accorder aucune capitulation à Auréole . l'obligea de livrer la ville et sa remonne à la discrétion du vainqueur. Il fot mis à mort par ordre de Claude, età la demande de l'armee, l'an 268 de J.C.; dautres prétendent qu'il fut tue dans une affaire près de Milan.

AUSONE (Decits Magnes), le noëte le ulus celèbre du quatrieme sieele, naquit à Bordeaux, vers l'an 500. L'empereur Valentinien , sur le bruit de son mérite . lui contia l'éducation de son fils Gratien, et le recompensa de ses soins en le nommant comte de l'empire, questeur et prefet du prétoire. Lorsque Gratien fut moute sur le trone, il ne se montra pas mojos reconnaissant envers son maitre. Vers 350, il lui confera la dignite de consul dans les Gaules. A la mort de son éleve, il se retira dans une terre qu'il possedait aux environs de Bordeaux. cù il partagra son temps entre quelques amis, la culture des lettres et les plaisirs simples de la campagne. On ignore l'époque de sa mort, que quelques-uns tixent à l'année 594; on sait sculement qu'il parsint à une grande vieillesse. On a d'Ausone des épigrammes, des idylles, dont son poème de la Moselle fait partie; des éclogues, des lettres en vers, etc. Sa versification manque de facilité, son style est dur, sa latinité même n'est pas très-pure ; mais s'il ne peut pas être regardé comme un modèle, il n'en tient pas mains nn rang bouorable parmi les poëtes latins.

AUTISTATES ou ANTISTATES, architecte gree, vivait à Athènes vers la cinquante-cinquième olympiade. Pisistrate le chargea, ainsi que trois autres architectes, de construire un temple magnifique en l'honneur de Jupiter olympien. Ils en poserent en effet les fondemens; mais les troubles d'Athènes arrêtèrent ces travaux, qu'on reprit et qu'on abandonna plusieurs fois. La grandeur de l'entre. prise effrava ceux qui voulurent tenter de la coutinuer, et ce ne fut que. sept siècles après qu'Adrien éleva, sur desit près de Milao; pendant que cet les fondemens bâtis par Pisistrate, un

de Ini plusieurs ouvrages.

AVERRIIOES, philosophe et medecin arabe, uaquit à Cordoue au douzième siècle. Sa grande reputation vieot surtout de ce qu'il est le presuier traducteur des œuvres d'Aristote. Il etudia successivement la jurisprodence, les mathématiques et la medecine. Il fut plus philosophe on medecin speculateur que medecin praticien. Il a écrit un ouvrage del medecine intitule : Colliget; il y protesse une graude estime pour Gallen. Il a composé plusieurs autres traites sur des parties de son art. Il n'est pas moins fameux comme philosophe. Il mourut à Maroc l'an 1198 de l'ere Duchenois, lui ontfait une réputation ebreheune.

AVICENNE, le plus célèbre des médecius arabes, paquit l'un 980 de vivre avec les poètes dont il reguait J.-C. Il a compose une foule d'ouvrages de medecine et d'alchimie. Aucun homme dennis Galieu et Aristote n'a exerce dans la science un empire aussi absolu qu'Avicenne. Pendant pres de six siccles ses Canons surent partage : ce que Othoniel ayant exésuivis exclusivement en Europe dans cuté, il obtint Axa. Elle agit si adroiles écoles; ce n'est guere que depuis tement par le conseil de son mari, un siecle qu'ils out été abandonnes que Caleb augmenta sa dot de plupar les universités de Montpellier et sieurs terres.

1057 de J.-C.

chicurs de la fin de l'empire d'Occi- rias chez les Juifs.

ticien, ne à Pitane, ville Eolienne de dent, et les années de sa jeunesse. de l'Asie, vecut vers l'an 550 avant qu'il passa dans la Gaule, offreut seu-J.-C. Arcesilas le philosophe, fut son les quelques faits que l'histoire aurait eleve pour les mathématiques. On a peut-être negliges , mais dont la plupart ont été conservés par Sidoine Apollinaire, son gendre. Il ne recut le sceptre que pour le porter sans gloire et saus éclat pendant quatorze mois. Rieimer le fit déposer: le sénat romain voulait le faire mourie; il prit le parti de se refugier en Auvergne, mais il mourut eu chemio, et fut enterié à Brioude.

AVRIGNY/CHARLES JOSEPH L'OEIL-LARD o'), ne à la Martinique vers 1760. mort le 17 septembre 1825. Il ent peu de succes comme auteur d'opéras-comiques: mais ses Poésies nationales, et surtout sa tragédie de Jeanne-d'Arc à Rouen, si bien jouée par mademoiselle bonorable. Il eut le talent particulier. comme censeur dramatique, de bien les pièces. Il obtint même leurs eloges dans le monde et dans les journaux.

AXA, fille de Caleb, fut promise à celui qui emporterait la ville de Cariat Sepher, qui lui était échue en

de Louvaiu. Un de ses esclaves, qui AZARIAS ou OSIAS, roi de Juda, voulait s'emparer de ses richesses, fils d'Amasias, succèda à son père à l'empoisouna avec de l'opium l'au l'age de seize ans. Il remporta de grands avantages à la tête de ses ar-AVIENUS (Refers Festes), vivait mées sur les Philistins, les Ammovers l'an 400. Parmi les auteurs grees nites et les Arabes, qu'il rendit ses qu'il a traduits en vers latins, se trou- tributaires. Il mourut après un regne vent 42 fables d'Esope, dont les meil- de cinquante-deux ans. Il y a un aulences éditions sont celles d'Amster-tre A:arias, tils d'Obed, prophète, dam 1751, in-59, avec les notes de Can-qui fut-envoyé au-devant d'Aza, roi negieter, et d'Amsterdam 1757, in-59, de 200a, lorsqu'il revenait hietorieux avec les notes de Nodell. On lestrouve de Zara, roi de Chus. Il ne faut pas souvent rennies aux fables de Phedre. confondre cet Azarias avec un autre AVITUS, empereur d'Occident, du même nom qui vivait soixante ans naquit en Auvergne d'une famille apres, à qui le grand-prêtre Joiada considéree parmi les Gaulois. Son re- decouvrit que le jenne prince Joas que fut un des plus courts et des plus vivait : il y a eu plusieurs autres A:a-

BAALIS, roi des Ammonites. Ce mais son projet n'ayant pas réussi, il fut par l'ordre de ce prince qu'Is-fit la paix avec lui, et retourna à Anmaël, fils de Nathanias, qua Codolias, tioche.

converneur de la Judée.

BAANA, chef de voleurs, se joignit à Rechab, son frère, pour surprendre I-boseth, fils de Saül, Il lui tranchè. rent la tete, qu'ils portèrent à David. Le roi, justement indigné, les fit tuer tous deux.

BAASA, fils d'Abjas, usurna le royaume d'Israël après avoir fait mou | Pastor cum traheret , etc. rir Nadab, lils de Jéroboam , son roi, et toute la race de ce prince. Irrité des reproches du prophete Jehu , cais , ne en 1724 , mort en 1805 , a Baasa le fit tuer: mais il ne lui survé droit à la reconnaissance de la posté. cut pas long-temps. Il mourut après rité, comme fondateur de l'école graun règne de vingt quatre ans, et fut tuite de dessin pour les artisans, éta enseveli à Thersa, alors capitale des blissement auquel il consacra dix tribus, l'an du monde 3074.

le 28 décembre 1530, dans la quarante | des anciens. neuvième année de son âge, aprés

croit anterieur à Phèdre, avait mis en 11 fut l'un des génies les plus extraorvers choriambes les Fables d'Esope; les fragmens que Suidas nous en a siècle; il avait étudié toutes les scienconservés doivent en faire regretter la ces, métaphysique, physique, hisperic. L'excellente edition d'Esope, qu'a publice M. Coray, Paris, 1820,

ce qu'il en a pu recueillir.

BACCHIDES, général de l'armée

BACCHYLIDES , lyrique gree de Julis, dans l'île de Céos, était neven du fameux Simonides, et florissait 450 ans avant J.-C. Il composa des odes, des hymnes et des épigrammes: comme poëte il merita l'honneur d'être imité par Horace, qui lui doit entre autres l'idée de sa belle ode

BACHAUMONT, Voy, CHAPETTE.

BACHELIER (J.-J.) . peintre fran fortune, et qui ne fut protégé du BABOUR. Cet arrière petit fils de gouvernement qu'après avoir rencon-Tamerlan, digne héritier des immentré plus d'un obstacle. Directeur de ses conquêtes de son aïeul, occupe la maniacture de porcelaine de Sevres, une place importante dans les anna-il contribua à en bannir le manyais les de l'Asie. Ses opérations militaires goût. On lui doit aussi l'invention et politiques, moins brillantes que so- d'une espèce d'encaustique, propre lides et durables, mériteraient d'exer-la préserver les statues de marbre des cer la plume d'un habite écrivain. Il impressions de l'air, et la deconverte naquit le 14 février 1485 , et mourut de la peinture encaustique ou à cire

BACON (Francois), grand-chanceavoir fait la conquête de l'Ilindoustan. lier d'Angleterre, ne à Londres, te BABRIAS, fabuliste gree, que l'on 22 janvier 1561, mort le q avril 1626. dinaires qui aient paru dans auenn toire naturelle, médecioe, philosophie, histoire : tout lui devint famiiu-8°, porte au bas de chaque fable fier, et il fut supérieur en tout. D'un esprit étendu, flexible et original. créateur dans plusieurs branches de de Démétrius Soter, roi de Syrie, Il la philosophie, il fut encore moraliste vint en Judée pour établir Alcime profond, antiquaire érudit, écrivain dans la grande sacrificature des Juifs, sonvent élégant, toujours énergique et livra bataille à Judas Macchabée, et brillant; la gloire de Bacon serait qui perit dans ce combat. Jonathas parfaite s'il n'avait ete qu'un hoome frère de ce dernier, ini avant succède, de lettres et si les faiblesses de Bacchides voulut le faire assassiner: l'homme d'État , n'avaient impri-

mé à sa mémoire une tache ineffa-lles rives du Borysthène (le Dniée cable. Plusieurs de ses ouvrages out per); il détruisit l'armée des Boiens, été écrits par lui en anglais, d'autres nation gauloise établie dans la Panen latin, quelques-uns dans les deux langues : ils sont tres nombreux. Delevre a donné une Analyse de la philosophie de Bocon , 5 vol. iu-12 , 1755 ; on y trouve jointe la vie de Bacon. Il effice tons conx qui ont porte son nom, et nous ne citerons que lui et Roger Bacon, moine anglais du treigième siècle, inventeur de la poudre à canon.

BADACER, capitaine des gardes de Jehu, roi d'Israël, Ce fot lui qui . sur l'ordre de ce prince, jeta le corps de Juram, fils d'Achab, dans le camp de Naboth de Jezraël, l'au du

monde 5210.

BADIUS (Josse), surnommé Ascensius, du village d'Asselie, près de Bruxelles, où il vit le jour en 1462 fit de bonnes etudes en Flandre et en talens militaires. De concert avec Italie, et professa les belles-lettres à Mentor de Rhodes, il contribua à Lyon depuis 1491 jusqu'en 1511, soumettre l'Egypte à qu'il vint a Paris, où il monta cette Ochus; mais ce prince s'etaut confamense imprimente comme sous le duit avec la plus grande irrévérence nom de Pralum ascensianum; on en vit envers les temples et les principaux bientôt sortir un grand nombre de objets du culte des Egyptiens, Bagoas, livres classiques ornes de ses notes, qui était fort at aché à sa religion, ainsi que les incilleurs livres modernes l'empuisonna, et mit sur le trône Aret les sions propres. Mais le besoin del ses , le plus jeune de ses fils , qu'il ne pourvoir à l'existence de sa famille le tarda pas aussi à faire perir. Il appela força de suspendre ses travaux litté- alors a la couronne Darius (codoman, raires pour se consacrer uniquement à qu'il voulut aussi empoisonner pen son état d'imprimeur jusqu'a sa mort, de temps après; mais Darius s'en étant arrivec en 1555. Treschel, imprimeur aperçu, le força à boire lui même de Lyon, avait fait Badius correcteur le poison qu'il lui avait préparé , vers de sou imprimerie, et lui avait donné l'an 557 avant J.-C. Bagous n'est pas sa fille en mariage; les trois filles de Badius éponsèrent trois imprimeurs célèbres : Michel Vascosan , Robert Étienne et Jean de Roigny. Ce dernier continua à faire valoir les presses de son beau-père.

BAÉREBISTE, roi des Daces, fut contempora n de Sylla, de Cesar et d'Auguste. Ce prince rendit plusieurs lois pour remettre la sobriété en honneur chez ses sujets, et pour aceroître leur ardeur belliqueuse. It leur interdit l'usage du vin, leur ordonna d'arracher les vigues, et son pouvoir était si absolu, qu'ils s'empresserent de lui-

nonie. Baerebiste fut l'un des beros de son siècle; actif, vigilant, laborieux, habile guerzier et grand politique, il releva le courage de sa nation, que plusieurs defaites avaient affaiblie. Il s'avanca dans l'Illyrie . Auguste fit marcher ses légions coutre lui : mais déjà il n'existait plus ; les services qu'il avait rendus à son neuple ne purent le soustraire aux poignards de quelques séditieux . peutêtre sondoves par les Romains. effravés de ses exploits.

BAGATHAN, officier des gardes d'Assuérus , ayant conspiré contre ce roi, fut decouvert par Mardochee, et

attaché à un gibet.

BAGOAS, quoique Egyptien et ennuque, avait de la bravoure et des Artaxerces un nom propre, ce mot sign fiait eunuque en Babylonien. Alexandre-le-Grand ent aussi un favori du même nom.

BAIF (JEAN-ANTOINE), né à Venise en 1552, mort en 1589. Ha fait un grand nombre de vers qu'on no lit plus; il voulut introduire dans potre poesie la mesure et la cadence des vers grees et latins, et ne put y réussir.

BAILLY (JEAN-SYLVAIN), des trois académies, né à Paris le 15 septembre 1756. Le rôle qu'il a joué dans la révolution n'est pas du ressort de ce dictionnaire. Sun Histoire de l'astroobeir. Il combattit les Sarmates, et nomie est d'un écritain savant et proarrêta leur marcho victoricuse sur fond; à de vastes conpaissances if

en scène par Racine, Fils d'Achmet I ger à maudire les Israélites , le proct de la sultane Kiosens, il était l'un pliète ne fit que prononcer des bene-des frères d'Amurat IV. Élevé et gar-dictions pour ce peuple. Le roi irrité dé dans le sérgil, co prince donnait le renvoya sans présens. Balaam, de les plus belles expérances; sa vivoôte, le fobre dans son pays. fut (ne par les son ésprit, réunissaient sur lui seu.] Israélités. l'intérêt des Ottomans. Ibrahim , imbécile et ignoré, n'était point compté Moabites. V. Balany. parmi les rejetous de la tige impériale, et le sultan Amurat avait perdu jus teur d'une naissance illustre, fut deus que la tous ses enfans males dans leur fois consul et eut l'administration de bas age; mais les droits de Bajazet à plusieurs provinces de l'empire. Le l'affection publique ne lui en don- senat le fit empereur conjointement naient qu'à la baine et à la defiance avec Maxime, pour les opposer au ty-de son frère. Cet ombrageux et cruel ran Maximin. Balbin ne fut jamais souverain, resolu depuis long-temps grand homme de guerre. Pendant à sacrifier cette innocente victime, l'absence de Maxime, une sédition avait cependant toujours cédé aux eut lieu dans Rome entre les pretolarmes de leur commune mère, qui riens et le peuple, et fut marquee par intercédait pour Bajazet. Pendant les plus terribles excès ; l'empereur son expédition coutre les Persaus, ne put parvenir à l'apaiser : il fut l'éloignement enhardit la ferocité même insulté. Il fut the en 238 par d'Amurat; et le même messager qui des soldats mutines, après un an de vint annoncer à Constantinople la regne. Il était distingué par ses mours prise de Revan apporta l'ordre de douces, son éloqueuce et son taleut mort pour l'infortune Bajazet. C'est pour la poesie. cette touchante catastrophé que le BALBOA (Nazeo Nuxez de ), né en premier des poètes français a mise au Espagne vers 1475, chercha fortune théatre. La sultane sa mère no put dans le nouveau morde, découvrit arrêter les bras des bourreaux; ses le Perou; en prit possession au nom imprécations contre l'un de ses fils des l'erdinand, mais ne put le conn'empêchèrent pas l'autre de perir. Il querir faute de forces suffisantes ; la tua quatre de ses méurtriers avant rivalité de pouvoir et la jalousie d'un que les autres parvinssent enfin à nouveau gouverneur lui imputerent

BALAAM . prophete , fils de Beor. meux Pizarre. Balac , roi des Moabites , l'ayant en BALBUS (Lectes Convistes), navoyé chercher pour maudire les ls quit à Cadix. La faveur de Jules Ce-raëlites, le prophète rejeta les offres sar, auquel il s'attacha, et d'imporde ce prince, Balze, sans se rebuter, tantes functions qu'il ent à remplir, dui offrit des présens considérables, le Brent arrive à la considération et Balaam ent la faiblesse d'accepter, il à la fortune. Pompee fui sit obtenir, partit donc sur son anesse; et , lors- ainsi qu'à Balbus son oncle, le droit qu'il était en route, un ange se pré-de bourgeoisie romaine. Vers la fin senta devant lui l'épée à la main. L'8- de l'année, gab de Rome, eston pro-nesse s'arrêta , et, comme Balaam la consut, Balbus defit les Garamantes.

réunit un coloris brillant. Il mourut llasm vit l'ange qui le menaçait de le sur l'échafaud avec un courage hé-tuer. Il voulait retourner sur ses roique, le 11 novembre 1795.

BAJAZET, II yen a cu plusicurs : limiter son chemin. Balac l'ayant comous ne parlerons que de celui mis duit daus divers endroit pour l'obi-

BALAC, fils de Scohor, roi des

BALBIN! DECITS CELITS 1. sens

Hetrangler, l'an 1635, de l'hégire 1046, des crimes imaginaires, et cet information BALA, servante de Rachel, qui la donna à Jacob pour en avoir un fils. Maria, en 1517, à 42 ans. Ce fut Bala mit an monde Dan et Nephtali, sous ses ordres que se forma le fa-

frappait, elle se plaignit à lui de son peuple d'Afrique inconnu aux Ro-injuste séverité. Eu même temps Ba-maius, et ut la conquête entière de

hur pays. Auguste Ini accorda l'hon- août à Grenade, et s'avança vers Caneur du triomphe : c'était le premier étranger auquel il avait été décerné. Ralbus entra dans les vues de magnificence de l'empereur pour la capitale. Il construisit à ses frais un theatre qui porta son nom. Il légua en mourant au peuple romain 23 deniers par tête ( un pen plus de buit sous de notre monnaie. ) D'autres personnages du même nom ont joue un rôle pen important dans l'histoire romaine.

BALDAD, un des amis de Job, ayant appris le triste état où il s'était reduit, vint' avec Eliphas et Sophar dans le dessein de le consoler; mais leurs reproches furent pour Job une

nouvelle source de chagrins.

BALGUERIE - STUTTENBERG (Pierre), négociant, né à Bordeaux en 1779, d'un pere presque ruine par les malheurs de la révolution . entra icune dans la carrière du commerce, et profita de la paix générale pour donner la plus grande étendue à ses spéculations. Des 1816 les bâtimens de sa maison tirent reparaître le pavillon français dans les mers de l'Inde et de la Chine. Ce fut lui qui conconrut le plus puissamment à l'achèvement des ponts de Bordeaux, de Libourne, de Maissac, d'Agen, d'Aiguillon, de Coësmont et de Bergerae. Ib prit part à d'autres établissemens non moins importans, tels que de grandes fonderies . des services de bateaux à vapeur, des bains publies. la banque de Bordcaux; après avoir dans divers emplois honorables justifié la confiance des conseils et des corporations du commerce, il mourut aux caux de Bagneres dans les Pyrénées, en 1825,

BALLESTEROS (FRANCOIS), lieutenant général espagnol, né en 1770 . maréchal de camp dans les armees de la Junie , donna des prenves multiplices de sa bravoure et de sa capacité. Ministre de la guerre en 1815, pnis destitué, vice president de la Junte provisoire, il s'efforca de faire respecter l'autorité royale. Lors de dix mille hommes, capitula des le 4 fut perdu dans la foule des morts,

dix, pour aider les Français, Ferdinaud delivré refusa de le voir. Obligé de s'expatrier , il se retira à Paris, et v mourut à la fin de juin 1852, avec la réputation d'un des meilleurs guerriers de l'Espagne.

BALLISTE, general romain, vivait au troisième siècle, et fut préfet du prétoire sous Valérien. Les soldats, qui s'étaient disperses lors de la captivité de ce priuce, se rallièrent et choisirent pour chef Balliste. Il mena ses troppes en Cilicio, et fit lever aux Perses le siege de Pompeiopolis. Entrant ensuite en Lycaonie, il surprit les Perses, leur enleva leur butin et leur fit un grand nombre de prisonniers , parmi lesquels étaient les femnies de Sapor. Se portant ensuite sur la côte de la Cilicie . il desit encore les ennemis à Sébaste et à Coryce : avant contribué à faire reconnaître Macrien popr empercur, celuici en recompense le nomuna capitaine de ses gardes. Après la mort de Macrien , il prit lui menre le titre d'empereur, et l'an 264 il fot tué par un soldat qui, dit-on, exécuta ce meurtre d'après les ordres d'Odenat.

BALTHASAR , roi de Babylone , fils d'Evilmerodach, et le demier de la race des Nabuehodonosor. Dans un grand festin qu'il donna aux seigneurs du sa cour, pendant que la ville etait assifgée par les Perses et par les Medes, il se fit apporter les vases d'or et d'argent que Nabuchodonosor, avait enlevés du temple de Jérusalem. Tous les canvives y burent en célébrant la victoire de leurs idoles sur le Dieu d'Israel, Daniel rapporte qu'à l'instant même une main parut, qui cerivit sur les murs de la salle ces mots: Mono, Thecel, Phares, Bulthasar trouble fit appeler ses devins, dont aucun ne put fire cette ceriture. La reine Nitocris, sa mère , lui ay ant conseillé d'avoir recours à Daniel, ce prophète parut devant le roi, lut les trois mots. qu'il expliqua à ce prince, en lui annonçant sa chute prochaine. La nuit même de cette apparition, les Perses l'expédition des Français en 1825, il penétrèrent dans la ville, forcerent le commanda contre eux un corps de palais, et tuérent Balthasar; son corps l'au du monde 3449. C'est aussi le samment aux succès de la première

adorer J.-C. gueur de), membre de l'académie le combla d'honneurs. Le fut lui qui française, ne à Angouleme en 1594, restitua à la France les papiers de la mort le 18 ferrier 1635, le père Pevrouse et d'Entrecastesux, toubes de l'éloquence française, comme entre les mains des Anglais, dont on Matherbe le fut de la poèsie. Avant lui doit les desseins et les gravures lui , Rabelais , Amyot et Montaigne , joints à la belle edition de 1773 , etc. etaient à peu près nos seuls écrivains! BARA, 101 de Sodome, Abraham en prose; mais ou ne trouvait dans lui rendit le hutin que Chodortaho ces différens auteurs ni élégance con- mor , roi des Elamites , avait fait sur tinue, ni correction, ni harmonie, lui , l'an du moude 2092. Malberbe prédit de Balzae, jeune eu- BARABRAS était emprisonne nour core , qu'il serait à cet égard le réfor- ses crimes, en même temps que J.-C. mateur de la langue française, et Le peuple, qui, selon une coutume l'événement justifia la prédiction. On établie, pouvait exiger la delivrance doit en effet regarder. Balzac comme d'un prisonnier au jour de la fete de le précurseur des bons écrivains de Paques, donna la preference a Ba-Port-royal, Outre ses Dissertations lit. rabbas, téroires, il a publié plusieurs traites. dont voici les titres : Aristippe, le tribu de Nephtali, quatrieme juge Prince , le Socrate chrétien , le Barbon, des Israelites. Excite par la prophemais en général il est plus connu dans tesse Débora , il vint fivrer bataille à le monde par le requeil de ses lettres que par ses autres ouvragés. Ils prouvent qu'il avait un mérite plus réel et plus solide que Vniture, qui ne fut guère qu'un très bel esprit pour son temps.

BANAIAS, fils de Joaida, capitaine des gardes de David. Il prit le parti de Salomon contre Adonias; et. avant coupé la tête à Joab, par l'ordre du roi , il fut établi généralissime en sa place, l'an du monde 2990.

BANIER, OU BANER ( JEAN-GUS-TAVE ), seld-maréchal Suédois, un des de l'Institut et des principales societes plus grands capitaines des temps mo- savantes de l'Europe , professeur à la dernes , ne en 1790 , fut l'ami et le faculte des lettres de l'aris , ne dans Adolphe, le suivit dans toutes ses bre 1825, seul disciple du celèbre campagnes , commanda l'aile gauche d'Anville , a souteun la réputation de à la bataille de Leipzic, dont son in-telligence et son courage assurèrent le des cartes qu'il a publiées ou dont il a tave, le comorandement de l'armée charge, de concert avec monsieur le Suédoise , battit les Saxons et les Im- Tronne , de terminer le beau voyage périaux, et mourut en 1641.

nom d'un des trois mages qui vinrent expédition de Cook , continua de ren dre à la science les plus importans BALZAC ( JEAN-LOUIS GUEZ bei- services. La recomnaissance publique

BARAC, fils d'Abinoen, de la Sisara, général de l'armée de Jabin, roi de Canaan, et remporta sur lui une victoire complète.

BARACIHAS. Ce nom est commun à plusieurs personnages de l'E criture. Le plus connuest Barachias. père de Zacharie, qui, pour avoir dérobé son lils à la colere d'Hérode, lors du massacre des innoccus, fut tue

par ordre de ce prince.

BARBIÉ DU BOCAGE ( JEAN-DE-NYS ), géographe des affaires étrangéres, membre de la légion d'honneur, compagnon de gloire de Gustave cetteville en 1760, mort le 28 décemsuccès, prit, après la mort de Gus- enrichi plusieurs ouvrages ; s'etant pittoresque de la Grèce qui avait com-BANKS ( Sin Joseen ) président de mence sa réputation , et que la morr la société royale de Londres et corres- de monsieur de Choiseul-Gouffier pondant de l'Institut du France, né laissait incomplet, il a fait toute la en 1740, mort en 1820, sacrifia sa géographie ancienne du dernier vol., fortune et son repos aux progrès de notamment les cartes de la Troade. l'histoire naturelle, contribua puis- de l'empire de Priam . et du cana!

né en 1765 à Coulommiers (Brie): geus pour les détourner de l'envie qui cure eu 1791, élève de l'école Nor-leur est trop ordinaire de se livrer au male en 1794, préposé en 1798 à la genre de la critique. conservation du dépôt provisoire. forme par le ministère de l'intérieur, fait un nom par la correction et l'élè-de la bibliothèque du directoire exè-gance des livres sortis de leurs presses. cutif, garda cette place sous le gou. La famille des Barbon remonte iusvernement consulaire, avec le titre de conservateur. Chargé par l'empereur de la formation de ses diverses Jean, qui, établi à Lyon, donna en bibliothèques particulières, il ent 1559 les auvres de Ciement Marot, pel'administration de ces divers établis semens à la restauration; son vaste savoir et les importans services qu'il ne cessait de rendre aux savans le defendireut de la réaction ; il obtint même en 1821, la décoration de la légion d'honneur: cepeudant, en septembre 1822, il fut mis à la retraite, Cette disgrace, dont on ne connaît pas trop les motifs lui porta un coup mortel. Depuis lors il ne tit plus que dépérir, et mourut d'un anévrisme le 5 décembre 1825. Son principal ouvrage est le Dictionnaire des ouvrages anonymes of pseudomiques, etc., accompagne de notes historiques et critiques. langues vivantes de l'Europe, faisait, Paris, deuxieme édition corrigée et augmentée, avec la coopération de monsieur Louis Barbier, fils aine de principes de sa politique. D'antres l'anteur. 1822-26, 4 volumes in-80,

BARBIER D'AUCOURT ( JEAN ) . ne à Langers vers l'année 1641, mort le 13 septembre 1694, n'est guère conuu maintenant que par ses Sentimens de Cleanthe, volume in-12 : excellente critique des Entretiens d'Ariste et d'Eugène du P. Bonhours , qui voulut vainement en empêcher la publication. Ses autres satires en vers et en prose sont tout-à-fait oubliees. Voici ce qu'il disait lui-même en monrant à l'abbé de Choisy : « Quand leva de nouveau de concert avec le roi » mes onvrages auraient d'env-mêmes » une sorte de prix, j'ai péché dans le Philippe les ayant prévenus les défit , schoix de mes sujets. Je n'ai fait que et les rendit tributaires de la Mace. · des critiques, ourrages peu dura-» bles, car si le livre qu'on a critique evient à tomber dans le mepris , la avec beaucoup de valeur. It mourut » critique y tombe en meme temps , pen de temps après. parce qu'elle passe pour inutile ; et atient, alors la critique est parrille. Saint Paul le rendit aveuglo parce

des Dardanelles. Ce furent ses derment oubliée, parce qu'elle passe
niers travaux. pour injuste. Nons croyons ces pa-BARBIER ( ANTOINE ALEXANDER ), roles un excellent avis aux jeunes

> BARBOU, imprimeurs qui se sont qu'au seizième siècle. Le premier que l'on connaisse est un nommé tit in-8 , caractère italique, édition très correcte. Le premier des Barbon qui se fixa à Paris fut Jean-Joseph , recu libraire en 1704 par arrêt du conseil, et qui mourut en 1752.

> BARCLAY ( Jean )," né en 1582 à Pont-à-Monsson, mort à Rome le 12 août 1621. Il a publié plusieurs ouvrages de controverse, des poemes latins, une Histoire de la conjuration des poudres; mais il est principalement connu par deux romans allegoriques écrits en latin, dont le plus fameux est Argenis. La lecture de cet ouvrage, traduit depuis dans toutes les dit-on, les délices du cardinal de Richelien, qui croyait y retrouver les personnages connus ont porté le même nous.

> BARDYLIS, de simple charbonnier devint chef de voleurs, et ensuite roi de l'Illyrie, Il desit Perdiccas, roi de Macédoine, qui fut tué dans le combat, et s'empara d'une partie de ses états; mais il fut bientût lui-même vaincu par Philippe, frère et successeur de Perdiccas, qui lai reprit toutesses conquêtes , l'an 359 avant J .- C. Peu d'années après, Bardylis se soudes Thraces et celui des Pæoniens ;

> doine. Bardylis, quoique âgé de quatre-vingt-dix ans, combattità cheval

BARJESIJ, fanz prophète de la si, malgré la critique le livre se sou ville de Paphos, dans l'île de Chypre. ser le christianisme.

BARJONE.

Pierre.

Lévi, et naquit dans l'île de Chypre. postérité; la mort de Barnevelt a égaun des principaux prédicateurs de tragédie qui ne put être jouce qu'en l'Evangile, et mérita d'être mis au 1790. nombre des apôtres. Il accompagna presque toujours saint Paul dans ses ue à Paris en 1653, fut l'élève et l'ami missions apostoliques : s'étant enfin de Molière , qu'il suivit dans sa douséparé do lui , il retourua en Chypre , où l'on croit qu'il fut lapidé par les tant il lui fut supérieur dans la pre-Juifs de Salamine. BARNAVE ( ANTOINE-PIERRE-JO-

seph-Maris), avocat, ne à Grenoble en 1761. Il fit preuve d'une grande art, et sur-tout de lui-même : tous éloquence à l'assemblée constituante. les cent ans, disait-il, on peut voir Mirabeau disait de lui : « C'est un jeunc arbre qui montera si on le laisse pour produire un Baron. Comme aucroître. Hélas! il périt sur l'echafaud teur, il a donné sept comédies ; la

le 29 novembre 1793.

naire de Hollande, ne vers 1549, Il tre, parce qu'il en avait trouve d'asjoignait, à une profonde penétration sez méprisables pour lui faire des une grande simplicité de mœurs, avauces, et les ridicules de l'homme Trente années de services et de tra- la bonnes fortunes , parce qu'il l'avait vaux importans lui avaieut acquis un été lui-même. grand crédit dans la république nais. BARRAS ( PAUL - JEAN - FRANCOIS sante : il l'avait sauvée de l'ambition coute DE ) , l'un des personnages les de Leicester, et il observait d'un œil plus sameux de la révolution fran-atteuts les desseins secrets de Man-caste "né, en 1755, à Fox (Var), rice de Nassau, qui veuait d'être élevé d'une samille ancieune, entra de à la dignité de stathouder. Il devint le bonne heure au service , passa dans chef du parti républicain, qui voulait l'Ile-de-France, de là dans l'Inde où que le pouvoir fut partage et amovi- il concourut à la désense de Pondible . et que la part de la législature chéri , et a son retour de France dans fût plus grande que celle de capitaine ces parages , servit sous le builly de général. Des querelles théologiques Suffren, liuiné par des folies de jeuvinrent encore ajouter à la sureur des nesse, il embrassa les principes de la factions; enfin Maurice fit arrêter et révolution, sans en approuver les emprisonner Barnevelt, qui fut juge premiers rxces. Depute du Var à la par vingt six commissaires veudus au convention, il vota la mort du roi et stathouder. On lui imputa des crimes se déclara contre le parti de la Gironimaginaires; ou l'accusa d'ayoir trabi de. Après la reprise de Toulon, il la patrie, qui lui devait son existence devint un des principaux acteurs des politique: il fut condamue à perir évenemens du 9 thermidor, et s'e-sur l'échasaud à l'âge de soixante-loigna de plus eu plus de la Montadouze ans "et il subit son jugement gne. Appele au commandement en le 13 mai 1617 devant un peuple im-chef des Traupes réunies pour la dé-mense, avec la même fermété qu'il fense de la convention le 15 vendeavait deployee dans toutes les circons- miaire an 1v (5 octobre 1795 ), jour-

mi'il défournait Sergius Paulus, pro-ffrappée en son honneur, et les mort consul romain, du dessein d'embras- a laisse une tache ineffacable sur le prince d'Orange. Le poète Vondel son Surnom de saint ami a donné, sous le titre alle orique de Palamede, une tragedie où il voue RARNABE. Il était de la tribu de cet évenement à l'execuation de la

BARON (MICHEL BOYRON, dit). ble carrière d'acteur et d'auteur. Aumière, autantil resta au-dessous de lui dans la seconde. Comme comedien, il faisait le plus grand cas de son un Cesar, mais il en faut dix mille revolutionnaire à trente deux ans, meilleure, l'Homme à bonnes fortunes, est restée au theêtre : il v a peint avec BARNEVELT, grand pension- assez de succès le manège des coquet-

tances de sa vie. Une médaille a été née où il fut bien seconde par Bona-

78

parte , il fut , peu de temps après , ses Changes étrangers , etc. , voilà ses nomme un des cinq membres du di- droits à la célébrité. rectoire, et exerça une grande in-fluence dans ce conseil insqu'an re- BARRE, d'abord batelier à Orleans impérial, fut implique dans d'autres moindre repentir. intrigues politiques auxquelles mit fin cent jours, et après le deuxième revécut obscur et tranquille à Chaillot, jusqu'à sa mort, arrivee le 29 janvier 1819.

BARRE (Yves), d'abord avocat. se livra exclusivement à la carrière dramatique, fonda le théâtre du Vandeville, le dirigea pendant vingt l'un des premiers disciples de J.-C. 11 ans, et tit représenter, en société avec divers colloborateurs, une sonle placer le traitre Judas, parmi les apode petites pièces qui ont eu plus ou moins de succès, et mourut à Paris le ces qu'il a données avec Piis ont été

recueillies en 2 vol. in-18.

BARREAUX (JACQUES VALLEE, seigneur Dis', ne a Paris en 1602, mort à Châlons-sue-Saone le 9 mai 1673. Ses plaisirs étaient sa seule occupation. Ses vers , ses chansons , sa gaicté, le faisaient rechercher paetout. Il porta le rattinement du plaisie jusqu'à changer de climat suivant les de ses jours, et de toutes les poésies de cet aimable épicurien, qui passé-l'an Jog avant l'ere chrétienne. rent pour de petites pièces de vers agreables dans le gout de Sarazin et célèbre sonnet :

Grand Dieu ! tes jugemens sont remplis d'équité.

Voltaire même le lui canteste, et

prétend qu'il est de l'abbé de Lavau.

tour du conquerant de l'Egypte. Ce sa patrie, puis soldat, esprit sombre, general, seconde par Sieyes, s'em-mélancolique, qui s'est rendu fapara du pouvoir. Parras, rentré dans meux par le projet d'assassiner la vie privée, quitta Paris, alla se flenri IV. Son dessein avant été defixer à Bruxelles, fut exile à Rome, couvert, il fut arrêté à Melun, comme sonpronné d'avoir trempé dans une il allait l'exécuter, et rompu vif le conspiration contre le gouvernement 26 août 1595, sans avoir témoigne le

BARROS (JEIN DE), le plus celè. la restauration. Il se retira dans le bre des historiens portugais, ne vers midi, ne prit part à aucun acte des la fin du quinzième siècle. Agent général des établissemens portugais tour des Bourbons revint à Paris, et sur la côte de Guinée, il profita de ces fonctions pour recueillir les matiriaux de son histoire des Portugais dans l'Inde , dont l'edition la plus récente est celle de Lisbonne, 1774,

11 vol. ip-8°.

BARSABAS, surnommé le Juste, fut presente avec Mathias, pour rem-

tres.

BARSINE, fille d'Artabaze, fut 5 mai 1852, and de 86 ans. Les piè-marièren premières noces à Memnon de Rhodes, Elle fut prise à Damas avec les autres femmes de la suite de Darius, et comme son mari était mort , Alexandre la prit pour coucubine, et en eut un fils nomme Hercules; il la donna ensuite en mariage à Eumenes de Cardie. Elle resta a Pergame après la mort d'Eumènes. car ce fut de cette ville que Polysperchon fit venir Hercules, pour le faire saisons. Il devint plus sage sur la fin reconnaître roi. Il est probable qu'elle fut tuée en nième temps que son fils,

BART (Jean) , fils d'un simple pecheur, naquit à Dunkerque en 1651. de Chapelle, il ne nous reste que le Il enneblit son nom, et répandit sa renommée dans toute l'Europe, par des actions d'une bravoure extraordinaire. Conduit en 1681 à Versailles, Louis XIV lui dit obligeamment: Jean Bart, je viens de vous uommer chef d'escadre. - Sire, vous BARREME (François), dont le avez bien fait, répondit le marin. nom est devenu proverbe, naquit à Les nourtisans sa mirent à vire de ce Lyon, et mourut à Paris en 1705. Son trait, qui selon eux, peignait à la deithmetique, son Liere des comptes fois la sottise et la vanité : « Vons faits, appele communiciment Barrome, n'avez pus compris Jean Bart , leur,

compte m'en donner de nouvelles d'imitations. Barthe a fait aussi un preuves, » Jean 'Bart justifia bientot Art d'aimer dont on a publié des fragla configuee du monarque ; il n'avait mens. Il était d'un caractère aimable encore montro que l'audace infatiga- et enjoue, l'écond en réparties heuble d'un armateur, il signala son cou- reuses, mais d'une humeur capri rage par des actions plus utiles, et cieuse et changeante. Thomas disait dant le récit serait beauconp trop en parlant de lui : «Il m'a fait trouver long. La paix scule pouvait intercont dans l'autitie tous les orages de l'a pre les travaux de ce marin célèbre : mour. elle fut conclue à Riswick, et Jean BARTHELEMI. Il était de Galilée Bart passa les dernières années de sa et fut mis au nombre des apôtres, On vie à Dunkerque ; il y mourut d'une ne sait rien de particulier ui de sa vie pleurésie le 27 avril 1702. Il était âgé ni de sa mort. d'environ cinquante ans, et son tempérament n'avait rien perdu de sa ores), ne à Cassis, près d'Aubagne de prudence dans la combinaison de 1793, en lisant la quatrieme epitre ses plans que d'intrépidite dans leur du premier livre d'Horace. Homme exécution.

BARTAS ( GULLAUME DE SA-LUSTE DE), né vers 1544 près d'Auch. Elevé pour le métier de la Grece, publies pour la première fois guerre, il se signala comme militaire et comme négociateur. Attaché composer, out rendu son nomine. à la personne de lienri IV , il se mortel. Plusieurs éditions s'en repautrouva à la bataille d'Ivry, et chanta dirent aussitôt dans toute l'Europe. It la victoire, à laquelle il 'avait contribué. Quatre mois après, en juillet! 1590 , il mourut age de 46 ans , des dans son sein ; elle s'honorait en recesuites de quelques blessures mal guéries. Tont le temps que lui laissaient ses devoirs, il le passait à son château du Bartas, et là il composait ses longs et nombreux poemes : le seul dont on et à la scrupuleuse exactitude des reait retenude titre, la Semoine, cut co mains de six ans plus de trentcédis tions, et fut traduit dans toutes les langues. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui le nom de du Bartas ne soit barbarie et le mauvais goût du style. Le sien est herisse de métaphores extravagantes et de juots composés à la manière greeque et latine, La

comma poëte.

dit le roi, sa réponse est celle d'un cette dernière seule est resien au homme qui sent ce qu'il yaut, et qui théâtre, et elle a produit une foule

BABTHÉLEMY ( l'abbé Jeax Jusforce. Il montra plusicurs fois autant le 20 janvier 1716, mort le 50 avril d'une érudition , d'une modestie et d'un desinteressement très rares. Ses Voyages du jeune Anachursis en en 1780, et qu'il mit treute aus a a public plusieurs autres ouvrages. Lu 1789 , l'academie française le recut vant un (crivain en qui l'on admire. dans son Anacharsis surtout, un style clair, naturei, un coloris plein de grâce , renni à la vérité des lableaux cherches et des citations.

BARTHEZ (Path Joseph), no a Montpellier le 11 décembre 1754, mort le 15 octobre 1806. Il contribua puissamment à faire revivre l'ancienne passé en proverbe pour exprimer la inédecine d'Hippocrate; ses ouvrages sont fort estimés.

> BARTIMEE', avengle de la ville de Jéricho, à qui J .- C, rendit la vue.

BARTOLE , I'nn des plus célébres Harpe ya pourtant reconnu quelques jurisconsultes des temps modernes, vers qui ont de la précision et de l'é- vit le jour à Sasso-Ferrato, ville de uergie. Son caractère comme homme l'Ombrie , vers l'au 1515 , et moutut est plus honorable que son talent à l'érouse en 1456. A vingt ans il fut reçu docteur à l'universite de Bolo-BARTHE (NICOLAS Tuomas), ne à gue, la plus fameuse ecole de ce Marseille en 1734, mort à Paris le temps, remplit pendant quelques 17 juin 1785. Ses , comedies sout : années une place de juge , et se livra l'Amutsor, la Mère falouse, l'Homme ensuite exclusivement au peuchant personnel et les Fuoses infidélitée; qu'il es cit pour leuscignement du drait. Il professa onze aus a Pise , et L'abbe Auger apublié , en 1788 , une vint s'établir à Perouse , où il fut ae- traduction de l'Hexameron, des Homecueilli avec empressement, et où ou lies et des Lettres choisies. v acquit une telle célébrité qu'on de- roi de France , était mariée au roi de sertait les autres écoles pour venir à Thuringe , chez lequel Childérie se la sienne. Il avait un esprit vif et pé- retira quand il fut chassé par les grands netrant, un jugement solide et pro- du royaume. Il seduisit la femuse du fond; on a remarque qu'il ne s'était prince chez lequel il avait trouvé un jamais contredit dans ses nombreur asile, et lui inspira une passion si écrits sur des matières qui prétaient violente, qu'elle quitta son époux tant à la controverse. Il jeta les fondes pour venir joindre Childerie quand mens de la civilisation de l'Europe; celui-ci fut rappelé dans ses états. l'influence qu'il exerça ne fut pas si j'avais cru, disait-elle, trouver bornée à son siècle ; ses opinions ont au delà des mers un héros plus brave été long-temps regardées comme des et plus galant, j'aurais été l'y chercher lois dans beaucoup de pays. Les juris avec plaisir, " De ce mariage naquit consultes les plus celèbres s'accordent le grand Clovis, véritable fondateur à regarder Bartole comme leur maî. de la minarchie française. Une autre tre. Ses ourrages sont des commen- Basine, fille de Chilpéric et d'Audataires sur toutes les parties du droit vère , fut violée par les domestiques romain, des traites sur quelques su- de Frédégonde et par ses ordres, jets particuliers ou des conseils; on Après l'avoir ainsi aville, on la renne le lit plus, mais on le consulte et ferma dans un couvent à Poitiers. un le cité comme autorité.

et petit-fils de Maasias, était disciple anglais, né en 1706 à Wolverley . et secrétaire de Jerémie. Après la mort le 18 janvier 1775. Il entreprit mort de ce dernier, qu'il avait suivi eu 1750 de fondre de nouveaux caracen Egypte , Barnch se retira à Baby- tères d'imprimerie ; mais ce ne fut lone, où il composa ses prophèties, qu'après plusieurs années de tentati-Il y passa les dernières annees de sa ves et après beaucoup de dépenses vie. Euchante de ses ouvrages, La qu'il parvint à produire un type dont Fontaine demandait à tout le monde :

Avez raus lu Baruch?

BASEMATII . l'une des femmes d'Esau, Il en eut Babuel. Une autre Basemath, tille de Salomon, épousa Achimaas de la tribu de Nephtali.

BASILE (St.), docteur de l'eglise , archevêque de Cesarce en Cappadoce, ne dans cette ville en 529, quitta le barreau, où il avait paru d'abord avec celat, pour se consaerer à Dieu, fonda plusieurs monastères et lenri donna la règle que les moines grees suivent encore, déploya le zèle le plus pain a Paris, en 3 vol. 1721-22-50. d'un esprit chagrin et birarre,

BASINE, femme de Childerie I. BASKERVILLE (JEAN), célébre

BARUCH, prophète, ills de Néri fondeur de caractère et imprimeur il fut content. Il publia alors plusicurs elassiques anglais, latins, et d'autres ouvrages. Barkerville avait porté l'art de l'imprimerie à un plus haut degré de perfection qu'on ne l'avait encore fait en Angleterre, et son mérite en cela est d'autant plus grand que ses talens ne treuvérent jamais ancune espèco d'encouragement. Lorsqu'a. près sa mort on procéda à la vente de ses caractères, il ne se trouva pas dans toute l'Angleterre unseul homme qui voulût les acheter. On les offrit en vain aux universités et anx libraires : actif non-seulement dans toutes les ils demeurèrent eusevelis dans la parties de san ministère, mais même poussière jusqu'au moment où Beanau-delà des bornes de son diocèse , et marchais en fit l'acquisition en 1779. mournt épuise de l'atigues, en 579, te- au prix de 3700 liv. sterl. , pour les grette non-seulement des Chrétiens, employerà l'édition des Oburres de mais même des Juis. La meilleure Voltaire. On a fait mieux depuis Bas-edition de ses œuvres, dont le style se kerville ; c'etait un homme de belle distingue par la grace et l'élégance, a figure, d'un earactère obligeant, mais

BASSELIN (OLIVIER), naquit dans aux sièges de Saint Jean d'Angely, de le val de Vire, en Normandie, vers Montpellier, etc. Enfin, cu 1622, le le milleu du quinzième siècle. Pro- roi Louis XIII le fit marcehal de priétaire d'un moulin à foulon situé France, Il fut nomme à l'ambassade à l'extrémité de la vallée pittoresque d'Espague, et envoyé en Suisse et en qui borde la petite ville de Vire, il Angleterre; de retour, il se signala passa sa vie dans l'exercice de sa pro-fession : les muses vincent le visiter tant ombrage au cardinal de Richedans sa retraite obscure. Doné d'une lieu , à cause de ses liaisons intimes imagination féconde , d'une gaieté avec la maison de Lorraine , il fut franche et d'un esprit piquant, il arreté et mis à la Bastille le 25 fecomposa une foule de chansons ba- vrier 1631. Sa detention dura douze chiques qui attestent son talent natu- ans, et ne cessa qu'à la mort du cardirel et son ignorance complète des rè- nal. Bassompierre mournt le 12 octoeles. Une édition de ces Vaux de Vire, tirée à cent cinquante exemplaires . a paru à Vire en 1811. La tradition est muette sur sa vie, on ignore meme les évenemens de ce temps la. l'époque de sa mort ; il paraît toutefois qu'il ne vivait plus en 1500. M. Armand Gouffe l'a mis en seène au théâtre du Vaudeville. L'étymologie de vau de l'ire est inadmissible. Longtemps avant la première édition, publice en 1610, long-temps nieme avant l'existence de Basselin, on connaissait plusieurs recueils intitules roix de ville, qui se composaient de chansons parfaitement semblables à celles qui portent anjourd'hui le nom de vandevilles ; ce genre d'ailleurs est comm tes , des comédies en vers , des tragéavant lui, et il est aussi ancien que la gaieté française. On doit le regar- blié s'il n'avait eu l'idée d'être l'édider seulement comme un de nos plus teur de la Bibliothèque universelle anciens auteurs de chansons bachi-des romaus, idée fort heureuse et ques et de rondes inveuses.

mes les plus brillans et les plus aima-bles qui out joué un rôle sous les rèssac. gnes de Henri IV et de Louis XIII. 1617 la charge du grand-maitre de antiquité. l'artillerie au siège de Château-Por- BATHYLLE, natif d'Alexandrie, eten, et fut blesse à celui de Rèthel, fut le rival de Pylade (non pas l'ami

bre 1656, à l'âge de 65 aux 11 a laisse des Memoires qui se lisent avec intérêt, et répandent un grand jour sur BASSUS, Physicars hommes dans

l'autiquité out porté ce nom , et sont cités par divers auteurs ancieus comme avant écrit sur l'histoire naturelle, mais leurs ouvrages, qui ont été estimes pendant plusieurs siècles, sont

perdus.

BASTIDE (JEAN-FRANCOIS DE), né à Marseille le 15 mars 1724, et mort à Milan le 4 juillet 1798, a fait des recueils, des journaux, des lettres, des romans, des mémoires, des condies en prose . et serait à peu près ouqui pouvait être mieux exécutée.

BASSOMPIERRE (François ne),

BATHUEL, fils de Nachor et de
maréchal de France, et l'un deshom-

BATHYCLES, sculpteur gree, ll'naquit en Lorraine le 12 avril 1579, létait de Magnésie ; il construisit Après avoir voyagé en Italia , dans le pour la ville d'Amyclée un trône royaume de Naples, il parut à la cour dont Pausanias donne la description de Henri IV , où son goût pour le la plus brillante. Les Graces et les faste et le jeu le sirent rechercher ; il Heures en formaient les principaux figura dans les fêtes d'une manière soutiens. Toute l'histoire fabuleuse de brillante, fit bientot ses premières ar- la Grèce y était représentée. Pausames dans la guerre contre le duc de nias n'indique point le temps où vi-Savoie, ensuite se signala en Hon-vait Bathyelès, mais il regarde le grie; et revint à la cour. Il exerca en trône d'Amyclee comme d'une haute

Il se trouva en 1720 comme maréchal d'Oreste), et l'un des plus célèbres de camp au combat du Pont de Cé, i pantonimes de l'antiquité. Il était

Les succès de ces deux pantomimes ves des grenouilles et des légards. furent aussi brillans que rapides, et leurs demèles occuperentles fromains phèse , celèbre par sa mollesse. Le autant que les affaires les plus intelpoète Antiphane, qui vivait vers l'an portantes de l'état. Ils etaient tous ou 400 avant J.-C., avait fait une comépyladiens ou bathylliens; les deux die sur lui, ce qui rendit son nom partis furent près plus d'une fois d'en proverbe. Comme Demosthènes était venir aux mains : Seneque le reproche très-effemine dans sa jeunesse, amèrement aux Romains. On ignore lui donna le surnom de Battalus. l'époque de la mort de Bathylle, Pluporté ce nom.

BATILDE (SAINTE), épouse de Clovis II , roi de France , fut d'abord colas I ; sa fête est celebrée le 50 eclaire de l'antiquité. janvier, regardé comme le jour auniversaire de sa mort.

esclave de Mécène, qui l'affranchit. Fleurs dépens dans l'espoir d'y gra-Les deux saltateurs également babi- ver leurs noms ; mais on leur en les, également chers aux Romains, refusa la permission. Ils se servilutiaient sans cesse l'un contre l'au- rent alors d'un stratagême pour partre, et s'étaient partagé le domaine venir à leur but : comme le nom de théâtral. Pylade excellait dans les Batrachus répond dans la langue scènes graves , sériouses , et qui te- greeque à celui de grenouille, et naient de la tragédie : Bathylie dans Sauros à celui de lézard, ils firent les sujets rians et voluptueux. Juvenal sculpter ces animaux dans les ornefait une peinture energique de son mens des colonnes. On a encore à jeu passionné dans la pièce intitulee Rome des debris de ce temple sur Leda. Plutarque le cite également, lesquels se trouvent très-bien conser-

BATTALUS, joueur de flûte d'E-

BATTEUX (Currers), changing sieurs autres acteurs anciens ont de Reims. Il naquit à Allend'buy près de cette ville, le 7 mai 1715; mort à Paris, le 14 juillet 1780, il fut enterre dans l'église de Saint esclave d'Archambaud , maire du pa- Andre des-Arcs. Après avoir professe lais de ce monarque. Elle fut vendue à vingt ans la rhétorique à Reims, il par des pirates, qui avaient l'habi- vint la professer, ainsi que la philotude de venir exposer sur les côtes de saphie grecque et latine, dans les col-France les captifs qu'ils avaient enle- leges de Lisieux et de Navarre à Paves de l'autre ente de la mer. Après ris, et au collège royal. Il fut de l'ala mort de Clovis II , elle prit les re- cadémic française et de celle des inspes du gouvernement et se conduisit criptions. Il a publié un grand uomavec une prudence digne d'admira- bre d'ouvrages parmi lesquels les quation , pendant dix ans. Les grands se tre poétiques , sa traduction en prese lassèrent d'etre sans autorité , et Ba- d'Ilorace , et surtout son Cours de thilde fut obligée en 665 de se retirer belles lettres, tiennent les premiers dans le monastère de Chelles qu'elle rangs. Ce dernier ouvrage et son traîté avait bâti; elle y mourut en 680. de la construction oratoire sont deve-Elle n'avait pas oublie sur le trône nus classiques chez les étrangers. On quel avait été son premier état : de ne peut méconnaître dans Batteux le venue religieuse elle ne se souvint litterateur estimable, l'écrivain éléjamais qu'elle eût porté la couronne, gant, le dissertateur ingénieux, le Elle fut canonisce par le pape Ni- grammairien habile, et l'admirateur

BATTUS. Il v.en a trois : Battus I. ne à Thera , l'une de Cyclades , des-BATRACHUS, architecte, naquit cendit d'Euphenius, l'un des Argoà Lacédémone, mais il se distingua nautes. Il conduisit une colonie de surtout à llome, où il cleva, de con- Théra dans la Lybie, s'établit l'an cert avee Saurus ou Sauros, son 631 avant J. C., dans une petite ile compatifote, un des temples ren- nommée Platée, et passa ensuite sur fermes dans les portiques d'Octavie. le continent, où il renouvela la ville Riches tous deux, ils vou luient s'im- de Cyrène. Battus régna quarante mortaliser en élevant cet édifice à laus, et laissa eu mourant le trone à

Lybicos. Battus II eut pour succes; en Savoie. Menage fut sun ami, et seur Arcèsilas II, son fils. Bottus III, ette brancoup de ses bons mots surcommé le boiteux, monta sur le néens limitécent son autorité; on lui attribua une certaine portion de crifices et à ce qui concernait la retransfere au peuple et au senat. Il y Battus , mais leur histoire nous est a peu pres inconnue. . BAURANS, auteur dramatique et

musicien, naquit à Toulouse en 171n, et mourut dans cette ville en 1764. caises sur la musique de la Servante

musique italienne en France.

hauteur. La troisième édition du pre-écrivains. mier de ces ouvrages a paru à Paris

Arcésilas son fils. Battus II , surnom- [la bienveillance ; il fut une des creame l'Heureux, fils d'Arcésilas I., tures du cardinal Mazarin, et se monta sur le trône vers l'an 575 mointint à la cour autaut par l'adresse avant J.-C. Cyrène prit beaucoup de sa conduite et les agrèmens de son d'accroissement sous son règne, les esprit, que par su complaisance et habitans y affluaient de toutes les son dévouement au premier ministre. parties de la Grèce. Les L'yrénéens Il fut introducteur des ambassadeurs, battirent et taillèrent en pièces l'ar- et ministre plénipotentiaire en Plan-mée d'Apriès, roi d'Egypte, et les dre, en Espagne, en Angleterre et

BAVERINI (Francisco), musicien trone l'an 544 avant J. C; les Cyre du quinzième siècle. Il fut très-renomme dans la science du contrepoint, et on lui attribue la musique terres et le droit de présider aux sa- du premier opera qui ait eté représente. Cet ouvrage dramatique, dont ligion : le reste de son pouvoir fut on croit que les paroles furent composées par Jean Sulpitius de Verucut un quatrième et un cinquième lam, fut joué à Rome en 1430, et selon d'autres en 1480 ; il a pour titre: la Conversione di S. Paolo.

BAXTER (RICHARD), theologien anglais non conformiste, ne en 1615 . recut les ordres en 1638, et fut Ce fut lui qui mit des paroles frant nomme en 1648, ministre de Kidderminster. It ne craignit point, lorsque maîtresse de Pergolèse en 1754, et Cromwel fut arrive au faite de sa inspira par cet ouvrage le goût de la puissance, de se prononcer coutre sa tyrannie, et osa, dans une confe-BAUSSET (Louis François pt ). rence à laquelle, il fut appelé près de cardinalné o Pondichery, le 14 de lui , lui reprocher d'avoir renverse la cembre 1748, mort à Paris, le 21 monarchie. Il se rendit à Londres juin 1814, composa d'après les ma-quelque temps avant l'abdication de nuscrits de l'enelon , l'Histoire de cet Richard Cromwel , et contribua par illustre archeoeque; en 1810 l'institut ses predications au rappel de Chardésigna cet ouvrage comme digne du les II, qui le nomma l'un de ses deuxième grand prix décennal de chapelains. Il a public plusieurs ou-deuxième classe, pour la meilleure vrages, et mourut le 8 decembre 1601. biographie. Encourage par le succès, Baxter (Guillaume), son neveu, et il entreprit l'Histoire de Bossuet , dans Baxter (Andre) , cerivain écossais , laquelle il ne s'eleva pas à la même ont aussi de la réputation comme

BAYARD (PIERRE DU TERRAIL. 1817, 4 vol. in 8°, et la 2º ibid, seigneur de ), surnomné le cheva-lier sans peur et sans reproche, le BAUTRU (GUILLAUME), comite de seul peut être de tous les béros du Seran, de l'academie française, na moyen age dont la vie soit sons tache quit à Angers en 1588, ct mourut le et qu'on puisse louer sans aucune resquita Angers en 1888, et biourut le et qu'on puisse louer sans aucune res-regaine de la comme un des beaux esprits de la comme un des beaux esprits de la dixexptième siècle. Le rolle poli-tique qu'il joua est très-secondaire, tesles vertus; ettelle ful la perfection mais n'en tourna pas moins utilezant de cet illustre chevalier, que sans le pour sa famille et pour lui. Le cardi- térnoignage unanime des historiens nal de Richelieu lui avait témoigne de contemporains , la posterité n'aurait peul-être vu en lui qu'un modèle chi-[campagnes des Français, a publié . ville. que ce scrait l'affaiblir que de avec laquelle ils ont été composés. la morceler ici. Il mourut au champ d'honneur en combattant contre les Espagnols, le 50 avril 1524. Les traits les plus saillans du caractère de Bayard et les principaux événemens de sa vie ont été assez habilement places par de Belloy dans sa tragedie de Gaston et Barard.

BAYLE (PIERRE), né à Carlat le 18 novembre 1648, mortà Rotterdam le 28 septembre 1706, âgé de einquantc-neuf ans, sceptique, est surtout connu par ses Nouvelles de la république des lettres et par son Dictionnaire historique et critique. Bayle fut compilateur et journaliste, et dans ces deux emplois assez peu honorés de nos jours, il s'est acquis une gloire immortelle; c'est que par l'assemblage le plus rare il joignait à l'immensité de ses connaissances un esprit lumineux et même du génie. Son style incorrect et diffus plait malgré ses négligences, parce qu'il converse avec ses lecteurs , et que peu d'écrivains apprennent mieur à penser. Personne n'employa plus heureusement que lui les armes de la dialectique, et ne sut raisonner d'une manière à la fois plus subtile et plus profonde. Chaste dans ses mœurs. austère dans sa conduite, il put parler de morale sans eraindre qu'on le fit rougir en lui apposant le contraste humiliant de ses discours et de ses actions. On a ontre contre lui le reproche de scepticisme, et on a calomnie ses intentions; en lisant ses ouvrages avec attention, on apercoit que son but fot surtout de nous apprendre à douter. M. Beuchot a donne une édition soignée de son dictionnaire, enrichie de notes. Paris , 1821, 16 v.

in-8°. BEAUGHAMP (ALPHONSE DF), De

merique et inimitable. Il naquit en outre un graud nombre d'articles 1476 au château de Bayard, à six dans la biographie universelle, des lieues de Grenable. Sa vie a été onvrages historiques, intéressans par écrite d'une manière si intéressante l'exactitude des faits, mais qui se en un vol. in-12, par Guyard de Ber- sentent un pen de la précipitation

BEAUFORT (FRANCOIS DE VEN-DOME, duc de), fils de Cesar de Vendôme et petit-fils de Henri IV , naquit à Paris en 1616; il se distingue par sa valeurà la bataille d'Avein en 1635 , aux sièges de Corbie en 1636 , de Hesdin en 1639 , d'Arras en 1640. Anne d'Autriche, devenue régente en 1643, lui donna toute sa confiance ; mais Beaufort etant entré dans la cabale des importans et bravaut ouvertement le cardinal Mazarin , elle le fit enfermer au château de Vincennes dans la même année 1645: il se sauva de prison en r640. Il se joignit au prince de Conti, aux dues de Lougueville , d'Elbeuf , de Bouillon , au marechal de La Mothe , au fameux coadjuteur de Retz, au parlement de Parie, et dans la guerre de la fronde deviut l'idole de la populace; il fut proclame le roi des Halles. Il finit par résister faiblement aux propositions de la cour, et se soumit sur des promesses vagues qui ne furent jamais exécutées. Il ne fut devant Louis XIV qu'un sujet soumis. Il servit ensuite sur mer , et fut tue dans une sortie au siège de Candie en 1660. Il avait hérité de la valeur de Henri IV. mais elle avait chez lui le caractère de la témérité ; plus fin qu'habite, plus grossier que franc, plus hautain que fier , son étourderie constante l'empêcha de jouer le rôle pour lequel il se crovait fait dans les temps de troubles qui agitèrent la minorité de Louis XIV.

BEAUJON (Nicotss), né à Bordeaux en 1718, mort à Paris le 26 decembre 1786. Il avait une graude intelligence dans lessaffaires, et les operations de finance dont il fut charge l'eleverent à un degré d'opulence extraordinaire. Il jouit de ses richesen 1767, à Monaco, mort à Paris au ses en épicurien recberché, mais mocommencement de juin 1832, cheva. deste et paisible, et les dépensa en lier de la légion d'honneur, a consa grande partie en hieufaits utiles. ere ses talens à décrire les glorieuses L'hospice qui porte son nom, dans

TAULT, sienr de), premier inge- y est même quelquefois très-éloquent. nieur et maréchal des camps et ar Ses intrigues ne sont pas du domaine mées du roi, duit être regardé comme de cet abrégé; en résultat, il eut le créateur de la topographie mili- comme homme le destinde ses cometaire sous Louis XIV. Il suivait l'ar dies, il obtint plus d'éclat que de mée, levait sue le terrain le plan des considération. Ses œuvres completes batailles et des sièges, et y ajou- ont ete publices en 7 volumes in S. tait des sujets historiques en perspec- en 1800. tive. Son ouvrage le plus important a pour titre: les glaricuses conquêtes VIEL ne LA), né à Vallerangue en de Louis-le-Grand, ou Recueil de plans Languedoc, le 28 janvier 1727, mort et vues des places assiégées et de celles à Paris le 17 novembre 1775 , à l'age où se sont données des batailles , avec de quarante-einq ans. Il a publie mes des discours, 2 vol. in fol. C'est l'un Pensees, les Memoires et les Lettres de des plus magnifiques et des plus eu- madame de Maintenon, 15 vol. in-12; rieux nurrages qui aient parn en his- des notes sur le siècle de Louis XIV, toire militaire. La topographie mili Commentaire sur la Henriade, etc. taire sembla rétrograder à la mort de Malgie tous ces ouvrages, la Beaucet habile ingénieur, arrivée en 1674, et ne produisit qu'un petit nombre de jourd'hui sans ses démèlés avec Volmorceaux d'un mérite supérieur jus- taire, qui le poursuivit jusqu'au tomque vers 1750 , époque où la confection de la carte dite de Cassini vint donner à ce genre de travail une forme nouvelle. Il y a un autre Bcoulieu, général autrichien, vaincu par les Fran-

cais en Italie, en 1796. BEAUMARCHAIS ( PIERRE- AT-GUSTIN CARON DE ), De à Paris le s4 jauvier 1752, mort dans la même ville, le 19 mai 1799. Il était fils d'un bueloger. Introduit auprès des prindonner des lecons de barpe et de gui-Mère coupable , et l'opera de Tarare. Emile , Belisaire ; etc. Malgré le mauvais goût et le style bizarre qui relegueut nécessairement LES-MARIE DE), évêque de Seuez, ne

le faubourg du Roule à Paris, fut éta- tent d'être conservés par une foule bli et doté par lui avec maguificence, de traits d'une gaieté originale et pi-Son testament contenait pour plus quante, qui annoncent un fond d'esde trois millions de legs particuliers. prit naturel très-riche. C'est sans ex-BEAULIEU (Sesasmen De PON. ception ce qu'il a fait de meilleur ; il

BEAUMELLE (LAURENT ANGLImelle serait completement aublic auhe au.

BEAUMONT (CHRISTOPHE DE ), archeveque de Paris, né le 26 juillet 1703 dans le Périgord , mort le 12 decembre 1781. La vertu se peignait sur sa figure pleine de noblesse et de bonté : son esprit était cuitivé , son éducation facile et brillante : il était austère sans rudesse, et répandait avec discernement des aumones qui absorbaient presque tout son revenu. cesses filles de Louis XV, pour leur II ent de longues disputes religieuses avec les jansénistes, au sujet de la tare, il profita de cette protection bulle Unigenitus; publice à Rome, puissante pour se lier avec le fameux enregistrée par le parlement, et par figancier Paris Duverney : jeune en-consequent devenue loi de la religion core il parvint à une fortune incapé- et de l'état, elle devait être soutenue ree , c'est alors qu'il se livra à la litte- et défendue par lui. Quant à ses difrature. Il donna successivement deux ferends avec les philosophes . qu'il drames : Eugénie et les Deux amis, combattit toujours avec autant de samais il savait mieux rire que pleurer, gesse que de vigueur, leurs princiet le Barbier de Séville, qu'il donna pes ne pouvaient être les siens. On a en 1775, est resté le meilleur de ses de lui un recueil de mandemens en ouvrages, après même qu'il eut fait 2 vol. in-4, qu'il publia à diverses représenter le Mariage de Figaro , la époques contre les livres de l'Esprit ,

BEAUVAIS ( JEAN-BAPTISTE CHAR-Beaumarchais dans la classe des écri- à Cherbourg le 17 octobre 1731, vains médiocres, ses mémoires méri- mort à Paris le 4 avril 1790. Il eut

86

lebre Lebeau. Il devint l'un de nos pour lui une médaille aux applaudis-plus éloquens prédicateurs, et celui semens de la Suisse entière; en Anqui s'est le plus approché de cette élo-gleterre on manifesta pour lui le plus quence male et nerveuse que l'ou grand respect. L'ami du genre buadmire dans Bossuet. Ses oraisons fu- main ne rencontra d'ennemis que nebres et ses sermoos ont été im- dans sa ville, et dans quelques petits primis.

BEAUZEE (Nicolas), de l'académie française, ne à Verdun le 9 mai livre et l'auteur. 1717, mortà Paris le 25 janvier 1789. Beauzée; il sut conserver sa franchise et sa neutralité au milieu de la guerre éternelle des passions et des cabales, et content du modique fruit de ses travaux littéraires , sa modération lui tint lieu de fortune. Il résista aux offres brillantes du roi de Prusse, qui l'appelait à Berlin.

BELCARIA (CESAR BONESANA, marquis de), né à Milan en 1735, mort en 1793. Il fut l'un des bienfaiteurs de l'espèce humaine, et son ouvrage des Délits et des peines, qui parut en 1764, le marqua du sceau de cette immortalije qui n'appartieut qu'aux génics vertueux. Jamais si petit livre ne produisit de si grands effets : jamais tant de vérités consolantes et sarrées ne forent rassemblées dans un espace si étroit. L'innocence et la justice, la liberté humaine et la paix sociale, parment se montrer à la terre unies entre elles par un lien indissaluble. Les éditions de son livre se multiplièrent rapidement, il fut traduit dans toutes les langues; il le fut en français en 1766, par M. vertueux Malesherbes; en Prusse, en Russie, en Toscane., les souve- Bedford. rains et les peuples honorèrent à

pour professeur de rhétorique le ce- lois. La société de Berne fit frapper états qui l'avoisinaient; mais le comte Firmiani prit sous sa protection et le

BECLARD (PIERRE-AUGUSTE) FAU-Parmi les nombreux ouvrages qu'il a BOT, médecin, né à Angers en 1785, donnés, on distingue sa grammaire vint se perfectionner à Paris, remgénérale, sa nouvelle édition des Sy. porta tons les premiers prix de l'École nonimes de l'abbé Girard, une tra- de médecine, présenta, pour sa duction de Salluste et de Quinte- thèse, en 1815, une série de propo-Curce. Littérateur instruit et labo- sitions qui sont autant de découverrieux, philosophe sans affiche et reli-gieux sans grimaee, droit, simple, modeste, et plus indulgent pour les d'anatomie à la faculté de médécine, autres que pour lui-même, tel fut en 1818, il portait au plus haut degré les talens d'enseigner, lorsqu'il mournt à Paris d'une inflammation cérébrale en 1825. On a de lui des élémens d'anatomie générale , Paris , 1825 , in . 8, et des additions à l'Anatomie générale de Xavier Bichot, Paris , 1821, in-8.

BECOEUR ( CHARLES), peintre d'animaux, mort en jauvier 1853.

BEDFORD on BETHFORD GEAN PLANTAGENET, due de ), troi-sième fils de Hemi VI, roi d'Angleterre. Il commandait en 1422 l'armée anglaise contre Charles VII. La même année il fut nommé régent de France pour Henri VI , qu'il fit proclamer roi à Paris. Il défit les Français près de Southamton, et s'empara du Crotoi. Entrant ensuite à Paris avec ses troupes, il battit le due d'Alençon, et devint maître de presque toute la France, Il mournt à Raueu en 1435; on lui érigea un superbe mausolée. La postérité reprochera eternellement à sa mémoire d'avoir immolé à la politique anglaise, et d'avoir falt brûler l'héroïne Jeanne d'Arc. Dans l'abbé Morellet, sur les instances du la tragédie de ce nom , M. d'Avrigny a fort bien tracé le portrait du duc de

BEDMAR ( ALEHONSE DE LA l'envi l'homme qui était à la fois le CLEVA, marquis de), cardinal, défenseur de la sécurité des sujets et jévêque d'Oviedo, né en 1572, d'une de la stabilité des gouvernemens, des plus anciennes familles de la Cas-Catherine II le transcrivit dans ses tille, fut envoyé en 1607, par Philippe III, en ambassade à Venisc, et et sonates pour le piano. L'ue sur se rendit fameux par sa conjuration dité complète affligea ses dernières contre cette republique. C'est l'année annecs , et le rendit mélancolique et suivante qu'il s'unit avec le duc d'Ossone, vice roi de Naples, et avec Don Pedro de Tolede, gouverneur de Milan, pour anéantir l'état auprès duquel il était envoyé. Bedmar rassemble des étrangers dans la ville et s'assura de leurs services à force d'argent, Les conjurés devaient mettre le feu à l'arsenal de la république. et se saisir des postes les plus importans. Des troupes du Milanes devaient arriver par la terre ferme, et des matelots gagnés montrer le chemin à des barques chargées de soldats. Cette horrible conspiration fut decouverte : on nova tout ce qu'on put trouver des conjurés ; on respecta dans l'auteur de ce complot le caractère d'ambassadeur. Le senat le lit partir secrétement, de peur qu'il ne l'at mis en pirces par la populace. Il mourut le 10 août 1655. Saint-Real, qui a cerit d'une manière fort interessante l'histoire de la conjuration du marquis de l'edmar. L'a représenté comme un des plus puissans génics et un des esprits les plus dangereux qu'ait produits l'Espagne. Il joignait à une pénétration rare la plus profonde connaissance deshommes , écrivait et parlait avec facilité . et gardait au milieu des agitations les plus eruelles une parfaite tranquillité d'esprit. Telle était sa sagacité, que ses conjectures passaient presque pour des prophéties. M. Darce dans son Histoire de Penise, a donné une autre clé de cette romanesque conju-

BEETHOVEN (Louis Van) celèbre compositeur de musique instrumentale, né en 1771, à Boun, d'un choriste de la chapelle de l'Electeur de Cologne, élève d'Haydn et de Mozart, excella comune eux daus la composition instrumentale, et mourut à Vienne où l'archidne Rodolphe lui avait assure une pension de 4000 tradițion de Lucien, 6 xol. in-5º. 1788. flor., le 28 mars 1827; ses œuvres,

morose.

BEL ou BELUS, premier roi de Babylone. Après sa mort les Babyloniens lui consacrérent un temple qui passa nour l'une des sept merveilles du monde, Xerces, au retonr de son expedition d'Egypte, le détruisit aures l'avoir pillé.

BELGIUS, on , selon Pausanias , BOLGIUS, chef de Gaulois, qui vers l'an 279 avant J.-C., lit une irruption en Macédoine et en Illyrie à la tête d'une armée considerable. Il offrit d'abord la paix à Ptolémée-Ceraunus, roi de Macédoine, a condition que ce prince lui paierait un tribut ; mais avant recu de lui une reponse méprisante, il l'attagua et le delit complètement. Ptolomée tomba entre les mains des vainqueurs, qui lui tranelièrent la tête et l'attacherent an haut d'une pique. Ce spectaele effravant acheva la déroute des Macedoniens, dont un petit nombre parvint à se sauver. Depuis cette action, l'histoire ne fait plus mention de Belgius.

BELLIN ou plutôt BELLIN (FRANcois ), ne à Marseille en 16-2. Il a fait Othon, Polones, la mort de Neron, tragedies non imprimees, et Mustaph et Zéangir, tragédic en cinq actes représentée et imprimée en 1705. Cette piece, dit Laharpe, est faiblement écrite, mais un y trouve des traits de ce naturel heureux qu'on étudiait alors dans Racine, Champfort a depuis traité le même sujet.

BELIN DE BALLU (JACQUES NIconas), neà Paris 1753, membre de l'Academie des inscriptions, quitta la place de directeur du Prytannee de St-Cyr , pour passer en Bussie , où il eut des emplois honorables dans l'instruction publique, et mourut dans co pays en 1815. Le plus important ouvrage de ce savant helleniste est la

BÉLISAIRE, l'un des plus habites dont la plupart out été gravées à Pa- généraux dont l'histoire ait parlé, ris, sont au nombre de plus de 120; vivait sons l'empire de Justinien, qui elles consistent en symphonies , sex- dut aux talens, à la fidélité de ce grand tuors, quintettes, quatuors, tries homme une partie de l'éclat de son refusa la couronne que lui offraient les Goths. Bientot sa presence devint nécessaire en Orient: il y battit Chosroes, revint en Italie, et en chassa les Huns en 558. On le regarda comme le sauveur de l'empire, et il existe encore des médailles que Justinien tit frapper en son honneur et sur le revers desquelles on lit : Bélisaire, la gloire des Romains. L'envie osa attaquer tant de vertus : Justinien, vieux et ombrageux , crut à une prétendue conspiration dont on accusait Belisaire. Ce brave général perdit ses places: mais Justinien avant reconnu son innocence, lui rendit ses biens et ses honneurs ; cette persécution abrègea ses jours, et il mourut en 565, L'imagination des poètes, des artistes, et surtout le roman de Marmontel. ont rendu presque historique une tradition apoeryphe suivant laquelle Belisaire, prive de la vue et réduit à une extrême pauvreté, aurait eté force de mendier dans les rues de Constantinople. Aucun historien contemporain n'a rapporté cette fable, qui doit son origine à Tzetzes, auteur peu estimé du douzieme siècle ; on l'a répétée depuis sans examen.

BELLANGER (FRANCOIS), docteur de Sorbonne, mort à Paris le 12 avril 1749 , à 61 ans. C'était un bomme tres-verse dans l'etude des laugues. On a de lui les Antiquites romaines de Dems d'Halicarnasse, traduites en français, 6 vol. in 8, une traduction d'lierodote, et d'antres ousrages.

il concourut à la rédaction de son Mé- dinal Jean du Boilay , il y fit un se-

regne. Il finit la guerre de Perse con-moire justificatif, Porté, en 1800, an tre Cabades, par un traité de paix; conseil-général du département de la il prit Carthage et sit prisonnier Gi-Seine, il y rédigea la proclamation limer, usurpateur du trone des Van- du premier avril 1814. La première dales. Après avoir joui le premier des restauration lui avait donné des lethonneurs du triomphe à Constanti- tres de noblesse et la décoration de la nople en 555, il marcha contre les legion d'honneur. La densième l'é-Goths, s'empara des principales vil- leva à la charge de procureur général les de la Sicile, s'avanca vers Naples de la cour royale de Paris, Mais on et Rome, defit Vitiges, l'envoya pri lui reproche d'avoir apporte dans ces sonnier à l'empereur Justinien, et bautes fonctions, le rele d'un homme de parti, plus que l'impartialité d'un magistrat, et d'avoir attenté à l'indépendance de l'ordre dont il sortait. Envoyé deux fois à la chambre, la première fois en 1915, puis en 1918, par le collège électoral de la Seine, il v iona un rôle médiocre. Sa santé s'était altérée par l'excès de ses travaux et par le sentiment amer de la défaveur publique, et l'avait obligé à demander sa démission. Enfin il l'avait obtenue lorsqu'il mourut à Paris en 1826.

BELLAY (GUILLAUME DE ) seigneur de Langey, ne au château de Glatigny , pres de Montmirail , en 1491 , mourut le 9 janvier 1543, un des plus grands capitaines de son tems , ne fut pas moins utile à son pays dans ses ambassades en Italie, en Angleterre, en Allemagne, s'illustra dans les lettres et dans les armes, et mérita cette épitaphe remarquable par sa precision.

Cy git Langey, dont la plume et l'épèe . A surmonté Ciceron et Pompée.

BELLAY (JEAN DE) frère aîné du précédent, né en 1492, montut à Rome, le 16 février 1560, cardinal en 1555, fut un des prélats les plus savans de son temps, servit utilement François premier, soit comme ambassadeur, soit comme lieutenant-genéral, et se servit de sa faveur pour contribuer à la fondation du collège royal.

BELLAY (Joseniu de ), de en 1524 à Lire en Anjou; l'un de nos BELLART (NICOLAS-FRANÇOIS), de anciens poètes. Ses premières pro-Paris, ne dans cette ville en 1761, ductions lui procurerent un accueil s'était déjà fait une réputation au bar-teau à l'époque de la révolution. L'un sa sœur Marguerite, reine de Navarre. des trois conseils du general Moreau, Appele à Rome par son parent le car-

jour de trois ans; de retour en France, plus grande espérance, blessé moril fut desservi auprès du cardinal; on tellement à la bataille de Crevelt. lui supposa des torts dans sa conduite expira le 16 juin 1758, trois jours et meine dans ses écrits. Ces tracasse- après , agé de 27 ans. Ainsi la mairies portèrent un coup à sa santé, qui son nouvelle dont le marechal fui le était très-faible, et il mourut d'apo- fondateur tomba avec lui, et ses euplexie le 5 janvier 1560, agé de trentesix ans. Ses poésies ont été imprimees en 1568 : 1 volume in-8. Elles consistent en sonnets, odes, chansons, imites du latin. Il y a plus de naturel que dans celles de Ronsard et des autres poëtes de la même époque, Heultiva aussi les muses latines, mais avec moins de succès que les muses françaises. Il y a cu plusieurs personnages de ce nom , famieux sons Francois I. dans l'état militaire, dans l'église et la diplomatie.

le-Rotron , au commencement de l'empire , notamment celle d'Egypte, 1548. Il fut l'un des sept poëtes de la prit une part glorieuse à la retraite Pleiade française. Ropsard l'appelait de Moscou. Après avoir opposé penle peintre de la nature. Ce qui pour dant les cent jours une vigourense rait justifier ee titre , ce sont ses Bergeries, divisées en journées, et une cerné par les Russes, il envoya sa suite de pièces où il décrit les couleurs soumission à Louis XVIII, fut aret les propriétés de toutes les pierres précieuses. Ses autres ouvrages sont remis en liberté et porté sur le cadre des traductions des odes d'Anacréon, de disponobilité en 1818. Pair de des phénomènes d'Aratus, etc. Bel- France il combattit avec ardeur les leau a moins de bizarrerie et de mauvais goût que Bousard, mais il n'a pas son imagination. Il mourut a

Paris le 6 mars 1577. BELLE-ISLE! CHARLES LOUIS-AUen 1761, marechal de France, mi- janvier 1832. nistre de la guerre, de l'Academie

fans le précéderent au tombeau.

BELLE-TESTE . sculpteur ivnire, renomine, mort vers le mois d'avril 1855.

BELLIARD | LE CONTE ALGISTE-DANIEL I. celèbre géneral français. ne le 25 mars 1769, à Fontenay-Vendée, entra dans la carrière militaire en décembre 1791 , se fit bientot connaître par ses talens et par sa bravoure. Nomme général de brigade en 1796, genéral de division en 1800, il litarec une rare distinction toutes BELLEAU (Rewe), ne à Nogent-les campagnes de la republique et de résistance aux progrès de l'invasion, rêté en 1825, enfermé à l'Abbaye, principes contre - révolutionnaires. Envoye en 1550 ambassadeur en Belgique, ce fut à son activité que Bruxelles doit de ne pas être tombe au pouvoir des Hollandais en août 1831. CUSTE COMTE OE) petit-fils du surin- Il mourat dans cette ville , frappe tendant Fouquet, né en 1654, mort d'une apoplexie foudrovante, le 28

BELLOVESE fot le premier chef française, s'est immortalisé surtout gaulois qui franchit les Alpes. Il defit par la retraite de Prague, comparée les Toscans sur les bords du Tesin, à celle des dix-mille, pendant laquel- remporta plusieurs autres victoires le il ramena en dix jours de marche, sur différens peuples, et alla fonder à travers des défilés, des neiges et des la ville de Milan daos un marais apglaces, quatorxe mille Français, pelé le champ des Insubriens, d'où la continuellement barcelé, mais jamais multitude qu'il avait amenée se reentame, par des nuées de busards au pandit dans le pays des Libuens, où trichiens. Les trois années de son mi- sont maintenant les villes de Brescia nistère furent marquées par les ordon-nances les plus sages et les plus uti-tions de Gaulois étant accournes au les. Son frère le chevalier de Belle- bruit de ses succes, elles allerent Isle fut tué à l'attaque du col de l'As-successirement sous sa protection siette, en voulant franchir les Alpes, s'établic dans l'Etrurie, dans la Lile 18 iuillet 1746, et son fils, le gurie et jusqu'au pied des Apenniscomte de Gisors, jeune homme de la Belloves régns long-temps en paix

sur ces fertiles contrees, que des lors [ (HENRI-FRANÇOIS-XAVIER DE) , ne le 4 ou appela la Gaule cisalpine, et ce ne fut qu'environ deux siècles après cette invasion, que Brennus, l'un de ses successeurs, pénetra jusqu'à Rome. On place l'établissement de Bellovèse dans la Gaule cisalpine à l'an 164 de Rome, 500 avant J.-C. C'est par son secours et avant qu'il eût franchi les Alpes, que les Phoceeus avaient fondé la ville de Marseille : Tite-Live fait le récit de la fondation de cette ville puissante,

BELLOY (JEAN-BAPTISTE DU ), cardinal, né le o octobre 1700, à Marangle, dut à l'esprit de douceur et de modération qui le distingua pendant sa longue carrière, le choix que la cour fit de lui pour remplacer monsieur de Belzunce, évêque de Macseille, dont le zèle outré avait rendu l'administration très-orageuse; il se retira à Chambly à l'époque de la révolution . et l'on aime à croire que son asyle fut protégé par le souveuir de ses vertus. A l'époque du concordat il fit le sacrifice de son titre, nour en hâter la conclusion. Eleve au siège de la capitale, en 1802, il y porta la simplieite de ses mœurs, et la réunion des vertus épiscopales , et mourut presque centenaire, le 10 juin 1808.

BELLOY ( PIERRE-LAURENT BUI-RETTE de ), de l'académie francaise, ne à Saint Flour en Auvergue, le 17 novembre 1727, mortà Paris le 5 mars 1775. Ita fait representer entre autres tragédies, le Siège de Calais , Gaston et Bayard , Gabrielle de Vergy, et Pierre le Cruel, La chute de cette dernière tragédie, qui depuis se releva, l'affecta si vivement qu'elle précipita la fin de ses jours. Malgré l'enflure et l'incorrection de son style, il a obtenu pendant sa vie une réputation que sa mort n'a pas encore éteinte : la passion de cet écrivain pour l'héroisme français supposait une ame élevée, et semblait promettre au public un poète national desiré depuis long-temps. Le premier du moins il a donné à ses confières l'exemple de puiser leurs suiets dans l'histoire de sa nation.

décembre 1671, au château de la Force en Perigord. Devenu eveque de Marseille eu 1709, il retraça, duraut la peste qui desola cette ville en 1720 et 1721, le zèle et la charité dont saint Charles Borromée lui avait donné un si bel exemple dans la peste de Milan. On le voyait au plus fort de la contagion allant de rue en rue. portant les secours spirituels et tem. porels aux malades, cucourageant par son exemple encore plus que par ses discours, et ses coopérateurs, et les magistrats, et les militaires devoues à cette œuvre hérofque, à s'y consucrer sans réserve. Sa conduite généreuse en cette occasion fait le sujet d'un petit poème de fen Millevove, intitule : Belsunce ou la peste de Marseille. Avec une pareille ame on est surpris autant qu'affligé de son zèle evagéré au sujet de la bulle Unigenitus. Le régent n'ayant jamais pu le ramener à des seutimens plus pacifiques, disait un jour en sortant d'une conférence avec lui : . Voilà un saint qui a bien de la rancune ! »Il termina sa longue carrière le 4 juin 1755. Un béroisme aussi grand fait excuser bien des torts.

BELZONI (JEAN-BAPTISTE), célébre voyageur, né à Padone en 1778, pareourut le monde d'abord en aventurier. Ce qui le fit tirer de la foule des cosmopolites, c'est l'engagement qu'il contracta avec M. Salt, consul anglais , pour enlever l'énorme buste colossal en granit rouge représentant Memnom le jeune , qui gisant à moitié enseveli dans les sables sur les bords du Nil, et qui orne aujourd'hui le musée Britannique, Encouragé par le succès, il remonta le Nil jusqu'à l'entrée de la Nubic, et déterra le superbe temple d'Isamboul. Plus tard il pénétra dans la deuxième pyramide, et signala son séjour en Egypte par des fauilles, des recherches et des expéditions dont quelques-unes furent un jeu pour fui. En 1819, il passa en Angleterre, et y rédigea la relation de ses voyages, qui parut à Londres à la fin de 1820, et dont M. Depping a donné une traduction BELSUNCE de CASTEL MORON sous ce titre : l'orages en Egypte se

avec un atlas. Non content d'avoir lui-disant : Tu sais que ic suis un tant fait pour sa gloire, il entreprit, mauvais garçon. - Je ne veux plus sur un plan plus vaste que ses devan- que tu le sois, répondit Bertauville. ciers, un voyage en Afrique, mais Et il lui passa son epec au travers le des ses premiers pas, la dissenterie le corps. forca de retrograder : il arriva tout épuisé à Gato, où il expira en decembre 1823, ne laissant guere à sa battre Baasa, roi d'Israel, qu'il forca reuve que la gloire de son min.

des plus célèbres auteurs Italiens du 16e siècle, né à Venise le so mai 1470 , mort le 18 janvier 1547, com ble de faveurs par Leon X, a la mort Achah, roi d'Israel, qui le defit et de ce pape, se retira à Padoue, partagé entre la culture de ses lettres et paix de peu de durer. Benadad rele commerce de ses amis. En 1539, prit les armes et tua Achab. Etant il fut choisi pour continuer l'histoire tombe malade, il fut etranglé par de Venise, et nomme en meme tems Hazael, qui se fit declarer roi à sa bibliothécaire de St. - Marc. Restau place , l'an du monde 3120. Le serateur du bon style dans la langue cond , fils de Hasael , fut vaincu plu-Italienne, son merite litteraire a ete sieurs fois par Joas : roi d'Israel. universellement reconnu, même pen-dantsa vie. Ses rimes, pour l'élégance gneurs de la cour de Josephat, roi et la purete de la langue, sont mises d'Israel. Ce prince l'envoya dans pluau premier rang après celles de Pe-sieurs villes de son royaume pour y trarque. Ses lettre volgari ont en repandre des lumières , et tirer le plusieurs éditions, et ses poesies la peuple de l'ignorance. tines sont pour la plupart aussi in BENJAMIN, dernier fils de Ja-genieuses qu'elégantes. Son amabi- cob et de Racbel, qui mourut en lui lité et les grâces de son esprit et de sa donnant le jour. Joseph ayant reconnu conversation égalaient ses talens.

parce qu'il était Bohémien de nais-ld'eux qu'ils lui amenassent Benjasance, et dont le véritable nom était min, et retint Siméon en otage. Ben-Dianowitz . fut élevé dans la maison jamin étant arrivé , Joseph donna ou du duc de Guise, et ent la principale grand festin, après lequel il fit capart au meurtre de l'amiral de Coli- cher la coupe dont il s'etait servi gny , dont il jeta ensuite le corps par dans le sac de blé destine à Benjamin. la fenêtre. Voltaire le cite dans le se-cond chant de sa Henriade. Bême fut dant de Joseph lit courir après eux les pris par les protestaus en Saintonge accusant d'avoir volé la coupe de son l'an 1575, et les Rochelois voulurent maître. Ils nièrent tous ce crime, et l'acheter pour le faire écarteler sur la consentirent à ce que le coupable deplace publique de leur ville ; maisils meurat prisonnier. La coupe avant proposèrent ensuite son échauge été trouvée dans le sac de Benjamin, course Monthrun, chef des protes ses freres, pour épargner une doutans du Dauphine, dont le parlement leur aussi cruelle à leur pere . s'offiide Grenoble instruisait le proces. Cet renta sa place. Joseph ne pouvant echange n'eut pas lieu. Montbruo fut plus retenir ses larmes , se jeta au cou mis à mort, et Beme ayant corrompu de Benjamin et se de couvrit à ses freun soldat s'eufuit avec lui. Bertau res, Benjamiu, apres avoir donne son ville, gouverneur de la place où Bême nom à la plus petite des douze tribus, avait été déteuu, cournt apres eux. mourut agé de cent onze ans. Le soldat ne l'attendit point , mais | BENOIT (Sr.), fondateur des or-

an Nubic etc. Paris 1811, a vol. in-80, Beme lui tira un coup de pistolet en

LENADAD, roi de Syrie, Il se joiguit a Aza, roi de Juda, pour comd'abandonner Rama, que ce prince BEMBO (Pieces) cardinal, l'un faisait fortifier. L'Ecciture fait encore mention de deux personnages de ce nom, Le premier, tils et successeur du précedent, déclara la guerre a lui tua cent mille hommes. Après une

ses fières, que Jacob avait envoyes en BEME ou BESME, ainsi surnomme Egypte pour y acheter du ble, exigea

dres monastiques en Occident, nel en 480, dans le duché de Spolète. d'une famille riche et illustre, quitta le monde dès l'age de 17 aus, se retira d'abord dans le desert de Subieleva un vaste monastère devenu depuis le berceau de presque tous les syle des précieux restes de l'antiau après cette celèbre entrevue avec Totila, dans lequel la noble hardiesse respect au conquerant barbare. La plus raisonnable qu'aucune de celles cet auteur. qui l'avaient précedee dans les autres parties du monde, adoptée par la plus grande partie des ordres religieux de l'Europe, est regardec comme la plus parfaite des règles monastianes.

BENSERADE (ISAAC DE), de l'academie française, ne à Lions en Normandie en 1612, mort à Paris en 16a1. Bel-esprit redoute de son temps. par le talent qu'il avait de railier avec assez de linesse, quoique la plupart de ses épigrammes ne fussent que des ieux de mots. On a deux volumes de ses vers, sans v comprendre sa traduction bizarre des Metamorphoses d'Ovide en rondeaux, pour laquelle Louis XIV lui donna mille louis, Il execlia surtout dans les vers des ballets qu'il fit pour la cour, avant que l'opera fût à la mode. Il v cut deux partis, les jobelins et les uraniens, sur son sonnet de Job , et erlui d'Uranie par Vniture ; ils partagerent la ville et la cour, et firent tant de bruit que le grand Corneille s'écria plaisamment :

Pour deux méchans sonnets on demande ; Oui vive ? Sanegai nous a assez bien peint Ben-

serade dans les vers suivans: Ce bellesprit eut trois talens di-

Qui trouverout l'avenir peu cré-

dule : De plaisanter les grands il ne fit point scrupule.

Sans qu'ils le prissent de travers;

Il fut vieux et galant sans être ridicule ,

Et s'enrichità composer des vers.

BENTHAM (Jinimie), celèbre jurisako, puis au Mont-Cassin, où il consulte anglais, né à Londres en 1747, mort à Westminster le 6 juin 1832, à l'age de 85 aos. Entre tous ordres religieux de l'Enrope, l'a- ses outrages qui ont été inspirés par la plus pure philanthropie, on doit quite où il mourut le 21 mars 545, un distinguer son traite de législation eivile et penale , 5 vol. in 8°. Paris , 1802, mis en ordre par son ami mond'un humble religieux imprima le sieur Dumont, ainsi que la theorie des peines et des récompenses, 2 vol, règle de St-Benoît, plus humaine et iu-8°, 11, qui est le chef-d'œuvre de

BENTIVOGLIO ( Grr ), le cardinal. S'est rendu également célébre dans la double carrière des lettres et des emplois publics. Issu d'une famille illustre, il naquit à Forrare en 1570. Une éducation tres-soirnée developpa de bonne heure ses talens naturels, et des l'age de 18 ans il fut charge auprès du pape Clément VIII d'une négociation dont le succès lui mérita la faveur de cc pontife. Appelé à la cour de lionie, accueilli dans cette capitale par tout ce qu'elle reunissait d'hommes distingues par leur caractère et par leurs places , il fut en 1607 nommé à la nonciatore de Flandre : il la remplit jusqu'en 1616, epoque où il passa à celle de France. Cinq ans après Bentivoglio, nommé cardinal , retourna à Rome , où il fut nomme evêque de Terraeine. L'estime générale 'que ses vertus et ses talens lui avaient acquise semblait le désigner pour succèder au pape Urbain VIII son ami ; mais en entrant au conclare il fut attaqué d'une maladie qui le conduisit au tombeau le 7 septembre 1644. Il a laisse une bistoire des guerres civiles de la Flaudre, des Mémoires et des lettres. M. Biagioli a public de ces dernières une édition très-correcte, à Paris, 1807. Nous avons plusieurs autres personnages célèbres du même nom dans les lettres et dans la carrière des armes.

BENTLEY (RICHARD), le plus celebre critique de l'Angleterre, né en 1661, mort en 1742, On lui doit des observations critiques sur les deux sion d'avocat, d'abord dans sa ville des notes. Sa réputation s'étendit tellement dons tout le monde savant, qu'il ne se fit en Europe durant sa vie presque aucune édition nouvelle d'antours anciens que les éditours ne s'adressassent à lui. Son neveu Bentley (Thomas) est auteur d'une romedie

des Souhaits, représentée en 1782. BÉRENICE. On en compte six : 1. Berenice, fille de Ptolémice Philadelphe, et femme d'Antiochus, roi de Syric. Elle fut étranglée l'an 245 avant J.-C., par les ordres de Laodicée, autre femme d'Antiochus qu'il avait répudiée et reprise, a. Bérénice, venve de Ptolémee Evergète, roi d'Egypte. Avant consacré sa chevelure à Venus Zéphiride, on en lit une constellation appelée encore aujourd'hui chevelure de Béreniee. Son fils Ptolemée Philopator la fit mourir 221 ans avant J.-C., et en même temps un frère qu'elle avait. 3. Bérénice, fille de Ptolémée Aulétès. Elle fit de poser son père et tuer son mari Sé-leucus pour épouser Archélaus, pontife de Comane. Elle-même lut mise à mort 35 ans avant J .- C. 4. Berenice, nièce d'Hérode-le-Grand et l'emme d'Aristobule, fils de ce prince. Elle se rendit complice de la mort de son mari et épousa Thaudion, autre fils d'Hérode, 5, Bérénice de Chios, l'une des femmes de Mithridate Eupator. Ce prince ayant été défait par Lucullus, et craignant que ses femmes ne tombassent entre les mains de l'ennemi, les fit toutes mourir l'an 71 l'ancien et sœnr d'Agrippa le jeune , tous deux roi des Juifs. Après la mort d'Hérode, son oncle et son mari, elle éponsa Polémon, roi de Cilicie, et le quitta pour retourner à son amant, sans respect pour sa réputation, que Juvénal n'épargne qui a fourni à Racine le sujet de la tragédie de Bérénice.

premières comédies d'Aristophane, natale, puis à Paris, où sa lutte conune édition de Térence et de l'hedre, tre Beaumarchais, dans l'affaire Koret du Paradis perdu de Milton, avec nemann, augmenta sa réputation. Deputé en 1789, il se montra partisan modéré des idées nouvelles, parla peu, assista carement aux seauces, et quitta la chambre des sections de la même année. Incarceré en 1793, il ne dut la vie qu'à la mort de Robespierre. Depuiscette époque, il vecut dans la retraite, occupe de travaux politiques littéraires, recut en 1815 la visite de l'empereur Alexandre, refusa de le suivre en Russie, et mourutà Paris le 27 mai 1832.

BERGE (LE BARON FRANCOIS) lientenant général d'artillerie, grand officier de la légion d'honneur, né à Collioure le premier mai 1779, un des premiers élèves de l'Ecole Polytechnique, fit les campagnes d'Egypte, parcournt successivement les grades subalternes, colonel en 1808, général de brigade en 1815, se distingua dans les campagnes de Prusse, de Pologne et d'Espagne, et mourut à Paris le 18 avril 1852, inspecteur general et membre du comité consultatif d'artillerie, avant d'avoir accompli sa 52º annee.

BERGERAC (CYRANO DE), né dans le Périgord en 1620, mort en 1655. Ses ouvrages sont défigurés par des équivoques et par des pointes; mais ce qu'ils offrent de plus remarquable, c'est qu'ils ont fourni à Fontenelle, an docteur Swift, à Voltaire et à Molière même, plusieurs idées dignes d'avoir été mises en œuvre par ces hommes supérieurs. On litencore avec plaisir son Voyage dans la lune avant J. C. 6. Berenice, fille d'Agrippa et su comedie du Pedant joué assez plaisante pour le temps. Il est à croire qu'il eut acquis une réputation distinguée s'il oe fut pas mort à trentecinq ans,

BERNARD (St), fondateur d'un ordre célèbre dans l'église, né en 1091, en Bourgogne, de parens nobles, dont point. C'est cette même Bérénice qui les services importans pouvaient oufut aimée de l'empereur romain, et vrir à son ambition la plus brillante carrière. La retraite et l'étude curent plus de charme pour lui et lui firent BERGASSE (Nicolas), ne à Lyon préférer la vie religieuse. Premier en 1750, se distingua dans la profes labbé de Clairvaux, il ne tarda pas à rendre ce monastère célèbre dans le fre le passage des Alpes dans la saimonde chrétien. Consulté de toutes son la plus rigoureuse de l'année. narts comme un oracle, il prit part Delille a consacré plusieurs vers à ceaux événemens les plus importans de l'ebrer l'admirable justinet des chiens son temps, prêcha la croisade dont le du mont Saint-Bernard . qui vout à manyais succès ébranla un peu son crédit. Il exerca sur son siècle une influence extraordinaire, tant par ses mina sa carrière à Navarre, le 28 prédications que par ses ouvrages, dont la liste seule serait trop longue à donner dans ce Dictonnaire; et mourut le 20 avril 1155, dans la 65e année de son âge, epnisé par ses austérités et par ses travaux apostoliques. lemagne et en Italie cent suixante maisons de sou ordre.

BERNARD ( PIERRE-JOSEPH ) . ne en 1710, mort à Paris le 1 novembre 1775. Outre ses poesies legères, qui le firent appeler gentil Bernard par en fit un très noble usage; il preta in 8 , fig. de l'argentà Louis XIV et à Louis porté le nom de Bernard,

la découverte des malhoureux près de perir. Saint Bernard de Menthon termai 1008. Sa fête est célébrée le 15 juin . ionr qu'il fut enterre : les amis de l'humanité lui conserveront nn souvenir éternel.

BERNARDES DIEGO, l'un des plus grands poëtes portugais, mort après avoir fondé en France, en Al-Jen 1596. La douceur et la mélancolie caractérisent son talent. C'est dans l'idylle qu'il s'est le plus distingué: ct les Portugais le nomment leur Théocrite.

BERNARDIN DE SC-PIERRE (JARQUES-HENRI), membre de l'Ins. Voltaire, son opera de Castor et Pol- titut, ne au Havre en 1757, mort à lux ajouta beancoup à sa reputation. Eragny près Pontoise, en 1814, Son poëme de l'Art d'aimer a cité ins-piré par les Graces : le genie de Ber-lard porte l'empreinte du siècle où il Pled-e-France, qui fut son coup d'esa vécu , c'est à dire d'un siècle d'a sai dans la carrière littéraire en 1724, grément, de frivolité et de luxe. Sa ses études de la nature en 1788, son philosophie est celle d'Epicure et joli roman de Paul et Virginie, et d'Anacreon. Aucun de nos poètes ne plus tard ses Harmonies de la natare. nière d'Oride; il en a les defauts et intendant du jardin des plantes, place les beautes. - Bernard (Samuel ), que la révolution lui fit perdre. M. Aifils d'un peintre-graveur, fut l'un des me-Martin a publié une edition des plus célèbres traitans enrichis sous le œuvres complettes de cet auteur jusministère de Chamillard. Sa fortune tement placé au rang des meilleurs s'elevait à 35 millions de capital; il écrivains français, 1818-20, 12 vol.

BERNIER (FRANÇOIS), dans le XV, et fut très-bienfaisant envers les siècle brillant de Louis XIV , se disindigens. Il mourut en 1759 à qua-tingua également comme philosophe tre-tingt-huit ans. Une parente des et comme voyageur. Son mérite sous deux Corneille et de Fontenelle, ce double rapport était encore re-Catherine Bernard, a fait les tragédies hausse par les graces de son esprit et de Laodamie et de Brutus. Elle fut de sa personne. Tant d'avantages lui pensionnaire de Louis XIV. Plusieurs procurèrent de son vivant une grande autres personnages distingues ont célebrité qui lui a survecu en partie. Si ou ne lit plus ses Traités de philoso-BERNARD DE MENTHON, ne en phie, ses Voyages sont tonjours fort 925 dans le voisinage d'Anneey , s'est estimés. Il fut recherché par les perrendu recommandable par les deux sonnages les plus illustres et les plus hospices appelés de son nom le grand distingués de son temps. Né à Auet le petit Saint-Bernard, qu'il tit gers , il étudia la médecine , se livra établir à ses frais, et où depuis 900 ensuite à son goût pour les voyages , ans les vovageurs tronvent un asile passa en Syrie, se rendit en Egypte, assuré contre les dangers que leur of et résida douze ans dans l'Inde. Il

gues out porté ce nom.

ses ouvrages, fut à la fois peintre, deux ans.

gion vengée, publie après sa mart mombre. n'a point effacé le poëme de Racine le fils sur le même sujet. Sa corres-Baladan, roi des Babyloniens. Ayant pondance avec Voltaire, publiée en appris la guérison miraculeuse d'E-1798, doit ajouter à sa réputation. zéchias, roi de Juda, il lui envoya Son épitre à ses dieux pénales , celles des présens et des lettres de félicita-qu'il a adressées au duc de Niver tion . l'an du monde 2292. nois, à Duclos, lui assignent à quelque distance de Gresset un rang fort dont Pline parle comme d'un homme honorable encore parmi les poëtes très distingué, et à qui les Athéniens nie.

visita l'Angleterre en 1685, et mou- science. Huit de ses membres, dans rut à Paris, le 22 septembre 1688, l'espace d'un siècle, ont cultivé au Plusieurs antres personnages distin- moins avec distinction diverses branches des mathématiques, Cette fa-BERNINI ( Giovanni Lorenzo ), mille établie originairement à Andit le cavalier Bermin, Cet artiste ce- vers fut obligée de s'expatrier pour lèbre, qui remplit le dix-septième cause de religion, sons le gouvernesiècle de sa renommée et Romo de ment du duc d'Albe : elle se réfugio d'abord à Francfort , et passa ensuite atatuaire et architecte ; c'est surtout à Bâle, où elle parvint aux premières en cette dernière qualité qu'il mérita places de la république, 1. Bernouitti sa reputation, Louis XIV le tit venir (Jacques), ne à Bale le sa décemà Paris, et le combla de caresses et bre 1654, mort le 16 août 1705, agé de présens. Il mourut le 28 novem- de cinquante un ans, 2. Bernouilli bre 1680, à l'âge de quatre-vingt-[(Jean), frère du précèdent, ué à Bale le 27 juillet 1667, mort dans BERNIS ( FRANÇOIS JOACHIM DE la même ville le premier janvier 1748. PIERRE, comte de ), de l'académie 3 Bernouitti (Nicolas), ne à Bale le française, ne le 22 mai 1715, à 10 octobre 1687, mort le 29 no-Saint Marcel de l'Ardèche , mort vembre 1759, 4. Bernvulli (Nicolas), cardinal à Rome, le 1 novembre ne à Bâle le 27 janvier 1695, fils aîné 1794. Sa réputation littéraire, sans de Jean, mort à Petersbourg le 26 le placer à un rang très-élevé, est juillet 1726, 5. Bernquilli (Daniel). pour sa mémoire un titre d'honneur second lits de Jean, né à Groningue. plus recommandable que tontes les le 9 février 1700, mort à Bâle le 17 dignites dont il fut revetu après avoir mars 1782, 6, Bernouilli (Jean), frère lutté long-temps coutre l'infortune, des deux précédens, ne à Bale, le Nous ne parlerons pas de sa carrière 18 mai 1710, y mournt le 17 juillet diplomatique, elle est trop récente 1750, 7. Bernouilli (Jean), tils du préet appartient à peine à l'instoire. Il rédent, né à Bâle le 4 novembre a fait dans ses poésies un usage trop 1744, mort à Berlin le 13 juillet 1807. fréquent de l'ancienne mythologie, 8. Enfin, Bernouilli ( Jacques ), frère et dans son poeme des Saisons il a du preredent, ne à Bâle, le 17 ocentassé les , tableaux les uns sur les tobre 1759, mort à trente aus par un autres. Voltaire l'appelait Babet la coup d'apoplexie en se baignant dans bouquetière, et d'Alembert disait la Néva, le 3 juillet 1789. Les ouvraque si l'on conpait les ailes au Zé- ges de philosophie, d'astronomie et phirs et aux Amours, on lui coupe- de mathématiques, publiés par cette rait les vivres. Son poeme de la Reli- savante famille, sont en très-grand

BÉRODACH BALADAN, fils de

BÉROSE, astronome chaldeen, qui ont eu plus d'esprit que de ge- avaient élevé une statue dont la langue était dorée, en reconnaissance de BERNOUILLI. Ce nom , illustre ses helles prédictions. Vitruve dit par quatre grands géomètres, est ce-lui d'une famille qui offre une sue-cession d'hommes instruits, jusqu'à Il y enseigne l'astronomie et forma présent unique dans les fastes de la plusieurs élèves qui acquirent de la On ignore l'époque précise de sa nais-

sance et de sa mort.

BEROUEN (Louis of), né à Bruges dans le quinzième siècle. Le hazard lui tit découvrir, en 1476, le moven de tailler le diamant. Il était ieune et ignorait entièrement les secrets de l'art du lapidaire, Remarquant que deux diamans s'entamaient lorson'on les frottait l'un contre l'autre, il prit deux diamans bruts, et les aiguisant y forma des facettes assez regulières. Ensuite, au moyen d'une roue qu'il avait imaginée et de la poudre de ces mêmes diamans, il acheva de leur donner un poli complet. Ce procéde fut perfectionné dans la suite, mais Berguen n'en a pas moins droit à la célebrité due aux auteurs d'inventions utiles. Son petit-fils a écrit sur les merveilles des Indes Orientales et sur l'orfevrerie.

BEROUIN ( ARNAUD), né à Bordeaux, vers l'an 1449, mort à Paris le 21 décembre 1791. Il a fait des idvlles, des romances charmantes, et a mis en vers le Pygmalion de J.-J. Rousseau: mais il est surtont counu par son ouvrage intitulé : l'Ami des enfans, qui abtint eir 1784 le prix décerne par l'académie française à l'ouvrage le plus utile qui eût paru dans l'année. Berguin aimait beaueoup les enfans, et se plaisait avec eux: c'est suus ce rapport que M. Beuilly l'a mis en scène an théatre du Vauleville, L'Ami des enfans, dont Berquin a imité une grande partie dans les ouvrages allemands de M. Weiss, a eu beaucoup d'éditions et

de tous formats.

BERRY. Plusieurs princes français ont porte ce nom : 1, Berry ( Jean , duc de ), troisième fils du roi Jean et de Bonne de Luxembourg, ne au château de Vincennes le 30 novembre 1340, et d'abord appelé comite de Poitou. Il se trouva à la bataille de Poitiers, où san père fut fait prisonnier, et fut donné en otage aux Anglais, par le traité de Bretigny; il demeura neuf ans en Angleterre. Il ob-

célébrité. Plutarque parle de Bérose, de sa dureté. Sa vie ne fut qu'un tissu d'inconsequences', de profusions et d'injustices. Il mourut à Paris le 15 juin 1416. 2. Berry (Charles , due de ). troisieme fils de Louis, dauphio de France appele le grand dauphin, et de Marie-Christine de Bavière, ne le 51 août 1686. Son esprit u'avait rien de brillant, et il avait un sens plus droit qu'éteadu, mais il était compatissant, accessible, aimaut la justice et la vérité. Il mourut au château de Marly le 4 mai 1714, à 28 aus. Plusieurs rois de France, entre autres Louis XVI, ont porté le titre de duc de Berry avant de monter sur le trône. 3. Berry (Charles Ferdinand, due de). second fils de Charles-Philippe, comte d'Artois, et de Marie-Thérèse de Savoie, ne à Versailles le 24 janvier 1778, assassine par Louvel le 15 fevrier 1820. Son cœur fut noble etgénéreux ; la bravoure la plus brillante. la plus luyale chevalerie, toutes les grâces de l'esprit accompagnaient en fui une bienfaisance sans burnes et la plus ingénieuse charité. Son agonie l'a rendu immortel, et ne permet pas de se souvenir de quelques torts d'étourderie et de vivacité qui lui ont été reprochés beaucoup trop amèrement.

BERTAUD ( JEAN ). évêque de Seez, ne à Caen l'an 1552, mort le 8 juin 1611; l'un de ceux qui sanvèrent la langue française du naufrage dont le galimatias pédantesque de Ronsard semblait la menacer, et qui lui conservérent son génie. On a de lui des poesies chrétiennes et profanes, des cantiques, des chansons. des sonnets et des psaumes. Onelques unes de ses stances out de la facilité et de l'élégance : les derniers vers de l'une d'elles sont encore dans la bouche de tout le monde :

Félicité passée Oui ne peux revenir,

Tourment de ma pensée, Que n'ai-je en te perdant perdu le souvenir!

BERTHE on BERTRADE, file tint ensuite le gouvernement du Lan- de Caribert, comte de Laon, fut surguedoc . que Charles VI ne tarda pas nommee Bertne au grand pied, parce à lui ûtera cause de ses rexations et qu'elle en avait nu plus grand que

l'autre. Elle épousa Pépin-le-Bref, [dres et de la légion d'honneur , ne le fils; il ne fallut pas moins que son veu, monsieur i ouis Berthoud, son adiesse pour empêcher leur mesin- élève, a marché sur ses traces, et ses teligence d'éclater. Elle mournt a montres marines, plus portatives que Choisven 770, et fut enterrée à Saint-celles de son oncle , sont entre les Deuis auprès de son époux. Une fille mains de tous les navigateurs.

de Charlemagne, une de Pepin I, roi d'Aquitaine, la fille de Lothaire, lique français, ne a l'île de Bourbon roi de Lorraine, et quelques autres le 10 octobre 1752, mortà Saint Docore à Lucques.

moins la version qui a prévalu.

tobre 1822, Il fit partie de l'expédi- y parvint quelquefois. tion d'Egypte, et c'est dans ce pays BERULLE (Pierre de ) cardinal qu'il jeta les premières bases de son ne le 4 fevrier 1578, au chiateau de immortel ouvrage de la Statique chi-Sérilly, dans les environs de Troyes,

et fut élevée avec lui sur le trône, 19 mars 1727, à Planceunont, dans le lorsqu'il reçut la couronne à Sois-comté de Neuschatet, mort le 20 juin. sons, ch 751. Berthe avait un carac | 1807, à sa maison de Groslay, cantere dons et alfable ; compagne de ton de Montmoreney , fit les promeson épour dans ses voyages et ses et- res borloges marines, à l'aide desquel-péditions, elle lui servit souvent de les les marins. l'eaucais ont reussi à conseil. Elle fut mère de six enfans, perfectionner la geographie, et a et conserva unegrande influence sur donné dans plusieurs ouvrages les veles rois d'Austrasie et de Neustrie ses ritables principes de son art. Son ne-

princesses porterent aussi le nom de mingue en 17 10. Amené en France à Berthe, L'expression proverbiale ita- neuf ans, il fit de brillantes etudes lienne : Al tempo che Berta filava ( an au collège du Plessis , entra an sertemps que Berthe filait ), vient de vice et devint bientot capitaine de cacelle qui regna en Toscane, et mou- valerie et chevalier de Saint Louis. rut en 925. Son tombeau se voit en. Aussi spirituel que brave et galant, il s'adonna à la poésie des l'age de vingt BERTHIER ( ALEXANDRE ), ne à ans; un requeil de jolis vers qu'il avait Versailles le 20 novembre 1753, fut faits pour la soviete parut en 1773; officier du genie et lit les guerres d'A- mais ce ne fot qu'en 1781 que sa remérique. Il suivit Napoléon en Italie, putation fut fixee par la publication en Egypte, en Allemagne, en Espa | de ses quatre livres d'elègies, intitules gue , et partout il fit preuve d'une les Amours. Cet ouvrage eut le plus grande intelligence comme chef d'é grand succès. Bertin fut lie de l'anni-tat-major : c'etait son principal ta tie la plus intime avec Parny : ctjalent, et Napoléon sut l'employer; il mais elle ne fut altèree; même lieu le combla d'honneurs et de bien faits; de naissance , même âge , même goût Berthier devint son bras droit, Il se les unissaient. La predilection de jeta par la fenêtre du palais de Bam-Bertin pour Évariste Parny lui laisait. berg le premier juin 1815. C'est du desirer de marcher sur ses traces et d'imiter ce goût pur, veite touche oms la version qui a prévalu. d'imiter ce goût pur, tette touche BERTHOLLET (CLITTE-LOTIS), naturelle, cet abandon qui avait fait chimiste célèbre, ne en Savo e le 9 nommer son ami le Tibulle français. décembre 1748, mort à Paris le 6 oc- Le chantre d'Eucharis et des Amours

mique qu'il termina au village d'Ac-d'une ancienne famille, fonda la cueil. Ses autres ouvrages sont fort congregation de l'uratoire, traversee nombreux et tous utiles; ils lui ont me- des sa naissance par la jalousie des rité l'houneur d'être nommé par ses jesuites, mais qui, malgre toutes leurs contemporaios le Newton de la chimie. intrigues, se répandit en peu de BERTHOUD (FERDINANO), horlo-temps dans un grand nombre de dioger-mécanicien de la marine, pour ceses, où elle occupa des collèges et la construction et l'inspection des des seminaires; reconcilia Louis X III horloges à longitudes, membre de et Gaston d'Orléans avec la reine l'institut, de la société royale de Lon-Imère, conduisit avec succès d'impor-

tantes négociations avec l'Espagne et | quatre mois tour à tour à la tête de Rome, el devint ministre d'état sous Marie de Médicis et chef de son conseil : éloigné de la cour par la haine du cardinal de Richelieu, mort eu disant la messe le 2 octobre 1622. On a soupconné Richelieu de l'avoir fait empoisonner.

BERVIC ( CHARLES-CLIMENT-BALvar ), graveur celebre, ne à Paris en 1756, y mourut le 25 mars 1822. Ses portraits sont fort estimes; son Education d'Achilla et son Enlevement de Dejanire out obtenu une brillante popularité. Son groupe de Laocoon, qui l'occupa pendant dix années, est place par les connaisseurs parmi les chefs-d'œuvre de l'art de la gravure. Il fut membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur ; personne fut plus digne, et la posterité placera ses estampes à côté de celles des Dre-

vet et des Nanteuil.

BERWICK (LACOUES FITZ-JAMES. duc de ], maréchal de France, Il était fils naturel du duc d'York . depuis Jacques II, et d'Arabelle Churchill, scur du duc de Marlborough; il paquit le 21 août 1670. Il fit ses premières armes en Hongrie, se trouva au siège de Bude et à la bataille de Mohatz. Berwick suivit son père, le roi Jacques, dans l'expédition d'Irlande, et il y fut blesse assez grièvement dans un combat en 1589; ce fut la seule fois de sa vie. Il était à la bataille de la Boyne: en 1602 il accompagna son père sur les côtes de Normandie, et vit foutes les espérances de Jacques Il ruinées par le désastre de la Hogue. Il alla ensuite servir en France, se trouva à la journée de Steinkerque et à celle de Nerwinde, où il fut fait prisonnier: après la mort du maréchal de Luvembourg , il servit sous Villeroi. Naturalisé français, il alla en 1704 commander en Espagne, et en 1705 en Languedoc, contre les caussards. Fait marechal de France en 1706, il fut renvoyé en Espagne pour rétablir les affaires qui paraissaient desespe-

armees du roi de France, en Espa gne, en Flandre, sur le Rhin, su la Moselle, jusqu'à ce qu'il fût ar pelé en Dauphine. Il couvrit cett province les quatre années suivantes sa helle et savante défense est con parée à celle de Catinat en 1692. à celle de Villars en 1708. Il re tourna commander en Catalogne e 1715, assiègea et prit Barcelonne en 1718 et 1719 il eut le regret d'êtr oblige de servir contre le même Phi lippe V qu'il avait si glorieusemen secouru, et qui avait fixe en Espa gne, par ses bienfaits, un lils mêm du maréchal. Berwick engagea le du de Liria, son fils à bien faire son de voir. La guerre de 1735 vint tire Berwick de l'inaction qui avait suc céde à la guerre de famille en Espa gne ; il conscilla le siège de Philips bourg, où il fut tue d'un coup d canon le 12 juin 1754. Le duc d Fitz-James , petit fils du marcchal , publié en 1778 2 vol. in-12, les l'ér tables memoires de Berwick, revus pa l'abbé llook.

BESELEEL, lils d'Uri et peti fils de Hur , de la tribu de Juda, fu elioisì avec Ooliab, fils d'Achisamech de la tribu de Dan, pour travailler a

tabernacle.

BESSUS, satrape de la Bactriane amena des secours à Darius pour l bataille de Gangamèle. Après sa de faite Darius s'enfuit avec lui ; mai celui ci le sit prisonnier dans l'es poir d'obtenir des conditions plu avantageuses d'Alexandre en le lu livrant: il fut trompé dans son al tente, et ce prince le poursuivit avei plus d'activité pour sauver Darius alors Bessus, se voyant serre de tro près, prit le parti de tuer Dariu pour qu'il ne l'embarrassât pas dan sa fuite , et prit le titre de roi. Se complices le livrérent bientůt Alexandre le sit battre de verges e l'envoya à Bactres ; conduit ensuit à Echatane pour y subir le supplie qu'il méritait en présence des Per rees, et l'année suivante gagna la ba- sans et des Mèdes, il fut, dit Plu taille d'Almanza, qui rendit le royau- tarque, attaché à deux arbres qu'or me de Valence à Philippe V. En avait courbés l'un contre l'autre, e 1708 il se trouva dans l'espace del qui, en se redressant, l'écartelèreus

BESTIA ( Lucius Calpungurs ), messe fort dissipée, embrassa la re-tribun du peuple vers l'an 631. Il forme en 1548, fut porté par Calvin rindin du peuple vers au our in atamen 1945, las paise par cairin rappela de l'exil P. Popilius qui à la piace de recteur de l'académi e et pendant son consulat avait sér par chargé de l'enseignement de la théo-ordre du sénat contre les fauteurs de logie, joua en 156 un des principaux Tibérius Gracebus, et 'que Caïus roles au fameux colluque de Poiss, Gracehus avait fait condamner par prit la plus grande part aux affaires une loi rendue contre ceux qui desprotestans, fut employéa des nearnient banni sans jugement des ci- goriations importantes en Suisse et toyens romains. Le consulat de Bes- en Allemagne, et se distingua dans tia lui fit moins d'honneur que cet tontes ces occasions par un gran l acte de justice; il fut chargé l'an zèle et un grand dévoument pour 641 de la guerre de Numidie; ce sou parti. C'est dans sa première jeuconsul se laissa corrompre par Ju- nesse qu'il composa la plupart des gurtha, et fit avec ce prince un traité pièces qu'il requeillit sous le titre de bonteux pour les Romains, sans Poemata Juvenilia. avoir consulté le sénat ni le peuple. BEZOUT (ETIENNE), célèbre ma-Salluste et Ciceron , tout en ren- thématicien , ne a Nemours le 51 dant justice aux grandes qualités de mars 1750 , mort le 27 septembre Bestia, lui reprochent une avarire et 1783. Il était membre de l'académie une soif des richesses qui l'avilissent, des sciences et examinateur des eli-Le tribun Maurilius ayant fait rendre ves de l'artillerie et de la marine, une loi pour rechercher ceux qui pour lesquels il composa un Cours avaient traite avec le roi de Numi- complet de mathematiques qui lit épodie, C. Memmius se porta aceusa- que dans ce genre d'ouvrages, et teur de Bestia, et celui ci fut con | qui est resté jusqu'à nos jours ce qu'il damné à un exil perpetuel par les y a de mieux pour la première insjuges du parti de Gracehus, soutenus truction. Sa Théorie générale des de toute la faveur populaire. .

femme d'Urie, officier des gardes de a sa reputation. Il eut aussi celie David. Ce prince l'ayant aperçue au d'un homme aimable et modeste; bain, fut si épris de ses charmes qu'il chez lui la science était jointe à toul'enleva à sou époux. Il écrivit donc à tes les vertus sociales et privées. loab, qui commandait l'armée, d'ex-

Nathan et Salomon.

roi de Perse et gouverneur de Gaza ressources dans la carrière de l'enseien Syrie, défendit cette place avec gnement où ses cours de langue et ec siège. La ville fut cependant vrages qui a le plus contribué à sa prise après deux mois d'assaut, et ses réputation est son commentaire du ent tous tues en combattant. Betis tions , a recu l'approbation de l'acaeut le même sort.

3 netobre 1605 , écrivain elégant et est vivement désirée.

équations algébriques, son Traité de BETHSABEE, fille d'Eliane et navigation , etc., ne firent qu'ajouter

BIAGGIOLI ( NICOLAS JOSAPHAT ). poser Urie dans les endrous les plus né à Vezzano, petit bourg du duché périlleux et de l'y faire tuer; ce qui de Gènes, recut à Rome une éducapreiva. Un an après la mort de son tion soignée, et sut à 17 aus promari , Bethsabée épousa David. dont fesseur de rhétorique à l'université elle eut quatre fils , Samua , Sobab, d'Urbin. Force par les evenemens politiques de quitter sa patrie, il BETIS ou BATIS, ennuque du trouva un asyle en France, et des beaucoup de valeur contre Alexan- litterature Italienne eurent le plus dre-le-Grand, qui fut même blessé grand succès. Celui de tous ses ouabitans ne voulant pas se roudre fu- Daute; sa grammaire qui a eu six édidémie della Crusca et do ler corps BEZE (Tukocore DE), né à Ve- littéraire de Frauce. M. Biaggioli est elay , petite ville du Nivernais, le mort le 33 décembre 1850, et laisse 14 juin 1519, mort à Genève, le des manuscrits dout la publication

avant littérateur, après une jou l BIAS, l'un des sept sages de la

Grèce, fils de Teutapus; il naguit à il mourut le 22 juillet 1802. Il fut l'épratique et des lois de sa patrie : il publié un Traité des membranes , des dernier genre à rendre service à ses sur la mort, et entin l'Anatomie gechesses : des filles de la Maredoine médecine, 4 vol. in-8°. C'est la son ayant été prises par des pirates, il grand titre de gloire, ce qui en a fait les racheta, et les avant élevées un des plus grands physiologistes de comme s'il eut été leur père, il les notre age, et où se laisse pressentir dota et les renvoya à leurs parens, tout ce qu'il aurait sait pour les anse déciderent à quitter leur ville en maturec ne l'eut pas malheureuseemportant ce qu'ils avaient de plus ment enleve à la science. precieux, et ce fut à rette occasion que Bias répondit Omnia mecum porto ( je porte tout avec moi ), à quei qu'un qui s'étonnait de ce qu'il ne presque subitement et en plaidant pour un de ses amis. Ses maximes et ses apophtegmes out été requeillis par Diogene Laerce.

BIBULUS ( MARCES-CALPURNIES). fut créé consul sous le premier triumvirat, l'an de Rome 693. Il avait dans Jules César un redoutable collègue . et il passa tont le temps de sa magistrature à lutter contre lui, surtout au sujet d'une loi agraire proposee par César . dont l'effet était la distribution des terres de Campanie à ringt mille pauvres citoyeus, loi qui passa malgré la vive opposition de Bibulus. Il n'était pas grand homme de guerre, et se servit d'une ruse , lorsqu'il eut à se défendre contre les Parthes, qui vinrent assieger Antioche; il était alors proconsul en Syrie. Dans la guerre entre Cesar et Pompée, il eut le commandement général des flottes de ce dernier , et mourut sur mer, de maladie, dans le cours de cette guerre, l'an de Rome 704. Il avait éponsé Porcie, tille de Caton.

BICHAT (MARIE-FRANÇOIS-XAVIER), médecin célèbre de la fin du dixhuitième siècle, un de ceux qui coucoururent le plus à consolider et à étendre les nouveaux principes que

Prienc, une des principales villes de leve et l'ami de l'illustre Dessault, et l'Ionie, vers l'an 560 avant J.-C. Il n'avait pas viugt-huit aus lorsqu'il fat se livra à l'étude de la philosophie nommé médecin de l'Hôtel-Dieu. Il a amis. Il fit un noble usage de ses ri- nérale oppliquée à la physiologie et à la Les Prieniens, assièges par Mazarès, tres parties de l'art, si une mort pre-

BIEVRE (le marquis de ), né en 1747, était petit-fils de Georges Maréchal, premier chirurgien de Louis XIV. D'abord mousquetaire, il se faisait aucune disposition pour son rendit plus famous par ses calemdépart. Bias mourut dans sa patrie bourgs et ses mauvais jeux de mots que par son Séducteur, comedie en cinquetes et en vers qui n'est pas tout-à-fait dennée de mérite. Il a publie quelques brochures et sa tragédie de Vercingentoria, dans le genre misérable qu'il avait adopté et mis à la mode, Il valait mieux que ses calem. bourgs, et même que tous ses ouvrages: il était affable, officieux, doué d'une physionomie intéressante, et d'une grande adresse pour tous les exercices du corps. Il ne faut regarder son mauvais goût pour les pointes que comme un travers d'esprit : on n'en a pas moins en la fantaisie de recueillir ses calembourg en un volume sous le titre de Brievriana. Il a eu plusieurs éditions à la honte du goût, De Bievre mourut à Spa en 1789.

BIEZ (OUDART Du), merita d'e. tre compté parmi les grands capitaines qui illustrèrent les règnes de François I et de Ilenri II. Il servit avec distinction en Italie en 1528. recut le cordon de Saint-Michel en 1536, et le bâton de maréchal en 1542. Le dauphin voulut, en 1544, au camp de Marseille, être arme chevalier de sa main; et en 1544, le roi l'ayant nommé lieutenant-général de son armée de Picardie, il battit deux consacrait alors la science physiolo- fois les Anglais. Sous Henri II, et gique. No le 11 novembre 1771 à en 1549, ses ennemis parvinrent sur, Thorrette, dans l'ancienne Bresse, une lausse accusation à le faire met-

tre en jogement, et il fut condamne Grand, tragedie avec des cours, surail à une prison perpétuelle. Il monta eu le même sort, si la trazedir de sur l'échasaud où l'on décapitait son M. Legouve sur le mome sujet n'arait gendre, il y fut depouille du collier donné en Sos lides de réinprimer de Saint-Niebel, degrade de noblesse celle de Billard, qui du reste a le curet déchu de sa dignité de maréchal de rite d'être un des premiers poètes qui France ; il descendit de l'échafaud mirent sur la scene des ettinemens pour être conduit au château de Lo-ches. Au bour de trois ans llenri Il rut vers 1618, agé d'environ 67 aplui rendit la liberté, et le malbende douleur à Paris en 1551. Sa mé. Nevers où il etait menuisier.

plus ilinstres. le 14 août 1589. Rolland Bignon, trois recueils de ses poésies, qu'il apson père , lui enseigna les langues , pela les Chevilles, le Villebrequin et le les bumanités , l'éloquence , la philo aophie, les mathématiques, l'his prime. On a donné en 1806 un vo-toire, la jurisprudence et la théo-lume in-12 sous le titre d'aurres de logie. Ses progrès surent si rapides maitre Adam. A travers l'incorrection qu'à dix ans il publia la Chorographie et le mauvais gout, on trouve de la ou Description de la Terre Sainte; peu verve dans ses poesies, et, ce qui est de temps après, Discours de la ville de plus surprenant, quelquefois de la Rome , principales antiquités et singu- uoblesse dans les pensées et mems larités d'icelle, et en 1010 un Traite dans l'expression. Qui ne conneil sa de l'excellence des rois et du ronaume chanson : Aussitot que la lomière , et de France. Il fut conseiller d'état et son rondeau cité avec eloge par Volavocat general au parlement. S'étant demis de cette dernière charge en te guerir de cette sciatique, etc. En 1641 , il fut nommé grand maître de 1805 , MM. Francis et Moreau ont la bibliothèque du roi l'année suivante. La place de bibliothécaire est cilles de maître Adam, pour la comrestée comme héréditaire dans sa fa- position duquel ils ont mis à contrimille; fils, petit-fils et neveu, se montrerent dignes de porter ce nom par de Ragueneau , patissier , de Reault, leue savoir et leurs ouvrages. Jérôme Bignon avait été employé dans plu-

BILLARD ( CLarde ) . sieur de COURGENAY, ne à Savigny en apprend, par une élegie touchaote Bourbonnais, vers 1550, fut scere qu'il composasur la mort de ce poete. taire des commandemens de la reine qu'il mourut empoisonné. Ses idylles Marguerite de Valois. Il a composé sont tendres et pleines de delicalesse; plusieurs tragedies qui n'ant eu aocun on les trouve imprimées avec celles succès et qui n'en méritaient point, de Moschus. Bion a ete traduit en Polyxine , Gaston de Foix , Merorie, rers frauçais par Longepierre , par Panthee, Saul, Altouin et Genevre, sont Poinsinet de Sivry, et en prose pac

sienre affaires importantes pour l'é-

BILLAUT ( ADAM ) , ronnu sous reus vieillard vint achever de mourir le nom de Maitre Adam, naquit a moire et celle de son gendre furent études, mais dous d'une sorte de rehabilitées en 1575. Pour effacer le génie naturel, il s'amusait à foire de souvenir de leue jugement illegal, vers. Etant venu a Paris pour un proon leur fit de magnitiques obseques, ces, il adressa une ode au cardina! où assista un beraut d'armes, prero- de Richelieu, qui lui fit une pension. gatire, dit l'historien de Thou, qui Le grand Conde fut du nombre de n'est accordre qu'aux maisons les ses Mccenes, et le grand Corneille du nombre de ses panegviistes. Il ful BIGNON (Jisous), naquit à Paris surnomme le Virgile au rabot. Il tit Rabot. Ce dernier n'a point été imtaire, et qui commence ainsi : Pour fait un joli vaudeville intitule les chebution les vers du menuisier, ceux serrurier, ses contemporains; daus un pareil sujet, c'etait de bonne prise,

BION, poëte grec, stait de Smyroe tat: il mourut à Paris le 7 avril 1656. et contemporaiu de Théocrite. Moschus, son maître et son ami, nous dre ourrages oublies ; son Henri-le- M. Moutonnet de Clairfons, et par

M. Gail. Nous avons deux autres époux, fut réintégré par elle dans Bion . l'un philosophe grec , disciple sun duche de Conrlande , se montra : de Cratés, et qui suivit les leçons de plus modéré dans l'exercice du pond'Abdère, était de la famille de Dé-meut à son fils ainé Pierre, et acheva mocrite.

BIRAGUE ( Rexé de ) , né à Milan , le 3 février 1507, se réfugia en France pour éviter la vengeance de Lonis Sforce, François I le fit conseiller au parlement. Charles IX garde des sceaux en 1570, et chaocelier en 1575, Il fut un de ceux qui conseillèreut le massacre de la Saint-Barthélemy, et le dirigérent dans l'horrible nuit du 24 août 1572. Grégoire XIII le fit cardinal sur les ius. tances de Henri III. qui cenendant la reme mère, Catherine de Médipénétrable.

l'béophraste : l'autre, mathématicien voir, ceda les rênes du gouvernetranquillement à Mittau sa longue et orageuse carrière, le 28 octobre 1771.

à l'age de 82 ans. BIRON. Ce nom se retrouve sonvent dans notre bistoire ; parluns des trois plus celebres; 1. Armand de Gontaut, due de Biron, d'abord page de la reine Marguerite de Navarre, se signala dans les guerres de Piemont. Ayant été blessé à la jambe au siège du fort Mario, il resta toute sa vie estropie et boiteux. il assista aux batailles de Dreux, de lui ôta les sceaux. Il avait la réputa- Saint Denis, de Moncontour : ses cxtion de se servir du poison pour se ploits lui valurent le baton de marédéfaire de ses ennemis ou de ceux de chal de France; il sauva plusieurs de ses aniis au massacre de la Saintcis. Il mournt le 24 novembre 1583. Barthélemi. A la mort de Henri III Ily a deuxautres Birague: l'un poête il fut un des premiers qui reconnu-qui prit Ronsard pour son modèle, rent Henri IV; il servit ce roi avec et dedia ses premieres œuvres poeti- fidelité, et fut tué d'un boulet de ques à son oncle le cardinal-chance- canon au siège d'Epernay, le 26 lier, dont il vient d'être question ; juillet 1592. Il commandait à la jourl'autre est un graveur en pierres fi- oée d'Arques et à la bataille d'Ivry : nes , ne à Milan , qui florissait en fut le parrain du cardinal de Riche-Espagne vers le milieu du seizieme lieu. 2. Charles de Gontaut duc de Bisiècle, et auquel on doit l'invention ron, fils du précèdent, amiral et made la gravure sur le diamant; le pre- rechal de France, fasori de Henri mier il réussità soumettre à l'action IV, qui en sa faveur érigea la barondu burin un corps jusque la jugé ins- nie de Biron en duché-pairie. Il déplova une brillante valeur dans diffé-BIREN (JEAN-ERNEST), duc de rentes affaires, fut comblé de fa-Courlande et de Semigalle, ne en veurs, et envoyé ambassadeur en Au-1697, fils, dit-on, d'un navsan de gleterre et ailleurs. Tant d'houneurs Courlande, dut à son extérieur agréa- furent flètris par sa trabison envers ble et à son esprit orne la faveur son roi et l'état. Il entra dans une d'Anne, duchesse de Courlande, conspiration; ayant refusé la grace nièce du Czar Pierre II , regna sons que le bon Henri lui offrait sous la le nom de la souveraine, lorsque condition de tout avouer, il fut arcette princesse monta sur le trône , rêté, jugé et condamné à mort. Il fut fit périr onze mille personnes dans decapité dans l'intérieur de la Bas-les supplices et en exita deux fois au-tille, à l'age de quarante ans, le 31 tant, Nomme régent à la mort d'Anne juillet 1602, 3. Un autre duc de Bien 1740, il voulut faire passer le ron connuiusqu'eu 1788 sous le nom roude dans af amille. Prevenu par le de duc de Lauzum, et dont ou a pu-maréchal Munich, il fut arrête dans blië des mémoires en 1822, fut geson lit, et bientût apres transporté nêral pendant la révolution. Con en Sibèrie, où son rival ne tarda pas danné à mort par le tribunal révolu à le remplacer. Happelé à la cour tionnaire, il fut esécuté le 51 de après un exil de trente aus, il se joi- cembre 1793, et s'écria sur l'écha guit au parti de Catherine contre son faud : « Je meurs puni d'avoir éte in

BISSON (HENRI), enseigne de vaisseau, ne le 3 fevrier 1793, dans la netite ville de Guéméné ( Morbihan ) avait parenuru en cette qualité les d'Amérique, d'Afrique et d'Asie; avant la dernière campagne d'Orient. où il a trouvé un si glorieux trépas. Chargé de prendre le commandement d'un brick forban, et bientot investi par deux misticks de pirates. et n'avant que quinze bommes à leur opposer, il fait la plus vigoureuse resistance. Maisblessé dangereusement. ayant déjà perdu neuf hommes et voyant le port envahi , il fait avertir les quatre français qui restent de se jeter à la mer, il se traîne à la chambre oux poudres, y met le feu et fait sauter le bâtiment avec les brigands qui les encombraient (nuit du 5 au 6 novembre 1827). Les quatre l'appelle l'illustre Nestor de la révolufrançais gagnent la terre, et le nilote plus heureux que l'intrépide Bisson, est jeté vivant sur le rivage. Les chambres ont voté une pension à la sœur de cette béroique victime.

BITAUBE ( PAUL JEREMIE ), membre de la Légion-d'Honneur, naquit à Konisberg le 24 novembre 1732, d'une famille de réfugiés français. Il vint à Paris, sut protègé par d'Alembert, et publia sa traduction de l'Iliade d'Ilomère , ensuite celle de l'Odyssée : il l'emporta sur madame Dacier. Il publia en 1767 son pocuse en prose de Joseph, qui jouit d'une grande vogue. Il fut mis en prison pendant la terreur, et ne sortit de captivité qu'au 9 thermidor. Lors de la formation de l'Institut, il entra dans la classe de littérature et beauxarts, et ensuite dans celle d'histoire et de littérature ancienne. Ses ouvrages ont été réunis en 1804 en 9 volumes in-8. Si Bitaubé ne laisse pas un grand nom, ses ouvrages resteront et contribueront à conserver leur d'avoir perdu sa femme après grands efforts pour s'en emparer ;

fidele à mou Dieu, à mon roi, à mon june union fortunee d'un demi-sirele le conduisit au tombeau le 22 novembre 1848.

BLACK (Joseen ), chimisto celebre, né en 1728 à Bordeaux, de narens écossais, vint très-jeune en mers de l'Inde, et visité les côtes Ecosse; il professa la médecine et la chimie à Edimbourg. Il a public plusieurs ouvrages, entre autres ses Expériences sur la magnésie blanche . la choux rive et quelques autres substances alcalines. Il y demontre de la manière la plus claire et la plus ingénieuse l'existence d'un fluide acririforme qu'il désigne sous le noni d'air fixe , dont la présence adoucit la causticité des alcalis et des terres calcaires; on peut regarder cette découverte comme la mère de toutes celles qui ont immortalisé les noms des Cavendish, des Priestley, des Lavoisier, etc., et ont donné une face nouvelle à la chimie, Foureroy tion chimique. Il mourut le 6 décembre 1799.

BLAUKSTONE '! GUILLAIME ), célèbre jurisconsulte anglais, conposa à l'âge de vingt ans , pour son usage , un Traité sur les élemens de l'architecture ; il s'appliqua ensuite à l'étude du droit. Nomme professeur a Oxford , il fit sur les lois d'Angle. terre des lecons qui furent très-anplaudies; elles donnèrent lien à ses célèbres Commentaires sur les lois d'Angleterre, imprimés en 1765, et qui ont été traduits en français. Ne à Londres en 1723, il y mourut le 4 ferrier 1780.

BLAESUS (C. SEMPRONICS), fut nommé consul avec Cn. Servilius Caepio, lors de la première guerre punique, l'an 5ot de Rome. Neut ans après une expédition maritime en Sicile, qui lui valut les bonneurs du triomphe et non à son collègue qui avait fait la campagne avec lui . il fut créé consul pour la seconde fois avec A. Manlins Torquatus. Ils cuson honorable memoire. Sa vie paisi- rent ordre de continuer le siège de ble et laborieuse fut consacrée tout Lilybee, que Blaesus n'avait pu forentière à l'étude. Il fut l'ami de Tho- mer avec Servilius Caepio à cause de mas et de Ducis; ce dernier lui a la force de la place et de sa garnison; adresse une épitre en vers. La dou- il leur fut enjoint de faire les plus

mais l'habileté d'Amilear Barcas ren- 1232, âgée de soixante-eing ans. s.

BLAIR. Ce nom est justement célebre en Ecosse et en Angleterre. On v compte : t. Bloir (Robert ), poëte ecossais ne en 1600 à Edimbourg , mort en 1746. Il a fait un poeme intitule le Tombeou , souvent reimprime avec l'Élègie de Gray sur un cimetière de campagne, a. Bloir ( Patrice ), médecin écossais, mort vers 1728, qui a publié divers ouvrages sur la médecine et la botanique. 3. Bluir (Jean), savant chronologiste écossais, mort en 1783. Il a donne les Tables chronologiques fort estimées et d'autres ouvrages, 4. Blair (Hugues), ne à Edimbourg le 7 avril 1718, mort le 27 decembre 1800. Il a donne, icune encore, un Essai sur le beou, ensuite un Cours de lecons sur la composition littéraire, le premier qui ait jamais été lait en Ecosse; une Dissertation critique sur les poemes d'Ossian. Blair était un de ceux qui avaient le plus excité Macpherson à publier les premiers fragmens de ses poëmes; il fut aussi le plus ardent à faire remplir la souscription qui mit celui-ci en état d'aller rassembler dans les montagnes d'Ecosse les matériaux des poëmes publics sous le nom d'Ossian. Le succès de ses sermons fut prodigieux, la mode se joignit à l'estime; il fallait avoir lu les sermons du docteur Blair, Son Cours de littérature à eu vingt-cinq éditions en Angleterre, et a été traduit dans plusieurs langnes de l'Enrope ; il y en a deux traductions françaises; l'une par M. Cantwel, 4 vol. in-8; l'autre bien supérieure , par M. Prévost , célèbre professeur de Genève, 4 vol. in S. Son Coursest un des meilleurs qui aient été cerits daos des langues mo dernes.

BLANCHE, Ce nom se trouve souvent dans nos annales : 1. Blanche de Castille, fille du roi Alphonse IX. épouse de Louis VIII, roi de France, et mère de saint Louis. Deux fois régente dans des circonstances diffici-

dit leurs efforts inutiles. Depuis cette Blanche d'Artois, reine de Navarre. époque l'histoire ne parle plus de fille de Robert comte d'Artois . free Elaesus. V. Briscs. de saint Louis . épousa en 1270 Henri I , qui succéda la même année à Thibaut II, roi de Navarre: après la mort de son mari elle épousa en secondes noces Edmond, comte de Lancastre, frere du roi d'Aogleterre, et mourut vers l'an 1500. 5. Blanche de Bourbon, reine de Castille, fille de Pierre, duc de Bourbon, épousa en 1553, à l'âge de quinze aus, Pierre, roi de Castille, surnomme le Cruel. Ce mariage fut la source des plus grands malheurs; elle mourut en 1361. 4. Blanche, reine de Navarre. fille de Charles III, auquel elle succeda sur le trône, épousa en 1482 Martin, roi de Sicile, et en secoudes noces Jean, fils de François I, roi. d'Aragon, qui lui fut redevable en 1426 de la couronne de Navarre. Elle mourut le 3 avril 1441, après un regne de seize ans, laissant la couronne à D. Carlos son fils, à condition de n'en point prendre possession sans l'agrèment de Jean d'Aragon, son père, ce qui occasiona dans la suite de grands démèlés entre le père et le fils. 5. Blanche de Navarre, tille aînée de Jean d'Aragon et de Blanche , reine de Navarre ; elle éponsa en 1448 don Henri, prince des Asturies, depuis roi de Castille , dont elle u'eut point d'enfans, et avec lequel son divorce fut prononce. Elle se retira à la conr du roi son père, où la haine et l'ambition de sa belle-mère lui attirèrent bientat de grands malheurs, Elle fut empoisonnée par ordre de la comtesse de Foix , sa sœur cadette. BLANCHET (PIERRE), në à Poi-

tiers en 1459, mort en 1519. On lui attribue la farce de Putelin , dont l'édition la plus aucieune est de 1490. Le principal personnage n'était point imaginaire. Cette pièce, rajeunie en 1715 par Brueys, est restée au repertoire, et on la voit toujours avec plaisir. Elle fot traduite en latin en 1513.

BLESUS ( Jexics) . commandait dans la Pannonie trois légions romailes, elle assura la tranquillité du ues sous les ordres de Germanieus royaume, et mourut le 1 décembre quand Auguste mourut. La discipline a'étant alors relâchée, des malveillans let les journaux du temps, qui se sont échaufférent les caprits des soldats et enrichis aussi d'un grand nombre de les portèrent à la sédition. Elesus fit ses poesies fugitives. Ce dernier genre tout pour contenir les mutins, et est un de ceux qu'il a cultives avec le permit que son fils, jeune tribun, plus de succus. Il fut censeur royal et allat plaider leur cause auprès de secretaire perpetuel de la sociéta phi-Tibère. Dans la suite cet empereur lantropique, dont il était l'un des fonnomma Blesus proconsul d'Afrique, dateurs, Il se montra toujours fidèle et le chargea d'exterminer Tacfari- aux vrais principes de la saine litté nas , chef de Numides , qui depuis rature . et Voltaire lui-même n'a pas long-temps faisait la guerre aux Ro-dédaigné de lui rendre justice à cet mains. If y renssit et obtint les hon-legard. neurs du trioniphe : Tibére lui confirma le titre d'imperator que ses soldats lui avaient donné : ce fut la derniere fois, suivant Tacite, que ce ti tre fut décerné à un général d'aroies sous les empereurs. Il parait que Bleeus périt enveloppé dans le massacre des parens et des amis de Séjau , dont il était oncle. V. Beaeses.

BLETTERIE (JEAN-PULLIPPE RANE de la ), né à Rennes le 25 fevrier 1696, mort à Paris le Ier juin 1772: Son Histoire de Julien l'Apoetat est le plus estime de ses ouvrages. C'est un nuvrage curieux, hien écrit et où règnent à la fois l'impartialité, la précision, l'élégance et le jugement. Il a publié en outre une Traduction de quelques ouvrages de Tacite, 3 vol. in-12, précèdes d'une vie de cethisouvrage, qui a essuyé beaucoup de critiques, entre autres celles de Voltaire, est d'ailleurs une traduction assez exacte. La Bletterie avait des il était doné de plus de jugement que d'imagination. Il ne fut pas moins recommandable par ses mœurs et par l'avantage qu'il eut de se faire des amis.

BLIN DE SAINMORE / ADRIEN-MICHEL-HYACINTHE ), né à Paris le 15 fevrier 1733, mort conservateur de la théâtre en 1773 la tragédie d'Orphonis. est parvenn que vingt-neuf. Outre ses Héroides son Epitre à Racine. il est encore l'auteur de diverses tra-hommes qui ont le plus contribué à ductions de Psaumes, d'Odes de Sa- la gloire de l'architecture françaist. pho , d'Horace , d'Idylles de Bien , de conseiller d'état , maréchal de camp ,

ELONDEL on BLONDIAUS, surnomme de Acestes, du lien de sa naissance, a été l'un des chauson niers les plus feconds et les plus estimés du douzième siècle. Il passa en Angleterie, où il fut attaché a Bichard I, surnommé Cour-de-Lion, devint le favori de ce prince, et l'accompagna en Palestine. Richard avant fait naufrage à son retour pres d'Aquilée, s'engagea imprudemment dans les etats de Léopold , due d'Autriclie. qu'il avait offensé au siège d'Acre , et fut arrêté déguisé en pelerin, Blondel, aim int passionnement son maitre, se déguisa aussi un pélerin et parcourut l'Allemagne pour la her d'apprendre de ses nouvelles. Il decouvrit en fin que l'on garda t un prisonnier de distinction dans l'une des torien, et Tibère ou les Six premiers tours du château de Lowenstein. livres des annales de Tacite , traduits Après avoir exeminé cette forteresse. en français , 5 vol. in-12. Ce dernier Blondel co fit le tour en chantant la moitie d'une chanson qu'il avait composée avec Richard : aussitut co prince a cheva sa chanson. Blondel . assuré de l'eudroit où était son maîconnaissances solides et variées, et tre, se hâta de partir pour l'Angleterre et d'instruire la cour de la deconverte qu'il avait faite. Une ambassade envoyée'à l'empereur obtint la rancon de Richard movemnant 25,000 marcs. Cette ancedote, rapportée par Fauchat d'après une chronique d'Aneleterre composée en 1455, est le sujet de Richard cœur-de Lion de Scbibliothèque de l'arsenal, à Paris , le daine. Du grand nombre de chansons 26 septembre 1807. Il a donné au composées par Blondel, il ne nous en

BLONDEL (FRANÇOIS), un des Gassner insérées dans les requeils professeur de mathematiques au college toyal de l'académie des scien-jque fut son maître et son ami , et le ces . fut d'abord employé à plusieurs guida dans ses études. Il a compose negociations diplomatiques, se dis-tingua ensuite comme architecte, italien, mais son vrai titre à l'immorrestaura la porte St-Antoine et la talité est son Décameron on le Recueil porte St.-Bernard, et s'immortalisa de cent nouvelles, qu'il fit pour repar la construction de l'arc triomphal pondre à l'amour qu'avait pour lui de la porte St.-Deuis, ouvrage com- une fille naturelle de Robert, roi de parable à tout ce qui reste de monn. Naples; il est mis en Italie au nommens auciens du même geure, et bre des livres classiques à cause de la monrut en ferrier 1650.

originaire d'Auvergne, gentilhomme plus de cent éditions. Notre bon La de Gaston, duc d'Orléans, frère de Fontoine en a fait des imitatjons dans Louis XII , contribua à l'élévation du ses contes. cardinal Mazarin en l'indiquant comme très propre à remplir ses vues à épouse de FIQUET nr), née à Roueu Richelieu, qui cherchait à rempla- le 22 octobre 1710, morte le 8 août cer le P. Joseph. Mazarin, parvenu 1802. Elle a imité en vers le Paradis au ministère, oublia Blot, qui s'en perdu et la Mort d'Abel, a fait une travengea par des épigrammes et par des gédie intitulée les Amazones, et un couplets satiriques. Il prit parti con- poeme en dix chants avant pour titre le cardinal dans la guerre de la tre la Colombiude, qui offre des tira-fronde, et s'y distingua par ses bons des assez bien failes. Ses admiramots et son inépuisable gaieté. Maza- teurs , car elle en ent beaucoup de riu se l'attacha ensuite par une pen-sion. Blot passerait maintenant pour devise : forma Venus, arte Minera, le 13 mars 1 635.

oppresseurs; à la tête de cent vingt Bologne. Padouc, Lyon et Rouen. mille hommes, elle prit la colonie de BOCCHERINI (Louis), célèbre Calamodunum ( Colchester), et massacra les Romains établis dans le pays, au nombre de quatre-vingt mille. Le gouverneur Suctonius Pautinus marcha contre les insurgés, et il mit les Bretons en deroute. Cette bataille eut lieu l'an 6 ; Peu de temps après Boadicee mourut de chagrin ; quelques-uns pensent qu'elle s'empoisonna.

BOCCAGE (JEAN ) , fils naturel, ne à Paris, où son père, marchand de mille était uriginaire de Certaldo, village à ringt milles de Florence, où de musique instrumentale.

onrut en février 1680.

BLOT, baroo de CHAUVIGNY, dans toutes les langues, et a obtenu

BOCCAGE (MARIE-ANNE LE PAGE,

un mediocre chausonnier; il mournt Lorsque Voltaire la recut à Ferney . il lui mit sur la têle, une couronne BOADICEE, BODICEE ou BOU- de laurier, scul orgement, disait-DICEE, vivait du temps de Néron . il, qui manquat à sa coiffure : ses letet était femule de Prasutagus, roi tres sont attachantes, bien écrites, des Iceues, qui habitaient la côte et doivent être considérees comme orientale de l'Angleterre. Après la sa meilleure production. Son exismort de son mari, ayant été outragée tence de 91 années fut un triomphe avec ses filles par les officiers romains, continuel. Elle fut membre des acaelle souleva les Bretons contre leurs démies des arcades de Rome, de

compositeur de musique, ne à Lneques le 14 janvier 1740, mort à Madrid en 1806. On a de lui 58 murres de symphonies, sextuors, quintettis, etc., gravées à Paris. Ses compositions out un caractère éminemment religieux, ce qui a fait dire que si Dieu voulait entendre de la musique il se ferait jouer celle de Boccherini-Ses adagio sont admirables; ses chants, lonjours nobles, out one grâce, une suavité, qui donnent à Florence, avait été appelé par des af-lees compositions un caractère en taires de commerce en 1313; sa fa quelque sorte céleste, et le placent au premier rang parmi les auteurs

il fut ameue de bonne heure. Petrar | BOCCHORIS ou BOCCHYRIS,

roi qui dunna des lois à l'Egypte. Illet par tous les moyens que sa fortune fut au commencement de son règne mettait à sa disposition, et porta le le bienfaitebr de son peuple, mais, rèle de la science jusqu'à faire impri avant voulu le tirer des superstitions mer à ses frais le bel ouvrage de dans lesquelles il était plongé, il fut M. de la Place, sur la figure de la victime de son zèle, et on l'accusa terre. Tant de aervices, tant de vertus d'avoir insulté le taureau sacre Moévis. Les Egyptiens engagerent Saba- tionnaire qui lui ôta une vie si utile et chus, roi de l'Ethiopie, à venir si bien employée, le 20 avril 1794. venger cette impielé. Sahachus vint avec une nombreuse armiée. livra l'an 1530, il avait de graudes conbataille à Bocchoris, mit ses troupes naissances dans les langues et dans en fuite, saisit sa personne, le fit les sciences; ses premiere ouvragebrûler vif et s'empara de son royau- lui firent une grande reputation me. On croit que Bocchoris est le Henri III, qui se plaisait dans les cu-Pharaon qui permit aux Israélites de tretiens des gens de lettres, l'admit quitter l'Egypte sous la conduite de dans ses conversations familières. It Moise , Anysis et Cenchrès sous dif férens noms.

BOCCIIUS , roi de Mauritanie , se ligua arec Jugurtha son gendre, qui lui promit un tiers de la Numidie. s'il l'aidait à chasser les Romains de l'Afrique. Bocchus joignit ses forces à celles de Jugurtha; mais, vaincu cet ouvrage en latin. Bodin fut, au deux fois par Marins, il rechercha son amitié, et lui écrivit do lui envoyer un officier de confiance anquel très bon citoyen. il livrerait Jugurtha. Sylla, alors questeur de Marius, eut cette mission. Le roi maure, naturellement honimes les plus illustres des cininconstant et perfide, agité d'ailleurs quieme et sixième siècles, par ses verpar une diversité d'intérêts, fut longtemps combattu, dit Salluste, entre guités et ses malheurs. Il naquit à l'alternative de livrer son gendre à Rome, vers 470, d'un père qui fut Sylla gou Sylla à son gendre. Après trois fois consul. Après avoir reen a bien des incertitudes il lit ses coud. Rome une brillaute education. Il tions avec Sylla, et lui livra Jugurtha alla à Athènes, où il puisa la philosol'an 103 avant J.-C. Bocchus commit phie qui daracterise tous ses cerits. cette action infame après s'être enga- De rejour à Rome, il fut déciare par ge lui même envers son gendre à lui trice et sut charmer Theodoric, dont livrer Sylla. Le traître eui en récom- il fut long-temps l'oracle. Trois fois pense le pays des Massaessyliens, qu'il on l'eleva au consulat, et par une réunit à ses états.

BOCHART DE SARON / JEAN-BACTISTE GASPARD), premier president du parlement de Paris, de l'académie des sciences, ne à Paris le 16 janvier 1730, d'une famille distinguée dans la magistrature, à laquelle avait ap-

ne put le dérober à la fureur revolu-

BODIN (JESN), ne à Angers vers se retira en 1576 à Laon, où il se maria avec la sœur d'un magistrat : il y mourut de la peste en 1596. Il publia plusieurs burrages; mais erini qui contribua le plus à lui Line une grande reputation fut ses six livres de lo république. Il traduisit lui-même jugement de d'Aguesseau, un digne magistrat , un savant auteur et un

BOECE ( Avicirs, Manuals Tos-QUATES SEVERINES BOETIES), l'un des tus, ses talens ; ses services, ses di-

distinction unique il posseda en 510 cette dignite sans collègue. Ses deux fils, jeunes eneore, furent designes consuls pour l'année 5as : c'était un privilege réservé aux fils des empereurs. Idole de la nation des Goths et de leur roi, ses amis, ses richesses, partenu le savant Samuel Bochart, sut ses honneurs, ses services, ne purent unir aux fonctions de son ministère le garantir des coups de la fortune. l'étude des mathématiques et de l'as- Théodoric devenu vieux devint melantronomie qui lui durent d'importantes colique, jaloux et défiant pour tous découvertes, encouragen les savans ceux qui l'approchaient; il ne se repar la communication de ses lumières gla plus d'apres sos conseils. On par-

vint à faire prononcer contre Boece Il Oracle de la pythie, Ciceron et Pline un decret qui le declarait coupable parlent encore d'un autre Boethe, cede haute-trahison, et il fut mis à lièbre sculpteur : il était de Carthage. mort dans des tourmens affreux , le 23 octobre 326. De tous ses ouvrages Sarlat dans le Perigord, le 1 novemle plus célèbre est sa Consolation de la philosophie. Cet ouvrage va de pair pour la methode, la solidité et l'exactitude pavec tout ce que les anciens mon offrent de plus parfait en ce

genre. BOERHAAVE / HERMAN ). un des plus fameux médecius du dix-buitieme siècle, celui que nos temps modernes peuvent le mieux opposer. au Galien de l'antiquite , sigon pour l'eteudue du génie, au moius pour le nombre des connaissances variées qu'il a réunies, l'empire presque excinsif qu'a obtenu son système médieal, et l'immeuse celebrité dout il a joui durant sa vie. Il naquit près de Levde, en Hollande, le 31 decembre 1668; mort le 25 septembre 1738. il avait publie sur sou art et faits pour connoître. d'autres seiences une foule d'ouvrages parmi lesquels il faut ester ses Instituts de medecine traduits dans toutes les langues, et ses aphorismes de cognoscendis et carandis morbis. Quand on tit seulement le catalogue de ses immenses travaux d'érudition, ou reste frappé d'étonnement, et en parcourantsis ouvrages en medecine, en chimie et en boranique ; on est convaineu que le savant Boerhaare fut un des bommes les plus laborieux, et un des esprits les plus methodiques que les seinuces nous presentent,

BOETHE ( BOETHES ). Ce nom fut commun à plusieurs philosophes de l'antiquité. 1. Boethe, storeien cité par Diogène Laerce et par Ciceron-2. Boothe, peripateticien, natif de Sidon et disciple d'Andronicus. Strabou, son condisciple, le cite au nousbre des plus illustres philosophes de son temps, et Simplicius n'a pas craint de lui donner l'epithète d'admirable, 3. Boethe (Flavius), de Ptolemais, homme consulaire, antre perinatéticien, disciple d'Alexandre de Damas, et contemporain de Ga-

BOETIE ( ETIEXXE DE LA), De à bre 1550. A l'age de seize ans il avait dejà traduit plusieurs ouvrages de Xenophon et de Plutarque, et il n'avait pas dix huit ans lorsqu'il composa son Discours de la scruitude volontaire, Il fut l'ami de cour de Montaigue, à qui il lègua ses livres et ses cerils . et qui parfe de lui dans son beau chapitre de l'Amitié. La Boetie mourut a Germignat près Bordeaux, le 18 août 1565, à trente trois ans. sans avoir publie aueun 'ouvrage. C'est à son illustre légataire que l'on doit ce qui nous reste de cet auteur. Montaigne le nomme le plus grand homme de son siècle; il y a dans ce jugement de l'exagération, mais on la pardonne à l'amitie qui les unissait et qu'ils étaient tous deux si bieu

BOGES on BUTES, Persan, ctait commaudant d'Eione, ville de Thrace pour Xerces, après que ce prince eut été vaiueu par les Grees. Avant té assiègé dans cette place par Cimon , fils de Miltiade , genéral des Atheniens, il refusa de la rendre et de retourner en Asie. Il résista jusqu'à la dernière extremité, et lorsqu'il ne lui resta plus de vitres, il fit allumer un bücher, egorgea sa femme, presque tous ses enfans, toute sa famille et ses amis, et les lit jeter dans les flammes. Il ramassa ensuite tout l'or et l'argent qu'il possédait et qui etait dans la ville, le jeta du haut des murs dans le Strymon, et se prècipita lui-meure dans le bûcher. Xerces loua beaucoup sa conduite, et combla d'honneurs les enfans qui lui restaient. Il est fait mention de Boges dans Herodote, dans Polybe et dans Plutarque.

BOGUD, roi de la Mauritanie Tinzitane, contemporain de Jules Cesar, dont il favorisa le parti en Afrique dans la guerre contre Pompée, se mit lui-même en campagne et opera sa lien, 4. Boethe, geometre et épicurien jonction avec Publius Silius , lieutecité par Plutarque, qui en a fait nu nant de Cesar, qu'il fit général de des interloculeurs de son Dinlogue sur toutes ses troupes. Les cutreprise s de BOI

suivit Cesar en Espagne, et combat- le 21 juin 1850, il y a seme les bientità la celèbre iournée de Munda. Le faits à pleines mains. Pour donner fils de Pompée y résista aux forces et mue idée des œuvres publiques de au génie de César, et le dictateur onrait perdu la bataille si Bogud son ami, qui pendant l'action s'était retiré par lacheté, excité ensuite par la ces différentes tondations, dotations honte , n'eût attaque avec plusieurs et rentes , des sommes considerables escadrons de cavalerie numide les sont encore laissées, et destinées dans troupes de Pompée lassées de combattre. Ce mouvement inattendu de- établissemens utiles, cida la victoire, et César revint à Après la mort de l'empereur romain, il se déclara en faveur d'Antoine contre Octave à la bataille d'Actium. Il envoya même une ermée en Espagne au secours d'Antoine , mais les Tingitaniens avant refusé de lui obéir demander un asile dans le camp du triumvir. Il fut tue eusuite par Agrippa à Méthone, après la bataille d'Actium, vers l'an ag avant Jesusdérée des-lors comme une province romaine.

BOIGNE (LE GÉNÉRAL CONTE DE ), ne à Chambery, le 8 mars 1751, quitta son pays à 17 ans pour entrer au service de France, où il resta pendant cing ans; il se rendit ensuite à Paros, et entra comme capitaine dans un régiment gree, au service de l'impératrice Catherine, Fait prisonnier au siège de Tenédos, il ne devint libre qu'à la pais, Il quitta dès-lors le service de Russie. dans l'Inde un meilleur sort. Après du prince mahrate Alahadgy Scindia, avec deux bataillons qu'il avait lerés et disciplines à l'européenne. Nous n'entrerons pas dans le detail de l quelles il justifia la confiance de ce prince, qui le combla de recom- Boileau, decteur de Sorbonne. penses et d'honneurs. De retour en Europe , avec l'immense fortune , mai 1676, mort le 50 novembre 1751. dont il devait faire uu si admirable II fut de l'academie des inscriptions usage, il résolut de se fixer dans son et belles lettres, pour laquelle il compays natal. Chambery des lors fut sal posa des mémoires sur le theatre des

Bogud eurent un beureux succès. Il résidence, et jusqu'à sa mort, arrivée bienfaisance qui lui sont dues, il suffira de dire qu'il y a consacre un capital d'environ 3,5en.eec fr. optre son testament à des œuvres et des

BOILEAU DESPREAUX (Nico-Rome en souverain et en maître. [LAS], né à Paris le 1 novembre 1636. mort le 13 mars 1711. Les étrangers ne l'ont appele long-temps que le poëte français, et cette gloire était bien due à l'immortel auteur de 1º4/1 poétique, du Lutrin et de lant de belles épitres qui n'ont jamais ete sucet l'avant chassé de ses états, il alla passées. On doit regarder ses satires comme l'époque du bon goût. Boileau fut l'ami des Conde, des Larochefoncault , des Vivone des Lamoiguon , des Termes , des Daquesseau . Christ, et la Mauritanie fut consi et de tous les personnages illustres de son temps; mais cetui qu'il aima le plus tendrement, c'est le grand Racine, auguel il dit en mourant : Toute ma consolation est de mourir avant vous. Ne disens pas de ural de Nicolas, disait Voltaire en parlant de Boileau, cela porte malheur. Ses ouvrages, qui ont eu des éditions nombreuses, sont nans les mains de tout le monde. Boileau ne fut méchant qu'en vers, les anecdotes du temps prouvent la bonté et la générosité de son caractère. La postérité n'oubliera et prit la résolution d'aller chercher jamais les services qu'il a rendus aux lettres françaises ; il décourages la avoir servi quatre ans dans un bataillou médiocrité, et sa louauge alla toude cypayes, au service de la compagnie jours chercher le véritable talent. Si, des Indes, il passa, en 1784, à celui protégé par Louis XIV, il a beaucoup loué ce grand roi, il a en le bonbeur assez rare pour les panegyristes de parler comme la postérité. La réputation de Despréaux a éclipse toutes les actions brillantes par les-celle de toute sa famille : un se souvient à peine de son frère Jacques

BOINDIN (Nicolas), ué à Paris le 29

Romains, etc. Il a fait eu société avec Lamotte la comedie des trois Gascons, et celle du Port de mer, qui est' restée au théâtre. Le bal d'Auteuil et le pet.t Maître de robe sont de lui seul. On a réuni tous ses ouvrages en deux volumes in-12. Il se plaisait à pérorer dans le café Procope, sur toutes les matières de philosophie et de littérature.

BOISGELIN ( JEAN-DE-DIEC RAY-BOND DE CUCE), cardinal, de l'academie française, ne à Rennes le 27 février 1752, mort le 22 août 1864, li gima les lettres et les cultiva avec succès : parmi les ouvrages qu'il a publies, on cite surtout ses traductions des psaumes en vers français, et celle des Héroides d'Ovido, de même en vers. Ses actions valent encore micux que ses ouvrages. La Provence lui dut, lorsqu'il etait archeveque d'Aix. la construction d'un canal qui porte son nom, une maison d'éducation pour les demoiselles pauvres, qui subsiste encore à Lambesc, et plusieurs autres établissemens utiles , sans parler d'un pont qu'il avait fait batir à Lavaur. Dans un mement de disette dans son diocèse, il donna 100,000 francs pour acheter des grains.

BOISMONT ( NICOLAS THYREL DEL membre de l'academie française et prédicateur ordinaire du roi, ne dans un village près de Rouen , vers 1715, mort à l'aris le 30 décembre 1786. On a de lui un panégyrique de saint Louis . l'oraison funebre du dauphin fils de Louis XV, celle de la reine de France, celle de Louis XV, et enfin celle de l'imperatrice Marie-Thérèse Sans non air les eiter comme des modéles, ces traisons funébres offrent des traits brillians et quelquefois la plus haute éloquence. On a recueilli ses œuvres en 1805, un velume in-8°, L'abbé, depuis cardinal Maury. espérant succèder à l'académie française à M. de Boismont, tachait de lui faire raconter les détails de sa jeunesse et de sa vie : · L'abbé , lui adit celui-ei, vous me prenez mesure.

BOISROBERT (FRANÇOIS METEL

anciens, les tribus et les noms des mars 166s. Il fut l'un des cinq auteurs qui travaillaient aux pièces de theâtre du cardinal Richelieu , qu'en untre il amusait tellement par ses saillies et sa gaieté, que le médecin disait au cardinal quand il était malade : Recipe Boisrobert. Pour prix de ses bons mots, il obtint de riches et nombreux bénifices, mais il fut trèsbienveillant envers les autres, et Richelieu l'appelait l'ardent solliciteur des muses incommodées. Ce fut lui qui donna au cardinal l'idée de fonder l'académie francaise , dont il fut l'un des premiers membres, et sur laquelle il s'egaya en disant dans une de ses épîtres :

Depuis six mois dessus l'F on tra-

Et le destin m'aurait fort obligé S'il m'avait dit : Tu vivras jusqu'au G.

Il aimait avec fureur le jeu et la table. Malleville l'a peint fort ressemblant dans son joli rondeau: Coiffé d'un froc bien roffine, etc. Il a publié des comédics , des épitres, des romans, des nouvelles héroiques et amoureuses, et une paraphrase en vers des psaumes de la pénitence.
BOISSEL DE MONVILLE (LE

BARON C. T. G.), pair de France, membre du conseil général de la Seine-Inferieure , ne à Rouen vers 1760, fut consciller au parlement de cette ville , se livra à l'étude des sciences, publia plusieurs ouvrages d'économie politique, entr'autres, un royoge pittoresque de navigation exécuté sur une partie du Rhône. depuis Genève jusqu'à Seyssel, Il est mort à Paris, le 9 avril 1839, au milieu de ses paisibles occuuations.

BOISSY (Louis DE), de l'académie française, ne à Vie en Auvergne, le 26 novembre 1694, mort à Paris le 19 avril 1758, Il a fait plus de trente comédies , dont il n'est reste au théàtre que les Dehors trompours, le Françuis à Londres et le Babillard. Son theatre forme a volumes in . 8. Ses vers sont en général pleins d'esprit, et l'on pense qu'il cut pu se faire un nom dans la satire ; mais il n'eut que DE), ne à Caen vers 1593, moit le 30 très rarement la force comique; il dans la misère, le privilège du Mer- 64 ans, membre de l'Académie fran-cure de France, qu'il obtint, le mit çaise, de celle des belles-lettres et dans que espèce d'opulence. Il ne garde de la bibliothèque du roi , ne faut point le confomire avec un M. se fit pas moins aimer par la don-Laus de Boissy, auteur de quelques ceur et la simplicité de ses mours opéras comiques et vaudevilles assez qu'estimer par l'étendue de ses conmédiocres, mort de nos jours avec tous ses ouvrages.

BOISSY D'ANGLAS (FRANCOIS-ANTOINE, comte de), ne en 1756, à de Nicephore Gregoros, exacte, ele-Saint Jean-Chambre, près d'Anno-gante, enrichie d'une preface cu nay (Ardeche), d'abord maître d'hôtel rieuse et de notes érudites. ordinaire de Monsieur , depuis Louis XVIII, député aux états-généraux, y Paris le 38 septembre 1743, mareprofessa les principes d'une sage li chal·de camp, commandant de la léberte. Dans le sein de la convention, gion d'honneur, entra au service en lors du procès de Louis XVI, il vota 1771 . comme simple dragon , obtini l'appel au peuple, Après le 9 thermis son congé , reprit du service en 1789. dor, il saisit toutes les occasions de en qualité de volontaire dans la garde réparer les nombreuses iniquités de nationale, parvint rapidement au la lyrannie. Le ver prairial (1789), grade de géneral de brigade, se dis-une foule furieuse fit irruption dans lingua en Italie, eu II-lyteite, en Alle-Fassemblée, Boissy d'Anclas s'empora lunagne, obtint sa retraite en 1814, et du fauteuil vacant de la présidence, mourut à Paris, en juillet 1839, et là , au milieu des eris et des me-doven des generaux français. naces, à la vue de vingt fusils dirigés contre lui, et de la tête sanglante de MARIE), ne à Scandiano vers 1435, son collègue Féraud, son attitude cal me, soutenue pendant plusieurs heures, imposa à cette multitude forcence qui, repaussée par la force armée, finit par évacuer le salle. Le reste de sa carrière politique fut digne de ce dévouement sublime. Membre du conseil des Cinq - Cents , senateur , italienne , puisqu'il a offert le prele défenseur de nos institutions, et se in-12.

né en 1765, mort à Paris en 1854, riques et sa comèdie il Timone sont est principalement counu par un estimées. Dictionnaire de la langue française,

lui manquait la connaissance appro-fondir du cour humain, celle du monde et celle de son art. D'alord l'Argilé, mort le 29 octobre 1726, à naissances et par les ouvrages utiles qu'il publia, Le plus important est nne traduction de l'Histoire Byzantine

BOIVIN Juotes Dixis) , né à

BOJARDO ( le comte Mayellenmort a Reggio dans la nuit du 20 an 21 décembre 1494. Il fut gouverneur de cette dernière ville et de sa citadelle. Il est surtout eélebre par son poeme 'de l'Orlando innamorato ( Roland amoureux), l'un des poèmes les plus importans de toute la littérature pair de France litse montra toujours mier exemple de l'épopée romanesque qui méritat d'être suivi, et qu'il a conduisit dans toutes les circonstances produit l'Ortando furioso. Bojardo ne avec la plus louable modération. put achever son poème, qui fut im-Admis en 1816 à l'académie des las primé l'année qui suivit sa mort par criptions, il mournt à Paris en 1826, les soins de son fils. Le Berni relit en Il est auteur de plusieurs ouvrages. 1541 le poëme taut entier en le trai-Le dergier qu'il ait publié a pour taut à sa manière, et il ne se lit plus titre: Études littéraires et poétiques que refait par Berni. C'est pour l'amud'un vieillard , Paris, 1825, 6 vol. sement du due de Ferrare Hereule 1. et de sa cour , que Bojardo compost BOISTE (PIERRE CLAURE-VICTOIRE), lous ses ouvrages. Ses poésies ly-

BOJOCALUS, chef des Ansiba-Fun des meilleurs qui existent, et par riens, peuple de Germanie, qui , un Dictionnaire de géographie universelle, vinrent sons sa conduite s'etablir sur des terres que les Romains s'étaient haut des maisons accablèrent ses solréservées. Avitus, général romain , s'y dats de traits et de pierres. Poursnivi opposa; il fallut alors recourir aux ar-let abandonnné de ses troupes, il se mes. Quelques peuplades qui avaient rendit, et malgré la capitulation il d'abord pris le parti des Ansibariens inrent effravées de la menace que les Romains leur firent de ravager leurs terres, et les abandonnérent. Les Tubantes, les Usipètes, les Cattes et les Chérusques, ne furent pas moins durs lensuite envoyé en Sicile au secours envers eux que les Romains: ils ne des Syracusains. Effrayé à l'aspect de leur permirent point de s'établir sur leurs terres, et les malhenreux Ansibariens , poursuivis par les soldats de lavec les cent trente galères qu'il com-Neron , perirent presque tous, Bojocalus ne sur vecut pas au désastre de Syracuse aux Romains, vers l'an 200 ses compatrioles.

souverain de la Pologne, qui sit milieu de Rome même, le jeune porté le titre de roi. Il était fils du Massiva, prtit-fils de Massinissa; de duc Miccislas, et lui succèda en 999, retour en Afrique, ileut une entrevue Ce fut l'empereur Othon III qui lui avec le proconsul Metellus, qui lui donna le titre de roi : jusque là la proposa de lui livrer Jugurtha ou de Pologne n'avait été qu'un duché. Bo-le faire tuer, lui promettant l'im-Icslas conquit la Moravie, et la rendit punité et la protection de Rome. tributaire. Il mourut en 1025, après Bomilear conseilla d'abord à Jua6 ans de regne, laissant la réputa-lgurtha de se soumettre aux Rotion d'un des plus grands monarques mains , puis voulut le faire périr; de son siècle, et un nom à jamais mais son complet avant été découcher any Polonais.

BOLINGEROKE ( HENRY . SAINT | avant J .- C. JEAN, lord vicomte de ), né en 1672, et passa en France, où il épousa ma de Maintenon ; il retourna ensuite en Angleterre. On a de lui un grand femme,

nombre d'ouvrages politiques, de mé-

produits l'Augleterre.

gathoele en Afrique pour teuter de ques, s'emparer de la souveraincie; mais armes pour reponsser ce tyran, et du son temps, fut employe par ce prince

fut condamné à perir dans les tourmens et mourut avec un grand conrage, 2. Bomilear, amiral Carthaginois. amena quelques renforts à Applibal après la bataille de Cannes, et fut la flotte romaine commandee par Marcellus, il prit tout-à-coup le large mandait, gagna Tarente et abandonna avant J.-C. 5, Bemilear, favori de Ju-BOLESLAS-LE GRAND, premier gurtha, assassina par son ordre, au vert, il fut mis à mort vers l'au 107

BONCHAMP (CHARLES - MELCHIORmort le 25 novembre 1751; secrétaire Aures Da), né en 1759, généralissid'état en Angleterre sons la reine me des Vendéens, était l'idole des Anne. Il fut ambassadeur à Paris , siens ; ses talens , sa modestie, et surpour négocier la paix entre l'Angle tout sa bonté d'ame au milieu d'une terre et la France. Après la mort de guerre aussi cruelle, ont reudu son la reine Anne, il se retira de la cour nom recommandable. Blessé mortellement le 17 octobre 1793, à la sandame de Villette, nièce de madame glante bataille de Chollet, il expira presque aussitôt dans les bras de sa

BONDI (l'abbé CLÉMENT), né à moires et de lettres, t'est un des ca-Mezzano dans le Parmesan en 1749 . ractères les plus équivoques qu'ait mort à Vienne en Autriche en 1821, Sa réputation poétique est principa. BOMILCAR, Il v en a trois : lement fondée sur sa belle teaduction 1. Bomilear, général Carthaginois re de l'Enéide en versi sciolti, deux voluvêto des premières dignités de la ré- mes in-8. Son talent dans ses autres publique: il profita des alarmes que ouvrages se fait surtout remarquer causaient à sa patrie les progrès d'A. dans les sujets tendres et mélancoll-

BONGARS, conseiller, maîtrodes qu'il eut été proclame roi par ses d'hôtel d'Henri IV , né à Orleans en satellites, les jeunes gens prirent les 1546, un des plus habiles critiques de

cours d'Allemagne, en qualité de ré- bord eu Danemarck, puis en Prusse. eident ou d'ambassadeur, lui rendit d'où il fut rappelé sur sa demande en de granda services dans les négocia-1820, et mourut en 1825, ministre tions les plus importantes, et mourut d'état et gouverneur de Fontaineà Paris, le 19 juillet 1611, avce la bleau. renutation d'un très-bonnéte homme et d'un savant distingué. Ses ouvrages imprimés sont un recueit des historiens des Croisades, sous le titre de Gesta Dei per Francas, des lettres latines d'un style pur, correct, elégant, une édition de Justin, avec des notes savantes, et une collection des historiens Hongrois qui out écrit en latin. On doit regretter ses manuscrits que possède aujourd'hui la bibliothèque de Berne.

BONINGTON ( RICHARD . PIERRE), peintre de genre, né vers 1802 à Londres, où il mourut en septembre 18:8 , vint fort jeune à Paris suivre les lecons de M. Gros, quitta son atelier à 16 ans, pour aller en Italie se former une manière à lui. Assex habile pour se soutenir par ses propres forces, il revint neanmoins se ranger parmi les élèves de son ancien maiire, qui bienist le regarda comme un des ornemens de son école. Ce jeune artiste réussit également dans la marine, l'architecture, les paysages et les intérieurs. On cite comme son plus bel ouvrage, la magnilique

Vue du grand canal de Venise. BONNAY (CHABLES - FRANCOIS, marquis de ), ne en 1750, d'une ande la noblesse de sa province aux étatsgeneraux, y vota avec les monarchis- assez rares. tes constitutionnels, eut deux fois l'honneur de présider l'assemblée, et comte de), counu aussi sous le nom fit voir dans cette position éminente, d'Achmet Pacha, ne le 14 juillet 1675. autant d'impartialité que de talent. En Il descendait d'une illustre maison du sa qualité de président, le 14 juillet Limousin, et avait épousé la fille du 1790, il prononca le premier le ser Imarechal de Biron. Il quitta la France ment civique à la séderation du pour servir sous le prince Eugène, Champ-de-Mars, et montra, dans et laissa ce prince pour prendre parti tous ses actes et ses discours, beau dans l'armée turque. Le grand-seicoup de mesure et de dignité. Lors gneur le tit pacha et lui donna un que le pouvoir constitutionnel du roi commandement militaire. Il remfut suspendu, il cessa de prendre porta une grande victoire sur les impart aux délibérations, émigra en périaux; malgre ce service signale, il 3799, servit sous les drapeaux des encourut la disgrace de son maître, princes et s'attacha au sort de Mon- et fut exile à l'extrémité de la mer sieur. La restauration lui rendit sa Noire; cependant il sut rappelé en

pendant près de trente ans dans les patrie. Il fut nommé ministre d'a-

BONNET (CHARLES), né à Genève. le 13 mars 1720, mort le 20 mai 1795, membre de presque toutes les académies de l'Europe. Un des plus grands naturalistes et des plus grands métaphysiciens du siècle dernier. Il a publié beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels son Essai analytique sur les facultés de l'âme, qu'il mit cinq ans à composer, tient le premier rang, On peut dire hardiment de lui que c'est un des plus ingénieux observateurs. un des plus consolans moralistes et des meilleurs écrivains qui aient existé. Ses œurres ont été recueillies et imprimees à Neuf-Chatel, 18 vol. in 8. . fig.

BONNECORSE ( BALTBAZAR DE ), ne à Marseille; consul de France au Caire et à Seyde en Phénicie. Il comnosa dans ces payasa Montre d'amour. Boilean l'avant plaisante, il fit la parodie du Lutrin pour se venger, et l'intitula : Lutrigot, poeme heroi-comique. Boileau n'y repondit que par l'epigramme:

Venez , Pradon et Bonnecorse . Grands écrivains de même force.

Bonnecorse mourut à Marseille en 1706. Ses œuvres recueillies en un cienne famille du Nivernais, député volume sous le titre de Poésies, à Leyde, 1720, in-12, sont devenues

BONNEVAL (CLAUBE-ALEXANDRE,

1747. Il mourut le 28 mars de ladite! année , à l'âge de soixante-douze ans. rhéteur ou grammairien , qui était à Son tembeau se voit encore à Péra, la suite de ces peuples du Nord que dans un cimetière de derviches mew-l'on vit se répandre dans les Gaules lewis ou tourneurs, pres du palais de let les désoler jusqu'au règne de Pro-Suede. On a public de prétendus bus. Il arriva au grade de tribun des mémoires du comte de Bonneval, 5 soldats, et au commandement des volumes in-12. Sa vie entière n'est troupes qui gardaient la frontière de qu'un tissu d'événemens singuliers et bizarres.

BONNIVET (GUILLIUME GOUF-FIER, seignenr de ), amiral de France. Il se signala au siege de Genes, en 1507, et à la journée des eperons, en 1513. Après la bataille de Marignan, François Ier l'envoya en ambassade en Augleterre, pour décider Henri VIII à se déclarer en faveur de la France, L'aunée suivante Bounivet parcourut toutes les provinces d'Allemagne pour faire élire François Ier empercur; on sait qu'il n'y reussit pas, il n'eu fut pas moins bien accueilli à son retour en France; il remplaca son frère dans la faveur du roi; il obtint le commandement de l'armée de Guyenne, et fit rejeter la paix avec Charles Quint: ilieta par là son roi et sa patrie dans une suite de calamités. Il revint à la cour jouir de sa faveur, et de tous les amis de Francois ler, il fut le seul auquel on douna le titre de favori. Il nonrrit et servit la haine de la duchesse d'Angoulème, mère de François Ier, contre le compétable de Bourbon, et contribua à sa défection. Bonnivet eut le commandement de l'armée française en Italie, et pénétra en 1535 dans le Milanais; mais par ses mauvaises dispositions, il fit battre à Rebec le fameux Bayard. Il lui confia la retraite; celui-ci sauva l'armee à Romaguano et se tit tuer. L'évacuation du Milanais fut entière. Ce fut par son conseil que Francois ler, en 1524, résolut de faire le siège de Pavie, et qu'ensuite il ne voulut pas opérer sa retraite. Bonnivet, au desespoir des malbeurs qu'il avait causes, courut se précipiter au milieu ne à Paris le 5 septembre 1754, predes bataillons ennemis, et s'y lit tuer, le 34 fevrier 1535. Ce fut un courtisan gaté par la faveur ; mais il avait ractère ferme el décidé.

BONOSUS (Oursets), fils d'un Rhetie. L'empereur Aurelien lui tit épouser une prisonnière du sang roval des Goths; comme Bonosus était adonné au vin, il espérait par cette union savoir par lui tout ce qui se passait dans cette nation. Les Germains avant incendié des navires que les Romains avaient en station sur le Rhin, Bonosus qui en avait le commaudement, eraignant d'être puni, crut se tirer d'embarras en se faisant proclamer empereur. Probus le défit dans une bataille sanglante. Bonosus se pendit de désespoir, l'an de Rome 1053.

BONSTETTEN ( CHARLES-VICTOR de ), d'une des plus anciennes familles de Berne, auteur d'un Voyage classique dans le Latium et de plusieurs autres écrits estimés, disciple et ami du célèbre Haller son compatriote, est mort le 3 fevrier 1932, à Genève, âgé de 87 aus. Il joignait au caractère le plus bienveillant, les connaissances les plus variees.

BOOZ, fils de Salmon et de Rahab. Il enouse Ruth dont il cut Obed,

aieul de David. BORDA ( JEAN-CHARLES ), membre de l'academie des sciences, de l'institut, capitaine de vaisseau, naquit à Dax le 4 mai 1755, et mourut ie 20 février 1799. Il a publie divers memoires sur le mouvemeut et la théorie des projectiles, a fait exeenter un cercle à reflexion dont l'usage est général dans la marine, il fit plusieurs voyages pour l'essai des montres marines, et il a reudu à l'astronomie des services importans par ses travaux et ses découvertes.

BORDE (JEAN-BENJAMIN DE LA). micr valet de chambre de Louis XV. dont il fut le favori, fermier-general, à la mort de ce printe, partagea son au moins un grand courage, un ca- temps entre les devoirs de sa place et la culture des lettres, de la musique

ar des heaux-arts. On a de lui un!illustré en médecine le nom de sa fo-Choix de chansons mises en musique, mille. Premier chef de l'opposition, 4 vol. in-8; un Essai sur la musique que la faculté de Monspellier, la preancienne et moderne, 4 vol. in-4; une mière de toutes, apporta à la doctrine ancienne et moarme, a voit in a voit mare de toutes, apporta a la oucerine Description générale et particulière de de Boërrhave, qui était alors partout la France, etc. Il a fait la inusique de doouinante, et auteur d'une doctrine besucoup d'ouvrages. Par suite d'un nouvelle sur l'observation du pouls deli . on le vit un jour mettre en mu- dans les maladies, il a joui à ces deux sique un privilège de librairie; ce titres d'une grande reputation penmorceau singulier a éte gravé. Arrêté dant sa vie, et l'a conservée jusqu'à et amené à Paris, il y périt sur l'é-nos jours. Il a publié une foule d'ou-chafaud le 22 juillet 1794. Il fut très-vrages sur son art. Ce fut sans conlie avec Voltaire, qui a fait quatre tredit un des bons médecins du dixvers pour son portrait. On a souvent, huitieme siècle, et l'un'des restaurs-confondu avec lui un autre Borde, teurs de la médecine hipporratique. qui n'était pas son parent. Borde (Jean- Ce qui le caracterise surtout, c'est Juseph de la) ne à Jaca en Espagne, d'avoir ramene toutes ses études au vint en France, s'y adonna au com-parai but de la medecine, la guerison merce et y acquit une fortune im des maladies, et de ne setre pas mense. Il devint bauquier de la cour laissé éblouir par le lusc des accesde France, et sut victime de la revo- soires. Fidèle observateur de la oalution le 18 avril 1794, à soixante- ture, il roulait que l'art y fût subordix aus. Il protegeait les arts. Deux donne. de ses fils embarques dans l'expedi- BORGHESE (le prince Cantere ). tion de la Peyrouse périrent dans le après avoir fait deux caorpagnes dans port des Français avec d'Escures, les rangs des Français, épousa Pau-lieutenant de raisseau, et dix huit line, sient de Buonaparte, fut cree autres de leurs compagnous. Sou lils prince Français en 1805, printe de aîne est mort à Londres, et c'est à Guastalla en 1806, et promu au grade son quatrième fils que l'on doit le de général de brigade après les cam-Voyage pittoresque d'Espagne, et d'au- pagnes de Prusse et de Pologne. Goutres ourrages. Il y a entin encore un rerneur général des états Transal-Bordes (Charles), de l'Académie de pius, il alla resider à Turin en 1810. Lyon sa patrie, mort en 1751, à cin- En 1814, il capitula avec les Autriquante ans, qui a fait Deux discours chiens, se retira à Rome, de la à sur les ovantages des sciences et des Florence où il habita le magnifique orts, en reponse à J. J. Roussean : palais de ses ancêtres, et y mourut une tragédie de Blanche de Bourbon , le 9 mai 1832, d'une apoplexie soudes comedies et des proverbes, beau- drovante. coup de pièces fugitives, quelques Sables parmi lesquelles on cite Chive tinois, second fils naturel du pape et le popillon. Son ode sur la guerre Alexandre VI, cardinal. A l'avenea aussi quelque reputation.

183s , à l'âge de 56 ans.

BORGIA (CESAR), due de Valenment de son père au souverain pontifi-BORDERIES (Ettenne-Jean-Fran- cat, il fut nomme archeveque de Vacois ], ne le 24 janvier 1764, long lence, dignité qui ne convenait ni à ses temps vicaire-général de l'archeveché mours ni à ses goûts. On l'accuse d'ade l'aris, s'était placé par son éla-quence au premier rang des prédica-son frère dans le Tibre. Sa mère, dame teurs de cette capitale. Nommé eve- romaine nommée l'annozia, lui lit que de Versailles, le 19 juillet 1829, Conner le chapeau de cardinal : mais il est mort en cette ville, le 5 20ût it laissa cette dignité pour éponser Charlotte d'Albret, et Louis XII bui BORDEU (THEOPHILE DE ), fils d'un donna le titre de due de Valentinois. médecin, naquit à Iseste en Bearu, Ce roi fit même une ligue avec lui le 32 février 1722, et mourut à Paris pour conquerir le Milanais. Il perdit le 24 novembre 1776. C'est lui qui a par la suite toutes ses dignites et fut

envoyé en Espagne , d'où il s'enfuit. I de feu, dans le château de Viane. L'assassinat et le poison étaient ses armes les plus ordinaires : Machiavel, dans son livre du prince, a donné Cesar Borgia comme le modèle du tyran: il ne pouvait, pour faire craindre la servitude au peuple, choisir uu beros qui inspirat plus d'horreur. Sa vie est errite par Tomasi. Beaucoup d'autres personnages counus plus avantageusement ont porté ce nom odieux. - Lucrèce Borgia, sa sœur, fameuse par l'excessif deréglement de ses mœurs, épousa en troisiemes noces Alphanse d'Est, fils d'Hercule, duc de Ferrare, union qui fut plus heureuse que les précé dentes; elle survecut à toute sa famille, attira à sa cour et récompensa les poètes dont les flatteries ne peuvent effacer les flétrissures de l'histoire. M. Hugo a fait revivre son odieuse mémoire dans un drame bizarre, mais qui offre des scènes du plus grand interet.

BORN ( BERTRANO DE ), troubadour vicounte de Hautefort, dans le diala guerre à son frère Constantin, à purement théologiques. Henri II, roi d'Angleterre, à Richard, fils de ce prince, et à d'autres, fatigue du monde dont il était abhorré, il prit l'habit de moine de Citeaux, et mournt dans un eloitre. Le Dante, ses tardifs remords, le peiut dans les enfers condamne à porter sa tête seaussi l'auteur de quelques sirventes, aoû! 1"91.

BORROMEE (saint CHARLES), car Il fut tuele 12 mars 1507, d'un coup dinal, ne le 2 octobre 1538. Il fut le modèle de toutes les vertus au milieu d'un siècle corrompu. Il était le peveu de Pie IV, qui lui donna l'archevêché de Milan, et le revêtit de la pourpre. Il encouragea les études et gouverna son église avec heaucoup de 52gesse. Il fit des établissemens de charité, et travailla à la réforme des ordres religieux. Celui des humilies, en proie à toute sorte de désordres . suscita contre lui un frère Farina, qui lui tira un coup d'arquebuse : il fit grace au coupable, qui n'avait fait que le blesser legèrement : mais il ne put empêcher qu'il fut puni de mort avec trois autres religieux ses complices. Dans les ravages d'une peste cruelle, il visita et soigna lui-même les malades. Il mourut dans la nuit du 3 au 4 novembre 1584. Ses ouvrages out été imprimés à Milan, cinq volumes in folio. Son cousiu germain Borromée (Frédéric), cardinal et archeveque de Milan , imita ses bonnes œuvres. Il s'est rendu célebre par la foudation de la fameuse bibliothèque et guerrier du douzieme siècle, était ambrosienne. Il fut le protecteur des gens de lettres, et s'est lui-même ilcèse de Périgueux. Après avoir fait lustre par plusieurs ouvrages, mais

BOSC (Louis Auguste - Guillat. ME ), membre de l'institut, des societes d'histoire naturelle, d'agriculture, et de la plupart des sociétés savantes de l'Europe, né en 1759 à qui ne s'est pas laisse désarmer par l'aris, où il mourut le 11 juillet 1828, suspecteur des pépinières de France, etc., annonça des sa plus tendre jeuperée de son corps en guise de lan- nesse un goût très-vif pour l'étude terne. Les sirventes de l'orn ne sont des sciences naturelles. Il occupa hodictés que par le desir de diviser et norablement plusieurs places admide nuire, et dans les pieces même nistratives, qu'il perdit dans les dioù il chante les belles qui le capti-verses réactions de nos troubles. vent, il ne peut s'empécher de laisser Envoyé en 1796 aux États-Unis en percer ses inclinations. Son file fut qualité de consul, il mit à profit son sejour en Amérique pour rassembler mais fut meilleur que lui : il rendit de riches collections, et à son retour hommage à Philippe-Auguste en leutrainé par la chute du Directoire, 1212, et le suivit à la bataille de l'ou- il ne s'occupa plus que de ses travaux vines. Il y a en aussi un baron de et de ses recherches scientifiques. Ou Born, celebre minéralegiste, tè en lui doit la première rédaction des Transylvanie le 26 decembre 1742, Memoires que madame Rolland avait mort à Vienue en Autriche le 28 confiés à son amitié, dont il s'occupa dans la solitude où il g'etait relire après la mort de cette amic qu'il avoit | dans l'Institut à la formation de ce eu le courage d'accompagner jus- corps, fut rétabli dans une partie de qu'au pied de l'échaffond. Ses nom- ses places, obtint sa retraite en conbrenx ouvrages appartiennent tous servant son traitement, et mournt aux sciences qu'il a cultivées toute sa le 14 janvier 1814. Ses principaux vie.

ce , fondateur de cette monarchie de pen de durée nommée par quelques Cours de mathématiques , 5 vol. in-8°. historiens royaume de Bourgogne cisjurane, était frère de l'impératrice Bichilde, femme de Charles-le Chause, qui le crea duc de Milan, des Livie par le senat de Rome à Marqu'il ent été proclamé roi d'Italie et cia, femme de Régulus, elle le fit conronné empereur. Boson mournt mourir dans les supplices pour venle 11 janvier 888, et laissa son royaume ger la mort de son énoux, et envoya à son lits Louis, qui fut depuis em- ses cendres à Carthage, L'n antre gépereur. Son corps fut inhume dans neral Carthaginois du même nom, l'église de Saint-Maurice en Dau commandant de la citadelle d'Olbie phine, où on voyait encore naguère en Sardaigne, fut égorgé avec toute son épitable.

évêque de Meaux, de l'académie antre Bostar fut envoyé par Anoibal française, ne à Dijon le 27 septembre à Philippe, l'au 215 avant J. - C., pour 1627, mort à Paris le 13 avril 1704. confirmer l'alliance qu'il venait de le plus éloquent et le plus sublime de faire avec ce prince. nos orateurs, Quelle élévation, quelle véhémeuce, quelle majesté de style nie, dans les montagnes de Souli, dans ses Orgisons fanchres! on le l'un des heros grecs qui se sont imcroirait anime d'un enthousiasme disimplicité de l'expression, la rapidite le camp ennemi à la tête d'une poifigures, l'harmonie sontenue et varice sans laquelle il n'est point d'oqui caractérisent l'éloqueure de cet homme de génic. Son Discours sur l'histoire universelle, ouvrage qui n'avait eu de modèle dans aucune langue, porte l'empreinte du même génie. En lisant ses ouvrages de controverse, on est peiné de voir Bossuet menses querelles , l'avantage de l'in · entier au cygne de Cambrai.

profonds mathématiciens modernes, annés de travaux assidus. Bouchardon ne dans le Lyonnais, élève de d'Alem etait élève de Conston le jeune. bert, membre de l'Académie des

ouvrages sont : 1º l'édition des OEu-BOSON, roi d'Arles et de Proven- vres de Pascal, 1779; 2º l'Histoire des mathématiques, 3 vol. in 8°, 1810; 5°

BOSTAR, général carthaginois envoyé contre Regulus, fut battu et fait prisonnier. I'an 255 avant J. - C. la garnison par les mercenaires revol-BOSSUET ( JACQUES - BENIGNE ), tes, Pan 240 on 241 avant J. - C. Un

BOTZARIS (Manc), ne en Albamortalisés dans l'insurrection contre vin. La grandeur et la force des pen- les Tures, en 1851, nommé stratarsees, l'energie des tours, la noble que de la Grèce-Occidentale, surprit des mouvemens, la hardiesse des guee de braves, trouva une mort glorieuse dans cette audaciense entreprise, et transporté à Missolonghi, rateurs, tels sont les principaux traits expira le 33 août 1823, à l'âge de 45 aus. Il avait fait ses premieres armes au service de France, dans un régiment albanais, où son père et son onele étaient majors en 1807.

BOUCHARDON (EDNE), ne en 1698, à Chaumont en Bassigny, mort à Paris le 27 juillet 1763, Sculpdeployer contre Fénélon une fougue teur et architecte français, il s'est presque fanatique; dans leurs fa- fait beaucoup d'honneur par sa fontaine de la rue de Grenelle, qui dulgence et de la douceur reste tout existe toujours, et sa belle statue équestre de Louis XV, qui ne sub-BOSSUT (CHARLES), l'un des plus siste plus. Elle lui avait coûté douze

BOUCHER ( FRANÇOIS ), peintre sciences, examinateur des élèves de français, ne à Paris en 1704, mort l'école d'artillerie et du génie, per-le 7 mai 1770. Il fut doné de talens dit ses places à la révolution, entra récls; mais il ouvrit cette manvaise

route dans laquelle ses élèves et see [le Flamani par terre : « Les enfans imitateurs allèrent heaucoup plus loiq de ton pays , lui dit-il fièrement, se que lui. Il devint à la mode, et fut sjouent-îls à de tels jeux? Il se signala premier peintre du roi. Ses figures contre les Tures, les Vénitiens et les setublent nourries de roses; et sa grâce Anglais. Fait prisonnier à la bataille n'était que de la miguardise et de d'Azincourt, en 1415, il fut conduit l'affèterie. Il fut riche, frauc et gené- co Angleterre, où il mournt en 1421 renx.

BOUCHERAT (Louis), chancelier de France sous Louis XIV, ne à Paris le 20 août 1616, mort dans la niême ville le 2 septembre 1699. C'est ainsi que le roi lui aunonca sa nomination : La place de chance. slier est le prix de vo- longs services; ce n'est pas une grace, c'est une recompense. Elle n'eût pas été pour svous si tout autre l'eût mieux meritée. > Il succeda à Le Tellier, qui d'une main mourante avait signé la revocation de l'edit de Nantes; ilse trouva chargé d'en noursuivre la triste et funeste execution.

BOUCHET (JEAN), né à Poitiers en 1476, mort en 1555, Il a publié beaucoup de vers et d'ouvrages , parmi lesquels le plus intéressant est son Histoire ou Annales d'Aquitaine et antiquités du Poitou. Il y a un antre Boochet ( Jeau du ), mort en 1684, à quatre-vingt-cinq ans, qui a publié heaucoup d'ouvrages historiques qui attestent qu'il était tres laborieux. Ils sont précieux par les recherches qu'ils contiennent et le grand nombre de pièces qu'on y trouve. Du Bouchet n'ecrit pas unal pour son temps; il est exact, assez bon critique, savant dans l'histoire des grandes familles, surtout de celles d'Anvergne sa patrie.

BOUCICAUT ( JEIN LE MAIN-GRE ), maréchal de France, fils d'un maréchal de France, ne a Tours en 1364, prit le parti des armes à l'age de dix ans, et combattit à côté de Charles IV, dont il etait enfant d'honneur à la bataille de Rosbec en 1582. Flamand d'une taille gigantesque; ce redoutable ennemi le prenant pour un enfant lui fit sauter sa hache d'armes dans les fastes militaires et dans les » va , enfant; or vois-je bien que les cu 1534. Il fut surnommé le robuste.

à l'âge de ciuquaote cinq ans. Son corps lut rapporté en France et enterre à Saint-Martin de Tours ; son épitable lui donne le titre de grand connetable de l'empereur et de l'empire de Constantinople. Boucieaut fut un des plus braves guerriers dont s'honore la chevalerie française : it fut aussi un des plus vertueux. Il aima les prietes et cultiva la poesie. Boucicoul ( Jean de ), son père, avait l'âme d'un béros et les sentimens d'un honnête homme. Sa nostérité s'eteiguit vers 1485.

BOUDOT, Ce nom est connu dans les belles lettres et dans l'imprimerie. Boudot ( Jean ), mort à Paris en 1706, a donné son nom à un Dictionnaire latin - français, 1 vol. in-8, fort en usage dans les collèges; ce n'était qu'un extrait d'un dictionnaire manuscrit en 14 vol. in-4, qu'il avait achete de l'auteur même, Pierre-Nicolas Blondean. Boudot fut imprimeur du roi et de l'accadémie des sciences. Son fils, Jean Boudot, eut le même titre et se distingua par de grandes connaissancs bibliographiques ; ses catalogues raisonnés sont fort estimés. Ne à Paris le 9 octobre 1685, il mourut le 10 mars 1754. L'abbé Boudot (Pierre Jean), deuxième tils du précédent, mort à Paris en 1771, était attaché à la bibliothèque du roi. Il aida le président Henaut dans ses recherches historiques, C'était un homme instruit, officieux et enjoné. On a encore de lui : Essoi historique sur l'Aquitoine, et les catalognes de la bibliothèque Dans cette affaire il osa attaquer un du grand conscil et de celle du roi , avec Sablier.

BOUFFLERS. Ce nom est célèbre des mains en lui disant : · Va teter , lettres : 1. Boufflers ( Louis de ), né »Français ont faute de geus quand les parce qu'il égala la force de Milon de senlans meuent en bataille. Bouci. Crotone; il v joignait l'adresse. Il caut furioux tire sa dague et reprersa périt d'un coup d'arquebuse au siège

de Pant-Sur-Yonne, en 1553, à l'âge | sards, diplomate et chausonnier, il a de dix neuf ans , saus avoir été marie. Laisse la réputation d'un homme très-Boufflers ( Adrien de ), son frère , gentilhomme de la chambre de Henri III , porta les armes fort jeune et se trouva aux journées de Saint-Denis et de Moncontour, Il mourut le 28 octobre 1622 . âgé de quatre-singtdix aus. 2. Boufflers ( Lnuis-Francois duc de ), maréchal de France, né en 1644, se distingua sous les marechaux de Crequi et de Turenne ; il recut une blessure dangereuse au combat de Voërden, et une seconde à la bataille d'Entsbeim, au gain de laquelle il contribua beaucoup. Après plusieurs belles actions il s'immortalisa par la defense de Litte, en 1708; il servit à la bataille de Malplaquet, en 1700, sous les ordres du marechal de Villars, quaiqu'il fût son ancien. It joignait à l'activité d'un general l'ame d'un bon citoven : servant son maître comme les anciens Romains servaient leur république, ne comptant sa vie pour rien des qu'il était question do salut de la patrie. Il mournt à Fontainebleau le 22 août 1711. • En lui , écrivait madame de · Maintenon , le cour est mort le der-· nier. . 3. Boufflers (Joseph-Marie, duc de ], fils du précédent, beritier de la valeur et des vertus de son père, servit avec distinction et fut envoyé à Génes en 1747, avec la diguité de marrehat de France; il en fit lever te blocus que faisaient les Autrichiens ; il mourut de la petite. vérole le jour même que l'ennemi se retirait, le 2 juillet de cette même annec ; il était ne en 1706. 4. Boufflers (Marie Françoise Catherine de Beauveau Craon, marquise de ), fit longtemps les délices de la cour du bon roi Stanislas à Lunéville, par les grâces de son esprit et de sa figure. Vultaire, dout elle fut l'amie, lui a adressé des vers charmans. Elle mourut à Paris en 1787. Elle fut mère du clievalier Boufflers, si connu par ses jolis vers , son Voyage en Suisse, et son conte d'Aline, tant de lois mis au theatre ; ué à Lunéville en 1757 , Stanislas, chevalier de Boufflers, de l'a-

aimable. Cest lui qui, en 1501, lit décréter la propriéte des découvertes et inventious en faveur de leurs auteurs, et proposa d'encourager les sciences et les arts.

BOUGAINVILLE / JEAN - PITREE de L. né à Paris le 1 decembre 1721. mort à Loches le 22 juin 1793, de l'academie française et de celle des inscriptions. On his doit entre antres ouvrages la traduction en vers de l'Anti-Lucrèce du cardinal de Polignae , s vol. in S. Il a llaissé une tragédic inedite de la Mort de Philippe, dont on cite de braux vers. Bougainville Louis-Antoine de l. son frère, ne à Paris le 11 novembre 1729, fut d'abord avocat au parlement, mousquetaire noir, et publia en 1752 la première partie de son Traite du calcul intégral, pour servir de suite à l'Analyse des infiniment petits . 2 vol. in-4. Il devint aidc-de-camp de Chevert, fut secretaire d'ambassade à Londres et aide-de-camp du marquis de Montcalm, charge de la défense du Canada : fut blesse et fait colonel et chevalier de Saint-Louis avant l'âge. En 1761 il lut employé en Atlemagne comme aide de camp de M. de Choi. seul-Stainville, et s'y distingua. La paix se lit, et Bougainvile, toujours actif, s'embarque comme capitaine de vaisseau pour aller former un établissement aux îtes Malouines, et aprés d'autres expéditions fait son voyage autour du monde, dont le récit, publie par lui-même, a illustre son nom et est devenu son premier et son plus beau titre de gloire comme navigateur. Nommé membre de l'institut, section de géographie, en 1796 , il mourut le 50 août 1811 dans sa quatre-vingt-neuvième année. L'histoire de sa vie etonne par la variété de ses occupations et la multitude des événemens qui la remplissent.

BOUGEANT ( GUILLAUNE - HVAcinthe), jésuite, ne à Quimper en 1690, mort à Paris en 1745. Son caractère ne l'appelait pas à la retraite; cademie française, mourut le 19 jan- il éprouva même quelques disgrâces vier 1815. Abbé, capitaine de hus- dans sa société pour avoir fait un petit ouvrage intitulé . Amusement phi-l . L'énie la mort » dit-il en faisant un losophique sur le langage des bêtes, effort pour prononcer ce peu de paouvrage qui parut deroger à la gra- roles, et il mourut le 17 mars 1746. vité de son état, et qui n'était au fond que l'exposition d'une fable indienne, dans laquelle on suppose que ville le 27 mai 1702 : jesuite des l'ago les démons , pour expier leur rétolte de seize ans. Parmi ses ouvrages on contre Dieu , font une espèce de pargatoire dans le corps des hêtes. L'au-riste et d'Eugène, la Manière de bien leur, pour se réconcilier avec sa so penser sur les ouvrages d'esprit, et les ciété, fit contre les jansenistes les comedies de la Femme docteur, du Saint déniche, et des Quakers français ou des Nouveaux trembleurs, dans lesquelles il y a des scenes vraiment plaisantes: mais le meilleur ouvrage du père Bougeant, et celui par lequelil conservera toujours une réputation distinguée, c'est son Histoire du troite de Il estabalie, qui passe pour un modèle d'élegance, de préeision et de geût.

BOUGHER ( PIERRE ), professeur passes. d'hydrogrophie, membre de l'Acadé-

xante ans et demi. BOUHIER (Jean), président au parlement de Dijon, naquit en cette ville le 16 mars 1673. Ses écrits plupart des traductions d'auteurs grees et latins; ils respirent tons l'erudition, mais on y désirerait souvent plus d'élégance; c'est à ec sujet que sa femme, aussi spirituelle que son mari était sarant, lui disait quelquefois: · Chargez-vous de penser, et laissezlui trouva l'air d'un homme qui me - critique de Boileau. dite profundement. Le moribond BOULAINVILLIERS (HEXELDE), lui fit signe de ne pas le troubler : no le 11 octobre 1658, mort le 22

BOUHOURS (DOMINIQUE), né à Paris en 1628, mort dans la même cite avec honneur les Entretiens d'A. Pensées ingénieuses des anciens et des modernes. Le zèle du P. Bouhours pour la pureté du langage dégénéra quelquefois eu affeterie, mais contribua beaucoup à cette correction de style si remarquable dans les bons écrivains du siècle de Louis XIV. Les jeunes gens, et surtout ceux qui se devouent aux lettres, ne peuvent que profiter à la lecture des ouvrages de Bouhours ; ce sont des élémens de gout qui n'out pas encore été sur-

BOUILLON. Ce nom se retrouve mie des sciences de Paris, etc., na | souvent dans nos annales : 1. Bouillon quit en Basse-Bretagne le 16 février (Robert de La Marck IV, marechal 1698. L'académie couronna en 1727 de), mort en 1556. 2. Bouillon (lleur? son ouvrage sur la mâture des vais- de la Tour-d'Auvergne . due de ) , né seaux ; il n'avait que vingt-neuf aus , le 28 septembre 1555. Il fut créé maet se fit encore plus d'honneur par son réchal de France et servit utilement Traité de la gradation de la lumière. Henri IV comme guerrier et comme Il fut choisi en 1756, avec Godin et diplomate. 3. Bouillon (Frederic-Maula Condamine, pour aller au Péron rice de la Tonr-d'Auvergne, duc de), déterminer la figure de la terre, et ne à Sedan le 22 octobre 1605, tils du fut l'âme de l'expédition ; il u'en eut précédent et frère aîne du grand Tupas moins avec la Condamine des distinene. Il se distingua par ses exploits putes qui répandirent de l'amertume militaires. En 1650 il prit le parti des sur sa vie et en avancérent la fiu. Il princes et fut long-temps l'ame de la mourut le 13 août 1758, âgé de soi- fronde. Le cardinal de Retz dit dans ses memoires qu'il était d'un sens profond et d'une valeur éprouvée. Il mourut à Pontoise le 9 août 165s. 4. Bouillon [ Emmanuel-Théoduse de sont très nombreux et sont pour la la Tour, cardinal de ), fils du precédent, né le 24 août 1644. Sa naissance et ses talens îni frayèrent la route des dignités; il mourut a Rome en 1715, Il y a un autre de Bouillon , mort en 1662, qui fut attaché à la maison de Gaston de France, duc d't)rleans, et qui a laissé quelques · moi écrire. · Un de ses amis s'étant poèsies. Son Histoire de Joconde a approché de lui à sa dernière heure, donné lieu à la célèbre dissertation

a public leaucoup d'erits sur l'his oire de France; ils out été recueillis l'art les beautes simples et nobles de cu5 vol, inc.<sup>9</sup> Il, sappelle le gouver. L'antique, L'hôtel de Brunoy aux nement feodal le chef d'auvre de l'es Champs Elyses s, fait époque dans l'his.

orit humuin.

né à Paris le 11 novembre 1733, mort décoré les intérieurs de beaucoup le 16 septembre 1759. Ses outrages, d'hôtels, consacré sa vie entiere à l'é-dont on a beaucoup parlé et qu'on ne tude de son art, laissé en porte-feuillit plus, n'ont été publiés qu'après sa le de magnifiques projets de toutes mort; ce sout : l'Antiquité dévoilée et les espèces des monumens qui pendes Recherches un l'origine du despo-tentillustrer un grand empire, des tâme oriental; le reste ne van pas la plans et esquisee de mais cons par-peioe d'être cité; le baron d'Holbach tieutières qui réunisent l'économie a public sous son pom le Christianis det l'élégance, et entr'autres manusme déroilé. Un autre Boulanger ( An - crits precieux un Essai sur l'agriculme acrone. Un autre Boulanger (An et ils precient un Essat sur l'agricul-dré), comu sous le nom de petit pere lurr , dont la publication ne peut Audré, s'est fait uo nom dans la chai-qu'ajouter à sa renommee. re. Il mélait assez souvent la plaisan-terie à la morale et les comparaisons ['une des épouses et des victimes de âgé de 70 aus.

surtout sa mémoire , c'est la réunion sordres à l'en punir si barbarement. de toutes les vertus qui font l'honnè-te homme et le bou citoyen, c'est sa bienfaisance inépuisable et le noble dans les arts un nom honorable, né à désintéressement avec lequel il a rem- Paris, en 1649, travailla pour diverses

janvier 1778. Historien systématique, faire disparaitre le goût bizarre et toire de l'architecture française. Bou-BOULANGER (NICOLAS ANTOINE), lee a construit beaucoup de châteaux.

les plus simples aux plus grandes vé-rités du christianisme: on a pris de la à la cour galante de notre François I, occasion de lui attribuer des jeux de elle y plut beaucoup et passa à celle mots et des lazzis, qui sont d'un fort d'Angleterre. Henri VIII divorca avec maurais goût dans l'exercice du saint Catherine d'Aragon sa femme, et il ministere, mais à coup sûr moins epousa Anne de Boulen sa maîtresse, dangereux que les écrits de son ho- qu'il avait erèce marquise de Pem-monyme. Le petit père Audré, de brock. Peu de temps après, en 1535, l'ordre des Augustius réformes, mou-rut à Paris le 21 septembre 1657, Henri sit prononcer son divorce avec elle, et. f'accusant d'adultère, la fit BOULARD ( Antoine-Manie-Hea- decapiter le 19 mai 1556. Le dernier at ), né à Paris le 5 octobre 1754. jour de cette infortunée excite la commourut au mois de mai, en 1825, passion et offre plusieurs nomens Après des succès brillans dans ses d'un veritable interêt. Le lendemain études, il exerça quelque tems les Henri épousa Jeanue Seymour. Rien fonctions de notaire, et les quitta en n'est plus opposé que les jugemens 1809 pour se livrer plus librement portés par les differens ecrivains sur à sa passion pour la littérature; il Aure Bouleu; ce qu'il y a de certain, coosacra des sommes considérables à c'est que son ambition hypocrite, sa l'impression des ouvrages qu'il tra- vanité impitoyable , et sa profondo duisait de l'anglais, et a la formation d'une hibliothèque plus nombreuse des dérèglemens odieux ; seulement que choisie. Mais ce qui recommande ce n'était pas au complice de ses de-

pli les fonctions de maire et de mem maisons royales, fut nommé professeur à l'académie, réussit dans l'histoire et à l'académie, réussit dans l'histoire et BOULEE (ETIENNE-LOUIS), archi- dans le portrait, excella surtout dans le tecte, membre de l'Iostitut, vé à Pa-talent de coutrefaire certains maîtres, rie 13 férrier 1725 , mort le 6 fé-leut pour ses élèves l'affection d'un pé-vrier 1809 , couribus beaucoup à jre, et mourut à Paris, le 16 mai 1727, de Notre-Dame.

BOULTON ( MATHIET ), célébre machine à vapeur en 1-6-, et l'appliqua en 1788 à un moulin propre a la fabrication des medailles et de la monnaie de cuivre. Ne en 1728, il

mourut en soût 1809.

BOURBON ( ROBERT DE FRANCE, conite de tilermont, seigneur de). sixième tils de saint Louis et de Marnoms sous lesqueis ils sont connus.)

BOURBON | CHARLES, due de , si rélèbre sous le nom de connétable et d'Enghien, fils du précèdent, né à de Bourbon. Il se convrit de fauriers Versailles en 1692 , fut nomme chef à la bataille de Marignan, mais il ter- du conseil de régence pendant la miuit toute sa gloire en portant les ar- norite de Louis XV, surintendant de mes contre sa patrie au service de l'education de ce monarque, et devint Charles Quint. Il conduisit ess soldats premier ministre après la mort du ausiegede Rome, dont il leur promit le duc d'Orleans, régent du royaume, pillage, Comme il moutait le premier | Ou le designe ordinairement par le

Charles de Bourbon, duc de Vendo- mité. La faiblesse de caractère qui me, cardinal archeveque de Rouen lui avait nui lorsqu'il était charge et legat d'Avignon. Après la mort de d'un grand ponvoir, ne reparut plus Henri III, le duc de Mayenne, chef qu'une qualité aimable dans un prin-de la ligue, fit reconnaître le cardinal ee réduit à la vic privée, Bourbon roi de France, sous le nom | BOURBON (NICOLAS), fils d'un

aussi estimé pour son caractère francide Charles X. On frappa monnaie à et loval que pour son talent, Boutlon- son effigie. Prisonnier à Fontenzi en one (Louis), son fière, ne en 1654, Poitou, il fit passer à Henri IV une moit premier peintre du roi, le 21 lettre dans laquelle il le reconnaissait uovembre 1755, a pris place parmi pour son roi legitime; il mourut à les hons artistes de l'École Française | Fontenay , toujours prisonnier , le On regarde comme ses plus beaux 9 mai 1590, âge de 67 ans. Un autre tableaux ceux qu'il a faits pour la cha- Bourbon (Charles de), neveu du prénelle de Versailles, surtout l'Annon-cedent, connu sous le nom de cardicigtion dans le tableau d'autel et l'As- ual de Veudôme, eut l'ambition de somption dans le petit dome; et com- monter sur le trône, et se crut chef me son thef-d'œuvre la Présentation du parti qui ne voulait reconnaître de J.-C. au tempte, faite pour l'eglise Henri IV qu'à condition qu'il rentrerait dans le sein de l'église, L'entreprise méditée en sa faveur avant été mécanicien anglais. Il inventa la découverte et rompue, il en tomba malade de chagrin. Henri IV alla lui rendre visite, et borna sa veogeance a lui dire : . Mon cousin, prenez bon courage; il est vrai que vous n'êtes pas encore roi, mais le serez possible après mui. » Charles de Bourbon mourut le 30 inillet 1504.

BOURBON-CONDE ( Louis , due guerite de Provence, est la tige de la de }, né en 1668, grand-maître de famille de ce nem , qui monta sur le France , n'eut jamais de commandetrone de France en la personne de ment en chef, mais il fit preuve de Henri IV. Robert, ne en 1250, mort ectte valeur héréditaire dans les prinle 7 fevrier 1318 . éponsa Béatrix de ces de son nom, et célèbre dans l'his-Bourgogne, tille d'Agnès, héritière de toire, même avant que le grand Con-Bourbon : ce grand tief n'était dans de son aieul, eut mérite d'être place l'origine qu'une baronnie, qui fut au rang des plus grands capitaines. érigée en duché-pairie l'an 1527, en Il se trouva au siège de Philisbourg, faveur de Louis tils aine de Robert de à ceux de Mons et de Namur ; il se France. ( Pour les autres princes de signala aux batailles de Steinkerque cette famille, covez leurs articles aux et de Nerwinde, et mourut subitement à Paris le 4 mars 1710.

BOURBON (Loris Hexni, due de) à la brèche, il fut frappé d'un coup titre de monsieur le duc. Il fut exilé à mortel le 6 mai 1527, et expira à l'age Chantilly en 1726, et il mourut le 27 de 38 ans, saus faisser de postérite. janvier 1740, aimé et estimé de tous BOURBON ( timeners DE ), fils de ceux qui étaient admis dans son ioti-

maître de forges, né à Vandeuvre, DOURDIC VIOT (MARIE-ANNEprès de Bacsur-Aube, en 1503, se Henriette PAYAN DE L'ETANG rendit si habile dans les belles lettres ne ), née a Dresde en 1746. Son Ode et surtout dans la laugue grecque, au Silence ne serait pas desavouce par que Marguerite reine de Navarre lui les meilleurs poètes lyriques. Elle a que Marguerite reine de Navarre lui les meilleurs poètes lyriques. Elle a que la libration de Jeanne d'Albret, fait aussi les éloges de Montaigne, du sa fille , mère d'flenri IV. Il a publié des vers latins , sous le titre de Augar, et un poeme , Ferraria , par lequel il voulut à 14 ans faire honneur à la profession de son père, Philippe Dubois a douné une edition de ses poésies ad usum delphini . Paris 1683 , 2 vol. in-4. Un autre Bourton (Nicolas), petit-neveu du précédent, né à Vandeuvre en 1575, mort le 7 août 1644. est mis au nombre des plus grands poètes latins depuis la renaissance des lettres. Il fut de l'académie française. et ce fut le cardinat de Richelieu qui I'v fit nommer. On remarque comme son chef-d'œuvre l'imprécation sur la mort de Henri IV : Diræ in parricidam. Le fameux distique mis au-dessus de la porte de l'arsenal : Ætna hæc Henrico, etc., qui lui est attribué assez des écoles vétérinaires en France, généralement, est de Millotet, avocat- peut même être regardé comme le général au parlement de Dijon, à ce créateur de l'Hippiatrique ou médequ'assure l'un des savans éditeurs de cine des animaux domestiques , car la Biographie universelle ancienne et cette science n'existait pas avant lui. moderne, que nous avons souventell a publié divers ouvrages fort esticonsultée.

roi des prédicateurs et le Prédicateur soixante-sept ans. des rois. Louis XIV voulut l'entendre mais il negligea trop de parler au blement sa rancon. cœur : enfin il énerva quelquefois son éloquence par un usage trop frequent des divisions et des subdivisions, méthode qui ne semble imaginée que pour donner mal à propos des entraves au genie. Quoi qu'il en soit, Bourdaloue sera toujours regardé comme un excellent modèle parmi les ora-

teurs chrétiens.

Tasse et de Ninon de Lenctos, Marice trois fois, elle porta successivement les noms de d'Antremont, de Bourdie. et de Viot. Elle était spirituelle, d'une taille élégaute, mais elle était loin d'être jolie; aussi disait elle en parlaut d'elle-meme : . L'architecte a manque la facade. Elle mouruile 7 août 1802.

BOURETTE ( CHARLOTTE RE-NYER, femme CURE, puis femme), connue sous le nom de la Muse limonadière. Née à Paris en 1714, morte eu 1784. Elle tenait un café où se rendaient tous les beaux esprits, et elle a publié a vol. in-12 de vers adressés à tous les hommes célebres . et qui sont assez médiocres.

EOURGELAT (CLAUDE), fondateur més sur son art, et a fait dans l'Ency-BOURDALOUE (Louis), jesuite, clopédie les articles relatifs à l'art ve-Né à Bourges le 20 août 1635, mort à terinaire et au manège. Ne à Lyon, Paris le 13 mai 1704. On l'appelait le il mourut le 3 janvier 1779, sagé de

BOURGES. Famille de médecins tous les deux ans, aimant mieux ses qui pendant plusieurs siècles a bonoredites que les choses nouvelles d'un re la faculté de Paris, et a obtenu la autre. Ses ouvrages forment 16 volu | contiance de nos rois. L'un d'env, mes in-8, édition de 1716. Corneille successivement médecin de Louis XII avait réformé la scène, Bourdaloue et de François I, hâta la délivrance de réforma la chaire en y ramenant la ce deroier en faisant croire à Charvéritable éloquence. Il se distingua les Quint que la vie du monarque prisurtnut par la force de son raisonne- sonnier n'était pas assurée, et que sa ment et par la solidité de ses preuves: mort prochaine lui ravirait proba-

> BOURGOGNE (Loris, duc de), né à Versailles le 6 août 1682, du dauphin fils de Louis XIV, et de M.-Anne-G. de Bavière, Colère, opiniatre à l'excès, passionné pour tous les plaisirs, son éducation fut confice à l'énélon, qui parvint à le corriger et à s'en l'aire aimer. Le jeune prince lui Idisait : Je laisse derrière la porte le

due de Bourgogne, et je ne suis asec me du plus ardent fanatisme, il fil vous que le petit Louis. » A l'age de retentir la capitale de ses déclamadix aus il écrivait également en latin tions contre Henri JV, prit les armes, et traduisait avec exactitude les au- combattit avec le peuple, fut fait priteurs les plus difficiles. A onze ans il sonnier à l'assaut d'un des faubourgs avait lu le Tite-Live tout entier, il de Paris en 1589, conduit à Tours avait traduit les Commentaires de César et condamné par le parlement en et commence une traduction de Tail 1590, à être tire à quatre chevaux. cite qu'il achera dans la suite, mais Jean-François, baron de Bourgoing, ne qu'on n'a pu retrouver. Ce fut vers à Nevers le 28 novembre 1748, mort le même temps que Femelon concut aux eaux de Carlsbad le 20 inillet pour l'instruction de son élève le plan du Télemaque, qu'il devait lui remettre an moment on son education aurait eté achevee; les disputes du quietisme et l'exil de Fenelon vinrent interrompre l'exécution de ce projet. Le jeune prince conserva toujourpour lui beaucoup de respect et de reconnaissance: mais il ne lui écrivait qu'en secret et avec circonspection. Marie en 1697, il eut en 1702 le commandement de l'armee de Flandre, et il v deplova du conrage. En 1705 il fut généralissime de l'armée d'Allemagne; en 1717 il devait avoir le commandement de l'armee des frontières d'Italie, et ce fut en 1708, dans les circonstances les plus difficiles. qu'il fut envoyé contre Malborough et le prince Eugène. Ses instructions le mettaient dans la dépendance du duc de Vendome : leur mésintelligence eutles suites les plus facheuses; elle contribua beaucoup à la defaite d'Oudenarde et à la prise de Lille. En en août 1832, âgé d'environ 55 ans. 1711 le duc de Bourgogne devint dauphin, par la mort de son père; ce fut alors que Louis XIV ordonna aux ministres de travailler avec son petit-lils; mais le 18 tevrier 1712, ce prince fut enlevé par une maladie n'avaient eté cultivés par aucune étuviolente et inexplicable, six jours de, Boursault mérita quelque réputaaprès que son épouse eut expire , et tion dans le siècle de Louis XIV, par vingt jours avant la mort de son fils des comédies que l'on represente enaîne, tous frappes de la même ma- core et dans lesquelles on trouve des ladie. Voltaire en a fait le plus grand vers heureux et des scènes bien faiéloge, et l'appelle le philosophe chré- us, telles sont : Esope à la ville, Esope tien. Il y a un autre duc de Bourgo- à la cour, et le Mercure galant. Il était gne, frère aine de Louis XVI, mort brouille avec Boileau; celui-ci étant en 1761, à l'âge de q aus.

1811, suivit avee distinction la carrière diplomatique. Il a publié divers ouviages dont le plus connu et le plus estime est le Tableau de l'Espagne moderne, 5 volumes in . 8.

BOURGUELIL, qu'à Paris en 1763. mort dans cette ville le 8 juin 1802. n'a fait que des vaudevilles et des chansons; mais il s'y montra toujours naturel, plein de verve et partisan du bon gout. Il a fait seul le Pour et le Cantre; et en société, le Mur mitoyen, M. Guillaume et le Peintre fran-

cais à Londres.

BOURJOT ( LE BARON ), habile diplomate, conseiller d'etat, officier de la légion d'honneur, grand croix de l'ordre d'Isabelle, employé au ministere des affaires etrangères, fut longtemps chargé de la division du nord. puis de la direction des travaux politiques, et comptait 50 années de services publics, lursqu'il obtint sa retraite en 1851. Il est mort à Paris,

BOURSAULT (EDWE), ne à Mussy. Leveque en Bourgogne en 1658, mort a Montluçon le 15 septembre 1701. Aver beaucoup d'esprit naturel et des talens peu communs, mais qui allé aux caux de Bourbon, Boursault, BOURGOIN (EDMOND), prieur des alors receveur des tailles à Montlujacobins de Paris pendant les troubles con , s'y rendit pour lui offrir sa de la ligue, fut dans ses sermons le bourse et ses services, dans un mopanegyriste de son confrère Lacques ment où il savait que le satirique en Clement, assassin de Heuri III. Ani-lavait besoiu; cette generosité toucha

deux côtés la réconciliation fut sin- officier de légion d'honneur, etc. Ne cère. Cette ancedote n'honore pas à Lorient en 1765, commença à namoins la mémoire de Boursault que la

meilleure de ses comédies.

BOURVALAIS | PAUL POISSON DE), fils d'un paysan des environs de Rennes , fut laquais , buissier de village, et devint l'un des plus riches financiers du royaume. Le frère de Louis XIV allait jouer et manger chez lui. Les pamphlets et les epigrammes ne l'épargnèrent pas. Il mourut sans enfans en 1719.

BOUTTEVILLE (FRANCOIS DE MONTMORENCY, contre de), acquit une grande célébrité, non par des actions utiles à sa patrie, mais par son adresse et son intrépidité dans les duels. Cette malheureuse passion, dont la fausse gloire le seduisait, lui fit porter sa tête sur un échafaud en 1617, le 21 juin. Il était père du celèbre maréchal de Luxembourg.

BOUTIERES (Guigues-Guirferey DE), lieutenant général pour le roi de Piemont. Il servit d'abord en qualité d'homme d'armes dans la compagnie de Bayard, et devint son lieutenant et son émule. Par la suite il contribua beaucoup au gain de la bataille de Cérisolles en 1544. On ne connaît

pas la date de sa mort.

BOUVART ( MICHEL . PHILIPPE ). médecin qui a joui d'une grande célebrité à Paris pendant le dix-huitieme siècle, ne à Chartres le 11 janvier 1717, mort le 17 jahvier 1787. Il n'a écrit que des nuvrages polémiques, et fut opposé à Tronchin pour la pratique de l'inoculation. Il était bon malgré la rudesse de son caractère: avant inutilement cherche pendant plusieurs jours la cause de la maladie d'un négociant qu'il traitait, il s'apercut enfin qu'elle venait d'une affection morale, c'est à dire par suite d'un embarras dans ses affaires, c Cette fois , dit-il à son malade , je suis sûr d'avoir trouvé le remêde ; , et il lui laisea sous enveloppo un billet de trente mille francs. Nous croyons qu'il a eu et qu'il aura fort peu d'imitateurs dans l'art de guerir pour la manière dont il l'exercait.

BOUVET (La Banon Francois Jo- dans la numismatique.

Roileau , qui devint son ami , et des (sepn) , vice-amiral en retraite , grand viener des l'âge de 12 aus, passa de la marine marchande dans la marine de l'état, et parvint par sa bravoure et sa grande exactitude à remplir ses devoirs aux premiers grades et aux premiers emplois. A son retour de la Guadeloupe, où il contribua puissamment à la reprise de l'île sur les noirs insurgés, il fut nommé commandant de la marine à Brest, puis préfet du 3º arrondissement maritime de Lorient, et obtiut sa retraite en 1817. comptant 54 ans de services effectifs. Admis en 1850, à la chambre des députes, il ne fot pas réélu l'année suivante, et mourut le 21 juillet 1852.

BOYER (CLAUDE), abbé, né à Alby en 1618, mort le 12 juillet 1698; de l'académie française. Il a donné un grand nombre de tragédies parmi lesquelles se trouve Judith . immortalisée par une épigramme de Racine. Boileau a dit:

Bover est à Pinchène égal pour le lecteur.

Ses détestables tragédics ont fourni à Furetière l'épigramme suivante :

Onand les pièces représentées De Bover sont peu fréquentées,

Chagrin qu'il est d'y voir peu d'assistans.

Voici comme il tourne la chose : Vendredi la pluie en est cause, Et dimanche c'est le beau temps.

BOYER (le baron), membre de l'Institut, professeur à la Faculté de medecine, chirurgien en chef de la Charité, l'un des chirurgiens de notre épaque les plus justement célèbres, mort à Paris le 25 novembre 1855.

BOZE (CLATOR GROS DE), né à Lyon le 18 janvier 1680, mort le 10 septembre 1755; de l'académie française et secretaire perpetuel de celle des inscriptions et belles lettres. Les médailles et les antiquités l'occupérent tout entier. Le chancelier de Pontchartrain, l'abbé Bignon, Vaillant, Hardouin, le chérirent comme un savaut profond et aimable. Entre autres ouvrages il a fait l'Histoire metallique de Louis XIV, qui fait époque

vrit l'aberration des étoiles fixes . deconverte des plus ingenienses et des plus belles qu'on ait faites dans la science des astres. Il a eurichi l'astronomie de mémoires et d'observations. Nomme directeur de l'observatoire royal, il fut visite par la reine d'Angleterre, qui s'informa du traitement annuel dont il jouissait ; surprise de sa modicité, elle témoigna vivement l'intention de s'interesser pour qu'on l'augmentat, mais elle fut plus étonnée encore quand Bradles la supplia de n'en rien faire; et comme elle lui eut demande la raison de son refus. . C'est, dit-il, parce que si la · place d'astronome royal valait quelaque chase, on ne la donnerait plus à ици astronome, » Ne eu 1692, il mourut le 13 juillet 1762.

BRADSHAWE (JEAN), ne en 1586, était president de la bante cour de justice qui fit le procès à Charles 1, roi d'Angleterre, et le condamna à perdre la tête sur un échafaud. Nommé président du parlement, on lui accorda une garde pour la sûreté de sa personne, un logement à Westminster, une somme de cina mille livres sterling avec des domaines considerables. If ne jonit pas long-temps de ces recompenses, se retira du parlement, et mourut dans l'obscurite !e 31 octobre 1650 une année après la mort de Cromwel, Lors du retablissement de Charles II, son corps fut déterré , pendu à Tyburn et brûle.

BRAHE (TYGE OR TYCHO OE) . savant astronome, ne le 13 décembre 1545 en Scanie, province alors soumise au Dauemarek, mort a Prague le 14 octobre 1601. Ses immortels travaux lui ont valu le titre de Restaurateur de l'astro nomie. On lui doi t la decouverte de deux nouvelles inégalités dans le mouvement de la linne, la variation et l'équation annaelle; on lui doit les premiers élémens de la théorie l des comètes et d'autres observations la régence en 164n , il s'occupa d'e qu'il serait trop long de détailler ici. Ce fut l'amitié de Ticho Brabe qui de l'électorat qu'il trouva dans le plu guida Kepler et le conduisit dans la affreux état de ruines et de dévaste carrière de l'astronousie. Sans cette tion, fit avec euccès plusieurs guer amitie, sans les nombreuses observa-fres, fit reconnaître sa souverainet

BRADLEY (Jacotes ), célèbre ; tions de Tycho , dont Kepler se trouva astronome anglais. En 1727 il decou- depositaire après la mort de son maitre, il u'aurait pu découvrir ces grandes lois du système du monde que l'on a nommées lois de Képler, et qui, combinées avec la théorie des forces centrales découvertes par Hnygens, ont conduit Newton à la plus belle deconverte que l'on ait iamais faite dans les sciences , à celle de la gravitation universelle.

BRAMANTE ( FRANCOIS-LAZZARI ). ne en 1444 à Castel Durante dans l'état d'Urbin , fameux architecte. L'ou vrage qui lui fait le plus d'bonneur, et qui a rendu son nom immortel . est la basilique de Saint-Pierre à Rome. Ce fut lui qui amena co cette ville et qui entretint pendaut quelque temps le fameux Raphael d'Urbin. auguel il enseigna l'architecture. Ce grand peintre fit par recounsissance le portrait de son maître, qui est au Vatican dans l'ecole d'Athenes. Le Bramante faisait son amusement de la poésie, et improvisait avec facilité. On a de lui des sonnets et d'autres morceaux où l'on trouve des maximes exprimées avec élégance. Il mourut en 1514.

BRANCAS ( Loris De ), marquis de tièreste. Il servit honorablement par mer et par terre sous Louis XIV et sous Louis XV. Il fut fait maréchal de France en 1740, et mouruten 1750 âgé de soixante-dix-neuf ans. Il était de la même famille, mais d'une autre branche que les Villars-Brancas, et tous viennent de la famille Brancacci. originaire du royaume de Naples . dejà illustrée avant l'invasion des Nor mands, et qui subsiste encore dans ce royaume avec distinction.

BRANDEBOURG (FREDERIC . GUIL LAUME, dit LE GRAND ELECTEUR), D à Berlin , le 6 février 1620 , éloign de la cour par la jalousie du ministr de son père, apprit de bonne heur le metter des armes dans le camp d Frédérie Henri-d'Orange; parvenu bord du soin de réparer les malheur sur la Prusse, parvint à rétablir lag prospérité intérieure de ses états, ac-corda en 1685, un azite aux protes à Venoix près de Caen en 1661. Il a tans bannis par la révocation de l'E publié plusieurs volumes de poésies dit de Nantes, lit de grandes choses mais il n'est connu aujourd'hui que avec de petits movens, et mourut le par sa traduction en vers de la Phar-28 avril 1688 , laissant pour beritier sale de Lacain, Lorsqu'il la lit, le goût son fils Frédéric III, qui fut le pre. mier roi de Prusse.

BRANTOME ( PIERGE DE BOUR-DEILLES, seigneur de l'abbave de), ne en Perigord, vers 1527, mort le 5 juillet 1614, On a de lui : Vie des hommes illustres et grands capitaines français, la l'ie des grands eapitaines étrangers , la Vie des Dames illustres, laVie des Dames galantes . les Anecdotes touchant les duels , les Rodomontades et juremens des Espagnols, etc. Ses mémoires sont nécessaires à ceux qui veulent savoir l'histoire secrète de Charles IX, de Henri III et de Henri IV. près desquels il vécut. Le plaisir de voir ces rois dans leur particulier, joint à la naïveté du style de Brantôme, en rend la lecture fort agréable. Son frère aîne , Brantome ( Andre de ), était un homme d'un caractère plus grave que lui. Charles IX, Henri III et Catherine de Médieis, le chargerent quelquefois | de commissions importantes. Le peu d'ouvrages qu'il a composés se trouve joint à la collection des livres de son tipathie pour Lucain. frère, qui souvent pousse la vanterie gasconne au degré le plus bouilon.

tiate, empêcha, l'an 431 avant J. C., que les Atbéniens ne périssent à Méthone, ville de la Laconie. Guéri d'une en perfectionnant les montres perpeblessure qu'il avait reçue, il fut en, luelles qui se remontent elles mêmes voyé avec une armée dans la Chalcidique, partion de la Thrace ou plutôt en les portant. Les sortes de montres. de la Macédoine, peuplée de colonies dont l'invention date du milieu du grecques soumises aux Athéniens ou dix-septième siècle, se dérangement à leurs alliés. Brasidas y prit un grand continuellement ; Bregnet les comnombre de villes, et beaucoup d'au- posa sur de meilleurs principes et leur tres se rangèrent volontiers dans l'al procure la plus parfaite régularité. liance des Lacedémoniens. Il forma l'éhorlogerie lui est redevable d'une ensuite le siège de Potidee, la princie foule d'inventions, telles que le parapale ville de cette contrée : les Athé- chute descadratures de répetition , les niens ayant envoyé pour la secourir ressorts timbres; cette dernière invenune armée commandée par Cléon, tion a donné naissance aux moutres, Brasidas alla à sa rencontre et la defit cachets, tabatières et boîtes à musi-

BREBEUF (GLORGE DE), né à Thon'était qu'à son aurore : Brébeuf d'ailleurs était dans l'age où l'on se passionne aisement pour les faux brillans: son imagination ardente était attisée encore par les acces d'une fièrre oniniatre qui ne l'abandonna presque jamais : il n'est pas étonnaut que dans cette espèce de délire il ait confondu l'emphase avec la grandeur, et l'enflure avec le sublime ; mais du mnins il cut le mérite de sentir qu'un poête ne devait être traduit qu'en vers, et les siens ne sont pas très inférieurs à ceux de son original. On en a retenu plusieurs, et jamais on p'a pu lire une nage de la Pharsale en prose. On trouve dans celle en vers de Brébeuf des vers que Corneille lui même n'eût pas désavoués ; s'il n'eût pas été enlevés par une mort prématurée, et si ses maladies lui avaient laissé le loisir de perfectionner son goût, il eût pu devenir un des poêtes estimés du siècle de Louis XIV. Boileau avait moins d'éloignement pour Brébeuf que d'an-

BREGUET (ABBAHAM-Loris), d'une famille originaire de Picardie, ne en BRASIDAS, fils de Telliès, Spar- Suisse le 20 janvier 1747, mort subitement à Paris le 17 septembre 1825. Ce célèbre borloger se fit connaître par le mouvement qu'on leur donne complètement; mais il fut tué dans le que. Mais il serait difficile d'énumérer combat ainsi que Cléon, l'au 423, la quantité prodigieuse de perfection-avant J.-C.

Putilité, soit pour l'agrément, que me restauration, nommé comman-Il a enrichi la science de la mesure du noble, inspecteur-général de l'infantetemps appliquee à l'astronomie, à la rie, envoyé commandant supérieur navigation et la physique, par ses échappemens à force constante et à re- et retourns dans sa ville natale, où montoir independent, par son échappement dit naturel celui à tourbillon à hélice, etc. Il a exécuté un tres grand nombre de chronomètres de poche, de pendules astronomiques, de montres marines, supérieures à tout ce qui a paru de plus parfait en ce genre. La ville de Paris lui doit la plus belle borlogerie de l'Europe. La physique lui doit aussi l'invention d'un nouveau thermomètre métallique, et la mecanique lui est redevable de plusieurs idées neuves. Il fut horloger de la marine, membre de l'institut et du burcau des longitudes. Son fils est depositaire d'un grand ouvrage qu'il a ecrit sur l'horlogerie, et dans lequel sont consiguées toutes ses decouvertes. Son cortrait a été lithographie, son buste moule en platre, et M. Lemercier de l'académie française lui a consacré des vers aussi remarquables par la prosée que par l'expression. Bréguet out autant de modestie que de talent ; voyant qu'un de ses ouvrages ne s'etait pas dérange, il s'ecria : « C'est singulier I + Il ne fut ni jaloux ni envieux, qualité rare dans un artiste, et merita d'avoir beaucoup d'amis.

BREMONTIER NICOLAS TR. 1, inspecteur-general des ponts et chaussées, chevalier de la légion d'honneue, mort à Paris, au mois d'août, 1800 , agé de 71 aus. On lui doit la fixation des sables , la plantation des dunes du golfe de Gascogne et la fer. tilisation de ces terres sablonnenses que couvrent aujourd'hui de superhes pins maritimes et qui sont rendues à une vegetation active et toujours croissante.

BRENIER DE MONTMORAND (LE VICOMTE ANTOINE-FRANCOIS), lieutenant-général, grand officier de la legion-d'honnenr, né à St-Marcellin (Iscre) le 12 novembre 1767, obtint nu avancement rapide dans les premières années de la révolution, fit avec distinction toutes les guerres de la république, et de l'empire, fut à la deuxié-(cents, il fut après le 18 brumaire,

Breguet a introduits dans l'horlogerie. dant de la 7º division militaire à Green Corse, obtint sa retraite en 1827. il mournt le 8 ortobre 1833.

ERENNUS, chef des Gaulois. A la tête d'une armée nombreuse il nénétra dans la Macedoine, v tua Sosthe. nes, genéral de ce pays, ravagea la Thessalie et la Grèce, et s avança vers le temple de Delphes dans le dessein de le piller : ayant été repoussé , il se tua l'an 278 avant J.-C. Un autre Brennus, genéral des Gaules, après avoir ravage la Lombardie et la Toscane , marcha vers Rome , qu'il pilla et brûla, l'an 364 de sa fondation. Le tribup Sulpicius lai offrit mille livres d'or à condition qu'il éparguerait le Capitole et qu'il quitterait le territoire de la republique. Le Gautois accepta. Des balances avant ete apportées, il mit son épée et son casque par-dessus les poids; et sur ce qu'ou se plaignait de sa tromperie, il se contenta de dire Fæ victis, malbeur aux vaincus! Camille le dictateur, irrité de l'insolence de ce barbare, rompit le traite, lui livra bataille et le mit en fuitel'an 588 avant J.-C. Tite-Live, Plutarque et Polybe, fon! le récit de la guerre des Gaulois contre les Romains,

ERECUIGNY LOUIS-GEORGES OU. DART FEUDRIX DE 1, de l'acadé. mie française et de celle des inscrip. tions et belles-lettres. Ne à Granville en 1716, il mourut à Paris le 5 juillet 1795. L'etude de l'histoire et de l'antiquité fot l'objet constant de ses travaux. On lui doit entre autres ouvrages un Essai sur l'histoire de l'Yemen et une Table chronologique des rois et des chefs arabes; une Histoire des revolutions de Gênes, en 3 volumes in 12; Vie des anciens orateurs grecs, 3 volumes in-12 ; et des Dissertations savantes sur Posthume, empereur des Gaules, et sur la famille de Gallien.

BRESSON (N.), chevalier de la légion d'honneur, ne en Lorraine au mois d'août, députe à la convention, refusa de voter la mort du roi, et fut proscrit; membre du conseil des cinq

BRE

nommé chef de division au ministère | truaient plusieurs des ponts de Paris. en 1825, et mourut à Mendon, le 11 et les arts. ferrier 1833, à près de 73 aus.

BRET ( ANTOINE) , ne à Dijon en 1717, mort à Paris le 35 fevrier 1792, a publié des poésies légères et

deux volumes de comédies écrites avec purete, mais sans verve ; on ne les joue plus, Nous n'en aurions point Bret n'avait tenté sur Molicre ce que Voltaire a fait sue Corneille, Il a donné des commentaires; mais le mérite pour se charger d'une pareille entreprise. Pour dérober au génie de Molière quelques-uns de ses secrets, il fallait des yeux plus penétrans, plus exerces à l'observation, enfin un caractère bien supérieur à celui que Bret a montre dans ses comédies. M. Auger , de l'académie française, quoiqu'il n'ait donné au théâtre que quel-Bret. Son édition de Molière n'a qu'un defaut, c'est qu'elle est trop chère pour les jeunes gens.

BRETEUIL | Louis - Arctste Le TONNELLIER, baron de ), né en 1733, mort à Paris le 2 novembre 1807. Louis XV le nomma en 1758 son ministre plenipotentiaire près l'électeur de Cologne, et en 1760 à la cour de Russie, Il fut chargé de plukolm ; en Hollande , à Naples et à de grandes obligations; c'est à lui qu'on

des affaires, chargé de la direction de Les gens de lettres reconnaissent que la complabilité, emploi qu'il occupa depuis Colbert aucun ministre n'a pendant \$5 ans, fut admis à la retraite, fait autant que lui pour les sciences

BRÈVES (FRANCOIS SAVARY DE ). ne en 1560, morta Paris en 1628, fut l'un des plus habiles négociateurs des règnes de Henri IV et de Louis XIII. et a rendu d'éminens services aux lettres età sa patrie.

BREZE ( PIERRE DE ), grand sénéparle dans ce petit dictionnaire, si chal d'Anion. de Poitou et de Normandie, suivit le roi Charles VII lorsqu'en 1440 il alla seconrir la ville une édition de ce poëte comique avec de Saint-Maivent. Il se trouva au siège du Mans en 1447, et aida à toutes les commun de l'esprit ne suffisait pas conquêtes de ce prince en Normandie , aux sièges de Conches, du Pontde-l'Arche, de Verneuil, de Mantes, de Vernon, et de Rouen dont il fut fait gouverneue. Son expédition maritime contre les Anglais à Sandwich fut encore plus brillante. Charles VII avait pour lui la plus grande estime ; mais après sa mort Louis XI son fils ne le traita pas avec autant de gratiques vandevilles, a complétement tude et de bienveillance ; it le fit renréussi dans l'entreprise manquée par fermer au château de Loches. Rendu à la liberté, il fut tué l'un des premiers à la bataille de Montlhéry, le 14 juillet 1465. Pierre de Brezé joignait à la bravoure et à l'audace une gaité piquante et spirituelle.

BRIAL (MICHEL-JEAN JOSEPH), savant benedictin, meorbre de l'Institut, në en 1745 à Perpignan, place par ses supérieurs aux Blancs-Manteaux, pour y travailler à la collection sieurs missions diplomatiques à Stoc- des Historiens de France, avait dejà rédigé, de concert avec D. Clément Vienne , revenu en France en 1785 et les tomes xu et xut, lorsque la revoluministre d'état, "il fut appelé au de- tion vint interrompre ses utiles trapartement de la maison du roi et de vaux. Il les repritanssitôt qu'il lui fut Paris. Il ameliora le regione des pri- possible, tit paraître le 14e volume en sons, et se retira volontairement du 1806, et quatre autres jusqu'en 1818. ministère en 1787, Ennemi du cardinal le 19e était deja avancé , forsque D de Rohan, il a ligure dans la fameuse Briat mourut le 24 mai 1728. Il venait affaire du collier, et il y prouva son de fonder des écoles gratuites en fadévouement pour la reine. A l'époque veur des garçons et des filles pauvres de la révolution il quitta la France et des communes de Baixas et de Pia se retira en Suisse. En 1802 il rentra (arrondissement de Perpignan) licux dans son pays. La ville de Paris lui a de naissance des auteurs de ses jours.

BRICONNET (Grillatme), connu doit la démolition des maisons du sous le nom du cardinal de Saint-Malo, quai de Gèvres et de celles qui obs- successivement évêque de Nîmes, de de Narbonne. Il fut bonoré de la pour-fort agréable, pre romaine par Alexandre VI en été marié avant de s'engager dans les ordres. Les bistoriens le louent comme un prélat qui à l'esprit des affaires joignait beaucoup de zèle pour la gloire de sa patrie et un ardent amour pour les lettres et ceux qui les cultivaient. Son frère Robert , archevêque de Reims et chancelier de France, mort à Moulins en 1405, avait joui d'une grande faveur. Son fils, Guillaume

comme lui, fut évêque de Meaux en 1516. Le cardinal mourut le 14 no-

vembre 1514 dans un âge très-avancé. BRIDAINE (Jacques), celèbre pré dicateur, ne le 21 mars 1701, mort le 23 décembre 1767. Labarge à inséré dans son Cours de littérature l'exorde admirable de son sermon sur l'éternité. Il a public des Cantiques spirituels qui ont été imprimés un grand nombre de fois. Le pape Benoit XIV lui confera le pouvoir de l'aire la mission dans toute l'étendue de la chrétiente. Doux, simple, modeste, d'une piete sincère, son caractère et ses mœurs ne contribuérent pas moins que ses talens aux succès prodigieux de son ministère.

BRIDAN (CHARLES-ANTOINE), ué en 1730, mort à Paris le 28 avril 1805. Il remporta le grand prix de sculpture à vingt-trois aus. Il a fait le groupe du martyre de Saint Barthelemi et celui de l'Assomption , qui est dans l'église cathedrale de Chartres. Ses statues de Vauban et de Bayard ornent la galerie des Tuileries. Son Vulcain est placé dans le jardin du Luvembourg. Son dernier ouvrage est le buste en marbre de Cochin , placé dans l'hôpital fondé par ce vénérable ecclés:as-

tique. BRIGANT ( JACQUES LE ), ne à Poutrieux le 18 juiltet 1720, mort à tionnaire des orrets, fort estimés. Tréguier le 5 février 1804. L'etude BRINDLEY (Jacques), habile des langues fut tonjours l'objet prindériver toutes du bas-breton. Il publia franchise et de la générosité dans le connaisse.

Spint-Malo, archevêque de Reims et caractère, et sa conversation était

BRIGGS ( HEXRI ) . célébre mathé-1495, en présence de Charles VIII, juaticien anglais, aux grands travaux qui se trouva au consistoire. Il avait doquel la géographie et l'astropomie sont en partie redevables des progrès immenses qu'elles ont faits depuis deux siècles. Il a publié une foule de mémoires et d'ouvrages en anglais et en latin. Ne vers l'au 1556, il mourut à Oxford le 16 janvier 1630.

BRILLART-SAVARIN (ANTHELME) ne en 1755 à Belley, avocat-distingué, député à l'assemblée constituante. siègea à côté des hommes sages et modérés, président au tribunal civil du département de l'Ain, il fut bientôt nommé au tribunal de eassation alors pouvellement institué. Maire de Bellev vers la fin de 1705, il eut le courage de combattre l'anarchie. Mais la proscription le força de s'expatrier. Refugie aux États-Unis et prive de ressources pécuniaires, il trouva dans sa gaîté inaltérable et dans son industrie des moyens de vivre et des consolations. l'entré en France en 1705 . il occupa diverses places, fut rappelé par le choix du senat à la cour de cassation, passa les 25 dernières années de sa vie dans ce poste honorable, et mourut en 1826, regretté de tous ceux qui avaient pu apprécier ses lumières, ses vertus et ses qualités aimables. La physiologie du goût , ingénieux et charmant badinage, dont il a dejà paru trois éditions, a eu et mérité son succès, et ne permettra pas d'oublier l'auteur.

BRILLON (PIERRE-JACQUES ), avorat au parlement de Paris; né le 15 liauvier 1671, il est mort le 29 juillet 1756. Il a donné en littérature le Theophraste moderne et l'Apologie de La Brutere: s'occupant ensuite d'études relatives aux devoirs de son état, il a publié un Dictionnaire civil et canonique de droit et de pratique, et un Dic-

BRINDLEY ( Jacques ) , habile mécanicien et ingénieur anglais, né en cipal de ses travaux, et il les faisait 1716, mort le 27 septembre 1772. Le principal monument de sa réputation, une foule d'ouvrages pour soutenir le canal de Bridgewater, est le plus ce singulier système. Il avait de la étonnant ouvrage de ce genre que l'ou RITE D'AUBRAL, épouse d'Antoine lemi, en 1572 il fut pris et condamné GOBELIN, marquis de ), célèbre à être pendu. Il avait soixante-dix ans. par ses crimes d'empoisonnement sur les personnes de son père, de ses deux frères, de sa sœur, et d'un grand nombre d'autres. Madame de Sévigné en parle daus ses lettres. Elle fut decanitée et brûlée le 16 juillet 1676 . sur les sept heures du suir. Le peintre Lebrun dessina ses traits lorsqu'elle allait à l'échafaud : on mootre sa tête au muséum de Versailles.

BRIOCHÉ ( JEAN ), arracheur de dents. Célèbre par le spectacle qu'il établit vers 1650 aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent. Il v faisait ioner polichinelle et les marionnettes avec une adresse merveilleuse et jusqu'alors inconnue. Il avait avec lui un singe fameux par ses tours d'adresse, mais Cyrano de Bergerae le prenant pour un bomme qui lui faisait la grimace, le tua d'un coup d'épèe.

BRIOT ( Nicolas), tailleur général et graveur des monnaies de France sous Louis XIII, s'est immortalisé par l'invention du balancier. Avant lui toutes les mongaies se frappaient au marteau; ou conçoit qu'il en résultait une inégalité d'empreinte très-favorable aux faux monnoveurs. Les contrariétés que Briot éprouva d'abord l'avaient déterminé à porter son invention aux Auglais, qui surent l'ap-

cais, s'acquit une grande réputation dans les guerres civiles du règne de Charles IX. Intrépide dans les combats, babile negociateur, il fut enbeth les places de Dieppe et du Ilà- de la Pitic. vre, en échange des secours dont les BRISSON (BARNABE), avocat-gé-

BRINVILLIERS (MARIE-MARQUE- après le massacre de la Saint-Barthe-Charles IX était avec sa mère . Catherine de Médicis, à une des fenêtres de l'Hôtel de Ville, et le jeune Henri, roi de Navarre, place près d'env. fot force d'etre temoin de cette execution.

BRISSAC | ALBERT DE GRILLET DE ): successivement cornette, lieutenant et capitaine au régiment d'Harenurt-Elbeuf, il servit en Flandre arce ce régiment en 1650, et se distingua surtout à la bataille de Réthel, an combat du faubourg Saint-Antoine en 1652, à celui sous Valenciennes, et à la bataille des Dones; il alla ensuite aux sièges de Menin et d'Ipres. Il fut fait lieutenant de la compagnio des gardes du corns en 1667, servit aux sièges de Tournay et de Douai . et fut blessé. Il se trouva en 1668 à tous les sièges que le roi fit en personne en Franche Comté, marcha avec lui à la conquête de la Hollande et puis au siège de Maëstricht. Il fut successivement brigadier des armées . maréehal de camp et lieuteuant-général jusqu'à ee que son grand age l'obligen de se démettre de l'emploi de major des gardes. Louis XIV l'honorait d'une confiance intime et lui donna son portrait. Il n'était ni parent ni allié des Cossé-Brissac. Il mourut précier et employèrent le balancier le 11 février 1713, à 86 aus. Brissac avant nous. La fabrication au marteau ( Louis-Hercule-Timoléon de Cossé, fut proscrite par un édit de mars 1645. duc de ), pair et grand panetier de BRIQUEMAUT, gentilhomme fran France, gouverneur de Paris, capitaine-colonel des cent-suisses de la garde du roi, fut nommé en 1791 commandant-général de la garde constitutionnelle de Louis XVI. Il fut masvoyé en 1562 en Angleterre, par le sacré à Versailles dans les premiers prince de Condé, que les calvinistes jours de septembre 1792; il était ne avaient choisi pour leur chef, pour le 14 février 1734. M. Delille a chanté engager ou vendre à la reine Elisa ses vertus et sa mort dans sou poëme

confédérés avaient besoin. Il fut chargé néral et président au parlement de de deux autres négociations auprès de Paris, Ilenri III l'employa dans diffécette reine; à son retour il favorisa rentes ambassades. Après la mort du l'exécution du meurtre de Jacques monarque, la faction des seize le sit Prevôt, seigneur de Charri, charge de conduire au Petir Châtelet; il y fut la garde du roi au Louvre, et proté- pendu à une poutre de la chambre du gea l'évasion des assassins. Deux mois conseil le 15 novembre 2591. On a de

lui plusieurs ouvrages de jurispru- D'une robe à longs plis balaver le dence. - Un autre Brisson (Mathurin-Jacques ), ne le 50 avril 1725, mort le 25 juin 1806, fut maître de physique et d'histoire naturelle des enfans de France, censeur royal, membre de l'académie des sciences et ensuite de l'institut. Il a publie un grand nombre d'ouvrages fort estimes sur la physique, la mineralogie et l'histoire naturelle. Le plus im ortant de tous est celoi quia pour titre : Pesanteur specifique des corps . 1787 . ip-4.

BRITANNICUS ( CLE DITS TIEL-Etts ), fils de l'empereur Claude et de Messaline, Il naquit l'an -au de Rome et 12 ans avant J . C .: Theureuse expedition de son père en Bretagne lui fit donner par le seuat le nom de Britannicus. Il fut esclu de l'empire par les artifices d'Agrippine, mere de Néron; elle le lit ensuite empoisonner l'an 55 avant J.-C. Les deux freres ont été peints admirablement par Racine; et qui ne sait par cœur sa belle tragédie

de Britannicus?

BRIZARD (GARRIEL), avocat au parlement, mort le 25 janvier 1795. a public un grand nombre d'ouvrages historiques, parmi lesquels il faut France en 1724; il mourut trois ans distinguer un petit volume in 18, fort, après dans son château de Buhy le 4 curieux et fort estimé, ayant pour litre : De l'amour de Henri IV pour les lettres : et un autre intitule : Du mas. soere de la Saint Barthelemy et de l'influence des étrangers en France durant la lique. Discours historiques avec les preuves. Son but est de prouver que ce massacre est mains le crime des Francais que le crime du temp : que c'est. un delire universel auquel les etran gers eurent plus de part que les Francais. Il y a eu an Theâtre Français un acteur célèbre du nom de Brizard : il jouait les pères nobles. Il mourut en

BRODEAU. C'est le nom d'une famille originaire de Tours, d'où sont sortis plusieurs hommes de lettres, L'un d'eux , Julien Brodeau , avocat . mort en 1653, a fait des Commentaires sur la coutume de Paris, et des Notes sur les arreits de Louet , dont Boileau parle dans ces vers:

Brodeau ,

barreau.

BROGITARIUS de Galatie, gendre du 10i Dejotarus, aspira également à la royauté. Ayant gagné par ses présens le tribun Claudius, celui-ci lui fit donner à Rome le titre de roi dans une assemblée du peuple, et le rendit maitre de la ville de Pessimunte et du temple de la mère des dieux, qui y était en grande véuération. Déjotarus fut obligé de marcher contre son gendre : il le chassa de Pessinunte et retablit le grand-prêtre dans ses fonctions. Ciceron , dans sa Harangue pour les aruspices, adresse à Cludius des reproches très-graves sur la manière dout il avait livre Pessimunte à Brogitarius , sur ce qu'il lui avait fait donner le titre de roi , tandis que Déjotarus l'avait seul obtenu du senat et de Cesar. BROGLIE. Nous retrouvous sou-

vent ce nom daus notre histoire. 1. Broglie (Victor-Maurice, comte de), né en 1650 d'une famille originaire du Piemont. Il servit avec distinction, et il était le plus ancien des heutenans géneraux lorsqu'il fut créé marechal de août 1727, âgé de quatre - vingt - huit ans, 2. Broglie (Francois-Marie, maréchal duc de), troisième fils du precèdent, ne le 11 janvier 1671, mort le 22 mai 1745. Il servit sous Bouffers, Villeroi, Vendome, Villars, Berwick et Montesquiou, et en 1784 commanda l'armée avec le maréchal de Coigny. Il ne se distingua pas moins dans son ambassade en Augleterre. 5. Broglie Victor-François , duc de ), fils aîné du preredent, ne le 19 octobre 1718. mort a Munster en 1804. Il fut cree marechal de France à l'âge de quarante-deux ans, et fut tonjours un general fort habile. Il fut exilé en 1762. Louis XVI l'appela près de lui eu 1789. le nomma ministre de la guerre et commandant des troupes rassemblées autour de sa personne. Sa dernière campagne fut l'expédition de Champagne en 1792, où il commandait un corps d'émigrés. 4. Broglie (Charles-Et commentant Louel allonge par François comte de ), frère du précédent, ne le 20 août 1719, mort en

1781. En 1752 il fut nommé ambas- i dissertation sur le culte des dieux fetipolitique des puissances rivales de la

France, Rulhière trace son portrait dans son Histoire du démembrement de de cet historien. la Pologne, A son retour en Fraure . il obtint le grade de lieutenant-genéralen 1760, et se fit remarquer par sa helle défense de Cassel en 1761. Aurès la guerre Louis XV lui confia la direction du ministère secret, qui avait pour objet de correspondre directement avec le roi et de l'éclairer sur l'état de l'Europe. Exilé et rappelé plusieurs fois . il mourut dans une espèce d'oubli, après avoir dirigé la correspondance secrète pendant dix sept années. Ses papiers ont été conserves. 5. Broglie ( Claude-Victor , prince de ), lils du troisième maréchal de France de ce nom, fut deputé de la nublesse aux états-généraux de 1789 . et se répuit au tiers-état, 11 fot employé comme maréchal de camp à l'armée du Rhin. Plus tard , arrête et traduit au tribunal révolutionnaire. il fut condamné à mort le 27 juin 1794.

âgé de trente-sept aus. BROSSE ( Jacoves DE ), architecte de Marie de Médicis, a bâti le palais

du Luxembourg en 1615. BROSSE [ Get DE LA ) , méderin de Louis XIII, et fondateur du jardin du Roi à l'aris, né à Rouen, mort en 1641, fut nommé le premier intendant de cet établissement en 1626, travailla toute sa vie à enrichir ce jardin des plantes qu'il faisait venir de l ges entr'autres la description des plantes qu'il y avait rassemblées.

président au parlement de Bourgogne, son retour d'un voyage eu Italie : une conspiration revaliste.

sadeur de France auprès de l'électeur ches ; une Histoire des navigations aux de Saxe, roi de Pologne, Investi de terres australes, un Traite de la forplus grands pouvoirs, il correspondait mation mecanique des langues , enfin . directement avec Louis XV , et infor- l'Histoire du septième siècle de la repumait ce monarque des projets et de la blique Romaine, où il fit entrer avec beaucoup d'art les fragmens de Salluste, et précédée d'une savante vie

BROSSETTE (CLAUDE), né à Lvon. le 8 novembre 1671, mort le 16 juin 1745. Il fut avocat au parlement de Paris. On lui doit une Histoire de la ville de Lyon, écrite avec une els gante precision; mais il est encore plus connu comme éditeur des œuvres de Boileau avec des éclaircissemens bistoriques. 4 volumes in-12, C'est de Boileau lui même que Brossette tenait la plupart des celaireissemens qu'il donne : cependant il faisait des recherches de son cote, et Boileau, à qui il lit part de ses découvertes , lui dit un jour : " A l'air dont vous v allez, vous saurez mieux votre Boileau que moi même, . On recherche aussi les Lettres familières de Boileau Despreaux et Brossette, 5 vol. petit in-12.Il a encore publié les œuvres de Réguier avec des érlaircissemens historiques.

BROTTIER (l'abbe GABRIEL), ne à Tauney dans le Nivernais, le 5 septembre 1725, mort le 12 fevrier 1789, Ce que le président de Brosses avait fait sur Salluste avec des recherches infinies, l'abbé Bruttier l'a exécuté plus beureusement sur Tacite, dont il a donné une édition en sept volumes in-12. Les lettres lui sont encore redevables de plusieurs editions précieuses , telles que de Pline le naturaliste , du poëme des jardins de Rapin, des toutes parts, et publia divers ouvra fables de Phèdre, du theutre des Grees du père Brumoy , qui lui ont coûté beaucoup de recherches, et dont il a BROSSES (CHARLES DE ), premier éclaire à le texte par des notes pleines d'érudition et de goût. Peu de personde l'Academie des inscriptions, ne à nes ont porté plus loin la connaissance Dijou le 17 février 1709, mort à Pa- des médailles, et il eu a fait souveut ris 1777, cultiva les lettres avec une l'emploi le plus heureux pour remplir ardeur quine l'empecha point de rem les vides de Tacite. C'est son neveu plir avec distinction les fonctions de la qui le 14 mars 1797 fut condamné à magistrature. Ses ouvrages sont des mort avec Lavilleheurnois, par une lettres sur l'état actuel de la ville sou- commission militaire, et ensuite déterraine d'Herculanum, qu'il publia à porte à Cayenne comme chef d'une

meuta pour lui faire rendre la liberte; mier août de la même année. mais Anne résista avec la plus graude fermeté aux instances de la cour et aux sollicitations du parlement pen-l dant les trois journées des barricades. En 1652 les frondeurs avant destitue rentrer dans l'oubli, et il v mourut ment du règne de Louis XIV.

BROUSSONNET ( PIERRE MARIE Auguste) , medecin naturaliste, membre de l'Institut, ne à Montpellier . le 28 février 1761, nomme docteur à 18 ans , suppléant de Daubenton à 1784. son adjoint al'école vétérinaire, de Paris, dont il fit une compagnie veté qui ne déplaît point dans un vrai Afrique comme médecin de l'ambas vers, intitulé : Brueys et Palaprut. sadeur des États-Unis auprès de l'emmérinos venus d'Espagne et les chèvres d'Angora.

BROUSSEL (PIERRE ), conseiller l'escadre qui portait l'armée envoyée. au parlement de Paris, fut une des en 1798, à la conquête de l'Egypte . principales causes des divisions qui concourut, chemin faisant, à la prise agiterent la France sous la regence de Malte, arriva sans accident dans la d'Anne d'Autriche, par son opposi- rade d'Aboukir, y fut attaqué par l'ation au gouvernement dans tontes les miral Nelson, combattit avec un coudiscussions relatives aux impôts. La rage digne d'un meilleur sort, et fut populace l'appelait son père et s'a tué par un boulet de canon, le pre-

BRUEYS ( DAVIO-AUGUSTIN ), né à Aix en 1640, mort à Montpellier le 25 novembre 1725. Ses ouvrages de controverse sout totalement oublies. Il n'en est pas ainsi de ses comédies : le prévot des marchands mirent Brons le Grondeur seul suffirait pour lui faire sel à sa place ; la fin des troubles le fit une réputation distinguée, Son Muet ( imite de l'Eunuque de Térence ) est dans un âge avance, au commeuce demeure au theâtre. Enfin on lui doit encore la petite comédie de l'Avocat patelin , d'après une ancienne facétie française: mais en conservant la gaîté franche de l'original, il l'a beaucoup embelli. Il est avere que Palaprat . avec lequel it vecut long temps dans la chaîre du collège de France, et en la familiarité la plus intime, n'eut aucune partà ses bons ouvrages. On sécrétaire de la societé d'agriculture sait que Brueys disait avec cette naînouvelle, fut arrache à ses paisibles talent : « Le premier acte du Grondeur travaux par les troubles politiques ; est entièrement de moi , il est excelélecteur de Parisen 1789, puischargé leut ; le second acte a été gâté par de l'apprevisionnement de la capitale quelques scènes de farce de Palaprat, qui mit plus d'une fois sa vie en dan cet acte est médiocre; le troisième ger , et membre de l'assemblée légis | est presque entièrement de lui , il est lative, arrêté après le 51 mai, il par idétestable. On doit regarder Bruevs vint à s'evader, traversa les l'yrenées, comme un de ceux qui ont conservé gagna Madrid, s'embarqua pour l'Inde, parmi nous le goût de la véritable cofut obligé de relacher à Lisbonne, et médie, M. Etienne a donné au Théàaprès de nouveaux dangers, passa en tre-Français un fort joli petit acte en

BRUMOY ( PIERRE ). jesuite . ne à pereur de Maroc. Rentre en France, Rouen en 1668, mort à Paris le 16 il fut nomme consul à Mogador, se avril 1742. Il a publié des poëmes, journa quelque tems aux Canaries, et des tragédies et des comédies : mais il revint pour remplir les fonctions de serait à peu pres oublié sans son exprofesseur de besanique à l'écule de cellente traduction du Théâtre des Montpellier; membre du corps législa- Grecs. Il a rendu les Grecs dans leur tif en 1805, il mourut jeune encare, noble simplicité, et ( ce qui n'est pas d'une apoplexie, le 27 juillet 1807, un faible eloge) de manière à conser-On lui doit le premier troupean de ver l'intérêt qu'ils ont dans leur propre langue. On ose croire du moins que ceux qui ne sont pas à portée de BRUEIS, d'une ancienne famille lire Sophoele jugeraient par la seule noble d'Usez, ne vers le milien traduction du père Brunioy que l'OEdu dix-hultième siècle , parvint au dipe et le Philoctète sont en effet d'adgrade de contre amiral , commanda mirables tragedies. Il aurait du seulement donner une préférence moins sance : appelé à Rome par Urbain II.

LIPPE), ancien commissaire des guerres, membre associé de l'académie des inscriptions et depuis de l'Institut. né à Strasbaurg, le 30 décembre 1719, mort le 22 juin 1803, célobre belleniste, rendit à la littérature greeque dis services signalés, publia divers poëtes grees, tels que l'anthologie, des pièces détachées du theâtre des Grees, le Soplicele complet, son chef-d'auvre , l'Apollonius , l'Aristophane , les poctes gnomiques, et mit au jour une édition de Virgile , fort estimée pour la enrrection du texte, le Plaute de l'édition de Deux-Pouts, une superbe édition de Terence , in-4º . etc.

BRUNE ( G. M. A. ), maréchal de France , ne à Brives la Gaillarde en 1763, massacré à Avignou le 2 août 1815. Il obtint de brillans species comme général en chef de l'armée d'Italie, et fut ambassadeur à Cons-

tantinople.

BRUNEHAUT, fille d'Athanagilde. roi d'Espagne, épousa en 568 Sigebert, roi d'Austrasie , l'un des quatre fils de Clotaire I. Devenue régente, elle fut accusce d'avoir empoisonné son fils, pour ne pas perdre l'autorité souveraine. Elle se rendit ensuite tellement odieuse par ses galanteries, son avarice et sa cruauté , qu'elle fut condamnée à être traînée à la queue d'un cheval indompté. Quelques écrivains ont essayé de la justilier. On lui doit la construction de quelques chaussées qui pertent son nom dans la Bourgogne, la Flandre et la Picardie, de divers bopitaux et de plusieurs ouvrages publies. Le plus grand crime de Brunehaut fut d'avoir voulu gouverner sans l'assistance des grands de l'état; ils s'en vengèrent en la condamnant à une mort trop barbare, même dans les mœurs de ce temps.

BRUNO (Sr.), fondateur de l'ordre des Chartreux, né à Cologne, vers

aveugle aux anciens sur les modernes, dont il avait été le maître, il se de-BRUNCK (RIGUARD FRANÇOIS PILI- goûta du séjour de cette ville, alla en 1004 fonder une seconde Chartreuse dans la solitude de la Torre en Calabre, gouverna cette nouvelle colonie avee la même sagesse qu'il avait gourerné la première , et mouruf entre les bras de ses disciples, le 6 oct. 1101.

BRUNSWICK ( MAXIMITIES JULES -Léoporn, duc de), ne à Wolfenbuttel le 10 octobre 1752. Il a laisse, après une carrière de peu de duree, une mémoire d'autant plus honorée que les vertus qui l'ont immortalise, quoique simples et naturelles, sont plus rares chex les princes. Commandant un régiment en garnison à Francfortsur l'Oder , il employait ses journees à visiter les malades, les pauvres et à leur faire donner des secours. Il montait aux étages les plus élevés, entrait dans les reduits de la misere. et distribuait des aumoncs abondantes. En 1785 une inondation causa à Francfort d'affreux désastres, deux hommes étaient près de périr : le duc Leopold s'élance dans une barque avec deux rameurs qui consentent à le suivre, et parvient jusqu'à ces infortunés; mais le retour fut impossible, ils lutterent en vain contre l'impétuosité du fleuve, et le peuple eut la douleur de voir du rivage perir un prince qui seul, parmi tant d'hommes, avait expose sa vie pour sauver deux malheureux. Ce trait de courage et de dévouement , beau en toute occasion, héroique de la part d'un prince, a été en France et en Allemagne le sujet d'une foule de morceaux en prose et en vers consacrés à honorer la mémoire de Léopold. C'est le seul Brunswick dont nous parlerons.

BRUNULFE, onele d'Aribert ou Charibert, et de Dagobert I, entreprit l'an 628 de faire valoir les droits du premier contre les droits du second. qui, après la mort de Clutaire II. voulut se faire reconnaître seul roi . à l'exclusion de son frère. Les armes l'an 1050 d'une famille noble et an- de Dagobert furent victorieuses, et cienne, d'abord chanoine de Reims, Brunulse vint avec Aribert au devant refusa l'archeveché de ce diocèse, et du monarque et lui fit hommage. Cese retira dans le désert affreux appelé pendant Aribert fut nommé roi d'Ala Chartreuse, qui donna depuis son quitaine, et regna dans Toulouse. nom à l'ordre célèbre qui v prit nais. Bruaulfe, pour ne point faire ombrage

à Dagobert , le suivit en Bourgogne , [Collatin , par Sextus, troisième fils de mais le roi le fit arrêter à Saint Jean Tarquin , il parvint à chasser les Tarde Lône, et il fut mis à mort par trois quins et à établir la république. Il fut des principaux se gueurs de la cour.

bre, no le 22 décembre 1878, mort a mort ses deux fils, qui avaient consle 14 juillet 1665. Henri IV l'attacha pire pour le rétablissement des Tarà la persoune de ses enfans, dont il quins, et assista à leur supplice. Vinfut singulierement, estime et cheri, cet omor patrix laudumque immensa cu-Louis XIII devenu roi s'empressa de pido a dit Virgile. Aruns, fils de Tarde le recompenser par le brevet de quin, s'étant trouvé dans une bataille conseiller d'état, et le cardinal de Ri- en présence de Brutus, animés d'une chelien le placa pres de Gaston , duc haine mutuelle , ils fondirent l'un sur d Orleans, en qualite de premier me l'autre; chacun pensant moins à se decin , mais plus eucore pour assis defendre qu'à tuer sou enuemi , ils se ter ce prince de ses sages avis. Ce mi- percèrent au même justant, l'an 245 nistre l'employa égalementa plusieurs de Rome, et 507 avant J.-C. Brutus négociations importantes aupres des (Marcus-Junius), conspira contre Cé-protestans du Languedoc, dout il avait ar, son bienfaiteur, qui fut assassiné la confiance. Le poete Scarron, dans en plein senat. Poursuivi par Marcson style burle-que, a payé un tribut Antoine et Octave, il fut obligé de de louange- a Brunser.

donna d'abord pour chirusgien, et tua de désespoir. Ces deux Brutus ont devint surcesseur de Triboulet dans fourni à Voltaire le sujet de ses deux l'emploi de fou du roi, sous les règnes tragédies de Brutus et de la Mort de de Francois I. de Henri II. de Fran-César. Il y a eu deux antres Brutus: çois II et de Charles IX. II ne man-Junius, père de Marcus, babile juquait ni de finesse ni de jugement : il risconsulte, et Decius Junius Albinus,

plusieurs fais avec éloge.

BRUTIDIUS NIGER , senateur ro. main , disciple d'Apollodore : il était sait 580 ans avant J.-C. Il ent la gloire ami de Sejan et lui survecut. L'an d'attacher son nom à l'une des sept 775 de Rome il se porta accusateur de mers villes du monde. Artémise, reine bilanus, dénonce comme ayant viole de Carie, le chuisit avec Scopas, Tila majeste d'Auguste et meprise celle mother et Léocare, pour elever dans de Tibere. Il fut nommé édite. Sené- la ville d'Ilalicarnasse un monument que parle avec estime d'une histoire digne de sa douleur et de sa magnifiqu'il avait écrite . et qui n'est point cence à la mémoire de Mausole , son venue jusqu'à nous. Tacite lui repro-mari, dont les condres furent depoche son ambition et son amour des ri- sees dans ce superbe tombeau, Bryavis chesses.

Marcus Junius. Sa mère Tarquinia colossales dans l'île de Rhades, et un était sœur de Tarquin le Superhe, sui Apollon qui fut placé dans la suite à vant l'autorité de Tite-Live. Tarquin Dapline, près d'Antioche. Clément avant fait mourir le pere et le fière d'Alexandrie assure qu'on attribuait aine de Brutus, celui ci affecta la stu- souvent à Phidias les ouvrages de pidité, abandonna ses biens au mo- Bryavis. parque, ne dédaigna pas même le sur-

le premier consul avec Collainus, BRUNYER (Abet), medecin cele- vers l'an 509 avant J.-C. Il condamna sortir de Rome, et défait à la bataille BRUSQUET, ne en Provence, se de Philippe, l'an 43 avant J.-C., il se avait de la gaité, de l'esprit et beau- qui fut aussi l'un des mourtriers de coup d'orig nalité. Brantome le cite Cesar, et assassiné après avoir été abandonné de ses troupes.

BRYAXIS, sculpteur gree, florisexecuta encore plusieurs ouvrages re-BRUTUS ( Lecies Jexies), fils de marquables, entre autres einq statues

BRYENNE ( Nicephone ), naquit à nom injurieux de Brutus, par lequel Orestias en Macédoine. Hépousa Anne il était des lors connu , et attendit en Commone , si célèbre par ses écrits et silence l'occasion de se venger. Après fille d'Alexis Comnène. Il fut honoré l'outrage fait à Lucrèce, épouse de du titre et du rang de César. Il a laisse en 1137 pour faire lever le siège d'An- pas pour très fidèle ; on lui reproche tioche, il y tomba malade et revint surtout de s'être dechaine contre Ma-

mourir à Constantinople. BRUYEllE ( Louis ) , officier de la légion d'honneur, inspecteur général des ponts et chaussées, ancien directeur-général des travaux publics de Paris, né à Lyon, en 1758, d'une famille honorable, mort dans la capitale le 31 décembre 1851, après avoir rempli avec honneur les fonctions d'ingénieur et de secrétaire du conseil général des ponts et chaussées, fut , en janvier 1811 , nomme directeur-général des travaux de Paris; pendant neuf années que dura sun administration, il exécuta dans la capitale pour soixante millions de travaux, parmi lesquels on cite les abattoirs, les nouveaux marchés, l'entrepôt général des vins, le collège d'Harcaurt et la bourse. M. Bruyère a laissé un grand ouvrage : études relatives à l'art des constructions, qui renferme des modèles d'édifices de toutes espèces, des détails pleins d'intérêt sur les différens genres de constructions.

BUACHE (JEAN-NICOLAS), geographe, ne vers 1740, à la Neuville au-Pont, près Ste-Menchould, 1er géographe du Roi, membre de l'academie des seiences, et plus tard de l'institut, professeur de la geographie à la première école normale, fut nommé conservateur hydrographe en chef du dépôt de la marine, place qu'il occupa jusqu'à sa mort co 1825. Il est graphie.

dres en 1805. Il s'est rendu eelebre août 1592, et fut assassine par Telpar un ouvrage en anglais intitulé : ton , le 25 août 1628. Son fils , ne le dix-huit éditions, et qui a élé traduit 1688, fut envoyé en ambassade en dans la plupart des langues de l'Eu- 1670 auprès de Louis XIV, qui en duction française avec des notes très qu'il désirait. Il publia quelques ou-étendues et fort intéressantes, en vrages qui out été réunis en deux vo-5 vol. in 8, dont il y a eu ciuq éditions, lumes in 8.

BUCHANAN ( George ) , poëte et bistorien célebre, Ecossais, ne CHAMBAUD, comte de ), plus counu en 1506, mort le 28 septembre sous le nom d'ablié de Bucquoy.

des memoires sur les empereurs qui Sainte-Barbe à Paris, pendant trois ont précédé son heau-père. Envoyé ens. Son histoire d'Ecosse ne passe rie Stuart , sa bienfaitrice , pour faire sa cour à la reine Elisabeth, Il passe pour le premier des poètes latins mo dernes: l'édition la plus estimee de ses poésies est celle de Levile. Elzevie. 1628, in-16. Il cerivait en prose avec la même élégance, et n'a rien cerit qu'en latin.

BUCHOZ ( PIERES-JOSEPH ) , He à Metz le 27 janvier 1731 , mort a Paris le 30 janvier 1807, medecin et naturaliste. On peut le mettre au nombre des plus laborieux compilateurs : il a publié plus de trois cents rolumes dont quatre-vingt-quinze in-falio , les autres in 5 et in 12, parmi lesquels on peut citer l'Histoire des plantes de la Lorraine, une Histoire naturelle de la France , et une Histoire universelle du règne végetal : le reste est à nen près oublié.

BUCKELDIUS , inventa vers 1416 la manière de saler les harengs et do les encaquer. En reconnaissance de cette utile et précieuse invention les Hollandais Ini élevérent un monument. Il le méritait.

BUCKINCK (ARNOLD), le premier artiste qui ait gravé et imprimé des cartes geographiques sur cuivre, porta cet art des son origine à un très hant degré de perfection. Son édition de Ptolomée avec cartes, parut à l'ome en 1478, in-folio.

BUCKINGHAM' ( GEORGE VII. auteur de quelques ouvrages de géo- LIERS, due de ), trop célèbre par la laveur dont le comb èrent Jacques BUCHAN ( GUILLAUME ) , medecin I et Charles I, et par le funeste et perécossais, né en 1729, mortà Lon- fide usage qu'il en fit. Il naquit le 20 Medecine domestique, dont il y eut 50 janvier 1627, mort le 16 avril rope. Duplanil en a donné une tra- flattant sa vanité en obtint tout ce

BUCQUOY ( JEAN-ALEFRY D'AR-3582. Il fut professeur au collège de parvint à s'échapper de la Bastille le

4 mai 1700. Les détails traiment cu-l rieux de son évasion se trouvent dans les Lettres historiques et galantes de

Mad. Dunover . tome 3.

BUDE (GUILLAUMS ), ne à Paris en 1467, mort dans la même ville le 23 août 1540. Il était contemporain et ami d'Erasine, on les a comparés ensemble; Bude était plus grave et plus très avantageusement chez nous. profond. On a recueilli ses ouvrages en quatre volumes in-folio.

BUFFIER ( CLAUNE ), jesuite, ne en Pologue d'une famille française, le 25 mai 1661, mort à Paris le 17 mai 1757. Parmi tous ses ouvrages, celni qui a eu le plus de succès c'est sa Pratique de la memoire artificielle pour ap-sculpteur, florissait en 1540, et vivait prendre et retenir la chronologie, l'his- encore en 1573. Le château d'Ecouen,

toire et la géographie.

BUFFON (George - Louis Lε CLERC, comte de l'académie française et de celles des sciences, né à Monthart en Bourgogne le 7 sep er cet édifice. En 1564, Bullant fut tembre 1707, mort a Paris le 16 avril chargé par Catherine de Médicis de 1788 ; l'un des hommes dont la repu- bâtir le château des Tuileries, contation a augmente la gloire de la jointement avec Philibert de Lorme. France après le beau siècle de Louis La colonne astronomique engagée XIV. Son Histoire naturelle est un dans les murs de la balle au ble lui monument d'eloquence et de génie appartient aussi. qui nous est envie par tonte l'Europe; partout il a été égal à son sujet. Son vers le milieu du dix-sentième siècle, style a paru trop poétique à quelques esprits chagrins et juloux; mais à qui d'après ses plans la construction de convenait-il de peindre, sinon à l'historien des merveilless de la nature? et le moyen de peindre en maître architecte de la ville et membre de sans dérober quelquefois le feu sacré de la poésie l'Si Bullon paraît avoir payé quelque tribut aux faiblesses de l'humanité, c'est en se livrant à l'esprit de système ; à l'exemple de Bescartes, il a voulu donner une cosmogonie non moins ingénieuse peut-être, mais non moins chimérique que celle de ce philosophe. Il laissa un fils unique major en second du regiment d'Angoumois, qui a péri en 3785 à l'age de 50 ans, victime du tribunal revolutionnaire. Avant sa condamnation on lui demanda pour la forme s'il n'avait rien à dire pour sa defense : · Rien , répondit-il , sinon que je me nomme Butfon. . Ce nom seul eût dû suffire pour arracher à la mort, si à cette époque un nom illustre n'eût pas dant des finances et ministre d'etat eté un titre de coudamnation.

BUILLE ( JEAN-THEOPHILE GOT-TLIEB), philologue allemand, ne à Brunswick le 27 septembre 1763, mort dans la même ville le vo août 1821. La littérature classique lui doit ua grand nombre d'ouvrages importans, et son Histoire de la philosophie traduite en français, l'a fait connaître

BULAROUE . peintre gree , représenta dans un de ses tableaux une bataille où les Magnétas avaient été vaincus, tableau qu'au rapport de Pline, Candaule, roi de Lydie, acheta

au poids de l'or.

BULLANT (JEAN), architecte et qui a fondé sa réputation, est un des monumens dont la France peut s'honorer à juste titre. C'est le connétable Anne de Montmorency qui fit éle-

BULLET (PIERRE), architecte, ne élève de François Blondel , conduisit plusieurs édifices à Paris, et entre autres celle de la porte Saint-Denis. Il fut l'académie d'architecture. Il fit élever en 1674 la porte Saint-Martin; on lui doit encore l'Eglise de Saint-Thomas d'Aquin, faubourg Saint-Germain. Ce fut lui qui construisit le quai Pelletier. Son Truité d'architecture prati-

que a été souvent réimprimé. BULLIARD (PIEBRE), ne à Aubepierre vers 1742, mort à Paris en septembre 1793. Il a public plusicurs ouvrages sur la botanique qu'il cultivait. On lui doit Flora parisiensis, in-8; Herbier de la France, 5 volumes in-folio; Dictionnaire élémentaire de botonique ; Histoire des plantes vénéneuses de la France; Listoire des cham-

pignons, in-folio.

BULLION (CLAUDE DE ), surintensous Louis XIII. Ce fut sous sa surintendance que les premiers louis fu- | BURIGNY (JEAN LEVESQUE de) , de rent frappés en 1640. Il mourut d'a- l'Académie des Inscriptions, ne à nonlexie le sa décembre de cette Rheims en 1692, mort à Paris, le 8 aunce. Ses conseils furent souvent octobre 1755. Doven de la littérature

lieu. BUONAROTTI (MICHEL-ANGE), nevcu du grand Michel Ange, et que l'on appelle ordinairement le jeune, pour le distinguer de son oucle ; né à Florence en 1568, mort le 11 janvier écrits de ce grand homme, et sur la 1646. Les deux ouvrages qui lui donneut un rang dans la littérature italienne sout deux comédies intitulées. l'une la Tancia, et l'autre la Fiera. Cette dernière est divisée en einq iournées, et chaque journée en cinq actes, ou plutôt ce sont cinq comédies de suite sur le même sujet. Le langage ou est extremement pur, dit français, a volume in-8. M. Ginguené.

BUPALUS, architecte et statuaire de l'île de Chio, florissait l'an 540 avant J.-C. Il exécuta pour la ville de Smyrne une statue de la Fortune, et imagina le premier de la représenter

portant un embleme du pole.

BURGER ( GODEFROY - AUGUSTE ), poëte allemand, ne le 1 janvier 1748, et même de bizarreries, mais remarmort le 8 juiu 1794. Célèbre dans quables par la chalcur de l'imaginatoute l'Allemagne par une ballade tion. Après divers essais infructueux intitulée Léonore, et par un dithy pour arriver à une meilleure fortune,

titre Cantique des cantiques.

mort vers 1358. Il fut plusieurs fois dans les sociétés les plus brillantes recteur de l'université de l'aris, qui d'Edimbourg, ruinèrent son tempéle compte parmi ses bienfaiteurs. Il rament et causèreut sa fin prematuest moins célébre par ses Commentai- rée , le 21 juillet 1796. Il a paru en res sur Aristote que par son sophisme 1800, en 4 volumes in 80, une edide l'ane : Il supposait un de ces ani- tion complète de ses œuvres, qui sont manx également pressé de la faim et très estimées en Angleterre. de la soif, entre une mesure d'aroine de la soif, entre un seau d'eau faisant une égale dant des gardes prétoriennes et gou-

utiles au roi et au eardinal de Riche- française, savant, modeste, exempt d'envie sans intrigue, chercha et tronva le bouheur dans le travaii, Le plus estimé de ses ouvrages est la Vie d'Érasme, 1757, 2 volumes in-12, pleine de recherches intéressantes sur les part qu'il eut à la renaissance des lettres en Europe.

BURKE (EDMON), né à Dublin le 1 janvier 1730, mort le 8 juillet 1797. Il est particulièrement connu par différens ouvrages contre la révolution française, et par un Essai sur le sublime et le beau, qui a été traduit en

BURNS ( ROBERT ), poëte ecossais, né en 1769, tils d'un cultivateur du comté d'Ayr en Ecosse, dut à quelques lectures, et entr'autres à celle des poëtes anglais la révélation de son genie poetique qui se fit connaître par des chants populaires dans le dialecte écossais, pleins d'originalité rambe ou hymne nuptial ayant pour les habitudes de mauraises compagnies qu'il avait contractées, et que BURIDAN (JEAN), ne à Bethune, n'avait pu detruire son admission

impression sur ses organes, et de-verueur de Nérou, qu'il retint d'a-maudait: Que fera cet ane? Si on lui bord par la severité de ses mœurs. répondait : il demeurera immobile. (Voyez le portrait admirable qu'en Donc, concluait-il, il mourra de faim fait Racine, dans sa tragedie de Britanet de soif. Si un autre repliquait : Cet nicus). Il ne fut pas toujours aussi ane ne sera pas assez bete pour se sévère et partagea les depouilles de laisser mourir. — Done, conclusit-il, Britanuicus. Il mourut l'an 62 de il se tournera d'un côté plutôt que de J. C., ne sachant pas lui même s'il l'autre, done il a le franc arbitre, succombait à la maladie ou au poisou. Ce sophisme embarrassa les dialecti. Un autre Eurrhus (Antistius), beauciens de son temps, et son ane est père de l'empereur Commode, sut derenu fameux dans les écoles. | mis à mort par ce prince vers l'an

en décembre 1618, mort à Malines le éloge dans Brantôme. 30 avril 1700. Il a composé un grand grammes badines qu'il composuit cinquieme chant de sa Henriade. Le pour se distraire des douleurs de la duc de Guise donna à Bussy le comgoutte. Un autre de Bury, avocat de mandement de la Bastille. L'année Paris , vivant à la tiu du dix-huitième | 1591 le duc de Mayenne délivra Paris siècle, a laissé plusieurs ouvrages his de la faction des seize. Plusieurs d'entoriques assez médiocres de style, tre eux furent pendus, Bussy rendit dont : Eloge de Sully, in-12: Histoire de la Bastille à condition qu'on lui con-

congrégation de la doctrine chrétien- de maître en fait d'armes. Il vécut ne, ne le 5 février 1544, à Cavaillon , encore plus de quarante aus, et mouanrès avoir porté les armes et mené rut dans une profonde misère. nne jeunesse très-dissipée, embrassa à de sa vie, et mourut le 15 avril 1607.

Tite-Live et par Rollin. Elle est ce- cueillies par le P. Boubours , son ami, lebre par la générosité dont elle usa en 7 volumes in-12. Ses suppliques à envers dix mille Romaius qui après la Louis XIV sont humiliantes pour son bataille de Cannes s'étaient refugiés caractère ; il unissait la bassesse à la dans la ville de Canusium ; elle les vanité. On a de lui des memoires en 3 nourrit et leur fournit des habits et vol. Il était le consin de madame de de l'argent. Le sénat romain lui té. Sevigné. Son tils , évêque de Lucon , honneurs extraordinaires.

BUSCHING (ANTOINE FREDERIC), de la géographie et de la statistique 67 ans. modernes. It est surtout connu par vol. in-8.

Antoine de Clermont, avec legurl il tre tout à fait national. ctait en proces pour le marquisat de | BYNG ( Jour ), amirel anglais, fils

136, a la sollicitation de Cléandre, Renel. Il fut tué lui-même par la dont il avait dénoncé les coucussions, comte de Montsoreau, dont il voulait BURY (GUILLAUME), ne à Bruxelles séduire la femme. On trouve son

BUSSY LECLERC (Jaax), un des nombre de petites poésies latines, chess de la faction des seize pendant parmi lesquelles on distingue des épi- la tigue. Voltaire le fait parler dans le la vie de Honri IV, de Louis XIII, etc. serverait la vie, et se rendit à Bruxcl-BUS (Cesar de), instituteur de la les, où il reprit son premier metier

BUSSY-RABUTIN ( ROCER DE RA-50 ans. l'état ecclésiastique, se consa-BUTIN, comte de Bussy, connu sous cra à l'instruction des enfans du peuple le nom de ), ne le 3 avril 1618, mort et à la réforme du clergé ; secondé par la Autun le 9 avril 1693, Il se fit beaudouze de ses coopérateurs, il établit en coup d'ennemis à l'armée et à la cour 1502, dans la petite ville de l'Isle, puis par son caractère cau-tique. Avant à Avignon, sa congrégation , laquelle, l'ait un enuplet contre Turenne, celui-après avoir souliert beaucoup de con-ci écrivit au roi que M. de Bussy était tradictions, fut enfin approuvée par pour les chansons le meilleur officier Clément VIII en 1597; if la gouverna qu'il eût dans ses troupes. Il fut mia avec sagesse, malgre la cécite qui le plusieurs fois à la Bastille et euvoyé en frappa dans les treize dernières années exil, où il resta seize ans; ce fut le fruit qu'il retira de son Histoire amou-BUSA, dame de l'Apulie, citée par reuse des Gaules, Ses lettres ont été remoigna sa reconnaissance par des hérita de son esprit sans hériter de ses défants et de ses ridicules. Ha été cêlebré par Voltaire et Gresset, Il fut de né le 27 septembre 1724, mort à Ber- l'académie française comme sou père, lin le 28 mai 1793; un des créateurs et mournt le 3 novembre 1736, agé de

BUTLER (SIMULL), poëte anglais, sa géographie universelle en douze né en 1612, mort en 1680, Il est auteur du famenx poeme d'Hudibras, BUSSY D'AMBOISE ( Louis DE dont on vient de donner récemment CLERMONT ne), signala sa fureur une traduction française. Ce poème dans le massacre de la Saint-Barthé est plein d'esprit, d'originalité, de lemi. Il prolita du tumulte de cette traits vraiment comiques. Il a pour journée pour assassiner son parent les Anglais un autre mérite, c'est d'é-

d'un autre amiral. N'eyant pas réussit tique. Le Giaour, la Fiancée d'Abades . à détourner le ressentiment d'une na voulut agir pour le sauver, usais ce fut inutilement.

le 23 janvier 1788, mort à Missoloughi succès de ses efforts, et d'être lui-en Grèce, le 19 avril 1824. Sa famille mêuse l'Homère de la grande épopée était originaire de Normandie, et par dans laquelle il jouait un rôle glorieux. sa mère il descendait de la famille des La couronne de laurier n'ornera que Stuart. Il debuta dans la carrière lit- son tombrau. ves, qu'il publia sous le titre de Loisirs fondèrent Bysance, maintenant Conset dissipée, il ne fut puele que par dore prétend qu'il était contemporain occasion; mais dégoûté de bonne des Argonautes. Quelques anciens, heure des plaisirs du monde , il voya- disent qu'il fut le plus juste de tous gea pour se distraire, parcourut l'Es- les hommes; il y a obscurité, incertipagne, le Portugal et la Grèce : les tude et contradiction dans les auteurs deux premiers chants de son Childe sur son expédition et sur son règne. Harold sont le résultat de ce royage poe-

dans l'ue Minorque, où il avait été le Corsaire, prouvent combien sa envoye pour secourir le fort Saint Phi- verve etait susceptible de s'exalter par lippe, assiege par les Français, il fut le souvenir de la patrie d'Homère et disgracie; on lui fit son proces et il d'Aristide. Lallah, Possina, le Sieze de fut arquebuse le 14 mars 1757. Il alla Corinthe, le Manfred et Beppo, attesà la mort avec calme, et arant de su-tent la facilité et la souplesse de son hir son jugement il remit à l'officier talent. Ses tragédies sont les moins de l'amiranté un cerit dans lequel il heureuses de ses productions, qui ont déclare qu'il éprouve dans l'interieur toutes eté traduites en français : le lide sa conscience la satisfaction de s'é-braire Ladvocat en a publié plusients tre acquitté de son devoir avec tide- edit ons ; esperons que ses memoires en lité , etse qualille de victime destinée feront bientot partie , et qu'ils ne sont pas hibles, comme on l'a prétendir tion justement indignée. Voltaire dans quelques journaux; on les dit une histoire franche de sa vie. Eyron est mort en défendant la cause des BYRON (Georges CORDON, lord), Grees . de ses vers , de sa fortune et petit-fils du celèbre amiral Byron, ne de son èpre : il meritait de voir le

téraire par un choix de poésies fugiti- BYZAS, chef des Mégaréens qui d'un mineur. Sa jeuoesse fut orageuso tantinople , l'an 655 avant 1, C. Dio-

Moise. Il fut charge, avec ses deux ral de l'homme. Il fut membre de l'ins-frères Gerson et Mérari, de l'entre titut et du seuat, l'ami de Roucher, tien de l'arche et des vases sacrés du de Condillac, de Thomas, de Turgot,

CAATH, fils de Levi et aleul de pose les rapports du physique et du mode d'Alembert, et surtout de Mira-CABANIS (PIERER JEAN-GEORGE ), beau, dont il recut les derniers sonmédecin , philosophe et littérateur pirs ; Cabanis a publié le journal de la distingué , ne à Conac en 1757 , mort pulladie et de la mort de ce grand orale 5 mai 1808. Il a publié quelques teur. Cabanis a réuni au plus haut deouvrages purement littéraires, tels gré les qualités éminentes de l'esprit, que Mélanges de littérature allemande, les vertus de l'âme, la noblesse du caune traduction en vers de l'Hiade; ractère et l'exquise bonté du recur. il en a donné un plus grand nombre Cette dernière qualité, qui présidait à sur la niédecine; mais son grand ou-loutes ses actions, respire aussi dans vrage et le foudement le plus solide de tous ses ouvrages. Il n'v en a ancun sa gloire, est celui dans lequel il ex qui ne paraisse dicte par un ardent

les rendre meilleurs et plus heureux, gne d'Halvattes, père de Crèsus, ver-

gateur portugais, distingué par sa autre Cadmus, fils de Seythès, après naissance et ses talens militaires, fut avoir succede à son pare dans le goumis par Emmanuel à la tête de la seconde flotte que ce prince envoyait aux Indes. Un heureux basard le conduisit à la découverte qui a fait sa renommée : pour éviter les calmes de la gote d'Afrique, il prit à l'onest et se trouva le 24 avril 1500, à la vue d'une terre inconnue : c'était le Brésil. Ensuite il prit la route des Indes , er après une tempète qui lui coûta la moitié de ses vaisseaux , parcournt en conquerant les rivages de l'Inde, y etaldir les premiers comptoirs du Portu gal, reprit la route d'Europe, et mouilla dans le Tage, le 25 inin 1501,

CACHIN ( JOSEPH-MARIE- PRANCOIS) inspecteur-géneral des pouts et-chaussees, ne le 2 octobre 1707, à Castres, département du Tarn, mort à Paris, le 23 ferrier 1825, dirigea pendant vingt ans les travaux de la digue de Cherbourg, et s'est rendu célebre par l'achèvement de ce port, ouvert à l'Océan, depuis le mois d'août 3813.

DE VAUX ( ANTOINE ALEXIS), agronome, membre de la société royale d'agriculture . de l'académie rovale de médecine et correspondant d'un grand nombre de sociétés savantes, ne à Paris en 1745, mort en juin 1828, à Franconville, près de Montmorency, d'abord pharmacien à Paris, quitta cette occupation, pour s'adonner tout entier à l'economie rurale. On lui doit d'utiles améliorations dans la police de la salubrité publique, la suppression du cimetiere des Innocens, l'institution d'une école de boulangerie de concert avec l'armentier, et le projet des comices agriceles. Ses nombreux ouvrages out pour objet la chimie, l'agriculture, et l'éconquinie.

CADMES DE MILET, fils de Panque rompre la mesure des vers. Ces vérité. On distingue parmi ses ouvra-

amour des hommes et par le désir del deux écrivains florissairnt sons le ré-CABRAL (PIERRE-ALVAREZ), navi- la quarante-cinquieme olympiade, Cn vernement de l'ile de Cos, abdiqua volontairement et se retira en Sicile. Il y fonda avec quelques Samiens la ville de Zanele, appelée aujourd'hui Messine. Il est cité par Hérodote au sujet de la guerre de Xercès contre les Grees.

CAECILIUS, poëte comique latin dut à sa condition d'esclave le surnom de Statius, qu'il conserva et illustra dans la suite par son caractère et ses talens. Il naquità Milan, et fut le contemporain et l'intime ami d'Ennins. On cite de lui quarante comédies, dont il ne nous reste que quelques fragmens. Horace, Varron, Quintilien Ciceron et Aulu-Gelle, parlent de lui, relativement à l'art du théâtre. Il fut le protecteur du jeune Térence. Lorsque Caccilius eut acquis quelque réputation par son talent, il fut affranchi, et e est un rapport qu'il a de plus avec plusieurs poètes de l'antiquité.

CAESIUS BASSUS, poëte et grammairien latin , avait beaucoup de talent pour la poésie lyrique. Quintilien lui donne le premier rang après Horace; Pline en fait aussi un grand éloge : Perse lui adressa sa sixième satire. Bassus fut englouti avec sa maison de campagne dans l'eruption de Vesuve de l'an 79 de J .- C. Il ne nous reste de lui que des fragmens.

CAFFIERI (PHILIPPE), sculpteur, ne a Rome en 1634, mort en 1716. Ce fut le cardinal Mazarin qui le fit venir à Paris; Colbert lui donna un logement aux Gobelins, et l'employa dans divers travaux pour les maisons royales. Il eut quatre fils qui furent tous sculpteurs ; l'un d'eux , Jacques, mort à Paris en 1755, a laissé plusieurs bustes en bronze, parmi lesdion, passe pour être le premier des quels on remarqua celui du baron de tirecs qui ait écrit en prose; mais , Bezenval. Caffieri (Jean-Jacques ) , fils selou Strabon, la prose de Cadmus de ce dernier, ne en 1723 et mort le et celle de Phérécyde, son contem- 21 juin 1792, fut élève de Lemoine , porain, étaient encore une imitation et l'emporta sur tous ceux de sa fade langage poetique, et ils ne firent mille par le goût, l'expression et la de Quiquult, de Lulli et de Rameau, qui ornent celui de l'Opera; le buste d'Helvétius, et surtout la statue de Molière, qu'il fit par ordre du roi, et qui fut exposee au salon de 1787. Dans cette ligure Molière scruble épier le ridicule et les folies humaines, et se proposer de les retracer sur la scèue avec cette force , cet esprit et cette vérité qui n'appartiennent qu'à hii.

CAGLIOSTRO (le conite ALEXAN-DEE de ], celèbre aventurier, ne à Palerme le 8 juin 1743 de parens d'une médiocre extraction , et dont le vrainom était Joseph Balsamu. Il se fit principalement connaître en France par la fameuse affaire du coliier; il fut exilé et voyagea quelques annees, faisant toniours de nouvelles dupes. Arrêté à Rome le 27 decembre 1786 . et transféré au château Saint-Ange, on lui fit son procès :il fut condamné le 7 avril 1791, comme pratiquant la franc-maconnerie, à la peine de mort, qui fut commuce en une prison perpetuelle. On dit qu'il mourut au chàteau de Saint-Leun en 1795. Il se donnait pour grand alchimiste; en résumant toutes les opinions publices sur lui , c'était nu adroit charlatan,

le-Grand , où il fit de bonnes études , titut des 1800, prés le tribunal d'ap-

tauban , mort à Paris en 1159. Il est l'imprimerie et de la libraire auteur de deux tragédies , Pharamond

ges , qui sout en assez grand nombre ; Rameau , et ne meritaient guère ret les bustes de Corneille et de Piron, honneur. Il n'était pas cependant sans qui sont au fover du Théâtre Français intelligence dans la distribution de ses plans , et savait amener avec art des fêtes ingénieuses. Le roman de Grigri est de lui. Il a fourni plusieurs articles a l'Encyclopedia; mais l'on vrage qui luia fait le plus de réputa tion est son Traite historique de la danse, en 5 volumes, dans lennel on trouve des recherches entieuses. Il est cependant très loin des vues pleines d esprit et de talent que M. Noverre developpées dans ses lettres sur le même art.

CAILLE ( NICOLAS-LOUIS DE LV ) né à Rumigny, pres de Rosny en Thierache, mort le 21 mars 1762. celebre astronome, maître de la Lande et de Bailly, fut associé à la veritication de la méridienne, qu'il termina en quelques mois; nomme en son absence à la chaire de mathématiques du college Mazario, il justifia ce choix par les lecons élémentaires de mathematiques, de mécaniques d'astronomie et d'optique qui se succederent en peu d'années. Les numbreux mémoires dont il enrichit les volumes de l'academie des sciences, ses ephémérides. et ses calculs d'éclipses pour 1800 ans, insérés dans la premiere édition de l'art de vérifier les dates . 16moigneur de l'ardeur avec laquelle il se livrait à CAIHER (M.), officier de la legion ses travaux astronomiques. Curieux de d'honneur, éleve au collège de Louis- connaître et de verifier les étoiles australes qui ne se levent jamais sur l'hoembrassa la carriere du barreau, rison de Paris, il entrepriten 1750, puis celle du ministère public, subs- avec l'agrément de la cour, le voyage du Cap de Bonne-Espérance, et parpel de la Seine, en 1815, avocat ge- vint, en cent vingt-sept nuits, à deneral à la cour de cassation, il comp-terminer les positions d'environ dix rait plus de 30 aunées dans la magistra- mille étoiles. A son retour en France, ture, lorsqu'il obtint sa retraite au pour eviter les distractions et les imcommencement de 1832. Il est mort portunités, il se renferma, dans sa redu cholera le 15 avril de la même an- traite, reprit ses travaux avec une nounée, laissant la réputation d'un magis- velle ardeur, et pendant un Liver entrat iutègre , éclaire , laborieux , et tier , il passa les nuits couche sur les regrette de ses amis pour la bonte de pierres de son observatoire. Cet exces son cœur et la douceur de son carac- de fatigue hâta sa tin. Un imprimeurlibraire de Paris, du même nom, mort CAHUSAC ( Louis DE ), né à Mon- en 1740, est auteur d'une Histoire de

CAILLY ( Incores or ), on D'A. et le camte de Warwick. Presque tous CEILLY , chevalier de Saint-Michel , aes operas ont été mis en mosique par Iné en 1604 à Orleans, mort en 14-5, » laisse quelques epigrammes versi-Idue de Mavenne, lientenant-général thes naturelle ment.

d'Ere, Jalous de la preserence que le riens pretendent que lorsque Henri Seigneur accordait a sou frère Abel, IV assiègea Paris, ce fut Cajelan qui il attira ce dernier à l'écart et le tua, conseilla l'horrible invention de la fa-En punition de ce crime, Dieu le con- line faite avec de vieux ossemens radamua a errersur la terre.

pretre des Juifs. Ce fut lui qui inter- sovic en 159; , alin de determiner Serogen J.-C. et le fit condamner a mort, gismond a joindre ses armes à celles Deux aus apres il fut depose par Vi- des imperiaux contre les Turcs. Sa létellius , gonverneur de Sirie.

visalt sons Auguste, et se fit avec Goc. France, où il ne fot qu'un instrument cejus , son eleve , un grand pom dans de discorde et de guerre civile. Il moul'architecture. Caius, tils de Marcus rut en 1590, agé de 49 ans. Agrippa et de Julie , fille d'Auguste, CALABER, V. QUINTES. naquit l'an de Rome -54. Adopte par Auguste à l'à e de trois ans, il fut de lathénien, vivait dans le quatrième signe consul à quaturze, et partiten- siècle avant J.-C. Pline rapporte qu'il suite avec Tibere pour l'Allemagne, l'excellait à représenter des suiets cooù il lit ses premieres armes. Il fut miques dans de petits tableaux, in coproconsul en Asie ; blesse eu Arme. micis tabellis. nie, il vonlut revenir à liome, mais CALAMIS, sculpteur et ciseleur il mourut à Lymire, ville de Lycie, grec, florissait à Athèues, environ à l'age de 25 ans Cuius Titius ;, ce- 420 ans avant J.-C. Il excellait surtout lebre jurisconsuite de l'aucienue liu- la representer des chevaux, et fit plume, vecut, disent les uns, sous Cara sieurs belles statues. Properce a loue calla , les antres sous Adrien; quelques-uns areme le confondent arec Carus Cassius, dont Tacite parle souvent. Quoi qu'il en soit, Titius Caius l'âge de So ans suivit en Perse Alexanavait reuni l'eto-le des lettres à celle dre-le-Grand. Tombé malade, il ne deslois, llavait cerit sur plusieurs ma- se seutit pas le courage de souffrir, tieres et compose des Institutes, dont et se lit brûfer sur un bûcher daas la Justimien s'est beaucoup servi dans la sville de Pasagarde, en presence de composition des siennes. Ces institutes l'armée rangée en bataille. Alexaudre de Catus, un l'on retrouve encore les ne put le détourner de ce dessein. traces de l'élegance de l'auteur primitif, sont ordinairement à la suite du en Languedoc. Elevé dans la religion

corps de droit de Justinien. sur l'Evangile de rester soumis à Char-Geneve. Voltaire, qui etait alors à les X'le cardinal de Bourbon), et au Ferney, forma le projet de défeudre

du royaume. La bataille d'Irry rint CAIN, premier fils d'Adam et derauger ses projets. Quelques histoiuassés dans les cimetieres. Il fut enfin CAIPHE, surnomme Joseph, grand- rappele à Rome. Il fut envoye à Varllins, gonverneur de Syrie. | gatiou en Pologne ne lui réussit pas CAIUS POSTIIUMIUS, affranchi, mieux que celle qu'il avaitevercée en

CALACES on CALADES, peintre

son talent, et Pausanias cite un grand nombre de ses outrages.

CALANUS, philosophe de l'Inde. à

CALAS (Jean), né le 19 mars 1698, protestante, il vint s'etablir à Tou-CAJETAN (Herri , cardinal, en-louse où il embrassa la profession du voyé en France en qualite de legat à commerce. Le 13 octobre 1761, son lotere en 1559, par Sixte V. Sa mis- tils aine Mare-Antoine Calas, fut sion était de contribuer à l'election frouve étranglé dans la maison paterd'un roi catholique, mais il embrassa melle. Accuse d'avoir prevenu par le le parti de la ligue, et se mit a tra- meurtre de son fils l'abjuration que vailler de toutes ses forces, dit l'E- celui-ci voulait faire pour devenir catoile, pour emprener qu'on ne s'ac- tholique, Jean Calas fut condamne et commodat avec le Bearnais; il ne fut rompu vif le 9 mars 1762. Il protesta occupe que du soin de chercher à faire de son inqueence au milieu des tortunommer Philippe II , roi d'Espagne , res et en montant à l'echafaud. Après protecteur de France. Il faisait jurer sun supplice, sa famille se réfugia à

la mémoire de Calas, et sut vivement | Cenea et jeune frère de Caleb . qui intéresser le public à la cause de cette l'obtint. famille malbeureuse. Elle se rendit à Paris, et le 9 mars 1765, le conseil du peuple à Rome l'an 61 avant J. C. du coi declara Jean Calas et sa famille embrassa le parti de Cesar et lit la innocens. Les biens confisqués forent gaerre aux lieutenans de Pourpie. rendus. Le procès de Calas a fourni Pour prix de ses services il fut fait le suiet de plusieurs pièces de théà consul l'an 47 avant J.-C. : angès la tre; il a été traité par MM. Th. Lo-mort de Cesar il suivit le parti de mierro neveu, Laya, Chénier, V. Marc-Antoine. Ce fut lui qui cacha Ducange : Blin de Seinmore en a fait Vacron, inscrit sur les listes fatales

CALDARA ( POLYDORE), dit CAvage dans le Milanais. Ce peintre cé de cette importance logeat avec lui lèbre fut occupe par Raphael aux ga- sons le urême toit. leries de Vatican; il s'était aussi apdans la cathédrale de Messine.

une héroide.

nom de Caldéron. Molière , Searrou , un lils conun sous le nom de Carletto. et autres auteurs dramatiques fran-çais, ont souvent puisé dans le théa-tre de Caldéron. Le trop fameux Col-lot d'Herbois a imité son Alcade de lius. Il se rendit célèbre par son grand trat.

céda au partage d'upays conquis, Ca - Calepino mourut le 50 novembre 1511. leh réclama pour lui les montagnes CALIGNON (PIERRE-ANTOINE d'AM-et la ville d'Hébron. Sa demande lui BESIEUX de ), né prés de Londres

CALENUS (Q. Fesits), tribun des triumvirs, dans une maison du eampague où Mare-Aotoine allait sou-RAVAGE, naquit en 1495 à Cara-vent, sans se douter qu'un prescrit

CALIARI ( PAUL ), dit PAUL VEplique à l'architecture. Il fut assassine RONESE, célèbre peintre de Vérone, par son domestique en 1543, à l'âge naquit selon les uns en 1528, et sede quarante buit ans. Il fut enterré lon les autres en 1530 ; il monrut en 1588. Son tableau le plus fameux est CALDERON DE LA BARCA ( den celoi qu'en appelle les noces de Cana. Pedao ), célèbre auteur dramatique Il contient cent treute ligures , des espagnol, ná en 1600, mort en 1687. portraits de princes et d'hounnes il-Il lit sa première pièco de theâtre lustres de son temps. Ses pèlerins avant l'age de quatorze ans. Il fut d'Emmaus et son repas de Jesus-Christ d'abord soldat, et se consacrant en lebez Simon, sont aussi fort estimes. suite à l'église , en 1652 il obtint un Ses dessins ont de la réputation. Son canonicat à Tolède. Ses ouvrages sont frère Caliari ( Beooît ) , né en 1538, très-nombreux, et on ne les a pas l'aida en ce qui concernait les ornetous , puisqu'on dit qu'il en avait mens , la perspective , l'architecture , cumposé plus de quinze cents. Ses et ne refusa jamais ses consails à ses œuvres ont êté réimprimées à Madrid deux neveux, Charles et Gabriel ; il en 1726 et 1760, en dix volomes in-4. aimait tendrement le premier, et l'Espagne a eu plusieurs écrivains du mourut en 1598. Paul Véronèse laissa

Zalaméa sous le titre du Paysan magis. Dictionnaire en onze langues. Toute sa vie fut consacrée à cette entreprise . CALEB, fils de Jéphoné, de la tribu et son nom est passé dans notre langue de Juda. Député par Moise pour re-pour exprimer un recueil de notes et connaître la terre de Chanaau, il ras-d'extraits. ( Voyez la première satire sura le peuple estraye par le rapport de Boileau. ) Les diverses éditions de mensanger de ses collègues. Dieu, ir san Dictionnaire en prouvent assez le rité contre ces derniers, les sit tous succès et le mérite. La plus complete périr à l'exception de Jasue. Lorsque, est celle de Bale , in folio. Devenu d'après l'ordre du Seigneur, on pro- aveugle dans une extrême vieillesse,

étant accordée, il marcha sur Dabir, en 1729, mort à Ponthierry, près et promit la main de sa tille Ava au Melon, le 25 décembre 1795, a travainqueur. Ce fut Othouiel, fils de duit en vers français le poeme de

Claudien intitule Rufin. Il y a cu un auglais, ne en Écosse, auteur d'un

Henri IV.

Tes-Germanicus), fils de Germanicus puis 1688 jusqu'en 1800. Mort dans et d'Agrippine, naquit le dernier du l'état de Virginie mois d'anguste de l'an de Rome 765 à CALLESCHROS, architecte gree, Antium, Il fut élevé dans le camp de vivait à Athènes 544 ans avant J .- C. son père, et le surnom de Caligula Il fut un des quatre architectes que lui fut donné d'une petite bottine qui Pisistrate chargea de construire le temfaisait la chaussure militaire des lio ple de Jupiter olympien, qui ne fut mains, Tibère mourut, et Caligula lui tini que sept siècles plus tard, sous le succéda à l'âge de vingt-cinq ans ; il rigne de l'empereur Adrien. tête pour la couper d'un seul coup.

quadrupla la periode de Méton, dijour; par ce leger changement, sa perinde ramenait les mêmes positions du soleil et de la lune avec plus d'exactitude que celle de Méton ne le faisait au bout de 19 ans. Hipparque, par |qui vivait 508 ans avant J .- C. la suite , imagina un autre cycle beaucoup plus exact, et dont la durée était de trois cent quarante-cinq ans ; mais Athènes, où Lysandre Pavait place la Gréce , accontumée à ceux de Méton et de Calippe, ne Fadopta pas,

CALIXTE. If y a cu quatre paper de ce nom. Le premier souffrit le maetyre en 222. Le deuxième tint le premier concile général de Latran, en 1125. Le dernier, elu concurrem

quoique plus parlait.

reconsur par l'église comaine.

habile négociateur de ce nom sous ouvrage intitulé : Histoire impartiale des vices du gouvernement Anglais, en CALIGULA ( CAIUS-CESAR-AUGUS- Europe, en Asie et en Amérique, de-

CAL

fut proclame empereur par le senati CALLIAS. Il y a plusieurs personet le peuple aver le même empresse | nages de ce nom dans l'histoire d'A ment. Il ne tarda pas à surpasser Li- thènes: le plus aucien est le fils de bere en eruaute et a se livrer aux plus Phonippus, de la famille des Eumolaffrenses débauches. Il voulut se laire pides. Lorsque Pisistrate fut chasse adorer comme un dieu et se distingua d'Athènes , il fot le seul qui osa achesurtout par ses extravagances : il as- ter ses bions mis en vente par le peusneia son cheval au collège des prê-ple. Il ent un fils qui fut père d'un tres, et voulait le faire consul; il le second Callias. Celui-ci était dadoufaisait manger à sa lable. Un tribun que (porte-flambeau), seconde di-des gardes prétoriennes l'assassina la gnité des prêtres d'Eleusis. Plutarque quatrième année de son règne , l'an raconte à son sujet une apecdote as-41 de J.-C. Chéréa délivra ainsi le peu (sez singulière, qui lui fit donner le ple romain du tyrau le plus feroce, surnom de Laccopioutes (puits d'or). sans ancune verta, Caligula avait alors Il conclut avec Artaxerces cette paix vingt-neuf ans : ce monstre se plaisait celebre, par laquelle ce prince s'enà voir souffrir, et c'est lui qui souhai- gageait à laisser libres les villes greetait que le peuple romain n'eût qu'une ques de l'Asie, etc. Son fils fut père d'un troisieme Callias, qui fut aussi CALIPPE, astronome gree, inventa dadouque et se rendit célèbre par ses un cycle dont la dures était de prodigalités. Xénophon, dans son soixante-seize ans, c'est-a-dire qu'il Banquet, a laissé la description d'un repas qu'il donna. Xous avons encore minute sentement d'un quart de Callias, prète dramatique gree, lils de Lysimaque, qui composa des tragédies et des comédies ; Callias , historien, ne à Syracuse, et Callias, architecte gree, d'Arados en Phénicie,

> CALLIBIOS, Spartiate, se conduisit avec beaucoup d'insolence à comme harmoste, après la bataille d'Ægos l'otamus. Il approuva les mesines sanguinaires que prirent les tiente tyrans contre ceux do leurs concitoyens dont les richesses ten-

taient leur envidité.

CALLICLÉS, sculpteur grec, de Mégare. Un de ses meilleurs ouvrages ment uvec Alexandre III, ne fut pasfétait la statue de Diagoras, athlète vairqueur au pugilat. Il véent en-CALLENDER (Jours). historien viron 420 ans avant J.-C., et Pausanias fait de lui un grand éloge. Il y eut | de négocier avec les souverains, 2 vol. un autre Calliclas, peintre, qui ne in-12, reimprime a Paris, 1750. peignait que de petits tableaux, et sous le titre de Londres.

qui est loué par Varron.

CALLICRATES, architecte grec, florissait à Athènes 444 ans avant J .- C. Le temple celebre dit le Parthenon a immortalisé son nom ainsi que celui d'Ictinus, qui coopera à la construetion de ce monument éleve par l'éricles, dans l'Acropolis ou citadelle d'Athènes. Une partie des rolonnes . de l'entablement et des froutons, qui subsiste encore, suffit pour exciter l'admiration. Il y cut un autre Callierates dont Pline, Plutarque, Elien et d'autres, fout mentiou. Ce sculpteur s'attachait à faire des ouvrages d'ivoire d'une delicatesse et d'une petitesse excessives ; il avait grave des vers d'Homère sur des grains de millet, et fait un char attele de quatre chevaux, qu'on pouvait cacher sons une aile de mouche. Enlin, un troisième Callicrates, ne à Léontium, ville de l'Achaic, fut, par ses trahi-sous et sa cupidité, l'un des princiraux instrumens de la ruine de la Greee; il mourut vers l'au 147 avant J. -C.

CALLICRATIDAS , Spartiate , commeuca à se faire counaitre vers la fin de la guerre du Peloponèse, où les Lacedemoniens l'euvoyerent à Ephèse prendre le commandement de leur escadre. Il est cité par Plutarque et Ciceron. Dans une expedition maritime le vaisseau qu'il moutait avant été submergé sans qu'il pût se sauver, les Lacedemonieus furent completement défaits l'au 406 avant J .- C, Il est un des derniers qui aient conserve l'aucien caractère spartiate.

CALLICRETE, fille de Cvané. courtisane de l'Ionie. Anacreon parle dans nue de ses chansons de l'art avec lequel elle savait tyrauuiser les cœurs.

dans sou Théagès : e'est tout ce que Pou sait de cette Callicreté.

CALLIÈRES (Faaaçous de ), dé en | 1645 . a Thorigny . membre de l'Académie française, fut employe par

CALLIGÈNE, médecin de Philippe II. roi de Macédoine. Persee, fils de ce prince, avant tue son frere aine, Demétrius, avait éte oblige de s'eutuir. Lorsque Philippe tomba malade. Calligene connut qu'il touchait à sa tin; il dipécha des courriers a Persee, et jusqu'à son arrivee il cacha la mort du roi aux grands et an peu-

ple de Macédoine. Par ce moyen Persee s'empara facilement du trone, l'an 179 avant J.-C. Le recit de cet

evenement est dans Tite-Live.

CALLIMAQUE. On en compte trois : 1. Callimague, capitaine athenieu qui le premier fut revetu de la charge de polémarque on troisieme archoute. Il commanda l'aile droite a la bataille de Marathon , l'an 490 avant J.-t., et combattit avec tant de valeur qu'il fut trouvé parmi les morts perce d'un si grand nombre de traits, que son corps resta debout quoique prive de vie. s. Cullimaque, sculpteur, peintre et architecte, ne à Corinthe, se rendit celèbre dans les trois arts qu'il cultiva. Vitrove lui attribue l'elégante invention du chapiteau corinthien. Il inventa aussi le trepan dont se servent les statuaires pour fouiller dans le marbre. On n'est pas d'accord sur le temps où il vécut ; il est probable que ce fut 450 ans avant J. C. 3. Callimaque, celebre poète et littérateur, ne à Cyrène, ville grecque de la Libye. Il ne nous reste de ses nombreux ouvrages que des bymues et des epigranimes; on en a une traduction francaise faite eu prose par M. de La Porte du Theil, 1775, iu-8, et une autre plus recente de M. le docteur Petit-Radel. CALLIMEDON, orateur athenien,

contemperain de Demosthènes. Hest plus celebre par son goût peur la Platou fait allusion à cette chansou! bonce chère et les houtfonneries que par son éloquence. Il etait d'une societé de soixante personnes qui se reunissaient dans le temple d'Hercule à Digmies, bourg de l'Attique, pour dire et faire des plaisanteries. Phi-Louis XIV dans des négociations iut- lippe, fils d'Amyntas, roi de Maceportantes. Le plus remarquable de doine, leur envoya un présent pour ses ouvrages est le Traité de la manière qu'ils lui écrivissent ce qui se faisait de rois pour protecteurs.

Il est cité par Suidas.

CALLINIQUE, architecte, né à trouvait en Syrie en 670, à l'époque faire. où le kalife Mosvia menacait Constantinople. Il passa secretement dans le parti des Romaies, et leur porta la celebre invention du feu gregeois dont il était l'auteur. L'empereur Constantin Pogonat s'en servit pour brûler la flotte des Sarrasins auprès de Cizique, et il paraît que cette découverte retarda de plusieurs siècles la chute de l'empire d'Orient,

CALLINUS, orateur et poète grec. dont Stobée nous a conservé quelques vers. Il était né à Ephese. Athènee, Clement d'Alexandrie et Strabon, font mention de ce poète élégiaque. sans assigner l'époque à laquelle il appartient. On lui attribue l'invention de l'élégie : mais cette question se débattait du temps d'Horace, et n'est pas encore résolue aujourd'hui par les

éradits.

CALLIPATIRA, fille de Diagoras de Rhodes, célebre athlete. Mariee à Callianax, elle en eut deux fils: Eucles, qui remporta le prix du pugilat temple de Jerusalem pendant que aux jeux olymplques ; et Pisirrhodus, qui était encore cofant lorsque son par Judas Macchabée sur Nicanur, père mourut, et qu'elle forma ellemême aux exercices de la gymnastique. Il remporta le prix aux jeux olymse déguisant en maître d'exercice. Voyez le récit que Pausanias fait à ce sujet.

on se disait de risible dans leurs as- jouit d'une très-grande réputation. semblées; on voit que les rénoions de Lorsque Alcibiade revint à Athènes, gourmands et de chansonniers ne il amena avec lui Callipides, qui, resont pas modernes; mais ils n'ont plus vetu de ses babits tragiques, donpait, l'ordre aux rameurs. Quoique son jen CALLINICUS. Il y en a deux : l'un, fût affecté, et que ses mouvemens pe second fils d'Autiochus IV, dernier fussent pas très nobles, il se croyait roi de Commagène et de Jotapé ; l'au- un grand personnage, et avait de lui tre, sophiste et rhéteur, ne dans la très-benne orlnion, défaut qui n'a Syrie ou dans l'Arahie, qui vivait pas cessé d'être assez commun de nos sous le régne de l'empereur Gallien, jours parmi les gens de sa profession. Il ne nous reste de lui qu'un fragment il ne faut pas le confondre avec un de discours à la lonange de la ville de autre Callipides, espèce de bouffon Rome, où il enseignait l'éloquence. qui s'était exercé à ne pas sortir de sa place tout en ayant l'air de courir. Son nom était devenu proverbe, pour Héliopolis en Egypte, dans le sep-désigner ceux qui se donnent beautième siècle de l'ère chrétienno. Il se coup de mouvement pour ue rien

CALLIPPUS, Athénien, disciple de Platon, était ami de Dion de Sv. racuse, qu'il fit assassiner pour s'emparer de l'autorité; mais il fut tué la même année, 351 avant J.-C., par ses soldats mutinés, et avec le même peignard qui avait servi à assassiner Diog. - Un outre Callippus, Athénien. Els de Morocles, se distingua par sa valeur lorsque les Gaulois firent une luvasion dans la Grèce, l'an 279 evant J.-C., et fut général des Athéniens.

CALLISTE on CALLIXTE, était un affranchi en grande faveur sous Celigula, et qui mourut la buitieme année du règne de Claude. Adroit et fin , Il croyait , dit Tacite , qu'il était plus sûr, pour se conserver, d'user de precautions que de mesures violentes. Aussi conserva-t-il ses jours et ses trésors.

CALLISTHÈNE. Il fut brôld vif pour avoir mis le feu aux portes du l'oo y célébrait la victoire remportée

Timothée et Bacchides.

CALLISTHÈNES, né à Olynthe, ville de Thrace, environ 365 ans avant piques; elle assista à cette victoire en J.-C., philosophe grec , parent et disciple d'Aristoto, qui le plaça auprès d'Alexandre. Il accompagna ce prince dans ses expéditions; mais sa venite CALLIPIDAS ou CALLIPIDES, et son orgueil le lui rendirent insupacteur tragique contemporain de So- portable. Alexandre le fit périr à la phoele, quoique beaucoup plus jenne, suite d'une conspiration où il fut ac-

thènes, sa signala comme lui par sa du même nom, ne à Elis, s'illustra en haine contre Philippe et tout le parti jetant en bronze les statues de trente macédonien ; aussi fut-il un de ceux jeunes Sicilieus qui se noyerent dans m'Alexandre voulut faire chassor d'A-le détroit en passant de Messine à thènes après la prise de Thèbes; mais Reggio. Il fut cependant moins celeon parvint à l'apaiser , et Callisthènes resta dans sa patric. Il ne faut pas le confondre avec un autre Cailisthènes, général athénien, qui, après evoir vaincu Perdiccas, roi de Macedoine, ot fait une poix avantageuse avec lul . fut condamné à mort par les Athè-main , dit Aristote.

CALLISTRATE, fils d'Empédus, capitaine athénien. Pausanias rapporte qu'avant été vaincu près du fleuve Asinarus en Sicile, il se tit jour à travers les enuemis, arriva à Catane avec sa troupe, revint par le chemin de Syracuse fondre sur les vainqueurs qui pillaient sou camp, en lit un grand des siens, périt glorieusement après leur avoir donné le moyen d'échapper et de retourner chez eux comblés de gloire. Un autre Callistrate, fils de Callicrate, Athénien, fut l'un des plus célèbres orateurs de son temps. Demosthenes l'avant entendu plaider, fut si enchanté de son éloquence qu'il pour se livrer à la carrière oratoire, débit. Cet orateur fut employe dans plusieurs ambassades; il finit par être exilé ; ayant osé par la suite revenir à de travail à quarante deux ans. Athènes, sans être rappelé, il fut mis à mort. Il y a encore deux autres Callistrate. l'un sophiste, l'autre jurisconsulte; le dernier vivait sous les 25 octobre 1757. Parmi ses nombreux empereurs Sévère et Antonia Cara-Jouvrages, le meilleur et le plus utile calla.

CALLIXÈNE, orateur athénien, fit condamner à mort les généraux été traduit en latin, en allemand et qui avaient vaincu aux îles Argéruses, parce qu'ils n'avaient pas donné la sé-l'encore plus modeste que savant, il pulture aux morts. Bientôt le peuple écouteit les critiques et en profitait; détrompé força de fuir Callixene, qui il accueillait les jeunes gens qui monmourut misérablement.

cusé d'avoir trempé, l'an 5,8 avant d'Egine. Ses statues de Minerve, de J.-C., un autre Callisthènes, orateur Proserpine et son nom, sont cités par athènien, contemporain de Démos-Pline et Pausanias. Un autre statuaire bre que le sculpteur d'Egine.

CALLOT (Jacques), pointre, graveur et dessinateur, éleve de Claude Henriet, ne à Nancy en 1593, mort dans la même ville le 27 mars 1635. Il se livra particulièrement à la gravure on potit età l'eau forte, et il y a nions, qui s'en repentirent le lende | excellé. Les eurieux font le plus grand cas de ses ouvrages , recommandables surtout par la variété et la distribution des groupes, le contraste et l'expression des figures, le feu et l'abondance do son genie : il travaillait avec la plus grande facilité. Son œuvre est composé d'environ seize cents pièces. Ses dessins sont aussi très-recherchés; on y trouve en core plus d'espritque dans carnage, ct, se dévouant pour le salut ses gravures, auxquelles il doit cependant sa réputation. Henri, due de Lorraine, se l'attacha par ses bienfaits. Après la prise de Nancy, sollicité par Louis XIII d'eterniser par la gravure le souvenir de cette conquête, il sut résister aux offres séduisantes du monarque, ainsi qu'aux menaces des courtisans i . Je me couperais le abandonna toutes ses autres études pouce, répondit-il, plutôt que de faire quelque chose de contraire à et il convensit lui-même qu'il n'avait l'honneur de mon prince ou de ma jamaie pu égaler Callistrate pour le patrie. » Louis le Juste recut son excuse, et lui offrit une pension de 3000 livres, qu'il refusa. Il mourut épuise

CALMET ( dom Augustiv ), savant bénédictin, né près de Commerci le 26 février 1672, mort à Sénones le est son Dictionnaire historique et critique de la Bible, 4 volumes iu-folio. Il a en auglais. Ce laborieux écrivain était traient des dispositions, et les sideit CALLON, sculpteur grec, vivait de ses conseils et de ses livres. Il re-43a ans avent J.-C. Il était de l'île fuse un éveché pour se livrer à l'étude.

Son Histoire de l'ancien et du nouseau d'Essex, toutes sont détestables. Ma-Testament et ses Commentaires sont dame de Sévigoé ne haïssait pas les fort estimés et ont obtenu plusieurs grands coups d'épée que donnent les éditions. Voltaire a fait le quatrain béros de ses romans; mais le cardinal suivaut peur le pertrait de dons Cal-

Des oracles sacrés que Dleu daigua nous rendre .

Son travail assidu perca l'obscu-Il fit plus, il les crut avec simpli-

Et fut par ses vertus digne de les

entendre.

CALONNE ( CHARLES - ALEXANDRE de), né le 20 janvier 1754 à Douai, on son père était premier président du parlement, mort à Paris le 29 octobre 1802. D'abord avocat, ensuite avocat-général au conseil provincial d'Artois : procureur-général au parlement de Douai, maître des requetes, il devint contrôleur general des finances, et succeda dans cette partie à M. Necker. Il accrut par sa prodigalité personnelle, et son envie d'obliger, le déficit de l'état. Il provoqua la promière assemblee des notables, qui ne servit qu'à découvrir le mal sans y appporter de remède. Exilé par Louis XVI, il se retira en Angleterre en 1790; il y publia plusieurs ouvrages estimés sur la politique et sur le sliuances. Son caractere était franc et généreux, et il conserva beaucoup d'amis dans sa disgrace; comme bomme public, il mérite des reproches : la vanité l'aveugla ; il mit d'ailleurs trop peu de dignité dans sa couduite et de sévérité dans ses mœurs.

CALPRENÈDE ( GAUTIER DE COS-TES, seignour de la l, né à deux remans de Cléopatre et de Cussandre sont remplis d'imagination et ont fait les délices d'un siecle poli. La Calprenè de est moins counu aujourd'hui par ses ouvrages que par ces deux

vers de Boileau :

auteur gascon;

meure ton.

de Richelieu, quoique admirateurindulgent de la médiocrité, ne puts'empecher de dire d'une des tragédies de Calprenede, que le moindre de ses défauts était d'être écrite en vers laches : « Comment lâches ! s'ecria l'auteur : cadédis ! il n'y a rien de lache dans la maison de la Calprenède. » Vovez Briechė.

CALPGRNIE, femme de Jules-César, fille de Pison, rêva, la veille de sa mort, qu'ou assassinait son époux entre ses bras, et voulut vainement le détourger de se rendre au

sépat.

CALPURNIES-FLAMMA ( MARces), a mérité d'être placé auprès des Curtius et des Décius par un devouement aussi généreux, l'an de Rome 494. ( Voy. l'histoire de la première guerre punique. ) Un autre Calpurnius (Titus-Jule), contemporain de Nemésien, natif de Sicile, qui vécut dans le troisième siècle, a laisse sept eclogues ou idylies qui ne sont pas sans mérite et se rapprochent de celles de Virgile. Il y en a une traduction française estimee, de Mairault, 1744, in-8 , Bruxelles. CALUSO ( THOMAS VALPERGA DI

Coxti Di MASINO ) , né à Turin eu 1707, ebbé piemontais, savaut et littérateur, membre de l'Académie de Turin, correspondant de l'Institut de France, ami d'Altieri, qui l'appelait le nouveau Montaigne, fut directeur de l'Observatoire, astronome et professeur de gree et de langues orientales, et mourut le 1er avril 1813, lieues de Sarlat, mort en 1663. Ses laissant un grand nombre d'ecrits la-

tins, italiens et français.

CALVIN (Jean), tils d'un tennelier, ne à Noyon le 10 juillet 1509, mort à Genève le 27 mai 1564. Il fut le second chef de la réforme au seiziemo siècle, et donna son nom à sa Tout a l'humeur gasconne en un secte. Comme théologien, Calvin fut au premier rang des hommes de sou Calprenedo et Juha parlent du siècle par ses profondes connaiseances, par sa sagacité, et, comme il lla fait un grand nombre de tragé-s'en vantait, par l'art de presser un dies; mais, à l'exception du Comte argument. Comme écrivain il morite

de grande éloges; il fut eussi un grand (cond retour du roi, et mourut en juriscousulte et un politique tres-ha- 1850, à Saint Just, pres de Bruselles. hile : mals ce n'est pas à tous ces titres qu'il dolt sa plus graude celebrité: il mort en 1907, apres avair rempli di-est surtout comu commu chef d'un verses fonctions administratives et poparti de la reforme. Heureux si sa re- blie plusieurs ouvrages, est le fondanutation p'eut pas été souillée par le teur de l'academie celtique. sang qu'il a fait répandre l Ou peut tire dans Bossuet un parallelo entre le premier qui tit entendre aus Fran-Luther et Calvin.

sous le nom du brave Calvo, ne à Bar- la musique de Charles II. celonne en 1625, passa au service de France, défendit Maestricht contre Syrus. Il porta la guerre en Egypte le prioce d'Orange, qu'il força de pour la punir de sa revolte, et en tit la lever le sièce, devint lieutenaut-genéral, se distingua en 1688 et 89, et qui ne furent pas heureuses, et se limourut à Deinse, le sq mai 1690.

dite), celebre danseuse, née a Bru dans l'Assvrie, l'an 522 avant J.-C., xelles en 1710, debuta daus cette des suites d'une blessure qu'il s'etalt ville, vint à Rouen, puis à Paris, où faite à la cuisse avec son sabre. Il ne elle eut le plus grand succes, quitta laissa point d'enfans. l'Opera en 1751, avec que pension

de la cour, et mourut en 1770, mort à Paris en avril 1824. S'il n'eut pauvres, mort le 9 novembre 1625, XVI, il ne meriterait, comme hom- recbercha pendant une grande partie me public, à peu près que des elo- de sa vie les antiquités de la Grandependant tout le cours de sa longue tulé : Britannia descriptio, qui est de partis, e'se distingua par un grand es | des annales du regne d'Elisabeth. prit de moderation. - L'oncle du pre-Sermons , 1781.

fut force de quitter la France au se-plus savans meducins et des ples .

CAMBRY ( JACOUES ), ue en 1760.

CAMBERT, babile umsicien, est cais que contédie lyrique. Il mournt CALVO (JEAN - SACVEUR) , continu à Loudres en 1677, sur-intendant de

CAMBYSE, tils et successeur de conquete. Il fit d'antres expéditions vra à plusieurs aetes de cruante. Ce CAMARGO | Manua-Anna CUPPI , prince sanguinaire mourut a Echatane

CAMDEN ( GCILLATME ), célébre antiquaire, suruomme le Strabon, le CAMBACÉRES (J. J. RÉGIS de ), Varron et le Pausanias d'Angleterre. né à Montpellier le 15 octobre 1753, Ne à Londres en 1851, de parens pas vote la mort de l'infortune Louis conterre a l'abbave de Westminster. Il ges. On doit dire à sa louange que Bretagne, et publia un ouvrage intiexistence politique, et placé tres- venu la source où denuis cette énoque haut, il ne se reudit coupable d'au- ont puise tous les historieus d'Anglecuu acte arbitraire et rendit d'emi- terre; il parut pour la première tois nens services aux hommes de tous les en 1586. Il a aussi donne au public

CAMERARIUS ( JOACHIM 1) , littecédent se distingua dans la chaire, et frateur et savant universel, l'un demourut en 1803, laissant 3 vol. de grands hommes de l'Allemagne, et celui qui a le plus contribué aux pro-CAMBON (Joseph), ne à Mont-grès des sciences et des belles-lettres pellier en 1754, député du départe- dans le seizième siecle, par les boument de l'Hérault à la Convention, nes éditions et les versions qu'il a don se fit remarquer de bonne heure dans uées d'un très-grand nombre d'aules discussions sur les finances, et de- teurs grecs et latins, enrichies de vint en quelque sorto le ministre de commentaires, par divers ouvrages cette partie. C'est à lui qu'ou doit la dont la plupart out été long-tempformation du grand livre de la dette classiques et sont encore estimes aupublique. Pendant toute la durée du jourd'hui. Ne à Bamberg le 12 avril gouvernement impérial, il vécut au 1500, il mourut à Leipsick le 17 sein de sa famille, dana une eampa-erril 1574. Camérarius (Jonchio II), gue près de Montpellier, rentra dans son fils, né à Nuremberg le 6 novem-la Chambre des représentans en 1813, her 185a, estregardé comme l'un d'és

152

grands botanistes de son siècle. Ila a laissé des ouvrages fort estimés, en allemand et en latin, sur la botanique. Il monrut dans sa ville patale le 11 00tobre 1508. Ses quatre autres frères se firent aussi uno reputation brillante comme jurisconsultes et médecins. Un autre Camérarius, ne à Tubingen le 17 février 1663, contribua beaucoup à faire connaître la distinction du sexe des plantes, sur laquelle Linnée a depuis établi son ingenieux système. Il mourut le 11 septembre 1721, âgé de 56 ans, et laissa dix enfans.

CAMERS (JEAN), cordelier, est l'un des savans du quinzieme iècle qui ont le plus contribué au rétablissement des bonnes études. On lui deit un grand nombre d'éditions d'anteurs classiques à la plupart desquelles il a joint des notes. Il était ne en Italie en 1558, et mournt dans un âge. très-avance.

CAM-HO, empereur de la Chine, cétébre par sa justice , par ses talens , et par la protection qu'il accorda aux artistes et aux savans européens, mourut en 1724.

CAMILLA ( JACOMA SINTONIA VE-RONESE , plus connue sous le nom de ), née à Venise en 1735, entra à la comedie italienne, y fut applaudie comme danscuse et comme actrice . et mourut à Paris en 1268.

CAMILLE ( MARCES-FURICS-CAMIL-LUS), général romain, illustre par ses vertus militaires et civiles. Il fut cinq fois dictateur : accusé de péculat, il s'exila volontairement, et fut condamné à l'amende par continuace. Rome avant eté prise par les Gaulois, le sénat crut devoir le rappeler: il vint au secours de son ingrate patrie, et en chassa les barbares. Il mourut de la peste qui desola llome, l'an 365 avant J .- C. Un autre Camille (Furins), proconsul d'Afrique sons le regne de Tibère, délit les Maures et les Numides, commandes par Tacfarmas.

CAMINATZIN', nercu de Montezuma, empereur du Mexique, fit de vains efforts pour délivrer sa patric du joug des Espagnols, et périt les ac- femme ), fille d'un premier commis mes à la main au siège de Mexico, en des affaires étrangères, reçut sous les 1521.

CAMMA, venve de Sinatus, était célebre par sa beauté : Siporix étant devenu amoureux d'elle, avait fait périr son mari ; ayant appris cet assaasinat, elle dissimula son ressentiment et feignit de consentir à l'union qu'il sollicitaitavectant d'ardeur. Camma, après avoir prononcé les pareles et fait le serment d'usage, prend en main le vase qu'elle avait rempli de poison. en boit une partie et présente la coupe à Siperix, qui boit le breuvage qui lui est offert. Camma ne pouvant alora dissimuler sa joie : a Je meurs contente, s'écria-t-elle, mon époux est. vengé l » Ce trait bistorique a fourni a Th. Corneille le sujet de sa tragédie de Camma, reine de Galatie. Jean de Havs en avait déjà composé une en sept actes sur le même sujet en 1578. CAMOENS (Locis), le plus célè-

bre des poètes portugais, naquit à Lisbonne en 1517. Il se fit soldat, perdit l'eil droit d'un coup de fusil devant Centa, et ne fut pas récompensé. On mit dans l'oubli ses blessures et ses talens; indignė, il s'embarqua pour les Indes en 1553 : avant fait une satire qui déplut au vice-roi de Goa, il fut exile à Macao. C'est là qu'il composa sa Lusiade. Rappelé de son exil . il fit paufrage à l'embauchure de la rivière Mécon, en Cochinchine, et se sauva à la nage en tenant dans sa main bors de l'eau les feuilles de son poème, seul trésor qu'il dérobait à la mer, et dont il prenait plus de soin que de sa propre vie. De retour à Goa, il y fut persécuté par un nouveau vice-roi, et retenu en prison pour dettes. Cependant il revint à Lisbonne en 1569. seize ans après avoir quitté l'Europe. Il y tomba dans une si grando misere qu'un esclave, qu'il avait ramené de l'Inde, mendiait dans les rues pour fournir à sa subsistance. Entin le béros de la littérature pertugaise mourut à l'hôpital en 1579, dans la soixantedeuxième année de son âge. Quinze ans apres un monument lui fut elevé. La traduction française de la Lusiade, par Laharpe, n'est pas estimée.

CAMPAN ( HENBIETTE GENET , veux de son rere une éducation tel-

lement soignée qu'elle fut nommée jeunesse; à vingt ans il entra au serà 15 ans, lectrice des princesses fil-les de Louis XV; épousa en 1770 M. passa dans cette contrée, où, par Campan , secrétaire intime de la ses talens et sa benne conduite , il s'ereine, donna les preuves les plus tou- leva de grade en grade, et au bout de chantes de dévolumentà sa protectrice, trente ans il fut nomme à l'emploi de et voulut s'enfermer avec elle au Tem-gonverneur général à Batavia. Parple. Après le o thermidor, elle ou- venu au comble des honneurs et de la vrit à St.-Germain en Laye, un pen- richesse, iln'oublia point son origine, sionnat qui devint celèbre. Parvenu à et lit mettre un marteau d'artevre l'empire, Napoléon, plaça madame dans ses armoiries. Il est auteur d'un Campan à la tête de la maison d'E- ouvrage très-estimé : Histoire de la couen instituée par lui pour l'educa- fondation de Batavia. Il mourut dans tion des filles de la légion. Madame cette ville en 1695. Campan quitta cette place à la restauration, et vit sa famille en butte à des lieutenant-géneral , officier de la lerevers imprévus, perdit son fils uni- gion-d'honneur, géneral de brigade que, et mourut à Mantes le 16 mars en 1813, inspecteur-genéral de l'in-1822. On a d'elle des Mémoires suc la vie privée de Marie-Antoinette, reine activité après la révolution de 1850, de France , Paris , 1822 , 3 vol. in-80, et un traité de l'éducation des femmes, 2 v. in-80 , Paris, 1824.

CAMPBELL (Jran), due d'Argvie, né eu 1671, se distingua dans les batailles de Chamillier , d'Oudenarde et de Mainlaquet. Ambassadeur en Espagne en 1711, il y communoda en chef toutes les forces anglaises; en 1716, il força le prétendant à sertir du royaume, mourut en 1743, et

fut entercé à Westminster.

CAMPEN, architecte et dessinateur , né à Harlem , mort à Amsterdem en 1638. L'hôtel-de ville d'Amsterdam ayant été consumé par un inceudie, Compen le reconstruisit dans un style noble et majestueux. On prétend que ect édifice, le plus beau qu'il y sit en Hollande, coûta soixaute-dix-Luit millions.

CAMPER (PIERRE), médecin et naturaliste, né à Leyde le 11 mai 1722. mort le 7 avril 1789, concourut souvent pour les prix proposés par les academies, dont les plus renommées l'admirent dans leur sein , fut nommé en 1785, par l'académie des sciences, à l'une des huit places de ses essociés étrangers, fit plusieurs découvertes importantes consignées dans ses nombreux Mémoires, et a merite les éloges de Condorcet, de Vloq d'Azir et de Cuvier.

CAMPI ( LE BIRON TOCSSURT ), fanterie en 1819 et 1820, rentra en est mort à Lyon, le 12 oct. 1832, commandant la division d'infanterie en garnison dans cette ville, et dans un âge où il pouvait rendre de nou-

veaux services à son pays.

CAMPILLO (Dow Josess ner.). ministre de Philippe V , roi d'Espagne, publia en 174s, en espaguol, deux mémoires piquans, le premier intitulé : Ce qu'il y a de trop et de trop peu en Espagne, et le deuxième l'Espagne réreillée.

CAMPISTRON (JEAN GALABERT de), de l'académie française, né à Toulouse en 1656, mort dans la même ville le 11 mai 1723. Il obtint des conseils de Racine et fit un très-grand nombre de tragédies, parmi lesquelles on cite Andronic , Alcibiade , Phocion, Tiridate, etc., les opéras d'Acis et Galathée, d'Achille et d'Alcide. Toutes ses tragédies, à l'exception de Virginie et de Pompeia, furent tres-applaudies aux représentations, et ne soutincent pas ce succès à la lecture ; l'ordonnance en est sage et régulière, le style naturel, mais très-faible. Sa comedie du Jaloux désabusé propre qu'il avait plus d'une sorte de mérite. Ses œuvres, recueillies en 3 volumes in-12, ont eu dix ou douze éditions. Campistron denna des preuves de valeur à le bataille de Steinkerke : il accompagnait le duc de Vendôme , à qui il fut CAMPHUYS (JEAN), ne à Harlem attaché toute sa vie, et dont il fut le en 1634, fut apprent orfèvre dans sa secrétaire des commandemens. Son

frère Campistron ( Louis de ), fésuite, quait de jugement. Il fut l'ami de saint cultiva aussi les lettres, et suivit égale- François de Sales, Le Camus (Etienne) meut le duc de Veudôme dans ses

campagnes d'Italie.

CAMPOMANES (DON PADEO ROuniccez, comte de), celebre ministre Espagnol, de l'académie de Madrid, de celle des Inscriptions et Belies-Lettres de Paris, ué dans les Asturies an commencement du dix-buitieme siècle, fut disgracie, sontint sa disgrâce avec dignité, et mourut à Madrid eu 1789. On a de lui plusieurs ouvrages estimés sur l'histoire, l'économie politique, etc., etc.

lebre ne à Aix le 4 decembre 1660; mort à Versailles le 29 juillet 1744, s'unitanx premiers poètes de son temps blee coustiluante, puis à la Convenet travailla pour l'academie rovale de musique, dont il fut un des plus fer- grande part à la constitution civile et messoutions. On a de lui une foule de à toutes les discussions importantes tragédies-operas et de ballets, lotermédiaire entre Lulli et Rameau, il contribua autant qu'eux à tirer de la barbarie la unusique française. Ses compositions, sans être aussi savantes que celles de Ranicau, qui chez nous 1804. Le plus important de ses oucréa l'harmonic, out plus de paturel. de vérite que celles de Lully, et présentent un progres sensible vers le blice avec le texte eu regard . 2 vol. but indique au genie. Aujourd'hui el- io-4°, 1783. les ne seraient pas supportables.

CAMUEL, fils de Sephtan, de la tribu d'Ephraim. Il fut l'un de ceux designés par le Seigneur pour procéder an partage de la terre promise.

CAMULOGENE, géneral gaulois dont Cesar parle dans ses Commentaires. Il commandait en chef les Parisiens, dont le chel·lieu etait Lutétie, lorsque Labienus, lieutenant de Cesar , s'approcha de cette ville. Il périt

oublies, ainsi que ses sermons rem-cette compagnie rendit à son libraire.
plis de pointes et de quolibets. Il CANACHUS, sculpteur grec, frère stait le premier à convenir qu'il mau- d'Aristocles, et l'élève de Polyelète

cardinal, évêque de Grenoble, ne à Paris en 1632, mort le 12 septémbre 1707. Il a fait plusieurs ouvrages: les pauvres lurent ses amis rendant sa vie et après sa mort, car il leur laissa tout ce qu'il possédait; il était bon et indulgent. Un de ses cures se plaignait un jour à lui de ne pouvoir empêcher ses paroissieus de danser les dimanches etfètes. « Eh monsieur! répondit le prélat, laissez-leur au moius la liberté de secouer leur misère. »

CAMUS (ALEXANORE GASTON), avo-CAMPRA (ANDRE), musicien cé- cat du elerge, membre de l'avadémie des Inscriptions et de l'Institut . ne à Paris en 1740, deputé à l'assemtion, archiviste de l'état, prit une sur l'administration. Livre aux Autrichiens, il fut, en 1795 échangé contre la fille de Louis XVI, entra au conseil des Ciuq-Cents en 1796, en sortit en 1797, et mourut en vrages c'est la traduction de l'Histoire des animaux, d'Aristote, pu-

CAMUSAT ( JEAN ), célèbre imprimeur-libraire sous Louis XIII. C'était pour un auteur un titre à la faveur publique lorsqu'il s'était chargé de son manuscrit. Il avait pris pour devise la Toison-d'Or avec ces mots : Tegit et quos tangit inaurat. Il dut à sa reputation de ne publier que de bons ouvrages , d'étre choisi par l'académie française pour son libraire, lors de sa première organisation en 1634. En les armes à la main dans le combat li- cetto qualité il était tenu d'assister aux vre entre les Gaulois et les Romains seances et d'y servir commo d'huisdans la plaine d'Issy et de Vaugirard, sier. Plusleurs fois il fut chargé de CAMUS (JEAN-PIERRE), eveque faire pour l'academie des complimens de Belley, ne à Paris le 3 novembre ou des remercimens, et il s'en acquitta 1562, mort le 26 avril 1652. Il ceri-vit contre les moines, et les accabla en 1639, il fut errèté, dit Pelissou de railleries et même de turlupinades, dans son Histoiro de l'académie fransuivant le mauvais gont du temps. coise, qu'on lui ferait un service, et Ses romans spirituels sont à peu pres ce fut, ajoute t-il, l'honneur que

155

Cicéron et Pausanias parlent de ce sculpteur oc à Sycione, et qui floris-

sait 400 aus avant J .- C.

CANCLAUX | JEAN . BAPTISTE . Ca-MILLE, comte del , lieutenant-général des armées françaises, commanda deux fois en chef l'armée de l'Ouest, et sauva Nantes assiege par 60,000 Vendéens, Ambassadeur à Naples jusqu'en 1799, sénateur, pair de France, il mourut a l'aris le 30 décembre 1917.

CANDACE, nom commun aux

reines d'Ethinpie.

CANDALE (HENRI DE NOGERET , duc de CANDALE), lils aîue du fameux duc d'Epernon, servit le grand duc de Toscane contre les Turcs, commanda en 1614, dans la Valteline. contre l'Espagne, passa à Venise comme géneralissime, revinten France , commanda les armées de Guvenne, de Picardie et d'Italie, en qualité de lieutenant-géneral, et mourut en 1639. Louis · Charles-Gaston de Nogaret de Fois, duc de Candale, son neveu, se distingua dans les guerres de Catalogue, y commanda en chef, et mourut à Lyon en 1656, avec la réputation de l'homme le plus brillant et le plus galant de son temps.

succèda à son père; il aima les arts ; France en faveur de la Grèce.

la maison des Héraclides.

Rochelle, sous le règne de Charles régulières du théâtre espagnol. V, parvint, par un stratageme rapglais qui occupaient la citadelle.

qu'il n'egala point. Outre ses princi-[sieur nv], né à Amiens le 18 décensnaux ouvrages, il fit trente une sta- bre 16 10, mort le 23 octobre 1688. tues de bronze qui furent érigers dans Il fut trésorier de France dans sa pale temple de Delphes, en l'honneur trie. On lui doit un grand numbre des chels grees vainqueurs des Athe- d'ouvrages savans, parmi lesquels on nieus au combat d'Egos - Potamos, recherche surtout ses Glossaires grec et latin.

CANITZ / FREDERIC-RODOLPHE-Locis, baron de ), poete allemand, né à Berlin en 1654, conseiller d'etat sous l'empereur Frederie I et Leopold, passa pour le Pope de l'Allemagne, et mourut à Berlin en 1600. Ses poésies unt été publiées sous le litre de Délossemens poétiques, Berlin,

1700, in-12. CANNING ( Genrae ), ministre d'état anglais, ne à Londres le 11 avril 1770 . d'une famille ancienne , recut une excellente éducation, malgré la position de sa mère, réduite à prendre le parti du théâtre. A son entrée dans la chambre des communes, il soutint Pitt et suivit les différentes formes de ce ministère. En 1807 il se battit avec lord Castlercagh et fut blesse. En 1825, nommé gouverneur de l'Inde, il allait partir, quand la mort du marquis de Londonderry le tit appeler au ministère des affaires étrangeres qu'il occupa jusqu'au 12 avril 1827. Devenu premier ministre avec la faveur des Whighs qui rour la première fois, lui preterent leur appui, il mourut pauvre, le 8 août de la même année. Les graudes mesures qui signalent sa vie ministérielle, sont la reconnaissance des états de l'Amérique meri-CANDAULE, nomme Myrsile par dionale, le maintien de l'indépenles Grees, était fils de Myrsis, roi de dance du Portugal, et le traité conclu Lydie, de la race des Hérachides. Il entre l'Angleterre, la Russie et la

Pline en cite des preuves. Sa femme le danni de CANNIZARES (D. Joseph de la danse diverse de la cour de Madrid dans le dix-sepvanité. Herodote raconte cet évène-tième siècle. Il a composé un grand ment de cette manière, et Plutarque nombre de pièces, et il se distingua tout différemment. Candaule régna principalement dans la comédie d'indix-buit ans, et fut le dernier roi de trigue. On estime son Musico por et amor, et surtout son Domine Lucas, CANDORIER (JEAN ), maire de la pièce à caractères, et l'une des plus

CANO ( ALONEO OU ALEXIS ), ne à porté par Froissart, à chasser les An- Grenade eu 1600, mort en 1676, l'un des plus grands artistes que l'Es-CANGE (CHARLES DU FRESNE, pagne ait produits : il fut à la fois pelntre, sculpteur et architecte, Quand I diant un dessin qu'il lui donnait, en

CANO (SERASTIEN DEL), navigateur Biscaien , au dixième siècle , embarque comme maître à bord d'un des navires (la Conception ) de l'eseadre de Magellan, puis commandant du navire la l'ictoire, contribua en cette qualite à l'établissement d'un comptoir espagnol, reconnut les îles d'Amboine, Timor, Totor, etc., et arriva au port de San-Lucar en Andalousie, après une navigation de plus de trois ans. Mourut en 1526, pendant un nouveau voyage sur la mer du Sud. Cano (Jaeques), navigateur Portugais, découvrit le Congo, explora plus de 208 lieues de terres au delà du Zavre, et mourut à Lisbonne en 1480.

CANOVA ( ANTOINE ), marquis d'Ischia, celebre sculpteur italien, né en 1747 à Passagno dans les etats Venitions, mourut à Venise le 12 octobre 1822. Ses statues, ses bas-reliefs et ses autres ouvrages de sculpture sont ires-nombreux; on en compte plus de solxante-dix, parmi lesquels on remarque surtout son Mausolee de Clément XIV , l'Amour et Psyché couche , Psyche enfant , Madeleine repentante, l'un de ses chefs-d'œuvre, ou du moins le plus populaire de ses ouvrages, le Mausolée de Marie Christine, archiduchesse d'Autriche, Venus sortant du bain , le Mausotée d'Alfieri, la Concorde, etc. Il sut associer l'imitation de la nature aux beautés idéales de l'antique. Il avait eté appele à Paris en 1802 par Bonaparte, alors premier consul, et accueilli avec distinction. En 1815, lorsque les mouumens desarts reunis dans le musée du Louvre furent rendus à leurs aucieus propriétaires. Canova fut choisi par le pape pour présider à la reconnaissance et à la translation de ceux qui appar-

CANTACUZÈNE ( JEAN ), empeil n'avait pas d'argent pour faire l'au- reur d'Orient. D'une famille noble de mone, ce qui lui arrivait souveut, il Constantinople, favori et ministre rrenait un papier et faisait au men-ld'Andronic Paleologuo le Jeune, il usurpa l'empire apres sa morten 1342, lui enseignant où il pouvait le vendre, et le restitua eusuite à Jean Paleologue, son pupille, auquel il appartenait legitimement. Il se retira alors dans un monastère, où il écrivit l'bistoire de son temps en 3 vol. in fol. Il en a paru une version latine en 1603. Il fut grand prince, bon politique, excellent géneral, et regretté de ses suiets.

> CANTHARA, Agrippa, tétrarque de la Judée, lui fit obtenir la grande sacrificature: mais il fut obligé de s'en demettre en faveur de Matthias,

frère de Jonathas.

CANTHARUS, sculpteur grec, né à Sycione, trois cents aus av. J. C. fut l'élève d'Eutvehides. Il fit un grand nombre d'ouvrages recommandables. mais aucun ne fut range parmi les chefs-d'œuvre de i'art. Un autre Cantharus inventa ces vases de terre auxquels on donna le nom de Canthares.

CANULÉIUS, tribun du peuple à Rome, excita un soulèvement, à la faveur duquel il fit rendre, l'an 445avant l'ère chrétienne, le decret qui autorisait les alliances des plebeieus avec les patriciens.

CANUS (JELIES ), Romain mis à mort par l'ordre da l'empereur Caligula. Il mourut en vrai philosophe. Seneque l'admire dans son traité de

Tranquillitate animi.

CANUT Ier, roi d'Angleterre et de Dannemarck, monta sur ces deux troues réunis, l'an 1015, remplit à deux reprises le premier de ces royan mes, d'incendie et de carnage, vainquit la Suède, et conquit la Norwège. D'abord cruel et injuste, puis équitable et humain, il finit par être dévot et superstitieux, fit un pelerinage à Rome, couvrit le sol auglais d'eglises et de monastères, et mourut en 1036, après un règne de vingt ans, à Shaftstenaient à Rome. Il vint à cet effet à bury, ayant mérité le titre de Grand, Paris dans le courant d'août, avec le pour sa puissance et ses conquêtes, titre d'ambassadeur du pape. Comme plutôt que pour ses vertus. Son testail proceda fort rigoureusement, un ment assigna au premier de ses fils la ministre français lui dit qu'il aurait Norwege, au 2º l'Angleterre et au 3º du prendre le titre d'emballeur de S. S. le Dannemarek. - Plusieurs rois de même nom.

CAPELLA ( MARTIANES - MINEUSintitule Satyricon, espèce de petite encyclopédie en 9 liv., mélanges de prose et de vers. La dernière édition complète est celle de Lyon, 1619, in-8. - Un autre Capella , poète elegiaque, dont il n'est rieu resté, est loue par Ovide.

CAPITO ( ABTIES ), fils d'un préteur. Il fut l'un des plus grands juris-Tibère. Tacite ne l'a pas épargné.

qui arracha Appius a la vengeance de 1851; son meurtrier fut massacre sur la multitude, et fit adopter la loi que le champ et le frère de l'assassin fusille les tribuns seraient clus par les curies peu de jours apres. ct non par lestribus. Il marcha contre les Eques, et revint à Rome charge conjurés pour enlever, en 1515, aux d'un riche butin ; on lui décerna le Medicis l'autorité qu'ils avaient recousurnom de père des soldats. Aprius était appelé le tyran de l'armée. Consul une seconde fois avec O. Servilius Priscus, et vainqueur des Eques et des Volsques, il fut honore du triomphe; le senat et le peuple se rendirent avec lui au Capitole; il fut surnommé alors Capitolinus. Il fut nommé consul une troisième et une quatrieme fois, puis le fut une cinquieme et une sixième; enfin lieutenant-général du dictateur Mamercus Æmilius, il comhattit et vainquit l'armée des 1716, mort en 1775, bibliothéeaire Falisques, des Fidenales et des du roi, membre de l'academie des Véiens.

CAPITOLINUS (Julius), historien guste, a laissé les vics d'Antonin le de la bibliothèque royale. pieux, de Marc-Antonia le philosophe | CAPRARA (JEAN-BAPTISTE), car-(Marc-Aurèle), de Verus, de Perti-dinal, archevêque de Milan, comte nax, d'Albio, de Macrin, des deux et senateur du royaume d'Itolie, Maximin, de Maximin le jeune, des grand dignitaire de l'ordre de la cou-

Dancmarck et de Suède ont porté le bin, imprimées avec les œuvres de Spartien.

CAPO D'ISTRIA (JEAN, CONTE DE', Filix ), écrivain latin, ne, selon les ne à Corfou, conseiller d'etat de uns, vers l'an 490 avant J.-C., ou , se- l'empereur de Russie , scerétaire d'elon d'autres, dans le huitieme siècle tat, grand-croix de l'ordre de Saintde l'ère chrétienne, sous le règne des Vladimir, de la première classe, deux Gordiens. On a de lui un ouvrage grand-croix de l'ordre de Saint-Leopold d'Antriche et de celui de l'Aiglerouge de Prusse, était, en 1815, ministre plenipotentiaire en Suisse; appele à Vieune en 1814, il y prit part au congrés qui s'y tint, fut, à Hagueneau, un des trois commissaires charges d'entendre les propositions des einq plenipotentiaires francais, suivit son maître à Paris, où il consultes de son siècle. Auguste le conclut avec ses collègues le traité porta au consulat. Il flétrit son caraci de paix definitif avec la France, et le tère en devenant l'un des flatteurs de signa le 20 novembre 1815, Eleve depuisà la presidence de la Grece, il CAPITOLINUS (T. Quixeries), tint dans cette position critique une frère du célèbre Cincinnatus, fut elu conduite qui a éte jugee diversement, consul pour la première fois avec Ap- excita des mécontentemens et des haipius Claudius, pere du décemvir, Il jues qu'il n'était guère possible d'eviétait très-aimé du peuple; ce lut lui ter, et mourut assassiné en decembre

CAPÓNI ( AUGUSTIN), l'un des vrće l'année précedente, avec l'appui d'une armée étrangère. La conspiration avant été decouverte par son intprudence, lui et Paul Barcoli eurent la tête tranchée. Le celebre Machiavel, l'un des conspirateurs, après avoir été condamné à une prison perpétuelle, reçut sa grâce de Léon X.

CAPPERONNIER. Trois litteratears, tous pareus, oot porté ce nom. Le plus connu est Jean, neveu du précédeat, ne à Mont-Didier en Inscriptions et Belles-Lettres, après avoir publié des éditions de plusieurs romain des 3e et 4e siècle de J. C. , auteurs latins. Son neveu, Jean-Auun des six écrivains de l'histoire d'Au- gustiu, fut aussi un des conservateurs

CAPRARA (JEAN-BAPTISTE), cartrois Gordiens, de Maxime et de Bal- ronne de Fer, ne à Bologne en 1733,

Clément XIII. Légat à latere près le lmes cuites. gouvernement consulaire, il conclut

niève le 25 juillet. CARACALLA, empereur romain, ainsi nommé d'un habillement gaulois qu'il se plaisait à porter, paquit à Lyon en avril 188. Sa vie ne fut qu'un enchainement de cruautes et de folies. Il fit poignarder son frère Géta dans les bras de sa mère, et périr ses amis et les habitans d'Alexandrie qui n'avaient pas approuve ce crime. Il persécuta les savans, et épuisa toutes les provinces par ses impôts et ses exactions, pour enrichir les soldats qu'il voulait s'attacher. Une de ses manies fut d'imiter Alexandre, et ses expéditions militaires ne furent que des extravagances. Il acheta la paix des Germains à prix d'argent, et se decora du titre de Germanique, de Parthique, sans avoir vainen ni memel 800 avant J .- C. vu les Parthes. Un centenier des prétorieus le tua le 18 avril 217.

CARACCIOLI (LOUIS-ANTOINE DE), ne à Paris en 1721. Il était d'une branche de la maison napolitaine de ce nom, et d'un père ruine par le système de Law. Il voyagea beaucoup et jamais ne connut l'aisance de la fortune. La nomenclature des ouvrages qu'il composa pour vivre serait trop longue; il est surtout connu par les Lettres intéressantes de Clément il est reste malgre lui l'auteur, quoiqu'il ait proteste constamment qu'il quatre francs pour tout héritage.

bassadeur en France , en Angleterre , faires étrangères à Naples, et mon-d'amortume. rut en 1789. C'est à son retour d'An-

remplit avec distinction les missions le soleil de ce pays, et qu'il n'y avait que lui confièrent Benoît XIV et trouvé de fruits murs que des pom-

CARACTACUS, roi des Silures Je concordat qui rendit la paix à [ peuple de la Grande-Bretagne], l'église eatholique, sacra Napoléon brava pendant neuf ans la puissance roi d'Italie, dans la cathédrale de Mi des Romains. Vaincu et livre par Caslan, mournt à Paris en 1810, et fut trimandua, reine des Brigantes, chez inhumé dans l'eglise de Sainte-Ge Haquelle il avait cherché un asile, il fut conduit à Rome; il y conserva auprès de l'empereur Claude la tierté de son caractère. Celui-ci le renvoyal chargé de présens exercer dans sa patrie une puissance qu'il ne devait plus tourner contre les Romains. Il mourut l'an 54 de J .- C. Tacite a peint à grands traits l'héroïsme de ce roi qui a fourni le sujet d'une tragédie anglaise fort estimée.

CARANUS, fils d'Aristomidas aida Phidon, son frère, à monter sui le trône de ses ancêtres. Il se mit en suite à la tête des mécontens et les emmena dans la Macédoine, où i s'empara d'abnrd d'Edesse. Ayant en suite chasse du pays Mydas, roi de Briges, il jeta les fondemens dr royaume de Macédoine, vers l'ar

CARAUSIUS (Marces Arnécies Valérits), général Romain, né dans la Gaule-Belgique au troisième siècle de l'ère chrétienne ; charge par l'empereur Maximilien de protèger le côtes de l'Armorique et de la Grande Bretagne, passa dans cette île, s'y fit proclamer empereur, battit Maxi mieu, et le força à lui laisser la pos session de ce pays, fut associe à l'em pire, et bientôt après assassiné et 204 par un de ses officiers nomme Al XIV, Paris 1775, 2 vol. in-12, dont lectus, qui revetit la pourpre impériale.

CARAVAGE / MICHEL-ANGE DE ). n'en était que le traducteur; il mou-peintre, né à Caravaggio dans le Mi rut à l'aris le 29 mai 1803, ne laissant lanais, en 1569, mort en 1609. Hfu! à son fidèle domestique que vingt-ld'abord compagnon macon; mais bientôt s'étant appliqué à l'étude de la CARACCIOLO (Dominique) , mar peinture, il ne tarda pas à devenir quis, ne à Naples en 1716, fut am célébre. Il règne dans tous ses ouvrages un goût bizarre et irrégulier. Sor vice-roi de Sicile et ministre des af humeur querelleuse remplit sa vic

CARBON ( Cairs ), fut un des plus gleterre, qu'il disait en riant que la grands orateurs de son temps. Cicélune de Naples était plus chaude que ron en parle avec éloge. Il fut tribue du peuple et consul. Accusé par L. Crassus, il se donna la mort. Ciceron, savant orientaliste, ne à Paris en 1720 . dans ses lettres familières, parle aussi mort le 25 decembre 1783. Il passa du sénateur Carbon ( Arvina ), qui vingt aus à Constantinople : à son reperdit la vie dans le massacre que tit tour il fut pomme secretaire interau sénat le préteur Brutus Damasipus, prete du roi pour les laugues orientapar l'ordre de Marius le fils. Carbon les, censeur toval et inspecteur de la (Coeius Papirius), tils de Caius Papi- librairie. On lui doit l'Histoire de l'A. rius, fut soupcoune de complicite dans frique et de l'Espagne, sous la dominale crime de péculat dont on chargea la memoire de sou père. Il fut consul des Melanges de littérature orientale. avec Cinna et avec le fils de Marius. 1770, 2 volumes in-12, qui eurent et lutta contre Sylla pour lequel Pom- beaucoup de succes. pee s'était déclaré. A yant abandonne Rome 670.

tragique et comique, florissait un peu qu'est le fameux chant God suve great avant l'époque de Philippe, roi de George our king, etc. ( l'ieu conserve Macédoine. Il se trouva avec le philo- le grand George notre roi, etc.). Dans sophe Eschyne à la cour de Denys. Il ses poésies et chansons il conserva composa quatre-vingt-dix-buit pieces: toujours le respect dû à la décence, et Aristote et Diodore, en parlent avec un esprit de satire mesuree. éloge. Un autre poète tragique de ce CAREZ ( Joseph ), imprimeur à uom, et coutemporain du premier, Toul, mort sous-préfet de cette ville était d'Athènes. On lui attribue cent en 1801. Il était passionne pour le soixante pièces. L'obscurité de son perfectionnement de l'imprimerie, et style était passee en proverbe : C'est doit être consideré comme l'invendu Carcinas, disait-on pour désigner teur du clichage, procédé auquel tient une diction penible et entertillee. la beaute d'execution du stéreotypage.

nité de ses trois tils. CARDAN ( Jirone ), médecin et plusieurs types en un seul. géomètre, ne à Pavie eu 1501, mort mathématiques à Milan, et donne des tieux et donnait dans l'astrologie; mais la géométrie lui a l'obligation la suspension sert aux boussoles, pour ne jamais renverser, Il avait les dissurditės.

CARDONNE ( DEXIS-DOMINIOUS). tion des Arabes , 5 volumes in-12 : 4

CAREY ( HARRI ), poéte anglais l'Italie et son armée, il se réfugia en du dix-hustième siecle qui fut aussi Afrique, puis dans l'île de Cossura. musicien. Il vecut toujours dans un Conduit garotté aux rieds de Pont- etat voisin de l'indigence, et se tua pée, ce général le tit mettre à mort en 1744. Il y a beaucoup d'esprit et et envoya sa tête à Sylla, l'an de de gaite dans ses petits ouvrages. Il a publié entre autres un recueil de cent CARCINUS d'Agrigente, poète ballades anglaises, et c'est de lui

Aristophane tourna en ridicule la va- Il dounait à ses éditions le nom d'umotipes, pour exprimer la réunion de

CARIBERT ou CHEREBERT, en 1575 suivant de Thou, et en 1576 l'aine des fils de Clotaire I, eut en suivant Bayle. Il fut professeur de partage le royaume de Paris, et commenea à régner en 561. Il était ami lecons de médecine. Il était supersti- des lettres. C'est sous son règne que commença la puissance des maires du palais, qui dans la suite absorba celle de problèmes très-délicats, et on lui des rois. Il ne faut pas le confondre doit la lampe qui porte son nous, dont lavec Chérebert, son frère, roi d'Aquitaine. Il mournt en 567.

CARIGNAN (TBOMAS-FRANCOIS DE cours et les fantaisies d'un insense; SAVOYE, prince de), ne en 1596. sa dernière lolie fut de se laisser mou- Son caractère actif et inconstant le rir de faior, pour justifier la prédic- jeta dans plusieurs partis, et pendaut tion qu'il avait faite de sa mort. Ce fait vingt ans il fit la guerre avec succès. a été contesté. On a recueilli ses œu. En 1635 il commanda l'armée des vres en dix volumes io-lolio, compi- Espagnols; en 1658, battit le marélation immeuse de reveries et d'ab- chal de La Force, et lui fit lever le siège de Saint-Omer. Eu 1639 il en160

Chivas; d'autres places lui ouvrent été aussi mystérieuse que tragique; leurs portes, il se rend maître de l'abbé de St. Real u'a pas servi à Croscentin, et marche sur Turin, l'éclaireir. On n'est pas bien d'accord défendu par les Français : une suspen- sue l'épaque de la mort de cet infant sion d'armes l'y fait entrer. Après d'Espagne : plusieurs l'ont placee au l'expiration de la trève la guerre recommence : il est défait au combat de Quiers par le comte d'Harcourt. Il fit son accommadement avec Louis XIII, declaré généralissime des armées de France et de Savoie en Italie, il eut pour lieutenans Turenne et le comte de Praslin. Après les campagnes de 1645 et 1645, il se rendit à Paris, où il obtint toute la contiance du cardiual Mazarin. En 1654 le prince de Carignau fut fait grand maître de France à la place du prince de Conde, et fit d'autres campagnes. Il mourut à Turin le 22 jauvier 1656. Il avait epouse Marie de Bontbon-Soissons, dont il ent deux fils.

CARINUS ( MARCES-ATRÉLIUS ), empereur romaln qui succeda à son père Carus. Il avait de la bravoure, et défendit courageusement son empire: maisilse livra à la debauche et à la cruauté. Il fut tué dans un combat

auprès de Margus, l'an 284. CABLOMAN. Il v en a eu trois : 1. Carloman, fils ainé de Charles Martel et frère de l'épin-le-Bref. Il continua avec glaire les exploits de son père contre les Sarrasins, les Saxons, les Bavarois; mais dégoûté des combats il se tit moine , laissant les grandeurs et le trone à son frère. Il mourut à Vienne en Dauphine le 7 août 755. 2. Carloman . fils de Pépin-le-Bref et frère de Charlemagne, fut roi d'Austrasie et mourut en 771. après un règne de trois ans ; il était ne en 751. 5. Carloman, lils de Louisle-Bègue et fière de Louis III , ent l'Aquitaine et la Lourgogne, et mourut en 884 d'une blessure qu'un sanglier lui fit à la chasse. Il battit souvent les Normands.

CABLOS (Dox), fils dr Philippe II ct de Marie de Portugal, ne à Valladolid le 8 janvier 1545. Son père ayant déconvert les traces d'un complot contre sa personne, le fit empoisonner, disent les uns, d'outres

tre dans le Piemont, s'empare de l'astrophe de don Carlos paraît avoir 24 juillet 1568. Sa fin malbeureuse a foueni à Campistron, à MM. de Ximenes et Chenier, le sujet de trois tragedies. Otway , Schiller et Alficri, ont aussi mis D. Carlos sur la scène.

CARMONTELLE, né à Paris le 25 août 1717, y mournt le 26 décembre 1806. Ses Proverbes dramatiques, reimprimes plusieurs fois, lui ont assigné une place dans la littérature, et beaucoup d'auteurs comiques de nos jours y ont puise sans facon. Au talent d'écrire avec beaucoup de facilité, il joignait le taleut de peindre; il a fait les portraits de presque tons les personnages celèbres du dix huitieme siècle. Il s'amusait quelquefois à faire des transparens. Son Théâtre de campagne, 1775, 4 vol. in-8, et le Theâtre du prince Clenerzou, traduit en français par le baron Blenning, noms supposes, 1771, 2 vol. in-8, sont fort estimes; avec quelques développemens plusieurs comédies de ces recueils seraient dignes de la scène française. Il avait été lecteur du duc d'Orléans, et l'ordonnateur des fêtes que donnait ce prince. Il était devenu sourd sur la fin de ses jours , et nous l'avons entendu s'écrier au théâtre du Vandeville : a Il me semble que de mon temps les acteurs parlaient et chantaient plus haut que cela! .

CARNEADE de Cyréne, fondateur de la troisième académie, naquit vers l'an 218 avant J.-C. Son école érigeait en précepte un donte absolu, et différait peu de celle d'Arcesilas. Ses adversaires redontaient son éloquence. Cicéron en parle souvent dans ses ouvrages philosophiques. Il y a en deux autres Carnéades : l'un épicurien, qu'on a quelquefois confondo avec l'academicien et qui a vécu avant lui : il était Athénien ct disciple d'Anaxagore; l'autre était un poète qui faisait des élégies froides et obscures.

CARNOT LAZARS - NICOLAS - MARpretendent qu'il fut étranglé. La ca- guente) , ne à Nolay en Bourgogne,

tionnaire. Il a fait un grand nombre dans les vues d'architecture et dans d'ouvrages sur les mathématiques et la dessin. Il mourut en 1619, Carrola géométrie. Son Traité de la défense che (Annibal) n'est pas moins célèbre des places a obtenu beaucopp d'édi- que lui : plusieurs autres peintres du tions, et a été traduit dans toutes les même non étaient tous de sa famille. Jangues. Il cultiva les lettres et même | CARRÉ (Louis), geomètre feançais, la poésie légère par délassement. Ses de l'académie des sciences, ne en āgé de 36 ans.

célèbres auteurs italiens du seizieme moment où il allait donner son cours, aiècle, ne en 1507 à Citta-Nova, mort doyen de la faculté de droit. Il a a Rome le 21 novembre 1566. Il fut laisse plusieurs ouvrages de jurisprubon negociateur et scerétaire du duc dence fort estimés. On a donne de Parme. Il a fait pour ses compa- après sa mort une nouvelle édition triotes une Eneide italienne aussi de ses lois de la procedure civile, 3 belle peut-être que la latine le fut forts vol. in-4°, 1852. pour les Romains. On a encore de lui un recueil estimé de ses poésies et 1756, député de la convention, inferdeux volumes de lettres, que les Ita- nal boucher de Nantes dans la revo-

des Numantins, marcha contre le 15 décembre 1794. consul romain Quintus Fulvius, Ipil livra bataille et le défit; mais emporté savant Espagnol, né sur la fin du par son ardeur à la poursnite des xvie siècle, trouva le premier dans sa fuyards, il fut chargé par la cavalerie patrie l'art d'enseigner les lettres aux romaine, et mourut les armes à la sourds-muels et de leur donner quelmain, l'an 155 avant J .- C.

tillerie, commandeur de la légion-s'en occupa avec un grand succès. d'honneur, ne à Brunbautel (Aisne) le 25 juin 1774, entra au service en né à Rennes lo 23 février 1760, mort 1790 , parcourut successivement les le 15 mars 1821. Ce hienfaisant et grades subalternes, devint colonel du vertueux ceclésiastique a public un buitième régiment d'artillerie, direc-grand nombre d'ouvrages de morale teur d'artillerie à Valenciennea sous et de piete, parmi lesquels on disa restauration, obtint sa retraite en tingue les Ecaliers vertueux, 2 vol. 1821, après 62 ans de services, et

CARPE, I'nn des soixante-douze saint Paul, qui par reconnaissance lui mes, devint general, battit les fédédonna son manteau et ses livres.

mourut à Paris le 8 mai 1832.

le 13 mai 1755, mort à Magdehourg, pele en Italie Carracci, naquit à Bo-en août 1953. L'bomme politique logue en 1555. Ses plus heaux mura-n'appartient pas au cadro de ce die ges sont dans cette ville; il excella

vertus furent le désintéressement et 1663, mort en 1711, élève de Mallela probité. C'est lui qui a fait adop- branche, a laissé plusieurs Mémoires ter pour la France les méthodes d'ene dans la collection de cette academie, seignement mutuel de Bell et de et dans le Journal des Savans. Corré Lancastre. Son fils , capitaine du gé. (G.L.J.), célèbre jurisconsulte, occupa nie, est mort à Paris vers la fin d'août près de 30 ans, la chaire de procedure 1832, victime de l'épidemie , à prine et de législation criminelle à Rennes: il y est mort subitement en mars CARO (ANXIBAL), l'un des plus 185s, d'un anévrisme au cœur, au

CARRIER (JEAN-BAPTISTE), né en liens regardent comme un vrai mo-dèle de la bonne prose italienne. | pour être livre à l'exécration de la CARON, chef des Celtibériens et postérité. Il périt sur l'échafand le

CARRION (EMMANCEL-RAMITZ DE ). que usage de la parole, et s'il n'en CARON (LE BARON PIERRE-Loris- fut point l'inventeur, du moins il fut Augusts), maréchal de camp d'ar-lle seul qui l'exerca de son temps, et

CARRON (GET TOTSSHITT-JULIER).

CARTEAUX (JEAN-FRANÇOIS), genéral des armées républicaines, fils d'un soldat, né en Franche-Comté en disciples de 3.-C. Il logea chez lui 1751, quitta la peinture pour les arralistes en plusicurs rencontres, et con-CARRACHE ( Loris ), peintre ap l'serva Marseille à la république ; épronva deux destitutions, et n'en servittl'an 185, la deuxième année de sou pas la Convention avec moins de zèle règne. Des ibistoriens disent qu'il fut le 15 rendémisire. Administrateur à frappé d'un coup de foudre dans sa la loterie, puis commissaire dans la tente. Il fut mis après sa mort au principauté de Piombino, il revint rang des dieux.

en France, et mourut vers 1807. d'Hercule, fils de Machée, general plus élégans du xvie siècle, oé à Mu-Carthaginois, mis à mort l'an 530 gello près de Florence, le s8 juin avant J.-C. Carthalon, general Cartha- 1503, entra dans les ordres, et s'attaginois, envoyé en Sicile après la de cha aux deux cardinaux Alexandre faite de Régulus, assiègea et prit Farnèse, dont le premier devint, en Agrigente, et remporta de grands 1554, pape sous le nom de Paul III. avantages sur les Romains. Rappele Nomme eu 1554, archevêque de par le senat de Caribage, parce qu'il Benevent, puis nonce à Venise, il s'était reudu odieux par des rigueurs fut rappele à Rome par Paul IV. déplacées, il fut remplace par Apul- qui le lit secrétaire d'état, et dont la car Barca, père d'Annibal. Carthalon, l'aveur lui promettait le chapeau de général de la cavalerie carthaginoise, cardinal lorsqu'il mourut le 14 noaccompagna Aunibal dans son espé-vembre 1556. Celui de ses ouvrages dition d'Italie. Après la bataille de en prose qui lui a fait le plus de ré-Cappes, ce fut lui qui vint à Rome putation, est son traité intitule : Il Gaoffrir des conditions de paix, et qui luteo, Florence 1560, in-80; ses Poésies recut l'ordre de sortir avant la nuit Lyriques italiennes, sont comparées des terres de la république. Il com- pour l'elégance et la pureté du style, manda ensuite la garnison de Ta-la celles du Bembo, et ne contribuerente, et, surpris par les Romains, rent pas moins au rétablissement du fut passe au fil de l'épee avec les goût l'édition la plus complète de siens, l'au 200 avant J. C.

CARTISMANDA, reine des Brigan- 3 vol. in-4°. tes dans la Grande - Bretagne, sous du territoire des Brigantes.

petit dictionnaire de l'argot des vo tus, il mourut à Madrid eu 1566.

CASA (JEAN-DELLA), oroteur et CARTHALON, grand - prêtre poète Italien, l'un des écrivains les ses œuvres est celle de Venise, 1751,

CASAS (BARTHÍLEMY DE LAS), l'empire de Claude, embrassa le parti évêque de Chiappa dans le Mexique, des Romains, vers l'an 43 de J.-C. et ne à Séville en 1474: Il accompagna poursuivie par son mari Vénusinus Colomb dans les Indes, et cousacra qu'elle avait quittée, chercha un asile sa vie à reprimer la cruaute de ses dans leur camp. Les Romains à la concitoyens et à servir les Indiens. faveur de ces divisions , s'emparèreut Son Troité de la destruction des Indes fut traduit dans toutes les langues. CARTOUCHE (Louis-Dominique), Marmoutel, dans ses Incas, fait de fameux handit dont le nom est de Las Casas ux portrait admirable et venu populaire et synonyme de vo- vrai. Après avoir passé cinquante ans leur et de brigand. Il fut executé en dans le Nouveau-Monde, et traverse place de Grève le 28 novembre 1721. douze fois l'Ocean pour aller plaider Legrand a fait représenter une come-en Espagne la cause des Indiens, il die qui avait son nom pour titre, et se demit de son évêche, et revint en Grandval a donné au public un 1551 dans sa patrie, où, après s'être poeme assez mediocre intitule : Car immortalise par sou active bienfaitouche ou le cice puni. Il y a joint un ance et la pratique de toutes les ver-

CASAUBON (Issac DE), né à Ge-CARUS (Marcus Atributs), empe- nesc le 18 ferrier 1550. Il fut profesreur romain, ne à Narbonne, d'autres seur de grec dans sa ville natale, puis disent à Rome, succeda à Probus à Montpellier, et sut appele par llenl'au 282. Il dut son élévation à son ri IV à Paris, pour occuper le même mérite, défit les Sarmates, les Perses, poste. Il obtint bienter la place de et mourut au milieu de ses victoires bibliothécaire du roi. Il moutre touinnes un esprit de paix dans les que-fen 167a , était fils d'un oquitaine de relles de religion, et chercha à plaire à la fois aux catholiques et aux protestans. On a de lui de savans commentaires sur plusieurs auteurs anciens. Sealiger disait de celui qu'il publia sur les satires de Perse, que la sauce valait mieux que le poisson. La nomenclature de ses livres serait ici trop longue. Il mourut à Londres le ser juillet 1614. Son file cultiva aussi les lettres avec succès.

CASAUX (CHARLES, marquis de ), membre de la société royale de Loudres , propriétaire à l'île de Grenade . s'occupa beaucoup de la culture de la canne à sucre, et réfuta par son exentple l'opinion qu'elle ne pouvait se faire avantageusement que par des negres esclaves: de retour en France. il fit quelque séjour à Paris, où il était considéré dans les meilleures sociétés par l'agrément de son esprit; passa à Londres après le 10 août 1792, et y mourut en 1796, dans un âge avance. Ses ouvrages lui ont fait un nom parmi les publicistes.

CASSAGNES ou CASSAIGNE (Jacours), né à Nimes le 1er août 1636. Il fut de l'académie française en 1662. Prédicateur et poète ridiculisé par Boileau, sa raisou s'en altera, dit on, et il mourut à Saint-Lazare le 19 mai 1671.

CASSANDRE, fils d'Antipater, passa en Asie peu de temps avant la mort d'Alexandre le Grand, prévenu contre lui par les accusations d'Olympias. It ent ensuite le gouvernement de la Macédoine et de la Grèce, et mourut l'an 298 avant J .- C. Il aimait les lettres : mais l'ambition le rendit eruel envers la mère et les enfans d'Alexandre. - L'un des plus savans et des plus judicieux théologiens du seizième siècle se nommait Cassandre. Un écrivain du dix-septième siècle a aussi porté ce nom. Boileau l'a dépeint sous le nom de Damon dans sa première satire; il n'en a pas moins fait une traduction française de la Rhetorique d'Aristote, la meilleure que l'on ait eue long-temps, et dont Boileau lui - même faisait le plus grand cas.

navire marchand. Il se signala à la tête des flibustiers qu'il commandait. Il fut chargé de saccager les possessions des Portocais et des Anclais. En 1713 il fut fait capitaine de vaisseau et chevalier de Saint-Louis. Avant laissé celiapper des propos iniurieux contre le cardinal de Fleury , premier ministre , il fut enfermé an châtean de Ham, où il mourut en 1740.

CASSAS (Louis Francois), peintre et architecte, ne en 1756 à Azay-le-Féron (Indre), clève de Vien et de Lagrence jeune, parcourut la grande-Grece, visita l'Istrie et la Dalmatie où il dessina un grand nombre de monumens antiques, et joignit à ces dessins un itinéraire intéressant nour le commerce et les arts. Cet ouvrage a été publié sous le titre de Voyage pittoresque de l'Istrie et de la Dulmatie, 1 vol. in fol. Son Voyage pittoresque de la Phénicie, de la Palestine et de la Basso Egypto, offre une riche collection des monumens les plus remarquables de l'Asie-Mineure, et les treste livraisons qui en ont paru font regretter que l'auteur ne l'ait point terminé. Ou voit aujourd'hui à l'Institut ses 74 modeles des chefs-d'œuvres d'architecture des différens peu ples. Cet artiste mourut le 1er novembre 1787 a Versailles, inspecteurgénéral et professeur de dessins de la manufacture royale des Gobelins.

CASSELIUS ou CESELIUS (Ar-1ts), jurisconsulte romain distingue par son éloquence, et dont parle Horace dans son Art poétique. Il fut questeur et refusa le consulat qu'Auguste voulait lui donner. Son attachement pour la liberté et l'ancien gouvernement de Rome ne se démeutit jamais. Il en parlait sans crainte avec beaucoup de liberté, parce que, disait il, il était âgé et sans enfans.

CASSINI. La famille de ce nom est fertile en hommes célèbres dans les scieuces : 1. Cassini ( Jean-Dominique), né à l'érinaldo, comté de Nice, le 8 juin 1615, fameux astronome : il fut charge par Lonis XIV de continuer la méridienne de l'obser-CASSARD (Jacques), ne à Nantes vatoire de Paris , commencée per

Picard, et inventa la méthode de re- précieux qui auraient péri dans le présenter les éclipses du soleil pour desordre des guerres d'Italie. Il comtous les habitans de la terre. L'astro- posa plusieurs ouvrages; on co a nomie lui doit plusieurs découvertes publie à Rome une édition en a vol. importantes. On a de lui plusieurs in fol., 1670. Il vécut plus de cent traités sur les planètes et des mémoi- ans, mais on ignore l'époque précise res estimés. Devenu aveuzie à la suite de sa mort. de ses longs travanx, il mourut le 141 avril 1851.

nonce), bistorien latin et ministre tint ferme à son poste, et fut dégage de Théodoric, roi des Goths, naquit par un des lieutenans de César. Il reà Squillace vers 470. Il abtint le cut 20,000 sesterces et fut nommé consulat, fut prefet du pretoire ; et, premier centurion de la légion. Casfatigué par cioquante années de sius (Caius-Longinus). Il fut le mo-travaux essidus, il se retira dans sa teux et l'un des chefs de la conjurapatrie et fonda le monastère de Vistion qui fit périr César. Ne voulant viers, en Calabre. Il recueillit de pas survivre à sa defaite dans les bons manuscrits qu'il faisait copier et champs de Philippes, il se fit trancher copiait lui-même. Il lit de ce geure la tête par son affranchi Pindarus, de travail une occupation réglée des l'an de Rome 712. Brutus l'appela le moines, et la littérature ancienne lui dernier des Romains. Cassius (Avidoit la conservation de monumens dius fit voir de bonne heure une

CASSIUS VISCELLINUS ( SPUseptembre 1712. 2. Cossini (Jacques), 2005, fut trois fois consul arec Opiter fils du précédent, né à Paris en 1677. Virginius ; ils reçurent les honneurs mort dans sa terre de Thury le 16 du triomphe après la prise de Poavril 1756. Il berita des talens de son maetia, Il fut encore plus tard deux pere, et lui succeda à l'academie des fois consul. Entin , accuse d'avoie sciences. On a de lui deux ouvrages voulu usurper le suprême pouvoir. fort estimés : les Élémens d'astrono-il fut precipité du haut de la roche mie, avec les tables astronomiques, Tarpéienne: sa maison fut rasée et 2 vol. in 4: Grandeur et figure de la remplacre par un temple éleve a la terre, in-4. 3. Cassini de Thury (Cesar-Idéesse Tellus. Cassius Hermina, qui Fraoçois), ne le 17 juin 1714, direc-Idorissait vers l'an de Rome ôn8, avait teur de l'observatoire, fils du prece-composé quatre livres d'annales qui dent. Il fut de l'academie des sciences sont souvent cités par Pline , par à vingt deux ans. Il s'occupa de la Aulu-Gelle, par Servius et par Mavérification de la meridienne, et y rrobe. Cassius-Sererus (Caius), poète corrigea des erreurs. On lui doit une latin du siecle d'Auguste, partisan Carte genérale de la France en cent sougueux du système republicain et quatre-ringt-deux sentilles, où les plus l'un des meurtriers de César. Il surpetits details sont rendus avec fidelité. vécut long-temps à cette grande ca-Il mourut de la petite-vérole le 4 tastrophe. Quintilius Varus le tua septembre 1784. Son magnifique ou-par l'ordre d'Auguste. Cassius avait rrage, dit Carte de Cassini, lit une re- composé des poemes, des élégies, des volution en geographie, et a servi de satires, des épigrammes et quelques modèle à tous les grands travaux exè- tragédies. Cassius (Lucius Longinus), entes depuis dans ce genre. 4. Cassini tribun du peuple l'an de Rome 615, ( Alexandre-Henri Gabriel , vicomte puis consul et censeur. Son inflexibi-de), fils du comte de Cassini, membre lité dans l'administration de la justice de l'Institut, ne à Paris vers 1785, le fit appeler l'écueil des coupables. pair de France, chevalier de la légion- Cassius-Scaera (Marcus); il était cend'honneur, membre libre de l'acade-mie des sciences, parcourut avec hon-battait pour Cesar contre Pompée. neur la carrière de la magistrature, Charge de la desense d'un fort près et mourut à Paris du cholera le 17 de Dyrrachium, prité d'un œil, la enisse et l'épaule percees de part en CASSIODORE (ATRELITA CASSIO- part, son bouclier criblé de coups , il

snuverain, et qui tenait à son carac- sité de Pise. Né à Brescia en 1577, il tere de fierte et d'indépendance. Il mourut à Rome en 1644. montra une grande sévérité pour la discipline militaire, et la ponsssa quelquefois jusqu'à la cruaute. Dans l'Orient il fut un des principaux instrumens des succès de Marc. Aurèle. Il était ambitieux, avait beaucoup de valeur, d'audace et d'habileté : profitant de l'éloignement où la guerre tenait l'empereur Marc Aurèle et de la nouvelle d'une maladie de ce prince, il répandit le bruit de sa mort et se lit proclamer empereur par les legions de Syrie qu'il commandait. Les officiers de son armée conspirèrent contre lui, et le tuèrent après un règne de trois mois et quelques jours.

CASIVELAUNUS ou CASSIBE LAN, un des princes entre lesquels se partageait le territoire de l'Angleterre, lors de l'invasion de Jules Cépar; repoussa denx fois le conquérant, dont la troisième tentative fut plus heureuse, grâce à la discorde qui se mit parmi les Bretons , il offrit alors sa soumission, que César, refuser : eut encore sept aus d'un règne tranquille, pendant lequel il est plus que douteux qu'd ait payé

le tribut promis.

CASTEL (Louis-Bestrand), né à poëme charmant sur les plantes.

le mémorial de Sainte Helènr.

haine proponeée contre le pouvoir fesseur de mathématiques à l'univer-

CASTELVETRO (Loris), savant critique italieu, né à Modène, en 1505, d'une famille noble et aucienne. recut une éducation soignée. fut noursuivi pour des opinions héterodoxes qu'on lui sopposait, incarcere , s'échappa de Rome, mena une vie errante et malheureuse, et mourut à Chiavenne, le 21 février 1571, Sobre, regle dans ses morars, desintéresse . il méritait un meilleur sort, si sa sevérité dans la critique et la franchise de son caractère ne lui eussent pas fait de nombreux ennemis. Le meilleur de ses ouvrages est son Exposition de la Puétique d'Aristote, où l'auteur a fait preuve d'érudition et de sagacité, mais rempli de sophismes, et dont le style est obseur et pénible.

CASTI (JEAN - BAPTISTE) . célébro poète italien, ne en 1721, mort à Paris en fevrier 1805. Ses deux principales productions sont ses Nouvelles galantes, et son poeme des Animaux parlans, qui a été traduit en vers pressé par l'hiver, n'eut garde de l'rançais. On a aussi de lui un petit recueil de poésies lyriques et deux operas bouffons : La grotta di Trofonio et il re Theodoro in Yenezia. Paesiello a fait la musique de ce dernier.

CASTIGLIONE BALTAZAR), Tun Montpellier le 11 povembre 1688, des plus élégans écrivains d'Italie au mort le 11 janvier 1757, jesuite, seizième siècle, ne le 6 decembre connu surtout par son Clavecin ocu- 1478. à Cofatino, dans le Mantouan, taire : il était grand mathématicieu embrassa la carrière militaire, et s'attaet profoud géomètre ; il a donné sur cha successivement à plusieurs princes ces deux sciences des ouvrages fort italiens, pour les intérêts desquels il estimés. Il travailla long-temps au remplit plusieurs missions imporjournal de Trévoux. Un poète de ce tantes. Ambassadeur auprès de Léon nom, inspecteur général des études, X, il eut à sa cour les aièmes succès, mort à Reims, en 1832, a fait un et s'y lia avec les littérateurs et les artistes les plus célèbres. La prise et CASTELEREAGH (ROBERT STE. le saceage de Rome par les troupes WART), ministre anglais, né en Ir- de Charles Quint, pendant qu'il était lande le 18 juin 1769, se suicida le en ambassade auprès de l'empereur, Ts août 1822. Voyez son portrait lui porta le coup le plus ciuel, et trace ab irato, par Napoleon, dans quoiqu'ilfut parvenu à se justifier auprès de Clément VII , il ne put s'en CASTELLI (Benoit), l'un des plus consoler, et mourut à Tolède, le 2 fêcélèbres disciples de Galilée , et re- vrier 1529. Le plus connu de ses ougardé comme le créateur d'une nou vrages est son livre du Courtisan, dont velle partie de l'hydraulique, la la meilleure édition a été donnée par théorie des eaux courantes. Il fut pro l'abbé Serassi , Rome , 1760, in-12.

CASTOR de Rhodes, paraît le CATHELINEAU (Jacques), pre-premier qui se suit occupie sérieuse-ment de la chronologie, et il en mort le 10 juillet 1753 de suites Titus. Pline parle de son jardin de de diriger les paysans, lui avaient fait plantes médiciuales qu'il cultivait donner le commandement. lui-même et se plaisait à faire voir : CATHERINE. Ce nom est célèbre qu'à nous.

pour rendre à notre marine sa superiorité. Obligé de quitter la France, il alla demander un asile à son anégards: il mourut à Wolfenbutel, le 11 janvier 18c1, à 74 ans.

1621 et 1625.

avait fait un traité. Un autre Castor d'une blessure recue à Nantes. Il (Autopius), médecin gree, vécut à était tisserand : une éloquence en-Rome plus d'un siècle, depuis le trainaute, une intelligence extraortemps d'Auguste jusqu'au règne de dinaire pour la guerre, et le talent

c'est le premier exemple d'un jardin dans toutes les histoires. 1. Catherine de botanique. Il avait composé un de France, reine d'Angleterre, née berbier qui n'est point parvenu jus- en 1401, morte en 1438, fille de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, CASTRES (II. A. L. de), mare et femme de Henri V, roi d'Anglechal de camp, commandeur de la terre. Elle épousa secrètement, après Legion-d'houneur, fit la campagne la mort de ce prince, Owen Tudor, d'Espagne en 1823, comme colouel, gentilbomme gallois dont elle ent chargé de la partie typographique au trois fils, 2. Catherine, reine de Bosquartier-général. Appele au comman- nie , qui épousa le cinquième et derdement des Hantes Pyrenees, il pier souverain de ce royaume, apaisa par sa prudence et sa fermeté Etienne, que Mahomet II fit écorcher les troubles qui avaient éctaté à vif après avoir conquis sas états en Auch en mars 1528, Après la revo. 1465, 3, Catherine d'Arragon, reine lution de 1850, il passa au comman d'Augleterre, fille de Ferdinand V, dement d'Ille-et-Vilaine, n'eut pas roi d'Espagne, et femme de Henri les mêmes succès dans la guerre des VIII, qui , étant devenu amoureux chouans, fut remplace par le vicomte d'Anne Boulen, divorça malgre la de Rumigny, et mourut à Rennes cour de Rome, et sépara son royaume dans les premiers jours d'octobre 1852. de la communion romaine. Elle ne CASTRIES (CHARLES - Ergèxe Ga- voulut jamais consentir à la dissolu-BRIEL DE LA CROIX, maréchal de l. né tion de son mariage, et mourut eu le 25 fevrier 1727, s'éleva par des ser- 1556, le 6 janvier. 4. Catherine de vices importans aux plus bautes di Médicis, épouse de Henri II, roi de guites militaires, et mérita chaque France, née à Florence en 1519, grade par les plus brillans faits d'ar-tille muique de Laurent de Médicis. mes. Ministre de la marine, il porta duc d'Urbain, et nicce du pape Clédans son ministère l'amour de l'or-ment VII. Elle fut régente du royaudre, l'activité et l'énergie qui l'a- me pendant la minorité de Charles vaient signale dans sa carrière mili- IX, et eut beaucoup de part aux actaire, et lit les plus grands efforts tions sanglantes qui signalèrent et règne. Ce fut par ses eonseils que le massacre de la Saint-Barthelemy fut ordonné, et elle vit avec une espèce cien adversaire, le duc de Brunswick, d'indifference ce spectacle d'horreur. qui l'accueillit avec les plus grands Elle savait fléchir et recourir même aux larmes dans l'adversité. Elle affrontait les périls, même ceux de la CASTRO (GULDEN DE), auteur du guerre, avec l'intrépidité d'un héros. Cid espagnol, ne à Valence et con- Quoique indifférente pour toutes les temporain de Lopez de Vega. Cor-religious, elle fut superstitieuse et neille aroue qu'il dait une partie des erut à l'astrologie judiciaire et à la beautés de sa pièce à Guilhen du magie. Elle favorisa les artistes et les Castro, dont les pièces ont eté pu- geus de lettres; mais sa cruauté et blices en deux vol. in-4 Valence, ses debordemens ont laisse sa mémoire en execration. Elle mourut rn

les II, roi d'Angleterre, et fille de lembert et autres philosophes fran-Jean IV roi de Portugal, fut décla- çais qui l'ont beaucoup louée. Elle ree regente en 1704, par le roi manut d'une apoplexie foudrosante Pierre, son frère, à qui ses infirmités le 9 navembre 1796. rendaient le repos nécessaire. Elle fit (ATILINA (Lucius), né d'une fa râtrice de Russie. Orpheline élevée Salluste est un chef-d'œuvre.
par charité à Marienbourg en Linonie, elle mérita par sa heauté et son le 1°° seprembre 1657. Cet illustre son mari n'avait pu mettre la dernière l'age de 38 aus, après a ans de règne. força de rennucer à la enuronne, et mourut dans sa terre de Saint-Graoprès; et Catherine fut accusée de du mot. l'avoir fait périr. Elle eut deux pas-

1889. 5. Catherine de Bourbon, prin-Imagistrats. C'est sous son règne que cesse de Navarre, sœur de lleuri IV, fut démembrée la Pologne, dont elle née à Paris le 7 février 1558, morte eut une partie. Elle avait formé le sans postérité à Nancy le 13 février projet de classer les Turcs d'Europe, 1604. Elle aimait et cultivait la poé-sie. Elle ue fut pas heureuse dans d'Orient à Constantinople. La posee. Lie us arce Henri de Lorranne, liftique des autres cours y mit obs-duc de Bar; elle aimait le comte de tarle, en la forcant de faire la paix Soissons, son consin germain, 6 t. a. avec les Tures en 1792. Elle fut en therine de Portugal, femme de Char- correspondance avec Valtaire, d'A.

éclater alors les grandes qualités mille patricienne, il s'attacha au parti qu'elle avait recues de la nature, de Sylla. Bientôt il conspira contre la continua de faire la guerre à l'Es-république. Cicéron ayant decouvert pagne avec beaucoup de vigueur, et la conjuration, Catilina sortit de Roreconquit sue les Espagnols plusieurs me avec quelques troupes, fut vaineu places importantes. Elle mourut en et fot tué l'an 62 avant J.-C. L'his-1705, à 67 ans. 7. Catherine I, impé- taire de cette conjuration écrite par

esprit de devenir la femme de Pierre-général français et maréchal de Fran-le-Graud, et lui succéda au trône, ce se distingua dans un grand nombre Elle regna glorieusement, et acheva de sièges et de combats, et se rendit d'exécuter les grands projets auxquels maître en 1688 de la Savoie et d'une partie du Piement. En 1791 il fut main, Elle mourut le 27 mai 1787, a mains heureux contre le prince Eugene. Il fut blessé et obligé de reen-C'était une princesse d'une fermeté ler, ce qui lui valut une discrace et d'une grandeur d'âme au-dessus de qu'il supporta en homme supérieur à son sexe. Elle suivait Pierre le Grand la fortune. Il joignait braucoup de dans ses expéditions, et lui rendit de modestie à beaucoup d'activité et de grands servicesdans la malhoureuse af leourage; fils d'un conseiller au parfaire de Prouth. S Catherine II, impi-laire de Prouth. S Catherine II, impi-ratricede Russie. fille de Christian Au-guste d'Andle Zerbs, néce 11759 à quitta le barreau pour les arnes et guste d'Andle Zerbs, néce 11759 à quitta le barreau pour les arnes et Stettin. Elle épousa Pierre III, qu'elle parvint par son propre mérite. Il fit renfermer dans le château de Rob. tien le 35 février 1712. Ce fut un phischa; on le trouva mort trois jours losophe dans la véritable acception

CATON ( MARCES - PORCIES ). Son sions qui ne la quittèrent qu'au tom- nom ne peut être prononcé sans rapbeau : l'amour et la gloire. La Russie peler l'idee des plus hautes vertus pului doit de nombreux établissemens; bliques et privées. Il fut surnomme le elle fit creuser des canaux, encou- Censeur parce qu'il avait exercé cette ragea le commerce et les sciences, charge. Il se rendit célebre par sa fonda des hopitaux, établit des tempérance et l'austérité avec laquelle écoles en tout genre pour l'instrue- il remplit son emploi. Il s'attacha tion de ses sujets, et rendit la justice particulièrement à réformer le luxe régulière et à l'abri de la corruption, et à donner des mœurs aux Ramains. en augmentant le traitement des Il avait composé plusieurs ouvrages ;

mais il ne pous reste plus de lui que! son Traité de Re rustica. Il termina haven en Zélaude, en 1577, tient une sa vie l'an 147 avant J.-C., à l'age de des premières places parmi les resquatre-viugt-eing ans. On le nomme taurateurs ou plutôt les créateurs de aussi Caton l'ancien pour le distinguer la langue et de la poésie hollandaises. de ses fils et petits-lils. Caton (Marcus ), tils du précedent, mourut avant son pere, qui a rendu temoignage à sa vertu. Il parvint à la dignite de préteur. Un autre Marcus Caton, petit-lils de Calon l'ancien , devint con- Après avoir rempli dans les temps les sul l'an 658 de la fondation de Rome. plus difficiles, les plus bautes fonc-Caton ( Marcus Porcius ), surnommé tions administratives et diplomatid'Utique, du lieu où il mourat, etait arrière-petit-fils de Caton-le-Conseur ; Zorgyhet , sur la route de La Have à il avait hérité de son austérité : il était la mer , le 12 septembre 1660. surtout très passionné pour la liberté. Il s'opposa constamment aux projets lèbre poète latin, ne à Verone l'an de Cesar et de Pompce pendant leur 86 avant J.-C., mort l'an de Rome union, et après la bataille de Pharsale, il s'enferma dans Utique, où il reproche à ses ouvrages trop de lise donna la mort l'an 48 avant J. C., cenee. L'édition de Coustelier, 1743, après avoir passe une partie de la reimprimée en 1754 par Barbou, est nuit à lire le Dialogue de Platon sur estimée. Le texte en a été épure par l'immortalité de l'ame, Cuton (Vale- l'abbé Lenglet. rins ), grammairien et poete, ne dans la Gaule narbonnaise. Il fut dépouille consul l'an de Rume 650 , est surtout de ses biens durant les proscriptions connu par la victoire signalée qu'il de Sylla, C'était un poète babile; il remporta avec Marius sur les Cimexcellait surtout à seconder dans les bres; ils furent associés au même autres le genre poétique. Le seul triomphe. Proscrit plus tard par Mapoeme qui nous reste de lui a pour rius, il s'étoutfa lui-même l'an de Rotitre : Diræ ( Improcations ); il est me 665. Son tils cut une grande illusrare et n'a encore eté traduit dans au-tration par son caractère et par les cune langue moderne. Caton ( Diony - circonstances. Ciceron le loue de sa sius ), auteur de quatre livres de distiques moranx adresses en vers latins l'espoir de la faveur populaire n'altéà son fils, et qu'il ne faut pas con rèrent jamais. fondre avec les maximes de même geure que Caton avait composées en Beauvais dans le quinzième siècle. Il prose. On ignore le temps où il a véeu, mais il est probable que c'était sous les deux Antonins.

CATTANEO ( N. ), lieutenant-général, officier de la Légion d'Honsous les ordres de Murat, se retira Anglais. en France après la chûte de cc mal. iuin 1832.

CATS (Jacques), né à Brouwers-La poesie charma les loisirs d'une vic longue et très-occupée, et le caractère de bonhommie et de naiveté qui distingue sa muse , l'a fait nommer le La Fontaine de la Hollande. ques, il mourut à sa campagne de

CATULLE (CATES VALERIUS), cé-697, à peine âgé de trente ans. Ou

CATULUS (QUINTES LUTATICS), fermeté, que la crainte du danger et

CAUCHON (PIERRE), évêque de se rendit odieusement fameux par la condamnation de Jeanne - d'Arc : les historiens le représentent comme un partisan fauatique des Anglais, qui desbonora son ministère par ses vices neur, commandeur de l'ordre des ct par sa cruauté. Il mourut subite-Deux-Siciles , né en Corse d'une fa- ment en 1443 ; son corps fut deterré mille distinguée, ne dut son avance- et jeté à la voirie. Son neveu fut le ment qu'à sa bravoure et à ses longs premier à déclarer avec serment qua services. Il fit la campagne de Russie la condamnation de Jeanne - d'Are en qualité de general de division, avait été l'effet de la seule haine des

CAULAINCOURT ( ARMAND - AUheureux prince, et mourut du cho- | custin - Louis Dr ], duc de Vicence, lera , à Joigny (Youne ), au mois de lieutenant-général , ne en 1773 , à Caulaincourt en l'icardie, d'une au-

compagna, comme aide de-camp. Aubert-du-Bovet à Venise, et à Constantinople; devint aide - de - camp, grand écuyer de l'Empereur et général de brigade, Charge d'une mission diplomatique sur les deux sives du Rhin, it se trouvait sur la route d'Offenbourg, lors de l'enlevement du duc d'Enghien, et cette malbeureuse coincidence a fait planer sur cette époque de sa vie des nuages qu'il a cherché à dissiper avec l'accent de l'innecence. En 1805, il fut nommé général de division et duc de Vicence, et suivit l'Empereur dans toutes ses campagnes, excepté celles d'Espagne et de Wagram, pendant Icsquelles il rem. plit à la cour de Russie, comme aubassadour, une mission d'une haute importance. Après la malheureuse expédition de Russie, seul compagnen de la faite précipitée de Napoléon, il dut à ce long tête-à tête un redoublement de confiance, fut chargé des neguciations épineuses qui se succédérent , raparut sur la scène pendant les cent jours, comme ministre des relations extérieures, rentra dans la retraite après la deuxième restauraion, et mourut à Paris, en 1828, yant protesté jusqu'au dernier moment contre toute participation à l'olieux evenement dout il a été quesion plus haut.

CAUSSIN (NICOLAS), ne à Troyes in 1585, jésuite. Il fut confesseur de jouis XIII et se lit un noni par ses ermons et par ses ouvrages. Il mouut à Paris le p juillet 1651.

CAUX (GILLES DE), sieur de Montebert, ué vera 1682. Il descendait ar sa mère du grand Corneille, et e montra des l'enfance passionué our l'art dramatique. Il est auteur es tragédies de Marius et de Lesimaus. On connaît encore de lui quelques ièces de vers , parmi lesquelles on oit distinguer l'Horloge de sable . gure du monde, l'un des meilleurs rorceaux de poésie morale qui exisent dans notre langue.

CAVALLER (JEAN), le principal

cienne famille de cette province, en- paysan. S'étant joint aux révoltes des tra au service des l'âge de 15 ans, ac. Cévence, son extrême bravoure loi fit bientût déférer le commandement des troupes de la plaine, il entra en négociation avec le maréchal de Villars, passa au service d'Angleterre. devint officier-général, et mourat à Chelsse en mai 1740.

CAVALIERI (BUNAVENTURE), est du petit nombre des geomètres dont les découvertes font époque dans l'histoire de la science. Il naquit à Milan en 1598, et mourut le 3 décembre 1647. Il a denné plusieurs ouvrages en latin sur la géométrie.

GAVARINUS, prince gaulois, fut établi, par César, roi des Sénanais dans la Gaule celtique. Il suivit ensuite César dans sou expédition centre Ambiorix et les peuples de Trèves.

CAVARUS, roi des Gaulois qui s'etaient établis dans la Thrace, fut le dernier chef de cette colonic. Il avait de grandes qualités; mais les flatteries de Sestrate et de Chalcédoine le pardirent : lui et ses sujets forent exterminés par les Thraces.

CAVENDISH (HENRI), Anglais, né en 1753 , mort à Londres en mars 1810. Il est un des savans qui ont le plus contribué aux progrès de la chimie moderne. C'est lui qui le premier analysa les propriétés particulières du gaz hydrogène; c'est à lui qu'on doit la fameuse découverte de la composition de l'eau. Il était aussi grand physicien et grand géomètre. Il fut associé étranger de l'institut de France.

CAVINO (JEIN), surnomme le PAGOUAN. Cet habile graveur du scizième siècle s'appliqua particulièrement à contrefaire les medailles autiques. S'étant associé vers l'an 1565. Alexandre Bassiano, ils gravèrent ensemble un grand nombre de coins. et inondérent l'Italic de médailles grecques et romaines qu'ils avaient fabriquées. Ces médailles sont connues partout à présent sous le nom de padouans.

CAVOIE ( Louis D'OGER, marquis de ), né en 1640, mort le 3 février 1716. Sa réputation de bravoure et d'habileté dans ses ducis lui mérita d'anef des camisards, ne en 1679, bord le nom de brave Cavoie; il obtint iort en mai 1740. C'était le fils d'un bientôt une gloire plus véritable, et

pervit avec une valeur plus estimable | BIRDE ), ne en 1752, mort le 24 nocontra l'Angleterre. Il suivit ensuite Louis XIV dans toutes ses campagnes, et se distingua au passage du Rhin. Boileau l'a celebre dans sa famense épître. Il était ami de Tureone et du maréchal de Luxembourg ; protecteur des lettres, il avait produit à la cour l'abbe Genest, et était trèslié avec Bacine.

CAXTON (GUILLAUME), qui a eu le mérite d'apporter l'imprimerie en Angleterre naquit vers 1410 et mourut en 1491. Il traduisit du français en anglais le leu d'échecs moralisé . composé d'abord en latin par un docteur en théologie, et ce volume in fol., qui parut en 1474, fut le premier livre imprime en Angleterre. Un évêque de Londres dit alors dans une assemblée : . Si nous ne parvenons pas à détruire cette dangereuse invention.

elle nous détruira. »

CAYLUS ( MARTHE - MARGUERITE DE VILLETTE, marquise de ), se fit remarquer à la cour de Louis XIV par son esprit et les graces de sa conversation. Ses Souvenirs, seul ouvrage qu'elle ait fait, ont obtenu du succes et beaucoup d'éditions. Voltaire en fut le premier éditeur. Lafare a fait pour elle un joli madrigal. Elle fut formée à l'esprit du monde par madame de Maintenou, et au talent de la declamation par Bacine. Le comte de Caylus, son fils, ne à Paris le 31 octobre 1692, mort le 5 septembre 1765, se distingua d'abord dans la carrière des armes. Après plusieurs voyages en Grèce et dans les Échelles du Levant, il se fixa dans sa patrie, et se livra entièrement à l'étude de l'antiquité et à la pratique des arts. Peinture, sculpture, musique, gravure , tout fut de son ressort; mais il s'occupa principalement d'un grand ouvrage sur les antiquités égyptiennes, grecques, étrusques, romaines et gauloises, qui fit sa réputation, et le sieurs prix et rendit d'importans services aux arts. Il a fait aussi de nambreux ouvrages littéraires, et jusqu'à des facéties et des parades.

CAZALES ( JACOUES - ANTOINE - MA- Il Arabic Petree.

vembre 1803. Il fut l'un des membres les plus éloquens de l'assemblée constituante et l'un des plus ardens défenseurs de la monarchie.

CAZOTTE (Jacques ), ne à Dijon en 172u. Son poeme d'Olivier, le Diable amoureux, des contes arabes el d'autres ouvrages, dans le genre badin, lui ont fait une reputation aimable. Son esprit et ses vertus méritaient une fin plus beurense que la sienne : il fut décapité le 25 septembre 1792.

CEBES, philosophe gree, disciple de Socrate, ne à Thehes, Son dialogue connu sous le nom de Tableau de Cébès est le seul qui nous reste de ceux qu'il a composés. (l'est un tableau de la naissance, de la vie et de la mort des hommes. Il est peu de livres qui aient été aussi souvent im-

primés et traduits.

CECIL (GUILLATME), baron de Purleigh, ne en 1520, à Bourn, dans le Lincolnshire, secretaire d'état sous Elisabeth , jouit du plus grand crédit, prit part à toutes les opérations importantes de ce regne , dressa le plar de defense contre l'attagne de la grande flotte de Philippe II, conclut un traité avantageux avec la Hollande et mourut en 1598, peu de temps après ce dernier acte de son ministère, qui avait duré quarante ans , avec la réputation d'un ministre babile et laborieux.

CECINA SEVERUS (ATLES). commandait une armée sous les ordres de Germarieus lors de la révolte des légions romaines en Germanie. Il combattit ensuite et vainquit Armisius; il fut récompensé par les honneurs du triomphe. Cécina ( Alienus ), ne à Vicence, entra fort jeune dans le parti de Galba, qui le fit questeur et le mit à la tête d'une légion. Accuse de péculat, il s'attacha à Vitellius et devint un de ses principaux tit nommer à l'academie des inserip- licutenans. Il combattit Othen , et fit tions et belles - lettres. Il fonda plu- la guerre en Italie. Il conspira contre l'empereur Vespasien qui le fit mettre å mert.

CEDAR, fils d'Ismaël. Il bâtit une ville qu'il appela de son uom, dans sous le règne de Néron. Ce fut lui en français par M. Ninuin , en 1755. qui construisit, de concert aree Sè a rolumes in-12. Un philosophe épi-vere, antre architecte, et par ordre curien de ce nom ricait au deuviense de ce prince, le palais nomné la siècle, il se rendit fameux par ses ou Maison dorde. Elle disparut avec le trages contre le christianisme. Origemonstre qui l'avait fait élever. Ves-ne, un siècle après, en a fait une ce pasien rendit le terrain aux Romains, lebre refutation. et aur les ruines s'eleverent le Colysee et le temple de la Paix, dont les dé-suite, vecut à Rome sous le regne de bris subsistent encore.

prime de ). ne à Naples en 1657, tion contre Domitien, et se sauva mort à Séville le 16 mai 1733. Nom- par son adresse. Trajan le fit préteur. me ambassadeur d'Espagne à la cour Un autre Celsus (Titus Cornelius ), de France en 1715, il deviut le prin- après avoir eté tribun militaire, vlcipal instrument des desseins d'Albe- vait en Afrique en simple particulier, roni, et l'âme d'une conjuration con lorsque Vibius Passienus, proconsul tre Philippe d'Orleans, régent du de cette province, et le commandant royaume : elle fut découverte ; Cella- de la frontière de Libre, le firent mare fut arrêté et reconduit en Espa- proclamer empereur l'an 264. Sept gne, où il fut comblé des faveurs de jours après il fut mis à mort par les sa cour. L'histoire de cette conspirat ordres de Galtiène, cousine de l'emtion se trouve dans les Mémoires de la pereur Gallien.

régence, 3 volumes in-12. tant de verve que de franchise ses hommes, l'an du monde 3866. aventures et ses querelles, ont été

deux fois traduits en français. pris une grande part à la rédaction du lui. projet du code rural.

bons auteurs ont puise beaucoup de Denga d'Halicarnasse.

CEDMA, dernier fils d'Ismaël. CELER, erchitecte romain, vivait chirurgie. Son ouvrage a été traduit

CELSUS (JURENTIUS), juriscon-Domitien, de Nerva, de Trajan et CELLAMARE (ANTOINE - Girrice, d'Adrien. Il entra dans une conjura -

CENDEBÉE, général des armées CELLINI (BERVENATO), sculpteur , d'Autiochus Sidetes. Ce prioce l'ayant graveur et orfevre italien, né à Flo- fait partir avec ordre de ravager la rence en 1500 et mort en 157n, se fit Judee , Simon, grand sacriticateur, une grande réputation par ses ou la qui son âge avancé ne permettait vrages. Appelé en France par Fran- pas de couduire une armée, envoya à gois ler, et desservi par la duchesse la rencontre de Coudébée, ses deux d'Etampes, il retourna dans sa patrie. fils Judas et Jean , qui le défirent Ses memoires, où il décrit avec au- complètement et lui tuèrent dix mille

CENSORINUS, grammairien et philosophe sous les regnes d'Alexan-CELS (Jacques-Mantin), membre dre Sevère, de Maximien et de de l'Institut et de la Société d'agricul. Gordien. Son ourrage de Die natali, ture du département de la Seine, qu'il publia vers l'an 338, a été fort cultivateur et botaniste, ne à Ver- utile aux chronologistes pour détersailles en 1743, mort le 15 mal 1806, miner les principales époques des s'etait formé un jardin de botanique événemens auciens. Un autre Consotrès-eurieux, cultiva les plantes etran- rinus (Appius-Claudius), fut un des gères, et contribua beaucoup à eu empereurs éphémères qu'on vit en si répandre le goût. Il a publié succes- grand nombre sous le règne de Gal-airement des instructions sur diverses lien. Il fut tué par les mêmes soldats branches d'agrirulture, et a surtout qui l'avaient porté à l'empire malgre

CÉPHALÆON ou CÉPHALION, CELSE ( AUBELIUS . Coaxelies ) , a écrit un ouvrage qui n'est point célèbre medecin qui vecut sous les parveou jusqu'à nous, et qui com-règnes d'Auguste, de Tibère et de preunit l'histoire générale depuis Ki-Caligula. Il a écrit huit livres sur l'art ous jusqu'à Alexandre le Grand, de guerir, et c'est un fonds où les l'et ouvrage est souvent cite par

CEPHALE, célèbra oraleur d'Athé-| Brumoy. Il a fait aussi pour les pennes, fut un de ceux qui contribuérent sionnaires du collège Louis-le-Grand. le plus à renverser la tyrannie des Trente. Il florissait vers la fin de la guerre du Péloponèse, et il pe faut pas le confondre avec Céphale, fils de Lysanias, chez qui, suivant Platon, Socrate tint les discours qu'il al recueillis dans ses livres sur la république. Un troisième Céphale, Corincorrigea les lois des Syracusains.

CEPHAS, nom doune par J. C. à

Simon, fils de Jean.

CEPHISODORE, sculpteur gree, bérita des talens et de la reputation de son père Praxitèle. Sa sœur fut la Cléomène fut vaincu par Antigone. première femme de Phoeion. Il vivait 360 ans avant J .- C. Pline et Pausanias citent une foule de statues et de groupes de cet artiste, et les rangent parmi les chefs-d'œuvre de l'art. -Un autre statuaire de ce pom. vivait dans la cent douzième olympiade. Il reussissait surtout dans les France, ne dans cette colonie, en statues des philosophes. On trouve encore un peintre du même nom, contemporain d'Aglaophou et d'Evenor, père de Parrhanius, qui florissait 420 ans avent J. C. L'histoire cite teur du jardin royal en 1775, il fit à enfin l'Athènien Cephisodore, qui arma ses frais toutes les dépenses nécessaicontre Philippe, tils de Demétrius, pour soustraire sa patrie à son oppression, et auquel les Athéniens érigérent un tombeau près d'Eleusis.

CÉPHISODOTE, orateur athé. que les Athénieus envoyèrent à Sparte l'an 368 avant J C. Il se distingua ensuite à la tribune, et Demostbeues

fait l'éloge de son talent.

CEPION (QUINTES SERVILIES), était consul l'an de Rome 646. Il fut condamné à l'exil et se retira à Smyrne. Cicéron en parle honorablement.

CERCEAU ( JEAN-ANTOINE DE ). iesuite, ne à Paris le 11 novembre 1670, mort le 4 juillet 1730. Il a pu-litus), général romain sous le règne blie un volume de poésies latines, de Vespasien. Proche parent de cet Dens ses poésies françaises il a imité empereur, il fut chargé par lui de quelquefois assez houreusement le bal marcher contre Civilis et Classiens, dinage de Marot. Il est auteur d'une chefs des Balaves et des Gaulois ré-Histoire de Thamas Koulikan, sophi voltes; il les mit en déroute et brûla de Perse, a volumes in 14, et d'une leur camp. Tacite en parle avec eloge. Histoire de la conjuration de Rienzi, CERVANTES SAAVEDRA (MIa volume io 12, terminé par le père cuet ), ne cu 1547 à Alcala de Héna-

plusieurs comédies parmi lesquelles on peut citer les Incommodités de la grandear, et l'Enfant prodigue. On a reimprime à Paris, en 1807, son théâtre à l'usage dea collèges, en 3 volumes in-18.

CERCIDAS, de Mégalopolis, poète et législateur, donna des lois à sa pathien . suivit Timoléon en Sicile , et trie. Il urdonna en mourant qu'on mit dans son tombeau les deux premiers livres de l'Iliade. Un autre Cercidas fut l'intime ami d'Aratus, et commandait un corps de mille Mégalopolitains à la bataille de Sellasie, où

CERDA (JEAR-LOUIS DE LA), ne à Tolède vers 1560, mort à Hadrid en 1645, jesuite, est surtout conpu par son Commentaire de Virgile, le plus ample qui ait été fait sur ce poète.

CERE (JEAN NEGLAS), directeur du jardin hotanique de l'Ile-de-1757, après deux campagnes sur mer, revint se fixer à l'Ile-de-France. où sou père lui avait laisse des possessions considérables. Nomme direcres à l'amélioration de cet établissement, sit des pépinières cousidérables de poivriers, de géroffiers, de canelliers, de muscadiers , envoya aux Autilles, à Cayenne, à la Guyane, des nien, fut l'un des dix ambassadeurs caisses de ces précieux végétaux, et donna à la France le juste espoir de s'affranchir du tribut payé aux Hollandais pour les épiceries. Il enrichit l'île de tous les fruits étrangers qui pouvaient convenir au climat, au point qu'au jugement des voyageurs étrangers, ce jardin était une des merreilles du monde, et mourut à l'Ile-de-France le 2 mai 1810.

CEREALIS ou CERIALIS (Peti-

175

ris, dans la nouvelle Castille, mort | CESAROTTI (MELCHIOR), l'un des u Madrid le 23 avril 1616. Il a fait littérateurs et des poètes italiens du dirplusieurs ouvrages, mais celui qui huitième siècle; né à Padoue le 15 assure sa gloire c'est l'ingénicus che-mai 1730, il monrut le 3 novembre valier don Quichote de la Manche. Tea-1808. Il a publié une traduction duit dans toutes les langues, il est d'Homère, de Démosthènes, un Cours resté sans copie comme il n'avait point raisonné de littérature grecque, etc. eu de modèle. Cervantès, dont l'Es mais de tous ses ouvrages en vers le pagne, avec raison, est si fière au plus justement celebre est sa traducjourd'hui, fut dédaigné de ses com- tion d'Ossian; il n'exista peut être japatrioles, qui ne devinèrent pas son mais de copie qui ent à ce point l'apgenie. Il recut et mourut dans la mi- parence d'une composition originale.

et principalement sur les parties de la leur patrie et leur siècle. fructification : ce qui a établi les rap : CESON ou CESO (QUINTIES), fils fructification; ce qui a établi les rap-

aux classifications, ceux qui méritent le mieux le titre de brave; mais ses emporteureus incon-Grand dont les honore l'histoire, Il sideres le forcerent à se retirer en descendait de la famille Julia, et na- exil chez les Toscans sans attendre quit l'au de Rome 654, cent ans av. que son jugement fût prononce, Cice-J. C. Dans son enfance il fut temoin ron dit qu'il fut ensuite rappele. des guarres civiles de Sylla et de Macompétiteur, l'an 48 avant J.-C., il sée contre les murailles. pardonna aux vaincus, et, malgré la CESSART (Louis-ALEXANDEL DE), douceur du gouvernement de ce dictateur perpetuel, il fut assassine en sees, ne à Paris eo 1719, se lit conplein sénal le 15 mars de l'au 43 av., naître par la construction du beau J.-C., par ceux mêmequ'il avait cou-, pont de Saumur, qu'il raveuta de blès de bienfaits. Les guerres qu'il concert avec de Vogic, ingénieur en

Gaules et sur les guerres civiles.

doutait en lui un rival.

sère. Il écrivit son ouvrage en prison L'édition des Œurres de Casarotti CÉSALPIN (ANDRÉ), médecinita- contient 48 volumes in 8, 11 a joui lien, né en 1519 à Arezzo en Toscane, pendant sa vie d'une réputation coa renduson nom célèbre par l'inveu- lossale ; réduite à sa juste valeur. tion d'une méthode en botanique elle sera toujours celle d'un des homfondée sur l'organisation des plantes, ones qui ont le plus honore les lettres,

ports naturels des familles et les ca- du dictateur Quintius Cincinnatus : ractères qui doivent servir de base Tite - Live en fait un grand éloge, Il était d'une taille gigantesque, d'une CESAR (Cairs Jeurs), l'un de force extraordinaire, éloquent et très-

CESONIE ( CESONIO MILONIA ). rius, son oncle maternel, et forma fille d'Orfitus et de Vestilias, fut la de bonne heure le projet d'assujétir quatrième semme de l'empereur (la-sa patrie; il y parvint par la double ligula, qui l'aima avec passion. Lorsforce de l'éloquence et des armes, que Caligula fut assassiné. Cesonie Après avoir remporté à Pharsale une perit le même jour percre de coups victoire décisive sur Pompée, son par un centurion, et sa fille fut écra-

lit, ses combats, ses victoires, sont chef. Celle des quais de Ronen et connus de tout le monde. Il avait des écluses de Saint-Valery, de composé plusieurs ouvrages en vers et Dieppe et de Tréport, ajouta à sa en prose; il ne nous reste que ses réputation. L'habileté qu'il déploys Commentaires sur les guerres des dans la conduite de ces grands travaux le fit choisir, en 1781, pour CESARION. fils de Cesar et de la direction de ceux de Cherbourg. Cléopâtre, designe à 1) ans par sa Son projet, tout gigantesque qu'il mère et par Mare-Antoine pour sue était, lut accueilli; et si des difficultes céder à la couronne d'Egypte, fat, imprévues entrainèrent des modifica-l'an 30 et. l'ère chrétienne, mis a tions qui causérent beaucoup de demort par l'ordre d'Auguste, qui re sagréniens à l'auteur, il n'en a pas moins le mérite de l'invention. Ius-

174

portrait de Cessart.

CESTIUS, gouverneur de Syrie sous Neron. Avant refuse justice aux Juis, qui se plaignaieut de la tyrau-

armes.

CETHÉGUS (MARCES-CORNÉLIES). vivait pendaut la seconde guerre punique. Il fut nomme grand pontife l'an de Rome 539. Il fut preteur, consul et censeur. Il contribua à la defaite de Magon, Ciceron dit qu'il fut le premier Romain qu'on put appeler éloqueut. Céthégus (Caius) , sénateur romain, était né pour les factions et les compluts. Il suivit tour à tour le parti de Marius et celui de Sylla. Après la mort de ce dernier, il acquit une grande influence et entra dans la conspiration de Catiliua; il prit pour sa part de diriger le massarre de leurs enueuris dans Rome. Il fut executé par les ordres de Cicéron.

CETHIM, arriere-petit fils de Noé. CETRAS, mecanicien, ne à Chalcédouie, perfectiousa le bélier, machine de guerre fort célébre dans l'histoire aucieune. Il est cité par Vitrure.

CETURA, seconde femnic d'Abraham. Il eut d'elle six enfans, qui sout : Zamram , Jecsan , Madan Ma-

dian , Jeshoc et Sué.

CHABANON (NEGLAS DE), DÉ ED Amérique en 1750, et mort à Paris le 12 juillet 1792, de l'acadétine francaise et de celle des inscriptions et belles lettres. On a de lui trois tragédies : Eponine . Priam au camp d'A. chille et Eudoxie; deux comedies, des fables et quelques autres ouvrages cu vers; mais le genie de la poesie lui manquait. Sa prose a plus de mérite: sa traduction des Odes

pectsur général, décoré du cordon de [ la rivalité qui s'établit entre Gluck et Saint-Michel, puis commandant de Piccini est ce qu'il a fait de mieus. La Légion-d'Houneur, il est mort eu Il a paru depuis sa mort un ouvrage 1806. M. Dubois d'Arneusille a pu- de lui intitule : Tableau de quelques blie la Description de ses travaux by- circonstances de ma vie, qui le fait draulignes, Paris, 1806 et 1809, 2 aimer. Il eut avec Voltaire, Charavolumes lu-4°, aveo 67 planches et le fort et Thomas des liaisons tres intimes. Son frère Chabanon de Mangris, most en 1780, cultivait comme lui la musique et la poésie.

CHABAUD-LA-TOUR (baron de), nie de Florus, gouverneur de la Ju- ancien député, ué a Nimes en 1769, dée, ce peuple se revolta et prit les d'un pere colonel du génie, entra de house heure au service. Commandant en 1789, de la garde nationale de Nimes, il servit dans la campagne de Savoie, sous les ordres du général Montesquieu, ala tête du bataillon de voloutaires qu'il avait été chargé d'organiser. De retour dans sa ville natale, il reprit le commandement de la garde nationale, mais bientat arrêté comme suspect et jeté dans les prisons, il échappa, comme par miracle, à la mort, et se retira en Suisse. Rentré en France, il commença sa carrière législative; peu d'hommes en ont fourni une aussi longue. Il avait assisté à 27 sessions, savoir : à 3 des Cinq-Cents, à 8 du du tribunat, 7 du corps législatif, 3 de la chambre des députés, sous Louis XVIII, 3 de la même chambre sous Charles X, et à une partie de la deuxième session de 1850 sous le règne de Louis-Philippe; dans toutes il se montra le défenseur de nos institutions, et mourut à Paris le so julllet 183s, frappé d'une apopleaie foudroyante.

CHABRIAS, général athénien. Il périt devant Chio, l'an 355 avant J.-C. Son vaisseau fut coulé à fond. Il aurait pu se sauver à la nage, mais il prefera la mort à une fuite bon-

leuse.

CHALGRIN | JEAN-FRANCOIS TREnese), architecte célèbre, né à Paris en 1739. Il mourut le so janvier 1811. Ses travaux les plus importans sont l'hôtel la Vrillière , celui de Saint-Florentin, rue de l'Orangerie; le college de France, place Cambray; pythiques de l'indare est estimée. Il la tour et la chapelle des sonts sous etait très-bon musicien, et ce qu'il a le portail de Saint-Sulpice, l'église cerit sur la musique à l'occasion de de Saint-Philippe du Roule, la restauration du palais du Luxembourg, maître, pour récompenser ses ser-

fortune. CHALOTAIS (Louis-René De CA-RADEUC DE LA), procureur général au parlement de Bretagne; ne à Rennes le 6 mars 1701, il y mourut le 12 juillet 1785. Il se signala dans l'affaire de l'expulsion des jésuites; mais il se fit de grands ennemis, et devint fameux par ses talens, son courage et ses malheurs, surtout par un procès criminel qui divisa la cour et les parlemens du royaume, amena le i nversement des grandes magistratures, et porta atteinte à l'antorité royale avant la révolution de 1789. Ce procès célèbre fut imprimé en 1767, en 3 volumes in 4 , et 6 vol.

CHAM, second fils de Noê. Ayant aperçu son père couché dans une posture indecente, il appela ses frères et le leur montra en plaisantant. Ceux ci indignés prirent un manteau dont ils couvrirent leur père. Noe, à son réveil, apprenant la conduite de son fils donna sa malédiction à Chanaan, fils de Cham.

Galaad. David récompensa en lui les servic es qu'il avait reçus de Berzellai, salon.

CHAMBERS ( Eransim ), auteur naire de Chambers.

et l'arc-de-triomphe de l'Étoile , non vices, le lit vice-amiral, et commanacheve : il fut membre de l'institut, dant général des troupes de terre et classe d'erchitecture, et mourut saus de mer de la religion. Le bailly de Chambray fit construire à ses frais dans l'ile de Goze une forteresse ap. nelée , de son nom , la cité neuve de Chambray, Il mourut à Malte en 1756, avec la reputation d'un des plus grands hommes de son siècle. L'épitaphe suivante fut gravée sur son tombeau: Mart ætutis suæ nulli secundue, fudit Turcos, terra orce propriis impensis extructa, tutavit cives. Le bailly de Chambray ne jouit point de la célébrité qu'auraient du lui acquerir ses exploits, parce qu'il a'a point en d'historien. Vertot u'en parle qu'une seule fois et dans la dernière page de son histoire; mais alors le bailly de Chambray était simple chevalier commandant un vaisseau de la religion, et sa carrière militaire ne faisait que de commen-

CHAMFORT (SEBASTIEN-ROCH-NIcotas), ne en 1741, dans un village près de Clermont en Auvergue, d'un père inconsu et d'une paysanne; vint de houne heure à Paris où il fut admis comme boursier au collège des CHAMAAN, fils de Berzellai de Grassins. Ses Eloges de Molière et de La Fontoine commencerent sa reputation. Ses petites comédies de la lors de sa fuite devaut l'armée d'Ab. Jeune Indienne et du Marchand de Smirne, se sout conservées au theatre, et la dernière surtout étincelle d'un Dictionnaire des orts et des de saillies ingénienses. Il avait fait de sciences ou Encyclopedie , mort le 15 Racine son étude favorite ; on s'en mai 1740, et enterré à Westminster, aperçoit dans sa tragédie de Musta-L'ouvrage de cet Anglais peut à juste pha et Zéangir. L'esprit qu'il portait titre reclamer l'honneur d'avoir don- dans la société n'était ni moins piné l'idee de l'Encyclopédie française. quant ni moins agreable que celui Il parut en 1728, et il est générale- | qu'on trouve dans ses ouvrages ; permeut connu sous le nom de Diction. sonne ne savait conter avec plus de grace et n'assaisonnait mieux une CHAMBRAY (Jacques-François DE), bonne plaisanterie. On regrette beauchevalier grand'eroix de l'ordre de saint coup nu poeme anquel il travaillait, Jean de Jerusalem, né à Erreux en 1687, sur la guerre de la fronde. M. Colnet s'acquit une grande reputation dans a public une edition de ses œuvres la guerre qu'il fit tonte sa vie aux in- en deux volumes in-8. , et un autre fideles, sur lesquels il prit onze vais- le Chamfortiana, 1 volume in-12. Il seaux; entre autres la Potronne de fut entraîne dans les orages de la ré-Tripoli, en 1743, et en 1734, la Sul- volution, et il eu mourat, en avril (ane, portant pavillon de contre- 1794, sinon la victime, du moins amiral du grapd-seigneur. Le grand- par une suite des chagrios qu'elle lui fit eprouver. La fin de sa carrière fut Jorientales, et occupa pendant pluaussi malheureuse que le commen- sieurs années les places de professeur cement en avait paru fortune. Il fut d'histoire et de bibliothécaire de Gre-

l'ami intime de Mirabeau.

Plarron or), ne à Paris en 1717. Il porta jusqu'à la passion le zele du bien public et l'amour de l'humanité. Il fit de sa maison un bôpital, et il y entretint une pharmacie au profit des pauvres. Il loua une maison à la barrière de Sèvres et en fil un modèle pour les hôpitaux; il parviut à faire donner un lit separe a chaque malade à l'Hôtel-Dieu; plusieurs autres de ses plans furent adoptés; enfin , on lui doit l'établissement de la petite poste de Paris, J.-J. Rousseau etait plein de respect pour lui. Il mourut le 27 avril 1773.

CHAMPAGNE PHILIPPE), peintre célèbre, ne à Bruxelles en 1602, mort le 12 août 1674. Il fut charge de plusieurs ouvrages importans; la déceure guida toujours ses pinceaux. Ses tableaux ont de l'invention, son dessin est correct, ses paysages sont taine anglais dans le quatorzième agréables; mais ses compositions sont froides et manquent de mouvement, Son neveu fut peintre aussi et

n'eut pas son talent,

CHAMPIONNET (JEAN-ETIERNE), ne à Valence en 1762, mort en 1799. Il montra de grands taleus comme général de division aux armées de Sambre et Meuse et d'Italie.

CHAMPLAIN (SIMEEL), navigateur français, fondateur de la ville de Quebec au Canade, et premier gouverneur de cette colonie, ne à Brouago au seizième sircle, mourut à la fin de 1635. Tous les historiens s'accordent à louer sa bravoure, sou desintéressement, la pureté de son jugement et la solidite de ses intentions. La collection entière de ses voyages a eté imprimée à Paris, en 1632, io-4, avec une carte, Elle com-

noble. Dés 1814, il avait publié l'E-CHAMOUSSET / CLEEDE HEMBERT gypte sous les Pharaons, ou Recherches sur la géographie, la religion, la langue et l'histoire des Egyptiens avant l'invasion de Cambyse, 2 vol. in-8. En 1824, il decouvrit à Turio . dans une chambre du musée des napyrus d'une haute antiquité. Il fit ensuite un voyage en Egypte; il en rapporta une riche collection de notes. dessius, inscriptions, etc., qu'il venait de mettre en ordre, lorsque la mort l'eoleva, à Paris, le 4 mars 1852, à peine âge de 41 ans. Son buste, en marbre, doit être place dans le musée égyptien, dont il est le fondateur.

CHANAAN, fils de Cham, Ce fut sur lui que tomba la melédiction de Noei parce qu'avant aperçu ce dernier dans une posture indécente, il courut en avertir son père.

CHANDOS (JEAN ), celebre capisiècle, lieutenaut-general de toutes les provinces que le roi d'Angleterre possedait en France. A la bataille d'Auray, en 1364. Duguesclin lui rendit les armes. Il fut tue en 1569 pres de Poitiers, dans un combat sur le pont de Leusac. Il se sit aimer et estimer de ses ennemis par sa moderation et sa générosité.

CHAPELAIN (Jean), de l'académie française, né à Paris le 4 décembre 1505, mort le 12 fevrier 1674. Balsac le mit en réputation, et véritablement Chapelain avait beaucoup de littérature. Son poême de la Pugelle, trop vanté avant de paraitre, détruisit en un moment la considération prématurée qu'il avait eu l'adresse d'usurper. Il n'y en a jamais en que douze chants imprimes, les douze autres sont restés manusprend ses navigations et ses décou- crits dans la bibliothèque du roi. On vertes par terre, depuis 1603, époque connaît les satires de Boileau contre du premier voyage, jusqu'à la prise lui; elles l'out immortalisé. Chapede Quebee par les Anglais, en 1629. l'ain était fort avare et mourut fort CHAMPOLLION (J. F.), celebre riche. Son nom avait eté si imposant, archeologue, ne à Figeac en Quer que Racine daigna le consulter sur cy, an unois de décembre 1790, se ses premiers écrits, et qu'il fut choisi livra avec ardyur à l'étude des langues par l'academie pour rédiger la cri-

trait honore son caractère.

premenil.

du Forage en prose et en vers connu l'humanité. En 1819, il publia sou qui a été imitée sonvent et moins heu- çaise, deux volumes in-12: le prereusement. Chapelle était homme du micr et le plus étendu dans son monde; mais il sut conserver dans la genre, livre rempli de sages prébonne conpagnie de son temps cette ceptes et de vues élevées sur le pronaïveté piquante qui fait le principal grès des arts et sur l'esprit des lois mérite de ses ouvrages. Il joignit à ce qui doivent régir l'industrie. On a don de la nature celui d'observer encore de lui la Chimis appliquée à avec finesse les ridicules de la société; l'agriculture, a vol. in-12, 1823. Molière, La Fontaine, Bernier, l'eu en doit une nouvelle édition en 10 rent pour aui et pour conseil. Cet vol. in-8°, à M. Langlès, Paris, 1811. aimable épicurien vécut sans engage- CHARES, Athénien : il fut générat fluet.

tique du Cid. Il porta lui-même Boi-Ifuser à Chappe les houneurs de l'inleau sur la liste des homnies de let- vention, car on invente lorsqu'on tres pensionnés par Louis XIV. Ce exécute ce qu'on ne connaissait aunacavant que comme une chose pos-CHAPELIER (ISIAC RENÉ-GUILE), sible, et lorsqu'on retrauve des ne à Reunes en 1741, se fit une movens pordus dont il ne restait grande réputation au barreau. Nom point de trace. L'envie et la mal-mé en 1789 député du tiers-état aux réllance auoquérent le système de étate généraux, il s'y distingua comme (Chappe, et des rivant voulurent hi orareur, et prit une grande part à ravir sa gloire et sa place. Il en fut tous les travaux de cette assemblee, vivement affecté, et mourut subite-Les services qu'il avait rendus à la meut le 23 janvier 1805.

cause de la liberté, ue le mirent pas CHAPTAL (JEAN-ANTOINE), pair à l'abri des fureurs révolutionnaires, de France, de l'académie des scien-Arrête et traduit au tribunal de sang, ces, ministre de l'intérieur sons l'en-il fut condamné à mort le sa avril pire, grand-croix de la Legion-d hon-1794, et conduit au supplice avec neur, ne à Nojora (Lozere) le 5 juin ses deux collègues Thouret et d'Esa signalé son ministère par d'impor-CHAPELLE ( CLAUB - EMMANCEL tans services rendus au commerce LUILLIER), ne à la Chapelle près et à l'industrie; ses importans trade Paris en 1636, mort en 1686, vaux sur diverses applications de la poète facile, naturel, voluptueux et chimie aux arts industriels l'out néglige. Il est auteur avec Bachaumont place au rong des bienfaiteurs de sous leurs noms, hagatelle agréable celèbre ouvrage sur l'industrie frau-

il y puisait même des scènes co-miques qu'il reudait à son ami Mo à Paris le 26 novembre 1645, nort lière avec la plus graude vivacité; le 26 janvier 1713. Son Foyage en mais ce seu l'abandonnait quand il Perse, 5 volumes in-4 et 10 volumes voulait les écrire, tant il y a loin de lin-12, justement estimé, donne une Pesprit de conversation au talent de lidée complète des usages de ce pays. mettro en œuvre! Racine, Boileau, de ses mœurs et de ses coutumes. Un

ment, content de 8000 livres de des Athénisms à la bataille de Cherente viagère. D'Assouci le représente ronée , et son incapacité contribua à comme étant tout esprit, et n'avant la perte de cette bataille. Il ne fut presque point de corps, ce qui fait pas beureux dans ses expéditions, penser qu'il était petit, maigre et quoiqu'il ne manquat pas de bravoure. Charès de Mitylène fut isan-CHAPPE (CLAUDE), ne en 1763, gele (huissier de la chambre) d'A-offeit à l'assemblée législative en 1795 lexandre-le-Grand, et rassemble des sa déconverte de la machine à signaux particularités sur la vie de ce prince. nommée par lui télégraphe: on ne Il en composa un ouvrage dont il ne s'en servit pour la première sois qu'en nous reste que quelques fragmens. 1795. On ne peut sans injustice re- Chares, statuaire gree, florissait vers

la cent vingt - unième olympiade. Il de Macédoine, l'au 553 evant J.-C. s'immortalisa par le fameux colesse Il fut défendu dans une circonstance de Rhodes, qu'il mit douze ons à ter-particulière par Démosthènes . dunt miner, et qu'un tremblement de on a le discours. terre ne laissa subsister que cinquante six ans; il avait soixante dix leut pour tuteur Lycurgue, son oncoudoes de hauteur. Ses debris res-terent au même lieu jusqu'en 667, pour donner à Sparte les lois qui la Un marchand juif les acheta et fit rendirent si célébre. Charillus, è qui charger neuf cents ebameaux du Lycurgue remit Poutorite lorsqu'il bronze qu'il en retira.

(Francois-Athanase), fameux géné-[plusieurs expéditions, et mourut vers ral Vendeen, né en Bretagne en l'an 770 avant J.-C. Il eut pour suc-1765, servit avec courage et talent la cesseur Nicandre son fils. cause royaliste. Fait prisonnier en 1796 , il subit la mort en beros.

se signala par son animosité contre publié pour la première fois en grec Alcibiade, fut exilé à son tour, re- et en latin en 1750, in-4º. Il était de vint après la bataille d'Egos-Potamos, la ville d'Aphrodisée dans la Carie. deviat un des trente tyrans d'Adonner des leçous, et perit vraisem- s'empara, et dont il jouit pendant blablement avec Critias. Charicles, après avoir dilapide les tresors du sous prétexte de lui baiser la main, lui toucha adroitement le pouls dans sa deroière maladic, et prodit sa fin ! sus ouvrages.

CHARICLITUS, general Rhodieu , commandait l'arrière garde de leur escadre dans le combat où, de concert avec les Romains, ils défirent l'an 190 avant J .- C. , celle d'Authiochus, commaudee par Aunibal et par étant mort en 771, Charles devint

Apollonius.

CHARILLUS, roi de Sparte. II fut en âge de régner par lui-même, CHARETTE DE LA CONTERIE commanda les Lacedémoniens dans

CHARITON, écrivain grec du basempire. Nous avons de lui un roman CHARICLES, genéral Athénien, des Amours de Chaeréas et Caltirhos,

CHARLES-MARTEL, due d'Austhenes, voulut empêcher Socrate de trasic, fut roi par l'autorité dont il plus de vingt-cinq ans. Il était fils de Athenien, gendre de Phocion, se Pépin d'Heristal, maire du palais, et laissa gagner par Harpalus, qui , père de Pépin-le-bref, qui fonda la dynastie des rois de France. C'est un roi de Perse, qu'Alexandre lui avait des plus grands héros dont les Franconfies, avait cherché un asyle à cais puissent s'honorer. Il battit les Athènes, Enveloppe dans la condam- Saxons, les Frisons et les Sarrasins, uation de Phocion, il échappa par sur lesquels il remporta une victoire la fuite, et l'ou ignore ce qu'il deviut complete près de Poitiers. Il dépouilla dans la suite, thuricles, medecin ce lo clerge d'une partie de ses biens lebre, ami de l'empereur Tibère; pour entretepir ses troupes, et mourut en 741 à Quersi-sur-Oise, le 22 octobre.

CHARLES I, dit CHARLEMACNE, prochaine. Galien eite quelquefuis roi de France, empereur d'Occident, uaquit en 742, au château de Saltzbourg, daus la Haute-Bavière. Fils de Pepiu-le-Brcf, il fut couronné roi après la mort de ce prince, arrivée en 768, et partagea la France avec Carloman, son jeune frère; celui-ci scul roi de France. Après avoir détait CHARIDEME, né à Orce, dans l'île les Saxons, et mis fin à la monarchle d'Eubée, se rendit celèbre par sa des Lombards, il fut couronné embravoure. Exile d'Athènes par ordre percur en 800, et renouvela l'empire d'Alexandre, contre lequel il s'etait des Césars. Vaiuqueur partout, il declare, il se refugia à la cour de s'appliqua à policer ses États, retablit Darius, roi des Perses. Ce prince le la marine, forma le projet de joindre fit mourir pour in avoir dit avec trop le Rhin au Danube, donna de nonde franchise et de liberté ce qu'il pen- velles lois, fut le restaurateur et le sait de son armée et de celle du roi protecteur des lettres, fonda plusieurs monastères et réprima la men-loccupaient. Il mourut à Vincennes le dicité. L'église lui dut le chant gré- 16 septembre 1380 , laissant 17 milgorien. Ses lois sont'admirables. Vaste lions dans ses coffres, somme considans ses desseins, nul souveralu ne dérable pour ce temps. Il cimait et fit les plus grandes choses avec tant protégeait les lettres; la bibliothèque de facilité et les plus difficiles avec du roi lui doit son origine, et il lit tant de promptitude. Il mourut le 28 construire la forteresse de la Bastille. janvier 814, et fut enterré à Aix-la-Chapelle; son histoire a été écrite en française proposa son cloge en 1766, a vol. in-12 par M. de la Bruère, et et ce fut La Harpe qui remporta le en 4 vol. iu-12 par M. Gaillard.

parce qu'il l'était réellement, fils de honneur. Louis-le-Déhonnaire et de Judith de Bavière, naquit à Francfort-sur-le-Mein le 13 juin \$23, et mourut lo 6 octobre 877. Il fut couronné empereur en 875. Il ne laissa qu'un fils connu sous le nom de Louis-le-Bègue, qui lui succéda. Charles-le-Chauve fut un prince artificieux, sans amour pour ses peuples et toujours ambitieux de conquérir; son règne fut cependant re- reux: Henri V, roi d'Angleterre . marquable par des choses utiles; et s'empara de la France. Il mourut en comme il avait de l'instruction, il pro- démence le 21 octobre 1422; son rètégea les savans et les cambla de bienfaits. On a joint ses capitulaires à ceux étrangères, la peste et la famine, de Charlemagne.

CHARLES III, dit LE SIMPLE, fils posthume de Louis-le-Begue, ne le 17 septembre 879. Il monta sur le ronne le 7 octobre 020. Il laissa un fils Simple ait à la gloire est d'être parété séparée de la France.

CHARLES IV, surnomme LE BEL. parviut à la couronne en 1322 par la mort de son frère Philippe-le-Long. Il maurutle 31 janvier 1328 à Vincennes, âgé de trente-quatre aus. Il aimait la justice et savait se faire obéir. Ses courtisans disaient de lui qu'il tenait plus du philosophe que du roi.

CHARLES V, dit LE SAGE, roi de France, né à Vincennes le 21 janvier 1337, succèda à sun père le roi Jean 1484. Il prit le titre d'emperenr d'Ole 8 avril 1364. Il trouva le royaume rient en 1494, et s'empara du royaudans la désolation et dans l'épuise- me de Naples, qu'il fut obligé d'abanment, et remédia à tout par ses né-donner l'année suivante. Il remporta

pour v déposer son trésor. L'académie prix : le surnom donné à ce roi l'em-CHARLES II, dit LE CHAUVA, porte sur les éloges prononcés en son

CHARLES VI, dit le Brex-Aimé. roi de France, fils de Charles V, per à Paris le 3 décembre 1368. Sun père lui donna le Dauphiné en apanage, et il fut ainsi le premier des enfans de France qui porta le titre de dauphin en naissant. Il succeda à son père le 16 septembre 1380. Les fautes de ses ministres rendirent son règne malhengne fut signale par les guerres civiles.

CHARLES VII, dit le VICTORIEUX, roi de France, tils de Charles VI, né le 22 février 1403, deviot dauphin en 1416. Il reconquit presque tont trône en 898, en lut dépouillé en 923, son royaume sur les Anglais, et c'est etmourut prisonnier au château de Pé-le motif de son surnom. C'est sous son règne et pour lui que combattit conu sous le uom de Louis-d'Outre- Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Ormer. Le seul titre que Charles-le-lieans. Proscrit par sa mère, jouet de la démence de Charles VI , victime venu à ressaisir la Lorraine, qui avait | de la sombre ambition de son fils, il tronva dans Marie d'Anjou, son éponse, une compagno fidèle, une amie sure, dont l'ante ne se laissa jamais abattre par le malheur. Il se laissa mourir de faim dans la crainte d'être enmoisonné par son fils, et succomba le 22 juillet 1461.

CHARLES VIII, dit l'AFPABLE et le Courrois, roi de France, tils de Louis XI. né à Amboise le 30 juin 1470, fut sacré à Reims Je 5 juin gociateurs et ses généraux. Bertrand en se retirant la célèbre victoire de Duguesclin reprit sur les Auglais une Fornovo ; dans cette bataille buit grande partie des places fortes qu'ils mille Français l'emporterent sur qua-

180

château d'Amboise le 7 avril 1498.

CHARLES IX , roi de France , fils les IX, et de sa mere, sont tracés historiquement et avec beaucoup de taleot par Chénier, dans sa fameuse nom, duc de Calabre, comte tragedie de Charles IX, dont l'esprit Maine, a mérité une place dans de parti s'est beaucoup trop emparé.

ginaire de la création de la Ligue; elle fit Irapper de la monnaic sous en 1486 que la réunion de la Proson nom. C'etait le vicux cardinal de vence à la couronne fut faite par

Bourbon.

CHARLES dit le MATTAIS, roi de Navarre, ne en 1552, fut éleve à la cour de Philippe de Valois, et se fit admirer des sa jeunesse par son savoir, son éloqueuce et les grâces de sa figure. Plus tard il devint le fleau de l'appelait le justicier, le défenseur de son siècle par sa perfidie et ses cruau-

tes. Il mourut en 1387.

CHARLES III, surnommé le No-BLE, roi de Navarre, fils de Charles le Mauvais, eut les qualités de son en reconciliant les deux factions d'Or- contre lui , le 2 mars 1127. leans et de Bourgogne. Il fit fleurir dans ses états l'industrie, les arts et d'Angoulème, fils aîné de Louis de les lettres. Il mourut à Olite le 8 sep- France, duc d'Orléans, comte de Vatembre 1425, agé de soixante-quatre lois, et de Valentine de Milan, naans, apres un regne de 39, et avoir quit à Paris en 1391. Il se conduisit

rante mille Italiens. Il mournt au ses sujets, et des heureux effets d'une administration toute paternelle.

CHARLES le Ténéraire, duc de de Henri II et de Catherine de Mé- Bourgogne, ne à Dijon le 10 novemdicis, ne à Saint-Gerntain-en-Laye bre 1453. Il fut l'ennemi irreconcile 27 juin 1550. Il monta sur le trône liable de Lonis XI, avec lequel il fut le 14 décembre 1560 : il n'avait pas toujours en guerre : il lui livra le couonze ans accomplis; ce fut Médicis nétable de Saint-Paul, dont il obtint qui gouverna le royaume. Les protes-les trésors. Altéré de sang et incapa-tans se revoltèrent, et il s'ensuivit ble de repos, il fit la guerre aux Suisune guerre civile. Le massacre de la ses, qui remporterent sur lui les vic-L'ajut-Barthelemi, arrive le 24 août toires de Granson et de Morat en 1476. 1572, a souillé pour jamais la me- Les Suisses rassemblérent les ossemoire de Charles IX; il n'avait que mens des vaineus, et en élevèrent une vingt-deux ans, et deux années apres, pyramide qui a existe jusqu'en 1794, le 31 mai 1574, il mourut de la vio-qu'elle fut détruite par un bataillon leuce de ses remords. Il cultiva et fa de la Côte-d'Or, le jour même que les vorisa les lettres; il est même resté Suisses devaient célèbrer l'anniverquelques vers de lui. C'est sous sou saire de leur victoire. C'est de cet os-règne que fut bâti le palais des Tuileries ( 1554), et que furent faites tiré parti dans son roman du Solinos lois les plus sages et les ordounan- taire, et de la disparition de Charles, ces les plus salutaires à l'ordre pu- Charles le Teméraire périt le 5 janvier blic, par les soins de l'immortel chan- 1477, défait par le duc de Lorraine, celier l'Hôpital. Nous croyons que les etfut tué en se sanvant après la bataille caractères de ce magistrat, de Char- qui se donna près de Naney, qu'il avait assiege.

CHARLES D'ANJOU, second du l'histoire pour avoir legué la Provence CHARLES X, roi de France ima- là Louis XI et à ses successeurs. Il mourut le 11 décembre 1481; c'est

Charles VIII.

CHARLES DE DANEMARCK, dit LE Box, comte de Flandre. Il affermit dans ses états sa puissance, par son courage, et la maintint par la sagesse de son gouvernement. On l'Eglise, le père des pauvres; la renommée de ses vertus était si grande qu'on lui offrit le trône de Jérnsalem, pendant la prison de Baudouin II, et l'empire après la mort de Henri V; pere saus avoir ses vices. Il contribua mais il refusa l'un et l'autre. Il fut tué à rétablir la paix publique en France, à Pruges, dans un complot forcé

CHARLES D'ORLEANS, comte joui pendant ce temps de l'amour de en heros à la funeste bataille d'Arin-

court en 1415. Ce prince était bon, les qualites d'un homme de bien. Le humain, charitable, et l'un des plus souvenir de son administration pâtervertueux personnages de son temps, nelle et de ses vertus privers est en-Si par sa naissance il eut une pre-mière place parmi les princes, par ses Madrid le 14 décembre 1789. talens pour la poésie il mérita d'être | CHARLES IV , fils et successeur place au premier rang des écrivains du précédent, ne à Naples le 11 110de son siècle. Les bibliothèques du vembre 1748. Parvenu au tronc en roi et de l'Arsenal possédant chacime 1788, subjugué de bonne heure par un manuscrit de ses poésies. Avec sa femme, Marie-Louise, infante de beaucoup de simplicité, les idées sout Parme, il devint bon jusqu'à la fainobles, inspirées par le sentiment, ré- blesse, et donna toute sa confiance à glées par la bienséance, exprimées don Manuel Jodoi, depuis Prince de la avec autant de univeté que d'élégance. poix, n'entra dans la coalition coutre Charles d'Orléan mourut Le Janvier I 1,665 ; il fut père de Louis XII, et ou- XVI, au sort duquel il avait pris le cle de François I, roi de France.

des Indes, né en janvier 1716, tils de de la reine son épouse. Philippe V et d'Elisabeth Farnése. Il en fait d'établissemens utiles et de dre. Il mourut le 7 janvier 1285. mouumens publics. Il la retira de la CHARLES II, dit LE BOITECY, fils léthargie où elle lauguissait depuis de Charles I d'Aujou, roi de Naqu'on lui rendait compte de quelque bilité, amour de la justice. Son re-dissension de famille, sa première goe de 25 aos fut l'âge d'or de la mo-question était: « Quel moine y a-t- narchie. il dans cette affaire? » Il ne regut CHARLES-EMMANUEL III, roi

point de la nature ces dons brillans de Sardaigue , fils de Victor Amédée qui caractérisent un béros , mais il II. Il s'unit en 1753 à la France et à eut un bon jugement, uue sage fer l'Espagne, qui avaient projete d'afmete, de l'esprit natrel, et surtout faiblir la maison d'Autriche : it fit la

plus vif intérêt, et conclut quelque CHARLES II, roi d'Espagne et des temps apres une alliance avec la re-Indes, fils de Philippe IV, né le 6 no- publique française après l'invasion de vembre 1661, mort le 1 novembre ses états, faite par les ordres de Napo-1700. Le 1 octobre de cette dernière léon; étant force d'abdiquer en faaonée, il dicta son fameux testament, veur de son fils, il se rendit en France, qui déclarait Philippe de France, due obtint la faenlte de se retirer à Mard'Anjou, héritier de la monarchie es- seille, dont les habitans lui temnipagnole. Ce prince est plus célèbre par guèrent le respect que commande re testament, qui embrasa l'Europe, une graude iufortune et l'estime que que par son règne languissant et malheureux. En lui finit la branche al-née de la maison d'Autriche, qui ré-Barbérini avec sa famille, et mournt a gnait en Espagne depuis deux siècles. Naples le 21 janvier 1816, du chagrin CHARLES III, roi d'Espa ne et que lui causa la nouvelle de la mort

CHARLES I D'ANJOU, roi de conclut avec Louis XV en 1761 le Naples , tils de Louis VIII de France pacte de famille qui assurait les droits et de Blanche de Castille, naquit en et réunissait toutes les forces des dif- 1220. Il gouverna avec éclat, mais férentes brauches de la maison de son règne fut terni par le massacre des Bourbou. Il se joignit à la France dans Français, connu sons le nom de Feles deux guerres qu'elle eut à soute- pres siciliennes, qui eut lieu le 36 mir -ontre l'Angleterre en 1762 et mars 1282: dès-lors il n'èpreuva plus 1778. L'Espagne doit à ce prince tout que des revres, et la puoition réser-ce qu'elle peut montrer au voyageur vée à ses crimes sembla enfin l'attein-

Philippe III, et il disait: Mes su ples, naquit en 1248, et mourut le jets sont comme les enfaus, qui 5 mai 1303. Il eut toutes les vertus pleureut quand ou les nettoie. » Lors- d'un bon prince; bienlaisance, affa-

conquête un Milanais, vamquit les la Stockolm le 17 juin 1682. Des soie parta la guerre de 1750, et -ut l'avantage en 1765 d'être mediateur de l'Europe. Econome, eleigne du faste merce: il embellit sa ca itale, mit de l'ordre dans la legislation et la jusfrançais en 1771, a volumes in-12. Cet illustre souverain. I'm des plus sages qu'ait eus le Piemont, étaitue à l 20 ferrier 1773.

CHARLES - OUINT, empercur et roi d'Espagne, fils aîné de Philippe, archidue d'Autriche, naquit à Gand le 24 ferrier 1500. Il fit prisonnier 1525, et n'avant ou triompher de sa fermete, il consentit a des modifications, et signa le traite de Madrid de janvier 1526. Après la paix de 1559 il quitta l'Espagne, se rendit en Italie, et se lit couronner à Bologne, roi de Lombardie et empereur des Romains. Le récit de ses antres expéditions militaires serait trop long, Il traversa la France pour se rendre dans les Pays Bas, et passa six jours à Paris: Francois Ier Pv traita avec une generosite vraiment chevaleresque. Ou sait qu'il abdiqua la couronne en en français par M. Suard.

CHARLES XII , roi de Suède , né | mes.

impériaux a Guastalla, pù il com- enfance il avait montré l'ambinon manda en general et combattit en sol- d'imiter Alexandra, et lorsqu'il failut dat, et signala son habileté durant le couronner , il arricha la couronne tout le cours de cette guerre. En 1742 des mains de l'archevêque d'Upsal . il se déclara contre la France et l'Es- et se la mit lui-même sur la tête. Le pagne, pour la reine de Hongrie, Danemarck, la Pologne, la Russie. qui lui offrait une augmentation de comptant tirer avantage de sa ienterritoire. Il fut battu a tioni i 50 nesse, se liguerent contre lui : il les septembre 1744. Il refusa de prembre attaqua tous l'un après l'autre. Il forca le Danemarek de conclute la pair avec lui dans moins de six sela paix qui assura enfin le repos de maines, marcha contre les Russes qui assiegeaient Nerva au nombre de et des plaisirs, il fit des etablissemens cent mille hommes, et remporta sur utiles, et publia les plus sages règle- eux une victoire signalée, quoique niens, qu'il étendit aux arts et au com son armée ne fut que de neut mille hommes. Trente mille furent novés . et vingt mille prisonniers; il ne perdit tice. Son Code a ete reimprime en que doure cents soldats. Le printemps suivant il marcha contre la Pologne, détrôna Auguste, et tit elire à sa piace, en 1705, Stanislas Leczinski. Turin le 27 avril 1701 : il y mourut le Il aurait du borner la ses exploits et se réconcilier avec le czar; mais il marcha contre lui de nouveau, et remporta d'abord quelques avantages; mais la fortune l'abandonna à Puitawa ie 8 juillet 1709. Il fut vaincu, toute Francois les à la bataille de Pavie en son armée fut détruite , lui-même blesse et obligé de se refugier dans la Turquic. Il perdit nou-sculement tout le fruit de ses couquetes, mais une partie de ses états. Ses revers ne l'avaient pas corrigé; il leva une armée et attaqua la Norwège. En assiégeant Frédéricschai, il fut tué d'une balle partie du côté des Suédois, le 30 novembre 1713. La fermeté, la valeur, l'amour de la justice , domioaient dans le caractère de Charles; mais il outra ces belles qualités et les rendit souvent funestes à lui-même et à ses peuples. Braucoup d'écrivains faveur de Philippe son tils , en 1555 , out écrit sur le heros suédois , mais et qu'il ne tarda pas à s'en repentir, aucun n'a traité ce sujet avec autaut Il voulut célébrer lui-meme ses obse- d'intérêt que Voltaire. Son Histoire ques, et cette ceremonie hata la fin de Charles XII est un modèle du de sesjours, arrivée le 21 septembre clarté, de précision et d'élégance; il 1558. Pour bien connaître Charles est à regretter qu'il n'ait pu la rendrei Quint, il fant line son histoire cerite plus complète, avec les memoires par Robertson; c'est une des plus qui n'ont éte publiés en Suede que belles productions de la litterature orangoup plus tard; il est alors aussi moderne; cet ouvrege a eté traduit releve des erreurs de noms et de dates, et des ineanctitudes géographi-

nous , roi d'Angleterre , né le so no: sembre 2600 en Ecosse, Il succèda à Frauce, fille de flenri IV. Son regne commence par des murmures contre lui ; la faveur de Buckingham s con ! tribua heaucoup. En 1641 Charles eut la faiblesse de signer la condamnation du comte Strafford, qui était son anique eppui contre les factieux et les perfides. Deux ons après on le contres monarchie anglaise fut renversée avec cede a prévalu sur tous les autres. lemmonarque; en vain il livra plusieurs batailles aux parlementaires: decida tout. Charles desesperé alla se jeter dans les bras de l'armée d'Ecosse, qui le liera au perlement euglais. On érigea une cont de justice nouvelle, composée de Fairfax, de Cromwel, d'Ireton son gendre, de Waller, et de cent quarante sept juges. On sait la fin malbeureuse de ce prince ; il eut la tête tranchée le 30 janvier 1649, tes une disentepar la main du bourrean, les autres par celle d'un grand seigneur masque. Sa constance dans ses revers et dans le supplice étonna ses ennemis mêmes. lls ne purent s'empêcher de dire qu'il était mort avec bien plus de grandeur qu'il n'avait vecu. On l'honore aujonrd'hui comme un martye de la religion anglicane ; le jour de sa mort est célebre en Angleterre par un

reconnu par les Ecossais, il fut defait par l'armée de Cromwel et obligé de qu'après les plus grands dangess. En fut retabli, par les soins du général qu'il prit à la délivronce de sa patric Monèt. Il ilt fleurir la paix et les opprimée par les Lacédémonicus. belles lettres dans son royaume ; mais sa prodigalité, son irreligion, ses mours dépravées, desbonorérent son de Catane en Sicile, où il florissait

CHARLES II, roi d'Angleterre ;

les plaisirs publies.

CHARLES STOART, premier du 128 mai 1630, il mourut le 6 fevrier 1685.

CHARLES ( JACQUES - ACEXANDRE Jacques Jer son père, en 1625, et la CESAR ), physicien, de l'institut et rueme année epousa Henriette de de la Legion d'Honneur, mont à Paris à soigante-seige ans, le 7 avril 1853. Son nom se rattache d'une manière particulière à la déconverte des aérostats. C'est lui qui a trouve la manière d'ensier les ballons par le moven du gaz hydrogène, et de les enfoncer d'un talletas vernisse de gonima elastique dissonte a chaud mit de sortie de Landres, la dans l'huile de thèrebentine. Ce pro

CHARMIDES, dont Platon a donué le uara à un de ses dialogues , fut la perie de celle de Nazerbi en 1645 disciple de Socrate. Le fut par leconseils de ce philosophe qu'il se livra aux affaires publiques s'étant mis dans le parti de Critias, il fut un des dix terans que Lysandre etablit dans le Pirée pour gouverner avre les trente de la ville, et il fut tue dans le premier combat que les exiles commandes par Trasybule livrerent aux tyrans. Xenophon l'a placé dans son Banquet, et parle de lui dans plusieurs de ses onerages.

CHARMIS, medecin, ne à Maiseille, vint à Rome sous le rêgne de Neron. En opposition au systeme de ses confrères, alors en crédit, il ordonna les bains froids mêore en laver. Seneque le philosophe se fait gloire de s'y être conformé. Il fit un metier de la médeciue, et il amassa de grandbiens. Pline raconte qu'il exigea 20,000 francs d'un malade pour l'ajeune général et la privation de tous spir sciané.

CHARON de Lampsaque, fils de Pythocles, l'un des plus anciens historiens que l'on connaisse, florissait un se retirer en France, où il ne parvint peu avant Herodote. Il ne nous reste de lui que quelques fragmens. Cha-1660 et après la mort de Cromwel, il ron, Thébain, est celebre par la part

> CHARON, VOYEZ CHARROY. CHARONDAS, celebre legislateur,

regne et ses qualités brillantes et ai vers l'an 650 avant J.-C. Aristote mables, qui auraient pu le rendre parle de lui, et Elien rapporte qu'exi-un des premiers princes de l'Europe. le de t'ataue il se réfugia à l'hiegium, Seots l'a peint d'une manière supé- où il fit adopter ses lois. Elles étaient rienre dans son Peveril du pic. Ne le en vers comme celles de tous les auciens legislateurs : elles se chan l'vembre 1605. Il était tils d'un libraire taient, et on les faisait apprendre aux iennes gens.

CHAROST (ABMAND JOSEPH DE BETHUNE, duc de ), ne à Versailles le jer juillet 1728, mort le 27 octobre 1800, se montra le digne descendant de Sully par une bienfaisance active et en consacrant son existence et sa fortune au bonbeur de son pays. Louis XV le montrant à ses courtisans leur dit : « Regardez eet homme. il n'a pas beaucoup d'apparence, mais il vivifie trois de mes provinces. » Il fut maire du dixième arrondissement de Paris, et membre ou président de toutes les sociétés philantropiques. On a élevé à Meillant (Cher) un monument à sa mémoire.

CHARPENTIER (PIERRE), jurisconsulte, ne à Toulouse au commencement du seizième siecle, n'est cité dans ce Dictionnaire que pour être livre à l'execration. Il osa en 1572 faire l'apologie du massacre de la Saint Barthelemy, et dans une lettre imprimee a François Portus, il cherche à prouver quo cet odieux massacre a du être fait pour abattre une faction impie qui voulait renverser le trour et bouleverser l'état.

CHARPENTIER (FRANÇOIS), né à Paris le 15 février 1620. Il fut mis par Colbert à la tête de l'académic naissante des inscriptions et belleslettres, et il devint directeur perpetuel de l'académie française. Ourline respect qu'il eut pour les grands hommes d'Athènes et de Rome, dont les ouvrages étaient l'objet principal de ses lectures, il prit parti contre ses maîtres dans la fameuse querelle des aneiens et des modernes. On a oublie les écrits qu'il fit pour soutenir sa cause, et l'on ne se souvient que de l'épigramme de Boileau contre le gros Charpentier, Il a public un grand nombre d'ouvrages, et il contribua plus que personne au dessin de cette belle suite de medailles qu'on a frappées sur le séele de Louis-le-Grand, et qui parut en 1702 in-fol. Charpentier mourut à Paris, doyen de l'acas demie française, le 22 avril 1702.

UHARRON (PIERRE), ne à Paris en

qui ent vingt-un enfans d'une seconde femme. Il fut, d'abord avocat au parlement, et s'appliqua ensuite à l'etude de la théologie et à l'éloquence de la chaire. Sou livre de la Sagesse, qui a fait sa reputation, est beaucoup moins lu que les Essais de Montaigne. dont il fut l'ami, le disciple et l'initateur ; mais il n'écrivit ni en bomme du monde, ui avec la brillante imagination de sou modele. Il avait cependant une grande force d'esprit. Le scepticisme très-raisonnable de Charron, mais tres-bardi pour son siècle, le fit accuser faussement d'irréligion par quelques fanatiques, surtout par la icsuite Garasse.

CHARTIER (ALAIN) , ne en 1386. Il jouit dans son siècle d'un grand degré d'estime ; l'asquier en rapporte pour preuve que se trouvant un jour endorioi sur une chaise, Marguerite d'Écosse, épouse du dauphin de I rance depuis Louis XI, s'approcha de lui et lui donna un baiser sur la bouche. Alain etait fort laid, et sur l'étounement des seigneurs et des dames de la suite de cette princesse, elle leur dit a qu'elle ne baisait pas la personne, mais la bouche d'où étaient sortis tant de beaux discours. » Ses faicts, dits et ballades, parurent imprimes à Paris en 1484 in fol. goth. On ignore l'époque précise de la mort d'Alain Chartier : son frèra Jean , qui lit profession à l'abbaye de Saint-Denis, fut historiographe de Charles VII, et le suivit dans ses guerres contre les Anglais.

CHASSE (CLAUDE-LOUIS-DOMINIOUR de), seigneur du Ponceau, né à Ilonnes en 1698, d'une famille noble de Bretagne, servit d'abord dans les gardes-du-corps; ruine par le système de Law et par l'incendie de Rennes, il se décida à tirer parti des dons qu'il tennit de la nature, débuta à l'Opéra au mois d'août 1721, ellaca bientôt tous les acteurs qui l'avaient precede dans son emploi, se retira du theatre en 1738, quoigu'il fut encore l'idole du public, y rentra au mois de juin 1742, le quitta tout-à-fait en 1757. après avoir fourni la plus brillante 1541, mort dans cette ville le 16 no. learriere, et mourut à Paris le 17 octobre 1786, à l'âge de 88 aux, laissant le service militaire n'exigeait pas, et la reputation d'un homme qui avait publia plusieurs ouvrages parmi lesloint à des talens distingués une con quels un distingue ses l'orages dans duite irréprochable.

CHASSELOUP-LAUBAT (FRING cois , comte de 1 , lieutenant-général du génie; grand-officier de la légioud'honneur, commandeur de Saint-Louis, senateur, puis pair de France, ne à Saint-Sernin fle 18 août 1754 . mourut le 6 netobre 1835, se distint- les lumieres se sont étenducs, et que gua en Italie, en Prusse, en Allemagne et en Russie; dirigea les travaux du genie dans les guerres de la revolution et daus celles de Napoléon, et rendit dans toutes d'éminens services. auxque:s senls il dut son avance. ment. On a de lui différens ouvrages

CHASSENEUX (BARTHELEMI de), ne à Issy l'Évêque , près d'Autun, en 1480 / mort le . 16 avril 1541 . président au parlement en 1540. Ce qui rend sa memoire à jamais respectable, e'est qu'il empêcha tant qu'il sa mémoire. vecut l'exécution du fameux arrêt du 18 novembre, rendu contre des effectivement lieu qu'après sa mort.

sur l'artillerie et les fortifications.

des principes de physique d'après d'Atliènes, telle que Sophocle et Eufamiliers. Elle joignait à l'amour de On doit à Châteaubrun la justice de la gloire, dit Voltaire, une simplicité reconnaître que s'il fut inférieur aux liaison avec ee grand homme troubla sa vie et nuisit à sa réputation ; mais instruit', et surtout très - modeste. le souvenir en sera plus durable que C'était un vrai philosophe ; il ne tint ses ouvrages, et le nom de Voltaire qu'à lui de faire la plus grande forprotège sa memoire. Madame do tune, et il la dédaigna, Maître-d'hôtel Chastelet mourut en couches au pa-ordinaire du duc d'Orleans, il eut lais de Lunéville, le 10 août 1749.

1758; de l'academie française. Il prince très pieux auquel il était attadonna aux lettres tout le temps que ché fut le motif qui l'arrêta.

l'Amérique exptentrionale , el a vol. in-8 de la Felicite publique. Son but dans ce dernier ouvrage, que Voltaire par que louange esagérée, met audessus de l'Esprit des lois, est de prouver par l'histoire que le sort du genre humain s'est ameliore à mesure que le bonbeur général s'accroîtra à mesure qu'elles s'augmenterent.

CHASTILLON (GITCHER de ), ne en 1250, mort en 1320. Il se battit en héros à la funeste journée de Courtrai, le 11 juillet 130s. Philippe-le-Bel le fit connétable de France. Sa prudence et son courage n'éclatereut pas moins au combat de Mons en Puelle le 18 août 1504, et contribuèrent à la victoire que ce prince reniporta sur les Flamands. D'autres faits d'armes éclatans illustrèrent sa vie et

CHATEAUBRUN ( JBAN BAPTISTE VIVIEN de), de l'académie française, restes d'anciens Vaudois', habitans pé à Augoulème en 1686, mort'à Pades villages de Cobrières, de Merin- ris le 16 fevrier 1775. Il est parmi les dol et lieux circonvoisios, qui n'eut auteurs tragiques dans la classe de sectivement lieu qu'après sa mort. Ces imitateurs qui n'ont rien ajouté à CHASTELET (Gabaielle-Emilie la richesse de notre scène. Sa tragédic LE TONNELIER DE BRETEUIL, de Mahomet II, a été surpassée par marquise du ), née en 1706. Elle se celle de Lanoue, qui n'est elle meme distingua par des connaissances au qu'un ouvrage médiocre. Les Trojendessus de son sexe. Elle se livra par nes et le Philoriète qu'il a donnés deticulièrement aux mathématiques et puis ont eu le mérite de nous retraà l'étude de la philosophie. On a d'elle cer une faible idée de la tragédie Newton, qui sont fort estimés. Le la ripide l'avaient conque; ces pieces tin , l'anglais et l'italiene, lui étaient ont obtenu par là quelque succès, qui ne l'accompagne pas tonjours. Sa oraîtres de l'art, il n'en fut pas moins un litterateur très estimable, tresassez d'empire sur lui même pour CHASTELLUX (FRANÇOIS - JEAN , garder pendant quarante ans ses piè . marquis de ), marechal-de-camp, ne ces dans son portefeuille sans les à Paris en 1734, mort le 28 octobre faire jouer. La craiote de deplaise au

CHATEAUNEUF, l'abbé de ), ori- 29 décembre 1594; il parut insensipièce de vers.

CHATEAU-REGNAUD (FRANCOIS-Locis DE ROUSSELET, comte de ). vice-amiral et maréchal de France, ne en 1637, mort le 15 novembre 1716. Il mit les Anglais en déroute sur mer, et se distingua dans plu-

sigurs affaires importantes.

CHATEAUROUX ( MARIE-ANNE , duchesse de l. Ses deux sœurs avaient successivement régné sur le cœur de Louis XV ; douée d'une âme forte et elevée, elle voulut faire excuser son titre de favorite par la manière dont elle usait de son ascendant sur l'esprit du roi. Jalouse de contribuer à la gloire de son amant, ce fut elle qui l'arracha aux delices d'une cour voluptueuse, le décida à se mettre à la tete des armées en Flandre, et l'entraina en Alsace pour arreter les progrès de l'ennemi. Elle mourut le 8 décembre 1744. On a publié en 2 vol. in-12, 1806, un recueil de ses lettres.

CHATEIGNERALE ( FRANÇOIS DE VIVONNE, seigneur de la), né eu 1520, eut pour parrain Francois I. Il statues d'OEdips de Cyparisse, de Sabaparut avec distinction à la cour de ce tier, de David le roi, du cardinal Manprince et à celle de lleuri II. Il fut un ry , de Lamoignon , Malesherbes , etc. des plus robustes et des plus braves le Bélisaire, la Sensibilité, le Nid guerriers qu'ait eus la France. Il fut d'Amour, Paul et Virginie, Ses destué le 16 juillet 1547 dans un combat sins et ses tableaux sont oussi fort essingulier en champelos, par Jarnac, timés. Il fut membre de l'institut, beau-frère de la duchesse d'Etampe, et l'un des favoris de Henri II. C'est le dernier combat de ce genre qui ait eu lieu en France. Le coup de Jarnac qui lui fendit le jarret a passé depuis en mort à Paris le 27 juin 1720. Il fut retour imprévu de la part d'un ennemi. Le Chateigneraie était l'oncle rienr par la hardiesse, le sentiment et à la cour.

genit dans la gorge. Il fut écartelé le l'honorait de son muitie. Veltaire, du

ginaire de Chamberi, mort en 1709 ble aux douleurs du plus affreux supa Paris. Il fut parrain de Voltaire et plice. Les jesuites, qui prêchaient l'un des derniers amans de Ninon , la doctrine du régicide, furent bannis dont il célebra la mort par une petite du royaume par un arrêt du parlement de Paris; cet arrêt ne fût pas exécuté dans l'étendue de ceux de

Bordeaux et de Toulouse.

CHAUCER (GEOFFROY), né à Londres en 1328. Il se fit connaître comme poète à l'âge de dix-huit ans par sa Cour d'amour, le premier poëme connu qui ait été écrit en anglais. Ce fut dans ses dernières années qu'il composa celui de ses ouvrages qui a con-. serve le plus de réputation, ses Contes de Cantorbery, écrits en vers dans la forme du décameron de Boceace. On lit peu maintenant les poésies de Chaucer. Il est le premier des modernes qui ait fait usage dans la poésie de l'esprit et des fictions chevaleresques. Il mourut en 1400. Il était allié

à la famille royale. CHAUDET (ANTOINE-DENIS), sculp. teur, ne à Paris le 51 mars 1763, mort le 19 avril 1810. Il remporta le grand prix en 1784 sur le sujet de Josephoendu par ses frères; il fit depuis le groupe de l'Emulution de la gloire, pour le péristyle du Pauthéon, maintenant église de Sainte-Geneviève, les quatrieme classe.

CHAULIEU (GCILLAUMS AMFRYE DE ), abbé d'Aumale, né à Fontenay dans le Vexin normand en 1639, proverbe pour signifier une ruse, un l'élève et l'ami de Chapelle, négligé comme lui dans son style, mais supéde Brantôme, qui le représente com- la volupté que ses poésies respirent. me un spadassin plus redouté qu'aime Voltaire l'appelait l'Anacréon du Temple, parce qu'en effet, à l'exemple CHATEL (JEAN), fils d'un mar-chaud drapier de Paris. Le 27 décem-graces, il a chanté jusque dans sa bre 1594 il tenta d'assassiner Henri vicillesse les jeux, les amours et le IV, qui recut à la levro supérieure le vin, et parce qu'il logeait au Temple coup de conteau que le monstre diri-chez M. le duc de Vendoue, qui reste, a bien peint en vers l'abbé de mai 1754; le premier qui nut en fa-Chaulieu dans son Tample du gout. Sa veur sur notre theatre ce qu'on anréputation, portée de son vivant au pela la comique lormojont ou la tra-dessus de sa valeur, commence à dé-gédie domestique. Sa Melanide est le croitre un peu. On pardonna à l'hom- chef-d'œuvre de ce mauvais genre. Il me aimable, à l'homme qui rassem- entendait très-hien l'art du theatre. Il blait ches lui la meilleure compagnie y a peu de pieces dans lesquelles on de son temps, des negligences qu'on ne trouve et des scenes très intères ne pardonnerait aujourd'hui à aucun santes et beaucoup de vers beureus . poète. Ses œuvres ont eu beaucoup car du moins il n'eut pas la maladresse d'éditions. M. Desessarts, libraire à d'écrire des drames communs en prose Paris, les a réduites au tiers, sons le commune ou même en prose ampoutitre d'Elite des poésies de Chaulieu, lee. Mais comme il n'était pas ne plaiun vol. in-12 ; par le il lui a rendu un sant, il s'enteta de son triste genre, grand service.

CHAULNES. Les deux membres de cette famille, Honore d'Albert, et Charles d'Albert d'Ailly , le premier dans la carrière militaire, où fameuse épigramme : sea services lui obtiorent le bâton de maréchal, et le 2e, son 3e fils, lieutenant-genéral comme son pere dans la diplomatie, deux autres du mênie nom et de la même famille, savoir 5 vol. io-12, qui opt en plusieurs Michel-Ferdinand d'Albert d'Ailly, éditions. membre honoraire de l'Académie des sciences, et Marie-Joseph-Louis d'Altantes qu'ils firent dans les sciences.

décapité le 14 avril 1794. 10 e

fut lie avec le poète Lebrun, avec CHAUVELIN (Farres, marquis Fontanes et M. Lemerciec, charge de ), officier de la légion-d'honneur, testament.

llatté d'ailleurs du personnage de novateur. Il fut un de ceus qui contribuèrent le plus à faire exclure Piron de l'académie, pour se venger de la

Connaisses vous sur l'Helicon, etc. que ce dernier avait faite contre lui. Les pièces de theâtre et les parsies de La Chaussée ont ete reunies en

CHAUSSIER (FRANCOIS), professeur à la faculté de méderine de l'abert d'Ailly, fils du précèdent, mem- ris, medecin en chef de l'hospice de bre de la societé royale de Londres, la Maternite, membre de l'Institut et ont du leur réputation, surtont à leur de plusieurs autres sociétes savantes . gout pour le physique et l'histoire ne à Dijon le 15 juillet 1746, mort à naturelle , et aux découvertes impor- Paris le 19 juin 1738 , d'abnrd secremies qu'ils firent dans les sciences. CHAUMETTE (PERRE-GESPAIN), ville natale, vint a Paris en 1794, connè à Neverseo 1763. Les actes de des-potisme et de cruanté de ce procu-reur de la commune de Paris, en 1795, à l'organisation de la nouvelle école. approcheut de la démence. Il s'etait y ouvrit un cours d'anatomie, donfait surnommer, Anoxogoros. Il fut na una grande impulsion à l'etude de la physiologie, se montra anssi ha-CHAUSSARD ( Pienne-Jean-Bar- bile dans la pratique que dans l'enriste ), né à Parisle 29 janvier 1766, seignement, et fut regarde pendant sa mort dans cette ville le 10 etobre 1825. longue carrière comme un des pre-Il a obtenu des succès dans le genre miers medecins de la capitale. On a de lyrique, et il avait une grande flexi- lui un grand nombre de memoires et bilité de talent, ses nombreux ouvra- d'ouvrages. Nous ignorons si son ges d'éruditions et de poésic attestent traité de Physiologie , dont les gens de ce double avantage. So poetique secon- l'art attendaient la publication avec daire renferme de bonnes choses. Il impalience, a enfin vu le jour.

d'une disposition littéraire dans son de vers 1757, élevé à l'école militaire. testament. 4 entra de Fonne heure au scruice, et CHAUSSEE (Presne-Ulleur NI) occupait en méme-temps la charge de VELLE us il.), de l'académic fran-maire de la garde-robe, qu'avait posentra de l'onne heure au service, et cuise, ne à Paris en 1691, mort le 14 sédée sou père. Nomme en 1792 ministre plenipotentiaire a Loodres, il toriques sur les Maures, et une Hisun des plus adversaires du système ministériel, et mourut a Paris, le q avril 1852, une des victimes du cho

CHAUVIN, habite printre paysa-185 a Rome, où il s'etait fixe depuis

long-temps.

d'enfans.

en 1799; c'est la meilleure.

carrière pendant laquelle il établit de son theatre et de ses poésies. plusieurs rôles importans, et jouit de l'estime du public; mort à Paris précédent, ne à Constantinople en le 16 novembre 185s, dans un âge 1763, mort sur l'echafand le 25 juilavancé.

reviut en France lors de la rupture toire de l'empire de Maroc, matière de la paix, fut incarcère et ne recou-qui n'avait pas encore été traitée et vra la liberté qu'après la chute de qu'il a su rendre intéressante. Son Robespierre ; successivement tribun , Histoire de Moroc mérite d'autant préfet de la Lys, conseiller d'état, il plus de confiance, que tout ce qu'il fut elu deputé par le département de la dit est appuyé sur ses observations la Côte-d'Or aux sessions de 1816, personneiles. Il fut toujours homme 1822, 1827, 1830, 1831 . s'y montra de bien, Les deux poètes, Marie-Joseph et Audré Chénier, lui doivent la vie.

CHÉNIER (MARIE-JOSEPH), fils du précédent ne à Constantinople le 28 août 1764, mort à Paris le 10 janvier giste français, chevalier de la legion- 1811. L'homme politique est étranger d'honneur, est mort jeune en octobre a ce Dichonnaire. Héritier d'une partie des talens de Voltaire , il choisit à l'age de vingt-deux ans, dans notre CHELION, fils d'Elimetech et de histoire le sujet le plus eminemment Noemi. Une grande famine étant tragique qu'elle pût lui fournir; il survenue dans la Judée, Chélion sui surmonta la difficulté du suiet de vit son père et sa mère dans le pays Charles IX, et soutint depuis la gloire de Moab, on il epousa nue femme de son debut. Il suffit de citer ses moabite noumée Orpha. Peu de tragédies de Henri VIII, la mort de temps après il mourut saus laisser Calas, Caius Grocchus, Timoléon, Fénelon , Tibere , etc. ; cette deruière n'a CHEMNIZER (IVAN IVANOVITCH), pas été représentée. Chénier n'eut fabuliste russe, né à Saint-Pèters- pas moins de succès dans le genre de bourg en 1744, mort à Soyrne en la satire que dans la tragédie, et de-1784. C'est le La Fontaine des Rus- puis Boileau on ne saurait trouver de ses. Il avait, disent-ils, non-seule- vers micux-faits que ceux de son ment le taleut, mais aussi la bonhom Epitre sur la colonnie et de son Epitre mie, l'insouriance et la naireté du à Voltaire. Sa Promenode à Saintfabuliste français. Voyant à Paris Cloud n'est pas moins remarquable. Lekain paraître sur le théâtre, il ou-C'est depuis Voltaire le poète qui a blia tout ce qui l'entourait, et s'ima-le mieux applique le raisonnement à ginant être seul avec ce grand ac-lla poésie. Il eut le double mérite de teur, il se leva et lui tit une profonde bien écrire en vers et en prose , heureverence : il ue revint de sa distrac- reus si , toujours étranger aux spécution que lorsqu'il entendit les éclats lations de la politique, et se vouant de rire de ses voisins. Une édition de juciquement à la littérature et aux ses Fables a été publiée à Pétersbourg aits. Chénier n'eut ambitionne que cette gloire, qui, sans mêler à sa vie CHENARD, ancien acteur du aucuue espèce d'amertume, ne lui théâtre de Feydeau (Opéra-Comique), eût offert que des jouissances paisi-doyen de ce théâtre à l'époque de bles! On a publié dans ces derviers sa retraite en 1822, out une longue temps plusieurs éditions in-8 et in-18

CHENIER (ANDRE), frère aine du iet 1794. Avec moins d'empressement CHENIER (Louis DE), consul gé de se produire et un desir de gloire neral de France a Constantinople, non moins vif peut être que celui de ne en 1725, mort a Paris le 35 mai son frere, mais auquel il savait com-1796. Un lui doit des Recherches his mander, il dedaignant des jouissances

qu'il cut regardées comme prématu-let mort à Paris le 21 mai 1785, Gérers, et quoique dejà très-riche du nealogiste et historiographe des ordres fond de connaissances qu'il avait ac- de Saint-Lazare, de Saint-Michel et quises par d'excellentes études, il n'e- du Saint-Esprit, il mettait dans l'exatait occupé que du snin de les aug- men des titres qu'on lui présentait menter, S'il se permettait quelques une probité sevère, Son fils, d'abord essais de ses talens, loin de penser à généalogiste comme lui, suivit la carles faire paraître : il'se contentait de rière des armes à l'enoque de la reles lire en secret à quelques amis, volution, parvint au grade de general L'imprimeur Beandonin a publié un de division, fut chef de l'état-major de volume in-18 de ses poésies. Depuis l'armée du Danube, et mourut le 14 il en a paru une edition emplète en juin 1790 des blessures qu'il recut a vol. in-So, 1955. Tous ses ouvrages en Suisse. On a de lui un code de annoncent un vraitalent, et rappellent inrisprudence nobiliaire, cette antique simplicite, cette grace CHERON (ÉLISABETH-Sorme), née naturelle, que fait de charme des à Paris en 1648, morte dans la même cerits que nous ont laissés les poètes ville le 3 septembre 1711. Elle obtint du premier age. Personne n'a mieux des succès dans la musique, dans la su prêter à notre languo la physiono-mie du grec. En montant à l'écha-ses tableaux et ses gravures. Elle ent fauil, il dit en se frappant le front : de Louis XIV une peosion de 500 li · l'avais pourlant quelque chose là l. vres. J. B. Rousseau estimait beaucoup

Le renroche fait à Marie Joseph d'a son petit poëme des Cerises renversées, voir contribue à la mort de son fière, qui ne fut imprime qu'en 1717. Son nu de n'avoir rien fait pour l'empe-ode sur le Jugement dernier est un de cher, n'est qu'une atroce calomnie, à ses meilleurs ouvrages en ce genre. laquelle lui-même et tous ceux qui Elle savait l'hébreu et le latin. Cheron l'ont commu ont répondu victorieuse- [Louis Clande], né à l'aris le 38 octo-

ment.

l'an 1178 avant J.-C. On croit que tobre 1807. On a de lui une traduec'est le même que Chembés, dont tion fort estimée du roman de Tom parle Dindore de Sicile. Il changea Jones, un grand nombre de présies en tyrannie le gouvernement, qui fugitives, une traduction des meilleuavait toujours été très-modéré: mais res odes d'Horace, et plusieurs comé-Herndote convient que son bistoire et dies , parmi lesquelles il faut distincelle de son frère Chephren , qui lui guer le Tartuffe de mœurs , qu'il fit succeda, sont pen certaines.

la dernière conspiration qui se forma M. Picard la comèdie de Duhautcours. contre Caligula, et dans laquelle ce C'est son frère qui a été commissaire monstre resta mort sur la place. Il royal près du Theatre Français. fit ensuite assassiner Cesonie , femme | CHERSIPHRON , architecte , ne n'essante assessinte desaute.

de Caligula, et Drusille, sa fille; mais à Gnosse dans l'île de Crete. Il traca n'ayant pu empécher les soldais d'é-le plan et commença la construction lire uu nouvel empercur, Claude le du fameux temple d'Epbèse, qui de-

conjurés.

rodote, chanta la victoire qua les siphron florissait 684 ans avant J.-C. Athéniens reosporterent sur Xercès, (CHESELDEN (GULLATME), chi-dans un poème dont il ne nous reste rurgien anglais, né en 1688, dans le

recitées avec celles d'Homère.

bre 1758, mort à Poitiers prefet du CHEOPS, devint roi d'Egypte vers département de la Vienne le 13 ocd'abord sous trois titres différens, et CHÉRÉA (Cassurs), tribun d'une qu'il a imité de l'Ecole du scandale, de cohorte prétorienne, fut le chef de Shéridan. Il a fait en société acce

fit mourir ainsi que les principaux puis fut incendie par Erostrate. Des fragmens de marbre couvrent encore CHERILE, poète gree, ami d'Hé-leterrain une lieue à la ronde. Cher-

que des fragmens. Ses poésies étaient comté de Leicester, mort à Londres, citées avec celles d'Homère. | cn 1752, savant anatomiste et peut-CHERIN (Bernage), né à Langres être le plus habile opérateur de sou Hiter les procedes et les instrumens qu'on ne lit plus, sont cependant rede chirurgie en usage avant lui. La marquables par le naturel et la facilite. circonstance de sa vie la plus digne dit la vue, en 1728, à un jeune homme de quatorze aus, né avengle, ou qui l'était devenu de bonne beure. Ses ouvrages d'anatonie sont encore de plus (xacts et de plus complets.

CHESTERFIELD ( PULLEPPE DOR-MER STANHOPE, comte de 1, pé à Londres en 1694, mort le 24 mars 1775. Il jonit en Angleterre d'une grande reputation comme homme d'état, comme orateur et coome lui firent beaucoup d'ennemis. Un lit ecrivain. Son Recueil de lettres à son tils est fort estime, Havait connu Voltaire, dont il aimait passionnement dechirait impitovablement les ecriteur et l'ami de Montesquieu. Ses œu-

editions in a et in 8.

CHEVERT (Francois DE), né à Verdun-sur-Mense le 21 fevrier 1695, mort à Paris le 24 janvier 1769, et enterre à Saint-Eustache. Il s'eleva du celebre orientaliste, élère de M. de poste de simple soldat au grade de lieutenant-general, et dut tout à son mérite et rien à la faveur ni à l'intrigue. Il se distingua particulièrement à l'escalade de Prague en 1741, et à la journee d'Hastembeck en 1757; France, ne a Paris le'a 5 janvier 1775, on lui dut le succès de cette bataille. Son epitaphe, attribuée à Diderot, est à peu près l'histoire de sa vie, la voici : « Sans aieux, sans fortune, sans rannui, orphelin des l'enfance, il en-»tra au service à l'âge de onze aus ; il persan de Dianiv, intitule : les amours » s'eleva malgre l'envie à force de mé-» rite, et chaque grade fut le prix d'une vaction d'éclat. Le seul titre de maré- l'institut accorda un des prix decen-» chal de France a manque non pas à naux fondés par Napoléon. ssa gloire, mais à l'exemple de ceux · qui le prendront pour modèle, »

CHEVBEAU (URBAIN), ne à Loudun le 20 avril 1613, mort le 15 fe- octobre 1637. Il est particulierement vrier 1701. Il fut secretaire des com- connu par ses poésies lyriques, immandemens et ordonnateur des fêtes primees séparément in-8. Il fut surde la reine Christine de Suéde, et en homme le Pindarc de l'Italie: il en suite à Paris precepteur du duc du est aussi l'Anacréon, car ses Canzo-Maine. Il était fort crudit et a laisse nette ont autant de grâce et d'éléun grand nombre d'ouvrages, parmi gance que ses grandes Canzoni ont de lesquels il y a des pièces de théâtre et sublimité.

temps, il contribua beaucoup à sim-Ides livres de morale. Ses poésies.

CHEVREUSE! MARIE DE ROHAN. de conserver son nom à la postérité duchesse de ), née en 1600 , morte en est l'opération par laquelle il ren- 1670. Aussi célèbre par son esprit que par sa heaute : son caractère intrigant se der lova surtout dans les troubles de la fronde, et la fit exiler plusieurs fois; il lui attira succesestimes, quoign'il en ait paru depuis sivement la haine de Louis XIII et des cardinaux Richelieu et Mazarin.

CHEVRIER ( 1 BANCOIS-ANTOINE ). mort le 2 juillet 1762, à l'age de quarante-deux ans. Il travailla pour le theatre, et inonda Paris de brochures lus ou moins piquantes, mais qui encore son Colporteur. Ne avec infiniment d'esprit, il détestait les sots. les ouvrages; il etait surtout l'admira- vains médiocres, maniait avec une dangereuse facilité l'arme de la satire. vres ont en en Angleterre plusieurs mais il ne respectait ni les meurs ni les convenances, et sublia souvent des anecdotes hasardées capables de troubler le repos des familles.

CHEZY ( ANTOINE-LEONARD DE ) , Sacy, membre de la légion-d'honneur, de l'academie des inscriptions et helles-lettres, professeur de t'ersan à l'école spéciale des langues orientales et de sanskrit an collège de mort dans la même ville, du choléra, le 51 août 1831, joignait à de vastes connaissances toutes les qualités du cœur. On a de lui une traduction aussi fidèle qu'élegante du poeme de Joseph et de Zuleikha Paris, 1807, 2 vol. in-8, à laquelle la 5 classe de

CITIABRERA (GABRIEL), célébre poète italien, ne à Savone le 8 juin 1552, mort dans la même ville le 14

CHILDEBERT I, Het III. Le pre-I second fils de Clovis II et de Batilde. micr et le troisième fureut rois de eut en partage le coyaume d'Austra-France, le second roi d'Austrasie, sie, et commença à régner en 660. Childebert I, troisième fils de Clavis, la mort de Clotaire III, sou frère, fun succède en 511. II di bâtir l'é-li réunit à la courone qu'il possèguse de Saint-Germain-des-Prés. Sa dait déjà les royaumes de flourgogne charité envers les panyres et sa piété ont fait oublier en partie son ambition et sa cruante. Il mourut à Paris en 558, Childebert 11, tils de Sige, un seigneur nomme Boditton, qu'il bert et de la reine Brunchaut, suceeda à son père en 575, n'étant âgé battre comme un esclave, pour avoir que de cinq ans. Il mourut empoisonné en 59°, à l'âge de vingt-six ans. Sa mort cut une grande influence sur les destinees de la monarchie francaise, car tous les princes entre lesquels le royaume resta partagé après lui étaient mineurs, et les maires du palais commencerent à rendre leur autorité rivale du pouvoie souverain. Childebert III, dit le Juste, tils de Thierry et fière de Clovis III . succeda à ce dernier, et mourut en 711 à l'age de vingt-huit ans, sans avoir pris aucune part an gouvernement et sous la tutelle de Pépin, se bornant à entendre les eauses de ses sujets et a leur faire rendre justice.

CHILDEBRAND, un des princes les mains comms de l'histoire de France, et celui sur lequel on a le plus čerit, paree qu'un grand nombre d'historiens et de généalogistes ont voulu faire de lui la tige des Capétiens, et rattacher ainsi leur ori gine à Clovis. On connaît les deux vers de Boileau. Le point est resté si obseur que plusieurs écrivains vont insqu'à nier l'existence de Childebrand : les uns le disent fils de Péniule Gros, le font frère de Charles Martel; les autres diseut que le seul Childebrand est un prince ou roi des Lombards, qui vint au secours de

Charles Martel. CHILDÉRIC I, II et III. Le premier succeda à Merovée son pere, en 458. Il épousa Basine, femme du roi de Thuringe; il on eut Clovis et trois filles. Sa mort est placée en l'anuée 482. Son tombeau est le monument le plus ancien de la monarchie francaise, et il semble detruire l'opinion de ceux qui ne fort commencer no le Neron et l'Herode de son temps-

et de Neustrie. Il se conduisit de la manière la plus dérèglée et la plus cruelle, et fut assassiné en 673 par avait fait attacher à un poteau, et osé lui représenter le danger d'un inipôt qu'il voulait établir. Unildérie 111, surnomme l'Idiot ou l'Insensé, dernier roi de la premiere race, commenca à régner en 742. Pépin qui l'avait place sur le trône , l'en fit des cendre quelque temps apres, le lit raser et enfermer dans un monastere, où il mourut en 756.

CIIILON , l'un des sept sages de la Grèce, éphore de Sparte, vers l'an 556 avant J .- C. Il mena une vie toujourconforme à ses préceptes, et mourui de joie en embrassant sontils, qui avait remporté le prix du pugilat aux jeux olym, iques. Sa maxime etait :: t.onnais-toi toi-même, et ne desire rien

de trop avantageux. CHÎLONIS, femme de Theapompe, roi de Sparte. Elle changea de vétemens avec son mari prisonnier des Arcadieus, et par ce moyen le lit évader; elle fut rendue en échange d'Hymnis, pretresse de Diane, que Théopompe retourné à Sparte etait parvenu à saisir. Une autre Chilmis, tille de Léonidas II , roi de Sparte , se rendit célèbre par sou dévouement comme fille et femme. Elle aima mieux suivre son père en exil que de partager le trône que Cléambrote son époux avait usurpe sur lui. Léonidas rappele voulut faire perir son gendre; elle prit sa défense, et ayant obtenu qu'on lui laissat la vie, elle s'exila avec lui malgré les instances de son père.

CHILPÉRICI, le plus jeune des fils de Clotaire I. Son règne fut une suite de querelles et d'injustices. Il commit toutes sortes de cruautes; il est appelé par les anciens historicus tre histoire qu'à Clovis. Childéric II, Jonet de ses passions et des artifices de Frédégonde sa femme, il fut assas- XIII, mort le 1 février 1626 à 63 ans. terre à Novon.

d'Elam, tils de Sem. Quelques rois traite. Il protègea les lettres et les arts, sés tributaires s'etant mutiues, il les et mouruten mai 1-85. son parent. l'an du monde 2002.

poses pour les Contes de La Fontaine, le 2º vol. de sou Voyage en Grèce, et ainsi que ceux de l'histoire de la Mai-mourut à Aix-la-Chapelle en 1817. son de Bourbon, des Metamorphoses (HOLET (JBAN), dit de Nointel, d'Ovido, etc. Si l'on considere Chof- cardinal légat en France et fondateur fard comme graveur, on n'aura pas du collège des Cholets. Il mourut le moins d'eloges à lui donner; sa pointe 2 août 1291. fine et spirituelle animait tout ce qu'elle traçait. Il a grave les planches d'escadron, chevalier de la légion d'Herculanum pour le l'ovage pittores- d'honneur, comptait d'honorables serque de l'abbe de Saint Non, etc. Sa vices, lorsque ce brave officier à qui Notice historique sur l'art de la gravure son age permettait d'espèrer un avanrenferme des connaissances etendues coment mérité, recut dans Paris, en et une erudition profonde.

lin, marechal de France sous Louis la Republique.

sine à Chelles, l'an 584, à l'âge de Il reunissait toutes les vertus civiles quarante-cinq ans, comme il reve- et militaires. Il avait scrvi pendant pait de la chasse. Chilpéric II, roi de cinquante ans, s'était trouvé à qua-France, monta sur le trône en 715, rante-sept batailles ou combats; il après avoir meué long-temps une vie avait soumis einquante-trois villes re-ignorée. Cétait le plus jeune des fils helles, commande neuf armées et de Childeric II, assassine en 6-5, reeu trente-six blessures. La guerre de ainsi que son épouse et ses enfaus, siège est celle qu'il entendait le Childeric échappa au massacre. Il mieux. Il fut un des premiers capitai-mourut à Attigny en 720, et futen nes de son temps. Chaiseul ; Cesar, duc de la neveu du précédent et ma-CIIION, natif d'Heraclée, ville du rechal de France, ne à Paris le 12 fe-Pont, fut à Athènes un des disciples vrier 1598, mort le 23 octobre 1675. de Platon. Ce fut lui qui, l'an 552 Il se signala des sa jeunesse en pluavant J.-C., affranchit sa patrie en sienrs sièges et combats, et défit enimmolant Clearque, son concitoyen tierement en 1650, à Rhétel, le maet son condisciple', qui s'etait rendu réchal de Turenne. Chaisent (Gilbert tyran d'Héraclèe, Le peuple qui avait de ), savant évêque de Tournai, frère recourn à Clearque pour se soustraire du précèdent : et, sans les nommer à la tyrannie des grands, ne prit point tous, Choiseul Etienne-François, duc le parti des conspirateurs, et Chion de, ) ne le 28 juin 1719, l'un des meilfut mis à mort avec ses associés par lleurs ministres de Louis XV; après ordre de Satyrus, frere de Cléarque. avoir eu toute la confiance de ce CHODORLAHOMOR, roi des Eli- prince, il fut disgracie et jouit de la meens ou Elamites. It descendant plus grande consideration dans sa re-

combattit et leur fit un grand nombre | CHOISEUL-GOUFFIER (MARIEde prisonniers, parmi lesquels se GABRIEL-AUGUSTE-LACRENT), pair de trouvait Loth, neveu d'Abraham. Ce France, membre de l'académie franpatriarche prit les armes, defit l'ar- caise et de l'académie des inscripmée de Chodorlahomor, et délivra tions, né en 1752, ambassadeur pres n parent. l'an du monde 2092. CHOFFARD ( PIERRE-PRILIPPE ), crédit jusqu'à l'époque de la revoludessinateur et graveur, ne à Paris en tion, passa en Russie, où il reeut le 1730, mort dans la meme ville le 7 plus honorable accueil, rentra en mars 1809. Rien de plus ingénieux France en 1802, fut admis dans la que les culs-de-lampes qu'il a com- 2º classe de l'Institut, publia en 1809

CHOLLET (J. L. Léonarn). chef pleine paix, la mort qui l'avait épar-CHOISEUL. Cette famille a pro- gne sur les champs de bataille, et fut duit plusieurs grands hommes: Chou assassine le 5 juin 1832 par les factieux seul (Charles de ), marquis de Pras- qui voulaient le forcer de crier Vice

CHOMPRÉ ( PIERE), né à Narri | CHRISTINE de France, duchesse près de Châlons-sur-Marne, mort à régente de Savoie, fille de Henri IV, Paris le 18 juillet 1760 à soixante-deux épousa co 1619 Victor Amédée II, ans. Maître de pension à Paris, il qui, à sa mort en 1637, la déclara composa plusieurs ouvrages pour l'ins-régente et tutrice des jeunes princes truction de la jeunesse, parmi les sas enfans. Elle gouverna avec beauquels an distingue surtout le Diction- coup de prudence et de fermeté. naire de la fable, Paris 1757, petit Belle sans orgueil, affable avec digniin-12 . souvent réimprime ; et le Dic. te, s'exprimant avec grace en frantionnaire abregé de la Bible , petit çais , en espagnol et en italien , enfin in-15, 1755. Son frère mort en 1784, digue fille de Henri IV, elle fut une maitre de pension comme lui, a laissé des princesses les plus accomplies de aussi plusieurs ouvrages utiles.

CHOQUET (Lavis), poète français bre 1663. été imprime qu'une scule fois; c'est le 19 avril 1689. Elle succèda à Gusun mystere, intitule : l'Apqcalypse tave Adolphe son pere, en 1653; de-

Pun des romanciers les plus féconds usages de son siècle.

CHRETIEN (FLORENT), ne à Or- tendue. léans le 26 janvier 1541, mort à Ven- CHRISTOPHE (HENRI), homme et de Sophocle, ainsi que d'Aristo- ses soldats par des hurlemens de rage. phane, sur lequel il a fait des remarques savantes. Il a eu part à la satire antagouiste d'Epicure et sils d'Apol-Menippie.

son siècle, et mourut le 27 déceni-

du seizième siècle, n'est commu que CHRISTINE, reinc de Suède, nee par un ouvrage fort rare, puisqu'il n'a le 8 décembre 1626, morte à Rome Saint-Jean Zebedee. Il a neuf mille venue majeure, elle gouverna avec vers, et fut représenté lors de son sagesse, et affermit la paix dans son impression à l'hôtel de Flaodre à royaume. Le goût hieu décide qu'elle Paris, par les confrères de la Passion. avait pour les arts et les sciences, des CHORICIUS, saphiste gree, vivait sujets de mécontentement, la conspisous le regne de Justinien, vers l'an ration de Messenius, et l'ambition si 650 de J.-C. Il eut pour maître Pro- analogue à son caractère de donner cope de Gaza, et érrivit beaucoup au monde un spectacle extraordide discours et de déclamations qui naire, la déterminérent à renoncer au lui lirent une assez grande reputation. trône; elle abdiqua en faveur de son ClIRESTIENS, surnommé « de cousin Charles Gustave. Elle embrassa TROVES, lieu de sa naissance, a été eusuite la religion catholique, et voyagea dans differens etats. Ce fut en et les plus estimés du douzieme siècle. 1657 qu'elle fit tuer sous ses yenx, Aucun poète n'a été plus loué de ses à Fontainebleau , Monaldeschi son contemporains. Il méritait tout le graod écuyer; cette mort est une bien qu'on a dit de lui, par l'inventache inessacable à sa mémoire. La tion, la conduite et particulièrement cour de France lui sit connaître son par le style, qui l'élève au-dessus de mécontentement. A la mort de son tous les écrivains de son temps. Il cousiu elle tenta inutilement de reest auteur des romans de Perceval le monter sur le trône de Suède. On no gallois, du Chevalier au Lion, de peut lui refuser une grande force Lancelot du Lac, et de beaucoup d'esprit, beaucoup d'iostructiou; mais d'autres qui sont restes manuscrits. on lui reproche de la hauteur et de Ils font connaître les mœurs et les la bizarrerie de caractère. Elle a laisse plusieurs ouvrages de peu d'é-

dôme le 3 octobre 1596. Il merita de couleur noire, roi d'Haîti, né le par son savoir daus la langue grecque 6 octobre 1767, se tua le 8 octobre et ses autres connaissances , d'être 1820. Ce fut un despote cruel, avinonmé précepteur du jeune prince de d'argent, qu'il acquerait par des de Béarn, depuis Henri IV. Il a tra-exactions épouvantables. Son couduit des pièces d'Euripide, d'Eschyle rage était celui d'un tigre ; il animait

CHRYSIPPE, philosophe stoicien, Ionius, naquit à Soles dans la Cilicie, vers l'an aSo avant J .- C. Il eut les l la plupart sur la dialectique. Il mourut vers l'ad 207 avant J. C., a l'age de soixante-treize ans , d'un excès de vin , disent les uns ; et les autres prétendent que, voyant un âne qui mangrait des tigues qu'on lui avait servies paur son diner, il se prit à rire d'une telle force qu'il expira.

CHRYSOSTOME (JESN), linn des pères de l'église , paquit à Antioche vers l'an 344, mort le 14 septembre 407. Il etudia l'eloquence sous Libanius, le plus fameux des orateurs de son temps, qu'il ne tarda pas a surpasser : le nom de (brysostome, e est-a-dire bouche d'or , fut donne à docteur de l'église : Erasme a doune vol. in fot.

CHRYSOSTHÉMIS . sculpteur gree , natif d'Argos , florissait euviron 500 ans avant J .- C. Il lit, de concert avec Entelidas, autre sculpteur, rate et de sou fils Théopoune , vain! queurs aux jeux olympiques. Ces monde 2595. statues existaient encore à Elis au tentos de Pansaias.

CHEN, neuvième empereur de la Chine , I'nn de ses plus sages sonve. rains, celui dont les maximes de gouvernement out obtenu parmi les lettres une autorite irrefragable, et dont le nom, beni de siècle en siècle, est encore aujourd'bui prononce avec veneration par tons les Chinois. Succeseue d'Yao, il contiles sciences et favorisa leurs progrès. On lui attribue la celèbre sphère chinoise qui porte cocore anjourd'bui son nom. Cet empereur, dont Confucius a recueilli les maximes,

CHURCHILL fair Wissron ) bismonts règlees et dedaigna les ri- torien anglais, ne en 1620, mort en chesses. Ses ouvrages roulaient pour 1688. Son attachement à la cause de Charles I lui coûta tonte sa fortune. Il n'a aucune réputation comme historien ; ce qui lui fait le plus d'honneur, c'est d'avoir donné la pais. sauce au due de Marthorough, Il v a nn autre Churchilt (Charles), poète satirique apelais pé en 1551, mort en 1764. Hest regarde par les Anglais comme un homme de génie.

CHUS, premier fils de Cham et

pere de Nembrod. dillUSAI, l'un des serviteurs de David. Ce-prince l'ayaut engage à feindre d'embrasser le parti d'Absalon , t'husai suivit ce conseil, et gagna la confiance de ce prince rebelle. Jean peu de temps après sa mort. Il il fit avertir David du projet de le est regarde comme le plus illustre poursuivre ; formé par Architophel. Ce malheureux roi passa prompteupe edition de ses œuvres en 1558, 5 ment le Jourdain pour se mettre en surete, l'an du monde so81.

CHUSAN RASATUAIM, roi de Mésopotamie. Dieu , irrité contre les Israelites, les lives à ce prince . qui les reduisit en servitude pendant son compatriote, les statues de Dema- huit ans. Othoniel, fils de Cenez, secoun le joug et défit Chusan, l'an du

CHUSI, officier des gardes de David. Ce fut lui qui vint annoncer à ce prince la mort d'Absalon. C'est aussi le nom du père de Sophonie.

l'un des petits prophètes.

CIBBER (COLLEY), fameux acteur et auteur dramatique anglais, ne à Londres en 1671, mort en 1757. On trouve en général dans ses comédies de la vivacité, de l'esprit, et plus de naturel qu'on n'en voit dans la plunua ses travaux immenses; il aimait part des autres comédies anglaises. Il a donoé le recueil de ses ouvrages . au nombre de quinze, en deux vol. in- 4.

CICERON (MARCES-TELLITS), naquit à Arpinum le 3 janvier 647 de mourut l'an 2208 avant l'ere chre la fondation de Rome. Il fut dirigé tienue, dans la cent dixieme année dans ses études par le célèbre orade son âge et la soivante dix-septième teur Crassus, et sa première cause au de son regne. Le dernier bienfait de barreau fut celle de Roscius Amèri-Chun envers ses peuples, fut de leur ous, accusé de parricide; il le fit laisser le sage et vertucus Yu pour absoudre. Il voyagea ensuite dans la maître, en écartant du trône son Greec et dans l'Asie, visita Athènes propre fils, qu'il en jugea peu digne, let Bhodes. De retour à Romo , il y

causes des particuliers , sans autre consulat. Il fut ensuite nomme au intérét que la gloire. Il devint le par- gouvernement de l'Asie on de la Sytisau de Pompée, parvint au consu- rie, et mourut dans un âge avence. lat et décourrit la conspiration de Catilina, ce qui lui mérita les titres surnomme le ), héros Castillan, na triers, autrefois sauvé par son élogrand homme et homme vertueux tendre père, anii tidèle et sincère. à la raillerie : sa vanité fut toujours aussi legitime que franche. Il restera l'éternel modèle de l'eloquence, La meilleure édition de ses ouvrages est celle d'Olivet, 9 volumes in-4, 1740. Celle de Barbou, 14 vol. in-12, est recherchée.

CICERON (Orivitsi, frère du celèbre orateur, après avoir été nreteur, obtint en l'année 692 le gon vernement de l'Asie. Il devint lieutenant de César, et le suivit en cette qualité dans son expédition en Bretagne (l'Angleterre), Après la bataille de Pharsale il s'enfuit en Asie avec son tils. Proscrit par le triumvirat, il se tint caché dans Rome ainsi que son fils: mais les emissaires de Marc-Antoine les y découvrirent et les mirent à mort. Quintus avait un talent marque pour la poésie, et on avait de lui plusieurs tragedies. desquelles il ne nocs est rien parvenu. Le nom de son frère obscureit le sien, Ciceron (Marcus), seul fils du grand Ciceron et de Terentia, naquit l'an 688 de Rome. A dix-sept ans son père le conduisit au camp de Pompée, il commanda à Pharsale une aile de cavalerie, Il devint lieuguste , seul maître du gouvernetuent, enjouées et dans ses saillies.

narut comme orateur défendant les le prit pour son collègne dans le

CID (Roberete - Disz De BIVAR . de Père de la patrie et de sauveur de quit à Burgos vers l'an 1040. Il se la republique. Il fut enveloppe dans rendit redoutable aux Maures, et les proscriptions qui eu rent lieu pen- deux fois fut exile de la cour d'Aldant le triumvirat d'Octave, de Le- phonse VI, qui ne pouvait lui parpide et d'Antoine, et tendit la tête donner d'avoir ose exiger de lui . a l'execrable Popilius, chef des ment- lorsqu'il parvint an trone, le serment de n'avoir pas trempe dans le quence. Il avait soixante quatre aus ; meurtre de Sanche II, son frere. Il sa tête et ses mains furent porties à ne cessa de rendre honimage au mo-Autoine, qui les fit attacher à la tri- narque qui l'avait exile, et mourut bune aux harangues. Il fut à la fois à Valence en 1099. Son surnom fui vient de ce que tes deputés maures le qualifièrent en présence d'Alphonse , Il etait naturellement enjoue et porté du titre d'el seid, qui , en langue mauresque, vent dire Seigneur, Les romanciers et même les historieus espagnols ont mêlé le merveilleux à leurs récits des exploits du Cid. Sa querelle avec le comte de Gormas. et son amour pour la belle Chimene , sont regardes comme fabuleux; ce qui est certain, c'est que géneral habile, loyal chevalier, il fut le modele des guerriers de son siècle. On a imprime à Séville en 1716 une Vie du Cid. Il a fourni aux théatres espagnols et français le sujet d'une tragedie.

CIMABUE (GIOVANNI), peintre d'histoire, ne à Florence en 1340, mort en 1310 ; est considéré comme le restaurateur de la pejuture dans les temps modernes.

CIMAROSA (Dominione), célébre compositeur, né à Naples en 1754. mort à Venise le 11 janvier 1801. Il a composé plus de cent vingt opéras . dont une trentaine reparaissent fréquemment sur les premiers théâtres de l'Europe. Aucun de ses ouvrages n'exeita dans la nouveauté un enthousiasme plus général et n'a eu un succes plus constant que il Matrimo. nio aegreto. Cimprosa n'etait pas moins tenant de M. Brutus et servit en Ma- recherché pour la pureté et la doucédoine ; il battit C. Antoine, frère ceur de ses mœurs que pour ses tadu triumvir, et le fit prisonnier. De lens, L'esprit, la vivacite, la gaîté retour à Rome, il véent quelques qui brillent dans ses ouvrages, se temps dans la vie privée, mais Au- remarquaient aussi dans ses manières général athénien se signala particulièrement contre les Perses, qu'il contraignit de signer ce fameux traité qui procura aux Athéniens et à leurs allies une paix glorieuse. Il fut aussi grand dans la paix que dans la guerre, et contribua au bonheur de ses concitovens par ses libéralités. Sa maison était l'asile des indigens : il ent cependant la douleur d'être bunni. On le rappela ensuite pour lui donner le commandement de la flotte des Grees alliés. Il monrut à la tête de son armée l'an 449 avant J. C., dans la cirquante-unième année de son âge. Il fut le premier qui établit des écoles unbliques à Athènes.

CINCINNATUS (Lucies-Quintus, dit), ainsi nomme parce qu'il avait des chevens houclés; sénateur romain. Il fut tiré deux fois de la charrue pour être consul et dictateur. Après avoir battu l'ennemi, il re tourna à sa charrue. Elu encore une ans, il triompha de ses goûts simples, de son âge et de son amonr pour l'obscurité, Il déjoua la conspiration de Spérius Melius, qui avait formé le dessein de se faire roi. C'est l'un des personnages les plus illustres des premiers siècles de la république romaine.

CINCIUS ALIMENTUS (Lucius). historien romain dont les ouvrages leures tragédies. ne sont point parvenus jusqu'à nons. Il fut preteur en Sieile, et fait pri- DE RUZE, marquis de ), second sonnier par les troupes d'Annibal, dont il écrivit l'histoire, quoique Romain. Tite - Live, Aulu-Gelle et Arnobe, parlent de lui

des leçons de Démosthènes; il devint négligea de ménager le cardinal de n'approuvait cependant pas toujours près du monarque. Il devait cepenles projets de conquêtes. Pyrrhus dant sa fortune à ce ministre; mais l'envoya comme ambassadeur aux l'envie de se venger de quelques

CIMON, peintre grec né à Cléone. | Romains, et le vieux Appius Clau-Suivant Pline, il aurait vecu long dius l'empêcha de réussir dans les temps avant le règne de Romulus, vues qu'il avait d'en faire les alliés Il lit faire à l'art des pas importans des Thessaliens; c'est alors qu'il dit et imagina les raccourcis. Un autre que le sénat lui avait parn une as-Cimon. Statuaire, fit dans la ville semblée de rois. On connaît deux d'Athènes des chevaux d'airain. Ci- autres Cinéas; le premier était roi mon, fils du célèbre Miltiade. Ce de la Thessalie, le second était aussi Thessalien , et Démostbones , son contemporain, le range parmi les traîtres qui vendirent leur patrie a Philippe; mais Polybe le justifie trèsbien à cet égard.

CINNA (HELVIES), fut, suivant Plutarque et Appien, tribun du peuple et ami de César. Parmi les meurtriers de ce dictateur était un autre Cinna, nomme L. Cornelius. qui fut préteur l'an de Rome 708. Le penple prit l'ami de Cesar pour celui qui avait été l'un de ses assassins; il se jeta sur lui et le mit en pièces dans sa furenr.

CINNA (Cnerus-Cosnelius), était arrière petit-fils de Pompée, et fut comblé de bienfaits par Auguste. Cet empereur, dans la trepte-sixième année de son règne, avant déconvert un complet que Cinna avait formé contre lui, eut la générosité de lui pardonner et le nomma consul. Cet excès de bonté toucha tellement fois dictateur à l'age de quatre-vingts Cinna qu'il fut depuis un des plos zélés et des plus fidèles partisans de l'empereur. Ce trait, rapporté par Dion Cassius, a souvent été mis en doute; il est sûr que Tacite et Suétone n'en font aucune mention. De plus Sénèque met la scène dans les Gaules, et Dion à Rome. Remercions ce dernier, puisque Corneille lui doit le sujet de l'une de ses meil-

CINQ MARS (HENRI COIFFIER fils d'Antoine Coiffier , marquis d'Effiat, maréchal de France et surintendant des finances. Ce favori de Louis XIII fut grand - écnyer de " CINEAS, Thessalien, orateur et France des l'âge de dix-neuf ans; négociateur célèbre. Il avait reculeu se conciliant la faveur du roi, il l'ami intime de Pyrrhus , dont il Richelieu , et le desservit même aumortifications qu'il lui arait fait CLAIRAUT (ALEXIS CLATDE ), ne deux ans.

et sa probité, il ue donna à son Théorie de la lune.

Il était de la tr.bu de Benjamin.

Bordeaux, alors très-célèbre. Aucun rôles de son emploi de reine. de ses ouvrages n'a été conservé. Ausone le loue beaucoup.

CIVILIS (CLAUDIUS), chef des Ba-sement de Charles II est fort estimée. CLARKE (SAMCEL), celebre thée breux détails; elle remplit presque les plus profonds de son siècle. en entier les deus deruiers livres de CLAUDE LYSIAS, tribun des

épronver le fit conspirer contre son à Paris le 7 mai 1713, mort le 17 prince et entrer dans des négocia- mai 1765. Il est l'un des trois géometions arec l'Espagne, Richelieu ayant tres qu'on pent regarder comme les découvert cette intrigue, Cinq-Mars successeurs immédiats de Newton. fut arrêté et eut la tête tranchée sur dans la découverte des lois du système la place des Terreaus à Lyon, le 19 du monde. Son entrée dans la carrière septembre 164s, à l'âge de vingt des mathematiques suivit de pres celle d'Enler, et précéda celle de CIPIERRE ( PHILIDERT DE MAR d'Alembert, à la suite desquels il se SILLY, seigneur de ), gouverneur place sans aucun intermediaire. Parde Charles IX, lorsque ee prince n'e mi ses ouvrages on estime surtout ses tait encore que duc d'Orivans; dis- Elémens de géometrie et d'algèbre, son tingué par sa bravoure, ses lumières Troité de la figure de la terre et sa

élère que de sages ronseils; on sait | CLAIRON (CLAIRE JOSEPHE-LETEIS comment Charles en profita. Se sen- or La TCDE, plus connue sous le tant près de mourir. Cipierre donna nom de mademoiselle ), l'une des à ce roi et à Catherine de prudens plus grandes comédiennes qui sient avis pour la réconciliation des Guise paru sur la scene française. Elle a avec les Coligni. Il mourut sur la laisse des Memoires et des Reflexions fin de septembre 1566, . C'était , dit sur la déclamation théatrale , qui peul'historien de Thou, un homme de vent être utiles à crux qui se destibien et un grand capitaine, qui n'a- nent à la carrière du théâtre. Née en vait rien plus à cour que la gloire de 1725 dans les environs de Coodé, en son élète et la tranquillité de l'état.» Flandre, elle mouvut à Paris le 18 CIS, fils de Ner et pere de Saul. janvier 1803. Elle etait d'un caractère altier, dans le monde et dans sa pro-CITARIUS, grammairien, ne à pre maison; elle paraissait toujours Syracuse au quatrieme siècle, pru- ponetrée des sentimens de grandeur fessa la langue grocque à l'école de et de majeste qui brillaient dans les

CLARENDON (EDOCARD HYDE . comte de), grand chancelier d'Au-CITOIS (FRANÇOIS), ne à Poi-gleterre, ne le 16 fevrier 1608. Il se tiers en 1572, mort en 1652, doyen distingua par ses talens et sa capacité de la faculté de médecine. Il fut me- dans les affaires ; disgracie en Augledecin du cardinal de Richelieu, et se terre, il vint mourir à Rouen le o defit connaître avantageusement par di- cembre 1674. Son Histoire de la réverses productions utiles ou curieuses. bellion de puis 1641 jusqu'au retablis-

qui , protégée par les bras du Rhin et logien anglais, ne à Norwich le 11 par ses marais, n'était point soumise octobre 1675, est surtout connu par aux tributs que les autres parties des ses sermons sur l'existence et les at-Gaules payaient aux empereurs ro- tributs de Dieu, regardés comme mains, et leur fournissait seulement la plus forte et la plus belle demonsdes armes et des soldats. Il se révolta tration qui jamais en ait été faite , et contre les Romains, l'an 70 de l'ère par son édition d'Homère que tervulgaire, et rempnita sur eux plu mina son tils. Doux, bienveillant et sieurs avantages. Enfiu il fut battu et modeste, il mourut le 17 mai 1729, conclut la paix. La guerre de Civilis avec la réputation d'un des hommes a été écrite par Tacite avec de nom les plus savans et l'un des philosophes

tit mettre en prison, d'où il le tira mais elle possédait des vertus si émi-

nour l'envoyer à Césarée.

CLAUDE FELIX, frere de Pallas, affranchi de l'empereur Claude. Il sainte, tandis que le peuple, la jusuccèda à Cumanus dens l'intendance geant par les qualités qui sont à son de la Judée. Le fut devant lui que usage, l'appelait la bonne reine. fot amene saint Paul, dans la ville de Cesaree. Il le traita assez bien : mais espérant en tirer quelque argent, it le retint en prison. Les concussions de Félix le lirent rappeler à Rome l'an 60 de J. C., et il n'evità la mort que par le crédit de sou frere.

CLAUDE (Timents Daises), file de Drusus, naquit a Lyon Jan de Rome 744. Il porta d'abord le surnom de Germanieus, si illustre par son frère aîne, Il succèda au sanguinaire Caligula, qui le laissa vivre parce qu'il n'en craignait rieu. Naturellement doux, il se tit aimer au commencement de son regne; mais incapable de gouverner par lui même, il se laissa conduire par Messaline, et ensuite par Agrippine, ses epouses. qui s'abandonnérent à de honteux excès, et lui firent commettre toute sortes de cruautés. Il fut empeisonné par Agrippine l'an SoS, le 15 octubre, dans se soixante-quatrième année, poème sur l'Enlèvement de Proserpine. après un règne de près de quatorze ans. Foyez Tacite, Suctone et le phi- l'an de Rome 488, fut surnomme losophe Senèque sur cet empereur. Cauden. Il battit le roi llièron, atta-Claude (Marcus Aurelius Flavius), qua les Carthaginois et les defit comsurnommé le Gothique, né dans l'Illyrie ou en Dalmatie, de parens in- fut reçu avec des applaudissemens connus. Il fut elu empereur l'an 268, universels ; c'était le premier général après la mort l'uneste de Gallien, romain qui cût été vaiuqueur au-delà L'empire reprit sous son règne une de la mer. nouvelle vie all abolit les impôts. une statue d'or.

saint Paul à la fureur des juifs, il le peu, défaut qu'elle tenait de sa mère ; neates, que les historiens contemporains ont parlé d'elle comme d'une

CLAUDIA, fille de Néron et de Poppee. Elle mourut au bout de quatre mois. Tacite dépeint la joie immodèree de Neron à la naissance de Claudia, et son extrême affliction lorsqu'il la perdit. L'une et l'autre

sout extravagantes.

108

CLAUDIEN ( CLAUDIUS ) , poète latin qui illustra le règne de Théodose, et particulièrement celui de ses fils Arcadius et Honorius. Il était d'Alexandrie en Egypte. On lui érigea une statue sur le forum de Trajau. Il passe pour un des derniers poètes latins qui aient eu quelque pureté dans un siècle grossier. On a donné une édition de ses œuvres ad usum delphini, in-4, peu commune. Nous avons en prose française une traductiou complète de Claudieu, par M. Souquet de la Tour, Paris, 1798, 2 vol. in-8, et M. Michaud a donne une imitation en vers français de son CLAUDIUS ( APPRES ), consul, plètement. Il retourna à Rome , où il

CLAUDIUS PULCHER (Permes), rendit aux particuliers les biens que eut cette lierte et ce despotisme qui son prédecesseur leur avait enleves, étaient hereditaires dans la maison remporta plusieurs victoires sur les Claudia, et porta même ces defauts Goths, et mourut emporté par la peste, jusqu'à l'insolence. Étant consul l'au généralement regretté, apres un regne de Rome 505, dans la première de deux ans, et dans la cinquante guerre punique, il commandait une sixième année de son age, vers le flotte de plus de deux cents vaisseaux, mois de mai 270. Le peuple lui erigea et avait en tête Asdrubal, amiral carthaginois. Sa flotte fut mise en dé-CLAUDE de France, femme de route, et il se sauva à Lilybée avec François Per, fille de Louis XII et trente vaisseaux. Les Romains eurent d'Anne de Bretagne, naquit à Romo- huit mille hommes tues et vingt millorantin en 1499, et mourut au cha- prisonniers. Quatre vingt-treize de teau de Blois le 20 juillet 1524. Sa leurs vaisseaux furent pris; un plus taille était médiocre, elle hoitait un grand numbre périt dans l'action. Le senat rappela Claudius de la Sicile , Iveille du jour où il devait paraître et lui enjoignit de nommer, en sa devant le tribunal révolutionnaire : qualité de consul, un dictateur. Il sa femme s'empoisonna deux jours nomma M. Claudius Glycias, son après. scribe ou son appariteur. L'indigna. tion fut générale, on le força d'abdi- commanda les Lacedémoniens dans quer et de comparaître pour subir le une expédition contre les Tegéates. jugement du peuple. Suivant Ciceron, S'étant laisse corrompre par Péricles, il fut condamné; suivant d'autres, il lors d'une irruption dans l'Attique. échappa à la condamnation.

CLAUDIUS PULCHER (APPRIS). frère de Claudius, consul en 699, fut et se retira en Italie avec les Athele collègne de Ciceron comme au piens qui fondaient Thurium, l'au gure, et son prédécesseur dans le 444 avant J.-C. Les nonveaux colons gouvernement de Cilicie. Cette cir-le choisirent pour général, et il leur constance établit entre eux des rap fit remporter plusieurs victoires sur ports désagréables. Voyez à ce sujet les Lucaniens et d'autres peuples. Il les Épitres familières de Ciceron. Il ent un lils nommé Gylippe qui hérita fut élu censeur et en exerca les fonc- de ses talens militaires et de son tions avec une rigidité qui contrastait amour pour l'argent. singulièrement avec ses maurs relàchèes. Il périt dans la guerre civile.

au Châtelet avant la révolution, juge la Homère. Cléanthe, philosophe storà la cour criminelle du département cien , né à Assos , ville éclienne de de la Seine, en 1814, de l'Académie l'Asie, florissait vers l'an 260 avant des inscriptions, professeur au col-lège de France, l'un des collabora-le plus capable d'être à la tête de son teurs de la Biographie universelle, ne école lorsqu'il uronrut. Il gagnait sa à Lyon , en 1762 , mort à Paris, le 18 vie à tirer de l'eau pendant la nuit , novembre 18:7, perdit sa place de pour pouvoir étudier pendant le jour. juge pour avoir refusé de condamner Attaque d'un ulcère à la gencive, à le général Marcau, et trouva dans quatre-viugt-dix-neuf ans, il se décida l'étude et les travaux littéraires la à se laisser mourir de faim. roi . 1814-1811, 6 volumes in 8.

CLEANDRIDAS , Spartiate. l'an 446 avant J. C., il fut condamné à murt, n'attendit pas le jugement,

CLEANTHE, artiste gree, passe pour l'un des inventeurs du dessin , CLAVIER (Étienne), conseiller et quelques savans le font antérieur

consolation du sacrifice qu'il avait | CLEARQUE, Spartiate, fils de fait à sa conscience. Le plus impor Ramphius, eut vers la fin de la guerre taut de ses unyrages est la Description du Peloponèse le commandement de de la Grèce, traduit de Pausanias, quelques vaisseaux que les Lacèdeavec le texte grec, collationné sur moniens envoyèrent dans l'Helles-les manuscrits de la Bibliothèque du pont, et se trouva ensuite à plusieurs batailles. Rappele à cause de son in-CLAVIERE (ETIERNE), banquier solence et de sa durete, il refusa d'o-Génevois, fugitif de sa patrie, aux beir, lut condamné à mort, et il se troubles de laquelle il avait pris part, rendit alors yers Cyrus le jeune, qui vint à Paris, se lia avec Mirabeau à l'employa et qu'il trahit. Il fut mis à l'époque de la révolution, et fut, en mort par ordre d'Artaxercès. Xeno-1791, nommé par les électeurs de phon fait un très-grand éloge de Clé-Paris , suppléant à l'assemblée légis- arque. Cléarque , ne à Héraelée , ville lative. Porté en 1792, au ministère du Pont, vint dans sa jeunesse à des finances, puis après le 10 août? Athènes, et fut l'un des disciples de membre du punvoir exécutif, il fut Platon. Il cultiva aussi l'éloquence arrête le 2 juin 1793, sur la dénon-sous Isocrate. Il se distingua dans les ciation de Robespierre, décrété d'ac-armées de Mithridate, satrape du cusation le 9 du même mois, et pour Pont, et par une double trahison il se soustraire à l'échafaud, se donna usurpa l'autorité à Héraclée. Il s'y lila mort le 8 décembre suivant . la vra à toutes sortes de cruautes, et ses expéditions contre des peuples voisins [siècle et dans les premières appèce avant reussi . il en concut un tel or du troisième. Il fit ses premières étugueil, qu'ii voulut se faire passer des à Athènes, les continua en Italie pour fils de Japiter. Il fut enfin vic- et dans l'Asie mineure, et vint les time d'une conspiratiou, l'ao 35a achever dans la capitale de l'Égypte, avant J. C. Il y a encore deux autres dont l'école était célèbre, On a plu-Charque : l'un fils de Denvs , tyran sieurs éditions de ses œuvres. d'Heraclee, qui de concert avec son, frère Oxathres , fit périr sa more ; FOUQUET ou FOULOUES ) , oé à l'autre, disciple d'Aristote, s'acquit Saint Gilles au commencement du quelque célébrité par un ouvrage sur treizième siècle, fut successivement les vies des hommes illustres, que les militaire, jurisconsulte, secrétaire ancien's citent souvent.

Tite-Live: Donnée en obage à Por-mitte de saint Louis, qu'il avait servi senua lorsqu'il mit le siège devant avec beaucoup de zèle. Rome, elle se baignait sur les bords | CLEMENT XIV, pape. Il s'appedu Tibre, lorsque l'aspect de sa ville lait Laurent Ganganelli, et il naquit natale excita en elle le désir d'y re- le 51 octobre 1705. Tout le monde tourner : elle se jeta à la nage et tra- connaît les sameuses lettres en trois versa le fleuve avec ses compagnes, volumes, que le marquis de Caraccioli malgre les flèches qu'on leur tirait du lui attribue. Ce pape philosophe rivage. On lui eleva une statue eques | mourut le 23 septembre 1774. Il y a tre, et elle fut la premiere personne eu quatorze papes de ce nom. de son sexe bonorce de cette distinc-

ne pas le compter au nombre des rois tobre 1328.

sa patrie le goût et l'amour des lettres à la fin du quinzieme siècle. Elle laissa à la ville des revenus pour serde succès.

CLEMENT d'Alexandrie (Tirt 5.

CLEMENT IV (GEIDO FULCODI. de Louis IX, marie, père de famille, CLELIE, jeune romaine, célèbre veuf, prêtre, chanoine, archidiacre, par son amour pour sa patrie et par evêque, cardinal et pape. Il dut son une action courageuse rapporter par avancement à la protection et à l'a-

CLEMENT (JACOUES), religioux dominicain, a rendu son nom fameux CLÉMENCE de Hongrie, reine de par un crime exécrable. Il naquit au France, femme de Louis X, surnom-lvillage de Sorbon à une lieue de Reme le Hutin , était fille de Charles thel. D'un esprit sombre et melaneo-Martel, roi de Hongrie. Son fils Jean lique, d'un caractère ardent et inne vécut que cinq jours : l'usage de quiet, ignorant, grossier, fanatique et libertin, il concut le dessein d'asde France a prevalu. Elle mourut à sassiner Henri III, et l'exécuta à Paris à l'hôtel du Temple, le 13 oc. Saint-Cloud, le 1 septembre 1589, en plongeant un conteau dans le has-CLEMENCE - ISAURE , illustre ventre de ce monarque. Il fut perce dame Toulousaine, qui ranima dans de coups par les gardes et plusieurs seigneurs qui accoururent. Il avait à peine vingi-deux aus. Son corps fut exposé, traîné ensuite sur la claie, vir exclusivement à la celébration des tire à quatre chevaux, mis en quarjeux floraux, qui furent ériges en tiers et brûle sur la place devant l'éacadémie en 1694 par lettres paten. glise de Saint-Cloud. Bientot il passa tes. L'histoire de cette academie a eté dans Paris pour un véritable martye; écrite par M. Poitevin Peitavi. Clé- on plaça son portrait sur les autels, mence-Isaure a été le sujet de plu-les on delibéra en Sorbonne si on desieurs pièces de théatre, l'une entre manderait à Rome sa canonisation. autres de M. Armand Gouffe, an Dix ans après, en 1599, Mariana osa Vaudeville. M. Bouilly en a fait aussi se faire l'apologiste du moine charge un opera en trois actes qui a eu peu anjourd'hui de deux siècles d'execration.

CLEMENT (JEAN-MARIE-BERYAND). FLAVIUS CLEMENS), docteur de l'E- celèbre critique, surnomme l'Incleglise, vecut vers la fin du deuxième ment, ne à Dijon en 1742 le 25 de-

cembre, mort à Parls le 3 février [lympie, l'un des monumens dont les 1812. Il a fait une tragédie de Médée, Grecs se vantaient avec le plus d'orune imitation en vers de la Jécusatem gueil. On appelait ainsi un edifice en delivree, dans laquelle on lui reproche avec raison d'avoir mutilé son tête du stade ou de la carrière destinée modèle ; en prose, il a publié un Tableau annuel de la litterature et des Observations sur différens écrits qui ont para de nos jours, observations qui meritent d'être lues et qui lui ont fait la reputation d'un littérateur trèsinstruit. D'abord admirateur de Voltaire, il se prononca ensuite contre lui, et critiqua avec humeur Saint-Lambert, Delille et autres. Il fut aossi l'ennemi déclare de Labarne . avec lequel il se reconcilia pius tard. Saint-Lambert avant obtenu one lettre de cachet contre lui, le fit mettre au Fort Leveque, J .- J. Rousseau s'eleva avee force contre la tyrannie qui privait de sa liberté un écrivain pour avoir trouvé des vers mauvais, et produisit par son eloquence tout l'effet qu'on devait en attendre; il ne fot prisonnier que trois jours. Clément avait une grande sévérité de mœurs ; ses principes en littérature, parfois exageres, mais très sains, tenaient de l'austérité de son caractère. CLEOBULE, né à Lindos dans

l'île de Rhodes, fils d'Evagoras, roi de cette ville. Quelques-uns le comptent pour un des sept sages de la Grèce. Il vovagea en Egypte pour acquérir les connaissances qui manquaient alors aux Grecs, et revint dans sa patrie, où il monta sur le trône apiès la mort de son pere ; car il ne l'usurpa point, comme dit l'lutarque, Il mourut vers la cinquante-cinquième olympiade, à soixanta dix ans, et conserva toute sa vie des liaisons avec Solon.

CLEOBULINE, fille du précédent. se livraità la poésie. Partageant avec son père les soins du gouvernement, elle tempérait souvent sa sévérité. Couservant les mœurs des temps heroïques, elle lavait elle-même les pieds des hôtes qui venaient le voir.

tecte grec, dont Pausanias parle sou- comparer avec Polybe pour le rectivent sans indiquer sa patrie ni le sier. Il ya deux autres Cléoménes, l'un temps où il vivait. Ce fut lui qui donna sculpteur grec et Athénien, qui se-

forme de proue de navire, situé à la aux courses.

CLEOMEROTE, nom de deux rois de Lacédémone : l'un tué à la bataille de Leuctres, gagnée par Epaminondas, l'an 371 avant J.-C. ; l'autre, gendre de Léonidas, usurpa le trône pendant le bannissement de ce prince. mais lorsque celui-ci fut rappele, il fut banni à son tour, et sa femme, qui avait accompagné son père dans son evil, v suivit anssi son mari, Il v a deux autres Cléombrote : l'un qui fut tuteur de Plistarque, son neveu, après la mort de Léonidas, son frère, tué aux Thermopyles, l'an 480 avant J. C. : l'autre icune bomme d'Ambraeie, qui fut si persuade de l'immortalité de l'âme, à force de lire le Phédon de Platon, qu'il se tua lui-même. Callimaque a célébré cette action, qui ne fait pas l'éloge de son jugement, et il en est souvent question dans les auciens.

CLÉOMEDES d'Astypalée, athlète célèbre, tua Iccus d'Epidaure, en lui disputant, à Olympie, le prix du pugilat, l'an 492 avant J.-C. Il fut privé du prix et condamné à une amende. 11 y a un autre Cléomèdes, écrivain grec dont on ne sait rien, sinon qu'il est auteur de l'ouvrage intitulé : Théorie circulaire desastres , ou Théorie cyclique des météores, qui n'est guère qu'un traité de cosmographie.

CLEOMÉNÈS I. II et III, rois de Sparte. Le premier vainquit les Argiens, et délivra Athènes de la tvrannie de Pisistrate: le second succéda à son frère Agésipolis II, et régna soixante-un ans dans la plus grande tranquillité; le troisième, fils de Léonidas, auquel il succeda, s'etant engagé dans une guerre contre les Achéens, fut défait et obligé de s'enfuir en Egypte, où lui-même mit fin à sa vie, l'an 221 avant J.-C. Sa vie CLECETAS, sculpteur et archi- a été écrite par Plutarque, qu'il faut le dessin de la fameuse barrière d'O- rait presque inconnu si son nom ne

pous était parvenu gravé sur un ou- mée Physcon, auguel elle succèda est de lui , suivant l'orinion de M. Visconti, quoique le socle de ce chefd'œuvre soit rapporté. L'autre, etait un des Grecs qui snivirent Alexandre. Il fut mis par ce conquérant à la tête des reveous de l'Egypte et de l'Afrique, et se fit abhorrer dans son administration par ses exactions continuelles ; il fut misà murt par ordre de Ptolemee, fils de Lagus, qui obtiut, après la mort d'Alexandre, le sceptre d'Egypte.

CLEON (ATHENIEY), corroveur de profession, demagague fameux, ne dut quelque influence, après la mort de Péricles , qu'à son extrême impudence, devint le chef du parti populaire contre les grands, fut l'objet des sarcasmes d'Aristophane, et, sans talent pour la guerre, fut tué dans une expedition dont il s'etait fait donner

le commandement.

CLEON, sculpteur gree, qui florissait 388 ans avant J. C. , fut eleve d'Antiphanes d'Argos. Il fit pour les Eléens deux statues de Jupiter en bronze, une Venus d'airain et une statue d'Admète, que Pline cite consme stant son chef-d'œuvre. Il excellaitaussi à représenter les vieillards et

les philosophes.

CLÉONYME, second fils de Cleomeuès II, roi de Sparte. Il voulut, après la mort de son père, l'an 309 avant J.-C., disputer le trône à Aréus, mais ses prétentions furent rejetées du sénat. Il fut que lques aunées après général des Tarentius, et força les Lucaniens à faire la paix. Il fit ensuite d'autres expéditions et s'abandonna au luxe et à la débauche. Léonidas, son tils, fut dans la suite roi de Sparte,

CLEOPATRE. Il y a cu plusieurs princesses et reines de ce nom; nous ne citerons que les plus célèbres : 1. Cléopâtre, fille de Ptalemée Philometer, roi d'Egypte; pour s'assurer le trône elle poignarda elle-même son fils ainé et voulut empoisonner le second : mais il l'obligea de prendre le poison qu'elle ini avait prépare, l'an 120 avant J .- C. Elle avait épouse Démetrius, qui l'abandonna pour Rodo-

vrage immortel, la Venus Medicis, qui après sa mort. Alexandre son fils, qu'elle voulut faire perir pour régner seule, la fit mourir l'an 86 avant J .- C. 3. Cléopatre, fille de Ptolémee Aulète, roi d'Egypte , dépouillée de la portion de ses états par son frère , se mit sous la protection de tlésar, emi prit les armes en sa faveur. Après sa mort elle se déclara pour Antoine, dont elle causa la perte en prenant la fuite à Actium. Il voulut la suivre et perdit la bataille qui assura à Auguste l'empire romain. Cleopâtre, pour éviter la honte d'être conduite à Rome en triomphe, se fit piquer par un aspic, et mourut l'an 50 avant J .- C. à trenteneuf ans. C'était la plus belle femme de son temps, aimable et pleine d'érudition ; elle parlait toutes les langues, mais ou lui reproche son ambition et sa cruauté : elle lit empoison ner son plus jeune frère, pour ne pas partager le trône avec lui.

CLEOPHANTE, natif de Corinthe, était regardé chez les anciens comme le premier artiste grec qui eut appliqué de la couleur sur des dessins, et par consequent en ce qui concerne la Grèce compie l'inventeur de l'art de peindre. Pline dit qu'il u'employa qu'une scule couleur, de la brique pilée. Il vivait au moins 1400 aus avant J .- C., et même plus anciennement, suivant toute vraisemblance.

CLEOPHAS, tils de Jacob et frère de saint Joseph. Il épousa Marie, sœur

de la sainte Vierge.

CLEOPHON, fameux demagogue d'Athènes. Doué de quelque facilité à parler, il acquit beaueoup de crédit sur le peuple. Après la bataille d'Ægos-Potamos, il excita une sedition contre le senat : mais Satyrus decida le senat à un acte de vigueur en faisant arrêter Cléophon, qui fut condamné à mort vers la fin de l'an 405 avant J. C.

CLEOSTRATE de Ténédos vivait du temps de Tarquin-le-Superbe. Il decouvrit le premier les signes du zo. diagne, abserva les signes du Bélier et du Sagittaire, et réforma le calendrier des Grecs.

CLERAMBAULT (LOUIS-NICOLAS), gune. 2. Cléopâtre, femme de Ptole. né à Paris en 1676, y mourut en 1749. Louis XIV le nomma organiste de Valet-de-chambre auprès de Louis Saint-Cyr etsurintendant des concerts XVI dans la prison du Temple. il de madame de Maintennu. Sa famille montra beaucoup de zele et de fideétait depuis Louis XI attachée à la lité. Le testament de l'infortané mocour. On a de lui cing livres de cau-marque, dans lequel il recommande tates , parmi lesquelles celle d'Orphée Cléry à sa famille , a rendu son nom est regardée comme son chef-d'œnvre- immortel. Clery a publie à Londres, en Elles out encore aujourd'hui du natu- 1708, un Journal de se qui s'est passe rel et de la grâce ; le style en est fa- à la tour du Temple pendant la capticile : elles sont généralement bien ac- vité de Louis XII, roi de France, en centuées.

pagnon de l'illustre Cook, qu'il suivit magne, et a été traduit dans la plupart dans plusieurs expéditious. Ne en An- des langues de l'Enrope. gleterre en 1741, il mourut à la vue des côtes du Kamtschatka le 22 août à Ephèse 294 ans avant J. C. Fier de 1779. Il visita ce dernier pays, et, sa renommee, il crut que le secutre s'avançant au nord entre les deux même devait s'abaisser devant lui. Il continens, il acheva de démontrer se vengea de la reine Stratonice, uni l'impossibilité de penétrer à travers les lui avait fait pen d'accueil, en la peiglaces, soit sur la côte d'Asie, soit guant auprès d'un vil pécheur; mais sur celle d'Amérique, C'est dans la re-la reine se trouva si belle, qu'elle ne lation du troisième voyage de Cook voulut pas qu'on détruisit un monuqu'on peut apprécier la part hanora- ment facheux pour sa réputation, ble que Clerke cut à cette célèbre mais glorieux pour ses charmes. expedition.

CONDÉ, comte de 1, ae le 15 juin cette ville en 1752. Il seconda son 1709. Il se trouva à Fontenoy , à llau- maître , Fr. Anguier . dans le travail coux, et fut chargé des sièges d'Anvers des bas-reliefs de la porte Saiut-Maret de Namur, dont il s'empara suc-tin. Le groupe de marbre place dans ecssivement; il montra de la valeur et le jardin des Tuileries, et représentant de l'habileté, et parut en plusieurs la Loire et le Loiret, est de ce sculpteur, occasions digue de son grand nom. En d'une famille originaire de Flandre. 1754 il fut nomme membre de l'aca- CLEVES (MARIE DE ), princesse de demie française, y siègea et recut le Conde, fille de Francois I, duc de Nejeton de droit de présence. Il mourut vers. Les poêtes du temps la celebréà Versailles le 15 juin 1770.

PARD, marquis de), ne en 1688, mort duc d'Anjou, depuis Henri III, mais en mars 1781. Après plusieurs expé-elle épousa son cousin germain Heuri ditions brillantes, il commanda trente- I, prince de Conde, et mourut en deux escadrons à la bataille de Lau- couches le 50 nétobre 1574, âgée de feld; exposé au teu de quarante piè-ces de canon, il soutint pendant qua-consolable de sa perte. Il y a un rotre heures l'infanterie qui attaquait le man fameux sous le titre de la prinvillage de Laufeld, qu'elle emporta. cesse de Clèves. Il fut créé maréchal de France, et représenta le connétable au sacre de biade, né à Athènes, se distingua à la Louis XVI, en qualité de doyen des bataille de Satamine, et futtué à celle marechaux. Le nom de Clermont et de de Coronée, l'an 447 avant J.-C. Un Clermont-Tonnerre a été illustré par autre Clinias de Tarente, philosophe d'autres personnages recommanda- pythagoricien, fut un des amis de bles.

Vienne en Autriche le 10 juin 1809, jusqu'à ce que son esprit lut calmé.

i vol. Cet nuvrage a obtenu de nom-CLERKE ( Charles), ami et com- brenses éditions en France et en Alle-

CLESIDES, peintre grec, florissait

CLEVE ( CORNEILLE VAN ), sculp-CLERMONT (Louis Dr BOURBON, Iteur, ne à Paris en 1645, mort dans

rent sous le nom de la belle Marie. CLERMONT-TONNERRE ( Gas- Elle inspira une passion violente au

CLINIAS, père du célèbre Alci-Platon. Lorsqu'il se sentait disposé à CLERY, ne en 1762, mort à la colère, il prenait sa ly re et en jouait

dent des États. Unis de l'Amérique Il fit un nouveau partage du peuple . septentrionale; né en 1759, dans la qu'il divisa en dix tribus, et fut l'aupenvelle Angleterre , mort le 20 avril teur de la lei comme sous le pem d'os-1812 . à Washington, un des hommes tracisme, par laquelle on condamnait qui ont le plus puissamment contri- un citoyen au bannissement, de penr bne à l'indépendance nationale, prit qu'il ne devint le tyran de sa patrie. une part active et brillante à la guerre Il fit exiler par ce moyen Isagoras, son qu'elle occasiona, et sa savante re- antagoniste, qui était à la tête du parti traite, oneree devant les forces supe- democratique. On ignore l'évoque de rieures du general anglais sir Henri sa mort. Clinten an'il empêcha de secourir à 1810, favorisa les progrès de la po-pulation, le developpement des arts d'usage. et du commerce; en 1814, élu vicenaient le gouvernement Américain avant J .- C. dans leur dependance.

de France en 1380, sous le règne de l'âge de viugt-huit ans, et alla s'établir Charles VI, né en Bretagne. Il se dis- à Athènes. Il devint chef de l'école tingua dans plusieurs batailles, et fut académicienne, l'an 13e avant J.-C., déponillé de ses charges , condamné après la mort de Carnéade. Il eut de au bannissement et à une amende de frequentes disputes avec les stoiciens. cent mille marcs d'argent par les ducs surtout au sujet de la divinité, ce qui de Bourgogne et de Berry, régens du le fit traiter d'athèr. Aucun de ses ouroyanme pendant la frenesie de Char- vrages n'est venu jusqu'à nous. Revenu les VI. Il se retira en Bretagne dans d'une léthargie, il se donna la mort son châtean de Josselin, où il mournt vers l'au 100 avant J.-C. Cicéron cite le 24 avril 1407, aimé des gens de souvent ses ouvrages, et fait l'éloge de guerre auxquels il permettait tont, et son esprit subtil. hai des grands qu'il traitait avec hauteur.

sion des Pisistratides, et fut archonte dre au désespoir voulut se tuer lui-

CLINTON (GEORGE), vicc-prési-Jéponyme l'année même de leur fuite.

CLITAROUE, fils de Dinon l'histo-Burgoyne, amena la capitulation de rien, suivit Alexandre dans ses expece général. Elu par le choix libre des ditions, et en écrivit à sou retour une habitans gouverneur de l'état de New- histoire qui ne nous est pas parvenues Yorck, il remplit cette place de 1777 on croit que Diodore de Sicile et

CLITOMACHUS, Thebain, fils président des Etats-Unis et président d'Hermocrates, fut un athlète des plus du Sénat, il acquit de nouveaux titres célèbres. Il fut plusieurs fois vainà la reconnaissance de ses concitoyens queur aux jeux olympiques, et rempar la suppression de la banque gené- porta le prix de la lutte, celui du purale des États-Unis, dont presque tou-tes les actions étaient entre les mains les plus grandes précautions pour médes négocians, qui par ce moyen te- nager ses forces, et vivait vers l'ao 206

CLITOMACHUS, Carthagineis, CLISSON (OLIVIER OF), connétable fils de Maharbal. Il quitta sa patrie à

CLITUS, surnommé le Noir, pour le distinguer des autres Macedeoiens CLISTHENES, fils d'Aristonymus, de ce nom, était fils de Dropides et de tyran de Sycione, succèda à Myrou Lanice, nourrice d'Alexandre-leson grand-père. Il rendit de tres- Grand. Il suivit ce prince en Asic , et grands services aux amphictyons dans lui sauva la vie au passage du Granila guerre sacrée contre Cirrha, en que. Il combattit à Arbelles et autres bloquant avec ses vaisseaux le port de lieux. Dans un repas à Bactres, l'an cette ville. Il remporta le prix de la 328 avant J .- C., Clitus s'étant permis course des chars. Clisthènes, tils de Mé- de faire à Alexandre quelques remongaclès et d'Agariste, tille du précédent, trances et des railleries un peu vives, était l'un des principaux citeyens d'A- ce prince ne se pessédant plus saisit la thènes , et fut le grand-père de Péri- sarisse d'un de ses gardes et perça Ulicles. Il contribua beaucoup à l'expul- tus, qui mourut sur-le-champ. Alexanmome, on l'en empêcha. Il est ques-Inouvelle bataille qu'il livra aux Bourtion de trois autres Clitus dans l'his- guignons. toire d'Alexandre, parmi lesquels deux et un de cavalerie ; le troisième était tils de Bardyllis, roi d'Illyrie, et se ré-

v olta contre Alexandre. CLODION ou CHLODIO, surnonime le Cherelu, parce qu'il portait une longue chevelure , doit être considere comme le troisième roi de France, en admettant pour le premier Théodemir, dunt Gregaire de Tours dit même qu'il était le fils . car Pharamond ne fut que son tuteur. Il monta sur le troue en 430. Chef des Saliens , principale tribu des Francs , il fit une invasion dans les Gaules, s'empara de Touroai, de Cambrai, et, penetrant jusqu'à Amiens, il fit sa capitale de cette dernière ville. Cludion mourut en 449, laissant deux lils, auxquels il donna Mérovée pour tuteur. M. Delrien a fait une tragedie de Clodion; elle n'est pas encore représentée.

CLODIUS (PUBLICS), fils d'Appius Claudius, personnage consulaire stait de l'illustre maison Claudia, Il fut le seul qui démentit le caractère noble de cette famille ; il déshouora même son nom par ses dissolutions, ses menees factieuses et sa basse popularité. Il fit condamner Ciceron à l'exil, ordonna comme tribun du peuple, la confiscation de ses biens, et fit piller et détruire toutes ses proprietes. Clodius fut tue par Milon, l'an de Rome 701.

CLODIUS MACER (Lucius), était pro preteur d'Afrique, lorsque les Romaios, fatigués des crimes de Néron, favorisèrent les révoltes qui éclataient de toutes parts vers la fin de son règne. Il tenta de parvenir à l'empire, et fut assassiné par l'ordre de

Galba. CLODOMIR, le second des quatre fils de Cloris, et le premier ne de son mariage avec Clotilde. Il s'unit à ses frères pour faire la guerre à Sigismond, roi de Bourgogne, qui fut fait prisonnier et assassiné ainsi que sa eu en partage le royaume d'Orléans, goths , et mourut en 53 1. il perit à l'age de trente ans, daus une | CLOVIS I, II, et III, rois de

CLOTAIRE 1, Il et III, rois de comman Jaient un corps d'infanterie France. Le premier , quatrieme file de Clovis . naquit en 497 , et commenca à régner en 511, Courageux. liberal, politique babile, mais cruel. il surpassa tons les princes de son temps par ses débauches. Il mournt à Compiegne, dans la soixante-unieme année de son age, et la quarantième de son regue. Son fils s'etant révolté contre lui, il le tit brûler avec tonte sa famille, dans une chaumière où il s'était retiré. Clotaire 11 fi's et successeur de Chilpéric ler et de Fredégonde, succèdo à son père en 584, n'etant agé que de quatre mois , sous la régence de sa mere. Il dompta les Saxons, tua de sa main leur due Bertoalde, et ne s'occupa plus qu'a assurer la paix de l'état, eu y faisant regner l'abondance et la justice, ce qui fit oublier en partie ses cruantés. Il avait fait égorger les quatre enfans de Theodoric, son cousin. Il mourut en 628, laissant deux fils, Dagobert et Aribert, Clotaire III, l'aine des fils de Clovis II., commeoca à réguer en 655. Batilde, sa mère, gouverna pendant sa minorité avec beaucoup de sagesse; s'etant retiree dans un monastère, par suite des intrigues d'Ebroin, maire du palais, Clotaire mourut peu d'aonées après, âgé de dix-huit ans. Ily a un Clotaire IV, qui fit le personnage du roi d'Austra. sie pendaut trois ans, par la politique

en 720. CLOTILDE, reine de France, femme de Clovis ler, était fille de Gondebaud, roi des Bourguignons. Ce fut elle qui décida son époux à enbrasser la religion chrétienne, et elle acquit sur lui un grand ascendant par ses vertus, par l'étendue de son esprit et par sa rare beauté. Après la mort de Clovis elle se fixa à Tours, où elle mourut l'an 543. Une fille de Clovis, portant le nom de Clotilde, femme et ses enfans. Clodomir avait fut mariee à Almaric, roi des Visi-

de Charles Martel, maire du palais; et ne regna que de nom. On ignore

même de qui il était fils ; il mourut

succeda l'an 481 à son pere Childeric, petit nombre des conseillers que Ti-Il est regarde comme le véritable bère conduisit avec lui à Caprée, Ce fondateur de la monarchie française, sejour lui deplut au point que , mal-Occupé de bonne beure da soin d'étendre ses conquêtes, il affermit sa laissa moutir de faim, l'an 24 de l'ère puissance et detruisit celle des Ro mains dans les Gaules. Il sobjugua de son père ; on eroit qu'il fut celui aussi les Visigoths, et tua leur roi de l'empereur Nerva. Alarie de sa propre main. Sur le point d'être vainen par les Germains, romain succèda à Domitien l'anco6 il fit vou d'adorer le Dieu de son avant J .- C., et mourut l'an 98, à soiépouse Clatilde, qui était chrétienne, xante-douze aos. On le place au rang s'il remportait la victoire; le sort des des meilleurs empereurs; il s'occupa armes change, et les emiemis défaits constamment du bonheur de ses susont mis en fuite. Clovis sollicité par jets, et prouva sa sagesse en choisis Clotilde se fit baptiser la même année sant Trajan pour son successeur. Il ne à Reims, le 25 décembre 496, avec sut pas réprimer la tyrangie des goq trois mille hommes de son armée. Il fut ainsi le premier roi chrétien, et donceur ent de malheureux effets. transféra le siège de son royaume à Paris, qui en devint la capitale. Il y mourut le 27 decembre 511. It était cette ville en 1687 et v moorus le 24 très-vaillant, grand politique, mais février 1747. Ses œuvres ont été refort cruel. Il commit des barbaries inquies contre tous les princes ses pa- éloquence est noble rens, et s'empara de leurs états. Clo- de perf et de précision. Il joignait à vis II, second tils de Dagobert, régna une étude profonde de la jurispruaprès lui en 638. Il épousa Batilde, dence, celle des orateurs et des phijeune Anglaise, enlevée par des pira-losophes anciens et modérnes. Une tes et vendue comme esclave à son maire do palais. Il était charitable et bienfaisant, d'une santé faible, et mourut en 655, âgé de vingt-deux ou vingt-trois ans , laissant trois fils mineurs. Clovis III, fils de Thierri I, roi de France, succèda à son nère en l 601 n'avant que neuf ans. Il régna sous la tutelle de Pépin le Gros, maire du Palais, et mourut en 695 à l'age de quatorze ans , à Choisy surl'Aisne , où il fut enterré,

COCCEIUS AUCIUS, architecte romain sous l'empire d'Auguste, fut charge de travaux importans dans les envirous de Naples, entre autres de plusieurs chemins souterrains dont il existe encore des restes. On croit que la fameuse grotte de Pausilippe etait au nombre de ses ouvrages. Son père et lui étaient affranchis. Strabon en voyage d'Italie, trois volumes in-8, parle avec detail.

cite, dans le druit divin et humain, chin sous Louis XIII et Louis XIV. vivait dans le premier siècle de notre loutre autres Nicolas Cochin, natif de

France. Le premier, ne l'an 465, | ère. Il parvint au consulat et fot du gre les sollicitations de Tibère , il se vulgaire. Son fils soutint la reputation

COCCEIUS NERVA , empereur verneurs de provinces, et en cela sa

COCHIN (HEXRI), avocat célèbre du parlement de Paris, naquit dans cueillies en 6 volumes in 4, 1751, Son simple, pleine prodestie extreme rebaussait l'éclat de ses vertus et de ses talens. Il est digne de servir de modèle à ceux qui courent la même carrière que lui,

COCHIN, It v a cu plusieurs graveurs de ce nom : Chartes-Nicolas , né à Paris en 1688, mort en 1754, On trouve dans ses ouvrages, qui sont en très-grand nombre, cette barmonie, cette exactitude, qui constituent l'excellence de cet art. Charles · Nicolas son fils, né à Paris en 1715, moit le 29 avril 1790. Il donna la plus grande perfection à la gravure à l'eau forte. La correction et l'elégance du dessin, la facilité et la noblesse de la composition, une force d'expression et une intelligence particulière pour bien exprimer les allégories, caractérisent toutes ses productions. Il a public un et plusiems autres ouvrages sur son COCCEIUS NERVA, jurisconsulte act. Précédemment il avait existé célèbre et fort instruit, suivant Ta- plusieurs graveurs du nom de Coune grande partie des planches de la l'Inde ; il y mournt, collection du grand Beaulieu. Les au- . " COEUR (Axopre), fils d'un orferre tres descendaient de cette ancienne de Buurges ; il se livra au commerce, Camille.

l'Observatoire.

quer.

ven du consul lloratius Pulvillus, sees des courtisans. coopp par un trait de courage que

et imprimé en 1794.

ė,

venal.

Henri IV lui donna le titre de sou posa pour le quatrieme bréviaire de prédicateur. L'ouvrage qui lui avait fait Paris. Ses œuvres ont été recucillies le plus de réputation est sa traduction en a volumes in-12. Paris, 1755. de l'Histoire de Plorus ; Vangelas la eitait comme un modèle.

Troyes en Champagne, qu'on exoit de le Grand, commandait un des élèse de Callot, et qui a gravé dans corps qui formaient la phalange. Il se le goût de son maître : et Noël Cochin, trouva aux batailles d'Issus et d'Armort à Venise en 1695, qui a executé belles, et fut aussi de l'expédition de

dans lequel il acquit une grande or-COCHIN (Jacores-Daxis), fonda- tune. Charles VII Ini contia l'admiteur de l'baspice qui porte son uom à nistration des finances du rovaoine, Paris, ne dans cette ville le 1 janvier avec le titre d'argentier. Lorsqu'en 1796 mort le 3 juin 1783. Cure de 1448 ce roi entreprit la reduction de Saint Jacques-du-Haut-Pas, il tut le la Normandie, J. Cour lui prêta père des pautres. On a de lui des 200,000 écus d'or, et entretint quatre prones qu'il avait recommandé par armées à ses frais. Ses ennemis l'acson testament de ne pas publier. Le cuserent de trahison pour s'emparer produit en a été consacré à l'hospice de ses depouilles , et le tirent couqu'il avait fonde en 1780, vis a-vis damner à une amende considérable, à la contiscation de ses biens et au COCHRANE ( ford ALEXANDER ) , bannissement perpetuel. Il se rendit célébre marin anglais, chevalier de a Rome, et mourut à Chio en 1461. l'ordre du Bain", no le 24 décembre Jacques Cour est un des hommes les 1775, servit d'abord aux Indes Orien plus remarquables de son siècle : pertales, puis sur les côtes de Biscaye, sonne n'entendit mieux que lui le signalaisse carrière militaire par de contoierce maritime; il dirigeait lui-brillans faits d'armes et des prises in-même les opérations de celui qu'il portantes, et mourut à Paris en jan-flaisait avec le Levant et les côles d'Avier 1852. Il avait été membre du frique; il rendit d'importans services paclement et s'y était fait pen remar- à l'état dans sa charge d'argentier, et il en fut pave par l'ingratitude de COCLES (Pracies Honaries), ne. Charles VII, et les délations intères-

COFFIN (Cuinces) , ne en 1676 , Tite-Live avoue être plus célèbre que moit le 30 juin 1749, recteur de l'udigne de foi. Voyez le recit qu'en fait niversité de Paris; son rectorat fut ilcet historien. Les autres écrivains sout Justré par l'etablissement de l'instrucpeu d'accord entre eux sur Horatius tion gratuite, dont le cardinal de Ri-Coclès, qui a fourni à M. Arnault le chelico avait autrefois forme le prosujet d'un grand opèra, représenté jet. Coffin eut la plus grande part au succès de cette negociation delicate, CODROS, poète latiu, contempo- et le célèbra par un mandeusent digne raiu et ami de Virgile, qui en lait du bienfait et de la reconnaissance. Il l'éloge dans sa septième églogue. Il a composé des harangues latines et ne dous reste rien de lui. Un autre des poésies. Parmi ces dernières on poète latin du même nom vivait sous remarque une ode sur le vin de Cham-Domitien ; il en est question dans Ju- pagne, qui lui valut de la part de la ville de Rheims un présent anquel de COEFFETEAU (Nicolas), ne en ses meilleurs vins. Il est principale. 1574; mort à Paris le 21 avril 1625. ment connu par les hymnes qu'il com-

COGER (François Marie), professeur d'éloqueuce au collège Maza-COENUS, fils de Polémorrates, rin et recteur de l'université de Paris; l'un des priocipaux officiers d'Alexan- ne en cette ville en 1725 , il y mourut

le 18 mai 1780. On a de lui un exa- | Germain-des-Prés la célèbre hibliomen critique du Belisaire de Mar thèque du chancelier Seguier, dont il montel, et plusieurs pièces de vers avait hérité. Ne à Paris le 15 septemlatins d'un style pur et correct, mais bre 1664, il mourut en 1752, faible de poésie. Sa réputation ne se serait jamais étendne au dela du petit litalienne, composa beaucoup de pie. nombre de personnes qui aiment la ces pour son théâtre, entre autres les poesie latine , sans les plaisanteries et Trois jumeaux venitiens , en 4 actes. les sarcasmes diriges contre lui par Le succès qu'eut cette dernière pièce Voltaire, qui l'appelait Coge pecus Ses l'engagea à la dialoguer en français, qualités étaient bien supérieures à ses talens.

COHORN (Mexxo, baron de), né dans la Frise en 1641, mort le 17 mars 1704. On a de ce celebre ingénieur un traité sur une nonvelle manière de fortilier les places. Il a merite le surnom de l'aubun hollandais. Ses qualités morales egalajent ses talens. San second tils rivalisa son père pour les connaissances, mais il quitta le service de bonne heure. La marine française a en un officier du même nom qui s'est distingué en plusieurs occasions. Lette famille des Cohorn remonte à l'au 1012.

COIGNY | FRANCOISDE FRANOUE TOT, duc de ), marechal de France, ne le 16 mars 1670, mort le 18 de. cembre 1759. Il fut vainqueur à Parme et à Guastalla en 1734. Il avait eu pour secrétaire dans ses campagnes l'auteur de l'Art d'aimer (Gentil Ber-

pard ).

COIGNY (la marquise de), tille du marquis de Conflans, est morte du choléra en septembre 1852, à l'âge de 7à ans. La perte de cette dame laissa un grand vide dans la haute société. dont elle faisait le charme et l'ornement par son esprit et par son amahilité.

COISLIN ( PIERRE DE CAMBOUST) de), cardinal, ne à l'aris en 1636, mort le 5 ferrier 1706, l'enetre des vrais principes de la religion, il s'oppora constamment, étant érèque tre et secrétaire d'état, controleur d'Orleans, aux violences exercées général des finances sons Luuis XIV ; contre les protestans pour les forcer ne à Reims le 29 août 1619, mort le à l'abjuration. Il mourut regrette de 6 septembre 1683. Après la disgrace tons les gens de bien, et son oraison de Fouquet, il fut chargé de l'admifunchre fut prononece dans toutes les nistration des finances, qu'il retablit, églises d'Orleans. Le duc de Coislin, et ne cessa de travailler à la gluire du son neveu, évêque et prince de Metz, roi et à la grandeur de l'etat. En 1664 publia un rituel rempli d'instructions il eut la surintendance des bâtimens. utiles, et legua à l'abbaye de Saint. On tit éclore sous son administration

COLALTO .-acteur de la troppe et à la faire imprimer dans rette langue, in-8, 1777. Cette comedie est supéricurement intriguée, pleine de situations originales et de vrai comique. Colalin est mort le 5 inillet 1778. âgé de soixapte-eing ans. MM. Dumalard et Moreau ont donné sur cet acteur-auteur un joli vaudeville an

théâtre des Variétés.

COLARDEAU (CHARLES PARRES ). ne à Janville pres d'Orleans en 1752 . mort à Paris le 7 avril 1776. Sa traduction en vers d'une épître d'fiéloise à Abailard, ent un succes nes britlant , et le méritait. L'original est de Pope. Colardeau fut moins heureux en voulant imiter le Tasse, dans une épitre d'Armide à Renand, et dans laquelle cependant il y a des beautés. Ses trazedies d'Astarbe et de Calixte. remarquables seulement par le talent des vers, n'en annoncaient aucun ponrl'art dramatique. Colardeau conservera toujours la reputation sinon d'un grand poète, ce qui supposerait le don de l'invention, du moins d'un excellent versificateur. Sa manière est très-brillante, mais sans ostentation et sans recherche; son colorisa beanconn de fraicheur; en un mot, il a su rennir à un très haut de. gre l'élégance et l'harmonie. Ses œuvres ont été recucillies en a vol. in-8 ; on en a publie un choix en a vol. iu-18.

COLBERT (JEAN-BAPTISTE), minis-

des chefs d'œuvre de peinture , de Cette famille a produit plusieurs ausculpture , d'architecture : la façade tres personnages recommandables du Louvre, la galerie de la colon- par leur bravoure. du Louvre, la gaierie de les actioni-par ieur fravaure.

male, l'écurie de Versailles, l'obser COLLATINUS (Tanoriaus), Rovatoire de Parie, etc. On lui dont l'émain plus fameux par la situation pétablissement des académies des inscriptions ; des sciences et d'architecture. Nou content d'avoir rétabli les
finances et encourage tous les arts. Epoux de Lucrèce et neveu de
finances et encourage tous les arts. Tarquin-le-Superbe, il se joignit a
il porta ses vures sur la justice, sur Brutus pour chasser les Tarquins de
la rollie. fins les étoffes de soie , les glaces de lesse. mirnir, l'acier, le fer blanc, la belle faieuce, le cuir maroquine, que l'on 1709, mort dans cette ville le 5 no

que ses ennemis après une victoire, premiers membres de l'academie

la pelice, sur le commerce, sur la Rome. Il fut fait consul avec lui. l'an marine. Les compagnies des Indes 500 avant J.-C.; mais voyant que le furent formées pour la prospérité du peuple avait conçu une haine viocommerce, le caual du Languedoc lente contre toute sa famille, il abdi-Formurere: le caude du minutication qua sa cherge, et s'evila à Lavinium, des deux mers, un grand nombre de lave les richeses qu'il n'aurait pas vaisseaux et de galères fureut cons. du recevoir du peuple et de Brutus, truits en peu de temps, des arsénaux qui avait contribué à le faire déposer. bâtis dans plusieurs ports ; les draps II mourut dans une extrême vieil-

COLLE ( CHARLES ), ne à Paris en tirait de l'étranger, furent fabriques vembre 1785. Il fut l'un des conserdans le royaume ; chaque année, de vateurs de cette gaite franche et nison ministère fut marquée par l'êts-quante qui était autrefois le earactère blissement de quelques nouvelles ma-distinctif de notre nation. Ses vaudebussement de queques nouver es mas distinctur le univer motor, es vauur unfactures. La famille Colhert a pro-villes out plus de recherche, de linesse duit plusieurs personnages distingués, et d'energie que ceux de Panard, et mais, leur souvenr est éclipsé par amuonçaient davantage l'homme qui celui du graud Colbert. La scule ta-che, à sa gloire est sa persécution II (ul loug-temps secrétaire ordinaire contre le malbeureux Fouquet, COLIGNI (Gaszago ex), amiral de d'ercelleutes scèoes comiques dans France, ne à Châtillon-sur-Loire, le son Théatre de société en deux vol. 16 février 1517. Après la mort de in 8. Sa comedie de Dupuis et Des Henri II, il se mit à la tête des calvi- ronais est veritablement une pièce Henri II, il so mit a la tele des caivi- romas coi vertiabilitent une piece mistes contre les Guises, et forma un dans le genre de celles de Térence, parti puissant qui fit treinbler la cuir; Les sentimens sont vrais, les caracta paix es rétablit en 1571, après più tères heureusement tracés, le dioiseurs barailles sanglantes. Coligni gue naturel et tel qu'il doit être : parnt à la cour ci fut comblé de camais la pièce de Collé qui s'est sont resses commue tous ceux de son parti, lenne au théâtre avre le plus d'éclat mais ce n'était que pour micux le c'est lu partie de chasse d'Henri IV . tromper. Dans la nuit du 25 au 24 espèce de comedie nationale , dont août 1572 , il fut la première victime nous n'avions pas encore d'exemple. de l'horrible massacre de la Saint-On y trouve toute la gaité de l'auteur Barthélemi : on sait par cœur le réeit reunie à la sensibilité la plus touqu'en fait Voltaire dans la Henriade, chante ; c'est uu monument popu-Coligni fut un des plus grands capi- laire érigé à la memoire du meilleur taines de son temps, propre à former roi qu'ait eu la France. Collé fut les plus grands projets, et sage dans l'un des fondateurs de la société aples délails de l'execution ; unalheureux pelée le Careau , qu'on a renouvelée à la guerre, mals sarbaut réparer par de nos jours , et dont l'auteur de ce son habileté les plus grauds désastres, dictionnaire fut convirc et secrétaire. et plus dangereux après une défaite | COLLETET (GULLACUE), l'un des

18.

française, ne le 12 mars 1005, mortigaite; ses personnages comignates le 11 février 1650. Il travailla pour n'ont pas de physionomie; il ceavonne le théatre, sur l'invitation du car-legerement quelques ridicules, et la dinal de Richelieu, son protecteur, vigueur qu'il faudrait employer pour Il composa un grand nombre d'ou-attaquer les vices semble épouvauter grages , entr'autres un det poeti- ses mœurs douces et faciles. Il n'eut que. Il était fécond et laborieux; il pas d'autre ennemi que Fabre d'E. ne manquait ni de paturei ni de la giontine, son rival, qui outrepassa cilité : quelques-unes de ses épigram- toutes les bornes de l'houneur et des mes sont pleines d'agrement. Son fils couvenances dans sa preface de Phisit comme lui des vers et de la prose, linte. Collin sut lie de l'amitie la plus majs il n'est guère connu que par la étroite avec MM. Andrieux. Guillard place que Boileau lui a donnee dans et Picard. Il fut membre de l'institut, ses satires. Le jugement sevère, mais classe de l'académie française, et le juste, du grand prevot du Parnasse merita bien sous tous les rapports. sur François a fait beaucoup de tort à COLLINS ( GUILLEUR), ne en la réputation de Guillaume: la plupaet 1720, fils d'un chapelier, mort en des lecteurs ont tres souvent confoudu 1750. On a de ce poète anglais des le fils avec le père.

COLLIN ( HENRI DE ne vers Ses œuvres ont été publiées en un 1772 à Vienne en Autriche : mort le vol. in-12. 28 juillet 1511, a laisse la reputation | COLLOT D'HERBOIS ( JEAN-MAregardent comme leur premier poète déportation , le 8 janvier 1796.

facilité, naturel, graces piquantes en trois volumes.
sans aucune affectation, c'est le style COLNET (CHARLES JOSEPH), bom-Molé et Contaty furent inimitables, poeme plein d'esprit et de vers beu-En genéral un peut reprocher aux en reux, a eu plusieurs éditions. medies de Collin de manquer de COLOMB (Chrisvophi), le plus

odes et des églogues fort estimées.

d'un des poetes allemand- les plus RIE). Ce fameux deputé à la convendistingues du dix-neurième siècle, tion, d'abord mauvais comedien et Ses tragédies l'ont placé dans l'opi- assez médiocre auteur dramatique, nion de ses compatriotes immediate fut en 1793 le mitrailleur de Lyon. ment au-dessous de Schiller, qu'ils Ce monstre mourut à Coyenne, en

tragique. C'estlui qui, dans la guerre COLMAN (Geoice ), ne en 1735, de 1809, composa les chants de mort aliéné le 14 août 1794. Cet auguerre contre les Français; ils respi-teur anglais a travaillé au Connaisseur, rent le patriotisme le plus exallè; plu-sieurs sont admirables. Us se trouvent comedies estimées, parmi-lesquelles dans le recueil de ses poésies lyriques. il faut placer le Morioge clandestin , COLLIN D HARLEVILLE ( JESN- Polly Honeycombet la Femme jalouse, François ), ne à Maintenou, près de que Desforges a imité en français. Ou Chartres , leso mai 1755 , mort à Pa-lui doit une traduction de Téreuce et ris le 24 ferrier 1506. Sa premiere de l'Art poétique d'Horace. Ses œucomedie fut Unconstant, et c'est vres dramatiques ont été recueillies sans contredit l'une de ses meilleures; en quatre volumes in 8 , et les autres

de la bonne comedie : l'Optimiste et me de lettres et libraire à Paris, ne les Châteoux en Espagne, qu'il donna en 1770, près de Vervins ( Aisne ), easuite, lireat dire qu'il avait fait une debuta dans les lettres par quelques comedie en quinze actes. Son theatre satires, et travailla successivement à très nombreux a ete rouni en quatre différens jourgaus, et mourut à Belvolumes in-8; il reviat dans son vieux leville près Paris, le premier juio Célitataire aux principes de la scene; 1852. Ou a recueilli en 2 vol. in-So on y trouve un interet moral qui se (1855) les artieles piquens qu'il a developpe avec force et vérite du sein fournis à la Gazette de France , dont il de l'intrigue : les caractères en sont a eté long-temps l'un des rédacteurs. egalement bien dessines et soutenus. Son Art de diner en ville, petit

célébre des navigateurs, né dans l'état de Geues en 1441, d'un eardeur de laine. Il étudia avec beaucoup de auccès les mathématiques, et surtnut la cosmographie. Par un raisonnement tire de la disposition du monde, il jugea qu'il devait y en arnir un autres et il résolut de l'aller découvrir. Il communiqua ses idees au gouvernement de Gênes, à la France, au Portugal; mais son projet n'ayant pas ète accueilli , il s'adressa à Ferdinand et à Isabelle, roi et reine d'Espagne, quit consentirent à lui, fonrair trois vaisseaux. Dans ce premier voyage, en 1492, il décourcit la première île de l'Amérique: dans un second il découvrit la Jamaique, Accusé de vouloir s'emparer pour lui même de ces découvertes , il fut en 1500 ramené en Espagne chargé de fers. Son innocence fut reconnue. Il entreprit un nonveau vovage dans lequel if apercut le continent à dix degrés de l'equareur, et la côte où l'on a bâti Car thagenc. Il mourut à Valladolid le 20 mai 1506. C'est donc à lui qu'est dû l'honneur du nouveau cantinent : cependant c'est Améric Vesnuce, homme subalterne, qui, après y avoir eté Colomb, a donné son nom au Nouveau-Monde: sic vos non vobis. Le frère de Colomb s'est fait une réputation par la construction de ses sphères et parses cartes marines. Son tils fut un savant ecclésiastique.

COLOMBIERES (FRANCOIS DE BRI. braves capitaines du seizième siècle: traduit en français. Il servit sous François I, Henri II, François II , et Charles IX, Il porta au plus haut degre la bravoure et la du cinquième siècle. Il avait fait fermeté. Assiégé dans la ville de Saint-Lo, en 1574, il fut tué d'un coup d'arquebuse dans l'œil ; il avait sou- et qui a eté traduit en frauçais par du

tenu une lutte de deux années. \* de Pescaire, l'une des femmes les complète de ce poeme a été donnée plus illustres de l'Italie, née en 1490, par M. Stanislas Julien , Paris, 1822, morte en 1547. Ses poésies la met- on volume in-S. tent au rang des plus heureux imitateurs de Petrarque : on lui donna le plus grande heauté, était l'un des fad'amour conjugal.

COLONNA (Funo), savant bota. niste, ne à Naples en 1567, mort dans la même ville en 1650. Il a noblie un grand nombre d'onvrages sur la botanique, et c'est lui qui a ouvert la route pour la formation des genres. Il a fait adopter ie mot petale pour designer la partie brillante de la flem que l'on nommait feuilles, evitant par là toute équivoque.

COLOTES ou COLOTHES, seuloteur gree, était contempurain de Phidias, qui le fit travailler avec lui à la fameuse statue de Jupiter olympien. Il avait déjà signalé son talent par d'autres ouvrages, il v ent un peintre gree du même nom; il était de Theos et llorissait dans la quatrevingt-quinzieme olympiade. Il concourut avec Timanthe pour le tableau du sacrifice d'Iphigénie.

COLPOYS (Sir Jonx), amiral du pavillon rouge, grand-croix de l'ocdre du Bain, commandant en chef les forces navales anglaises, un des plus distingués et des plus anciens officiers de la marine anglaise, est mort dans le conrant de 1852.

COLUMELLE (Lucius Junies Mn. DEPATES), le plus savaut agronome conduit par un des compagnons de de l'antiquité, ne à Cadix; il vivait sous le règne de l'empereur Claude. C'est vers l'an 42 de notre èce qu'il a composé ses ouvrages, entre autres de Be rustica et de Arboribus, Outre l'utilité, ils se ressontent de la latinité et du bon goût du siècle d'Auguste. Seneque cite Columelle, et QUEVILLE, baron de), un des plus Pline en fait l'éloge. Il a souvent été

COLUTHUS, poète gree, vivait sous l'empereur Anastase , vers la fin plusieurs poemes, entre autres l'Enlevement d'Hétène, retrouvé à Otrante, Molard, M. Harles l'appelle un inepte COLONNA (VICTOIRE), marquise imitateur d'Homere : l'édition la plus

COMBABUS, jeune homnie de la

nom de divine dans plusieurs éditions voris de Seleucus, premier roi de de ses œuvres. Elle fut un modèle Syrie. Il prouva d'une manière non équivoque à re prince qu'il u'avait pas attenté à l'honneur de sal sur les bords de l'Euphrate, et il y reur romain, fils de Marc-Aurèle et tinit ses jours. Seleueus lui fit eriger arrière petit-fils de Trajan par Fausson rare dévouement.

COMBES DOUNOUS ( JEAN JACoces ), ue à Montauban en 1758. mort le 14 fevrier 1620; a traduit lebres de Rome, comme lui il se liavec talent un graud nombre d'au-

teurs grees ancieus.

logue du dix-septième siècle, connu par ses travaux pour perfectionner l'éducation et les méthodes d'instruction : Bohémien d'origine , naquit en 1502, et mourut à Amsterdam le 15 cisse, athlète favori du prince, vers novembre 1671. Il a compose quatre- la fin de l'an 192, Ce monstre avait vingt-douze ouvrages écrits pour la vécu trente-un ans et regné près de plupart en latin. Sa Janua linguarum treize aonées. au bout de 26 ans se tronvait imprimée en douze langues, et lui fit une prince d'Albanie , naquit dans la réputation colossale.

c'est-à-dire le mangeur, non parce vernait depuis vingt-six aus, sous la qu'il mangeait plus qu'un autre, mais dépendance des Romains, la partie parce qu'il avait lu et comme dévore de l'Armorique connue depuis sous beaucoup de livres. Il est auteur du le nom de Bretagne, lorsque vers l'an livre fameux intitule: Scolastica his- 409 les Bretons souleves lui défére-toria, qui fut reçu avec enthousiasme rent l'autorité souveraine. Il mourut et regarde pendant trois siècles com- vers l'an 423. Conan est regarde par me un excellent corps de théologie les bistoriens comme la tige de tous positive; c'est un des premiers livres les souverains qui réguèrent après imprimes en Hollande. Comestor lui en Bretagoe. Il avait etabli à mourut à Paris en 1178 suivant quel- Nantes le siège de son gouverneques auteurs, et selon d'autres le 21 ment.

octobre 1185.

d'état et comme historien. Accuse d'a. Il combattit les Bretons et les Rovoir vendu les secrets de la cour , il mains. S'étant livre à tous les excès , et mis en liberté. Ses memoires pour quatre ans de règne. l'histoire de Louis XI et de Charles

VIII sont fort estimes.

2 vol. iu-12.

COMMODE [ Lucius ou Mancusfemme Stratonice. Il batit un temple ELILIS - ATRELITS), Antonia, empedans ce temple même une statue en tine sa mère, naquit l'au 161 de l'ère bronze, qu'il avait bieu méritée par chrétienne. Il succèda à son père l'an 130; il eut les mêmes inclinations perverses de Néron; comme lui il fit périr les personnages les plus cévra aux plus infames débauches. Sa manie était qu'on l'appelat Hercule. COMENIUS (JEAN-AMOS), philo-let de combattre dans l'amphithéatre comme un gladiateur. Marcia, sa maîtrusse favorite, qu'il voulait faire périr, lui presenta une coupe empoisonnée et le fit étrangler par Nar-

CONAN dit MERIADEC ON CARADOC. Grande - Bretagne , passa dans les COMESTOR (PIERRE, surnommé), Gaules avec le tyran Maxime, Il gou-

CONARUS, roi d'Écosse, vivuit COMINES (PHILIPPE DE), né en du temps de l'empereur Antoniu, et 1445, mort à Argenton le 16 août succèda à son père Mogald, contre 1509. Il se distingua comme homme lequel il fut accuse d'avoir conspiré. fut enferme pendant deux ans sous il fut deposé par les états du royaume, Charles VIII; mais il futentio absous et mourut en prison en 150, après

CONDAMINE | CUARRES - MARIE on LA), des académies française et des COMMIRE (Jeax), jesuite, ne en sciences, ne à Paris eu 1701, y 1625 à Amboise, mort à Paris le 25 mournt le 4 février 1774. Il quitta décembre 1742. Il cultiva avec suc- l'état militaire pour s'adenner aux cès la poésie latine. On a de lui des sciences; il entreprit différens voyaidyles sacrées et profanes, des fables ges, où il recueillit plusieurs obseret des odes. La meilleure édition de vatiuns qui en hâtérent les progrès. ses œnvres est celle de Barbou, 1755, Il fut choisi en 1756 avec Godin et Bouguer pour aller au Pérou déter-

miner la ligure de la terre; il avaitf 8 septembre 1631. La posterite lui a parcouru as asut sur la Méditerranée confirmé le nom de grand, qui lui les câtes de l'Afrique et de l'Asie. On fut donné par ses contemporains. Il a de lui plusieurs relations de voya fut un des premiers generaux de generaux de l'Europe, et un des plus grands ses talens : on a de lui des vers de so connaît ceux-ci, qu'il adressa à sal femme le lendemain de ses noces : D'Aurore et de Titon vous congais-

COX

sea l'histoire . Notre hamen en rappelle aujour

d'hui la mémoire. Mais de mon aort Titon serait ja-

Que ses liens sont différens des

notres L'Aurore entre ses bras it vieillir son épous :

Et je rajeuois dans les votres.

CONDE. Cette famille a produit plusieurs hommes celebres. Louis I de Bourbon, premier prince du nom de Condo , ne le 7 mai 1530, de Charles IV a qui l'aimait beaucoup, le fit éle- principal trait du caractère de Con-

repandre l'usage de l'inoculation en hommes de son siècle. A vir 21-deux France. La poésie était aussi un de lans il gagna la bataille de Rocroy. cieté d'une tournure piquante; on gne, donna trois combats de suite en quatre jours, et fut vaioqueur chaque fois Le marechal de Turenne . auquel il laissa son armee, avant ète battu à Mariendal, il vola reprendre le commandement, et joignit à l'honneue de commander Turenne celui de reparer sa defaite: il remporta une victoire complète, mais il ternit sa, gloire en portant les armes contre son roi et sa patrie. Le cardinal Mazarin , sur l'administration duquel il s'etait permis des railleries tres-vives , l'avait fait enfermer à Vinceones. La cour crut lui faire oublier cette seserité en le nommant an gouvernement de Guvenne; il s'v retira, mais pour se préparer à la guerre et traiter avec l'Espagne. En de Bourbon, duc de Vendôme, se 155s, la guerre civile s'établit, le signala à la bataille de Saint-Quen-prince de Condé se joignit aux metin et dans plusieurs autres affaires, contens et s'empara de Paris. Il prit Quelques mécontentemens qu'il é- d'autres places et soutint les affaires prouva le jetèrent dans le parti des des Espagnols. Le maréchal de Tuséformes: il prit les armes contre son renue, qui lui fut opposé, le battit roi, fut blessé à la bataille de Dreus. à la journée des Dunes, et la paix des et tué à celle de Jarnac, le 15 Pyrénees rendit ce prince à la France mars 1569. Il était doué des plus en 1659. Il la servit utilement dans belles qualités, spirituel, éloquent, la conquête de la Franche-Comte, affable envers les soldats, génereux; dans celle de la Hollande, et a la la violence de son caractere occa- mort de Turenne, il coutinua la siona seule ses fautes, que l'his guerre en Allemagne avec avantage. It toire importisle une peut lui pardou- Il mourut le 11 decembre 1656 à ner, Ou a publié après sa mort ses Fontainebleau. Il fut le protecteur memoires en 6 volumes in-4. Henri de Racine, de Boileau et de Mo-II de Bourbon, petit-fils du précé-liere, et il les acqueillit constam-dent, né le 1 septembre 1558. Henri ment. L'amour de la gloire est le ver dans la religion catholique. En de. Son histoire a éte ecrite en 4 1616 il fut mis à la Bastille pour des volumes par Desormeaux, par Turintrigues de cour. Après la mort de pin, et en 1806 par Louis-Joseph de Louis XIII il reprit son credit, fut Bourbon, son quatrieme descendant. ministre d'élat et servit utilement sa Celui ci, grand-maître de France, patrie. Il mourut à Paris le 11 de colonel-general de l'infanterie francembre 1646. Sa plus grande gloire, caise, ne en 1755 à Chantilly, fils dit Voltaire, est d'avoir été le père unique du due de Bourbon, lit ses du grand Coude. Louis II de Eour- premières armes en Allemagne dans ton, prince de Conde, ne a Paris le la guerre de sept aus, sut part a la

gloire de la britlante victoire de Jo-Iparmi les gens de lettres. Son style hannesberg (1762) remportee sur le est en general lourd et diffus, sans rince bereditaire de Bruuswick; emi- imagination et sans enloris. Rivarol gra le 17 juillet 1789 avec sa famille, disait de lui qu'il écrivait avec de ainsi qu'avec un grand nombre de geu. l'opium sur des feuilles de plomb. A tilshommes, qui, plus tard, formerent vingt-un ans il publia un ménimire sous sea ordres l'armée dite de Conde, sur le calcul différentiel . écrivit en-Rentré cu Frauce après la restaura- suite en faveur de la liberté des nétion, le prince accompagna Louis XVIII à Gand, et mourut a Chautilly le 15 mai 1818.

CONDILLAC (ÉTIENNE BONNOT bêtes. If y combat victorieusement compris. in-80.

TOIRA CARITAT DE, , des académics ans avant la naissance de Socrate. françaisea et des aciences, ne à l'ebe-mont en Picardis le 17 septembre combatti et vainquit les fommits 2745, mort en 1794, géomètre et ers l'au 135 avant J.-C., à Fessile, philosophe comme d'Alembert, et où ils perdirent cinquante mille homson ami le plus intruie. Il était vérita- mes : mais auprès de Telamon, force blement appelé aux sciences exactes, de tenir tête à deux armées romaines, mais il a en moins de reputation il fut batta, fait prisonnier et conduit

gres, publia divers écrits sur les sciences exactes, les vies de Turgot et de Voltaire, dont il fut l'un des plus zeles admirateurs, Proscrit et fugitif, 1-8), abbe, de l'academie française, il composa son ouvrage intitule : Esne à Grenoble en 1715; il mourut quisse d'un tableau des progrès de l'esprès de Baugenci le 2 août 1750. Il prit humain ; arrêté et renfermé dans fut parmi nous un des premiers dis- un cachot au Bourg-la-Reine, il y fut ciples de Locke, et son Essai sur l'o- oublié pendant vingt quatre heures ; rigine de nos connaissances est un ou- lorsqu'on viut lui apporter du pain et vrage que son maître n'eut pas desa-toue; mais dans sou Traite des sen-voment et glace; it paraît que, persations il se place à rôte de lui. Par dam toute espérance, il périt par un son Traite des systèmes, l'un de ses poisun actif qu'il avait tonjours sur plus utiles ouvrages, il demontre la llui. C'etait dans la muit du 28 au 29 vanite des romans de physique, qui mars 1794. Il ent pour amis les ecrin'ont pour appui que le merveilleux vains les plus distingués. D'Alembert d'une imagination desordonnée. Son l'appelait un rolean convert de neige. Traite des animaux est ce qu'on a Ses œutres complètes, publices en cerit de plus raisonnable sur le mys- 1804, forment en vol. in-8 : ses outère impénétrable de la nature des vrages de mathématiques n'y sout pas

l'opinion de Descartes et celle de CONFUCIUS ou KOUNGTSÉE. Buffun a ce sujet. Un des plus vastes La Chine le place avec orgueil au preet des plus importans ouvrages de mier rang des grands hommes qu'elle l'abbé de Condillac , c'est le Cours de la produits ; il y jouit d'une venération littérature qu'il a fait pour l'instruc- devenue presque religieuse. Il naquit tion du jeune prince de Parme, et dans la province de Chan-tong l'an qui ferait desirer que tous ceux qui 551 avant notre ére. Son école fut si sont nes pour commander aux hom-nics, n'eussent jamais que des insti-plus de troismille disciples. Toute sa tuteurs de sou merite. Il renferme doctrine avait pour but de dissiper les la grammaire. l'art de penser, l'art ténèbres de l'esprit et de bannir les d'écrire et de raisonner; enfin un vices du cœur. Il enseignait d'aimer cours complet d'histoire ancienne et son prochain comme soi-même, de moderne. Toutes les œuvres de ce se vaincre, de soumettre ses passions profond métaphysicien ont été réunies à la raison, et il ne recommandait en 1798, à Paris, et forment 25 vol. rien aux autres qu'il ne pratiquat luimeme. Il mourut à soisante-treize CONDORCET ( Marie Jess - An lans , l'an 479 avant notre ère , neuf

en trigniphe à Rome; il y mourutfville de Tyr qu'il avait vaillamment dans les fers.

bre poète dramatique anglais, ne declarer roi de Jerusalem. Sa pretenvers 1679, mort en 1729. Le vieux lion occasiona de grands debats dans Garcon , le Faurbe, Amour pour amour, l'armée chrétienne. Un accommode. l'Enousée en deuit et le Train du monde, ment venait de rapprocher les deux sont les titres de ses comédies ; il n'avait que vingt-cinquas lorsqu'il aban- de rendre au Vieux de la montagne donna le théâtre. Ses œuvres dramatiques et autres ont été recveillies en 3 vol. in-8. Ses pièces sont tres-intriguées, son dialogue est spirituel, de cette originalité d'observation, de cette naiveté de ton, de cette vigueur de pinceau qui distingue le génie. C'est à tort qu'on l'a appelé le Molière des Anglais. Notre Molière est peutêtre le seul homme de génie qui n'ait eu ni modèle chez les ancieus, ni concurrent parmi les modernes.

CONON , fils de Timothée , célèbre général athéuien , se forma pendéfait par Lysandre . général de 1268. Sparte , dans un combat naval ; il se

géomètre célèbre, dant il ne nous silence prudent de Conrart. reste aucun ouvrage, n'est connu que

environ avant J .- C.

defendue : rt avant enqué leabelle CONGREVE (Gullarwe), cele- sœur de Sybille, il vaulut se faire partis , torsque Conrad , ayant re fuse un vaisseau que les Tyriens lui avaient enlevé, fut poignarde par deux assassins . le 20 avril 1100.

CONRADIN, fils de Conrad IV mais recherche. Il manque d'ailleurs roi de Germanie, naquit en 1251, Il n'avait que truis ans à la mort de son père, qui laissa la régence du royaume de Naples à Mainfroi, son opele. Charles d'Anjau, auquel in pape avait donne l'investiture de ceroyaume, ctont passé en Italie , après avoir vaincu Mainfroi , qui fut tue dans la bataille, fit prisonnier Conradin, et lui fit trancher la têle par la main du bourreau, au milieu de dant la guerre du Péloponèse. Il fut la place de Naples , le 16 octobre

CONRART ( VALETTIN), DE CO retira auprès du roi de Perse, à l'aide 1600 à Paris, mort le 30 septembre duquel il se vit en état de rendre de 1675. Il fut pour ainsi dire le père de grands services à sa patrie. Il rem- l'academie française. C'était chez lui porta, vers Guide, une victoire écla- que se rassemblaient les gens de lettante sur les Lacedemoniens, qui tres, lorsqu'en 1634 l'abbe de Boisroperdirent l'empire de la mer. Il ren- bert parla de cette réunion au carditra dans sa patrie couvert de gloire, fit nal de Richelieu, qui fit offrir sa prorétablir le Pyrée et les murailles de la tection à cette compagnie ; elle l'acville. Il mourut dans l'île de Chypre, cepta, et en janvier 1635, les lettres vers l'an 390 avant J.-C. Cornélius patentes de Louis XIII fixèrent l'exis-Népos a donné un abrégé de sa vie ; tence de l'académiefrançaise. Conrart nais on trouve beaucoup plus de détails dans l'histoire grecque de Xénophoo, et dans Diodore de Sicile.

CONON de Samos, astronome et bole dans les vers de Boileau sur le

CONSALVI ( HERCTLE ), cardinal par les lemeignages bonorables qu'ont et principal ministre de Pie VII, ne rendms de lui Archimede, Sénèque, la Rome en 1757, après avoir occupé Virgile, Callimaque et plusieurs su-tres poètes: Il vivait trois cents and comme secrétaire dans le conclave qui s'onvrit à Venise, en 1799. Chra-CONRAD, fils de Guillaume III. ramouti, dont il avait coutribué à marquis de Montferrat, dit Le Vietz, vaincre la répugnance, le nomina proconou dans l'Histoire des croisades secretaire d'état aussitét après son sous le nom de Marquis da Tyr. na exaltation, et cardinal en 1800, quit vers le milieu du douaième siècle. Consalvi commença des lors à gouver-Après plusieurs exploits glorieux, il ner, avec autant d'habileté que de mose fit donner la souverainete de la dération, mit de l'ordre dans les finan-

216

nistration, et encouragea l'industrie et qui conviennent aux souverains: mais l'agriculture. Malgre la promptitude ses defauts comme son caractère, fuavec laqueile il avait conclu le concur- rent sans suite et sans énergie. Son dat. Bopaparte qui avait conserve des presentions contre lui, demanda son reuroi. Mais Consalvi n'en conserva pas moins son influence : en 1814 , charge de désendre les intérêts de Rome auprès des puissances alliees, il toute la diplomatie étrangère, reussousent paralysés par les partisaus des vieilles routines. A la mort de XII. Il parut neaumoins prendre sur l'esprit de ce pontife une influeuce qui le fit nompier prefet de la propagande. Il ne jouit pas long temps de cette faveur . et mourut au commen. cement de 1824.

CONSTANCE-CHLORE / FLAVIUS-Valeatts), pere de l'obstantin-le-Grand. Maximien le fit cesar et l'adopta : il mérita cet bonneur par ses victoires sur les Germains et d'autres peuples. Devenu empereur par l'abdication de Dioclétien, il partagea l'empire avec Gaterius en 305, et mourut a York dans les bras de Constantin . son tils, I'an 306 avant J .- C., au retour d'une campagne glorieuse

contre les Pictes.

CONSTANCE ( CONSTANTIUS-FLAvirs-Jerita), tils et successeur du grand Constantin, naquit à Sirmich en Pannouie, au mois d'aout 517. Il fut élu empereur en 357; les soldats, pour assurer l'empire aux trois fils de Constantin, massacrerent leurs oncles et leurs cousins, à l'exception de Julien l'apostat et de Gallus son frère.

ces, simplifia le mecanisme de l'admi-qu'eut d'ailleurs aucune des qualités incapacité égala son entétement et sa versatilité. Sa lenteur et son manque d'habilete furent fatals à l'empire romain.

CONSTANCE, général romain sous le règne du grand Théodose, Il se rendit à Loudres où se trouvait assiègea dans Arles Constantin , general , qui s'était révolté, le força à se sit dans ses pegociatious, et obtint rendre et l'envoya à Honorius qui lui à Vienne des succes nou moins bril- fit traucher la tête. Constance fut lans. De retour à Rome, il s'efforça nomme consul en 413 et en 414, de reparer les maux causes pendant marcha contre Ataulfe , roi des Goths, son absence par une mauvaise admi- pour le forcer à livrer Attale, ce fanuistration; mais ses efforts furent trop tome d'empereur dont le roi goth se servait pour intimider Honorius. Ataulfe s'enfuit en Espagne, et At-Pie VII en 1823, il eut la douleur de tale fut livre aux Romains. En 421 voir ses plans abandounes par Leon Honorius accorda le titre d'auguste à Constance, mais Theodose II, empereur d'Orlent, refusa de le contirmer. Constance allait pour se venger porter la guerre en Orient, lorsqu'il mourut à Ravenne le 2 septembre 421. Les qualités qui l'avaient porté au rang suprème se démentirent lorsqu'il l'eut obtenu. Placidie, sa femme, le reodit trop evide, injuste et oppresseur.

CONSTANCE ou CONSTANTIUS. ne à Lyon , dans le cinquiente siecle, fut le Mécène et l'Aristarque des gens de lettres. Il les encourageait par ses bienfaits et les perfectionnait par ses couseils. Il fut l'ami de Sidoine Apollinaire, qui lui a adressé quatre lettres. Il parait qu'il secut jusqu'en 488.

CONSTANCE, reine de France, surpommée Blanche ou Candide, à cause de la blancheur de sou teint, était fille de Guillaume V, comte d'Arles. Elle épousa, en 908, le roi Robert, que le pape renait de contraindre à se séparer de Beribe , sa première femme. Le caractère impé . Après cette execution barbare, les rieux et tracassier de Constance ne fils de Constantin se partagèrent l'em- fit qu'ajouter aux regrets de ce malpire; mais Constauce en resta seul heurens prince, qui simait teodremaitre, par la mort de ses frères, ment Berthe. Constance voulut que vers l'an 353. La fin de son règne fut toutes les affaires passassent par ses honteuse. Il mourut le 3 novembre mains; elle apprinua son époux, et 361; dour, clement et genereur, il alla jusqu'à faire assassiner, sous ses

yeux mêmes, Hugues de Beauvoir, un des chefs de l'opposition, il fut en

Saint Denis. Coxstans), empereur romain, était Mais copendant le 20 avril, il recot le plus jeune des fils du grand Cons- de lui le titre de couseiller d'état, et tantin et de Fausta. Nomme césar en publia plusieurs brochures en faveur 333, il parvint à l'empire après la de la constitution presentée au champ mort de son père en 337. Fier, em- de mai. Après le retour des Bourporté, fastueux, plougé dans la débau- bons, Benjamin tanstant se rendit à che, il s'attira bientot la baice et le Bruxelles et n'en revint à Paris qu'en mépris. Magneuce, qu'il avait tire de 1816. Depuisil eutra dans la chambre l'obscurité pour l'élever aux premie des députés, se plaça dans les rangs res places , lui ravità la fois le trûne et la vie. Il avait trente ans et en avait

régné treize.

CONSTANT II ( HERACLIUS-CONSil fut proclamé empereur en 641. cacher au fand de son palais la houte de sa défaite. Depuis ce temps, cruel, en 639. Après avoir pillé Rome, il de son amour pour la liberté. se retira dans la Sicile, qu'il épuisa par ses rapines. Tant de lacheté , de rix III , tyran. fureur et d'iucapacité, trouvérent sept.

DE REBECQUE CONSTANT par la révocation de l'édit de Nantes. en 383 à vingt-un ans. A cette époque it se fit connaître CONSTANTIN - LE - GRAND comme écrivain politique et applaudit ( CAUS-FLAVIUS-VALERIUS - AURELIUS -

seul confident de ses peines. On ne conséquence élimine par Buonaparte peut oniettre que c'est à cette reine en 1802. Force de quitter la capitale, que la France dut ses premiers poètes il voyagea avec madame de Stacl que on troubadours, qu'elle amena de la le même ordre avait force de sen Provence. Elle fut aussi mauvaise eloigner, et fixa sa résidence à Goet-mère qu'elle était mauvaise épouse : tingue. En 1814, il revint à Paris av c de ses quatre fils elle ne chérit que le prince royal de Suede (Bernadotte) Robert, le troisième. Elle mourut à parut s'unir aux partisans des Bour-Melun en 1033, et fut inhumer à bons, et l'année suivante en mars 1815 témoigna la plus grande energie en CONSTANT I ( FLAVIUS-JULIUS- combattant le retour de Buonaparte. de l'opposition, s'y montra coustantment le défenseur des libertés constitutionnelles, et y déploya autant de talent que de courage. Après la révo-TENTINUS), fils d'Héraclius II, Cons-Jution de juillet, président du conseil tantinus, et de Grégoria, né en 630 ; d'état et membre de la chambre des députés, il mourut en décembre Vaincu par les Sarrasins, il courut 1930; une toule immense a suivi son convoi. Publiciste, philosophe et littérateur, Benjamin Constant a laisse soupçonneux, il n'épargna pas son une soule d'ecrits qui deposent en fapropre frère Théodose, et le tit tuer veur de ses talens, de ses lumières et

CON

CONSTANT, tyran. V. Constan-

CONSTANTIA (FLAVIA-JCHA-VAleur terme : le 15 juillet 668, il fut LERIA), sour du grand Constantin et tué dans son bain à Syracuse, à trente- femme de Licioius, fut célèbre par huit ans, après un règne de vingt ses vertus, son esprit et sa beaute.

Elle mouruten 329.

CONSTANTIA ( FLAVIA-JULIA ). ( Benjamin ), né à Genève en 1767, fille postbume de Constance II et de fils d'un général au service de Hol-Faustine, naquit en 362. Le tyran lande, vint en France dans les pre- Procope, qui s'était fait declarer emmières années de la révolution; en pereur, voulant se concilier la faveur 1796, il parutà la barre du conseil de l'armée, portait cet enfant dans des cinq cents, pour réclamer les les rangs des soldats, auxquels la me-droits de citoyen français, comme moire de Constance était chère. En descendant d'une famille expatriée 573 elle épousa Gratien, et mourut

à la formation du gouvernement di- CLACOLES :, empereur, né en 272 ou rectorial, porté au tribunat lors de sa 274. Fils de Constance-Chlore, il lul naissance, et bientôt regardé comme succèda en 50%. Il out à combattre gens de lettres.

CONSTANTIN. Il y a cu plusieurs autres empereurs de ce com : Constantin II, fils du grand Constantin, ne à Arles le 7 août 316, avait été commé cesar en 317, et proclame auguste en 337. Après la mort de son père il obtint les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bretagne pour sa part; mais enviant celle de sou frère Constant, He co avril 340, Constantin III, tvgions romaines, cantonnées dans la

Maxence et ensuite Licinius; il battit portées à Ravenne, et ensuite à Car-I'un et l'autre, et tous deux périrent (bage, Constantin IF, surponnué Poà la suite de leur defaite. Le premier, gonat ou le Barbu, empereur d'O cu fuvant, se nova dans le Tibre ; le rient, monta sur le trône eu 668 avec second fut étranglé par ses ordres. ses deux frères Tibère et Béraelius, Resté seul maître de l'empire, il ne après la mort de leur père Constant II. s'occupa plus qu'à assurer la tranqui!- qui venait d'être assassiné en Sicile lité publique et à faire fleurir la reli- Il remporta plus eurs victoires sur les giou catholique, qu'il avait embras- Sarrasins, qu'il coutraignit à faire la gon canonique, qui aux entegne. See au commencement de son régne. Il joignit la fermete à la douceur l'église. Le désir d'assurer la couronse pour affermir sa puissance. Les déla- à son fils le porta à faire crever iet teurs furent condamnés à mort, le yeux à ses deux frères. Ce crime, ausenatrétabli dans ses droits, le peuple quel il survecut peu, le rendit odieur soulage par des bienfaits, Rome et la sou siècle et à la postérité. Il mouru plusieurs villes reparées ou embel-len septembre 685, à trente-sept ans lies : d'excellentes lois civiles remé- après en avoir regné dix-sept. Cons dicrent aux désordres: mais son règne tantin V, surpomme Copronyme fut trouble par des querelles de reli- parce qu'il salit les fonts baptismaux gion. On est fâche de voir ce prince succéda à son père Léon l'Isaurien er législateur ternir sa gloire par des 741, et enchérit sur sa sureur contre cruautés sort contraires à ses maximes. Jes images des saints. Il sit périr ui Elles le rendirent odieux au peuple de grand pombre d'évêques et d'ecclé Rome : il prit le parti de transporter siastiques , et mourut du charbon et l'empire à Byzance, qu'il retablit et 775, âgé de cinquante-six ans, après qui prit son nom. Cette nouvelle ville en avoir regne trente quatre. Ouel devint la rivale de Rome, ou plutôt ques talens militaires n'ont pas suff lui fit perdre tout son éclat. Le reste pour relever sa memoire flétrie par de son regue offre plus de sujets de ses vices infames et son caracterd blame que de louange. On l'a accusé odicux. Constantin VI . empereu d'ambition , de prodigalité. Il mourut d'Orient , fils de Léon IV Chazare e le 2 mai 357, à soixante-trois ans , d'Irène, ne fut pas meilleur. Irène après un regne de treute-un. Il était sa mère, lui fit crever les yeux en 797 brave à la tête de ses armées, doux et 11 mourut peu de temps agrès. Cons affable envers ses sujets. Il fut la ter- funtin VII, surnomme Porphyroge reur des ennemis et le protecteur des uete , fils de Léon VI le philosophe monta sur le trône à l'âge de sept ans. sous la tutele de sa mère Zoe Carbo nopsime, et mourut le 15 novembre 959, à cinquante quatre ans, du cha grin d'apprendre que son fils conspi rait contre lui pour la seconde fois Ce prince, ami des sciences et de savans, a laissé plusieurs ouvrage qui auraient fait honneur à un homme d'une condition privée, mais pour les il marcha contre lui et fut tué à Aqui- quels un prince n'aurait pas du né gliger les affaires de son empire. Il se ran, était un simple soldat que les le- laissa gouverner par Hélène sa femme qui vendit les dignités de l'église et de Grande-Bretagne, revêtirent de la l'état, accabla le peuple d'impôts, e pourpre vers l'an 407. Sa bravoure et le fit génuir sous l'appression. Cons un nom cher aux armées furent ses tantin VIII, empereur; on désigné seuls droits à l'empire. Il périt par sous ce nom un des fils de Romait ordre d'Honorius, le 18 septembre Lecapène. Il fut déposé avec ses frère 411; sa tête et celle de son fils furent en 914, et relégué à Ténédos et en

210 auite à Samothrace, où il fut massa- par le grand tionstantin. Il perit les s'echapper. Constantin IX se contenta du titre d'empereur, et ce fut Bazile II qui gouverna l'empire avec plus de vigueur que de talent pendant cinquante aus. A sa mort, Constantin put donner un libre cours à ses vices ; il opprima les provinces, et choisit pour ses victimes les premières personnes de l'empire. Il termina ses crimes et sa vie à l'age de soixante-dix aus, après en avoir règne seul un peu moins de trois. Constantin X, surnommé Mononiaque, empereur d'Orient, dut son cleration à l'empire, à l'omour que concut pour lui l'impératrice Zoe, venve de Romain Argyre, et femme de Michel le Paphlagonien. Le regne de Monomagne fut celui du scandale, des troubles et des guerres civiles. Il mourut le 50 no-Constantin XI ( Ducas ); il monta sur! le trone d'Orieut le 25 decembre 1059. Isaac Commenes, en abdiquant volontairement la couronne . l'avait designe pour son successeur. Il ne montra dans le rang suprême que des vertus obscures, et aucune des qualités d'un roi. Son regne fut marque par des invasions pendant lesquelles il emplovait son temps à composer des harangues; sa faiblesse etait de se croire; un brillant grateur. Il mourut en 1067. Constantin XIII , fils du précédent, n'est pas compté par tous les historiens au nombre des empereurs grecs. S'étant fait proclamer august e , il fut pris par Botaniate, tousuré et relégué l'un des premiers membres de la Lédans un monastère. Alexis Connenes, devenu empereur, l'en tira et ment pour mesurer les distances, une l'employa dans quelques expéditions. suivant quelques auteurs qui com année la manufacture de crayons qui

cré dans une tentative qu'il lit pour armes à la main à l'age de cinquante ans, après un règne de trois ans et sept mois. Sa mort fut suivie du pillage de Constantinople, où Mahomet fixa le siege de l'empire Ottoman. Constantin était digne , par ses vertus et ses talens, de régner sur un état florissant. Il a du moins repando l'eclat le plus glorieux etl'interét le plus vif sur la dernière journée de l'empire romain d'Orient.

CONSTANTINA (FLANIA-JULIA). fille ainee de Constantin-le-Grand . fut mariée par son père au jeune Aunibalien , lorsque cet emperem le fit roi de Punt. Annibalien ayant eté assassine, Constantina resta veuve, et vecut ainsi pendant quatorze ans. Elle epousa Gallus : ce fut alors que se développerent toutes ses mauvaises inclinations; elle devint complice des vembre 1054, après un regne de persécutions et des crimes de son donze ans. Il ne laissa point d'enfans, mari. Ammien Marcellin l'appelle une furie, et lui attribue la mort de plusieure personnages de distinction. Elle mouret dans une ville de Bithy.

> CONTAT ( i.ouse ), née à Parison 1760, morte le o mars 1813. Cette actrice, spirituelle, vive, piquante, accomplie dans les premiers roles de la comedie, a laisse un aimable souvenir, et a été digoement remplacée au Théatre-Français, par mademoiselle Mars.

CONTÉ (NICOLAS-JACOTES), peintre, chimiste et mécanicien babile, naquit en Normandie le 4 août 1755, et mourut le 6 décembre 1805. Il fut gion-d'Honneur. Il inventa un instrumachine hydraulique très ingénieuse. Constantin ( Dracoses), dernier em- fut chef d'une école d'aérostiers a pereur de Constantinople, était fils de Meudon , et perdit un wil en faisant Manuel Paléologue. Il succèda à son des expériences sur le gaz hydrogène. frère en 1449, et fut le treizieme du Il remplaça une matière que notre sol nom de Constantin, ou le quinzième ne donne pas, et éleva en moins d'une prennent dans ce nombre deux prin- porte son nom. Il fut au nombre des ces que d'autres bistoriens ne regar- savans qui firent partie de l'expédident que comme des césars. En lui tion d'Egypte ; il y rendit de grands finit l'empire de Constantinople. Cette services et y transporta tous les arts ville fut prise par Mobamet II, l'an de l'Europe. Il a imagine une machine 1453 et la 1123 depuis sa fondation à graver que plusieurs artistes ont ingrin d'avoir perdu sa femme.

et de 1. le second fits d'Armand , né liours. à Paris en 1664, mort le 22 février à Paris le 13 août 1717, mort le 2 août 1776 , se signala dans les guerres de 1744 et 1745. Il fut vainqueur à de l'Œdipe de Voltaire. Il fut tou- français, en 18 vol. in-9; ouvrage jours le protecteur des lettres et des precieux aux navigateurs.

troduite dans leurs ateliers. Il fut mo- Jarts. Ses deux fils naturels , MM. le deste : desinteresse : et le modele de marquis et le comte de Bourbon-Conti. toutes les vertus. Il mourut du cha- colonels, furent les dignes heritiers de sa poble passion pour les lettres et de CONTI. Cette maison a produit toutes ses qualites personnelles : leur plusieurs grands hommes; les plus amitie fraternelle retraca d'une macelebres sont : Conti ' Armand de nière touchante celle de Castor et de Bourbon , prince de ; , frere du grand Pollux. Le dernier prince det onti mort Coode et chef de la branche de Conti, à Barcelonne en 1814 saus postérite, në à Paris en 1629, mert a Perénas le ctait fils de Louis-François de Bour-au ferrier 1666. Il se jeta dans les Jon , pere des deux precèdens. Son guerres de la fronde, et on l'opposa au lescrit était sage et orne; il eut l'adresse grand Conde son frere. Ils se renni- de traverser la revolution sans y sucrent ensuite, et furent enfermes tous comber, quoiqu'il ait éprouve de deux au château de Vincennes. Conti grandes infortunes. C'està ce prince n'en sortit que pour apouser une niece que le père de l'auteur de ce Dictiondu cardinal Mazarin, et out des lors naire fut attache pendant un demi-dansla plus grande faveur. Cha quel-Isiècle. Il alla au plus fort de la terques ouvrages de ce prince : il fut un reur demander à la barre de la Conues protecteurs du taleut de Moliere, rention la permission de partager les et lui offrit une place de secretaire. fers de son prince dans les cachots de Louis-Armand, l'aime de ses tils, né en Marseille : stupéfaite, la Convention 1661, enousa mademoiselle de Blois, l'accorda. Ce fidele serviteur, que le tille de Louis XIV et de la duchesse prince de Conti linnora dans son intede la Vallière: il se distincua dans rieur et dans sa correspondance du une campagne contre les Turcs, et titre de son ami, est mort le 15 janmourut le 9 novembre 1685, sans vier 1814, et repose dans la terre laisser de posterite. Centit François d'exil, à côte de son prince, qui ne Louis, prince de la Boche-sur-You lui surveeut que de cinquante-six

COOK ( Jungtes ), ne le 27 octobre 1709. Il se distingua dans plusicurs 1728, dans le comté d'York en Ausièces et combats. Il fut élu roi de gleterre, de parens obscurs. Ce ce-Pologue, mais l'electeur de Saxe, lebre navigateur parvint de grade en nomme par un autre parti, lui enl. va grade à celui de capitaine de vaisseau. cette couronne. Il ressemblait au llavait fait de tels progrès dans l'asgrand Conde par l'esprit et le cou-tronomie et les mathématiques, qu'on rage, dit Voltaire, et il fut tonjours le chargea en 1767 d'aller observer le anime du desir de plaire, qualité qui passage de Venus à Otaiti. Ce voyage manqua quelquefois an grand Condé. dura trois ans, et lui fit une telle repu-Conti (Louis-Francois de Bourbon, tation, qu'il fut chargé en 1772 d'un prince de ) , petit-fils du précédent, ne second voyage pour completer les deconvertes de l'hemisphère méridional; et enfin en 1-76 on lui fit entreprendre un troisième voyage pour la de-Coni et prit Mons. Il blama souvent couverte d'un passage au nord. Il fut les opérations de la cour et tomba dans massacré en 1779 dans la baie de Kala disgrace de Louis XV. Il contribna rakakoua, par les insulaires, qui l'aau renvoi de Turgot, et montra dans vaient d'abord accueilli très-favorableplusieurs occasions importantes les meut. Aucun marin n'entendit mieux sentimens de citoyen, de veritable que lui l'art de conserver dans des ami du trône et de sa patrie. Il avait voyages de long cours son vaisseau en un gont tres-vif pour la poèsie : on a bon état et son équipage en bonne conserve des vers qu'il fit à l'occasion sante. On a traduit ses voyages, en

en Prusse , le 19 février 1475, mort le étant entre dans la tente de Corbi. 24 mai 1543, Il entreprit de renou- Phinées , fils d'Eleasar, l'y suivit et les veler les anciennes ides de Philo- perca tous deux de son épèc. laus, philosophe pythagoricien, on plutot des differens systèmes astrono-mort en 1653, est cité par Boileau semble que nous nommons le sistème de Copernic, qui n'est réellement que mes, Curbin a fait celui de la Saintel'arrangement véritable du système! planétaire dans lequel nous nous trou- douze chants; il le compare modesvons, C'est vers l'au 1507 qu'il com- trovent lui-même à l'Iliade et à l'Emenca à arrêter ainsi ses idées et à néide. écrire ses découvertes. Son système ayant été soutenu par Galilée comme Florence, vint à Paris, et fut charge le scul véritable, fut condamne en par Catherine de Médicis, dont il 1616 par l'inquisition de Rome, qui était allié, de surveiller l'éducation le croyait contraire à l'Ecriture- du duc d'Anjou, son fils. Il fut estimé Sainte. Cependant quatre ans après des grands, et ami de tous les gens de ce tribunal permit de l'enseigner comme hypothèse. On prétend que Co-sait qu'il était le seul homme que la perniene l'avait jamais envisagé autrement. On a de lui divers onvrages vent utile à Henri IV. On lui doit l'een latin, dans lesquels il explique son dition de plusieurs ouvrages italiens. système.

anglais, ne vers 1668, consacra la plus était secrétaire des commandemens grande partie de sa vie au soulagement de Marie de Médieis. C'était un épide l'humanité. Il parvint à établir à curien aimable, recherche pour l'en-Londres un hôpital pour les enfans jouement de son earactère ; mais sa trouves . et fut aussi l'auteur d'autres conversation valait mieux que ses mesures utiles relatives au commerce écrits, et aux colonies. Vers la fin de sa carrière il ent lui-même besoin des se- général romain, sous les règnes de cours de la bienfaisance, à force d'a- Claude et de Neron. Il rétablit l'honvoir fait du hien. Mort à Londres en neur de l'empire, chassa Tiridate 1751, il fut enterre suivant ses de d'Armenie, remit Tigrane sur le sirs dans la chapelle de l'hôpital des trône, et contraignitles Parthes à deenfans trouvés. Une inscription y rap- mander la paix. Néron, jaloux de sa

vers 1630, mort en 1677, a publié 1 hien mérité! se reprochant sans doute volume in 12 sous le titre d'Œuvres de n'avoir pas mieux juge Neron. Il poétiques, qui est fort rare ; c'est à peu fut le plus grand guerrier de son siècle près son seul mérite. Il renferme son et l'un des hommes les plus vertueux. poème de Jonas, qui n'est plus connu. que par le vers de Boileau; l'oubli Anne-Charlotte), née en 1768 en s'est étendu à toutes les productions Normandie, delivra la France, en de l'auteur.

portrait.

se siècle avant l'ère chrétienne, est d'une Romaiue. Elle subit la mort sur cité par Cicerou, d'après Aristote, l'échafand avec un calme héroique, avec son compatriote Tisias, comme le 18 juillet 1793. Elle regardait son le créateur de l'art oratoire.

CORBI, fille de Sur, prince des bonheur de son pays.

COPERNIC (Nicolas), né à Thorn [Madianites ; Zambry , fils de Salu .

CORBIN (Jacours ), ne vers 1580. miques il composa cet admirable en dons son Art poetique, avec les auteurs les plus obscurs. Parmi d'autres noc-Franciade ou vie de saint François, en

CORBINELLI ( JACOUES ), né à lettres. Le chancelier de l'Hôpital dicour n'eût pas corrempu. Il fut sou-Jean Corbinelli, son petit-fils, mort CORAM (Thomas ), philanthrope en 1719, agé de plus de cent ans, CORBULON (CNEITS DOWITITS),

pelle ses bienfaits. Hogarth a fait son reputation, donna des ordres pour qu'on le fit périr. Il se tua lui-même CORAS ( Jacques ) , né à Toulouse l'an 67 de J.-C. en disaut : Je l'ai CORDAY D'ARMANS ( MARIE-1795, de l'execrable Marat. Elle avait CORAX ( DE Syracuse ), ne dans le toutes les graces de son sexe et l'ame action comme le gage de la paix et du

bre de l'academie française, disciple nomme ), naquit à Rome. S'étant de Descartes, fut place par Rossuet convert de gloire au siège de Coapprès du dauphin en qualité de lec-rioles, le consul Commius lui décertenr. Il a fait une Histoire de France na le surnom de Coriolan. Ce heros. denuis le temps des Gaulois et le com-dont on loue la probité et le désintémencement de la monarchie jusqu'en ressement, ne connaissait nas les verosc. Personne avant lui n'avait mieux lus douces qui gagnent les eœurs. débrouillé le chaos des premiers sie- Dans une disette, sa dureté mit le cles de la monarchie. Il a donné plu-peuple en sureur contre lui; il sut sieurs autres ouvrages. Ne à Paris au condamoe à un baonissement perpecommencement du dix-septième sie- tuel, malgre les services qu'il avait cle, il monrut le 8 octobre 1684.

exprime dans ses écrits que nous n'a ! titude. Il se retira ches les Volsques. vous plus , avec trop de franchise sur qu'il engagea à déclarer la guerre aux l'énorme crédit de Scian , celui-ci le Romains , et se mit lui-même à la fit accuser devant le senat du crime tête de leur armée. Il viot assièger de lèse-majesté. Ne doutant point Rome, mais , cédant aux prières de que sa condamnation n'ent été prepa- sa mère et de sa femme envoyées par rée et commandée d'avance, Cordus le senat pour le fféchir, il se retira

se laista mourir de faim.

engiouti dans la terre avec Dathan l'an 489 avant J.-C. M. de Segur. La et Abiron, pour avoir voulu exer- Harpe, et d'autres auteurs français, cer le sacerdoce sans v être appele.

1713. Il s'est fait un grand nom par ne sera intéressant au théâtre. Tout ses sonates et ses concertos en Italie guerrier qui porte les armes contre et en France. Ceux qui se destinent sa patrie, tels torts qu'il ait à lui reà l'art du violon doivent les regarder procher, paraîtra toujours odieux; eucore comme leur rudiment. Une un fils ne peut battre une mauvaise statue a été érigée à Corelli dans mère. le Vatican, avec cette inscription:

Corelli , princeps musicorum.

Pindare, elle etudio la poesie avec après avoir fait les sièges les plus mélui et triompha cinq fois de ce celè- morables de 1715 à 1745, et perfecbre poète, grace au dialecte colien tionna le système de Vauban. C'est qu'elle employa de préférence au do-l sous sa direction et sur ses plans que riment, et grâce à sa beauté. Les an-liment construits les grands ouvrages teurs anciens citent plusieurs ou-lajoutes sous le règne de Louis XV. fameuse Cerinne; il ue nous en reste ville. Les extraits de ses ouvrages, aujourd'hui qu'un petit nombre de publiés sous différentes formes, ont tragmens; mais on voit que l'héroine heaucoup contribué à perfectionner du roman fameux de madame Stael l'instruction du corps du génie. n'est pas tout-à-fait idéale. Les Ta- CORNEILLE (Pienne), de l'oca-Thebes.

CORDEMOY (GERATE DE ), mem- | CORIOLAN (CATES MARCIES , SUrrendus à sa patrie; mais Rome ne CORDUS ( A. Cheneries), s'étant tarda pas à se repentir de son ingraet fut massacre par les Volsques, CORE, de la tribu de Levi. Il fut comme coupable de trahisou , vers se sont exerces sur ce sujet; Shaks-CORELLI (ARCANGELO), ne à Fu-peare, Thomson, l'avaient fait an-signano en 1655, mort le 18 janvier paravant, mais jamais ce personnage

CORMONTAIGNE (N.), célébre ingénieur français, mort en 1758, CORINNE, nee à Tanagre en Béo-entré en 1715 dans le corps du gé-te, prés de Thèles, fut surnoumée nie, y parvint de grade en grade la Muse tyrique. Contemporaine de jusqu'à celui de maséchal-de-camp, vrages attribute de leur temps à cette anx places fortes de Metz et de Thion-

nagriens placèrent le tombeau de t'o- demie française, ne à Rouen le 6 rine dans l'endroit le plus apparent juin 1606, mort è Paris dans la muit de leur ville. Suidas cite deux autres du dernier septembre au premies Corinne, l'une de Thespie, l'autre de octobre 1684; le créateur de l'art dramatique en France, li a composé

son theatre sont très-nombreuses; la même maison, qu'un meme domesplus correcte que nous syoosest celle lique, qu'un nôme cœut. Après en dix volumes in-12, que Joly pu-blia en 1758. Corneille sera toujours l'autre d'avaient songéan partage du le plus imposant de nos poètes tra-bien de teurs ferumes, et il ne fut giques. Il semble à notre égard avoir feit qu'à la mort du grand Corneille. acquis la majesté d'un antique. L'hé- Ce tableau de leur double ménage a acquis la majeste d'un antique. L'het le labiesi n'eller deutie menage a roisme des Romains lui derint si fa-été mis sur la seèor : mais nous per milier en méditant leur histoire, sons qu'il pourrait l'être encore avec qu'il a l'air de leur appartenir plu-avantage par no pinceau plus exerce. ét qu'à nous. Son génie fut subline. CORNEILA, dauer romaine de comme celui de La Fontaine fut l'illustre famille du même nom, et rang, qu'on affecte trop de rabaisser odieux qu'extraordinaires. Elle aujourd'hui, on seot la richesse de Sergia, autre patricieone, compo-son génie; on peut appliquer à ce saient des breuages eupoisonnes grand poète ce que Lougin disait pour faire périr les principaux patrid'Homere : . Ses reves sont ceux de cieus. Accusées par une esclave, elles Jupiter. . Sa tragédie du Cid., jouée soutinrent que c'etaient des remèdes sopher. Sa vagente du car, pince sommeren que extracto a remainda appelle celui de Louis XIV. Riche- qu'il fui ordonoé aux deux dames lieu en fut jaloux, et la fit critiquer d'avaler leurs potions. Ayant obtenu par l'académie. En 1642 Corneille que conférence avec les autres accudonna sa comédie du Menteur; on sérs au nombre de cent-soixante-dix, peut croire que nous lui devons Mo-elles burent toutes le poison pour évilière. Corneille était mélancolique, ter une mort plus crucille C'est vers avait l'humeur brusque et quelque-fois rude en appareuce; au fond il que ce fait s'est passé, il est révoque était très facile à vivre, bon père, en doute par Tite-Live, qui avoue bon mari, bon frère, ami tendre et que plusieurs écrivains n'en parlent fidèle. Son âme était fière et indé-pendante : nulle souplesse, null ma-rège : ce qui l'a rendurire : prince en 1679 ne permet pas de le nège : ce qui l'a rendurire : rejeter absolument comme incroyable. CONÉLIE, femme de Tiberius a faire sa fortune.

Son theatre a été recueilli en cinq ter Gracchorum. volumes in-12; mais ee ne sont pas CORNELIE, fille de Ciona , futla ses seuls autrages; il a fait des tras seconde femme de Jules César , et la ductions, des épitres, des distionnère de Julie qui épousa Pompée. les deux sœurs, ils eurent le meme la repudiat,

trente trois nièces, et les éditions de nombre d'enfans. Le n'etait qu'une

naif. Dans ses productions du second que l'histoire accuse de crimes aussi

Gracchus , personnage consulaire , CORNEILLE (Tuovas), de l'acaétait fille du premier Scipion l'Afridémic française et de celle des loscain. Elle est plus conoue comme criptions, ne à Rouen en 1625, murt mère des Gracques. Elle se rendit aux Andelis le 8 décembre 1709. Le célèbre par ses vertus et l'éducation grand nom de son frère devint pour qu'elle donna à ses douze enfans, lui un honneur dangereux ; aussi dont elle se croyait plus paree qu'on Boileau l'appelait-il en riant un cadet ne peut l'être des plus rares bijoux. de Normandie. Il est un des premiers l'ibérius et Caius Gracchus, ses deux qui aient altéré la noble simplicité de fils, faisaient l'orgueil de leur mère. la tragédie par des intrigues 10ma- Ils étaient les jeunes Romains les nesques; mais il a fait la tragédie plus accomplis de leur temps. Il lui du Comte d'Essex, et le heau rôle fut élevé de son vivant une statue d'Ariane qui est son chef d'œuvre, avec cette inscription : Cornelia ma-

naires. L'union entre son frère et lui Cesar lui était si attaché, que le terfut toujours intime. Ils avaient épouse rible Sylla ne put obteoir de lui qu'il

CORNELIE, premiere vestale sous! la regne de Domitien, fut convaincue lis en Afrique, professa la philosod'inceste, et enterrée toute vive. Au phie stoicienne, à Rome, avec dismoment où elle descendait dans la fa tinction, et compta parmi ses discitale fosse , sa robe s'étaut accrochée . elle se retourna et se débarrassa avec autant de tranquillité que de modestie.

CORNELIUS SEVERUS (P.), nacte latin, contemporain d'Oride, ani lui adressa sa deuxième épître. livre 4. Il avait entrepris un poeme sieurs fois sous le nom de Phurnutus. qu'une mort trop prématurée l'empê- Il fut exilé par Néros, à cause de la cha d'achever. Il reste de lui un liberté avec laquelle il avait jugé de poeme sur l'Etna long-temps attribue ses vers. Suidas seul dit que le moustre a Virgile, et un lean fragment sur la le fit mourir. Neron, poète offense. mort de Ciccron, qui prouvent que son en était bien capable. rang était marque parmi les grands poètes. Sa mort est deplorée parll'houneur qu'on lui a fait de donner Ouintilien.

CORNELIUS ( Chies ), ingénieur fut chargé par Auguste de la confecguerre employées par les armées romaines.

CORNELIUS (C. PINTS), se dis tingna dans la peinture sous le règne de Vespasien.

CORNELIUS (SATURMITS), sculp- | de l'Elide et de l'Arcadie. teur. Son nom se lit dans Apulée,

nelius Nepos avait compose,

CORNET (MAIRILA-AUGUSTIN). comite, pair de France, grand officier de la Légion-d'Honneur, ne à Mautes, le 19 avril 1750, était marchand à Nantes ; député du Loiret au conseil des anciens , il s'y fit remarquer par son courage et par sa moderation. Resté sans emploi pendant les centjours, il fut maintenu dans sa dignite mai 1832, à l'âge de 82 aus.

CORNUTUS (ANNEUS), ne à Lepples deux poètes célèbres . Lucain et Perse. Ce dernier lui adressa sa cinquieme satire par reconnaissance, et lui laissa sa bibliothèque en mourant. Nous avons de lui un Traite de la nature des dieux, qu'on a publié plu-

COROEBUS, Eleeu, connu par son nom à la première olympiade. L'an 776 avant J .- C., il reruporta le romain contemporain de Vitruve ; il prix de la course du stade ; son nom désigna l'olympiade dans laquelle il tion et de l'entretien des machines de avait été couronné, et les jeux olympiques, institués depuis soixante ans par Lyeurgue et Iphitue, prirent alors une marche régulière. Athénée dit que Coræbus était cuisinier. On voyait son tombeau sur les frontières

CORREA DE CERDA ( JOSEPH-CORNELIUS - NEPOS, historien François), hotaniste distingué, né latin, florissait sous Cesar et Auguste, en 1750 à Serra, province d'Alenteio. et mourat pendant le règne de ce ouvrit, à Lisbonne, en 1779, sous dernier. On ignore les détails de sa les auspices du duc de la Foens son vie. Il fut l'intime ami de Catulle, de protecteur, une academie des scien-Ciccron et de Pomponius Attiens, ces dont il devint secrétaire perpéqui en font le plus grand éloge. On tuel. Cette réunion, affranchie de croit que ses l'ies des grands capitai- toute censure, contribua beaucoup nes de l'antiquité ne sont qu'un abre lau développement et à la propagation gé fait par Amifus Probus, d'un en Portugal des principes de la civiliouvrage plus considérable que Cor sation moderne. Inquiété par l'inquisition, il se refugia la première fois en France, la seconde en Augleterre. où il fut nommé membre de la suciété toyale. A la paix d'Auniens il se rendit en France, et y résida jusqu'en 1815, uniquement livré aux sciences. Devenu en 1816, ministre plenipotentiaire aux Etats-Unis, il remplit ce poste pendant quatre ans. Las de voir ses justes réclamations en faveur du de pair, continua de faire partie de commerce de son pays mal accueilla liaute chambre après la révolution lies , il fut rappelé en 1819 , pour siede 1850, eut part à ses travaux mal- ger au conseil des finances, fut nomgre son age avance, et mourut le 3 me, par sa province, députe aux Cortes en 1825, mais mourut la même

mes dans divers requeils français, anglais et américains, Il était correspon dant de la troisième classe de l'Institut, et membre de plusieurs sociétés

savaules.

CORRÈGE (ANTOINE ALLEGRI, dit le ), printre , qui signait quelquefois du nom de Liete, naquit en 1494 dans la ville de Carreggia, dont le nom lui est resté. Il ne dut sa cloice on'à lui-même. La nature l'avait fait peintre, et ce fut plutôt par sou genie que par l'étude des grands maîtres , qu'il fit des pregrés étounans dans son art. Il est le fondateur de l'école lombarde. On admire surtont dans ses tableaux la fraîcheur de ses carnations : la vérite et la force de sou coloris, qui donne de la rondeur et do relief à tont ce qu'il traite. C'est lui qui le premier a représente des lignres en l'air, et qui a le mieux entendu l'art du raccourci et la magie des plafonds. Il mettait un prix tres-urodique à ses ouvrages, et aimait à assister les pauvres dont la triste destinée approchait assez de la sienne. Ses tableaux de chevalet sont très-raies Il n'avait que quarante ans lorsqu'il mourut en 1534.

CORROZET (GILLES), imprimeur libraire, ne a Paris le 4 janvier 1510, mort dans la même ville le 4 juillet 1568. Il apprit sans maitre l'histoire. la géographie, le latin . l'italien et l'espagnol. Il avait du talent pour la poésie, et son conte du Rossignol meilleurs paètes de son siècle. Il a fait ou traduit beaucoup d'ouvrages ; le principal est: Les ontiquités chronologiques et singularités de Paris, in-8, 1568. Il est un des premiers qui aient débrouillé les antiquités de Paris, et son ouvrage est toujours estime. On cite encore de lui le Tableau de Cebes, et les Fables du tres-ancien Esope Phrygien , en rythme fronçais , avec leurs argumens, Paris, 1542, in-16.

CORSINI (Enguand), un des itasavaus dans la littérature grecque et séde quelques-uns de ses tableaux. les antiquités, ne en 1702, mort le

année. On a de lui des Memoires esti-thre par son grand ouvrage des Fasti attiri, où l'histoire et la chronolegie des Grees sont si bien exposées , qu'il fit oublier ce qui avait paru insqu'alors sur ce suiet.

CORTEZ (FERNAND), conquerant du Mexique, ne dans l'Estramadure en 1485. Il partit pour Saint Domingue en 1504, et en 1511 accompagna Diego Velasquez dans son expedition de l'ile de Cuba, Grijalva , lieutenant de Vélasquez , avait découvert le Mexique, la conquête en fut conlice a Cortez. Le 4 mars 151 1, il debarque sur la côte du Mexique, et bientôt s'empare de la ville de Tabasco, li pénetra ensuite dans l'intérieur du pays, lera une contribution considerable sur Montezuma, roi du Mexique, qui fut toé plus tard dans un combat; son pays fut acquis aux Espagnols. La passion de s'enrichir lit commettre à Cortez d'horribles cruaute. A son retour, il fut traité avec peu de consideration par l'empereur Charles Ouint. Le vainqueur des Indes, abreuse de dégoûts dans sa patrie, passa le reste de ses jours dans la solitude, et mourut la 2 décembre 1554 près de Séville, envié par ses compatriotes, et abaudonné par son souverain. Fernand Cortex a fourni à Piron le sujet d'une tragédie, et celui d'un grand opéra à M. de Jouy.

CORTICELLI (P. D. SALVATOR). ne à Lologne en 1600, mort le 5 janvier 1758, a fait la meilleure grammaire de la langue toscane. Le suffran'aurait pas été désavoué par les ge unanime de l'Italie instruite, et des editions multipliecs, en ont contirmé le succès. Il fut membre de l'académie de la Crusca.

CORTONE (PIERRE de), peintre toscan, dont le nom de famille était Burettini, ne à Cortone en 1609, mort en 1669. Son genie était vaste et demandait de grands sujets à traiter. Il mettait une grace singulière dans ses airs de tête, du brillant et de la fraicheur dans sou coloris; mais son dessin était peu correct, ses draperies peu regulières, et ses figures liens du dix buitième siècle les plus quelquelois lourdes. Le Musée pos-

CORUNCANIUS ( Tires ), seuao7 novembre 1765, est surtout célé- teur romain, vivait au temps des Cu-

tius et des Fabricius, et fut leur que peu de temps après. Voyez ce émule de vertu. Consul l'an de Rome qu'en rapporte Tite-Lise. 472 . il fit la guerre aux Étrusques et aux peuples de l'Etrurie. Vers l'an florissait 173 ans avant J.-C. Sa repu-500 il fut créé grand pontife. Il fut le premier de l'ordre des plébéiens qui obtint cette dignité. Cicéron dit qu'il se distingua par des écrits et des travaux analogues à ses fonctions.

CORVIN (MATHEAS), roi de Hongrie, fils de Jean Hunniade, élu en de la memoire et de la littérature. guerrier et legislateur, l'homme le étaient familiers. Ami de Voiture, de plus illustre de son temps, organisa Balzac, et d'autres beaux esprits du une force nollitaire imposante, et de temps, il était tres-bien accueilli à fendit avec courage et succès ses étais l'bûtel Rambouillet. Il a laissé quelcontre de redoutables voisins. Quoi appela des savans d'Allemagne, de France et d'Italie, éleva le premier importa l'imprimerie vers 1475, et dans le tombeau la gloire et l'independance de la motorchie Hongroise. CORVISART DES MARETS (JEAN-Nicoras I, médecin réfèbre, né en 1755 dans les Ardennes , mort le 18 septembre 1821. Il était bienfaisant. ouvrage le plus connu est son Essai sur vrage sullit pour assurer sa gloire comme médecin.

COSME ( JEAN BASEILHAC, dit le frère), né le 5 avril 1703, mort le 8 juillet 1781. Ce feuillant a inventé gie, et en a perfectionné beaucoup d'autres. La taille était l'opération à laquelle il avait donné plus particulièrement ses soins, aussi fut-il réputé un des premiers lithotomistes de la tuitement à l'hôpital d'Amsterdam. France, Il était très désintéresse, avait véritablement philanthrope,

COSSUTIUS, architecte romain. tation egala celle des artistes grees. Il acheva le temple de Jupiter oivmpien d'Athènes, dont il existe eucore des débris.

COSTAR (PIERRE), né à Paris en 1603, mort le 13 mai 1660. Il avait 1458 à l'age de 15 ans, fut comme Les auteurs grees, latins, italiens, lui ques nurrages ; il est question de lui que presque toujours en guerre, il dans le voyage de Chapelle et Bachaumout.

COSTE (Pierre), né en 1668, mort observatoire qu'ait eu la llongrie, y le 24 janvier 1747, tour à tour tradueteur, éditeur, anteur, sa vie fut mourut en 1490, emportant avec lui toute littéraire. Il est surtout connu par les éditions de Labrayère, des Essais de Montaigne et des Fables de La Fontaine, qu'il a données avec des remarques et des notes.

COSTER ( SAMUEL ), fondataur du théâtre d'Amsterdam. On ne counaît aimait et cultivait les lettres. Son ni la date précise de sa naissance ni celle de sa mort. On a de lui cinq les muladies et les lésions organiques pièces dans le genre comique, et six du cœur et des gros vaisseaux. Cet ou- tragédies. La plus ancienne de ses pieces porte la date de 1615, et la plus récente celle de 1644. Le langage des passions ne lui est pas étranger ses caractères sont bien soutenus, sa versification est facile, son plus de vingt instrumens de chirur-style a souvent de l'énergie et de la noblesse ; c'est à la paissance de l'art un puète très remarquable. Il était aussi docteur en médecine, et donna pendant einquante ans ses soins gra-

COTIN (l'abbé Cuantes), aumule génie vraiment chirurgical, et opé- pier du roi et chanoine de Bayeux, rait gratuitement les indigens ; c'était l'un des quarante de l'académie franle père des pauvres et un religieux caise, naquit à Paris où il mnurut en 1682. Il fut poète et prédicateur. COSSUS (AULTS-Connectus), se Son nom , immortalisé par les satires distingua l'an 316 de Rome, dans la de Boileau, est devenu proverbial guerre contre les Véiens. Il fut tribuo pour désigner les plus mausais audes soldats, consul, puis dictateur, et teurs. C'est lui que Molière peignit abtint de grands succès contre les daus les Femmes savantes, sous le Volsques. C'est lui qui fit couduire en nom de Trisotin; le sonaet de la prinprison Manlius Capitolinus; il abdi- cesse Uranie, qu'il y rapporte, était COT

traiteur Mignot, pour se venger de intitule : Carmina quinque poctarum. Boileau qui l'avait appelé empoisonneue, ent recours à la plume de Cotiu, qui lui fouruit une satire; Miguet baron N.), le plus celèbre des libraires en enveloppait ses biscuits qui avaient de la reputation, et par ce moyen il vint à bout de lui donner une sorte de publicité. Je ne sais pourquoi tous les dictionnaires bistoriques repètent à l'envi un madrigal, assez joli à la verité, de l'abbe Cotin. C'est convenir que Boileau n'avait pas tort, que d'aller chercher dans les ouvrages d'un chanoine et d'un prédicateur, quatre vers d'amour. Il faut que ses odes soient bien médiorres, et que son recueil de divers condeaux en deux volumes in-ts n'en officent pas un qui soit passable, pour en être réduit à choisir quatre vers d'amour dans tous ses ouvrages.

COTTA (CAIUS-AUBELIUS), était de l'école de Lucius Grassus, orateur celèbre à Rome , et se distingua luimême par son éloquence, l'an de Rome 661. Ciceron parle de lui avec éloge. Au temps crageux de Marius et de Sylla , il a exila lui même ; il fut rappelé par ce dernier. Consul en 677, il fit rendre une loi qui donnait aux tribuus du peuple le droit d'arri-

ver aux dignités.

COTTA ( Lucaca-Auneners), floris. 68s , il fut porté au consulat en 687, et à la censure l'année suivante. En 695 il opina le premier dans le sépat pour le rappel de Ciceron.

COTTA (MARCES-AUBELIUS), consul en 678; il éprouva des revers auprès de Chalcedoine. Etant proconsul, il état indépendant composé de douze se rendit maître d'Héraclée par la famine, et il y exerca toutes sortes de cruautes et de brigandages. Accuse devant le peuple, il fut condamné. On lui fit grace de l'exil : il fut seule- l'ollie du peuple romain. ment prisé des marques de sa dignité de sénateur.

véritablement de l'abbé Cotin. Le qui nous reste de lui dans un recueil 1548, in.8.

COTTA DE COTTENDORF / le d'Allemagne, chevalier des ordres de Prusse, de Wurtemberg et de Bavière, membre du comité des États de Wurtemberg, dont il etait un des plus riches propriétaires, dut as grande fortune à son intelligence, à son activité ; il a'est fait une réputation europecuoe par l'impression des outrages de Schiller, Goëthe, Humboldt, etc., par la unblication de divers écrits périodiques. Soutien zelé d'une foule d'établissemens industriels, tels que fabriques, blanchisseries, fonderies de caracteres, etc., c'est lui qui a fait construire les premiers bateaux à vapeur sur le Rhin et sur le lac de Constance, Let homme utile est mort à Stuttgard, le 31 decembre 183a, à l'age de 60 aus.

COTTE (ROBERT OE), architecte, pé à Paris en 1656, mort en 1735. On lui doit la colonnade ionique du palais de Trianon , le dôme des Invalides, le bâtiment de l'abbave de Saint-Denis, et la chapelle de Versailles.

COTTIN (Soruse RISTAUD), nee à Tonneins en 1773, morte le 25 août 1807. Auteur des romans de Cloire d'Albe, de Malvina, de Mathilsait au barreau de Rome quand Ci- de, etc. Elle a penetre dans les secrets ceron était jeune encore. Il excita du cœur, et a rendu les sentimens et son émulation. Préteur l'an de Rome les passions avec beaucoup d'eloquence et de vérité. Etle était bonne, modeste et bienfaisante. Ses romaos ont eu beaucoup d'éditions in-12 et in-36.

COTTIUS (Masers Julius), Gaulois, qui se ferma daos les Alpes un cantons, dont Suxe était la capitale, que César ne put soumettre, et que les historiens latins désignent sous le nom de royaume de Cottius. Il devint

COTTON (Pienne), jesuite celebre, ne en 1564, mort à Paris le 19 mars COTTA (JEAN), poète latin du sei- 16.6. Il jouit de la faveur d'Henri IV zieme siècle, ne pres de Veroone, et long-temps avant d'être sou confesmort à ringt-huit ans, s'est acquis par seur. A la mort de Henri il témoigna un petit nombre de vers une reputa- la plus vive douleur. C'est lui qui tion grande et méritée. On trouve ce porta au collège des jesuites de la Flèche le cœur de ce hon prince. La r reine régente le nomma coulesseur du fécoude en célèbres musiciens. Le nouveau roi Louis XIII, auquel il plus anciennement comm fut orgaavait enseigne la morale et la religion. niste de Louis XIII, et le plus re-En 1617, le P. Cotton quitta la cour, cent, organiste de la chapelle de et parcourut les provinces du midi en Louis XV; ce dernier a publié 4 vol. missionnaire et en apôtre. Il était pour son temps un habite predicateur: il a laissé des sermons et quelques auvrages de controverse et de piété.

COTYS, nom commun à plusieurs rois de la Thrace, de la Cappadoce et du Bosphore cimmérien. Le plus anciennement count est Cotys, roi de Thrace, vers l'au 600 avant J. C.

remarquer par ses poésies. Parti pour qu'on a désigné comme le heros d'une out été sans résultat. aventure épouvautable, qui a fourni sonnages illustres.

COULANGES (PRILIPPE - ENMAme de beaucoup d'esprit.

ciens de l'Europe. Il était de l'acadé- main est classique.

COUPERIN , nom d'une famille de pièces de claveciu.

COURIER (PAUL-Louis), ancien officier supérieur d'artillerie légère . ne vers 1774, assassine le 10 avril 1825, dans sa terre de la Chavonuière, pres de Tuurs, s'est fuit connaître comme savaut belieniste et comme écrivain politique tres-spirituel et très-piquant. Le recueil de ses COUCY ( RAOUL ou RENAUD, cha- pamphlets politiques et opuscules telain de l. ne vers l'an 1160, il se tit littéraires a ete publié eu 1826, 1 vol. in-8, et depuis en 2 vol. in-18. La lin la terre-sainte en 1101, il trouva la tragique de Paul Courier a donné mort sous les murs d'Acre. C'est lui lieu a des poursuites juridiques qui

COURT DE GEBELIN (ANTOINE). le suiet de deux tragédies bien noires. ne à Nimes en 1725, mort le 10 mai La meme aventure à été attribuée par 1784 à Franconville. Il est principaleles Provencanx au troubadour Cabes-ment counu par un ouvrage d'une taing, par les Italiens à un prince de érudition immense en 9 vol. in-4, Salerne, et par les Espagnols à un sous ce titre : Le monde primitif and-marquis d'Astorgas. Elle a été tirée l'ssé et comparé avec le monde moderne, d'un conte du douzième siècle, re- Il fut président du Musée, censeur nouvele plusieurs fois. La famille de royal, lié avec les économistes, et Coucy est très-aucienne, et a produit partagea le rêve du magnétisme anidans ses différentes branches des per- mal. Son grand ouvrage est pen lu aujourd'hui.

COUSIN (JEAN), peintre et seulp-NUEL, marquis de ), né à Paris vers tour, né à Souci près de Sens, vécut l'an 1651, mort en 1716. Il fui d'a- sous les règues de Henri II, François bord conseiller au parlement et ven- II, Charles IX et Henri III. On duit dit sa charge; les fonctions graves de le regarder non-seulement comme la magistrature s'alliaient fort peu le premier artiste qui se soit distingue avec son humeur legère et son esprit en Frauce dans la peinture d'hisfrivale. On a de lui un Recueil de toire, mais encore comme un des chansons en 2 vol. in-12, Paris, 1698. plus grands maîtres de notre école. It Il y en a fort peu de piquantes. On excellait à peindre sur verre ; ses ta-trouve quelques unes de ses lettres bleaux à l'huile sunt en très petit parmi celles de son illustre consine nombre ; le plus célèbre dans ce germaine madame de Sévigné; elles genre est le Jugement dernier, qui a sont gaies et faciles. C'était un hom- été gravé par P. de Jade; c'est une composition immense. On admire son COULOM B [ CHARLES ALGESTIN Tombenu de l'amiral Chabot. Il a comde), ne en 1736, mort le 23 août posé plusieurs ouvrages sur la pers-1806. Cet ancieu officier au corps du pective et la géométrie. Son petit ligenie fut l'un des plus grands physi- vre sur les proportions du curps hu-

raie des sciences et a publié plusieurs COUSTOU (Nicolas), habile stadissertations savantes. On estime sur- tuaire, ne à Lyon le 9 janvier 1658, tout ses Recherches sur l'hydraulique. | mort le 1er mai 1733. Le groupe re-

avec la Marne, qui est aus Tuileries, mort en 1800, a traduit, en vers est sorti de son ciseau. On y voit aussi blancs, l'Iliade et i Odyssée d'Homère. de lui deux retours de chasse figures Son poeme de la Tache est fort espar des nymphes dont chacune est time. Il est, après Thomson, le groupee avec un enfant. La statue de poète anglais qui a le mieux observe Jules Cesar, et surtout le Berger et peint la nature, et, apres Millon. chasseur. Son frère Guillaume, ne à celni qui a le mieux cerit en ver-Lyon en 1678, mort à Paris le 21 fe- blaucs. vrier 1746, fut élève de Coyserox, et sprpassa le précédent. Parmi ses principaux ouvrages, il faut placer le fronton du Château d'eau vis a-vis le Palais-Royal, le beau bas-relief qui décore la porte des Invalides, et les deux groupes qu'on voit à l'entrée des Champs Elysées, dont chacun est composé d'un cheval qui se cabre et d'un écuyer qui le retient.

COUTHON (Georges), ne en 1756. D'abord avocat, sa bonne reputation lui avait fait donner le surnom de Caton. Devenu député à la convention, ce cul de jatte se montra sanguinaire et froidement atroce. Il mourut sur l'échafaud le 18 juillet

1794.

COWLEY (ABRIHAM), celebre poète anglais, fils d'un marchand epicier, ne à Londres en 1618, mort le 3 août 1667. Ses Odes pindariques sont estimees. It a laisse aussi quelques pièces de théâtre, Buckingham lui fit elever un wonument à Westminster, près de ceux de Chancer et de Spenser, C'était un bomme d'un caractère modeste, égal et tempéré par une sagesse qui se fait remarquer dans tous ses ècrits.

COWLEY (ANNE), Anglaise qui s'est fait une réputation comme auteur dramatique, naquit à Tiverton en 1743, et y mourut en 1809. Ses pièces sont au nombre de onze; on a d'elle, en outre, trois poèmes épi-

ques.

COWPER. Ce nom est célèbre en Angleterrre. 1. Guillaume Cowper, celèbre anatomiste et ebirurgien de Londres, mort en 1710, a laissé sur son art des observations importantes. sculpteur, ne à Lyon en 1640, mort 2. Guillaume Comper, grand chaucel - à Paris le 19 octobre 1720. On trouve ier, mort le 10 octobre 1723, avec de ses ouvrages aux Tuileries, à a reputation d'un magistrat éloquent, Versailles et à Marly. C'est lui qui a abile etintègre. 3. Guillaume Comper, fait le tombeau du cardinal Mazariu.

présentant la jonetion de la Seine dis huitième siècle, ne cu 1731.

COYER ( GARRIEL . FRANÇOIS ), ne en Franche-Comté le 18 novembre 1707, mort à Paris le 18 juillet 1782. Il a publié des bagatelles murales. une traduction du Commentaire de Blackstone, une Histoire de Jean Sobieski, en 5 vol. in-12; la nablesse commercante et le petit roman de Chinki, le tout assez mediocre.

COYPEL (NOEL), le premier de tous ceux de ce nom qui se soit adonné à la peinture, naquit a Paris le 25 décembre 1628; il v mourut le s4 decembre 1707. Il fut employé par Louis XIV pour orner les maisons rovales. Ses ouvrages sont remarquables par des compositions heureuses . une belle expression, un bon gout de dessin et un coloris agreable. Il eut pour élèves ses deux fils . Antoine et Nact Corpet, qui se distinguèrent dans leur art. Le premier, ne à Paris en 1661, mourut le 7 janvier 1722. Il inventait facilement, et exprimait avec beaucoup de suecès les passions de l'anne. Ses compositions sont nobles, ses airs de tête agréables. Le second, ne à Paris le 7 janvier 1668, mourut le 14 décembre 1754. Il se fait remarquer par la correctiou, l'élégauce, l'agrément du dessin, et par une imitation heureuse de de que la nature a de plus gracieux. Charles Antoine, fils d'Antoine Coypel, mort le 14 juin 1752, fut inferieur aux autres, quoiqu'il ait été premier peintre du roi : mais il a fait vingt-quatre pièces de théâtre, dont quelquesunes obtinrent du succès dans leur nouveauté.

COYSEVOX (ANTOINE), célébre

un des meilleurs poetes anglais du COYTHIER (JACQUES), premier

médecin de Louis XI. Il avait pris léclat au Forum, dans une cause conte beaucoup d'ascendant sur l'esprit de ce prince, qui craignait prodigieusement la mort, et par là il en tira des sommes exorbitantes.

CRABBE ( GEORGE), doyen des poètes anglais, vicaire de la petite ville de Trowbridge, où il jouissait de la plus haute considération, est mort en février 183s, à l'age de 78 ans. Sa mort y a été un sujet de deuil

général.

CRANMER ( THOMAS), premier archeveque protestant de Cantorbery. né en 1489, dans le comté de Nottingham, servit Henri VIII dans l'affaire de son divorce avec assez d'habileté pour obtenir à la fois les faveurs du saint-siège et la contiance de son souverain; embrassa la reforme et la fit établir sous le règne d'Edouard VI en employant la violence et la contrainte. A l'avenement de la princesse Marie au trône , il fut dénonce, incarceré, condamné au feu comme hérétique, et subit son supplice avec la plus grande intrepidité.

CRANTOR, philosophe académicien, ne à Soles dans la Cilicie, florissait vers l'an 306 avant J .- C. Il fut à Athènes l'un des disciples de Xenocrace, et l'ami de Polémon. Il avait fait plusieurs ouvrages, entre autres un Traite de l'affliction , dout Ciceron se servit dans l'ouvrage qu'il fit pour sa propre consolation, après la mort de sa fille Tullie. On en trouve aussi des fragmens dans Plutarque. On ne connaît ni l'époque precise de la naissance de Crantor, ni celle de sa mort.

CRAON. Maisou celebre dans l'histoire de France, et qui a produit un grand nombre de guerriers. Elle re-monte à Maurice V de Craon, qui se croisa l'an 1267 avec saint Louis.

CRAPELET (CHARLES), ue le 15 novembre 1762, mort le 19 octobre 1800. Les ouvrages sortis des presses de cet imprimeur babile sont remarquables par la correction des textes, la netteté et l'élégance de l'impression. La plupart des vignettes qu'il employa furent faites d'après ses dessins.

CRASSUS ( Lucius-Licinius ) , Romain consulaire et orateur, debuta à

C. Carbon, ex-consul. A vingt-sept ans il fit absoudre par son éloquence la vestale Licinia, sa parente. Cicéron en fait le plus grand eloge. Il mouent l'an de Rome 661.

CRASSUS ( MARCES - LICINIUS) , consul romain. Il avait amassé des richesses prodigieuses en vendant des esclaves, et exerça une espèce de triumvirat avec Pompée et César. Il fut tué dans une guerre qu'il avait entreprise contre les Parthes l'an 699. Orode, roi des Parthes, lui fit couler de l'or fondu dons la bouche, en disant : « Rassasie-toi donc enfin de ce metal dont tu as été si affamé. »

CRATER ou CRATÉRUS, mêdecia de Pomponius Atticus, dont Ciceron, Horace et Perse parlent d'une

manière flatteuse.

CRATERUS ou CRATINUS, peintre grec, exerça son art dans Atbènes. et décora de ses ouvrages l'édifice nommė Pompeion.

CRATERUS, un des capitaines d'Alexandre, partagea sa confiance avec Ephestion, et fut tue dans ut

combat contre Eumène.

CRATES, celebre philosophe cy nique, disciple de Diogene. Il mou rut dans un âge très avancé, et floris sait vers l'an s88 avant J.-C. li avai écrit plusieurs ouvrages en vers et ei prose, dont il ne reste que quelque fragmens

CRATES, fils de Timocrates, ph. losophe stoicien. Il s'attacha surtout faire des corrections sur l'Iliade et l'C dyssée. Il ouvrit un cours de littére ture à Rome l'an 156 avant J .- C.

CRATESIPOLIS, reine de Sicvone celebre par sa valeur. Après la moi de son mari Alexandre, tils de Polperchon , ses sujets s'étant révoltés elle marcha contre eux et les forca d se soumettre. Elle mourut l'an 31 avant J .- C.

CRATEVAS, botaniste grec qui vécu du temps de Mithridate, ded à ce prince deux plantes dont il ave découvert les propriétés, l'une sous nom de mithridatia . l'autre sous cel d'eupatoria.

CRATINUS, poète d'Athène l'âge de vingt-un ans avec le plus grand ] tient un rang distingué paemi les po tribue l'invention du drame estirique. Voltaire , dant elle croyait avoir à se Il mourut à quatre-viogt-quiuse ans. au commencement de la guerce de Pelopooèse.

CRATIPPUS, philosophe péripatéticien, ouvrit une école à Mytilone, sa patrie. Il se chargea de l'éducation du file de Ciceron. Il avait fait un Traité de la divination des songes, à la-

quelle il crovait.

CRATISCUS, géomètre grec de l'école de Platon, et dont Proclus nous a conservé la mémoire dans son Commentaire sur Enclide. La geometrie lui était comme innée, et Montuela le nomme le Pascal de l'antiquité.

CRATON, né à Sicvoue, inventa, suivant une tradition conservee par le philosophe Athénagoras, la grophie, on le dessin ombré par des hachures. On ignore le temps où il vivait.

CRAWFORD (DAVID), historien et antiquaire écossais, né en 1665, mort en 1736, a cerit l'histoire de ce royaume et une histoire de la famille

royale des Stuarts.

CRAWFORD ( ADAIR ). célèbre médecia et chimiste anglais, né en 1749, mort le so juillet 1795. L'ouvrage auquel il doit sa reputation contient one doctrine sur la chaleur animale et l'inflammation des corps

combustibles. CREBILLON ( PROSPER JOLYOT DE ), de l'académie française, né à Dijon le 15 février 1674, mort à Paris en 1762. Le poète avait veritablement du génie , mais un génie brut et sauvage, que ni l'éducation, ni le gout n'avaient perfectionné. La plupart de ses rôles de femmes sont de la plus grande (aiblesse; il n'a jamais sacrifié aux grâces, et presque toutes ses pièces sont fondées sur des travestissemens et des changemens de nom, petits moyens qui appartiennent plutôt au roman qu'à la tragédie. Atrée, quelques scenes d'Electre, et principalement Rhadamiste , conserveront à Crébillon la réputation d'homme de ment surtout sa traduction de Lucrèce, génie : mais le style barbare qui défigure trop souvent ses meilleures pieclassiques. Madame de Pompadour les-le-Téméraire le regardait comme

tes de l'ancienne comédie. On lui at-[protégea Crébillon pour chagriner plaindre, quoign'elle en eut été beaucoup trop flattée. Louis XV devint son protecteur, fit imprimer ses ouvrages an Louvre, et après sa mort lui tit ériger un tombeau. Crébillon. du reste, fut un très-bon homme, modeste, vrai, sensible, d'un abord facile, officieux, enchanté du succes des ieunes auteurs, et les échauffant de sa flamme. Il a dit de lui-même avec raison :

> « Aucun liel n'a jamais empoisonné ma plume. »

CREBILLON (CLAUDE-PROSPER JO-LYOT pe), file du précédent, naquit à Paris le 14 février 1807, et il y mourut le 19 avril 1777. Ecrivain plein d'esprit, mais qui n'avait rien de commun avec le genie de son père, il n'a fait que des romans, tels que le Sopha Tanzai et Neardane, Lettres athéniennes . Ah I quel contr , etc. On y trouve la peinture la plus fidèle des mœurs corrompues de ce qui s'apnelait alors la très bonne compagnie. La vérité ne saurait être plus exacte, les caractères mieux tracés, les situations filees et graduées avec plus d'art. On peut le regarder comme le Pétrone français, mais il l'emporte sur l'autour latin dont la liceuce n'est guere moins effrénée et moins grossière que la cour de Neron qu'il a voulu peindre. La gaité piquante, l'originalité des romans de Crébillon, surtout la vérité de mœurs , les sera vivre tant qu'on sera curieux de counaitre les Francais du dix-huitième siècle. On ne peut nier que le nôtre ne vaille beaucoup mieux. On a recueilli les œuvres de Crebillon fils, en 7 volumes ip-12. 1779.

CREECII (THOW), ne à Blandfort en 1669, de parens peu aises, vecnt lui-même dans un état voisin de l'indigence, et se pendit dans son cabinet, en juin 1700. Les anglais estien vers, Oxford, 1684, io-8°.

CRÉQUI (JEAN DE ), seigneur de ces l'empêchera toujours d'être com- Canaples, combattit contre Jeanne pris dans le nombre de nos auteurs d'Arc au siège de Compiègne. Charun des plus habiles chess de son ar- | ples grecs de l'Asie mineure , les Iomée. Il mouruten 1443.

venne en 1519. Il se distingua à la de sa mort.

CRÉOUI! (CHARLES I DE ), de Blanchefort et de Canaples, duc de Lesdiguières, maréchal de France, se rendit celebre par ses exploits en Savoie et contre les Espaguols. Il fut tue pas moins vainqueur, et en mourant d'un coup de canon au siege de Breme, le 17 mars 1658. Son file suivit avec succès la carriere des armes sous Louis XIV. Il se battit avec Charles V , duc de Lorraine , et lui ferma l'entrée de ses etats. Il mourut le 4 fevrier 1687, à soivante-trois aus. Le nom de Créqui a ete illustré par d'autres personnages.

CRESCENTIUS, romain qui vers la fin du dixieme siecle s'efforea de antique gloire. Il fut mis à mort par éleve de Rollin , dont il acheva l'hisordre de l'empereur Othon III.

CRESCIMBENI (JEAN-MARIE) , célebre litterateur et poète italien, ne à Macerata le 9 octobre 1665, mort le 8 mars 1-28. If a public une Histoire de la poesie italienne, 7 vol. in-4, fort estimer, et que foule d'autres ouvrages. On lui doit l'etablissement à Rome de l'academie des bergers d'Arcadie, dout il fut le premier gardien (custode), sous le nom d'Alphésibée.

CRESTIN ( GUILLAUME ) , poete français du commencement du seizieme siecle. Il vecut sous les rois Charles VIII, Louis XII et François I, et fut charge par ce dernier d'ecrire l'bistoire de France : c'est ce qu'il fit en vers en 5 vol. in fol. manuscrits . qui sont à la bibliothèque du roi. Ses poésies furent estimees de son temps, environ 400 ans avant l'ère vulgaire. et l'ont plus fait connaître que son histoire. Marat a fait son epitaphe en termes honorables; mais Rabelais l'a mourut versi'an 1525.

niens, les Æoliens et les Dorieus; il CREOU! (ANTOINE DE ), comman- leur imposa un tribut sans changer la dait l'artillerie à la bataille de Ra- forme du gouvernement. Il fit fleurir à sa cour les sciences et les lettres, et bataille de Marignan en 1515, et au y attira de toutes parts les poètes et les siège de Parme en 1525; c'est l'annee philosophes. Lorsqu'il cut résolu de combattre Cyrus, il consulta l'oracle de Delphes, et pour se rendre le dicu favorable, il lui fit des offrandes, qui, d'après Hérodote, s'eleveraient à plus de 20 millions, Cyrus n'en fut il recommanda son fils Cambyse à Crésus, qui lui douna de sages conseils.

CREVECOEUR (PHILIPPE DE), marechal de France, mort en 1494, s'illustra par sa valeur, sous Charlesle-Témeraire et Louis XI.

CREVIER ( JEAN-BAPTISTE-LOUIS ). ue à Paris en 1650 d'un ouvrier imprimeur, mort dans la même ville le 1 decembre 1765, fut professeur de rhérendre à sa patrie sa liberté et son thorique au collège de Beauvais et toire romaine depuis le neuvième volume jusqu'au seizieme. Il publia ensuite l'Histoire des empereurs, 12 vol. in-12 : l' Histoire de l'université, 7 vol. in-12; une Rhetorique françoise, 2 vol. in-12. On trouve dans ses histoires de l'exactitude dans les faits, des pensées justes, des réflexions utiles, des sentimens purs; mais il est très-inferieur à Rollin rour l'élévation des pensees, le coloris et la noblesse de la diction. Son style en general est pesant, diffus et neglige-

CREXUS, musicieu grec, contemporain de Timothée, passe pour être le premier qui ait fait entendre separement du chant le jeu des instrumens. Plutarque le traite de trop hardi et d'amateur d'innovation. Il vivait

CRILLON ( Louis de BALBE on BALBIS DE BERTON DE ), ami de Henri IV, et l'un des plus grands raillé, sous le nom de Rominagrobis, guerriers du seizième siecle. Né en sur son goût pour les pointes. Crestin 1541, il mourut le 2 décembre 1615. L'histoire montre le brave Crillon CRESUS, fils d'Alyatte, roi de Ly. brillant dans les combats , sage dans die, naquit vers l'an 591 avant J .- C. Il le conseil, esclave de ses devoirs et de succeda à son pere vers l'an 560 avant sa parole; mais il portait la franchise J.-C. Il soumit à son empire les peu- jusqu'à la rudesse, était pointilleux et jurait. Ce n'en est pas moins de Ceos, et devint, après sa mort, chef tous les Français celui qui ressembla de l'école péripateticienne. le plus à Bayard. Il a éclipsé les autres personnages qui ont porté le nom de un des principaux auteurs de la guerre Crillon, et après lui uous n'en parle contre les Romains, qui amena la rons pas.

CRINAS, médecin, né à Marseille, dans le premier siècle de l'ère chrétienne, alla s'établir à Rome, éclinsa tous ses confrères, en mélant à la pratique de son art les jongleries du charlatanisme et de la superstition, amassa des richesses immenses, dont il emplova plus de la moitie à élever les fortifications de sa ville natale.

CRISPINE ( BRETTIA-CRISPINA ). était fille de Bruttius Præsens, sénateur romain qui avait eté deux fois consul sous le règne de l'empereur Autonin. Marc-Aurèle la maria à Commode, son fils. Surprise en adultère par son époux, elle fut exilée à Caprec et mise à mort suivant Diou. en même temps que Lucille, femme de L. Verus et sœur de Commode.

CRISPUS (FLAVIUS JOLIUS), tils de Constantin-le-Grand, ne vers le milien du 3º sicele, élève du célèbre Lactance, eut des succès brillans sur terre et sur mer, et ses vertus promettaient un regne beureux, lorsque Fausta sa belle-mère, pour ouvrir l'accès du trône à ses fils l'accusa de brûler pour elle d'une flamme incestueuse. Constantin irrite fit perir ce malheureux prince, reconnut trop tard son erreur, et lui fit elever une statue d'argent doré.

CRITIAS. Ciceron le cite comme un des meilleurs orateurs d'Athènes ; il sut disciple de Socrate, et quelques fragmens qui nous restent de lui prouvent qu'il avait du talent pour la poé- faire choisir pour députe de l'universie. Devenu l'un des trente tyrans sité de Cambridge au long parlement. d'Athènes , il fut le plus cruel de ses Il fut bientôt admis à tous les secrets collègues. Il fut tué dans une bataille de la faction qui s'éleva contre Char-

l'an 400 avant J.-C.

grec , a vecu 402 ans avant J.-C. Il fut voure. On le nomma lieutenant-genele contemporain et l'emule de Phi- ral de cavalerie ; ce furent ses condias. Athènes renfermait plusieurs de seils, son courage et son activité, qui ses ouvrages, entre autres les statues décidérent le succès des deux grandes d'Harmodius et d'Aristogiton.

fut l'un des disciples d'Ariston de Charles I. L'ambition de Cromwel ne

CRITOLAUS, général achéen, fut ruine de la Grèce. Vaincu par Métellus, préteur de la Macedoine, l'au 146 avant J.-C, il s'enfuit à Scarphée, ville de la Locride, et des auteurs disent qu'il s'empoisonna après cette défaite.

CRITON, riche Athénien, ami intime et disciple de Socrate, était le scul qui cut inspire assez de contiance à ce philosophe pour qu'il eut recours à lui dans ses besoins. Lorsque ce dernier eut été condamné à mort. Criton corrompit les geòliers et lui offrit le moven de s'échapper; mais Socrate refusa. Criton avait ecrit dix-ept dialogues . dout aucun ne nous est parvenu. Il avait quatre fils, qui furent tous comme lui disciples de Socrate. Il veut à Athènes un statuaire, et à Rome deux médecios du même nom : l'un d'eux fut médecin de l'empereur

Trajan. CROMWEL (OLIVIER), personnage fameux dans l'histoire moderne. Il naquit le 25 avril 1599, à Huntingdon, comté d'Angleterre. Des sa première jeunesse il fut préoccupé d'idées de grandeur et de fortune, et sa conduite fut assez irrégulière; mais marie à vingt-un aus, il prit dés-lors un train de vie sage et regle, et revint dans son pays natal. En 1628, il fut elu membre du parlement : il se signala par ses déclamations contre le papisme. La dissolution de ce parlement dérangea sa fortune, mais il trouva moyen, par une intrigue astucieuse, de se les I. Il leva un régiment de cavalerie, CRITIAS ( Nesiotes ), sculpteur qu'il commanda avec habilete et brabatailles en 1644 et 1645. Ces deux CRITOLAUS, ne en Lydie, vint actions amenèrent la ruine du parti étudier la philosophie à Athènes. Il royaliste et les desastres de l'infortune

connaît plus de bornes, il dissout füls d'un forgerou. Il apprit l'art de la cette même chambre des communes guerre sous le duc de Bourbon, et la qui l'avait élevé si baut, fait passer à politique sous le cardinal Wolsey. Il l'armée la prépondérance du pouvoir, devint premier ministre de Henri et le 16 décembre 1355 le nouveau VIII, et le servit avec zèle dans l'afparlement, dont il avait dirigé la composition , le déclara Protecteur de la république d'Angleterre , d'Ecosse et d'Irlande. Charles I n'existait plus depuis le 30 janvier 1649, et Cromwel avait eu la plus graude part à ce meurtre. Olivier, qui voulut et n'osa pas prendre le titre de roi, regna sous le titre de protecteur, et n'en fut pas plus heureux. Tourmenté sans cesse la profession de la médecine. Il fut par la crainte d'être assassiné pendant ta nuit, il ne couchait jamais deux Perse en qualité de médecia, et y fut fois de suite dans la meme chambre . et mourut de la sièvre le 13 septembre 1658, agé de 50 ans. Ses grands dore de Sicile v a puisé. talens et ses grands crimes l'ont condomné à une renommée éternelle , suivant l'expression de Pope. La défiance était le trait le plus marqué de sou caractère : il sut se maintenir autaut par l'artifice que par la force, et cou- va l'orgue hydraulique, et fut invonvrit des qualités d'un grand roi tous les crimes d'un usurpateur. Notre cadre est trop étroit pour peindre un bomme comme Cromwel; mais une foule d'historiens unt écrit sa vie, celle de Raguenet est estimée. De nos porte encore son nom. jours, M. Villemain en a publié une ] qui préludaità ses triomphes dans la sculpteur gree , Ourissait 43s ans littérature. Cromwel avait été em avant Jesus Christ. On croit le glabaumé et enterre avec magnificence, dioteur mourant de la main de cet ormais il fut exhumé en 1665, au com-tiste; c'est un ouvrege sublime. meucement du règne de Charles II , CUEVA (JEAN DE LA), que les Esni ses talens , et trouvant des obsta- vers sur toutes sortes de sujets. cles, il aima micux se démettre en que.

faire de la réformation, mais il encourut sa disgrâce pour s'être mêlé de son mariage avec Anne de Clèves. Accusé de haute trahison et d'bérésie, il fut condamné sans être entendu, et décapité le 28 juillet 1540, trois mois après sa plus graude élevation.

CTÉSIAS, né à Guide, se livra à long - temps attaché à la cour de employé à diverses négociations. Il avait cerit l'histuire de Perse; Dio-

CTESIBIUS mécanicien célébre, florissait en Égypte 194 ans avant Jésus-Christ, Fils d'un barbier, et barhier lui-même, il dut à sun seul génie ses talens et sa célébrité. Il trouteur de la clepsidre, ou horloge mécanique: on lui attribue aussi la deconverte du belopeaeca, nu fusil à vent, et de la pompe aspirante et foulaute à deux corps de pompe qui

CTÉSILAS on CTESILAUS.

trainé sur la claie, pendu et ense- pagnols placent au premier rang de veli au pied de la potence. Son lils, leurs poètes, naquit vers le milieu Richard, lui succèda dans le protec du seizième siècle, à Séville. On ne torat , mais n'ayant ni son ambition , sait rien de sa vie. Il composa des

CUJAS (Jacques), né à Toulouse 1659, que de régner par des assassi- eu 1510 mort le 4 octobre 1590, à nats. Il parvint à une grande vieil. Bourges. Il était âls d'un foulou. Il lesse, cultivant les vertus privées, professa le droit à Toulouse. À Vamoius puissant, mais plus heureux que leuce, à Bourges et en Allemagoe; son père, et mourut en juillet 1712, on veuait de toutes parts entendre ses. Une partie de la famille de ce tyran leçous. Il fut surnommé le père des protecteur disparut, l'autre reprit le étudians, parce qu'il prétait de l'ar-nom de Williams qu'elle avait quitte, grant et des livres à ceux dont le peu et échappa aiusi à l'exércation publi- de fortune pouvait mettre obstacle à la perfection de leurs études. La CROMWEL (Tuoxis), comte meilleure édition de ses œuvres est d'Esses, célèbre politique auglais, celle de Fabrot, se vol. in-folio célèbres médecins du dix - huitième recouvrer les Sabines qui avaient été siccle, ne en Ecosse en 1712, mort enlevees. Il fut un des trois Sabins le 6 fevrier 1790. Il a'est occupe qui vincent s'établir à Rome avec essentiellement des nerfs, et il a vou- leurs familles lorsque la paix fut con-In établir un nouveau système me-clue entre les deux peuples. dieat sur les ruines de celui de Boerbaave.

custa, due de ), fils de George II, dans un gonffre qui s'était subitement roi d'Angleterre, né le 15 avril 1721, entr'ouvert dans une place de Rome. mort le 31 octobre 1765. Il remports Catte action est rapportée par Titele s7 avril 1746 la célèbre victoire Live. de Culloden , qui força le prétendant à abandonner l'Ecosse, et usa cruel château d'Angers, mort en 1579, lement de sa victoire. Il commandait est du petit nombre des gouverneurs l'armée à Fontenoy.

CURAUDAU (FRANÇOIA-RENE), calvinistes chimiste et pharmacien, né rn 1765, CUSTINE (ADSN-PRILIPEZ, comte mort le 25 janvier 4813. Il inventa de), né à Metz en 1740, sous-lieutrdes appareils ingénieus et simples nant dès l'âge de sept ans, colonel pour blanchir le linge à la vapeur, en 1762, passa avec son régiment persectionna le tannage des enirs, dans le Nonveau-Monde, et se dispublia un nouveau procede pour épu- tingua dans la guerre d'Amerique. rer les huiles à brûler : imagina des En 1789 , député de la noblesse aux fourneaux économiques et beaucoup États-Généraux, il appuya tous les d'autres objets. Il n'eut jamais que projets de réforme et de liberté. l'ambition d'être utile à son pays; Commandant des armées republicai-

de Cesar et de Pompée. Defait par duivant un esprit tres-cultive , debuta Sabura, lieutenant de Juha, il perit dans la carrière diplomatique de majeune encore l'an de Rome 706. C'est mière à promettre à la France un ba-César lui-même qui rapporte ce fait bile négociateur. La chaleur de ses

fortune.

dans sen Commentaires. nites , les Sabins, les Lucanicos , 25 son père.

tit Pyrrbus près de Tarente , l'an 675 son père.

CUVIER (Geosce Liopold - CuréCUVIER (Geosce Liopold - CuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuréCuré-

ce qui suffit à un soldat.

CULLEN (Guillagus), un des plus vrèrent aux soldais de Romulus pour

CURTIUS (Masces), chevalier Romain, se dévous pour sa patrie l'an CUMBERLAND (GCILLACUS . AU. 56s avant J. - C., en se précipitant

CUSSAY ( N. ), commandant du qui refusérent de verser le sauz des

laborieux et savant, il mourut sans nes, il eut d'abord de brillans sueces, eprouva ensuite des revers qui don. CURION (Caics Scattonics), sena- nerent lieu aux plus violentes accuteur Romain , est noté dans l'histoire sations , et périt sur l'échafaud , le a8 comme le premier et le principal ins- anût 1793. Son fils (Renaud Phitrument de la guerre civile du temps lippe), qui joignait à un extérieuc sedémarches lors du proces de son CURIUS DENTATUS (Maxies), pere, le fit remarquer, et dénoncé consul Romain, célèbre par sa valeur par Robespierre, il fut condamné le et aa frugalité. Il vainquit les Sam 5 janvier 1794, et montra dans les nites, les Sabins, les Lucaniens, bat- derniers momens plus de fermete que

Il distribua par égale portion les TIEN-Fatoenic, baron), pair de France, terres conquises, en donna quatre grand-officier de la Légion d'Hon-arpens à chacun, et n'en garda pas neur, membre de l'Institut, de la davantage pour lui, en disant que plupart des sociétés savantes des deux personne n'était digne de commander mondes, né le 25 août 1769 à Mont-une ormée s'il ne se contentait pas de béliard, annonça dès son enfance une vive intelligence et une rare applica-CURTIUS (Marius), Sabin, qui tion à l'étude. Admis dans l'établisse-donna des preuves d'un grand cou-ment militaire de Stuttgard, il se lirage lors des combats que ses compa-triotes, commandés par Tatius, li-droit et de l'histoire naturelle. Pré-

centeur des enfans du cômic d'Hé-1de Londres s'est associée à tous les consacra ses loisirs à ses études facentrales de Paris et à la première classe de l'Institut, il publia son Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux, ouvrage qui le place au premier rang des zoologistes. Ses cours au Muséum d'histoire na turelle et au college de France, attirérent de toutes les parties de la France et de l'Europe lettiée, une foute d'auditeurs que charmaient sa seience profonde, l'élegance et la clarté de son élocution. Commissaire pour la formation des lyeées, inspecteur général des études, conseiller de l'Université, chargé deux fois de présider le Conseil d'Instruction publique, il se montra digne de cette confiance, Conseiller d'Etat en 1814. président du comité de l'intérieur, il ne déploya pas moins de capacité | dans ees hautes fonctions, porta dans les discussions politiques la même justesse d'idees , la même clarté d'élocution, la même pureté de style. et ee savant européen fut en même temps homme d'Etat du premier ordre. Elu en 1805 secrétaire perpétuel de l'academie des sejences, il a fait des éloges qui ont pris place avec ceux de Fontenelle, de Condorcet et de Vica d'Azir et qui lui ouvrirent les portes de l'academie française. C'est au milieu de ces leçons publiques que la mort est venue detruire cette merveilleuse organisation. Cuvier calcula avec précision les heures d'existence qui lui restaient, vit arriver la mort avec calme, et expira le 14 mai 1832 à neuf heures du soir, laissant à regretter la plus haute capacité scientifique et la plus vaste intelligence du dix-neuvième siècle. Aux hommages rendus à sa mémoire par ses collègues des corps politiques et savans dont il faisait partie, il est agréable de joindre ceux que les étrangers se sont empresses de lui rendre. A lenr tête, M. le duc de Sussex

riev dans les environs de Rouen, it nôtres. Jamais on ne parla de la science et du génie avec un plus vorites, et se mit par ses travaux en digue langage. Outre une foule de relation avec les naturalistes de la Mémoires sur l'histoire naturelle et capitale. Appele en 1705 aux écoles les écrits déjà mentionnés, d'articles scientifiques insérés dans les journaux . M. Cuvier a publié l'Histoire des ossemens fossiles, ouvrage classique pour les géologistes, et les buit premiers volumes de l'Histoire des Poissons, dont il a legue la tâche de le terminer, à ses élèves MM. Valenciennes et Laurissard.

CYAXARE, roi des Mèdes, succéda à son père Phraorte, vers l'au 634 avant J.-C. Il assiegea Ninive, qu'il détruisit de fond en comble après une longue résistance, et passa tous les habitans au fil de l'épée. Il poursuivit ses conquêtes, se rendit maître des autres villes du royaume d'Assyrie, et mourut l'an 594 avant J.-C.

CYDIAS, peintre grec, né à Cythnos, une des Cyclades, florissait environ 564 ans avant J.-C. Ses ouvrages ionissaient d'une haute réputation : un seul , le Départ des Argonautes pour la Colchide, fut achete 144 mille sesterces. On lui attribue l'invention d'ane couleur rouge produite par l'ocre brûlé.

CYLON, Athénien, était le plus bel homme de son temps, et remporta le prix de la double course, 640 ans avant J.-C. Il concut le projet de se rendre tyran d'Athènes, et ne put y réussir.

CYNANE ou CYNA, fille de Philippe, roi de Macédoine, délit les Illyriens, et tua de sa propre main leur reine qui les commandait. Saisie par l'armée macédonienne, elle fut mise à mort vers l'an 322 avant J.-C.

CYNEGIRE, frère d'Eschyle le poète tragique, se signala par sa valeur à la bataille de Marathon.

CYNETHUS, né dans l'île de Chio, pretendait descendre d'Homère, el mela dans les rapsodies du prince des poètes beaucoup de vers de sa composition.

CYNISCA, fille d'Archidamus et s'est porte pour l'interprete des sen- nièce du célèbre Agesilas, cut l'amtimens dans lesquels la société royale bition de se faire couronner aux jeux

olympiques, ce qui n'était encore jet regretté de ses peuples. Il est le héarrive à aucune femme ; elle y remporta le prix de la course des chars. Les Lacedemoniens lui érigécent un

monument qu'on voyait encore du

temps de Pausanias.

CYPSELUS se mit à la tête du parti populaire; chassa les Bacchiades qui, au nombre de deux cents, gouvernaient Corinthe avec un orgueil insupportable, et se fit décerner l'autorité souveraine. Il en usa avec beaucoup de modération. Il avait été sauve des sa naissance de la mort que les Bacchiades avaient prononcce contre lui, par sa mère Labda, qui le cacha dans un coffre nomme crosela, en gree, d'où lui vint son nom. Il lirent rette belle retraite qui leur a monta sur le trône vers l'an 628 av. J .- C., et régna trente ans.

qui ravagerent l'empire Romain sous

par ses soldats en 258.

fils de Cambyse et de Mandaue, fille et préfet de Constantinople. Depouillé d'Astrages. Il naquit l'au 500 avant de ses houneurs et de ses biens par le 1.-C. Il subjugua la Syrie, l'Arabie, jatoux Théodose. il se lit prêtre et prit Babylone après avoir détourné fut bientôt nommé evêque de Cotyée l'Euphrate, et remplit l'univers de son en Phrygie. Il reste de lui sept épinam. Il mourut, suivant les meilleurs grammes d'un style pur et elegant. Il historiens, l'an 529 avant J .- C., aime vivait encore vers 460.

ros de la Cyropédie de Xenophon, Elle a été traduite en français, 2 vol. in-12.

CYRUS, le ienne, fils de Darius Nothus , jaloux de son frère Artaverees, auquel son père avait laisse l'empire . conspira contre lui pour parvenir au trone. Son complet fut decourent, et il dut la vie à sa moère, qui obtint sa grace. Cette clémence ne le guérit point de son ambition; il leva des troupes et marcha contre son frère. La bataille fut sanglante : il périt des blessures qu'il recut. l'an 401 arant J .- C. Dix mille Grees, qui avaient combattu pour lui, echappe rent aux poursuites du vainqueur , et donné l'immortalité.

CYRUS (FLANUS), né à Panopo-CYRIADE, un des trente tyrans lis en Egypte. Après avoir commande avec valeur les troupes romaines à la Valérien et Gallien. Il fut assassiné prise de Carthage, il parvint aux premières charges de l'empire sous le CYRUS, célèbre conquerant, était règne de Théodose II. Il fut consul

reunirent à Adouisdech , roi de Jern et l'Electre de Sophocle. 5, le Manuel salem, pour combattre Josue, et que d'Epictète. 6. Les Œurres de Ploton , ce chef fit mettre à mort après avoir traduites en français, etc. Par le titre léfait leurs troupes.

DACIER (ANDRE), de l'académie rançaise et de celle des Inscriptions t belles lettres , garde des livres du abinet du roi, ne à Castres le 6 avril

651, mort le 18 septembre 1722. In lui doit : 1. les OEuvres d'Horace,

DABIR, l'un des quatre rois qui se chef-d'œuvre de Dacier. 4. l'OEdipe seul de ces ouvrages, un voit combien Daeier était versé dans les langues grecque et latine; ses notes et commentaires prouvent combien if était érudit.

DACIER (ANNE-LEFEVRE), épouse du précédent. Fille du célébre n latin et en français, avec des re- Tannegui-Leferre, née à Saumur en narques historiques, 10 vol. in-12. 1651, morte le 17 août 1720. C'est Reflexions morates de l'empereur sans contredit la femme la plus safarc-Antoine. 3. La Poétique d'Aris- vante que la France ait produite. Ses ole, traduite en français avec des re- traductions de l'Iliade et de l'Odrssée, parques sur tout l'ouvrace : c'est le 8 vol. in-12, sont encore lues avec plaisir: elles sont accompaguées de l'an 600, sa signala contre les Esclanotes d'une prefonde érudition , mais peu utiles. On les a supprimées dans une nouvelle édition, 4 vol. in-12. On a encore d'elle des traductions de Plaute, d'Aristophane, etc., et de savans commentaires sur plusieurs auteurs. Elle combattit avec trop d'ardeur peut-être contre Lamothe-Houdart, dans la fameuse querelle des anciens et des modernes, où Boileau prit une part si active. Le mari de madame Dacier Laidait dans ses travaux littéraires . 1 dans leurs productions d'esprit faites en commun , disait Boileau, c'est elle qui est le père. Tous les bons esprits doivent de la reconnaissance aux travaux réunis de ces deux savans époux; on a fait beaucoup mieux depois, mais ils n'en ont pas moins la gloire d'avoir ouvert et exploité les premiers la mine si riche et si reconde des tresors de l'antiquité.

DACIER (Box Joseph), secretaire de l'académie des inscriptions, officier de la légion d'honneur, conservateur des manuscrits de la bibliothèque du roi , ancien membre du tribunat . éleve de M. de Foncemagne, recu à l'academie des belles-lettres, en 1772, choisi par cette compagnie pour secretaire perpetuel, en remplit les fouctions jusqu'à la dissolution des academies en 1795, les reprit en 1795, après l'organisation de l'institut, et les conserva jusqu'a sa mort arrivée à Paris le 4 fevrier 1555, dans la 916 année de son âge. On a de lui une tra duction des histoires d'Elien; une de la Caropedie, 1777, 3 vol.in-12; de nonbreux Eloges des académiciens, remarquables par la précision , l'exactitude et l'élégance du style; le Recueil des travoux de l'académie, 10 vol. iu-4°, plusieurs vol. des Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi . 2 vol. des Mémoires de la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'iostitut , le texte de l'Iconographie uncienne de Visconti, etc. Il avait preparé une édition de Froissard , dout les matériaux, transmis par lui à M. Buchon, ont servi de base à l'édition publiée par ce dernier.

vons . les Saxons . les Gascons et les Bretons : mais il ternit l'éclat de ses victoires par sa cruauté et par sa passion démesuree pour les femmes. Il a publié les lois des Francs, avec des corrections et des augmentations, et a fondé Saint Denis, où il fut enterré eu 638. Le second, fils de Sigebert II. devait monter sur le trône de sou pere, mais Grimoald, maire du palais le fit tondre et renfermer dans un monastère , et donna le sceptre 🕻 son propre fils Childebert, Il fut assassiné en 679. Le troisième, fils et successeur de Childehert III en 711, mourut le 17 janvier 715. Il fut au nombre des rois fainéans : Pépin , maire du palais, gouvernait tout le rovaume.

DALAIAS. Il tenta vainement de détourner Joachim, roi de Juda, de faire brûler le livre du prophéte Jé-

DALAYRAC ( NICOLAS ), compositeur célèbre, de l'institut et de la légion d'honneur, ne en 1753, mort le 27 novembre 1809, a donné à l'Opera-Comique une fonle d'ouvrages dans lesquels on remarque une musique agréable, vive et toujours chantante: de ce nombre sont principalement : Maison à vendre , les Petits Savoyards, Adolphe et Clara et Gulistan.

DALBERT ( CHARLES - THEODORS-ANTOINE MANIE, barou de 1, prince primat, grand-duc de Franciort, etc., ne le 8 février 1744 à Herosheim près Worms, d'une des plus anciennes familles d'Allemagne, fut successivement chanoine capitulaire de Mayence, de Worms et de Wurtzbourg, gouverneur civil de la principauté d'Erfurt, président de l'académie des sciences de cette ville, evaque de Constance, et mournt à Ratisbonge le 10 février 1817. Comme tous les princes allemands du deuxième ordre, le baron de Dalberg s'était éloigne de la maison d'Autriche, et rapproché de la France; Ratisbonne, le siège de son gouvernement, fut enrichie de divers établissemens utiles au perfectionnement des DAGOBERT I, Il et III. Le pre- sciences et des arts : comme évêque , mier, tils de Clotaire II, et ne vers le prince archi chancelier se regla voir spirituel du pouvoir temporel, il fut du nombre des diplomates qui Il établit à Aschallenbourg unegalerie de tableaux, une bibliothèque pu-rand à Vienne, et lui fort utile blique, une université et un théâtre, dans ses négociations avec les princes de Francfort, et y construisit des ambassadeur de France à la cour de quais de grandes places et de nou. Turiu, en 1816 il obțint de jouir des velles rues, A Wetzlar, il fonda une lettres de naturalisation, A l'exemple école de droit, et les fabriques de Ha- de son père et de son oncle , il sut nau recurent de lui d'utiles encoura-reunir aux affaires les jouissances gemens. Protecteur éclaire des geas qu'offre la société, embellies par les de lettres et des savans, qui furent arts et par un gout épuré. Il est mort souvent l'objet de ses libéralités, illà Paris, le 57 avril 1833. prit lui-même place parmi cux par un grand nombre d'ouvrages remarquables par des idées ingénieuses, neuves. hardies et par une vraie philantropie. Associé-étranger de la traisième classe de l'Iostitut, il assista à quelquea seances, et donna lieu d'admirer ses connaissances et son affabilité.

DALBERG (EMERIC JOSEPH, duc de ), neveu du pair de France précédent, ministre d'État, grand-cordon de la légion-d'honneur, ne à Mayence le 3 mai 1773, acheva ses études à l'université de Gaettingue, se rendit auprès de son oncle, alors coadjuteur de l'électorat de Mayence, pour se former aux affaires, et de là à Vienne, où devait commencer sa carrière politique. Le parti que prit son oncle dans les affaires du temps puisit à son avancement. Consciller de collége à Manheim, il s'y occupa de finances et acquit de grandes lumières dans cette partie. A la mort de son pere, deveou proprietaire français, et ministre de Bade près du gouvernemeut français, il se concilia l'amitie du prince de Talleyraud; ministre des finances de Bade , il établit dans le Grand Duche une caisse d'amortissement qui jouit d'un crédit toujours croissant ; après le traité de Vienne il reprit ses fonctions diplomatiques auprès de Napoléon, devint citoyen français, fut cree duc, et entra en conseil d'état. Depuis il fit cause commune avec le prince de Talleyrand ,

d'après le principe qui separe le pou-l 1814. Vers la fin de la même aunée. aggrandit les établissemens sanitaires d'Allemagne. Après la restauration .

DALEMILE, le père de la poésie behémienne, est l'un des plus anciens auteurs qui ont ecrit sur l'histoire de Bohême, Il vivait en 1308,

DALESME ( ANORÉ ) , physicien français, mort en 1727. On lui doit plusieurs inventions utiles; mais la decouverte qui lui fait le plus d'honneur est celle du poèle ou fourneau qui a conserve son nom , dans lequel la fumée est forcée de descendre dans le brasier, et s'y convertit en flamme; idée ingénieuse qui a fait naître la belle invention du thermalampe, Il n'est plus en usage que chez les ouvriers.

DALESME ( LE BARON JEAN-BAP-TISTE ) . lieutenant-général, grand oflicier de la légion d'honneur, commandant de l'Hotel des Invalides, ne à Limoges le 23 juin 1763, entré au service des le commencement de la première revolution, parvint rapide. ment au grade de général de brigade. le 11 septembre 1703, et lit avec joute distinction les campagnes de cette epoque. Gouverneur de l'île d'Elbe au mois d'avril 1815, il rendit cette place aux allies, resta sans emploi à la seconde restauration, entra en activité après la révolution de 1830, et mourut à Paris, le 14 avril 1832, une des premières victimes du cholera.

DALIBARD (THOMAS-FRANÇOIS). botaniste français qui vivait à Paris vers le milieu du dix-huitième siècle, a publié une flore des environs de ne prit plus, du moins en apparence, cette capitale. Il est le premier auteur aucune part aux affaires publiques; de botanique en Frauce qui adoptât et fut commé l'un des cing membres les principes et la manière de décrire du gouvernement provisoire en avril de Linnée. Il acqueillit aussi et propagea la découverte de Franklin sur sa tête une épée nue qui ne tenais l'electricité et les paratonnerres ; le qu'à un til. Damoclès, effrave du danpremier il en éleva un sur une cabane ger, changea alors d'opinion, et pria qu'il avait fait construire près de Marly-la-Ville, et s'v tint avec courage pendant un orage.

DALILA, de la vallée de Sorce. Samson, épris des charmes de cette courtisane. lui avant confié le secret de sa force extraordinaire, elle le li-

vra aux Philistins.

DAMAGETE , roi d'Yalysus dans l'ile de Rhodes, étant venu consulter l'oracle de Delphes sur le choix d'une épouse, en recut l'ordre de prendre pour femme la fille du plus vaillant des Grees, Il crut que cette réponse designait Aristomene, qui venait de se signaler contre les Lacedemoniens par une longue défeuse dans la Messenie, et il epousa sa fille vers l'an 695 avant J. C. De ce mariage deseendait Diagoras.

DAMACIUS, l'un des derniers philosophes éclectiques, ué a Damas en Syrie , vivait du temps de l'empe-

reur Justinien.

DAMIENS ( ROBERT-FRANÇOIS ) . régicide, ne à Tieulloy près d'Arras. Dans sa jeunesse on ne l'appelait que Robert-le Diable, Il frappa Louis XV d'un coup de couteau dans le côté droit, le 5 janvier 1797. Ce monstre fut écartele en place de Greve le 28 mars de la même année. Sou proces a été recueilli en 4 vol. in-12.

DAMILAVILLE, premier commis au bureau des vingtièmes. Il avait le droit de contresigner toutes les lettres qui sortaient de son bureau, et il s'en servait pour Gire passer les paquets de ses amis francs de port d'un bout du rovaume à l'autre. Ce privilege le cette manière les lettres de Thinjot et Phidias. d'autres correspondans de cet homme célébre. Il le devint lui même. Il a le premier de Bala, servante de Rapublié des ouvrages d'impieté; il mon-chel. Il mourut agé de cent-vingt-sept nut en buvaut du vin de Champagne, ans. le 13 decembre 1768, à l'âge de quarante sept ans.

Denvs de lui permettre de retourner à son obscurité, qui le mettait à convert des coups de la fortune.

DAMOCRITE, sculpieur gree, de Sievone, florissait 400 ans avant J. C. Pline le cite comme avant surtout excellé à sculpter des statues de philo-

sophes.

DAMON et PHINTIAS . philosophes pythagoriciens, vivaient à Syracuse sous le règne de Denvs le jeune. Des courtisans avant suborné des témoins qui déclarèrent que Phintias avait conspire contre Denys, celui ci le condamna à mort. Alors Phintias demanda le reste de la journée pour mettre ordre à ses affaires, et offrit Damon pour sa caution. Ce dernier se mit a la place de son ami , sous la puissance du tyran, en répondant de son retour. Phintias revint au jour et à l'heure indiques. Denys, touché de la fidelité de ces deux amis. pardonua à Phintias, et les pria l'un et l'autre de lui accorder leur amitié.

DAMON, musicien celebre, enseigna la musique à Périeles et à Soerate, qui en fait l'eloge dans plusicurs des dialogues de Platon.

DAMOPHILÜS ou DEMOPHI-LUS, peintre et modeleur, décora, avee Gorgasus, l'ancien temple de Ceres, qu'on voyait à Rome, aupres du grand cirque. Il y eut uo autre Damophilus, qui fut un des maîtres de Zeuxis.

DAMOPHON, sculpteur gree, ue dans la Messénie, fut le seul statuaire habile que produisit ce pays. Sa grande reputation le fit choisir pour mit en relation particulière avec restaurer la fameuse statue de Jupi-Voltaire, à qui il faisait parvenir de ter olympien. Il était postérieur à

DAN, cinquième tils de Jacob . et

DAN, surnommé Mykillati ou le Magnifique, premier roi de tous les DAMOCLES, flatteur de Denys-le-létats Danois, régnait vers la fiu du Tyran , lui vantait le bonheur dont il troisième siècle. Il confédera les trois jonissait : celui ei l'invita à un grand peuples de la Scanie , des îles et du testin , et fit suspendre au dessus de Intland, par un serment solennel ; il doung au royaume mil le nom de nise, avec le partage des richesses Danemarck . c'est-à dire le territoire immenses que produisit le pillage de de Dan.

DANCHET (ANTOINE), de l'academie française et de celle des inscriptions, neà Rion le 7 septembre 1671, mort à Paris le 21 fevrier 1748. Sa versification est assez douer, mais faible. Ou a de lui des tragédies et des opèras : ees derniers ont eu du suecès, surtout celui d'Iléliane, mis par La Harpe au-dessus de tous ceux de Campistion , de Duche et de Fontenelle.

DANCOURT ( FLORENT-CARTON ), auteur comique, ne à Fontainebleau le 1 novembre 1661, mort le 6 décembre 1726. Le Chevalier à la mode, les Bourgeoises de qualité, les Trois cousines, le Galant jardinier, et quelques autres pièces de cet auteur fecond, sont remolies de gaîté, et ne sont pas indignes d'être representées nième apres les chefs-d'œuvre de Molière. Le dialogue de Dancourt est très-vif et très-enjoué, mais souvent il s'écarte de l'objet de le scène nour montrer de l'esprit et courir après un con mot ; c'est pécher contre le natuel, dont la comédie ne saurait trop e rapprocher. Il a peint les femmes l'intrigue et les chevaliers d'indusrie tels qu'on les voyait dans la soiété. Aucun auteur dramatique n'a u peindre plus fidelement le mélange le malice et de naiveté qui caractéise la plupart des paysans; ses ourages dans ce genre sont en grand ombre, ce qui a fait dire qu'il était lus souvent an village qu'à la ville, t plus souvent au moulin qu'au vilige; il peut être regardé comme le eniers de la comedie. Cet auteur, avime dans sa prose, n'est plus le tême lorsqu'il éerit eu vers ; il avait immence par être avocat, et quitta barreau par amour pour une coédienne qu'il épousa, et dout le tant égalait la beauté.

DANDOLO (HENRI), le plus célèe des doges qui out porté ce nom, la conitale grecque, dout firent partie les quatre chevaux de bronze qu'on a vus sur la place du Carronzel à Paris. Dandolo mourut en 1205 fort regrette de ses concitovens.

DANGEAU ( PHILIPPE DE COUR-CILLON, marquis de ), ne le 21 sentembre 1638, mort le 9 septembre 1720. Il fut membre de l'académie française : il est surtout connu par des Mémoires ou lournal de la cour de Louis XIF , 18 vol, in-fol, manuscrite, dont madame de Genlis a publié de nos jours un extrait en 4 vol. in-8. Dangeau ( l'al-bé ), son frere , de l'academie française, a public des methodes pour apprendre l'histoire, la geographie, etc., qui sont assez rares.

DANGEVILLE ( MARIE - ANNE -Borny), célébre actrice, et la meilleure qui ait paru sur la scène francaise dans l'emploi des soubrettes. Dorat l'a chantee dans son poëme de la Déclamation. Nee à Paris le 26 decembre 1714, elle mourut en mars 1796.

DANIEL, de la tribu de Juda et du sang royal de David. A vant été conduit en captivite à Babylone après la prise de Jerusalem, l'an du moude 3598, il fut mis au nombre des jennes gens destinés an service de Nabuchodonosor, et elevé à la cour de ce prince. A l'age de douze ans, il fit reconnaître l'innocence de Suzanne et confondit l'ioncosture des deux vieillards. Nabuchodonosor le nomma chef des mages et gouverneur de la proviuce de Babylone; mais quelque temps après, ayant refuse d'adorer la statue d'or qu'ou avait erigée à ce prince, il fut jete avec ses compagnons dans une fournaise ardente, d'où, suivant la Bible, ils furent retirés sains et sauls. Balthasar avant succedé à Nabuchodonosor, se fit expliquer

par Daniel le sens des paroles qu'une main invisible avait tracées dans la salle du festin. Après la moit de Balvers le commencement du 11e sie- thasac , Darius le Mede nomma Dae, prit, à l'age de 84 aus, quoiqu'a- niel son premier ministre. Condamné ugle, une part active à la conquête à la fosse aux lions pour s'être opposé Constantinople, en obtint de grands ace qu'on rendit les bonneurs divins antages pour la republique de Ve. a Darius , il fut conserve miraculeu. sement, selon la Bible, et ses accusateurs punis. Jete une seconde fois à Arcis-sur-Aube le 8 octobre 175a. dans la même fosse, un second miracle le sanva. Il mourut âgé de quatrevingt-huit aos, vers la fin du règne de

Cyrus.

DANIEL (GARRIEL), jesnite, ne à Reuen en 1649, mort le 23 juin 1728. Louis XIV lui accorda une pension de 2000 livres avec le titre d'historiographe de France. Sa vie fut laborieuse et marquee par un grand classe ou d'opinions, ont recu de lui nombre d'écrits, qu'on peut diviser en trois classes: philosophiques, théolo- de sauver la reine. giques et bistoriques. Son Histoire de France a souffert de la révolution qui s'est faite dans le genre historique , où l'on veut moins de détails et plus de philosophie. Il y a negligé ce qui mérite principalement d'etre connu , les puis de l'Institut , directeur de la malois, les usages, les mours de chaque nusacture de Sevres et membre du siècle, et surtout les progrès de l'es- sénat conservateur, a, dans ses longs prit humain. Sa narration a de la méthode et de la clasté, mais le style est faible et diffus. Le plus grand defaut de cette bistoire, c'est que son auteur était maîtrise, nou-seulement par ses preinges particuliers, mais par ceux de la société dont il était membre. On reconnaît trop le jésuite à l'esprit de partialité qui se fait sen- liade, qualifie d'homme très-riche et et même avant cette époque. Dans sa vie privée lui-même était un homme de parti, et il appuya de ses intrigues Grecs et des Troyens. celles du P. Letellier. Il entreprit de il se brisa. Il s'etait fait plus de reputation par son Forage du monde de Descartes, qui fut traduit en plusieurs langues.

DANTE ALLICHIERI, poète florentin qu'il suffit de nommer pour rappeler un génie puissant et createur, un caractère noble et passionné, une grande infortune, et une grande renommée. Né à Florence an mois de mai 1265, il mourut le 14 septembre 1321. Sa Divina Commedia, ou poeme de l'enfer, du purgatoire et du paradis, a rendn son nom immortel. On en a fait plusieura traductions; celle de M. Artaud est surtout fort estimée.

DANTON ( GEORGES-JACQUES ), ué Ce faronche député de la Convention avait l'habitude de dire : « La nature m'a douné la figure âpre de la liberté.» lleut ju ajonter, et de la cruauté, car ce fut lui qui provoqua l'établissement du tribunal révolutionnaire; ce tribunal le condamna à mort le 5 avril 1794. On doit rappeler one plusieurs personnes, sans distinction de d'importans services, et qu'il tenta

DARCET (JEAN), médecin et chimiste distingué, né en 1725, à Douazit en Gnienne, mort le 13 fevrier 1801, professeur du collège de France , de l'académie des seicoces et detravaux chimiques, cherche surtout des déconvertes d'une application utile anx arts. On doit à ses savantes recherches le perfectionnement, et, l'on peut dire, la création de la por-

celaine en France.

DARES, de Phrygie, sacrificateur de Vulcain, qu'Homère, dans l'Itir dans les règnes orageux de Fran- d'une sagesse consommée. Il fut, dit cois II, de Charles IX, d'Henri III, Isidore de Séville, le premier historien chez les Gentils, qui écrivit sur des feuilles de palmier l'histoire des

DARIUS, fils d'Hystapes. Il consrépondre aux Lettres provinciales ; pira contre le faux Smerdis, usurpamais ce fut un écueil contre lequel tenr du trone de Perse , et fut mis à sa place l'an 552 avant J .- C., par la ruse de son écuyer. Il prit Babylone, fit rebâtir le temple de Jerusalem, et renvoya les Juis dans leur pays. Son armée fut défaite à Maratbon. Il se proposait de marcher en personne contre les Grecs, lorsqu'il mourul l'an 485 avant J.-C. C'était un prince ambitieux et conquérant, mais son goût pour le faste l'amollit et perdit son pays. La nation la plus intrépide se vit en peu de temps la plus effemi née et la plus faible, c'est l Assuérusous lequel arriva l'histoire d'Esther: DARIUS II, surnomme Nothus,

s'empara du trône après le meurtre de Xerces, et mourut après un regne. Christ.

nier roi de Perse ; après avoir perdu plusiones batailles contre Alexandre, il fut tué par Bessus, l'un de ses satrapes . 331 ans avant J .- C. En lui finit l'empire de Perse , 230 aus après que len vers, etc., et mouruten 1810. Cyrus en eut jeté les premiers fondemens.

DARNLEY ( HENRI STUART, lord ), epouz de Marie Stuart, reine d'Ecosse, ne en 1541, mort le o fevrier 1567. Il tint envers elle une conduite odieuse, et paya ses bienfaits par la plus noire ingratitude.

DARQUIER (Arcustin), né à Toulouse le 33 novembre 1718, mort le 18 janvier 180s. Cet astroponie a publie un ouvrage avant pour titre : à la portée de tout le monde, in-16, Paris 1771. Lalande en fait un grand

cloge.

DARU (PIERRE - ANTOINE - NOEL-Barno, comte), ne en 1767 à Montpellier; de l'académie française, mort le 5 septembre 1829. Personne plus que lui n'a proute que l'esprit des belles lettres n'est pas incompatible avec l'esprit des affaires : grand administrateur, il a publié une traduction en vers d'Ilorace, qui a obtenu beaucoup de surcès, et des poésies légéres fort agreables , entre autres Epitre à mon sans-culotte, et le Roi malade ou la chemise de l'homme heureux. Il D'a pas moins de réputation comme historien , et son Histoire de Veniso , 7 volumes in-S, est fort estimée : elle a eu plusieurs éditions.

DARWIN (Enasue), médecin et poète anglais, ne le 12 décembre 1731, mort le 18 avril 1802. On a de lui plusieurs poëmes, entre autres le Jardin botanique divisé en deux parties : l'Economie de la végétution, les Amours des plantes; la deruière a été traduite en français par Deleuze,

1799, in-12.

MA, princesse), fille du comte Vo- rendit le gouvernement de Vincennes, rontsof, née en 1744, célèbre par la mais il n'en jouit pas longtemps, et part qu'elle prit à la révolution qui mourut du cholera le 17 août 1832, mit Catherine II sur le trone des lagé seulement de 55 ans. czars, dut à cet événement la con- DAUN ( Léopold - Joseph Manie,

de dix-neuf aus, l'an 405 avant Jesus-Ifiance de sa souveraine, et a son goût pour les seiences et les lettres. la DARIUS III ou CODOMAN, der- direction de l'academie des sciences eu 1782 . la présidence de l'académie Russe en 1723, contribua à la publication du dictionnaire de l'academie. publia plusieurs ecrits en prose et

DATILAME, un des généraux d'Artaxerces Ochus, vainquit les ennemis de ce prince, mais, desservi par les courtisans, fit revolter la Cappadoce, battit le satrape Artabase, envoye contre lui, et fut tue peu de tenips après par le fils de ce même satrane. l'an 561 avant J.-C.

DATHAN, file d'Eliab, Il prit le narti de Core et Abiron cuntre Moise. et fut englouti dans la terre avec eux.

DATI, nom d'une famille de Flo-Uranographie au Contemplation du ciel rence, qui a sourui plusieurs savans distingues, entre autres Dati (Charles), qui eut pour maitre en physique Torricelli, et en géométrie Galilee. Il mourut en 1676, et fut pensionné par Louis XIV

DAUBENTON ( JEAN-LOUIS - MA-RIE), de l'institut, démonstrateur d'bistoire naturelle au Jardin des plantes, ne le 29 mai 1716, mort le 1es janvier 1799. Il suffit de dire pour faire son eloge, qu'il fut le collaborateur de Buillon, et se chargea d'ecrire l'anatomie des animaux, dont le Pline français peignait les mœurs et les habitudes. Il s'occupa aussi avec le plus brillant succès de la mineralogie et de

la physique végétale. DAUMESNIL ( LB BARON ), dit la Jambe-de-Bois, lieutenaut general officier de la légion-d'honneur, ne à Perigueux le 14 juillet 1777, servit d'abord comme simple soldat, fit les campagnes d'Egypte, d'Italie, d'Espagne et d'Autriche, et dut tous ses grades à son courage : gouverneur du château de Vincennes en 1814 et en 1816, il résista avec une heroique fermete aux alliés, qui, desespérant de le vaincre, tentérent vainement de le DASCHOWA (CATHERINE-ROMANEY- corrompre. La revolution de 1850 lui

mort le 5 février 1766. Il servit l'im- fut puni de ce mouvement de vanité peratrice Marie-Thérèse avec zèle et par un fléau qui désola son royaume, avec gloire. Ce maréchal doit être regardé comme un des premiers géné- dans l'espace de 3 jours. Ayant désiraux de son siècle. Il fut deux fois vainqueur du grand Fréderic, et soutint

contre lui une lutte longue et difficile. DAVID, fils de Jessé, de la tribu de tième aunée de son règne. Juda, ne à Bethleem, l'an du monde 2010, mort l'an 2000. Il avait environ celebre, ne à Paris, en 1725, acheva quinze aos, et gardait les tronpeaux de l'œuvre commencée par son maître son père, lorsque Samuel le proclama roi d'Israel. Saul ayant promisla maiu de l'ainée de ses tilles au vainqueur de caractériser la peinture, embrassa les Goliath, David, qui était venu au principes de la révolution avec un encamp pour voir ses treres, s'avança, thousiasme qui l'égara plus d'une fois. erme d'une fronde et d'un baton, pour Il offrit en 1791 à l'assemblée natiocombattre le Philistin. Une pierre nale son beau dessin du serment de qu'il lança à son ennemi l'ayant ren-jeu de paulme. Oublions le démagogue versé, il lui coupa la tête et la portà juseusé, l'admirateur de Robespierre au roi, en reclamant la récompense et le panégyriste de Marat, pour ne promise. Ce prince parjure lui offrit voir que le grand artiste, l'anteur du sa plus jenne tille, en exigeant toute- serment des Horaces, de Léonidas, le fois que David lui apportatencore ceut maître des Girodet, des Gerard, des tètes de Philistins. Les éloges que ce Groset des Guérin, etc. Comprisdaos nouveau trioophe lui valut firent nai-tre la jalonsie dans le cour de Saül, vid est mort à Bruxelles en décembre Pour fuir sa persécution, David se 1825. Il a paru en 1826 une vie de retira à la cour d'Achis, roi de Geth, David par Il. A. T. in-8. uui lui donna la ville de Siceleg. Les et celles de toute sa troupe après avoir ravage et brulé la ville . David ; oursuivit ces barbares et leur enleva leur butin. Saul, qui cherchait toujours à le faire perir , s'étant trouvé deux fois en son pouvoir, il se contenta de lui faire savoir qu'il avait ete maitre de sa vie. Après la mort de Saul, la couronne passa à David , qui fut sacré de nouveau à Hebron. De son côté, Abper, général des armices de Saul, proclama Isboseth , lils de ce prince : mais peu de temps après il se declara en faveur de David, qui des lors regna sur tout Israël. Ce prince, épris des charmes de Betheabée, qu'il avait | aperque au bain, tit exposer Uric, son époux, dans les endroits les plus périlleux de l'armée, où ce brave officier trouva la mort. Le prophète Nathan vinttrouver leroi pour lui repro-

comte de ), né à Vienne en 1705, faire le dénombrement de ses sujets, et fit périr soixante-dix mille hommes gné Salomon pour son successeur, au préjudice d'Adonias, son fils aîné, il mourut bientôt après dans la quaran-

DAVID ( Jacous Louis ) , peintre Vien, en ramenant l'école française à la grandeur calme et noble qui doit

DAVILA (HENRI-CATHERINE), né le Amalecites ayant emmené ses femmes | 50 octobre 1576 au Sacco, village dans le territoire de Padone, d'une illustre famille ; amené en France par son pere à l'âge de 7 ans, se distingua, pendant la guerre civile, dans plusieurs rencontres, retourna à Padouc après la mort de ses protecteurs Catheriue de Medicis et Ilenri, dont la reconnaissance de son père lui avait donné les noms; après diverses aventures, s'établit à Venise où il s'occupa de sou grand ouvrage pour lequel il avait rapporte de France un grand nombre de matériaux, le fit enfin paraître en quinze livres , sous ce titre : Historia delle guerra civili di Francia, 1630, in-4°, et mourut assassiné près de Vérone en 1631. La meilleure édition est celle qui fait partie de la collection des classiques italiens, Milan, 1807, 6 v. in-8'. Cette histoire, malgre quelques défauts graves, a mérité, cher son crime et lui en prédire le par les qualités éminentes qui la dischâtiment. Il suivit de pres les mena- tinguent, l'estime des bons juges, qu'a ces du prophète : car David avant fait confirmée le suffrage de la postérité. à Annoux, département de l'Yonne, déploya un courage brillant aux armées du Nord et du Rhin , en 1793, 94 et 95; contribua au succes de la journée d'Aboukir, se distingua à léna, à Eylau, à Heilsberg, à Friedland, et surtout à la bataille d'Eckmülh, qui lui mérita le titre de prince d'Eckmülh. Son nom se rattache à presque toutes les victoires qui suivirent ces campagnes. Il mourut à Paris en juin 1823.

DEBORA, femme de Lapidoth, prophétesse. Elle engagea Barac, fils d'Abinoem, à marcher contre Sizara, général des armées de Jabin, et l'accompagna daus sou expédition, l'an

du monde \$719. DAVY (HEMPHREY), célèbre chimiste anglais, ne à Pezance (Cornonailles), entra à 17 ans, en 1795, comme élère, chez un chirurgien apothicaire de sa ville natale ; et, dans cet humble apprentissage, s'occupait déjà de recherches qui annoncaient la direction nu'il devait suivre. Nonme professeur de chimie à l'institution royale, il ouvrit son cours en 1802, et s'y fit une telle réputation que deux ans après il fut admis dans la societé royale de Londres, dont il devait plus tard être le président. Grâce bon. Après le deuxième retour des aux facilités que lui donnait cette po- Bourbons, le 13 décembre 1816, il sition, il fit ces sublimes découvertes fut enferme à l'abbave, et puis mis a qui ont attaché à son nom une gloire la retraite; la révolution de juillet le immortelle, et en tête desquelles qui remit en activité; mais, frappé d'apopeut placer le developpement des lois plexie, il mourut à Paris le 11 sepde l'électricité voltaique. C'est à cette | tembre 1932. occasion que, malgré la guerre acharuée qui divisait les deux nations, l'ins- TRAJANIUS - DECIUS ), empereur rotitut de France décerna spontanément main , né en Pannonie. Envoye par le prix fondé par Napoleon pour les l'empereur Philippe pour anaiser une découvertes importantes qui seraient révolte de soldats dans la Mosie, il se faites dans l'électricité et le galva- fit proclamer par les rebelles, et marnisme. Les limites de cet abrégé ne cha contre son souverain. Il se signala nous permettent pas d'entrer dans le contre les Perses et les Goths, et pedétail de ses travaux sur la décompo- rit dans un marais où il s'était engage sition des alcalis, des terres; nous avec toute son armee, l'an 251 de nous bornerous à citer la lampe de J.-C. sûrete, aujourd'hui generalement adoptée, qui met la vie des mineurs elevé par son mérite au rang supreme à l'abri des malheurs pruduits par l'ex-plosion de l'air inflammable. Son ou-conder son courage. Duras lui ceda le vrage le plus curieux, celui où il s'est gouvernement, parce qu'il l'en croyait

DAVOUST (Louis-Nicolas), ma plu a deposer l'essence de ses opinions rechal de France, né le 10 mai 1770 philosophiques, est son livre des consetations, composé de six dialognes, dont les interlocuteurs, pris dans des positions sociales différentes, se livrent aux considérations les plus elevees sur les points les plus importans de la philosophie; et l'on ne peut qu'admirer cette intelligence si forte et si active. qui jetait encore d'aussi vifs rayons au milieu des angoisses de ses derniers moorens.

DEBUCOURT, peintre et graveur distingué, né à Paris en 1755, est mort à Belleville, près de Paris, le 30 septembre 1832 : cleve de Vieu et de David, c'est surtuut comme graveur qu'il a fait sa réputation , il a , le premier, employé avec un grand succes la gravure dite à l'aqua tinta.

DECAEN ( LE CONTE CHARLES-MI)

THIEU-ISIDORE), lieutenant-général, grand-croix de la legion d'honneur. ne en 1769 à Creilly près de Caen, en tré au service comme volontaire, le 27 juillet 1787, dut les plus hautes distinctions et les grades les plus elerés à ses talens administratifs, et à la brillante valeur qu'il déploya dans les combats; capitaine-général des établissemens français dans l'Inde, en 1802, il fut force de remettre aux Anglais les iles de France et de Bour-

DECE ( Chercs-Messits-Quality-

DECEBALE, roi des Daces, fut

de modestie et de grandeur. Il lutta lui par le senat romain, en punition long-temps avec succès contre les Ro- de son odieux forfait. mains; et parviot, sous le règne de Domitien, à imposer aux maîtres du cais, mérite une place dans l'histoire monde un tribut dont Trajan seul sut pour avoir procuré à nos colonies une les affranchir. Vaincu par lui, Décé-branche de revenus considérable. bale se donna la mort l'an 105 de notre Nommé en 1723 lieutenant du roi à la ere. Sa tete fut portée à Rome. La Martinique, il emporta avec lui un guerre des Daces est une des plus im-portantes qu'aient soutennes les Ro-traversée avec sa ration d'eau, parmains. La colonne trajane atteste en- viut à le multiplier, et distribua genécore aujourd'hui la gloire et les succes reusement les plants qu'il avait obtede Trajan dans la Dace , maintenant nue. Ou ignore la date de la naissance Transylvanie.

vint s'établir dans les Gaules pour les un monument. défendre coutre les incursions des

teangla.

DECIUS-MUS ( Prelits ), sauva l'armée romaine entouree par les Samnites, et recut la couronne civi- d'Alembert, Montesquieu, etc., puque. Il lutensuite nomme consul , et blice de nos jours. Elle fut quarante ent pour collegue le fameux Manlius Torquatus. Voyant que l'aile gauche était privée de la vue, et Voltaire, de l'armée qu'il commandait contre frappé de la justesse de ses observales Latins, commençait à plier, il se jeta dans la mélec, et expira percé de coups. 358 ans avant J.-C. Son collegue lui fit faire de magnifiques fuconsul, pais censeur et proconsul. Il obtint de grands avantages contre les Samnites et surtout contre les Etrusques. Il se devoua comme son père, Etrusques , les Sammtes et les Gaulois réunis.

DECIUS JUBELLIUS, tribun des soldats romains, fut envoyé à Rhégium, colonie grecque, l'an de Rome 471, pour la défendre contre Pyrchus et les Carthaginois, et fit mettre à de leurs dépouilles. Chasse par ses propres soldats, il se refugia chez les Mesguerir d'une fluxion sur les yeux. Dix fortune l'ompée à son bord. aus après, il se tua lui-même pour DELILLE (Jacques), rélèbre

plus digne, exemple peut-être nuique Jéchapper au supplice prononce contre

DECLIEU ( on ) , militaire franet de la mort de cet estimable citoven. DECENCE ( Decentits Macnes ) , négligé pendant sa vie, auquel une tarfut fait cesar à Milan l'an 351, et divereconnaissance a propose d'elever

DEFFANT (MARIE DE VICTI CHAM-Germains: mais il fut vaincu et s'é- ROUD, marquise du ), née en 1697, morte le 24 septembre 1780 ; femme du dernier siècle, célèbre par sa correspondance avec Walpole , Voltaire , ans l'amie de Pout de Veyle, Elle tions et de ses jugemens, l'appelait l'aveugle clairvoyante. Elle fut aussi renomoiée pour ses bous mots.

DELAMBRE ( JEAN . BAPTISTE-JOnerailles. Son tils , nomme aussi Dé | sept ) , astronome , ne à Amiens le 19 cius-Mus ( Publius ), fut quatre fois septembe 1749, mort à Paris le 18 août 1822. (le secrétaire perpétuel, pour les mathématiques, de l'académie des sciences, est surtout célebre par son Histoire de l'astronomie an-296 aus avant J. C., et reudit par là cienne, du moyen age et moderne, et le courage aux Romains, qui rempor- par ses Tables astronomiques. Ses traterent une victoire complete sur les vaux immortels ont été dignement apprécies par MM. Charles Dupin, Cuvier et Arago. Son caractère privè n'est pas mojus honorable pour sa memoire, que celui qu'il déploya comme membre de l'institut, de l'université, et comme administrateur.

DEJOTARUS, tetrarque de Galamort tous les libégiens pour s'emparer tie, obtint le titre de roi de cette province et de la petite Arménie. Il avait embrassé le parti de Pompée contre séniens, où un aucien habitant de César, qui lui êta l'Armènie. Il as-Rhégium le rendit aveugle par ven-geance, et en lui promettaut de le fuit sur le même esquif qui recut l'in-

laissa en mourant une pension viagère poëmes qui avaient paru depuis un siècle celui qui avait créé dans la poésie française les richesses les plus uouvelles et les plus inconnues. Voltaire en fut si frappé, que, sans avoir aucun rapport avec Delille, il écrivit à l'académie pour l'engager à le receveir dans son sein. Il v fut admis en 1774. Peu d'années après il fit paraitre sun poème des Jardins, et ne répondit point aux critiques. Ami de M. de Choiseul Goussier, il le suivit dans son ambassade à Constantinople, et visita le rivage d'Athènes. C'est dans ce voyage qu'il commença son poëme de l'Imagination. De retour à expliquer Juvénal, Herace, et surc'est pour lui qu'on avait retrouvé le la plus complète. mot de dupeur d'oreilles, mais il o'a-

poète français, ne le 22 juin : 738 l'Etre supreme, Robespierre lui fit dedans les environs de Clerment en Au- mander un hymne qu'il refusa : sur vergne, baptisé dans cette ville et re- une demande réitérée, il composa un connu sur les fonts de bapteme par dithyrambe, dans lequel il peignait Anteine Montanier , avecat au parle l'effrayante immortalité du counable ment, qui peu de temps après lui et l'immortalité consolante de l'homme de bien : c'était envoyer aux tyrans de cent écus. Avec ce modique se leur condamnation. En 1794 Defille cours. Delille fut élevé à Paris au col- se retira à Saint-Diez, patrie de sa lège de Lisieux. Il fit de brillantes femme, et y acheva sa traduction de études; on lui offrit une place de pro- l'Encide, commencée depuis trente fesseur d'humanites au collège d'A-tans. Un an après il voyagea en Suisse. miens, et c'est là qu'il commenca sa et obtint le droit de bourgeoisie dans belle traduction des Georgiques. Il ob- l'île célèbre de Saint-Pierre ; il v tertint ensuite une place de professeur mina l'Homme des champs et le poëme au collège de la Marche à Paris, se sit des Trois règnes de la nature. Il se connaître en poésic par quelques odes rendit ensuite en Allemagne, où il et par une Epitre à M. Laurent, qui composa le poeme de la Pitie, et passa déjà présaggait le talent qu'il aurait uo à Londres, où il traduisit en vers le jour dans le genre descriptif. Il pu- Paradis perdu de Milton. En 1801 Deblia ses Géorgiques ; c'était de tous les lille revint à Paris et reutra au sein de l'académie. Il se prit pour modèle dans son poëme de la Conversation; personne n'avait dans le monde un esprit si facile, si brillant, une gaite si douce, si inaltérable. Personne ne parlait, ne racontait avec plus de charme et n'écoutait avec plus d'indulgence. Il travaillait à un poëme sur la Vieillesse, lorsque, frappe pour la cinquieme fois d'une attaque d'apoplexie, il expira le 1 mai 1813, à l'age de soivante-quinze ans. Aucun poète, ni dans l'antiquité ni parmi les modernes, n'a laisse un plus grand nombre de vers et de beaux vers ; personne mieux que lui n'a possede tous Paris, il reprit avec le même succès les secrets de la versilication. La trases fonctions de professeur de belles-duction des Géorgiques est restée sous lettres dans l'université, et de poésie un double rapport son premier aulatine au collège de France. Un audi- vrage. Il est du petit nombre des autoire nombreux venait l'entendre teurs qui ont également bien écrit en prose et en vers. Il est resté fidèle aux tout son cher Virgile. Ces poètes Bourbons, dont il avait chante la étaient expliqués lorsqu'il les avait lus; gloire et les malheurs. Ses ouvrages il y joignait ses vers : tous avaient dans ont eu des éditions nombreuses sous sa bouche un charme inexprimable; tous les formats; l'in-8 en 17 vol. est

DE L'ISLE (GUILLAUME), premier vait pas besoin de la séduction du dé-géographe du roi, de l'académie des bit pour assurer le succès de ses poë- sciences, né à Paris, le premier femes. Delille fut comble des bienfaits vrier 1675, formait, très jeune encore, de la cour sans les avoir sollicités ; la le hardi projet de réformer le système évolution les lui euleva, et il fit pour de la géographie, et de le reconstruire e consoler des vers charmans sur la en entier sur de nouvelles bases, et à auvreté. Lors de la fête bizarre de vingt-cinq ans, avait terminé cette difficile entreprise. Il publia successi-Idoivent tenir le premier rang. Apvement un grand nombre de cartes pelé à la cour par Henri II et Cathede geographie ancienne et moderne rine de Médicis, il sit élever d'après nour toutes les parties du moude et ses plans la tour de Valois à Saintpour diverses époques de l'histoire. Malgré les progrès immenses de cette science, depuis la mort de De l'Isle, arrivee le 5 jauvier 1726, ses cartes penvent encore être consultées, parce qu'il s'y trouve souvent des positions exactes , méconnues ou négligées par les géographes qui sont venus apres Ini.

DELISLE DE LA BREVETIÈRE ( Louis-Francois ), mort en 1756, C'est à lui qu'ou doit les premières comedies regulières qui furent représentées au Théatre-Italien en 1721, 1722, etc.: Arlequin sauvage, Timon le misanthrope ( lone par la Harpe ) , les Oies de Boccace . Arlequin au banquet

des sept sages, etc.

DELLA MARIA / DOMINIOURI , né à Marseille en 1778, mort en 1800. On lui doit la musique charmante du Prisoanier, de l'Opéra comique, de l'Oncle valet et du l'ieux chûteau. Ses chants sont faciles et naturels, son style élégant et pur, et ses accompagnemens légers, vifs et gracieux.

DELLARD (LE BARON JEAN-PIERRE), marechal de camp, commandeur de la legion d'honneur, né à Cahors en 1775, entre au service en 1725, commandait le département de l'Ain depuis plusieurs annees, et dans ee poste s'était fait generalement estimer , lorsqu'it mournt à Bourg , le 12 juillet 1832. Ce brave guerrier était couvert de blessures.

DELMACE ou DALMACE 'FIAvics-Julius-Delmatius), petit-fils de Constance Chlore, naquit dans les plus célèbres physiciens du 18º siècle, Gaules, L'orateur Exopere, qui l'eleva à Narbonne, en fit un prince ac- destiné au commerce, et suivit sa compli. Constantin, son oncle, le carrière eu se livraut à l'étude des nomma consul en 555, et deux ans mort de Constantin , l'avide Constance excita les troupes contre lui, et le fit massacrer.

DELORME / Publiserri . né à

Denis, et le palais des Tuileries ; e'est dans la construction de ce dernier éditice, qu'il déploya les richesses de son genie. Delorme a écrit sur la coupe des pierres; il a la gloire d'avoir travaille le premier sur cette matière, de l'avoir réduite en règle, d'avoir fravé une route inconnue aux anciens, et d'avoir surpassé tous ses contempurains dans la construction des voûtes; cette partie est celle où il a excellé. Il mourut en 1577. Il u'a pas neu contribué à établir en France le bon goût de l'architecture.

DELPECH (J. ), relebre chirurgien, chevalier de la légion d'houneur, correspondant de l'Institut, professeur de clinique chirurgicale à. la faculté de Montpellier , auteur de plusieurs ouvrages estimés, tomba, le 28 octobre 1832, sous les coups. d'un assassin qu'il avait, l'année précédente, guéri radicalement d'une maladie locale, et qui se tua aussitôt

d'un deuxième coup de feu.

DELPHIDIUS ( ATTIES - TIRO), fut professeur de rhétorique à Bordeaux, au quatrieme siècle, et obtint une grande réputation. Ausone a consacre le souvenir de ses talens dans une pièce de vers touchante. Il se livra à l'étude des lois, et plaida devant l'empereur Julien. Avenglé par son ambition, il entra dans la conjuration de Procope contre Valens; son père obtint sa grace de

l'empereur.

DE LUC ! JEAN ANORE ], un des ne à Genève en 1727, fut d'abord sciences jusqu'à l'âge de 46 ans ; le après il le declara cesar. Il gouverna dérangement de sa fortune l'ayant la Thrace et la Macédoine. Après la force à y renoncer, il passa en Angleterre, où il devint lecteur de la Reine, Après divers voyages sur le continent, il reviut dans ce pays, et mourut à Vindsor le 7 novembre Lyon vers le commencement du sei- 1817, agé de quans, professeur hozième siècle. Parmises ouvrages d'ar- noraire de géologie à Gættingue, corchitecture, ecux qu'il a faits à Lyon respondant de l'Institut, et membre de plusicurs découvertes importantes. J -t'..

DEMADES, célèbre demagogue athénien. Il fut fait prisonnier à la bataille de Cheronce. Son eloquence lui agait acquis un grand pouvoir sur l'esprit de l'hilippe, roi de Maredoine. Avant été acrusé de trabison, il fut mis à mort l'an sozavant J. C.

· DEMANNE . l'un des conservateurs des imprimés de la bibliothèque royale, chevalier de la legion d'honneur, membre de la sociéte asiatique. mort à Paris le 24 juillet 1852, avait publié d'importans ouvrages sur la statistique et sur la geographie ancienne

DEMARATE, de la seconde brinche des rois de Sparte . lits d'Ariston . succéda à son pere. Il commandait uoe partie de l'armée dans l'expedition que Cleomenes, roi de l'autre branche, entreprit pour se venger des Atheniens, Il fut depossede du trone, passa en Asie où il fut tressbien accueilli par Darins, qui lui donna des pessessions considérables. Il mourut dans la Perse.

DE MARNE (Jesz-Louis', peintre, né en 1744 à Bruvelles, vint de bonne heure étudier son art en France. Les compositions qui lui ont fait le plus d'honneur sont ses pointures d'auimaux : ortogenaire et membre de la légion d'honneur, il est mort aux Batignoles , pres Paris , le 23 mars 1820.

DEMETRIANUS ou DEXTRIA -NUS, architecte, contemporain d'Adrien , jouit sous ce prince d'une grande réputation et de beaucoup de faveur. C'est lui qui fit transporter, au moyen de vingt-quatre éléphans, au devant du Colisée, la statue de Neron, appriée le Colosse.

DEMETRIUS, surnomme Polyorcèles, ou le preneur de villes, fils d'Antigone, l'un des plus celebres généraux d'Alexandre. Il s'empara d'Athènes et en chassa Démetrius de Phalère, Après avoir perdu la fameuse bataille d'Ipsus, et avoir désole l'Asie pendant quelque temps, il fut vaincu par Séleucus, qui avait éponse sa ille, et qui le relegua dans la Chersoièse de Syrie, où il pourrut à sea be

de la societe royale de Londiers; il alsoins avec magnificence. Il mourut enrichi la geologie et la metrorologie d'un exces de Table, l'an a50 avant

> DÉMÉTRIUS I, II et III, mis de Syrie, Le premier, suttomme Soter, tils de Sèleueus, Philopator, fit marther ses troopes course les Juifs, nour faire Aleime grand prêtre, au prejudice de Judas Machabee, Certe exprdition fut beureuse: mai rile souleva contre lui tons les peuple, voisins, D perdit la vie dans nue bataille 120 ans avant J. C. Le second , dit Nicanor , fils du precèdent, retable sur le trône. de son pere par Ptolemie Philopator roi d'Egypte, se rendit adient a ses sujets par son orguerl , et for oblige de s'entuir à Tyr, où il fut tue par le gouverneur, l'an 126 avant J.-C. Pour recompenser les Tyriens de cemeurtre, on leur accorda de nivre se-Inn leurs lois particulieres. Le troi-Atme, surnoinme Eucerus, se iendit maître de Damas, 95 ans avant J.-C.: mais il fut pris par les l'arthes et mis en captivité,

DÉMÉTRÎLS de Phatère, philosophe péripateticien et disciple de Théophraste. Son eloquence et ses vertos lui meriterent la place d'ar chonte chez les Atheniens, Pendant dix ans qu'il gouverna cette ville, il l'embellit de magnifiques éddices et rendit ses concitovens heureus. Lem reconnaisance lui décerna des statues; mois son mérite excita l'envie. Ce peuple leger le condamna à mort et renversa ses statues. Il se intira chez Ptolémée Lagus, et ennuve de son exil et de la vie, il se donna la mort en se faisant mordre par un aspic. I'an 284 avant J. t., Tous see our trages sont perdus; la thetorique qu'on lui attribue est de Denis d'Ilalicarnas e.

DEMÉTRIUS, philosophe cynique du temps de Caligula, Vespasien, irrité de son insolence , le bannit. Senèque cependant a fait son cloge.

DEMETRIUS ( les faux 1, imposteurs qui, au commencement du dixseptième siècle, usurpérent le pouvoir en Russie , et tiernt naître dans ce pays des révolutions remarqua bles.

DEMEURÉE, ingénieur-mecana

cien mort à Brest, sur la fin de sep-trantage de l'accoutumer au bruit tembre 1852, dans la 83º aquee de sou âge. On lui doit la formation de l'atelier des boussoles dans le port de mettait de petits cailloux dans la bou-Brest.

DÉMOCEDE, medecin gree, etait de Crotone. Herodote en parle comme d'un praticien très célèbre. Fait prisonnier, il guérit Darius et deviut son médecin; il retourna dans sa panie où il épousa la lille du fameux athlete Milon.

DEMOCHARES, orateur et historien gree, neveu de Démosthènes. Ciceron parle d'une histoire de son temps qu'il avait écrite et dans laquelle il déchirait Démetrius de Pha-

DEMOCRITE, fameux philosophe, ne à Abdère , ville de la Thrace, 400 aus avant J. C. I: riait des folies du genre humain, et trouvait que rieu n'est plus comique que la vie. On l'emploie, disait-il, à chercher des biens imaginaires et à former des proiets qui demanderaient plusieurs vies. Qu'arrive til? C'est qu'elle échappe au moment où l'on comptait le plus sur sa duric. Il mourut à l'age de cent neuf ans, 562 ans avant J. C. Il ne nous reste aucun de ses ouvrages. Il est devenu le sujet de plusieurs comedies.

DEMONAX , philosophe gree , originaire de Creve . vivait sous Adrico et Marc-Aurèle, et sans embrasser aueune secte partienlière, mena la vie des Cyniques. Un lui attribue plusieurs mots henreux. Sur le point de mourir , il dit à ceux qui étaient présens : « Vous pouvez vous retirer,

» la farce est jouer. » DÉMOSTHÈNES, Athenien, le plus graud orateur de la Grèce , naquit l'an 381 avant J .- C. Il etait fils d'un forgeron. Il commença par étudier la philosophie sous Platon, et la quitta pour l'art oratoire. Deux obstacies qui paraissaient insurmontables s'opposèrent d'abord à ses sucdifficulté de prononcer très-remarons du bruit des flots, ce qui eut l'a- sit dans la poésie française.

confus des assemblées populaires : nour corriger l'autre defaut, il se che, L'art du geste , il l'apprit devaut un miroir. Ses succès dans l'art oratoire le lirent mettre à la tête du gouvernement; dans ce poste, il deconcerta tous les projets ambitieux de Philippe, roi de Macédoine, Antipater avant exige des Athéniens qu'on lui livrot tous les orateurs, il s'empoisonua l'an 522 avaut J.-C. Les Athéniens lui érigèrent une statue. La preilleure édition de ses harangues est celle de Francfort, 1604, in fulio, avec une traduction latine. Elles out eté traduites en français avec celles d'Eschine par l'abbé Auger, eu 6 volumes in 8.

DEMOUSTIER (CHARLES-ALBERT), né à Villers-Cotterets le 11 mars 1760, mort dans la même ville le 9 mars 1801. Sa famille remontait par son père au grand Raeine, et par sa mère à La Fontaine ; son talent ne repondit point à cette double origine ; il eut beaucoup d'esprit, et c'est tout; point de connaissances du monde dans ses comédies. Ses Lettres à Emilie eurent un succès prodigieux qui ne prouve pas en faveur du temps où il les publia. Son nom , comme celui de Marivaux, sert à désigner un genre d'esprit affecté et préjentieux. Sou onele, mort en 1803, fut chargé de la construction du pont de Louis XV. du pont des Arts de celui de l'ile Saint-Louis et du pont du Jardin des plantes. Il a imaginé un procédé nouveau pour le décintrement des ponts, et qui est toujours suivi maintenant avec succès.

DENHAM (sir Joux), ne à Dublin en 1615, mort en 1668, et enterre a Westminster. Son poëme iatitule la Colline de Cooper, publié en 1645, est le premier poi me descriptif qu'ait eu l'Angleterre, et l'un des plus estimes qu'il ait produits. Dencis; il avait la poitrine faible, et une ham est regardé comme un de ceux qui ont le plus contribué à perfecquable. Il vainquit le premier en de l'ionner la poésie anglaise, à laquelle clamant sur le bord de la mer, et il donna cette régularité qu'un demicherchant à se faire entendre au des- siècle auparavant Malherbe introdui-

DENISART ( JEAN-BAPRISTE ), Defteurs, II mournt d'une indigestion . en 1712, mortà Paris le 4 février après trente-buit aus de tyrannie, et 1765, procureur au châtelet de Paiis. On a de lui une Collection de décigions nouvelles et de notions relatives a la jurisprudence . 4 vol. in 4 . re-

queil justement estimé.

DENON ( DOMINIQUE VIVANT , BAnox), membre de l'Institut, etc. né en 1747 , à Chalons sur-Saone , mort à Paris le 25 avril 1825, D'abord page de la chambre du roi ( Louis XV ), puis secretaire d'ambassade, prolita de son sejour en ltalie en cette qualité , pour se perfectionoer dans l'art du dessin, prit part à l'expédition d'Egypte, en brava. malgre ses suixante ans , la fatigue et les dangers. De retour à Paris, le premier consul le chargea de l'administration des musées et de celle de la monnaie des médailles, emplois qu'il conserva jusqu'an 2º retour de Louis XVIII. On ne doit pas oublier le courage avec lequel il defendit alors, plus qu'octogénaire, contre la force brutale, le précieux dénôt qui lui était confié. C'est sous sa direction que fut elevée la colonne triomphale de la place Vendome, Son principal ouvrage est le voyage dans la haute et la basse Egypte pendant les campagnes du general Bonaparte, Paris, an X (1802) vol. grand in-fol., avec 141 planches; réimprime la même année dans les formats in 4° et in-12.

DENYS, l'un des juges de l'Aréopage, ce qui l'a fait surnommer l'areopagite. Il fut converti par saint Paul , devint le premier évêque d'Athènes, et finit sa vie par le martyre. On prétend qu'il fut brûlé à

Athènes l'an 95 de J .- C.

cuse. Le premier , nommé l'accien , tres grecs, remarquable par l'elegance devint general des Syracusains, et du style, offre avec la geographie de ensuite leur tyran, Il soutint presque Strabon des rapports qui donnent lieu toujours la guerre contre les Cartha. de croire que l'auteur est contempogiuois, mais avec des succès divers. rain d'Auguste. La meilleure edition Il avait la manie de faire des vers et est celle qu'on a imprimée à Oxford punissait ceux qui ne les trouvaient in-80, 1717. pas bons. Ses cruautes le rendirent odieux; il craignait sa ferome et ses bile mathematicien, ne en 1705, eufans; il fut le plus malheureux mortà Paris le a septembre 1768. Il

586 avant J.-C. Le second, surnomme le jeune, tils et successeur du precedent, fit venir Platon a sa cour: mais ce philosophe n'adoneit point le 15 ran : il fut plus cruel encore que son père et moins politique. Dion et ensuite Timoléon le chasserent de Syracuse. Il se retira a Corinthe, où il ouvrit une école.

DENYS, tyran d'Héraelée, epousala nièce de Darius et augmenta ses états. Il etait d'une grosseur prodigieuse et n'osait se montrer en pablic. Il mourut à cinquante cinq ans l'an 504 avant J. th. Ses sujets le regrettèrent, parce qu'il les avait trai-

tes avec douceur.

DENYS de Milet, l'un des plus apciens cerivains grees en prose , weait sous le règne de Darius. Diodore de Sicile s'est beaucoup servi de son Co-

cle mythique.

DENYS do Thrace, succommo Teeus , fut disciple d'Aristarque , et enseigna la grammaire à Rome du temps de Pompée.

DENYS d'Halicarnasse, historien gree, vint à Rome 30 ans avant J - t; Il y composa les Antiquités romaines en so livres, dont il ne nous reste que les onze premiers, qui vont jusqu'a l'an 512 de la fondation de Rome. On remarque en lui un discernement exact et une critique indiciouse. La meilleure édition de ses œuvres est celle d'Oxford, 2 vol iu-fol, en gree et en latin.

DENYS LE PÉRIÉGÈTE : ainsi nomme, parce qu'il est auteur d'un petit poeme intitule : ( Periegeses oikoumenos ) l'oyage autour du monde DENYS I et II , tyrans de Syra- habitable. Ce poi me en vers hexamie-

DEPARCIEUX ( ANTOINE ), des hommes; on sait comme il le est surtout connu par un Traite de prouva à Damoelès l'un de ses slat trigonometrie Havastaussi pour la me-

252

amique un véritable talent, et l'ap [ple à Louis XVII], et qu'il mourut pliona aux arts utiles. Il merita par quelques jours apres lui. Desault son zèle pour le bien public le nom! de citoven philosophe, que Voltaire teur de la chirurgie française ; genélui a donne en adoptant ses calculs reux, désintéressé, il avait le cœur dans l'Homme oux quarante écus, Son neveu, mort le 25 juin 1799, se distingua comme lui dans les sciences physiques et mathématiques.

DERJAVINE ( GABRILL-ROMANOverson), homme d'état et l'un des plus beaux génies de la nation Russe, ne a Casan le 3 juillet 1745, nommé secretaire d'état par Catherine II , conseiller privé par Paul ler et ministre de la justice par Alexandre , se retira en 1803, et mourut dans une de ses terres le 6 juillet 1810 ; écrivain lyrique, didactique et dramatique, il a excellé dans chacun de ces genres. Ses œuvres complètes ont eté impri mées à St. Petersbourg, 1810 et 1815.

DESAIX ( LOUIS - CHARLES - AN-TOINE 1, no le 17 août 1768, mort le 14 juin 1800 glorieusementa la bataille de Marengo. Il avait fait partie de l'expédition d'Egypte. Il réquissait an courage la plus exacte probite, et cette dernière vertu lui avait merite de la part des habitans du Caire le

titre de sultan juste.

DESAUGIÉRS ( MARC-ANTOINE ) . un de nos plus agréables chansonniers, ne a Frejus en 1772 , mort à Paris, le a août 1827, s'est fait comaître par des complets pleins de verve, de naturel et de gaité. Directeur ea 1815 du théâtre du vandeville, il quitta cette direction en 1822, et la reprit en 1825. Ses vandevilles sont encore vus avec plaisir. Ses chansons et poe sics diverses out eté publices en 1827, 3 vol. in 18.

DESAULT ( PIERRE JOSEPH) , pé en +744, mort le 1 juin 1795, chirargion en chef de l'Hôtel-Dieu de Paris. La chirurgie lui doit un grand nombre d'instrumens propres a assu rer les guérisons et à épargner les douleurs aux malades. On a de luiun Traité des maladies chirorgicales 2 vol. in 8. « La chirurgie, a dit M. Percy , était pour Desault une sorte d'instinct . comme l'art de la guerre sait qu'il prodigua ses soins au Tem | Descartes,

passe à juste titre pour le restauraexcellent, et l'humanité était le mobile de toutes ses actions.

DESBILLONS ( FRANCOIS JOSEPH TERRASSE ), excellent poète latin, ué le 26 janvier 1711, mort le 17 mars 1780. Il est suitout celebre par son recueil de Fables latines, dont il a donné que traduction française avec le texte en regard. La meilleure édition est de Manheim, 1768, 2 vol. in-8 avec des ligures et des notes.

DESCARTES (Rexé), ne à la Haye en Touraine le 1 avril 1596 , mort & Stockalm le 11 février 1650, le plus grand philosophe de l'Europe, puisquelle lui est redevable de Newton meme, et de la méthode avec laquelle on a combattu ses propres erreurs. C'est lui qui délivra la raison de l'espece de chaos scolustique où elle était demeurce ensevelie depuis plusieurs siècles. Il s'égara dans l'esprit de systeme, et sub-titua de nouvelles erreurs aux chimères qu'il avait détipites; ce ne fut à la vérité qu'en s'écartant de ses excellens principes, et ses fautes mêmes out contribué indirestement aux progrès de l'esprit humain. Ramus, Kepler, Galilee et Bacon doivent être regardes comme ses precurseurs; mais ancun d'eux n'avait fait la révolution qu'il a occasionée dans toutes les branches de la philosophie ; aucun n'avait été doue de ce genie inventif qui est à la lois la source de ses graodes découvertes; aucuu enfin n'avait imaginé comme lui d'appliquer l'algèbre à la géométrie, et la géometrie à la physique. Le cartésianisme est tombé quant à l'hypothèse des tourbillons , à celle des animaux , en qui Descartes ne reconnaissait que de pures machines, enlin quant aux lois du monvement et au système inexplicable des idées innées; mais la méthode de ce philosophe et la gloire de son nom ne periront jamais. M. Bouilly a donné au Théatre-Français une coen fut un pour le grand Gondé, » On médie en trois actes intitulée: Bené

DESEINE (Louis-Pienes), sculp-Hes innovations absurdes que de son teur, ne à Paris en 1750 , y mourus temps on essayait dejà de mettre en le 15 octobre 1822. Il est surtout crédit. On connaît ses longs démèles connu par son mausolee en marbre, avec Voltaire. On a de cet abbe une dans l'eglise de Notre-Dame , du car- traduction de Virgile , en quatre vodinal de Belloy; c'est son meilleur lumes, et des Voyages de Gulliver de nuvrage. Il a fait aussi les statues de l'Hôpital et de Dagueessau, placées au

chambre des députés. La mort ne lui a pas permis d'acherer le Mausolée du duc d'Enghien à Vioceones : il a éte à Paris, et, en l'obligeant de s'necutermine par son neseu . M. Durand

en 1750, quitta cette ville où il exerçait la profession d'avocat, pour venir chercher des succès plus brillans au barreau de Paris. Il doit sa célebrite au courage qu'il ent d'accepter le rôle bonorable, mais dangereux, de ces, et valu la chaire de Tournefort. defendre Louis XVI, de concert avec C'est depuis cette époque que non-Tronchet et Male sherbes. Ce fut lui qui porta la parole à la barre de la Con- premiers rangs, et se faire un nom qui vention, le 36 décembre 1793; arrête ne passera point. Sa flore otlantique et long-temps après la condamnation du son mémoire sur les tiges des Mouscoroi , enfermé à la Force , il recouvra tylédonnes sont des ouvrages du plus la liberté au 9 thermidor. La restan- grand mérite. ration ne laissa pas son dévouement sans recompense. Nomme d'abord premier président de la Cour de cassation, il était à sa mort, arrivee à Paris en 1828, comte, pair de France, de l'ordre du Saint-Esprit, commandeur des ordres du roi et membre de l'académie française.

DESTAUCHERETS ( JEAN- LOUIS BROUSSE } , auteur dramatique , ne en 1742, mort le 18 fevrier 1808. Il die en trois actes et eu vers du Ma-

riage setret.

GYOT), né à Rouen le 29 juin 1685, mort à Paris le 16 décembre 1745. prévenu, passionné et entraîné dans des jugemens precipités qui ont fait beaucoup de tort à sa réputation ; cependant il avait fait de bonnes études, et du moins dans ses feuilles, l'antidote est quelquefois à côté du poison. Par une sorte d'iostinct heureux, il ditc. fut un des plus courageux adversaires du neologisme, du faux bel esprit, LIGIER DE LA GARDE), nee à Pa-

Swift.

DESFONTAINES (Rexe-Roccent) pied des degrés de la façade de la né en 1751 à Tremblay, village de Bretague, mort le 15 povembre 1835. L'etnde de la médecine le conduisit per accessoirement de botanique. DE SEZE (Romain), ne à Bordeaux lui révela sa vocation. Cette science l'occupa hientôt tont entier, et le mit en rapport avec les principoux hota nistes de ce temps, au bout de peu d'années, d'estimables travaux lui avaient ouvert l'academie des scienavons vu M. Desfontaines s'élever aux

DESFORGES : PIERRE - JEAN-BAR -TISTE CHOUDARD ) , auteur dramatique et acteur, ne à Paris le 15 septembre 1746, mort en cette ville la 15 août 18n6. Il a fait une foule d'ochevalier de Malte, grand trésorier péras comiques, mais il est principalement connu par ses comedies de la Femme julouse, de Tom Jones, et du Sourd on l'auberge pleine, facetie qui a eu un succès prodigieux. Ses Memoires, qu'il a publies sous le titre du Poète, sont tres-dangereux pour est surtout counu par sa jolie come- la jounesse, et ne lui font pas hon-

neur.

DESFORGES-MAILLARE (PALE), DESFONTAINES (l'abbe Pience no en 1699, mort le 10 decembre 1772. On ne le connaît plus guere aujourd'hui que par le stratageme qu'il Ecrivaio périodique trop souvent employa pour donner du prix a ses vers, de les publier sous le nom de mademoiselle Malorais de la Vigne, stratageme qui a fourni à Piron le sujet de la Metromanic. Voltaire et Destouches en furentles dupes, et rendirent bommage au poète hermaphro-

DESHOULIERES ( ANTOINETTE DE du comique larmoyant, et de toutes ris en 1038, morte le 17 fevrier 1194,

plusieurs de ses idvlles et dans quel- Visionnaires et Mirame mériteut d'être ques-unes de ses poésies : mais elle eut distingués parmi ses pièces. On conle malheur de faire un sonnet satiriveur de celle de Pradon, ce qui ne fait legave sur son poeme de Clovis. pas honneur à son goût. Elle donua une tragedie de Genserie qui lui attira le conseil de retourner à ses moutons. Quoi qu'il en soit, il faut couveniravec Voltaire que de toutes les dames françaises qui ont cultivé la poésie, c'estelle qui a le plus réussi, et qu'elle est eucore aujourd hui presque la seule dont on ait retenu des vers. Sa fille Antoinette Therese, nee à Paris en 1662, fort inferieure à sa mère comme poète, par une fatale conforme elle dans les privations de la lortune et dans de longues douleurs, maladie, le 6 août 1-15.

le 25 fevrier 1761. Sa petite comedie cet ait qui etait pour lui un heritage vice de ses poesies fugitives. Il joi- brasse la scicuce des Levret et des ila fourni deux ou trois articles pleins bres acconchents. d'esprit à l'Encretopédie. On sait par cœur les veis charmans que Voltaire

lui adressa :

Vos jeunes mains cueillent des fleurs ; etc.

On a recueilli les œuvres de Desmabys en 2 vol. in-12.

DESMARETS ( Jean ), avocat-général au parlement de l'aris, fut le seul magistrat qui eut le courage de rester dans cette ville pour tacher d'y rétablir l' rdre lors de la sédition des maillotins en 1381, et n'en fut pas noins condamné à mort 20 mois apres n 1552, d'après le ressentiment des lucs de Berry et de Bourgogne.

DESMARETS DE SAINT-SOR-(IN ( JEAN ) . I'un des premiers mem les de l'acadomie fraucaise, ne à Pa-

les a du naturel et de la facilité dans gagea à travailler pour le théâtre. Ses nait ses jolis vers sur une violette pour que contre la Phidre de Racine en fa la Guirlande de Julie. Boileau s'est

DESMARETS ( Nicocas ), élève et peveu de Colbert, rendit de grands services à Louis XIV et à l'etat dans ses fonctions de contrôleur-général des finances. Il mourut en 1721, et lut le vère du marechal de Maillebois.

I ÉSORMEAUX JOSEPH - LOTIS RIPAULT 1, né le 5 uevembre 1724, mort le 21 mars 1703. Il mérite d'être cite comme historien pour soo Abrege chronologique de l'histoire d'Espagne et de Portugal, 5 vol. in-12, et son Histoira mité avec elle, apres avoir vécu com de la maison de Bourbon, 5 vol. in-4. Il fut historiographe de cette maison.

DESORMEAUX, professeur d'acmourut au même âge et de la même couchemens, medecin eu chel de l'hospice de la maternité, ne à Paris, DESMAILYS ( Joseph - Francots- le 5 mai 1778, y est mort le 25 avril EDOUARD DE CORSEMBLEU), ne à 1830. Fils, petit-lils, arrière petit-lils Sully-sur-Loire le 3 fevrier 1722, mort de medecins, il a exercé avec éclat de l'Impertiment offre des détails agrée de famille. Les articles qu'il a fournis bles , de l'esprit , mais trop peu de au nouveau dictionnaire de niédecine naturel. C'est aussi l'agrément et le forment un corps de doctrine qui emgoit au talent de faire de jolis vers ce. Bandelocque, et un titre qui piace lui d'ecrire agreablement en prose; M. Désormeaux au raug de ces célé-

> DESPAUTERE ( Jux), fameux grammairien, ne l'an 1400 dans le Brabant. On a de lui des Rudimens, une Syntaxe, une Prosodie, un Traité des figures et des tropes, et une Grainmaire latine, dont on se servait autretois en Frauce, et qui a conservé son nom.

> DESPORT (François), mort vers 1760, a été l'un des plus grands chirurgiens militaires dont s'honore la France. Il déploya les plus grands talens dans le traitement des plaies d'armes à feu, qui avait fait peu de progrès devant Ambroise Paré, et il insenta une nouvelle methode pour les guérir.

DESPORTES ( PRILIPPE ) , ne à Chartres en 1546, mort le 5 octobre en 1595, mert en cette ville le 28 1606, oncle du célebre Regnier. Il bre 1676. Le cardinal de Riche- eut comme Bertaud le mérite de dése déclara son protecteur, et l'en- gager la langue française du fatras

gree et latin sous lequel Ronsard avait perdit pendant les cent jours pour le peuse l'ensevelir. Ses poésies méritent reprendre à la deuxième restauration. encore quelque estime; nu y remacone des traits d'un tour energique et tionnaire le forcerent de donner sa de original. Il fut comble des bienfaits de mission; le 28 decembre 1818, il rem-Benri III et de Charles IX. D'abord ligueur, il contribua ensuite à faire rentrer la Normandie sous l'obeissance de Henri IV, et obtint l'amitie de ce monarque.

DESRUES ( ANTOING . FRANCOIS ) . marchand épicier, s'est rendu fameux par ses crimes, qu'il couvrait du manteau de la religion. Cet empoisonneur l'un des sontiens les plus fermes et les fut rompu vifet brûle le 7 mai 1777. Sa vie a été écrite par d'Arnaud Baculard.

Côte-d'Or en Afrique, prit une part ac- mort le 4 juillet 1754. Il u'a eu ni la tive aux premiers troubles de St. Do- vigueur de style, ni la raison profonde, mingue , passa dans le parti de Tous- ni le naturel de Molière , ni même la saint-l'Ouverture, et se soumit après la gaîté de Regnard ; mais il connaissait déportation de ce général. Bientôt il son art, avait étudie ses maîtres et rejoignit les noirs révoltes, fit soulever porte sur les caractères un coup d'eil la partie du nord de St.-Domingue, observateur. Il est souvent un pen s'y soutint contre les attaques de Ro- froid, mais plein de sens, et le ton de chambeau, et s'empaca enfin de l'au- ses ouvrages décèle l'éducation cultitorité souveraine avec le titre d'empe-reur, et sous le nom de Jacques Ier. l'employa comme diplomate en An-Las de sa férocité, plusieurs de ses gé- gleterre. Ses œuvres ont eu beaucoup néraux mireutun terme à sa tyrannie, d'éditions dans tous les formats. Sans un l'assassinant en 1806. Christophe le Glorieux et le Philosophe marié ( qui fut son successeur.

tit comme adjudant-général la pre-precursent de la Chaussie : on a de mière campague d'Italie sous les or-lui pourtant quelques comédies d'indres de Bonaparte, et fut nomme ge-trigue dont la représentation est agréanéral de brigade. Il dut le grade de ble. Il a publié un recueil d'épigramgénéral de division aux avantages si- mes dénuées de set, qui prouvent qu'il gnales qu'il remporta sur les Autri- n'avait pas l'esprit du geore. chicus dans la Valteline, et signala son distingua pas moins, dans le comman- écrits. Il fut précepteur du duc de désintéressement. Il prit part à l'expé-prince. Reuveyé de la cour , il fit d'un

mais dont les exigences du parti réacplaca comme président du conseil de ministres le duc de Richelieu, et eut aussi le porte-feuille des relations extérieures. Deux mois après il se retira avec deux de ses collègues, le maréchat Gouviou St-Cyr et le baron Louis, et sur les banca de la pairie, se montra iusqu'à sa mort arrivée à Paris en 1828. plus éclairés des libertes publiques.

DESTOUCHES ( PHILIPPE NERI-CAULT ). de l'académie française. DESSALINES (Jacores), ne à la poète comique, ne à Tours en 1680, est son chef-d'œuvre ) on pourrait re-DESSOLLES ( JEAN-JOSEPH - PAUL garder Destouches comme un des pre-Arcterix marquie), ne à Auch en miers par qui la comédie a dégénéré 1767, d'une famille noble de Gasco-sur notre scène. Il l'a rendue froide gne, entra de bonne heure au service, sous prétexte de l'épurer, et il a cté le

DESYVETEAUX ( NICOLAS-VAUzèle et ses talcos dans les campagnes QUELIN, seigneur), plus connu de l'an VIII et de l'an IX. Il ne se par sa vie épicurienne que par ses dement de l'armée de Haonvre et dans Vendôme, fils de Henri IV et de Gacelui d'un e division de l'armée du cen-| brielle. C'est pour son élève qu'il tre en Espague, par sa valeur et son composa son poeme de l'Institution du lition de Russie, et entra dans Smo- jardin qu'il avait dans Paris, une pe-ensko, mais quitta l'armée par raison tite Arcadie, et, pendant trente-cinq le santé. Eu 1814 le gouvernement ans, se vêtit et vécut en berger. It provisoire lui confia le commandement mourut le 9 mars 1649, âgé de quatrele la garde nationale de Paris, qu'il vingt-dix ans. On a de lui des stances, des sonnets, etc. Mezerai, son com-l'Garde, gentilhomme proveucal, fut patriote, trouva en lui un protecteur le premier qui débrouilla l'histoire géet un ami.

cais, mort le 5 septembre 1803, a à Paris le 1 décembre 1660. Boileau a Charenton. Il a mis en musique Rase fait des vers pour son portrait. Son et Aurèle, les Camédiens ambuluns, le tils se distingua par des connaissances Valet à deux maîtres et les Visitandines, étendues dans l'art béraldique, et operas-comiques; cette dernière com- composa plusieurs ouvrages par ordre position est un chef-d'œuvre de chants de Louis XIV. Sa famille a suivi la faciles et gracieux, et vient d'être re- même carrière avec honneur et sucprise sous le titre du Pensionnat.

DEVONSHIRE ( la duchesse de ), dame anglaise celebre par sa beaute , Alexandre dons ses expeditions , et les agremens de son esprit et la no- construisitavec Chéréas plusieurs mablesse de son caractère. Elle y joignait chines de guerre. Il est cité par Vibeaucoup d'instruction et du talent truve. pour la poésie. Son prieme du Passage du Saint Gothard a ete traduit en vers athlète, remporta le prix du pugilat par notre celebre Delille. Elle mourut l'an 464 avant J.-C., en la soixanteen mai 1806.

DEXIPHANES, architecte grec, ne dans l'île de Chypre, a signale ses de Pindare. Ciceron et Plutarque raptalens en Egypte, sous le regue de Cléonatre.

DEXIPPE, historien gree du troisième siècle, et guerrier courageux, commanda un parti d'Athèniens qui renoussales Goths de l'Achaie.

sa famille et sa patrie. Il fut createur en ridicule les mystères sacrés d'Eleuen musique d'un style qui n'a point sis. Il prit la fuite et alla demeurer à été imite. La plupart des sujets qu'il a Corinthe , où il termina ses jours. traités sont des sujets champêtres, et personne n'a mieux réussi que lui dans tembre 1499, favorite de Ilenri II, ce genre; aussi l'appelait on l'Orphée tentions du poète.

D'HELL ou D'HELE ( THOMAS ) . à Paris le 27 décembre 1780. Il est au- mourut à Anet le 22 avril \$566. teur du Jugement de Midas, de l'A. sont de différentes personnes.

néalogique et en fit une science. Ne à DEVIENNE , compositeur frau Marseille le 10 juillet 1592, il mourut

DIADES, ingénieur grec, suivit

DIAGORAS, Rhodien et célèbre dix-neuvième olympiade; sa victoire est le sujet de la septième olympiade porteut qu'il mourut de joie en ve vant couronner ses deux fils aux jeux olympiques. Il y a un autre Diagaras, poète contemporain de Piudare, et un troisième philosophe, disciple de Democrite et ami d'Alcibiade, et qui fut DEZEDE ou DEZAIDES. On ignore condamné à mort pour avoir tourné

DIANE de Poitiers, née le 3 seproi de France. Le président de Thou des champs. Il mourut en 1792. Ce fut et les écrivains calvinistes, lui attri-Monvel qui composa les paroles de buent tous les malheurs du règue de presque toutes ses pièces villageoises, Henri II, la rupture de la trève avec entre autres Blaise et Babet , et ja- l'Espagne , qui entraîna la perte de la mais orusicieu ne rendit mieux les in bataille de Saint-Quentin, et causa des maux infinis à la France, et les persecutions que souffrirent les protesne en Angleterre vers l'an 1740, mort tans. Diane, duchessa de Valentinois,

DIANE de France, duchesse de mant jaloux, et des Evenemene impre- Castro, puis de Montmoreney, était vus, qui depuis long-temps sont en fille légitimée de Henri II, et se sipossession de la scène au théatre de gnala dans les guerres civiles par sa l'Opéra-Comique. Ses pièces sont for-fermeté et sa prudence. La maison de tement intriguées et out de l'origina Bourbon lui dut sa emservation , et lité; l'action en est vive et l'interêt en l'etat son salut, par la réconciliation est soutenu. Un vers lui coûtait plus qu'elle ménagea entre llenri IV, roi qu'une scène, et ses morceaux chantes de Navarre et Henri III, son beaufrère. Elle mourut âgée de plus de D'HOZIER (Pierre), sieur de la quatre-vingte ans, le 11 janvier 1619.

DIBUTADES, potier de Sicyone, la vie privée, et fut mariée à Corneauquel les Grecs attribuaient l'inven- lius Repeatinus, prefet de Rome. tion de l'art de modeler. On ne peut fixer l'époque à laquelle il vivait.

DICEARQUE de Messine en Sicile, philosophe, orateur, historien et géographe: nous n'avons plus ses ouvrages, dont Cicéron, Pline, Suidas et Athénée fant le plus bel éloge. Il v a cu un autre Dicéarque-le Lacedemonien . disciple d'Aristarque le grammairien.

DICTYS de Crète, suivit Idoménée au siège de Troie, et composa l'histoire de cette guerre en 6 livres, qu'il fit mettre avec lui dans son tombeau. Un tremblement de terre la fit découvrir, et Néron en fit faire une version grecque. Elle était écrite en phénicien. Le texte gree n'est pas venu jusqu'à nous; nous n'avons que la version latine, qui a été traduite en français par M. Achaintre, en 1813.

DIDEROT (Dexys), oé à Langres, d'un coutelier, en 1713, mort à Paris le 30 juillet 1784. Physique, géométrie, metaphysique, morale, belleslettees, il embrassa tout. C'est lui qui concut le projet du Dictionnaire encyclopedique; son ami Dalembert partagea l'honneur et les périls de ce travail immense, dans lequel ils forent secondés par plusieurs savans et divers artistes. Diderot se chargea seul de la description des arts et métiers. Trop souvent il eut recours à une métaphysique inintelligible qui l'a fait apneler le Lycophron de la philosophie. Il travailla pendant ringt ans à ce dictionnaire : on sait les persécutions qu'il essuya. Il a fait deux drames : le Filanaturel et le Père de famille; le dernier est plus théâtral. Ou connaît ses demêles avec J. J. Rousseau. Naigeon, ami et disciple de Diderot, a recueilli ses ouvrages en 15 vol. in-8, 1797. M. Brière, libraire, en a libraire et ami de l'abbé Prévost. publie une édition eu 25 vol. in-S. remarquable sous plus d'un rapport. On a dit avec justesse de Diderot 10 juillet 1804, imprimeur et fonqu'il avait écrit quelques belles pa-

Juliaous, empereur romain, qui ne pour l'éducation du dauphin. C'est regna que soixante - six jours , l'ao lui qui, en 1750, fit les premiers

DIDIER. dernier roi des Lom-

bards , fut détrôné par Charlemagne . qui le fit eufermer dans l'abbave de Corbie, en 774. C'est ainsi que fut éteint en Italie le royaume des Lombards, après avoir dure 206 ans.

DIDIUS JULIANUS SEVERUS est le seul homme connu par l'histoire qui ait acheté un empire à un enean public. C'est ce qu'il fit apres la mort de Pertinav, l'an 193; mais à la nouvelle de l'election de Severe . il fut mis à mort par ordre du senat, après un règne de goixante six jours.

DIDON ou ELISE, reine et fondatrice de Carthage, fille de Bêlus, roi de Tyr. Elle épousa son oncle Sichee, qui fut massacre par son heau-frère Pygmalion. Didon s'enfuit avec les trésors de son malheureux époux, et, abordant près d'Utique, colonie tyrienne, non loin de la Sicile, elle y fouda Cartbage, dont le nom, en langue phénicience, signific la ville neuve, 882 aus avant J. C. Yarbas, roi des Gétoles, voisin de ses nouveaux états, la rechercha en mariage: elle le refusa, ne voulaut point violer la foi jurée à Sichee. Yarbas marcha alors contre Carthage. à la tête d'une armée. Didon demande un délai pour apaiser les mânes de son premier époux, l'obtient, et le delai expiré , elle monte sur un bûcher prepare par ses ordres, tire un poignard et se donne la mort. Elle n'a vécu que trois siècles après Enée. Didon a fourni le sujet de plusieurs pièces de theâtre, de tableaux et de gravures.

DIDOT. Ce nom est derenn classique en imprimerie. Didot (François), premier imprimeur de ce nom , était Didot ( Francois-Ambroise ) son fils , ne à Paris en janvier 1730, mort le deur de caractères, est surtout con ges, sans avoir pu faire un bon livre, pu pae la collection des clossiques, DIDIA CLARA, fille de Didius imprimes par ordre de Louis XVI, 195 de Jesus Christ, Elle rentra dans lessais, en France, d'impression sur

papier velin. Ses éditions sont très-Is'est répandu dans le monde chrécorrectes. Didot jenne, frère du pre- tien. Epuisé de travaux et d'austéricedent, se distingua aussi comme tés. Jean de Dieu, à genoux devant imprimeur et fondeur de caractères Il est encore connu avantageusement ra le 8 mars 1550, ci fut canonisé en par ses connaissances bibliographi- 1690 par Alexandre VIII. ques. Il est mort le 7 décembre 1795. L'un de ses fils , Didot (Henri) , a in venté no moule à refouloir. Le talent typographique est resté beréditaire dans toute cette famille.

DIDYME, dit le Grammairien, vivait sous le règne d'Auguste : son ardenr infatigable pour l'etude le fit Converneur civil et militaire en 1812, surnommer Chalcentres, c'est-à-dire entrailles d'airain. Aucun ancien ou moderne n'a égalé sa prodigieuse fecondite. Seneque dit qu'il avait comnose quatre mille traites. Origene lui attribue six mille volumes; aucun n'est parvenu jusqu'à nous, C'était un critique plus severe que judicieux. Il y a eu plusieurs autres auteurs du meme nom.

DIEGULIS, sonverain des Cannes, dans un canton de la Thrace. régnait vers la cent cinquante-septes Phalaris et Apollodore. S'étant mains de tous les enfans des malmères, sur lesquels il exerca mille ausea fureurs, qui craignirent de de-

tyran, DIEU-LAFOY, Voyez MICHEL. tion malgré tous les obstacles, lona biens. Charles I l'employa dans difde l'ordre de la charite, qui depuis veries des alchimistes.

l'autet dresse dans sa chambre, expi-

DIGEON (ALEXANDRE - ELIZABETH-MICHEL, vicomtel, né à Paris en 1771, entra au service comme sous-lieute. nant, fit les guerres de la revolution, s'éleva rapidement au grade de gépéral de brigade, et justifia cet avancement par de brillans faits d'armes. des provinces de Cordone et de Jaen, il renssit, par la douceur et la sagesse de son administration, à ealmer l'irritation des habitans. Devenu lieutenant-général, il se tronva en cette qualité à la bataille de Vittoria, où il fut blesse pour la einquieme fois, et sous les ordres du maréchal suchet, commanda toute la cavalerie et la première division de l'infanterie. Inspecteur-genéral de cavalerie : après la première restauration, il montra beaucoup de devouement pour tième plympiade. Il surpassa en cruau- la cause royale; et Louis XVIII, à son retour, le nomma commandant de la empare de la ville de Lysimachie, il division de cavalerie légère de la garde fit couper la tête, les pieds et les royale; et plus tard, pair de France. avec le titre de vicomte. Il vota dans houreux habitans de cette ville, et la chambre haute avec le côté droit , sit suspendre leurs membres sanglans fut charge par intérim du porteseuille au cun de leurs peres et de leurs de la guerre en 1823, le rendit bientot après an titulaire. Il ent l'année tres atrocit s aussi epouvantables. Il suivante le commandement de l'arfut détrône par les ministres de mée d'occupation, rentra en France avec une partie de cette armee, et venir enx-memes les victimes de ce mourut en 1826, à sa terre de Ronqueux , près Paris.

DIGBY (EVERARD), gentilbomme DIEU (S.-Jeav de), fondateur de anglais, tristement célèbre par la l'ordre de la Charite, ne a Monte-part qu'il prit à la conspiration des Major - el - Novo, en Portugal, l'an poudres contre Jacques I. Il fut pen-1495, d'une famille obscure et pau du, puis écartele, le 50 janvier 160 . vre , après avoir porte les armes , re- en punition de son crime. Il n'avait -olut, pour expier les égaremens de que vingt-ring ans. Son fils donua sa jeunesse, de se dévouer au service tant de marques de fidélite à son des malheureux, exécuta sa resolu- prince, qu'il fut rétabli dans ses en 1540 une maison pour y recevoir ferentes occasions; il mourut à Lanles malades indicens, et pourvut à dres le 11 juin 1665. Il a publié un leurs besoins avec autant d'activité Système philosophique, et il était fort que d'économic. Ce fut là le bereeau savant, quoiqu'il ait ajoute foi aus re-

DILLENIUS (JEAN JACORES ), mé- tait, pour la reputation , immédiatedecin allemand, l'un des plus savaos ment au-dessous d'Hippocrate. Il est botanistes du dix-buitieme siècle, ne souvent cité par Pline et Plotarque. à Darmstadt en 1687. Il mourut à Oxford le a avril 1767. On a de lui plusieurs ouvrages de botanique fort estimes. Son Historia muscorum infol., est très-rare et fort chète.

DINA, fille de Jacob et de Lia. Sichem , fils d'Hémor , roi de Salem , en devint amoureux et l'enleva. l'eu de temps après il vint la demander en mariage à Jacob, qui la lui accorda, mais à condition que lui et ses sujets se fergient circuncire. Cette proposition étaut agréée, les frères de Dina entrérent dons la ville , lorsque le peuple était dans le plos fort de la douleur, tuèrent tous les hommea . et tirent le reste prisonnier.

DINARQUE, fils de Bostrate, ne a Corinthe vers l'an 560 avant J.-C. Cet orateur fut disciple de Théophraste. Accusé d'avoir recu des présens des enuemis de la republique d'Athèges , où il était venu s'établir , il s'exila volontairement. Il nous reste trois de ses harangues dans la collection des orateurs anciens d'Etienne.

DINIZ DA CRUZ (AMTOINE), poéte lyrique portugais, ne en 1730. On a de lui un recueil d'héroïdes, d'épitres, de dythirambes, sonnets, idvlles, et un poeme heroi-comique intitule le

Goupillon.

DINOCRATES, architecte gree. vivait en Macédoine à l'époque des conquêtes d'Alexandre en Asie. Ce conquérant l'emmena en Egypte, où il le chargea de tracer et de construire Alexandrie. Ce fut aussi Dinocrates qui rétablit le temple d'Ephèse, brûle par Erostrate.

DINOMENES ou DINOMEDES, sculpteur gree, florissait 400 ans avant J.-C. Pline le cite et lui attribue plu-

sieurs statues.

DINOSTRATE, géomètre grec, contemporam de Platon. Il ne nous reste aucun ouvrage de lui ; mais on le croit l'inventeur de la quadratrice, qui a conservé son nom.

DIOCLES, surnomué Charystius, de Charyste, ville de l'Enbee, sa pa-

et Oribase nous a conservé que lques fragmens de lui. Comme ses predecesseurs, il ne tirait ses remèdes que des plantes

DIOULES, géomètre grec, que l'on croit aroir vecu au sixième sicele : il est continuar une solution ingénieuse. du fameux problème de la duplica

tion du cubé.

DIOCLETIEN ( CAIGO - VALERILA Ausélies Dioclatianis), empereur romain, ne en Dalmatie, de parens obscurs , l'an 445 de J. C. L'epoque de son regne est une des plus brillantes de l'histoire. Simple soldat, il s'clera par degrés au rang de general, et onies le menitre de Numerico, il fot eleve à l'empire l'an s84. Il choisit Maximien , son ami , simple soldat comme lui , pour collègne , et ils regnérent ensemble avec la meilleure intelligence. Dioclétien fut no grand prince, ferme dans ses projets et actif dans l'exécution; il sut se faire ubeir et respecter, employer le merite et éloigner les hommes vicieux de sa personne. On lui a reproche la hanteur, le faste, l'arrogance, et beau coup de dureté; mais ce qui a surtout terni son regne, c'est la perse cution cruelle qu'il ordonna contre les chrétiens. Il abdiqua la couranne à Nicomedie, l'ao 305 de J.-C., et se retira à Salone, où il vécut dans la retraite en cultivant ses jardins et ses vergers. Il disait à ses amis qu'il n'avait veeu que du jour de son abdication. Il mourut l'an 514 de J. C., a l'age de soixante-neuf aus. DIODORE de Sicile, célèbre bis-

torien, écrivait sons Jules-César et sous Auguste. Il voyagea d'abord pendant plusieurs années en Europe et en Asie, et après trente aus de travaux et de recherches, il publia sa Bibliothèque historique, compreuant l'histoire de presque tous les peuples de la terre, Egyptions, Syrieus, Medes, Perses, Grees, Romains, Cartha ginois. Elle etait divisée en quarante livres dont il ne nous reste plus que trie ; célèbre medecin de la famille quinze. Sa chronologie n'est pas toudes Asclépiades, que l'antiquité met four, exacte; profixe dans les détails

il clisse quelquefois sur les affairest importantes; mais son bistoire pre cente des faits curieux, et des re regne de l'empereur Adrien. Il nous flexions sensées et judicieuses, qui reste de lui un recueil de proverbes font regretter la perte des autres livres. La meilleure édition est celle d'Amsterdam, eu grec et en jatin, 2 maître de l'empereur Marc-Aurèle. volumes in-folio. Terrasson en a donné une traduction en 7 volumes ju-12, trės-inexacte.

DIOGÈNE, surgommé le Cynique, né è Sinope, ville de l'Asie-Mineure, était fils d'un changeur. Convaincu d'avoir altere la monnaie, de complicité avec son père, il prit la fuite et vint à Athèues, où il fut disciple d'Antisthènes, chef des cyniques , espèce de philosophes qui prêchaient le mépris des richesses et des usages recus. Il ne fut donc pas le fondateur de cette secte, mais il en outrepassa la doctrine. Un tonneau lui servait de demeure; il n'en était pas moins le plus orgueilleux des hommes. Platon l'appelait Socrate eu démence. Il mourut l'an 323 avant J.-C., la même année qu'Alexandrele-Grand, à l'age de 90 aus. On plaça sur sou tombeau, à Corinthe, un chien en marbre de Paros.

DIOGÈNE, surnommé Laërce, parce qu'il était de Laerte en Cilicie, vivait sous les empereurs Septime Sevère et Caracalla. Il était de la scete d'Epicure ; il nous reste de lui un ouvrage en dix livres, contenant la vie , les dogmes , et les dits mêmorables des anciens philosophes. Il est sans methode, et rapporte souvent les traditions les plus contradictoires. Nous en avons une traduction en français, 5 volumes in-19.

DIOGÈNE d'Apollonie, ville de l'île de Crète, fut disciple d'Anaximènes. Il était de la scete ionique, et vint s'établir à Athènes.

DIOGÈNE, célèbre stoicien, né à Séleucie, étant venu s'établir aussi à Athènes, fut l'un des disciples de Chrysippe, ct devint plus tard l'un des chel's de sou école. Il fut envoye en ambassade auprès des Romains; goût de la philosophie. Il mourut à times. quatre-vingt-huit ans.

raclée, ville du Pont, vivait sous le crecs.

DIOGNETE, philosophe, fut le

DION de Syracuse, gendre de Denys l'Ancien, lut l'ami de Platon, et chassa Denys le Jeune de Syracuse, 11 fut assassiné par Callippe, qu'il avait comblé de bienfaits, et qui voulait lui ravir l'autorité . l'an 354 evant J.-C.

DION CASSIUS de Nicce, suivit la carrière du barreau à Rome, et parvint au consulat. Il a écrit une Histoire romaine en quatre-vingts livres. Les trente-quatre premiers et les ringt derniers sont perdus. Il avait pris Thucydide pour modèle, mais il lui est bien inférieur. Son style est clair . ses maximes solides, sensées, judicieuses : mais il est crédule , superstitieux, partial, et trop souvent porté à la flatterie et à la satire. Il mourut dans sa patrie vers le milieu du troisième siècle. Son bistoire traduite en français par M. Noël, n'a point encore été publice.

DION, surnommé Chrysostôme ou Bouche-d'or, à cause de son éloquence. Il était de Pruse en Bithynie. et florissait à Rome sous Domitien. Un de ses amis avant été condamné à mort par ce tyran, il s'exila volontairement dans le pays des Getes, pour éviter le même sort. Il reviut à Rome sous l'empereur Trajan, qui avait pour lui une grande considération. Il nous reste de lui quatre-ringts discours, d'un style simple et élégant. Le texte gree parut pour la première fois en 1551.

DIONIS ( PIERRE), né à Paris, fut l'un des plus grands chirurgiens du dix huitième siecle; Louis XIV le protégea. Son Truité sur les opérations chirurgicales fut le premier bon ouvrage composé sur cette matière depuis la renaissance des lettres; il a été pendant un siècle le guide des professcurs et des élèves. Dionis mourut à il ouvrit à Rome une école de dia- Parls le 11 décembre 1718. Il a pulectique, et inspira aux Romains le blié plusieurs autres ouvrages fort es-

DIOPHANTE d'Alexandrie, est

soit parvenu sur l'algebre; il passe a composé près de quarante ouvrages pour l'inventeur de cette science. Le différens. temps où il a vécu est fort incertain : son ouvrage n'e été connu en Europe

qu'au quinzième siècle.

DIOSCORIDE, célebre graveur en pierres fines, florissait sous Auguste. Il grava son portrait sur un cachet dont l'empereur se servait pour sceller ses édits. C'était un chef-d'œuvre pour la pureté du dessin et la finesse du travail.

DIOSCORIDE, médecin ne en Cilicie, vers le commencement de l'ère chrétienne, a laissé un ouvrage grec très-célèbre sur la matière médicale generale.

DIOTOGENE est du nombre des r hilosophes pythagoriens dont Stobée a mis les ouvrages à contribution. Il s'est servi de la langue dorique. On ne connaît pas les circonstances de sa vie.

DIPENE, sculpteur gree, frère de Syellis, avec lequel il fit tous ses ouvrages, était né dans l'ile de Crête, et flocore an temps de Pausanias.

olympiade. Il avait compose cent co-Plaute. Un autre Diphyle, cité par Ci-Henri IV céron, avait composé quelques tragé-

dies.

de Cicéron et de César, resta toulégions de César dans l'expédition concontre les Belges.

en Khoraçan , le 7 novembre 1414 de Rome 710. J. C. Il fut comble de faveurs par le sultan Abou-Said. Il mourut l'an 1492 MICHAELOVITCH), né en 1764 à Moscou. de J.-C. La Perse a produit peu d'é- fit avec distinction plusieurs campa

Pauteur du plus ancien traité qui nous | erivains aussi feconds que Diany : il

DOBROWSKY (L'abbé Joseph), né le 17 août 1755, à Jermet, près de Raab, en Hongrie, élevé en Bohème, venait de se faire iésuite à Brunon lorsque l'ordre fut supprimé. Il se renditalors à Prague, s'y livra à l'étude deslangues orientales et surtout à celle de la langue et de la littérature de sou pays, dont il n'a pas cessé de s'occuper jusqu'à sa mort arrivée à Brunon le 6 janvier 1829, à l'âge de 76 ans, laissant la réputation de l'homme de l'Europe le plus versé dans la connaissance de l'histoire des antiquités et des langues slavounaises. La grammaire de cette langue est devenue classique, en particulier pour les Polonais et les Russes, quise sont enrichis par des traductions de la plupart de ses savantes recherches.

DODSLEY (ROBERT), littérateur et libraire anglais né en 1703, mort le 25 septembre 1764. Il acquit dans sa riesait 540 ans avant J.-C. On les re- profession non-seulement de la consigarde comme les premiers qui aient dération, mais de l'aisance. Il se employé le marbre pour la sculpture, montra digne de sa fortune, et rendit et comme les londateurs de la célèbre à la littérature le bien qu'il en avait école de Sycione. Ils firent un grand reçu. Il encourageait le talent timide nombre de statues qui subsistaient eu- par ses conseils et par des secours pecuniaires, et s'attachait à n'imprimer DIPHYLE, poète comique grec, que des ouvrages bons ou utiles. Il a un peu plus jeune que Ménaodre, fut composé et publié diverses pieces de son contemporain. Il était de Sinope, poesse et de théâtre ; sa meilleure coet florissait dans la cent dix-buitième médie paraît être le Roi et le Meunier de Mansfield ( 1736 ), qui a fourni à médies. Il a été imité par Térence et Collé le plan de la Partie de chasse de

DOLABELLA (PUBLIUS-CORNELIUS). fut le troisième mari de la fille de Ci-DIVITIAC, chef des Eduens et ceron. Joquiet et ambitienx, il était membre du collège des Druides, ami tout dévoné à César, et chercha à détacher son beau-père du parti de jours fidèle aux Romains, guida les Pompée; il lui donna bien des chagrins, et divorca d'avec Tullie, à tre Arioviste, et rendit à ce général cause du désordre de sa fortune. Il se d'importans services dans la guerre vendit à Antoine, et finit plus tard par se tuer pour ne pas tomber vif en-DIAMY, poète très-célèbre . le tre les mains de Cassius, qui avait dé-Pétrarque des Persans, naquit à Djam truit sa flotte devaut Laodicée, l'on de

DOLGOROUKI ( LE PRINCE JEAN

gues contre les Turcs et les Suédois , Elève des Carraches , il excellait dans remplit ensuite de bauts emplois ad- l'art d'exprimer les différentes pasministratifs, se retira en 1812, et sions. Ses attitudes sont bien choisies. mourut en 1824, tle prince s'est place ses airs de tête d'une simplicite et comme poète au premier rang des d'une vérité admirables, Il eut beanlittérateurs modernes de son pays , et coup d'envieux, qui remplicent sa vie a excellé surtout dans l'épitre et dans de chagrins, et qui même l'abrégèrent la satyre. La meilleure edition de sos par le poison. Son caractère était bon, œuvres parut à Moscou en 1819.

DOLOMIEU, savant naturaliste, géologiste et minéralogiste, ne le 24 juin 1750, mort le 26 novemb e 1801. Il fit partie de l'expédition d'Égypte, et publia un grand nombre d'ouvrages sur les volcans et les matières volcaniques ; on fait un grand cas de son voyage aux îles de Lipari.

DOMAT ou DAUMAT ( JEAN), savant jurisconsulte, né à Clermont en Auvergne, le 30 novembre 1625; mort à l'aris le 14 mars 1695. Il fut l'arbitre de sa province par son savoir , son intégrité et sa droiture. On a de lui un excellent ouvrage : Lois civiles dans leur ordre naturel, Boileau appelle Domat le restaurateur de la raison dans la inrisprudence, et Daguesseau n'en parle jamais qu'avec le sentiment de la plus profonde estime.

DOMBEY (Joseph), né à Mâcon en 1742, mort eu 1793. Par son courage, son zele et ses nombreuses découvertes, il doit être place parmi les dix-huitieme siècle.

DOMERGUE (FRANCOIS-UDBAIN). né en 1747, mort le 29 mai 1810, membre de l'institut, est surtout connu par sa grammaire simplifiée, et encore plus par les épigrammes de Lebrun. Toute sa vie il s'occupa de grammaire, et voulut v introduire des innovations qui ne lui réussirent pas.

DOMINICA (Annia), impératrice, femme de l'empereur Valens, était fille de ce Pétroue qui , par ses exactions et ses cruantés, attira sur son gendre et sur lui la haine publique , et | occasiona, en 365, la révolte dangetinople en 378 de la fureur des Goths, par son courage et son activité.

simple et modeste.

DOMITIA-LONGINA, fille du célèbre Corbulon, avait eponse Lucius Elius Lamia. Domitien, n'étant alors que cesar, l'enleva à son mari. Lorsqu'il fut parvenu à l'empire il lui donna le titre d'auguste. Il la répudia à cause du dérèglement de ses mœurs et la reprit eusuite; mais, l'ayant portée sur une liste de proscription, elle prévint l'empereur, et forma la conspiration qui causa sa mort.

DOMITIEN ! TITUS - FLAVIUS - SARI-NUS ), empereur romain, fils de l'enpereur Vespasien, né à Rome l'an 51 de l'ère chrétienne. Il était frère de Titus, qu'il est accusé d'avoir empoisonne, et il égala en folies et en cruantés Néron, Caligula, Commode et Héliogabale. Les commencemens de son règne, comme ceux de Néron, promettaient des jours heureux, mais bientot il s'abandonna à son mauvais naturel, commit les cruantés les plus inouïes, et se livra aux plus infames plus grands botanistes voyageurs du débauches. Il versa le sang des chrétiens, et voulut en abolir le nom. Un de ses plaisirs était d'entiler des mouches avec un poincon, et il avait l'orgueil de se faire donner les noms de Dieu et de Seigneur dans les requêtes qu'on lui présentait. Trouble cependant par ses remords et les prédictions des astrologues, il était dans des transes continuelles, et s'euvironnait de précautions pour n'être pas assassiné; il le fut pourtant par Etienne , affranchi de sa femme, qui ourdit un complot contre lui, eu apprenant qu'il voulait la faire périr. Sa mort arriva le 18 septembre de l'an 96 ; il fut le derreuse de Procope. Elle sauva tionstau- nier des empereurs appelés les douze Césars.

DOMITILLE (FLAVIA DOMITILLA), DOMINIQUIN ( Domenico ZAM- femme de l'empereur Vespasien , dont PIERI, dit le), peintre célèbre, na elle eut deux fils : Titus et Domitien, quit d'un cordonnier à Bologne en et une fille qui porta son nom. Elle 1581, et mourut à Naples en 1641. mourut, ainsi que sa fille, avant que Vespasien fut parvenu à l'empire ; par un mot de Michel-Ange : un jour néanmoins on lui décernale titre d'auguste. d'au serve de la considerait, il

DOMITIUS ENOBARRUS (Cxtrcs), Romain de la maison Domitia; il en cut l'àpreté et la fiorté. Il fut consul l'an de Roma 630, et il cut des succès brillans dans la Gaule transalpine, où il fit la guerre. Proconsul, il vainquit les Allobroges et les Arverniens, guides par Bituitus, leur roi. Il avait dans son armée des eléphans de guerre qui contribuérent beaucoup à la victoire. Il fut censeur en 637, et il exerça cette magistrature avec une grande servité; en ignore l'époque de sa mort.

DOMITIÜS ENDBARBUS(CREICE, fils de Lucius Domitius, consulaire arrogant et farouche, épousa Agrippine seconde, qui lui donna Nérou. Suetone le peint comme un homme cruel. Il fut préteur et consul, et mourut sous le règne de Caligula. Comme on le félicitait sur la naissa nce de Néron, il repondit que d'Agrippine et de lui il ne pouvait naître que quelque chose de detestable et de funeste. C'etaitse connaître et apprécier sa femme.

DONAT, (véque de Cases-Noires en Numidie, est regardé comme le chef du schisme des donatistes, qui commença l'an 505, troubla l'Eglise pendant plus d'un siecle, épuiss la patiènce de trois empereurs, et remplit l'Afrique de calamité et d'horreurs.

DONAT (Ættes ), grammairien célèbre, né vers l'an 355, fut précepteur de saint Jérôme, qui parle arec èloge de ses talens. Il a composé des ouvrages estanés, entre autres ses Commentaires sur Firgila et Térence, et uu Traité des huit porties du discours pour la langue latine. On disait alors de ce livre un Donat, comme un a dit depuis un Tricot, un Lhomond.

DONATELLO ( DONATO, plus connù sous le nom de DoNATELLO), né à Florence en 1555 de parens pautres, acquit bientôt, comme statuaire, une réputation qui ne resta pas renfermée dans sa patrie, et est encore aujourd'his regarde comme l'un des sculpteurs qui ont le mieux entendu le genre des bas-reliefs. Sa statue en brouze deSt-Marc est devenue célèbre

par un mot de Michel-Ange : un jour que ce grand artiste la considerait, il s'écria : Marco, perche non mi parli. Ses talens furent eny loyés à l'horence par Cosme de Médicis, et sa vi illesse soutenue par les bienfaits de Pierre, fils de ce prince. Il mourut en 1466, àgé de 83 angé.

DORAT ( CLAUDE-JOSEPH), né à Paris le 31 décembre 1734, mort dans la même ville le 29 avril 1780. Esprit léger et agréable qui semblait s'etre assigné à lui-même la place qui lui convenait, en prenant dans ses petits ouvrages le ton cavalier d'un petit maitre en littérature. Il a fort pen reussi dans la tragédie et même dans la comedie : lu Feinte par amour , le Celibataire . le Malheureux imaginaire et les Proneurs, n'offrent aucune scene qui suppose le génie de l'art, ancune profondeur de vues, aucun caractère bien observé; ce sont des paillettes d'esprit, et voilà tout. Il aurait du s'en tenir aux bagatelles qu'il a données sous le nom de Fantaisies, et surtout les readre moins volumineuses. Son poeme sur la déclamation, dont il avait publie le premier essai en un seul chant, contenait des vers heureux, et aurait pu tenir un rang parmi nos poemes didactiques, si l'auteur , au lieu de l'étendre et de l'affail·lir, se fût borne à le corriger. Avec tous ses défauts, Dorat a fondé que espece d'école, et conserve encore quelques imitateurs. M. de Rougemont l'a mis en scène au Vaudeville avec succès. Son recueila été réduit en 1786 à trois volumes, petitio-12; dans cet état, il laisse l'idée d'un poéte fort agréable.

DORIA, une des quatre plus puissantes et plus anciennes familles da Gènes. Elle a fourni des aniraux aux Gènois, et Doria (André), le restaurateur de leur liberté, né en 1458. Voytz, sur cette nombreuse famille, l'excellente histoire de Venise de Mousieur Daru.

DOTTEVILLE (Jean-Henri), enfant naturel, ne à Palaiseau le 22 décembre 1716, mort le 25 octobre 1807. On a de cet oratorien des traductions de Salluste et de Tacite, fort estimées.

DOUGLAS (GAWIS), évêque et

poete écossais, né en 1474, mort en! contribué à perfectionner la langue et la poésie écossaises. Ses vers sont d'une française de son voyage curieux fait rare élégance. Il a traduit en vers l'E- autour du monde. neide, et c'est son ouvrage le plus considérable.

DOUSA . ou VANDERDOES (JEAN), philologue, historien et poète hollandais, ne en 1515, mort en 1604: après avnir eu le malheur de survivre à deux de ses fils , defendit avec courage la ville de Leyde contre les Espagnols, eut la gloire de leur faire lever le siège, se distingua dans les lettres, dans les emplois civils et militaires, et contribua par ses services à l'assranchissement de sa patrie.

DOW [ GERAED ] . peintre de l'école hollandaise, fils d'un vitrier, né à Levde en 1613. Il est surtout celebre par son tableau de la Femme hadronique, où tout est grand, tout est noble : c'est vraiment Raphael et Le Poussin. Il était très-soigneux dans ses ourrages, qui ont eu et out encore beaucoup de vogue. On ignore l'année

de sa mort.

DOYEN (GABRIEL-FRANCOIS), né à Paris en 1726, fut, après son retour de Rome, agréé à l'academie de peinture, en 1758. Son chef-d'œuvre est la peste des Ardens, qui orne aujourd'hui l'eglise paroissiale de St.-Roch. A l'epoque de la revolution il passa en Russie, v fut accueilli avec distinction par la czariue, traité par son fils avec la même faveur, et y mourut le 5 juin 1806, après un sejour de 16 ans.

DRACON, celebre legislateur d'Athènes, dout il lut archonte l'an 6s4 avant J.-C. Ses lois étaient d'une sévérité cruelle : il était vieux lorsqu'il les fit. L'assassin , le voleur et le citoyen convaincu d'oisiveté, étaient également punis de mort. Solon les abrogea toutes, à l'exception de celles qui regardaient les meurtres.

DRACON, grammairien gree, ne à Stratonicee; il vivait avant Marc-lyure; il mourut en 1752. Aurèle; il nous reste de lui un traité

des metres poétiques.

duit en vers les Institutes de Justinien, vrages, le plus extraordinaire de tous,

DRAKE (Francois ), célébre na-1521. Il est un de ceux qui ont le plus vigateur anglais, ne en 1545, mort le 9 janvier 1597. On a une traduction

> DRENGOT, premier des aventuriers normands qui, par leurs conquêtes, fondèrent le royaume de Naples. Il fut tué dans un combat à Can-

nes le 1 octobre 1010.

DREPANIUS (LATINUS-PACATUS), poète et orateur du quatrième siècle. dont parle Ausone, qui lui dedia plusieurs de ses ouvrages. Il était ne à Bordeaux, Aucun de ses nombreux outrages en vers ne nous est parvenn : on doit bien les regretter . puisque Ausone prétend qu'il égalait Catulle, et qu'il surpassait tous les poètes latins, excepte le seul Virgile.

DREUX ( ROBERT DE FRANCE, comte de ), cinquième fils de Louis VI dit le Gros, rui de France, eut le comté de Dreux pour apanage ; de là son nom. En 1147 il se croisa et fut le premier des seigneurs français qui se rendirent à Jerusalem. Il mourut en

1188.

DREUX ( Puilippe DE ), évêque de Beauvais et pair de France, fut, malgré son caractère episcopal, l'un des plus valeureux guerriers de son siècle. Il était fils de Robert de France, comte de Dreux. Il combattit auprès de Philippe-Auguste, son cousin-germain, a la bataille de Bouvines en 1214, et mourut à Beauvais le 4 novembre 1217. D'antres comtes de Dreux sont cités dans l'histoire de France d'une manière favorable.

DREVET. Nom de deux graveurs père et fils morts l'un et l'autre à Paris en 1739. Ils se firent un nom par des portraits qui sont des chefs-d'œuvre de l'art. Le fils, plus célèbre que le père, a gravé anssi plusieurs sujets d'histoire également estimés. Un troisième Drevet de la même famille s'est distingué dans la peinture et la gra-

DROZ (PIERRE JACOFET), habile mécanicien , né le 28 juillet 1721 , à DRAGON ( Hoxore), juriscon - la Chaux-de-Fond, comté de Neufsulte, ne à Nice au seizième siècle, châtel, mort à Bienne le 28 novem-fut l'elève et l'ami d'Alciat. Il a tra-bre 1790, exècuta, entr'autres ouPantomate écrivain, dans lequel les de Germaniens. Il mourut à trente

fils . ne à la Chaux-de-Fond le 15 un soulllet; il mourut l'au 20 de J.-C., octobro 1752, mort à Naples le 18 sans être regrette; il s'était rendu novembre 1791, soutint la reputation odieux par ses debauches et ses emde son père, fit un automate dessina-teur, une jeune fille qui jonait du Germanicus et d'Agrippine, n'eut clavecin , deux mains artilicielles, au rien de leurs vertus. Sejan trouva moven desquelles M. de la liégnière moyen de le perdre auprès de Tibère . le tils, privé de l'usage des siennes, qui le fit enfermer dans son palais, et pouvait suffire à presque tous ses be- l'y laissa mourir de faiu, l'au 55 de soins. Les automates du pere et du fils J.-C. out été transportès en Amérique.

des peintres les plus distingues de l'é-mort le 1 mai 1707. Il travaillait avec cole française, né à Paris en 1765, beaucoup de facilité; aussi trouvemortà Rome le 15 ferrier 1788. Il a t-on dans ses ouvrages des inegalites peint Marius à Minturnes, Philoctète, choquantes. Ses tragédies offrent de

neenne aux pieds du Christ.

Pune des filles de Germanicus et d'A- poëme d'Absalon et Architogel est grippine, née à Trèves l'au 15 de l'un de ses meilleurs ouvrages. On Père chrétienne. Catigula , son frère , a encore de lui une traduction de la déshonora et la maria à dix-septans à Virgile en vers anglais , qui lui a fait Lucius-Cassius-Longinus, homme con- beancoup d'honneur. Il mourut pausulaire, la lui enley i ensuite, et véent vre. avec elle jusqu'à sa mort (l'an 38), dans un commerce incestueux. Ce mons- Boccace (du). tre, en la perdant, se livra à tous les exces de la douleur la plus extrava- premier ministre du duc d'Orléans. gante, et en lit une divinité.

franchi de Néron.

l'histoire romaine : 1. Marcus Livius, de 1717 entre la France, l'Anglepère et fils; l'un tribun du peuple, terre et la Hollande, le place au eut pour collègue, vers l'au 630 de nombre des plus habiles diplomates. Rome, le fameux Caius Gracchus; Il mourut le 10 août 1723, plus me-Pautre fut tribun du peuple vers l'an prisé eucore que hai. On a écrit sur 660, et se fit le patron de l'ordre des lui des monceaux de volumes, et chevaliers. Il fut assassine l'an go avant fait contre su personne des milliers J.-C. 2. Drusus ( Néro - Claudius-Gerde couplets et d'épigrammes, manicus), second fils de Tibére-Claude-Néron et de Livie; il fut père l'académie française, né a Beauvais

mouvements des articulations des ans, après une carrière gloricuse et mains et des doigts étaient sensibles à toute militaire. 3. Drusus , lils de l'enl'oil et réguliers pour farmer des ca- pereur Tibère ; il se distingua par son ractères agréables. Son dernier ou courage dans la Pannonie, dans l'Il-vrage fut une pendule astronomique. Iyrie et en Germanie. Il fut empoi-- Henri-Louis Jacquet Droz, son sonne par Sejan, à qui il avait donne

DRYDEN [ Jean ], célébre poète DROUAIS (JEAN-GERMAIN), l'un dromatique anglais, ne en 1631. et sur-tout le chef-d'œuvre de la Cano- grandes beautés; mais il règne dans ses comédics une licence que notre DRUSILLE ( Julia - Drusilla), théatre ne supporterait pas. Son

DUBOCCAGE ( madame ). Voyez

DUBOIS (GUILLAUME), cardinal. régent du royaume. C'était le tils d'un DRUSILLE, fille d'Agrippa - le l'apothicaire de Brive-la-Gaillarde en Grand , roi de Judée. Elle fut fiancée | Limousin; il y naquit le 6 septembre à Philadelphe, fils d'Antiochus IV, 1556. Il s'eleva par l'esprit d'intrigue, roi de Comagène, épousa Azize, roi et ses mœurs etaient infames. Louis d'Emèse, et l'abandonna pour épou- XIV l'employa dans diverses négoser Antonius-Felix, affranchi de l'em- ciations, dont il se tira adroitement. pereur Claude et frère de Pallas l'af- il devint le conseil intime du régent et l'arbitre suprême de sa maison. DRUSUS. Il y en a plusieurs dans La négociation de la triple alliauce

en 1670, mort à Paris le 23 mars! lens esprits qui ont donné sur les aus protecteur des gens de lettres. Ce fut des lecons pleines de gout. Ses Re- à sa sollicitation que François I attira flexions sur la poésie et la peinture se- à Paris des savans de tous les pays, ront méditées utilement par tous les qu'il établit des chaires dans toutes jeunes gens curienz de s'instruire. les facultés, qu'il les remplit d'ha-Ce fut l'abbé Dubos qui, dans ce biles professeurs, qu'il attacha des choix heureux pour l'epopée le sujet thèque royale, avec de bons honode la Henriade. A ses coupaissances raires, François I prenait un singufondes sur l'listoire : il a donne celle dre converser sur toutes sortes de son Histoire critique de l'établissement Les L'Hopital , les Sainte-Marthe , Gaules, a été victorieusement refuté de jeter des fleurs sur sa tombe. par Montesquien.

sans merite.

timee.

capitaine de vaisseau. Nomme gou-degré peu commun. verneur de Saint-Domingue, defenles Espagnols, se distingua sur mer grade de lieutenant général des ar. L'Archambault en juillet 1:15.

toriques, entre autres des Ocurres de 1663. Rabelais et de la Satire Menippee. Il y out un autre Duchat, poète latin dramatique, membre de l'institut, et français, ne à Troyes au 16º siècle. etc. Ne a Versailles le 25 août 1755 ,

DUCHATEL, grand aumônier de 1742. On doit le joindre à ces excel- France au seizième siècle. Il fut le livre, indiqua le premier comme un gens de lettres distingués à la bibliolittéraires il en joignait de très-pro- lier plaisir à l'entretenir et à l'entende la Ligue de Cambrai, qui est très- sujets. c C'est, disait - il . le seul estimée, et qui renferme une des homme de lettres que je n'aie pas énognes les plus juteressantes de l'his- épuisé en discours. Il mourut d'une toire moderne, Le système établi dans attaque d'apoplexie le 2 février 1552. de la monarchie française dans les les de Thou et autres, s'empressèrent

DUCHÉ DE VANCY (JOSEPH-FRAN-DEBUISSON (Path Utaic), né en cois), de l'académie des inscriptions, 1753, mort sur l'échafand le 24 mars ne à Paris le 29 cetobre 1668, où il 1704. Il afait des tragedies, des eo mourut le 14 décembre 1704. Le médies et des operas. Son Fieux gar- désir de plaire à madame de Maintecon, comed'e en cinquetes, n'est pas nou lui lit choisir tous les sujets de ses tragédies dans l'Ecriture sainte. DUCAS MICHEL !. historien gree, On connaît peu Jonathas et Débora, fut temoin de la chute de l'empire mais Absalon a des heautes du prede Constantin, et a écrit l'histoire de mier ordre, et qui prouvent que Du-sa décadence. Il desceudait de l'il-ché eut pu devenir un des meilleurs lustre famille des Ducas, qui avait élèves de Racine. Son opéra d'Iphidonne plusieurs empereurs à Cons- génic en Tauride n'est pas très-infétantinople. Son Listoire est fort es- rieur à ceux de Quinault, et sa réputation s'est conservee jusqu'à nos jours. DUCASSE | JEAN-BAPTISTE | cele- Il avait autaut de douceur dans le cabre marin français, ne dans le Béarn, ractère que d'agrément dans l'esprit ; passa de la marine marchande dans il plaisait encore par le talent de la la marine rovale, y deviut bientût declamation, qu'il possédait dans un

DUCHESNE (André), l'un des dit avec succès cette colonie coutre plus savans historiens que la France ait produits, et qui, parses immenses dans plusieurs combats : fut élevé au travaux , a mérité le titre glorieux de père de l'histoire de France. Ne à mees navales, et mourut à Bourbon- l'Ile-Bouchard en Touraine, au mois de mai 1584, il mourut le 30 mai DUCIIAT (Jacob 1.E), habite philo- 1640. Son lils cultiva le genre de l'hislogue . ne à Metz le să fevrier 1658, toire avec autant de zele, mais moins mort le 25 juillet 2755. Il est éditeur de succès et de réputation que son d'un grand nombre d'ouvrages avec père. Il obtint aussi le titre d'histodes remarques grammaticales et his- riographe de France, et mourut en

DUCIS ( JEAN-FRANCOIS), auteur

jours de 1817. On trouve dans la plu- cussions iugenieuses, de pensers neupart de ses tragédies des morceaux qui ves et de caractères bien saisis. «L'est respirent un grand caractère et un gé- l'ouvrage d'un honnéte homme », a dit nie vraiment tragique. Elles sont pres- Louis XV; c'est le meilleur de l'uque toutes imitées de Shakspeare; ce clos, et ce seul volume a plus fait n'est pas qu'il l'imite en esclave ; s'il pour sa réputation que la voluminense ne l'égale pas toujours, il le corrige collection de ses autres ouvrages. Son du moins, quelquefois même il l'embellit, et si les fréquens emprunts qu'il franchise un peu dure qu'on lui reprolui fait ne permettent pas de supposer chait dans la societé, sa bienfaisance . une grande richesse d'invention , il a ses vertus, lui ont acquis des droits dans quelques détails des teaits de mai- légitimes à l'estime publique : peude tre qui n'appartienneut qu'à lui. Sa personnes connaissaient mieux le prix manière s'est ressentie des defauts de et les devoirs de l'amitie. sou modèle. L'ordonnance de ses traà un génie fortement tragique des inegalites qui le tiendront toujours à une charmantes. C'est de Ducis qu'on a dit avec raison qu'on trouvait en lui l'accord d'un beau talent et d'un beau cuqueillit avec bonté en 1814, et lui reaudience Ducis s'écria : « Je suis plus de Ducis à Versailles.

crétaire perpétuel de l'académie fran- mune de Souillac, dont il était maire. caise et membre de celle des inscrip- DUFRESNOY ( madame ), morte tions. Ses ouvrages sont des romans, en mars 1825, à l'age de 59 ans. parmi lesquels on remarque les Con- a publié un volume d'Elégies qui lui fessions du comte de ..., des Mémoires assure un rang fort distingué parmi secrets sur les regnes de Louis XIV et les poètes en ce genre; il la place en-Louis XV , un Voyage en Italie , une tre Parny et Bertin. Mistoire de Louis XI, des Remarques sur ce siècle, iu-12, livre plein de maximes tit-fils de Henri IV, et lui ressemblait.

mort dans cette ville dans les premiers | vraies , de définitions exactes , de dis-

DUDLEY ( ROLLET), comte do gédies est en général viciouse et inco- Leicester , né en 1551. Il futle favori herente : souvent il tombe dans la de- d'Elisabeth presque à son avenement clamation , dans l'enflure et dans des au trône. Elle le combia d'honneura fautes de convenance ; il associe enfin et de biens , et son ascendant sur elle etait tel, que le peuple l'appelait communément le cour de la cour. On l'acgarande distance des maîtres de l'art. Fes ouvres ont été publières en 5 vol. Elisabeth parait avoir conserré tou-in-8 etin-18 par Nepreu. On y trouve jours pour lui la ment teudresse; co une foule de poésies légères qui sont fut le seul mauvais choix qu'elle fit dans tout son règne, du moins pour des choses de quelque importance. Il lui avait conseille d'empoisonner Maractère. Louis XVIII, dont il avait éte rie Stuart; elle rejeta ce moyen; on secretaire des commandemens, l'ac- connait celui que cette reine emplaya.

DUFOUR ( LE BARON FRANCOIS pêta de ses vers. Au sortir de cette BERTRAND), maréchal de camp, commandeur de la légion d'honneur, ne heureux que Racine et Boileau; ils re- le 25 juin 1763, entre dans la carcitaieut leurs vers à Louis XIV, et le rière militaire, fit toutes les camparoi me récite les miens. Lors de l'ac- gues de la révolution française, abcupation étrangère, les Anglais co-tint un avancement rapide, se disvoyèrent une sauvegarde à la maison tingua en Allemagne, en Espagne et en Russie, et fut mis definitivement à DUCLOS (CHARLES PINEAU), de l'a- la retraite en 1852; élu députe en cadémie trançaise, ne à Dinaut en 1850 et 1851, prit, en raison de sa Bretagne, en 1705, d'un chapelier, santé, une part peu active aux tramort à Paris le 26 mars 1772 avec le vaux législatifs, et mourut au commentitre d'historiographe de France; se-leement d'octobre 1852, dans la com-

DUFRESNY ( CHARLES-RIVIÈRE ), la grammaire de Port-Royal, et sur- ne à Paris en 1648, où il est mart le 6 tout : Considérations sur les mœurs de octobre 1724. Il passait pour être pe-

C'était un homme ne avec une apti-[désintèressé , il ne laissa qu'une fortude singulière à presque tous les arts, tune médiocre. Il a publié les mêmoiet qui pourtant n'a rien laisse de fini res de sa vie, 2 volumes in-12. en aucun genre. Son Siamois à Paris, Amusemens sérieux et comiques, sou- nétable de France, le plus célèbre vent réimprime, a pu donner à Mon-guerrier du quatorzième siècle, l'aptesquien l'heureuse idee de ses Lettres pui de la France et le libérateur de persanes; il ne prouve pas moins que l'Espague. Ne vers l'an 1314, près de son théâtre la tinesse et la sagacité avec Rennes , il mouret le 13 juillet 1380, lesquelles il observait les hommes. Il lls'est immortalisé par une valeur béassocia dans quelques pièces ses ta- roique accompagnée d'une prudence lens à cenx de Regnard, et fit voir par consommée. Il chassa les Anglais quelques comédies qu'il était digne de d'une très-grande partie de la France, partager la gloire de son rival. Son et mourut au milieu de ses triemphes. vers est moins facile, mais son style Terrible dans les combats, il était buest plus pur que celui de Regnard ; on main après la victoire, généreux et trouve dans toutes ses pieces des scè modeste au comble de la gloire et des nes heureuses, et même des traits honneurs, il fut adore de ses soldats d'un génie vraiment appelé au genre comique; mais il a moins de gaîte que trouva l'art de la guerre dans son ende finesse. On peut croire qu'il eût merite une reputation encore plus dis les V voulut qu'en lui donnât à Sainttinguée, si le goût de la dissination et des plaisirs n'eûtétouffe en lui l'amour du travail. Le Double veuvage, la Réconciliation normande, le Mariage fait et rompu, le Faux sincère, le Jaloux honteux de l'être, le Negligent, dans lequel il s'est peint, sont des ouvrages charmans: l'Esprit de contradiction en est le plus régulier. On sait que le réthéâtre a été recueillí en 6 volumes et en 4 volumes in-12.

DUGUAY-TROUIN (René), dont le nom est si justement celèbre dans les fastes de la marine française, namourut à l'aris le 27 septembre 1736. Dès l'age de dix buit ans il commanda comme armateur une frégate de quanéral des armées navales de France ct se couvrit de glaire en plusieurs occasions, Louis XIV aimait à entendre de sa bouche le récit de ses actious. Un jour qu'il avait commence celui il, à la Gloire de me suivre. - Elle mira la hardiesse de l'entreprise et la Paros. sigueur de l'exécution. Généreux et

DUGUESCLIN ( BERTRAND ), conet chéri même de ses ennemis. Il fance, et dut tout à son génie, Char-Denis la sépulture des rois, faveur jusqu'alors sans exemple. Ou a plusieurs histoires de sa vie.

DUII AMEL-DUMONCEAU ( flex-Rt-Lotis), un des savans les plus remarquables qui aient illustre la France pendant le dix-huitième siècle par l'étendue, la variété et l'utilité de ses recherebes, qu'il appliqua avec sucgent ne put parvenir à l'enrichir. Son ces aux progrès de l'agriculture , du commerce et de la marine. Ne à Paris en 1700, il y mourut le 25 août 1782. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages estimes sur l'agriculture, écrits avec clarté et méthode: les prinquit à Saint-Malo le 10 join 1675, et cipaux sont : Élémens d'agriculture, 2 volumes in-12; Traité de la culture des Terres, 6 volumes in 12: la physique des arbres, 2 volumes in-4; Traité des torze canons; il devint lieutenant ge- arbres et arbustes , 2 volumes in-4, etc. Il a beaucoup travaillé à la description des arts et mètiers donnée par l'academie des sciences, et a aussi ècrit

DUILLIUS ( Cairs ) , consul l'an d'un combat où se trouvait un vaisseau 492 de Rome, son ans avant J.-C. Ce nomme la Gloire: « l'ordonnai , dit fut le premier capitaine romain qui remporta une victoire navale sur les vous fut fidèle » , reprit le roi. De Carthaginnis ; il obtint l'honneur du toutes les expéditions de Duguai premier triomphe naval. Le senat fit Trouin la plus célèbre est eche de la ériger à sa gloire, dans le Forum, prise de Rio de Janeiro. L'Europe ad- une colonne rostrale de marbre de

sur l'architecture navale.

DULARD ( PAUL - ALEXANDRE ) , né

à Marseille en 1606, mort le 7 décem-l vres ont été requeillies en 7 vol. in-8. bre 1760. Son poeme de la grandeur 1797. A la conception la plus uette, à de Dieu dans les merveilles de la nature, l'esprit le plus juste, à la meditation renforme quelques morceaux beu- la plus profonde, il joignait une pureus, et des notes qui ne sont pas à la rete d'ame, que simplicité de monre. bauteur des connaissances actuelles. une constance dans l'adversité, pares Lorsqu'il parut en 1749, il eut beau-

d'artillerie, grand-croix de la légion- il fut remporté par M. Degerando. d'honneur, né à Laon ( Aisne ), le 9 décembre 1764, armit avec distinc-tion dans les armees de l'ouest, de morte le 20 février 1805, Jamais tra-l'intérieur, du nord d'Angleterre, d'I-gédienne n'eut plus de flamme ni mourut le 50 juin 1852, à sa campa- reur et la pitié. Un soir , au moment gne, près de Soissons,

ges encore estimés et cerits en latin.

à Douai le 27 mars 1719, mort à Patous les diables !» Jamais la faveur ris le 3 mai 1789 Cet abbé poète, vif du public, jamais l'encens des puètes et turbulent, inquiet et hypochondre, let des journalistes ne flatta aussi vive-auteur de plusieurs poémes, n'est ment son amour-propre que cette que trop coonu par le Compère Ma- brusque etrude apostrophe. Ellea puthieu, qui fut attribue à Voltaire. Les blie des memoires assez volumineux caractères et les épisodes de ce roman en reponse à ceux de mademoiselle sont ingénieux . l'ouvrage est semé de Clairen. traits d'esprit et de saillies : mais sa lecture est dangereuse pour les jeunes chef des Educus , n'est connu que par gens.

na aux apciepnes Variétés. Celle qui l'ère actuelle. repertaire.

juin 1756. Son meilleur ouvrage est d'œuvre.
ron Traile destropes ou figures. Ses œu DUMOURIEZ ( CHARLES FRANÇOIS-

coup de succès : ses œuvres diverses , connu pendaot sa vie ; son Traité des volumes in-13 , sont peu connues. Tropes resta trente aus daos les ma-DULAULOY ( Cuarlis-François gastus du libraire. En 1804, l'initiut Randox, comte ], lieutenant-general de France proposa pour prixson eloge;

DUMESNIL ( MARIE-FRANCOISE ), talie, d'Espagne, d'Allemagne et de plus de sensibilité; aucune n'a su et Russie; obtint sa retraite en 1816, et ne saura mieux qu'elle inspirer la teroù elle venait de debiter avec une DULAURENS (Anons), premier grande énergie les odienses impreca-mèdecin de Henri IV, ne à Arles, tions de Cléopâtre, dans le cinquième mort le 16 août 1609. Il fut estime de lacte de Rodogune, elle se sentit franson souverain et considéré à la cour. pée d'un coup de poing dans le dos Il a laissé sur son art plusieurs ouvra- par un vieux militaire place dans la conlisse, lequel lui dit avec indigna-DULAURENS (HENRI-JOSEPH ), ne tion : « Va t'en , chienne , va-t'en à

DUMNORIX, frère de Divitiae, les Commentaires de Cesar, où il DUMANIANT (Jean-André BOUR- est représenté comme un bomme am -LAIN, dit), auteur comique et ancien bitieux, amateur de nouveautes, jaacteur, ne en 1754 à Clermont ( Au- lonx de son frère , et capable de tous vergue), mort en 1828, entrepreueur les excès, pour satisfaire son désir du breveté de spectacles de province. Ses pouvoir. Il fut tué pour avoir résisté meilleures pièces sont celles qu'il don laux ordres de Cèsar, l'an 59 avant

obtint le plus de succes est celle qui a DUMOULIN (CHARLES), jurisconpour titre Guerre ouverte, ou ruse consulte celèbre, né à Paris en 1500, tre ruse, en 5 actes et en prose, im mort le 27 decembre 1566. Il fut perprimée en 1787, in 8°. Cette pièce, sécuté toute sa vie pour des querelles imitée de l'Espagnol, est restée an de religion. Le premier il trouva les véritables sources et les règles fonda-DUMARSAIS (Casas CHESNEAU), mentales du droit français, et ce qu'il grammairien philosophe, ne à Mar- a fait sur une partie de la coutume de seille le 17 juillet 1676, mort le 11 Paris a toujours passé pour un chef.

270

Degenten), ne à Cambray le 25 jan- septembre 1788. Il fut président à vier 1750, mort le 14 mars 1825, à mortier au parlement de Bordeaux: l'inville-Park en Angleterre, à quatre- intègre , éclairé et éloquent , tel fut viugt-quatre ans. Il laisse des memoi- ce magistrat, nuquel on doit des réres qui donneront d'intéressantes no. tions sur les premiers événemens de la révolution , dans lesquels il a joué un grand rôle. Ha composé divers ouvrages militaires et politiques.

DUNI ( EGIDIO ROMUALD ), compositeur, ne dans le royaume de Naples, le o février 1700, mort à Paris le 11 juin 1775. Il fut l'un des premiers musicions qui nous firent con JEAN-BAPTISTE MERCIER ) . chevalier naître les charmes de la musique italienne, et il doit être regardé comme le premier compositeur qui ait su donner au chant français l'ame et la vie. Ses airs sont gais , naturels , faciles , et toujours adaptes au caractère des paroles. Les Chasseurs et la Laitière , la Fee Urgèle , la Clochette , les Moissonneurs, Ninette à la Cour, et beaucoup d'autres opéras-comiques de sa composition, prouvent cette assertion. Il avait fait douze operas italiens.

DUNOIS ( JEAN ), lils naturel de Louis de France, due d'Orléans, et de Mariette d'Enghien, épouse d'Aubert de Cany-Dunois, naquit à Paris le 23 novembre 1402. Il défendit conrageusement Orleans contre les Auglais, leur prit plusieurs places et les chassa d'une grande partie de la France; il partagea les lauriers de Jeanne d'Arc. En toute occasion il se distiugua par ses exploits glorieux. Il fut grand chambellan de France, créé comte de Dunnis; mais il con serva toujours dans ses titres celui de Batard d'Orleans, dont il s'hunorait. Il mouraten 1468, redoute des canemis de l'état et respecté des Français pour sa bravoure, sa grandeur d'ame et toutes les vertus qui font le grand hounne.

DUNOYER ( ANNE-MARGUEBITE PE-TIT, dame), née à Nimes vers 1663, morte en 1710. On a d'elle des letvent reimprimes.

helle en 1744, mort à Paris le 17 même année il fut envoye à Rome

flexious bistoriques sur les lois criminelles, qui ont servi à faire améliorer le code criminel de France, et des Lettres sur l'Italia , 2 vol. in-8 , déligurées quelquefois par des recherches d'esprit, et où l'auteur se livre trop au scotiment et à l'enthousiasme. Elles eureut un succès brillant.

DUPATY ( LOUIS - MARIE-ADRIEN de la légion-d'honneur, fils de l'auteur des Lettres sur l'Italie, frère du poète et du sculpteur du même nom. mort le 13 novembre 1825, successirement juge-suppléant au tribunal de la Seine, substitut du procureur près le même tribunal, conseillerà la cour d'appel, président de chambre, et conseiller à la cour de cassation , magistrat intègre et éclairé, mort en juillet 1832.

DUPERBIER ( CHARLES ), l'un de nos meilleurs poètes latins; c'est surtout dans le genre de l'ode qu'il a excelle. Ne à Aix en Provence , il mou-

rut à Paris le 28 mars 1692. Ses vers latins, épars dans les recueils du temps, ne sont pas réunis et meriteraient de l'être. C'est à lui que Malberbe adresse ses belles stances qui commencent par ce vers: Ta douleur, Duperrier, sera done

éternelle? DUPERRON ( JACOUES-DAVY ) , cardinal, né en Suissele 25 novembre 1556, mort à Paris le 3 septembre 1618. Sa mémoire tennit du prodige : il apprit sans maître le grec et l'bébreu. Philippe Desportes lui procura la place de lecteur de Henri III; il embrassa l'état ecclésiastique et fut pourvu de plusieurs bénéfices. Il s'attacha au cardinal de Bourbon après la mort de Honri III, et deviut l'ame du parti qui travaillait à lui assurer le trône ou préjudice de Henri IV. Il tres et des mémoires qui ont eté sou- obtint bientôt les honnes graces de co dernier prince , et fut fait évêque d'E-DUPATY ( CHARLES - MARGUERITE | vreux. Il contribua beaucoup à l'abju-JEAN-BAPTISTE MERCIER ), magis- ration solennelle de Henri. Il obtine trat et homme de lettres, ne à la Ro. en 1640 le chapeau de cardinal, et la France, A son retour il fut fait grand né à Paris vers 1695, mort le 1 deaumonier. L'ambition paraît avoir été cembre 1774. Il fut membre de l'aca-an seule passion, et il l'étendit même démie française. Il ionissait d'una à la littérature, où il croyait occuper grande considération par la manière un des premiers rangs. Ses ouvrages dont il remplissait sa place, par l'use divisent en trois classes , cootro- sage qu'il faisait de sa fortune , par les verse , littérature et négociations ; ou lumières de son esprit et les agrèmens les a recueillis en 3 vol. in fol. Paris

DUPLEIX ( Scieinn ) , conseiller d'état et historiographe de France, ne à Condom en 1569; il y monrut en 1661. Son meilleur ouvrage, pour le que et brillant. Son Essai sur les montravail, les recherches et l'exactitude, a pour titre : Mémoires des Gaules depuis le délage jusqu'à l'établissement de timées. la monarchie froncoise, in-4. Son histoire générale est peu estimée.

ciant, administrateur, guerrier. Rival 1709, mort le 10 avril 1705. Sa carde La Bourdonnais dans l'Inde, aussi rière fut partagee entre les sciences actif que lui et pius méditatif, il ob- et les lettres. Il a traduit de Sophoele tint de grands honneurs, et fut consi- l'Ajox, les Trachiniennes, l'OEdipe à dere cumme un souverain ; mais sa Colonne et l'Antigone, dont Brumuy prospérité no fut pas de longue durée, n'avait donné que l'analyse dans son sea ennemis envoyèrent des memoires Theâtre des Grees. Il a juscré plusieurs contre lui ; il fut rappele et oblige de Mémoires remplis de recherches dans se rendre à Paris, où il mourut de le requeil de l'académie, et a travaillé chagrin en 1763.

DUPONT DE NEMOURS ( PIBREtreute ans sur la scène politique.

seilla à François I de vendre les char- ans. ges de judicature et d'abolir la prag- DUQUESNE (Arnanan), un des plus actions.

DUPRE DE SAINT-MAUR ( Ni gnols en 1637, et les chassa des îles

avec le titre de charge des affaires de coras-Francois ), maître des comptes, de son commerce. On a de lui une traduction du Paradis perdu de Miltou, réimprimée plusieurs fois. 3 vol. in-12, avec les remarques d'Addison; elle est écrite d'un style vif , énorginaies de France . in-4 , est rempli de recherches curieuses et justement es-

 $\mathbf{DUO}$ 

DUPDY ( Loris ), secrétaire perpétuel de l'academie des inscriptions et DUPLEIX (Joseph, marquis), nego belles lettres, ne le 23 novembre long-temps au Journal des savans.

DUPUY ( LE COUTE ANDRÉ JULIEN ), SAMUEL), savant économiste, mem- pair de France, grand-officier de la bre de l'institut, etc., ne à Paris en lecion-d'honneur, né à Bioude 1759, remplit avec succès des mis- (Haute Loire) le 13 avril 1753, ensoins diplomatiques, et fut uonum brassa la carrière de la magistrature, conseiller d'état; député aux états- et fut reçu conseiller au Châtelet en généraux, deux fois président de l'as-1775. Intendant, en 1789, des îles constituante, courut de de France et de Bourbon, il garantit grands dangers dans les diverses par la sagesse de sa conduite es deux chances de nos révolutions; passa colonies des troubles de la révolution, pour la seconde fuis en Amérique, et à son retour eu 1799, entra au où il mourut le 6 août 1817, après conseil d'état, puis au senat. En avoir honorablement figure pendant 1816, nomme gouverneur des établissemens français dans l'Inde, il exer-DUPRAT (ANTOINE), cardinal le-gat, chanceller de France et principal hautes fonctions avec autant de sagesse ministre de François I, ne à Issoire en que de désintéressement, rentra en Auvergne, le 17 janvier 1463, mort France en 1825, et mourut à Paris, le le 9 juillet 1535. C'est lui qui con- 12 jaovier 1832, age de pres de 79

matique sanction. Il était cupide et célèbres héros de la marine française de mauvaise foi ; sa memoire est de né à Dieppe en 1610, mort à Paris le venue odiense, et il l'a mérité par ses | 2 février 1688. Il commandait un vaisseau dans la llotte qui battit les Espa-

1650, et au combat devant Tarragone en 1641 : il recut plusieurs blessures. Pendant la minorité de Louis XIV, il servit en Suede ; nomme vice-amiral de la flotte suédoise, il remporta des avantages signales sur les Danois. En 1650, il arma une es i cadre à ses frais, ferma l'embouchure de la Gironde aux Espagnols, et mit en fuite la tlotte anglaise, après un combat meurtrier. Anne d'Autriche le nomma chef d'escadre. Le recit des une de Salluste, une des cipa premiers autres occasions où se signala Duquesne uous menerait trop Join, Il fut sous le regne de Louis XIV . l'honneur du pavillon français, et ce monarque lui écrivit de sa main pour le féliciter. Il érigea pour lui-eo marquisat, sous le nom de Duquesne, la terre du Bouchet près d'Etampes ; Versailles. Avant rapporte ce discours Melancolie est son chef d'œuvre. à sa femme, elle lui dit : a Il fallait répondre, Oui, sirc, je suis protestant . mais mes services sout catholiques. >

n'en est pas moins le modèle le plus Cicéron. parfait que puisse suivre un jeune compositeur, à quelque genre qu'il Egypte, a donné une grammaire turveuille so livrer.

FORT, duc de), originaire d'une sa fidélité, quoique mal écrite. Il famille illustre de Guyenne, ne le 9 mourut vers le nilieu du dix septième octobre 1626, servit avec la plus siècle. grande distinction dans les guerres de DUROC, due de Trioul, né à celébres dans nos anuales.

DURAS ! N. DE KERSHST . DT- mai 1915.

de Lerins : il les vainquit de nouveau (chesse ne ) a pris un rang distingué près de Gattari, se couvrit de gloire parmi les femmes auteurs par la pudans l'expedition de la Corogne en blication de ses deux jolis ouvrages . intitules Ourika et Edouard, Cette dame, faisait partie de la société d'enseignement élementaire, et présidait une société de bienfaisance . lorsqu'elle mourut le 23 janvier 1828.

DUREAU DE LA MALLE ( JEAN-BAPTISTE JOSEPH-RENE), ne le 21 no. vembre 1742 à Saint-Domingue, mort le 19 septembre 1807. Il fut membre de l'institut et du corps législatif. On lui doit une traduction de Tacite. livres de l'histoire de Tite-Live , contiquée par M. Noël, et du Traite des bienfaits de Senèque, ouvrages qui meritent la reputation qu'ils ont acouise.

DURER ( ALBERT ), peintre et graveur, ne à Nuremberg le 20 mai 1471. mort le 6 avril 1528. On a de lui un s'il n'eut pas été protestant , il eut été graod nombre d'estampes et de tamieux récompeuse ; le roi le lui dit à bleaux estimés. Son estampe de tu

DURYER (PIERRE), ne à Paris en 1605, mort en 1658. Il fut secrétaire de César , duc de Vendôme , de l'academie française, et bistoriographe DURANTE (FRANCOIS), un des de France. Il se mit aux gages des ilplus grands compositeurs de l'Italie, braires à tant la feuille pour faire des né à Naples en 1695, y mourut en traductions d'auteurs latins; elles sont 1755. Il fut élève de Scarlatti. Il est nombreuses et assez peu estimées. regardé comme le fondateur de l'é-Les besoins de sa familte le forçaient cole moderne, d'où sout sortis les à un travail obstiné. On a de lui dix-Pergolèse, les Traeita, les Sacchini huit pieces de théâtre imprimées, et autres grands maîtres. Il ne tra-dont sept tragédies: Scévale est son vailla jamais pour le théâtre, et n'a chef d'œuvre : la moins mauvaise de fait que de la musique d'eglise ; il ses traductions est celle des œuvres de

DURYER ( ANDRÉ ) , consul en que, et une traduction française du DURAS (Jacores-Henri de DUR- Koranou Alcoran, estimée à cause de

Louis XIV, et mourut doyen des Pont-à-Moussou en 1772. Il se dismarechaux de France le 12 octobre tingua dans l'expédition d'Egypte au 1704. Son nom a eté soutenu avec siège de Saint-Jean-d'Acre, remplit gloire par plusieurs membres de la arce intelligence plusieurs missions famille; les Durfort et les Duras sont diplomatiques , et fut tue d'un bonlet dans les champs de Bautzen , le sa

DUSSAULT (JEAN JOSEPH), né à en société et dans les concerts qu'il Paris en 1769 , élève de Ste-Barbe , donna. puisa dans cette communauté celèbre, ce goût pur et severe qui de auteur qui ait examiné l'histoire de vait le rendre un des critiques le plus France par les titres authentiques : il distingués de nos jours, et l'adversaire intrépide du mauvais goût. Le mirite de ses articles, plus spéciale- de dans les faits. Ses ouvrages historiment consacrés à l'analyse des ouvrages de littérature , contribua puissatument à la vogue prodigieuse que le journal des Debats dut aux talens de ses rédacteurs. Ces articles réunis en 5 val. in 8° sous le titre d'Annales littéraires ( Paris , 1818-14 ) forment un cours de littérature dont la lecture est aussi agréable qu'elle peut être utile. Jonissant d'une pension du gouvernement, membre de la légiond'honneur, conservateur de la bibliothèque de Sainte Geneviève, il chevalier de Saint Louis avant de suiest murt dans l'exercice de ses fonc. Tre la carrière du théatre. tions, le 14 iuillet 1824.

DUSSAUX (JEAN ), ne à Chartres le 28 décembre 1728, mort à l'aris le 16 mars 1799. Personne n'a décrit avec plus de force les funestes emportemens de la passion du jeu et les dangers qui en résultent et pour l'état et pour les citovens. On duit au même écrivain une traduction de Juvénal l'ont précédée, et qu'on ne pourra écrit intitulé : Mes rapports avec J .- J. téressantes et curieuses sur ce philo- découvertes en anatomie, qu'il prosophe. Dussaux fut un homme d'une bonte, d'une probité et d'un désinteressement fort rares. Sa veuve a publié sur sa vie des Mémaires qu'og ne MED ), l'un des docteurs les plus celèpeut lire sans le plus vif intérêt.

teur de musique instrumentale, et fa- naquit à Damas le 6 octobre 1874, et meux pianiste. Ne en Bohême en il y mourut en 1547. Ses nombreux 1760, il mourut à Paris en 1812. Il ouvrages ont pour objet l'histoire, la a publié soixante œuvres pour le critique du Coran , les traditions ou piano; elles jouissent d'une grande la philologie. Il est surtout connu reputation : comme virtuose sur le par un Dictionnaire historique des écri-

DUTILLET (JEAN ) est le premier a ouvert et fravé la route à ceux qui l'ont suivi. Il n'estimait que l'exactifuques sont nombreux : il écrivait sons Charles IX. Il monrut gretlier du parlement de Paris le s octobre 1570 . avec la réputation méritée d'un des plus savans hommes de son siècle.

DUTILLET-TITON. Vovez Ti-TOY DUTILLET.

DUVAURE, né en Dauphiné, à la fin du 17e siècle, mort en 1778 à quatre-vingt-quatre ans, est surtout connu par le Faux savant, comedie en trois getes. Il avait été militaire et

DUVERDIER (ANTOINE), né le 11 novembre 1544 . mort le 25 sep-

tembre 1600. Sa bibliothèque française a sauvé son nom de l'oubli : reimprimée avec celle de Lacroix du Maine . elle jouit encore de quelque estime, DEVERNEY (Joseen GUI-CHARD), célèbre anatomiste, né le 5 août 1648, mort le 10 septembre très supérieure a toutes celles qui 1750. Son Traité de l'organe de l'ouie est devenu classique. On a aussi de surpasser que difficilement. Dans un lui Œurres anatomiques, a volumes in-4 , et un Traite des maladies des os . Rousseau , il a donné des anecdotes in- | 2 volumes in-12. Onlui doit plusieurs

DYCK, voy. VANDICE.

fessait avec talent.

DZEHEBY / MONAMMED BEN AUbres, et l'un des écrivains les plusfe-DUSSEK (JEAN-LOUIS), composi- conds qu'ait produits l'islamisme. Il piano il obtint un très grand succès vains musulmans , divisé par siècles.

ELLL ( N. Barox ) , general fran fjanvier 1757 , mort le 16 mai 1798. rie de Portugal, et un au après les classer les médailles, et plusieurs ouequipages de pont de l'armée destinée trages sur cette science. à l'expedition de Russie ; au retour de cette désastreuse campagne, il THURIN DE L' ), docteur de Sorbonue, mourut de ses fatigues a Kernigsberg , le 2 janvier 1815 : laissant la vers 1785. L'édition estimée qu'il a reputation d'un des officiers generaux dounée des Mémoires de Sulty, malgre les plus distingues de son arme.

Clotaire III et Thierri I. fameux dans le faire connaître que tous les ouvrages nos aunales par ses cruautes. Il fut sortis de sa plume. tué en 681 par Hermanfroi , qu'il mepouillé de ses biens. Le personnage

en mai 1923.

que, et cite quelques uns de ses meil- nites du monde, d'apres Lebrun. leurs ouvrages. If fut aussi sculpteur et travailla de coucert avec Theri- Le premier , fils d'Edouard le Vieux,

maque.

sont en latin.

cerits en latin.

cais, inspecteur général d'artillerie, Il était jésuite : à la suppression de ne vers 1755, parvint rapidement aux son ordre, it fut nomme directeur grades superieurs, it avec distinction du cabinet impérial des médailles a toutes les campagnes jusqu'a la paix Vienne, et processeur d'antiquités. On de Tilsit, commanda en cheft artitle liui doit une nouvelle methode de

ECLUSE DES LOGES (PIFREE-MAne en 1715 à Falaise , mort à Paris les altérations dans le texte en ce qui EBROIN, maire du palais sous regarde les jésuites, a plus contribué à

EDELINI.K ( Génand ) , ne à Anpaçait de la mort apres l'avoir de vers en 1649, mort le 2 avril 1707. Ce fameut graveur fut appele en France a fourni a M. Ancelot le sujet d'une par Colbert, et fut comble des bientragédie jouce au Théatre-Français faits de Louis XIV. Très peu de grayeurs ont produit un aussi grand nom-ECHARD (LAURENT), historien bre d'ouvrages. Un burin brillaut et anglais, pè en 1671, mort le 14 moelleux, que touche large et saaoût 1750, a publié en 1699 une His- vante, un dessin coulant et correct, toire romoine estimée ; elle a eté tra- caractérisent toutes ses productions. duite en français en 16 volumes in-12. Un admire surtout ses gravures de la ECHION, pointre grec, vivait 552 Sainte famille d'après Raphael, d'A-avant J.-t. Pline le range à côte d'A-lexandre visitant le famille de Darius, pelles , de Mélanthius et de Nicoma- et de lu Magdeleine renonçant oux ra-

EDMONE I et II, rois d'Angleterre. monta sur le trône en 940, chassa les ECKHARD (Tobie), savantphilo Danois du royaume de Murcie, sublogue et littérateur saxon, ne en 1662, jugua le Northumberland, et donna morten 1757. Il contribua beaucoup le Cumberland au roi d'Ecosse en à la reputation qu'obtint le gymnase considération des secours qu'il en avait de Quedlimbourg. Tous ses ouvrages reçus. Il fut assassiné dans ses appartemens, par un voleur, en 946. ECKHARD ( JEAN-Gronge b' ), sa Il merita les regrets de ses sujris. Edvant historien , ne dans le duche de mond II , dit Tête-de fer , commença Brunswick en 1674, mort en 1750, à régner après son père Ethètred, en Ses ouvrages sont nombreux et esti-1016. Après plusieurs batailles, il més pour les recherches, la methode partagea le royaume avec Canut, et la saine critique. Ils sont aussi roi de Danemark, et mourut en 1017.

EDMONDS ( ELISABETH), hôtelière ECKHEL Joseph-Hillaint), cele | à Chester en Angleterre, s'est rendue bre numismate, ne en Autriche le 13 celèbre pour avoir, par une ruse feminine , sauvé de leur perte les pro-[mourut en 1485 , à l'âge de quarante testaus d'Irlande, sous le règne de un ans. Son all'abilité lui avait gagné Marie.

EDOUARD le Vieux . 10i d'Angleterre, succèda à son père Alfred, l'an 900, reinporta plusieurs victoires sur les Bretons du pays de Galles, fonda l'université de l'ambridge, protegea les savans, et mouruten 925.

EDOUARD le Jenne, roi d'Angleterre . né en 962, couronné en 975, fut assassine par ordre de sa bellemère Elfride, après un regne de trois

EDOUARD le Confesseur, couronné roi par les Anglo-Saxons, en 1041 , mouiut en 1066. « Toute l'o-» bligation que lui eut la nation anglaise, dit l'historien Lacrey, ce fut « d'avoir règné avec douceur , dimi-» une les impôts, dresse on recueilli ade bonnes lois, et introduit dans atout le royaume une vie tranquille ret commode, " Il nous semble que peu de rois ont mérité un pareil éloge, et la naîreté de Larrey est jei fort sin-

gulière. EDOUARD I à VI, rois d'Angleterre. Edward I se eroisa avec saint Louis contre les infidèles, du vivant de son père llenri III, auquel il succeda en 1272. Il subjugua l'Ecosse et donna à ses sujets des lois sages qui le firent surnommer le Justinien onglais. La soif de la vengeance et quelques traits de cruauté ont terni ses bonnes qualités. Edouard II, fils du précévoris, qui, par leur hauteur, révol- en 1693, et mourut en 1773. Il avait tèrent les grands du royaume. Il fut été l'ami de Linnée. condamné à une prison perpétuelle, et il v mourut en 1527. Edouard III . titua l'ordre de la Jarretière, vers l'an sa capacité. 1349. Il fut moins heureux sur la fin continuelles, et l'Angleterre fut un son sceptre. théâtre de carnage et de cruauté. II EGGELING / JEAN-HENRI ), célè-

tous les cœurs ; mais il se livra trop à la debauche. Edouard V . son tils . lui succéda , n'ayant encore que onze ans. Richard, son oncle, le fit cufermer avec son frère, et les lit étouffer dans lenr bit en 1483. Edouard VI. fils de Henri VIII, fui succèda à l'age de dix ans et n'en regna que six. C'est sous son règne que la réforme, commenece sous Henri VIII, fit les plus granda progrès et prit de la consistance; la religion romaine fut proscrite.

EDOUARD, prince de Galles, surnommé le Prince Noir, tils d'Edonard III, roi d'Angleterre, naquit en 1350. Il n'avait que quinze ans lorsque son perè l'arma chevalier; il lui laissa la gloire de la bataille de Creev et l'honneur de celle de Poitiers, l'une en 1546 . l'autre eu 1356, il mourut avant son père en 1376.

EDOUARD PLANTAGENET, le dernier de sa race qui porta ce nom ; fut décapité en 1499 sous Henri VII. EDOUARD ( Cuvales ), dit la Pré-

tendant. Vov. STUART.

EDWARDS ( Ricoann), auteur anglais né en 1523, est regardé comme un des plus anciens écrivains dramatiques de sa nation. On a conservé de lui trois pièces de théatre, dont la première date de 1562.

EDWARDS ( GEORGE ), naturaliste anglais, peintre et auteur d'une Hisdent, se laissa gouverner par ses fa- toire des oiseaux très estimée, naquit

EFFIAT ( ANTOINE COIFFIER , marquis d'), marechal de France, fils et successent du précédent, régna né en 1581, mort le 27 juillet 1652. glorieusement. Il lit prisonnier Jean, Le cardinal de Richelieu l'employa à roi de France, à la bataille de Poi-tiers, et David Bruce, roi d'Ecosse. les ambassades, et partout il confirma Il mourut en 1377. C'est lui qui ins-ll'opinion qu'il avait fait concevoir de

EGBERT Ier , roi d'Angleterre, se de ses jours et perdit une partie de distingua par ses vertus et son couses conquetes. Edouard IV, tils de Ri- rage. Il soumit tous les états de l'Hepchard due d'York, succeda a Henri VI tarchie, et mourut en 837. C'est lui en 1461. Les premières années de son qui a donné le nom d'Angleterre à règue furent une suite de guerres l'ensemble des royaumes réunis sous

bic antiquaire allemand, né à Bre-sultat des méditations d'un philosophe men en 163a, morten 1715. On a de lui des ouvrages latins fort estimés sur la punismatique, Il a donné l'explication de beaucoup de médailles et de monumens antiques.

EGILL, guerrier scandinave du septième on huitième siècle, à qui on attribue une aventure semblable

à cette de Guillaume Tell.

EGINHARD on EGINARD, bistorien célèbre du neuvieme siècle. Il fut secrétaire de Charlemigne , qui lui accorda en mariage sa fille Emma on Imma. Les circonstances dont les égrivains out orne le recit des amours d'Eginhard doivent être regardées comme inventées à plaisir, et ne méritent aucune crovance, quoique la noesie et le theatre s'en soient empares; cette fable de la neige a fourni aussi le sujet de plusieurs tableaux. Entre autres ouvrages latins, Eginhard alaisse Vita et gesta Caroli magni. Après la mort de Charlemagne, Louisle-Debonnaire lui confia l'education de son tils Lathaire.

EGINTON (Faincois), artiste auglais, l'un de cens qui ont le plus contribue au perfectionnement de l'art de la peinture sur le verre au dix buitieme siècle. Il est mort le 26

mars 1505.

EGLOY, roi des Moabites, Avant réduit le peuple juif en servitude, il fut tue par And, qui lui enfonça un poignard dans le ventre. An du monde

EGMOND (LAMORAL, comte d'), ne en 1522 , l'uo des principaux sei zueurs des Pays-Bas. Il servit avec distinction dans les armes de Charles-Quint, commanda et se couvrit de gloire aux célèbres batailles de Suint-Quentin en 1557 et de Graveli. nes en 1558. Il fut decapité à Bruvelles en 1568, avec Philippe de Montmorency, sous prétexte de liaison avec le prince d'Orange.

EIII.ERS (MARTIN), professeur de philosophie à Kiel, né en 1732, mort le a janvier 1800. Il a consacre une

ami de l'humanité et de la vertu. EHRET (GEGRGE-DENIS ), artiste

ailemand qui s'est rendu celebre par onn habileté à peindre les plantes. Ne vers 1710, il est mort en 1770, C'était le fils d'un jardinier; un goût natu rel lui inspira son talent.

EIIRMANN ( FREDERIC - LOUIS ).

professeur de physique à Strasbourg. où il est mort en 1800, est inventeur des lampes à air inflammable. On lui doit aussi plusieurs ouvrages utiles

sur la physique.

EICHNER ( Envest ), fameux musicien, est un des meilleurs bassons qui aient paru, et celui qui a perfectionne le plus cet instrument. Il a compose pour divers instrumens. Il mourut en 1776.

EISEN (CHARLES), dessinateur, ne à Paris en 1711, mort à Bruxelles en 1778. Il s'est applique avec beaucoup de succès à la enmposition de petits sujets destinés à orner les ouvrages de litterature , entre autres les Metamorphoses d'Ovide , les Baisers de Dorat , les Contes de La Fontaine, edition des fermiers généraux , etc., etc.

ELCANA, de la tribu de Levi, père de Samuel.

ELEAZAR, L'Ecriture-Sainte offre plusieurs personnages de ce nom. Les plus commis sont ; 1. Eléasar . troisième fils d'Aarou et son successeur dans la dignité de grand-prêtre. s. Eleasar . tils d'Abinadab , à qui fut confice la garde de l'arche sainte. 3. Eléazar, l'un des géneraux de David et des plus dévoués à sa personne. 4. Et enfin, Eleazar, l'un des frères Macchabées, qui, dans un combat contre Antiochus Eupator, se glissa sous l'éléphant qui portait le roi , lui enfonça son épèc dans le ventre, et périt accable sous le poids de l'animal.

ELEONORE DE GUYENNE, d'abord reine de France, et eusuite reine d'Angleterre. Fille de Guillaume IX, elle ¿pousa Louis VII, qu'elle accompagna dans la Terre-Sainte; elle ne brilla que trop à Antioche par sa partie de sa vie à perfectionner les beauté et les graces de son esprit ; méthodes d'euseignement dans les Louis VII cessa d'avoir de l'attacheecoles publiques, et l'Allemagne lui ment pour elle, et, après la mort de doit plusicurs institutions utiles , re-l'abbe Suger , qui s'y opposait , il di-

Beaugency. Eléonore quitta le royau-me, le dépit et la rengeance dans le teau lorsqu'il fut enlevé au ciel dans cœur, et choisit de préférence pour un charde fen, époux ce lui qui pouvait faire la guerre discorde à la cour d'Angleterre, com- 1783. me elle avait porté le scandale à la cour de France; elle divisa la famille tion, vivait sons le règne de l'emperovale, arma les fils contre leur pere, Henri la fit enfermer dans une etroite prison, où elle resta quinze ans : elle n'en sortit qu'à l'epoque où Richard Cœur-de-Lion succèda à son pere. Elle monrutà l'abbaye de Fontevrault en 1203, âgée de plus de quatrevingts ans.

ÉLÉONORE DE CASTILLE, reine de Navarre, tille de Henri II., roi de Castille ; épousa en 1575 Charles III, roi de Navarre, se brouilla bientôt avec lui , se mit à la tête d'un parti qui s'éleva contre son neveu Henri III. roi de Castille ; assiegée et faite prisopoière par ce dernier, elle fut renvovée au roi son époux, qui la traita avec générosité. Elle mourut à Pam pelune en 1404, avec la reputation d'une des femmes les plus spirituelles et les plus ainsables de son siècle.

ELEONORE D'AUTRICHE, reine de France, était sœur ainée de Charles-Quint, et naquit à Louvain en 1498. Elle épousa, en 1519, Emmanuel, roi de Portugal, qui la laissa et de l'Espagne. veuve deux aus après. Elle devint le lieu de la paix de la chrétienté en épousant, le 4 juillet 1530, François I, dejà reuf de la reine Claude, Arrivée à la cour de France, elle fut souvent délaissée par le jeune et galant François 1. Veuve une seconde fois, elle se retira en Espagne et mourut à Talavera, le 18 février 1558. Son enros fut porte à l'Escurial.

torça en 1152, dans le concile de miraeles, et choisit pour son succes

ELIE DE BEAUMONT (JEAN-BARà Louis : ce fut Henri , duc de Nor- risre Jacques), né en 1732 , mort à mandie depuis Henri II , roi d'An Paris le 10 jauvier 1786. Cet avocat gleterre. Par ce mariage les riches se tit une grande réputation par ses provinces de l'Aquitaine passèrent mémoires, et surtout par celui qu'il sous la domination du monarque au-cerivit pour les Calas. Sa temme est glais : de là vint cette suite de guer- auteur du roman par lettres du marres qui désolerent l'Angleterre et la quis de Roselle, qui a cu beaucoup France. Éléouore porta le trouble et la de succes ; elle mourut le 1 s janvier

ELIEN ( CLIEBE ), Gree de nareur Adrien. Il lui dedia un ouvrage sur la tactique grecque, qui a ete im-

prime plusieurs fois.

ELIEN ( CLAUDE ), vivaità Rome sous les régues d'Heliogabale et d'Alexandre Sevère. Ou a de lui plusieurs ouvrages ; le plus commest intitulé ; Faria historia , qui a eté traduit en français par M. Dacier; c'est nne compilation curiouse , c'est le plus ancien des ana, et peut-être l'un des meilleurs.

ELIEZER . serviteur d'Abraham. Ce fut lui que ce patriarche envoya chercher une (pouse pour son lils Isaac. Il y a encore de ce nom un fils de Moise et un prophète.

ELIMÉLECH , mari de Noemi,

V. Noémi.

ELIOT (GEORGE-AUGUSTE), genéral anglais, ne vers 1718, mort le 6 juillet 1500. Il s'est rendu célèbre par ses exploits militaires, et surtout par sa belle défense de Gibraltar, en 1782, contre les forces reunies de la France

ELIPHAR, fils d'Esaŭ et d'Ada, succéda à son père dans le gouvernement de l'Idumée. C'est aussi le nom d'un des amis de Job.

ELISABETII, femme de Zacharie et mère de saint Jean-Baptiste.

ELISABETH, reine d'Angleterre, fille de Henri VIII et d'Anne de Boulea , née le 7 septembre 1533. Elle parvint au trône en 1559. Sou régne ELIAB, compagnon de David, sut l'époque la plus glorieuse de l'Anrendità ce prince des services signa-gleterre. Le commerce éteudit ses les , lorsqu'il était persécuté par Saul. branches aux quatre coins du monde , ELIE, prophète. Il fit plusieurs des manufactures nombreuses furent

perfectionnée, le lute réprime, et sité, captivaient tous ceux qui approles linances employées à défendre la chaient de sa personne. Elle n'était patrie. Jalouse du pouvoir arbitraire, elle se décida à ne pas se marier, et n'en posseda pas moins l'affection de ses sujets. Elle s'acquit une gloire immortelle par la fermeté, la prudence . la sagesse de son gouvernement, et surtout par sa profonde politique, sa vigilance infatigable, son courage et sa dexterité dans les affaires difficiles. Elle avait une grande counsissance de la geographie et de l'histoire, parlait plusieurs laogues, et a traduit diverstraités du grec. du latin et du français. Elle commit quelques cruautés que la politique pourrait essayer de justifier : mais la mort de l'infortunce Marie Stuart , reine d'Ecosse, est une tache ineffacable à sa mémoire. Ce sujet vraiment dramatique a été mis au Théatre Français . d'après Schiller , par M. Lebrup, Elle mourut le 5 avril 1603, après 44 ans de règne, à l'age de 70 ans.

ELISABETH D'AUTRICHE, reine de France, uce le 5 juin 1554, morte le 22 janvier 1592. Elle épousa Charles IX, et fut la princesse la plus vertueuse et la plus accomplie de son temps; e'est dire qu'elle n'eut aucune partà tout ce qui se passa en France pendant le règne tumultueux et san-

guinaire de ce monarque.

ELISABETH FARNESE . reine d'Espagne et éponse de PhilippeV. Elle banuit la princesse des Ursins, favorite de ce prince; mais étrangère dans son royaume, et haic des Espagnols qu'elle détestait , elle fut toujours livree à la cabale italienne!, et ne vit que par les yeux d'Albéroni. Née le 25 octobre 1692, elle mouruten 1766.

ELISABETH PETROWNA, tille de Pierre-le-Grand et de Catherine première , impératrice de toutes les Aussies , née le 29 décembre 1709, mourut en 1761. Son regne fut glorieux pour la Russie, et la douceur qui en fut le caractère dominant, contribua aux progrès de la civilisation.

morte le 13 novembre 1797; femme ouvrages estimés. de Frédéric le-Grand. Sa douceur ,

établies : les lois affermies ; la police sa modestie ; sa patience et ea généropoint étrangère à la littérature, et conoaissait les bons écrivains de sou pays et ceux de la France.

ELISABETH ( Madame ), sœur de Louis XVI, ne à Versailles le 25 prai 1764, condamnée à mort le 10 mai 1794, eut toutes les vertus de son frère, qu'elle chérissait tendrement . et dont elle adoucit souvent les chagrins. Elle exposa aussi plus d'une fois savie pour sauver celle de la reine . et ne put y parvenir ; les deux vietimes succomberent sous les efforts du crime.

ELISÉE, prophète, fils de Saphat, de la tribu de Manassé. Il fut disciple et successeur d'Elie, qui lui faissa son manteau lorsqu'il fut eulevé au ciel. Des enfaus l'avant raillé de ce qu'il était chauve . il les maudit : ct aussitot des ours, sortis d'une forêt prochaine, les dévorèrent presque tous. Ce prophète mourut à Samarie, âge d'envirou ceut ans, vers l'au 855

avant J. C.

ELISÉE ( JEAN-FRANCOIS COPEL . connu sous le nom de père ), célébre predicateur, ne à Besaucon le 2 1 septembre 1726, mort à Poutarlier le 11 juin 1783. Sessermuns out été requeillis en quatre volumes in-12. Le qua trième contient les panégyriques eff les oraisons funébres. Son style est puret élégant, il a des morceaux di gnes de Bossnet et de Massillon. Un chirprgien de Sa Majesté Louis XVIII a porté ce pom : c'était un éleve du celèbre frère Come.

ELIUS ( LICITS-ELITS. C.ESAR ) fils de Céjouius Commodus, fut adopte par l'empereur Adrien, qui le fit en suite préteur et consul. Elius mourn avant Adrien, et en fut vivement re

gretté.

ELLER (JEAN-THÉODORE), né ci 1689, mort le 3u septembre 176n Premier medecin du roi de Prussi Frédéric-Guillaume, et du Frédéric, il fut un des membres le ELISABETH-CHRISTINE, reine plus laborieux de l'académie des scien de Prusse, née le 3 novembre 1715, ces de Berlin, et il a laisse plusicur,

ELLIS ( GUILLAUME ), chirurgiet

aughis, accompagna le capitaine Cook | clamerent empercur en 258, apres la dans son troislème vovage, et publia la relation de cet intéressant voyage. Il mourut en 1785.

ELPINICE , fille de Miltiades, sur laquelle Cornélius Népos fait un récit pen vraisemblablo. Plutarque et Athenée en parlent aussi, mais il n'y a rien ! de bien certain sur sa vie.

ELYE (ELIAS) . natif de Lauffen . doit être compté parmi les premiers restaurateurs des lettres en Suisse. Il y établit la première imprimerie en 1470, et le fameux Ulrick Gering, premier imprimeur de Paris, fut l'e-

lève de ce chanoine. ELYMAS, faux prophète, qui voulut détourner le proconsul Sergius Paulus d'embrasser le christianisme. Il en fut puni par saint Paul qui le

priva de la vue.

ELZEVIR, Nom sous lequel sont connus des imprimeurs celebres dont le véritable nom est Elzevier. Le premier connu est Louis, qui fut aussi libraire; c'estebez lui que se vendait l'Eutropius , Leyde , 1592 , in-8. Son nom se trouve sur des livres de 1617, année de sa mort. Cette famille a produit un grand nombre de savans littérateurs. Parmi les imprimeurs de ce nom , les plus renommés sont Bonaventure , Abrabam et Daniel.

EMADI, célèbre poète persan, a publié un Divanou recueil de quatre mille vers, qui lui mérita le surnom de Prince des Poètes. Il monrut l'au 973 de l'hegyre, et vivait sous l'empire de Malek.

EMILE, V. PAGE-EMILE.

EMILI ( PAGE ), auteur italien d'une Histoire de France, écrite en latin dans le septième siècle. Il fut appele à Paris par Louis XII, et ce fut par ordre de ce monarque qu'il écrivit cette bistoire, dans laquelle il a débrouillé le premier le chans de nos vieilles annales. Il est souvent diffus eta été mal traduit en 1581 par Jean Renard. Emili mourut le 5 mai 1529.

EMILIEN ( MARCES JELIES - EME. ttrs-Ruttianes), ne d'une famille obscure de Mauritanie, se distingua daus l'armée romaine par son cou-

mort de Dece , et l'assassinérent quel. ques mois après, auprès de Spolete. nu moment où il se disposait à cour-

battre Gallus , son rival.

EMILIEN (ALEXANDER-ÆRIETANIA), lieutenant du préfet d'Egypte pour les Romains, prolita d'une sedition qui s'éleva à Alexandrie pour preudre le titre d'empereur. Gallien envoya des troupes contre lui ; il fut vaincu et envoyé à ce prince, qui le fit étran gler dans sa prison.

EMMANÜEL , nom qui fut donne à Jesus-Christ par l'ange Gabriel . lorsqu'il annonca sa naissance a la

vierge Marie.

EMMANUEL, dit to Grand, roide Portugal, monta sur le trône en 1495, après Jeau II, son cousin mort sans enfans. Le Brésil et plusieurs autres possessions furent decouverts sous son regne; ce fut nour le l'ortugal une source de tresors. Il mourut le 13 décembre 152).

EMPEDOCLES, célèbre philosophe grec d'Agrigente en Sicile. Il était a la fois philosophe, poète et bistorien. Son mérite et ses talens finèrent sur lui les veux de la Grèce entière. Il refusa la souveraineté de sa patrie, et se montra toujours l'ennemi déclare des tyrans. Il avait adopte l'opinion de Pythagore sur la transmigration des ames, et se servit quelquefois de la musique comme d'un remède souverain contre les maladies de l'ame et même celles du corps. Il tomba, dit-on, dans le goufre du mont Eina, qu'il était allé visiter ; quelques uns disent qu'il s'y jeta volontairement, alio que sa mort fût inconnue et de passer pour un dieu; d'autres disent qu'il se noya dans la mer à un âge fort avance, vers l'an 440 avant J. - C.

ENAMBUC(VAUDROSQUES DIEL p' ) fondateur des colonies francaises dans les Antilles en 1625. Il était devenu capitaine de vaisseau par ses talens et sa bravoure, et mourut

en 1656.

ENÉE, le tacticien dont parle Xénophon, et qui vivait vers l'an 561 rage, et parvint de grade en grade à avant J. C., a fait un traité de l'Art relui de general. Les soldats le pro- de la guerre, qui a été publié pour

a la suite de son edition de Polybe.

ENÉE DE GAZA, philosophe platonicien, embrassa le christianisme vers la fin du cinquieme siècle. Un a de lui un dialogue sur l'Immortalité de l'âme et la resurrection des corps; on le trouve dans la bibliotheque des saints pères avec une ver-ion latine.

DE BOURBON, due d'), né à Chantilly le 2 août 1772, fusille le 21 mars 1804 dans les fossés du château de l Vincennes. Il joignait aux qualites de l'esprit toutes celles du cœur. Il lit preuve d'un brillant courage à l'armée de Conde; ses manœuvres babiles etonnérent les vieux capitaines. Son humanité et sa grandeur d'âme ont été mille fois citées. Il vivait dans la retraite , cultivant des fleurs et se livrant aux plaisirs de la chasse et de la vie privee, lorsqu'il en fut arraché pour être assassiné. C'était le seul reietou de la maison de Condé.

ENNIU - (OUNTES), poète latio né en Calabre fan 240 avant J.-C. It fut lie d'amitie avec Caton l'Ancien . qui l'emmena à Rome et lui donna une maison situee sur le mont Aventio. Quintilien en a fait un grand eloge; et Virgile, en confessant qu'il a transporté dans son Enéide des vers tout entiers d'Ennius, disait souvent que c'étaient des perles qu'il tirait du fumier. Ennius fut recherché par tous les grands hommes de son siecle, surtout par Scipion l'Africain. Il a mis en vers béroiques les annales de la republique romaine ; il ne nous reste que des fragmens de ses ouvrages. Ennius était tellement convaince de son talent pour la poésie epi que, qu'il s'appelait l'Homère des Latins.

ENOCH, fils de tlain, donna son nom à la première ville qui fut bâtic. Un autre Enoch , fils de Jared et pere de Mathusalem, après avoir vecu 565 ans . fut enlevé de ce monde par le Seigneur.

ENOS, fils de Seth et pere de Cainan, ne l'an du monde 255, mourut aze de cos ans.

ENSENADA (Zénon SILVA, marquis de la ), ne de parens obscurs,

la première fois par Isaac Casaubon, [d'Espagne sous Ferdinand VI, Disgracié par des intrigues de cour, it supporta sa disgrace avec courage et mourut en 1762. Il encouragea les seieneeset les arts : l'homme à talent trouvait toujours pres de lui un favorable accueil et des recompenses, mérite bien rare chez les ministres.

ENTINOPUS, ne dans l'île de ENGHIEN / Louis-Antoine-Henni Candir. Les Goths s'étant empare de l'Italie, il se refugia dans les marais du golfe Adriatique, où il bâtit une maison; elle fut la seule jusqu'en 413. Son exemple fut suivi alors par plusieurs autres fugitifs qui construisirent successivement vingt-quatre maisons, que l'on peut regarder comme le commencement de la ville de Venise.

ENTRECASTEAUX ( JOSEPH-AV-TOINE BRUNI o'), ne à Aix en Provence. Cet officier de marine distinque fut charge en 1791 du commandement de deux frégates pour aller à la découverte de Lagevrouse, et monrut du scorbut sur mer le 26 juillet 1723, sans avoir pu découvrir aucune trace de cet infortune navigateur. M. de Rossol, qui était son capitaine de pavillon et dirigea la suite de cette expedition après sa mort, a publié en 1808, par ordre du gouvernement, la relation de ce voyage, eu 2 vol. in-4. Le grand nombre et la précision des reconnaissances qui ont été faites pendant le cours de ce vovage, rendeut cet ouvrage extrêmement précieux pour la géographie et l'hvdrographie. Le second volume contient le Traité d'astronomie nautique le plus complet qui ait encore paru.

ENZINA (JEAN DE LA), né dans la Vieille Castille en 1446. Ferdinand le Catholique fut son protecteur, et on peut dire que la Enzina sut véritablement le premier qui jeta les sondemens du théâtre espagnol. Il a fait, outre douze comédies , de petits poëmes, des odes, des chansons, un Art poetique qui ajouta beaucoup à sa réputation. Don Juan de la Enzina, comblé d'houneurs et de richesses, mourut dans les premières années du regne de Charles-Ouint.

EOBANUS HESSUS ( ELIES ) , ne Lut un des plus babiles ministres le 9 jauvier 1488, mort le 5 octubre

281

1540. Il fut professeur de belles-let- EPÉE ( Cuanties-Michael De L'). tres à Erfurt, à Nuremberg et à Mar-mort à Paris le 25 décembre 1789. hourg. On a de lui une traduction en C'est à son assiduité, à sa patience latin des idelles de Théocrite, de l'I- autant qu'à ses talens et au sacrifice liade, et des Poésies latines digues de sa fortune, que nous sommes redes siècles de la plus belle latinité , publièrs à Hall , sous le titre de Poématum farragines dua.

EON DE BEAUMONT, ne a Tonnerre le 5 octobre 1728, mortà Pa ris le 21 mai 1810. Il fut successive- amis de l'humanité. Il a publié plument avocat , guerrier , ambassadeur et écrivain politique. Son sexe fut et la méthode qu'il emploie pour inslong temps un mystère, on ne l'appe- truire les sourds muets. Il ne put ja lait que la chevalière d'Eon, parce mais obtenir du gouvernement frauqu'il portait des habits de femme. On cais l'adoption d'un établissement a recueillises ouvrages sous le titre de qui faisait l'admiration de l'Europe ; Loisirs du chevalier d'Eon. Ils sont pour la plupart relatifs à la politique et aux diverses negociations dont il avait comedie historique en cinq actes sur été chargé. Ils annoncent un observateur intelligent; son style manque quelquefais de noblesse et de corree. tion. On ne veut assigner la cause de la verité historique ; on lit même une sou déguisement : mais la déclaration du P. Elysée, premier chirurgien de leure raison à conner par monsieur Luuis XVIII, qui a assisté à Lon- Bouilly, c'est qu'un anteur dramatique dres à l'inspection et à la dissection de son corps, ne peut laisser aucun] doute sur son sexe, qui était mascu-plaire : e'est ce qu'il afait. lin. Il avait pour prénoms Charles Genevieve Louise · Auguste · Andre Ti- ne à Cumes dans l'Asie moncure . mothée. Il était ébevalier de Saint-l Louis.

EPAMINONDAS, fils de Polymnis , ne à Thebes. Ce fameux capitaine de l'antiquité est aussi célèbre par ses vertus morales que par ses exploits et les services signales qu'il rendit à sa patrie. Il fut blessé et mourut sur le champ de bataille de Mantinée, le 4 juillet de l'an 365 avant J. C. Après sa mort la ville de Thebes rentra dans l'obscurité d'où il l'avait tirée. Ciceron prétend qu'Epaminondas est le plus grand homme que la Grèce ait produit : il offre en effet un des modèles les plus parfaits du grand capitaine, du patriote et du sage. Tous les historiens grecs ou latins en ont parlé à peu près dans ce scus,

EPAPHRODITUS, affranchi et seerétaire de Néron, fut condamné à mort par Domitien pour aveir aidé son maître a g'ôter la vie.

devables de la celebre institution des sourds-muets. Seul , sans appui , saus secours, it forma, soutint cet établissement philanthropique, qui lui as sure la recopnaissance éternelle des sieurs ouvrages sur son institution son successeur, l'abbe Sicard, fut plus heureux, M. Bnuilly a fait une l'abbé de l'Eper ; elle est fort intères. sante, mais elle excita dans les temps des réclamations sur ce qu'elle violait contre-partie de vette pièce. La meil n'est pas un historien , et que pour lui l'essentiel est d'emouvoir et de

EPHORUS, celebre orateur gree. vers l'an 363 avant J.-C. Hétudia sons l'orateur Isocrate, et profita des le cons de ce grand maître. Ses harangues et une histoire qu'il écrivit ne sont print parvenues jusqu'à nous. Ouintilien dit qu'il manquait de verve et de chaleur. Ephorus prit le denil a l'occasion de la mort de Socrate; cet hommage fait honneur à ses sentimens et à son courage. On eroit qu'il mourut vers l'an 500 avant

J.- C. EPHRAIM, fils de Joseph et d'Aseneth, tille de Putiphar, paquit en Egypte , l'an du monde 2295.

EPICHARIS, affranchie qui conspira contre Neron. Elle fut torturée sans rien avover, et le lendemain elle s'étrangla avec sa ceinture. Cette femme couragense a fourni a messieurs Ximones et Legouve le sujet d'une tragédie.

EPICHARME, poète et philosophe pythacericien du einquième siècle av. J. C., ne eu Sicile, fut un des pre-Ine mangeait que du pain et des lemiers createurs du geure de la co- gumes chez lui, et l'on ne buvait médie, et composa sous le règne que de l'eau. Ses disciples ont bien d'Hiéron un graud nombre de pièces degeneré de la vertu philosophique dont quelques unes ont ete imitées de leur maître. Epicure mournt à nar Plaute.

ÉPICTÈTE, philosophe stoicien, vail, l'au 270 avant J.-C. Ses ouvrages d'Hiéropolis en Phrygie, esclave d'Emmontaient, dit-ou, à plus de trois naphrodite, affranchi de Neron. Il ceuts volumes; aucun n'est parvenu naquit au premier siècle de notre ère: jusqu'à nous. Gassendi a développé le les circonstances de sa vie sont peu système de sa philosophie. connues; sou nom même ne l'est pas, EPIMENIDE, de la ville de Goosse car Epictète en grec est un adjectif dans l'île de Crète, cultiva à la fois la qui veut dire esclave, scrviteur. Il sut poésie et la philosophie. Il était con-chligé de sortir de Rome avec les autres temporain et ami de Solon, qui le sit philosophes, sous Domitieu; mais il y venir à Athènes. Dans sa première revint après sa mort, et mérita l'estime jeunesse il se retira dans une solitude et l'amitie d'Adrien et de Marc. Au- et lorsqu'il se crut parfaitement ourele. Sa philosophie consistait prin- blie it reparut tout a coup dans sa cipalement dans le précepte, sustine patrie avec les chereux et la barbe et abstine, supportez les peines et longs et négligés, et fit répandre le l'uyez les plaisirs. Il pratiqua la vertu bruit qu'il avait dormi cinquante ans. sans faste et saus orgueil; malgré son C'est cette idée qui a servi de cadre à indigence il jouit toute sa vie, et plus tous les réreils d'Epimenide joués encore apres sa mort, de la considé- sur nos théâtres. Epimenide mourut ration sublique. On a recueilli et dans sa patrie vers l'an 598 avant traduit en français les maximes du Jesus-Christ, dans un âge tres avance. philosophe phrygien , sous le titre de EPINAY (madame Lotise - FLO-Monuel d'Epictète. Il fait partie de la RENCE-PÉTNONILLE DE LA LIVE o'), collection des moralistes anciens, et est auteur d'un excellent ouvrage de

une autre traduction estimee. constant qu'il vivait selon les règles coup d'esprit. de la sagesse et de la frogalité. On EPIPHANE, sui nomme le Sco-

soixante-douze ans , épuisé par le tra-

la traduction en est de Naigeon. M. morale intitule : les Conversations d'Ele general Pommereul en a donné milie, qui remporta en 1753, à l'academie française, le prix d'utilité fou-Pautre traduction estimee. Idemie trançaise, le prix u utilité soil. EPICURE, l'un des plus célèbres de par M. de Monthion. Cetourrage, philosophes de l'antiquité, ne au en 2 volumes in 12, est bien écrit, et bourg de Gargettie dans l'Attique renferme tout ce qu'il est utile d'en-Il fouda à Athenes une nouvelle secte seigner en morale à l'enfance jusqu'à qui porte son nom. Sa morale etait l'age de douxe ans. On lui doit encore cotierement fonder sur le principe Lettres à mon fils, in-8°, de 198 pade l'intéret personnel. L'homme est ges. Madame d'Epinay mourut eu sur la terre pour chercher le bon mois d'avril 1783, deux mois après heur, il le trouve dans une vie calme son triomphe à l'académie et dans la et tranquille. S'absteur pour jouir fleur de son age. C'est elle qui fit baétait sa grande maxime. Il joignait les tir pour J. J. Rousseau l'Hermitage exemples aux leçons, inspirait aux dans la vallée de Montmoreney; ses hommes, par des manieres douces et liaisons avec ce philosophe et avec affables , l'enthousiasme de la vertu , Grimm l'oot encure plus fait con l'eloignement des affaires, la serincte naître que ses ouvrages. Ses mémoires de l'ame; il les exhoriait a la tempe- ou lettres, que l'on regrettait, et qui rance, à la frugalité, à la continence. ont paru il y a quelques aunnées, Les storcions attaquérent ses princi-n'on pas contribue à honorer sa me-pres, et l'accusérent d'immoralité. Il moire sous le rapport des mœurs; n'oppost à leur imposture que le si-mais elle aura toujours la réputation lence et une vic exemplaire. Il est d'une femme sensible et de brau-

lastique, c'est à dire le jurisconsulte le 28 octobre 1467, moit le 12 iuillet suivant le sens attaché alors à ce mot, 1536. Il fut le plus bel esprit et le

toires coclesiastiques de Socrate, de barbarie; c'est à lui principalement Sozomene et de Theodoret. Il en fit que le nord de l'Europe dut la reensuite un abrègé auquel il donna le

bue d'autres nuvrages.

de Julius Sabinus, qui se joignit à lauvres en 9 vol. in-fol. Son Eloge de ceux qui entreprirent de soustraire la folie, qui est une satire de tous les les Gaules à la domination des Ro- etats de la vie, et ses Colloques, qui mains. Vaincu, il se cacha dans un sont ses productions les plus repansonterrain de sa maison, et tit courir dues, renferment quelques bonnes le bruit de sa mort. A cette nouvelle, plaisanteries, mais beaucoup plus de Eponine s'abandonna au désespoir, froides et de forcées. On les lit plus et ne voulut prendre aucune nourri- pour la latinite que pour le fond des ture : Sabinus la fit prévenir par un choses. de ses affranchis qu'il vivait encore, et lui recommanda de feindre les unemes regrets et de continuer son deuil, géomètre, astronome, géographe, Pendant la journée, Eponine jouait philosophe, grammairien et poete. en public le rôle d'une veuve déses. Le premier il a donne une methode perre, et le soir elle allait à la dérobée so renfermer dans le souterrain qu'habitait son mari. Elle eut de lui deux jumeaux qu'elle allaita dans le lieu où elle les avait enfantés. Enfin au bout de neuf aus le fatal secret fut decouvert, et toute cette infortunce famille fut amenée devant l'empereur Vespasien, qui fit mourir Eponine et Sabinus, l'an 78 de Jesus-Christ, comme convaincus du crime de revolte ouverte. Ce sujet eminemment tragique a été mis au théâtre, mais sans succès.

ERASISTRATE, célébre médecio gree, né à Julis dans l'île de Céos. Sa mère était fille d'Aristote. Il vécut quelque temps à la cour de Séleucus pour sujet l'expedition contre le pays Nicanor, roi de Syrie, et c'est lui qui découvrit l'amour d'Antiochus trait a été mis au théatre et a exercé tion que de faveur et de fortuge. l'art de la peinture. Aucun des ouvrages d'Erasistrate ne nous est par- manuscrit, ne tint ancun compte du venu : mais il parait que ses connais- mérite de l'auteur ni comme poète , sances en medecine et eu anatomie ni comme soldat, ni comme navigade l'avaptage de dissequer des ca- français. davres humains, et fut l'ennemi de . ERIC est le nom de quatorze rois clare des empiriques. Son ecole sut de Suede; les plus connus sont. rélèbre pendant plus de 4no ans.

florissait vers 510. Il traduisit, à la savantle plus universel de son siècle. prière de Cassiodore, son ami, les His- C'est Ini-qui tira l'Allemagne de la naissance des lettres, les premières titre d'Historia tripartita. On lui attri- editions de plusieurs pères de l'Eglise. les regles d'une saine critique et le EPPONINE ou EPONINE, femme goût de l'antiquité. On a recueilli ses

ERATOSTHÈNE, né à Cyrène, \$76 ans avant notre ère. Ce gree fut pour determiner la grandeur de la terre. On ue peut se refuser a le regarder comme le fondateur de la véritable astronomie. Il fut directeur de la bibliothèque d'Alexandrie ; il ne nous reste que des fragmens de tous ses ouvrages. Ayant perdu la vue dans sa vieillesse, il en concut un tel eunui qu'il se laissa mourir de faim, à

l'age de So ans. ERCILLA Y CUNIGA(DON ALOYSO b'), le premier des poétes epiques de l'Espagne, ne vers l'an 1525, mort à Madrid vers l'an 1595. Il fut elevé comme menin à la cour de Charles Quint, Son poème epique intitule Arancana, estimé des Espagnols, a sauvage d'Aranco, à laquelle il avait assisté et où il avait fait des prodiges ponr Stratonice sa belle · mère. Ce de valeur. Il lui valut plus de réputa-Philippe II, auguel ii presenta son étaient profoudes ; le premier il jouit teur. Ce poëme vient d'être traduit en

Eric IX. qui gagna une bataille com-ERASME (Divies), ue a Rotterdam plete sur les Finlandais, et se rendit

maitre de leur pays. Il a promulgué! un code qui porte son nom, et fut as-dans l'espoir d'immortaliser son nom, princes faibles et cruels. Le premier des sept merveilles du monde, l'an succèda à la reiue Marguerite, et, 356 avant J.-C. Oo défendit de pron'avant pu se soutenir sur le trope , noncer son nom , ce qui contribua . se retira l'an 1438 en Pomeranie, où sans doute, à perpetuer sa memoire. il mena une vie obscure; le second . successeur de Gustave I, fut détrône grec , veeut dans le premier siècle. par ses sujets en 1568, et fiuit ses sous le règne de Néron. Il est auteur jours dans les fers.

ERICEIRA ( FRANCOIS XAVIER DE MENEZES, comte d'1, ne à Lis-la Galien. bonne le 29 janvier 16-3, mort le 21 decembre 1745. Les Portugais le mettent au nombre de leurs plus grands hommes. Boileau, dont il bre 1624. Il a laissé plusieurs ouvraavait traduit l'Art poetique en vers portugais, lui a écrit une lettre de re- toujours un des plus beaux ornemens merciment, qui lui a donne parmi de la littérature qu'il a cultivée. nous une sorte de célebrité. Plusieurs membres de sa famille se sont distingués dans les lettres.

ERIZZO ( Sépastien), aptiquaire philosophe et savant littérateur italien, ne a Venise en 1525, mort en 1585. Il a publié un grand nombre d'ouvrages, entre autres un qui fait la fortification, et la plupart de ses époque dans la science numismatique, et qui jouit encore de l'estime

des savans.

Berne en 1545, mort en 1650, Il porta les armes au service de la France sous Louis XIV, et se signala en diverses occasions: c'està lui qu'on loù il eut les succès les plus brillans . doit la victoire de Lens en 1648. Trois jours avant sa mort il fut fait maré- constamment réelu , appelé à la pai-

chal de France.

ERNESTI. La famille des Ernesti a produit un grand combre de littéra. l'année suivante. Les anglais lui duteurs et de savans distingués, dont rent la conservation et l'extension des quelques uns comptent parmi les deux institutions, bases fondamentahommes les plus célèbres de l'Alle- les de tout gouvernement représentamagne. Son illustration remonte au tif , la liberté de la presse , et le juge-15e siècle. Le plus célèbre est Jean- ment par jury. Auguste, l'un des plus babiles critiques qu'ait produits l'Allemague, né frère ainé de Jacob, ne l'an du monde a Tennstadt, en Thuringe, le pre- 2168. On le nomme aussi Edom. Un mier août 1707. Ce savant, devenu jour qu'il revenait de la chasse, étant pour son pays un objet de venération, très-fatigué, il proposa à Jacob de lui membre de toutes les sociétés savan-céder son droit d'ainesse pour un plat tes, comblé des faveurs de la fur-delentilles. Ce dernier avant accepté. tune, revêtu de toutes les distinctions, protita de l'absence d'Esau pour deparvint a une henreuse vieillesse, et imander à Isaac, qui était avengle, se mournt le 11 septembre 1731.

EROSTRATE, natif d'Ephèse

EROTIANUS (EROTTEN ), medecin d'un glossaire d'Hippocrate, en grec. par ordre alphabetique, et autérieur

ERPENIUS ou D'ERPE ( THOMAS ). celebre orientaliste , né à Gorcum te 7 septembre 1584, mort le 15 novem ges remarquables, et son nom sera

ERRARD ( JEAN ), ne a Bar-le-Duc vers le milieu du seizième siècle, fut appele par Henri IV et Sully le premier des ingenieurs, Il construisit la citadelle d'Amiens et une partie duchâteau de Sédan. C'est le premier ingénieur ou France qui ait écrit sur

principes n'ont pas vieilli.

ERSKINE (THOMAS), l'un des plus celèbres orateurs anglais, né en ERLACH (JEAN-LOUIS D'), ne à 1750, mort en 1825, entra à 14 ans dans la marine, puis dans un régiment d'infanterie en qualité d'enseigne . embrassa la carrière du barreau fut membre du parlement en 1783, et rie en 1806, et lord grand-chancelier d'Augleterre, place qu'il perdit

ESAU, fils d'Isaac et de Rébecca . bénédiction paternelle : Esau de retone entra si fort en colère, que Ja-[ ESCOIQUITZ (don Juan), minis cob., pour éviter son ressentiment, tre d'état espagnol, né en 1-62, moi t s'enfuit chez Laban son oncle. Les le 19 novembre 1820; ce precepteur dens heres se réconcilièrent ecpen- de Ferdinand VII a joue un rôle fort dant quelques années avant la moit de l'important en politique lors de l'abdileur père.

ciple de Socrate. Il lutta toujours con-Marrac est celebre. Vov. les cerits du tre la misère, et composa à Athènes temps. des plaidovers pour subsister. Il avait fait plusieurs dialogues ; il ne nous en sume ne vers l'an 1351 , et mort vers reste qu'un , l'Axiochas, L'époque de l'an 1243 avant J.-C. Les anciens en

sa mort n'est pas connue.

nien. Il fut contemporain et rival de busient des cures merseilleuses, et Demosthènes, qui le fit exiler. Il se jusqu'au pouvoir de ressusciter les retira à Rhodes, où il ouvrit une morts. On lui érigea des autels. Ou écule d'éloquence, et ensuite à Sa-doit regarder comme supposes les li-mos, où il mourut à soixante-quinze vres qu'on nous a donnes sous son ans. Il nous reste de lui trois Haran- num. gues qui sont d'une beauté parfaite. Un les trouve dans les œuvres de De- raïas, est auteur des deux premiers snorthènes, traduites par l'abbe Au- livres que nous avous sous son nom ger.

ESCHYLE, le vrai père de la tragédie grecque, ne à Eleusis 525 ans ne en 1770, tue par accident le 26 avant J.-C.; il perfectionna la tra- juin 1811. Il est principalement comm gédie greeque, que Thespis avait in par son poëme de la Naeigation, qui ventée. De quatre vingt-dix-sent pie- renferme de très-beaux vers. Il était ces qu'il avait composées , il ne nous membre de l'institut. en reste que sept. La meilleure édi-tion est celle de Henri Etienne, iu-4, la Phrygic, fut esclave dans sa jeuneset celle de Glascow , 2 vol. in 8. M. se. Il vivait du temps de Solon. Ses Laporte Dutheil en a publié une as- talens et sa vertu lui mériterent d'etre sez houne traduction, 2 vol. in-8, affranchi. Cresus le fit venir à 42 cour avec le texte en regard. Eschvle a de et l'engagea par ses largesses a decomme poete parmi les plus grands cher. Sa vie, mise à la tête de ses fa génies de l'antiquité, il s'était avan-bles par Planude, moine gree du quatagensement distingué par ses talens torzième siècle, est remplie de coutes Salamine et de Platée, et fut même suivant les anciens auteurs, qu'il fut assez dangereusement blessé.

Il est auteur d'une Théologie morale , d'éditions. 7 vol. in-fol., et de Commentaires sur ESOPE, célebre acteur romain .

cation du roi Charles IV. Sa conver-ESCHINB, philosophe gree, dis- sation avec Napoleon au châtean de

ESCULAPE, medecin qu'on preont fait un dieu. Les Grees, dans ESCHINE, célèbre orateur athé-lleurs récits hyperboliques , lui attri-

ESDRAS, fils du grand-prêtre Sa-

dans la Bible.

ESMENARD ( JOSEPH-ALPHONSE),

l'élévation et de l'énergie, mais elle meurer avec lui. Ayant deplu aux ha-dégénère souvent en euflure et en ru-bitans de Delphes par ses reproches, desse. Avant de prendre son rang ils le précipitérent du haut d'un toet par sa bravoure militaires. Il se ridieules et puériles qui ne méritent trouva aux batailles de Marathon, de aucune croyance. Il ne paraît pas, difforme et contrefait : il e-t même ESCOBAR Y MENDOZA ( An certain à présent que les fables qui TOINE ), fameur casuiste, né à Valla- nous restent sous son nom ne sont dolid en 1588, mort le 4 juillet 1669. pas de lui. Il y en a un grand nombre

l'Ecriture sainte, 9 vol. in-tol. On lui fut le plus redoutable rival de lins reproche une morale trop relachée. cius, quoique dans un genre ditle-Celui qui porta le plus rude coup à la rent. Il partagea avec lui l'amitie de doctrine du jésuite espagnol, ce fut Ciceron, et lui donna anssi des leçons Pascal dans ses Lettres provinciales. | de déclamation. Il contribus puissamment a son rappel. On ignore l'e- Louis XIII on lui voit la même haupoque de sa mort. Il laissa à son fils teur et le même esprit d'intrigue ; il une succession de plus de deux mil- mourut à Loches le 15 janvier 1642 tions de nos francs. Ce tils, appelé à quatre-vingt-huit aux: sa seule qua-Clodius, est célèbre par ses imbéciles lite brillante fut une fermeté d'ame r.rodizalités.

l'auteur du poeme célébre intitule : Vased'argent, qu'il fit à l'occasion du mariage de son fils Samuel. Estime des chrétiens et des Hebreux pour l'élégance et l'harmonie du style, il a été imprimé à Constantinople en d'Alembert et autres écrivains. Ou a 1525. On en a une traduction latine, d'elle un Recueil de lettres , qui se

du t'), peintre, ne dans le royaume sibilité. de Valence, mort à Vaples en 1656, age de soixante-douze ans. Il acquit dant iles finances de France, sous une grande reputation et des riches. Charles VI. Il fut long-temps en lases considerables; ses tableaux étaient veur auprès de l'audacieux duc de fort recherches. Contemporain du Bourgogne Jean-saus-Peur; mais, ac-Poussin et de Rubens, il travailla cuse d'avoir voulu enlever le roi, la avec ce derpier à la cour de Philippe reine et le dauphin, il fut condamne IV. Outre son merite comme pein- à perdre la tête et exécuté aux Halles tre, il gravait sopericurement à l'eau-le 1 juillet 1413. Son corps fut porte forte. L'Espagnolet etait d'un carac- au gibet de Montfaucon, où lui-même tere sombre, d'un abord brusque, mais d'un cœur honnête et bienfaisant.

ESPEJO / ANTOINE ), vovageur espagnol auquel on doit la découverte. en 1582, du nouveau Mexique; ne à Cordone.

ESPERNON ( JEAN-LOUIS-NOGA-RET DE LAVALETTE, duc de ], né en 1554 dans le Languedoc, Favori de Henri III, il abusa de son crédit pour satisfaire son ambition et son insatiable cupidite. Il se refusa à recounaître Henri IV comme roi de France; ce bon prince lui pardonna cette conduite et le nomma gouverneur de la Provence et ensuite du Limousin. Il lui montra la plus grande confiance lorsque, après avoir soumis plusieurs villes dans le Laugne. doc et dans la Saintonge, il revint à la cour. D'Espernon était daos le car-

extraordinaire, et qui pe se dementit ESOPE (Joseph), poète hebreu, est jamais dans le cours de sa longue vie.

ESPINASSE ( JULIE JEANNE ELÉO-NORE de L'), nee a Lyon en 1752, morte en 1776. Sou esprit et son amabilité l'ont rendue célébre. Elle fut l'amie de madame Dudetfand, de ESPAGNOLET (Joseph RIERRA, font remarquer par l'esprit et la seu-

ESSARS ( PIEREE DES ) , sur-intenavait fait attacher autrefois celui de Jesn de Montagu, grand-maître de la maison du roi, qu'il avait arrêté en 1400 par ordre du duc de Bourgogne.

ESSE ( ANDRE DE MONTALEM-BERT, plus connu sous le nom d'), l'un des plus vaillans capitaines de son siècle, ne en 1485. Il fit toutes les guerres d'Italie, et y acquit une telle réputation de courage et de bravoure, que François I le choisit pour compagnon au tournoi célébre en 1520, où quatre chevaliers français soutinrent avec avantage l'effort des quatre plus vaillans ebevaliers de l'Angleterre. Il se montra le même sous Henri II, et fut tue d'un coup d'arquebuse au siège de Térouaune

le 12 juin 1558. ESSEX (ROBERT DEVEREUX, comte d'), brave militaire , fameux par la faveur de sa souveraine et par rosse de Henri IV lorsque ce monar- la fin malbeureuse que lui attirérent que fut assassine, et on n'est pas par- la jalousie de ses enuemis et sa provenu à le justifier entièrement des pre ambition. Ne le 10 novembre soupçons de complicité de ce crime. 1567, il parut tout jeune à la cour Il força le parlement à reconnaître d'Elisabeth ; eette reine d'Angleterre comme régente du royaume la reinc. prit pour lui un goût que son âge mere . qui l'en recompensa en lui ac- mettait à l'abri des soupeons; elle cordant de nouvelles dignités. Sous avait einquante huit ans. Elle le fit grand-maître de l'artillerie , lui don- termina François I a signer le honna l'ordre de la Jarretière et le mit teux traité de Crépy, le tout pour du conseil prive. En 1599 il fut contrecarrer Diane de Poitiers, Apres envoyé en Irlande avec une armee la mort du roi. Diane lui fit donner de 20,000 hommes, qu'il laissa dépé-rir, La reine lui ôta ses bonnes grà-elle mourut dans l'obscurite. La poces, le chassa du conseil et lui défen- térité lui reprochera eternellemen dit sa cour. Le comte, outre contre d'avoir trahi la contiance du roi que sa bienfaitrice, conspira contre elle l'aima pendant plus de vingt annees pour la détrôner, croyant être secondé de Jacques, roi d'Ecosse : il se sons souveraines d'Italie. Elle com la Tour le 25 fevrier 1601. Il périt à d'Este, de Ferrare et de Modene sa temérité, de son imprudence et de jours. son caractère violent. Il est certain la meilleure est celle de Th. Cor-

te d'1, né en 1729. Lientenant génédamué à mort par le tribunal révolu-

neille.

tionnaire le 28 avril 1794. cois 1. La beauté n'était pas son seul (Voyez Habassa). avantage; son esprit solide et brillant parti , favorisa Charles Quint . et de l'imprimue avec des notes alteres par

ESTE, une des plus illustres maitrompa. Il fut arrêté et décapité dans prend les seigneurs , marquis et dues l'âge de treute-quatre ans , victime de depuis le dixième sicele jusqu'u nos

ESTERHAZY. Cette famille , dont qu'Elisabeth signa son arret de mort l'origine remonte au milien du dixieet ne recut pas l'unneau qu'elle lui me siecle, a fourni pendant huit avait donné pour gage d'un pardon cents aus un grand nombre d houmnes dans tous les temps. Le coute de illustres qui ont attache leurs noms a Nottingham, eunemi mortel d'Essex, l'histoire de la llongrie et a celle de empêcha sa femme de remettre cet la maison d'Autriche, qui l'a comblee anneau à la reine. Il y a trois tragé de bienfaits, d'houneurs et de 11-dies françaises sur cette catastrophe : chesses. Trois se sont aussi places dans les rangs des hommes de lettres et un quatrième est célébre par la ESTAING (Cuaries Herror, com- protection qu'il accorda aux arts,

ESTHER, tille d'Abibail, de le ral des armées navales en 1765, il fit tribu de Benjamin. Après la mort de hormeur à la marine française, fut ses parens, elle fut élevée par son vainqueur , en 1778 , de l'amiral an louele Mardochee. Vasthi , femule glais Howe, et prit d'assaut la Gre-d'Assuerus, roi de Perse, avant che nade. Il commandait la garde natio repudice par ce prince, Esther fut nale de Versailles dans les journées choisie pour lui succèder. Ette obdes 5 et 6 octobre 1789. Il fut con- tint la revocation d'un édit qui avait été surpris à Assuérus par Aman , son favori, et qui ordonnait le massacre ESTAMPES (ANNE DE PISSELEU de tous les Juifs à un jour morque duchesse d' ), née vers l'au 1508, Aman fut pendu, et Mardochee ob morte vers 1576; favorite de Fran- tint sa place dans la confiance du roi.

ESTIENNE. Nom de plusieurs iuià la fois assura son empire sur le cour primeurs célèbres qui ont contribue du roi, et le rendit durable ; elle ob- aux progrès des lettres en Franco tint l'éloge d'être la plus belle des sa- dans le seizième siècle. Le chef est vantes et la plus savante des belles, et Heuri I, ne à Paris vers 14-0; il mérita le titre de Mécène des beaux commença à exercer l'imprimente esprits. Dépositaire de toutes les grâvers 1505. Il est surtout contra par un ces , elle se servit de son crédit pour psautier à cinq col mes , et montut enrichir sa famille. Sa mesintelli- a Paris, a ce qu'on croit, en 1520, gence avec Diane de Poitiers, mai- Estienne (Robert, son fils, le surpassa tresse du dauphiu, porta la désunion et se distingua par la beauté et la dans la famille royale, et eu les sui-correction de ses éditions, On a de lui-tes les plus funestes pouc les intérêts | Thesaurus lingua lutina, chef-d envie de l'état, Elle se mit a la tête d'un en ce genre. Une Bible, qu'il avait

retita à Geneve, où il mourut en 1559. Estienne (Henri) , son fils , et l'un des ulus savans hommes de son siècle : il etait calviniste. Une satire qu'il publia contre les moines l'obligea de s'enfuir de sa patrie; il montut à Lyon en 1598. On lui doit le Tresor de la langue grecque, 4 volumes infolio, ouvrage estimé. On a encore de lui des éditions de plusieurs au teurs ancieus, qu'il corrigea avec heaucoun de soin, et qui lui ont fait! un grand nom parmi les savaus. Cette famille a produit plusieurs autres im primeurs fameux: le dernier fut Antoine, qui mourut aveugle à l'Hôtel-Dien de Paris, en 1674.

ESTOUTEVILLE (Generating b'), célèbre cardinal, mort à Rome le 22 décembre 1455, âge de quatre-vingts peuple, ans. Il fut chargé de commissions importantes sous les règnes de Charles fille d'Alfred-le-Grand et sœur d'E-VII et de Louis XI, réforma l'uni-

vans.

ESTRÉES (Ciste D'), cardinal. né à Paris le 5 fevrier 1628 , v mourutle 18 décembre 1714. Il futablé de connaissait en elle les qualités d'un Saint-Germann-des-Pres, et membre homme et d'un roi. Elle mourut en de l'academie française. Louis XIVIe lo 22. charges des affaires les plus imporrans. Il était d'une famille ancience et distinguée de Picardie, qui a produit plusieurs autres grands hommes, entre autres Jean d'Estrées, grandmort en 1771.

ESTREES(GABRIELLE D'), fille d'An- eu 1058, toine d'Estrees, grand-maître de l'artillerie; née en 1571, elle mourut grammairien, vivait à Constantinople empaisonnée, à ce qu'on croit, le 10 vers la fin du cinquième siècle, ou au avril 1599. De toutes les maîtresses de commencement du sixième. Il avait Henri IV, c'est celle pour laquelle il composé un dictionnaire gengraphitempigna le plus d'attachement et qui que où se trouvaient les noms des le fixa le plus long temps; chacun lieux, ceux des habitans, l'origine sait par cour la romance qu'il lui des villes despeuples et de leurs co-

Calvin , lui suscita des affaires ; il segadressa. Elle n'abusa jamais de sa faveur, et rendit d'importans services à son rnyal amant.

ETCHEVERRY ou ECHÉVERRI [JEAN DE], le plus fameux des poétes basques, né vers le milieu du seizieme siècle, fut prêtre et docteur en théologie.

ETHELBERT, roi de Kent. monté sur le trône en 566, releva la gloire de sa maison, réduisit tous les princes de l'Heptarchie sous sa dépendance, embrassa la religion cinétienne et l'introduisit dans son pays, redigea, avec le consentement des ctats de son royaume, le premier enres de lois écrites qui enssent été promulguees par les conquérans du Nord, et mourut en 615, après un regne glorieux pour lui et utile à son

ETHELFLEDE on ELFLEDE. donard l'ancien, roi d'Angleterre, versité de Paris, et protégea les sa-se montra digne de ces deux grands hommes. Elle commanda les armées ea personne, et on l'appelait le roi Etheiflède, pour faire voir qu'on re-

ETHEREGE (GEORGE), auteur dratantes, et il s'en acquitta avec bean- matique anglais, ne vers 1656, s'est coup d'bouneur. Il protegra les sa-fait connaître par des noesies légères et de jolies comédies, entre autres la Fengeance comique ou l'amour dans un tonneau.

ETIENNE. Il y a cu neuf papes maître de l'artillerie de France, et de ce nom. C'est sons Etienne I, élu qui servit sons François I . Henri II . en 253, que s'éleva la fameuse dis-François II et Charles IX, et son pute au sujet du baptême administre fils Antoine, qui fut aussi grand mai [par des berétiques. Il décida qu'on tre de l'artillerie avant Sully, Cette ne devait pasles baptiser de nouveau. famille s'est éteinte en la personne de et souffrit le martyre dans la persé-Louis César, duc d'Estrees, maré-cution de Valérien, en 257. Étienne chal de France et ministre d'état, IX assembla un concile pour réformer les mœurs du clergé, et mourut

ETIENNE DE BYZANCE, habile

louies, avec des remarques histo-Isine de l'Attique, fut disciple de Soriques, mythologiques et grammaticales On n'a de ert important ou vrage qu'un mauvais extrait fait par un autre grammairien , nommé Her molaus, qui le dédia à l'empereur Justinien, La meilleure edition est celle de Gronorius, 1694.

ETION, peintre gree, est surtout célèbre par son tableau des amours en 1804 une traduction littérale des de Rozanne et d'Alexandre le Grand. Exposé aux jeux olympiques, ce chefd'œuvre mérita les applaudissemens de tous les spectateurs, et le président des jeux, bomme considerable par son ranget ses richesses, en ful siltriane, régna sur cette contrée sers charmé! qu'il douna sa fille en ma-

riage à l'artiste.

ETOILE (PIERRE DE L'), ne à Paris vers 1540, mort dans les premiers iones d'octobre 1611. Ses Journaux de Henri III et de Henri Il' sont es timés et sousent cités. Son fils . l'un des premiers membres de l'aradémie française, fut chargé par elle de donner ses observations sur la versification du Cid. Il était au nombre des eing auteurs qui travaillaient pour le theatre du cardinal de Richelieu.

ETRUSCILLE, femme de l'empereur Trajan Dèce, et mère des cesars Herennius et Hostitien. Les historieus anciens ne parlent pas de cette prinresse : ou ne la connaît que par des

médailles.

EUBULUS, poète comique grec d'Athènes, qui vécut au commencement de la cent-unième olympiade. Athence cite de nombreux fraguiros de ses comédies et lui en attribue l'égaler, le calomnia.

EUCHIR ou EUCHIRUS, sculp- fortifications de Jaffa. teur de Corintbe, florissait entre

ture à Pythagore,

quatre celèbres; l'un fut premier ar- aventures d'Eudore. chonte d'Athènes . 403 ans avant

crate, et introduisit la philosophie disputante : le troisième, et c'est la plus lameux, est auteur des plus auciens elémens de géometrie qui nous soient partenus; on le regarde par rette raison comme l'un des peres de la science. Il visait à Alexandrie 500 ans avant J . C. M. Peyrard a public Élémens d'Euclide en 1 vol. in-3, avec des notes. Le quatrième Euclide est un sculpteur gree ne à Athènes: on ne sait dans quel temps il a véeu.

EUCRATIDAS, roi de la Bacl'an 170 avant J. C. Il succomba sons les Paribes; mais la guerre qu'il soutint contre Démètrius, roi des Indes, le place au rang des plus illustres capitaines, C'est lorsqu'il revenuit sainqueur de l'Inde qu'il fut assassiné par son fils , qu'il avait associé à sa

puissance.

FUCTEMON, astronome athénien , vivait environ 432 ans avant J.-C. Il était contempurain et ami de Méton, avec lequel il observa des sols-

tices dont parle Ptolémée.

EUDES', due d'Aquitaine. Il remporta près de Poitiers sur Abdérame . général des Sarrasius, une victoire complete en 752, et mourut en 755, Il avait de grandes qualités qui furent ternies par une vile politique qui sa-

crifiait tout à l'intérêt.

EUDES, frère de l'historien Mezerai, fonda en 1645 la congrégation des Eudistes, doot le but était d'elever les jeunes gens dans la piété et les cinquante, Suidas lui assigne un rang sciences ceclesiastiques. Il mourut à întermédiaire entre la comédie vieille Caen en 1680, et à laisse plusieurs et la movenne. Deux orateurs de ce ouvrages. D'autres Eudes se sont disnom furent contemporains de Dé-tingués dans la carrière des armes; un mosthènes; l'un d'eux, ne pourant architecte de ce nom suivit saint Louis en Palestine, et fut charge des

EUDOXE de Cyzique, navigateur la quarantième et la cinquantième célèbre qui sivait vers la fin du olympiade. Il eut pour élève Clear deuxième siècle avant J. C. Strabou que de Rhegium, qui montra la sculp- a conservé en entier le passage où Pusidonius, astronome recommandable, EUCLIDE, L'antiquité en compte ami du grand l'ompée, racontait les

EUDOXE de Unide, ami de Pla-J.-C., l'autre de Mégare, ville vui- ton, vivait 570 ans avant J. C. Il fut

à la fois astronome, géometre, médecin et législateur ; mais il est principalement connu comme astronome. Il mourut l'an 550 avant J. C. , après avoir donné des lois à sa patrie.

EUDOXE, fils de saint Césaire, embrassa les erreurs des ariens et fut un des principaux défenseurs de cette héresic. Il fut elevé par l'empereur Constance au patriarcat de Constantinonle, persécuta les catholiques avec fureur , et mourut à Nicee l'an 570.

EUDOXIE (ELIA-ELBOXIA), impératrice d'Orient, femme d'Arcudius, d'origine française. Elle tit exiler saint Jean Chrysostome, parce on'il avait préche contre le luxe et la vanité des femmes. Elle régna en desnote sous le nom de son mari, et amassa des richesses immenses par les

injustices les plus criantes.

EUDOXIE (LICINIA-ECDOXIA), impératrice d'Occident, femme de Valentinien III. Elle porta sur le trône des vertus qui lui concilièrent l'affection des peuples. Elie fut forece depouser le sénateur Maxime, menrtrier de son époux. Elle appela en Italie Genserie, en 455; à son approche Maxime fut massacré : sa mort ne fut que le prélude des horreurs dont Rome et l'impératrice elle même furent les victimes.

EUDOXIE, impératrice d'Orient. Veuve de Constantin Ducas, elle se fit proclamer impératrice, avec la tutelle de sestrois lils, aussitôtaprès la mort de son epous en 1067. Ourlanes années après. Michel, son tils, la renferma dans un monastère. Elle cultiva la littérature avec succès.

EUGÈNE, homme d'une naissance obscure, professeur de rhetorique à Vienue en Dauphine, élevé à l'empire par le rebelle Arbogaste, fut vaincu en 394 par Theodose, et déca-

pité sur le champ de bataille,

EUGENE. Il y a eu quatre papes de ce nom. Le premier succeda à Martin II et mourut en 657. Sous Eugène IV le pontificat fut dans une continuelle agitation. Il travailla avec zele à reunir les églises greeque et latine, mais l'union ne fut pas durable. Il mourut en 1447. Il y eut plusieurs de Corinthe. rois d'Ecosse du nom d'Eugène.

EUGENE ( FRANÇOIS DE SAVOIF .. appeie le prince), ne à Paris le 18 octobre 1663, fut le plus grand general de son temps. N'ayant pu obtenir un régiment en France, il passa au service de l'empereur d'Autriche Léonold, en qualité de volontaire : mais hientôt sa valeur lui fit obtenir un régiment de dragons, et de grade en grade il parvint à celui de genera. lissime des armées impériales, qu'il commanda arec beaucoup de gloire insun'à sa mort, arrivée subitement à Vienne le 21 avril 1736. Sa vie a été publice en 5 vol. in- 12 et ses batailles en 2 vol. in-fol. Il fut le protecteur de J.B. Rousseau, notre graud poète lyrique,

EULER ( LEONARD ), l'un des plus illustres géomètres du dix-huitième siècle, ne à Bâle le 15 avril 1707, mort le 7 septembre 1783. Il cessa de calculer en cessaut de vivre. Il perfectionna le calcul intégral, inventa le calcul des sinus, et simplifia les opérations analytiques. On a de lui un très grand nombre d'ouvrages, où il paraît à la fois original et profond . elegant et clair. Ses Elemens d'algèbre. qui sont écrits avec méthode et clarté. ont eté traduits de l'allemand en français par Bernouilly, avec des notes et additions par M de Lagrange, 2 vol. in-8 , et son Introduction à l'analyse des infiniment petits a été traduite du latin en 5 vol. in-4. La plupart des princes du nord donnérent à Euler des marques d'estime. Il proprut à Saint-Petersbourg . Son fils Jean Albert, ne dans cette ville, suivit glorieusement la carrière de son père, et glana dans un champ presque moissoune, Charles et Christophe, second et troisième tils du grand Euler , se distinguerent aussi dans les sciences.

EUMELUS, poète et historien grec de Corinthe, de la race des Bacchiades, naquit environ 750 aus avant J.-C. Il tient le premier rang parmi les cycliques. Ilistorien et poète, ilse distingua également en vers et en prose, au rapport de Pausanias. Il nons reste quelques uns de ses ouvrages et quelque chose de son Histoire

EUMENE. Il y en a trois qui mé-

ritent d'être cités : 1. Eumène , gram-tué à Chaleis , fui bibliothécaire d'Anvers l'an 261 de notre erc. Il y ensei. trouve quelques-unes de ses Harangues dans Panagyrici veteres ad usum Delphini. Sou style se ressent un peu de la décadence de la latinité. 2. Eumène de Cardie . l'un des scerétaires de Philippe, roi de Macédoine. Il suivit en Asie, en qualité de secrétaire en chef, Alexandre-le-Grand, qui le charges de quelques expeditions militaires, Ils'y distingua. Après la mort de ce conquérant, il fut livre à Antignne, qui l'avait vaincu et le lit egorger l'an 3 15 avant J. C., à l'âge de quarante-quatre ans. 3. Eu mène, roi de Pergame, succéda à sou père Attale l'an 197 avant J .- C., et gonverna trente-huit ans avec beaucoup de gloire. Il mourut l'an 130 avant J.-C.

EUNAPE, payen zélé et platonicien enthousiaste, naquit à Sardes, dans le quatrième siècle de l'ère chrétienne. On a de lui les vies des philo sophes et des sophistes , ouvrage qui . malgré ses défauts est d'une grande importance pour l'histoire philosophique et littéraire. Le texte on est mutilé et les manuscrits en sont rares. L'édition de J. Commelin , 1506. in-8°, est jusqu'à présent la plus sa-

tisfaisante.

EUPATOR, roi du Bosphore cimmérieu, est peu connu dans l'histoire, quoique d'après ses médailles il ait

regne plus de quinze ans.

EUPHEMIE (FLAVIS - ÆLIS-MARcia), impératrice d'Orient, pée de parens esclaves ; elle fut vendue à un! Romain obscur, qui en fit sa femme et monta en 518 au trône de Constantinople sous le nom de Justin I : il la fit couronner. Elle s'opposa à l'union de Justinien avec Théodora tant qu'elle vécut.

EUPHORBUS, medecin, frère d'Antoine Musa, qui vivait à Rome roi Juba. Ce prince, en son honneur, plaote salutaire qu'on venait de découvrir.

mairien et rhéteur latin , ne à Autun tiochus le Grand , roi de Syrie , et enniposa beaucoup d'ouvrages en vers gna la rhétorique avec succès. On et en prose, dont il ne nous reste presque rien.

EUPHRÆUS, d'Orée dans l'Eubee. Il fut l'un des disciples de Platon, II se tua lui-même pour ne pas tomber entre les mains des suldats de Philippe, roi de Macédoine: c'est ce que nous apprend Demosthenes, son con temporain.

EUPHRANOR, peintre et sculpteur, un des plus grands artistes grees, florissait 364 ans avant J.-C. Pausanias et Plutarque font un finge magnifique de son double talent.

EUPHRATES , philosophe storcien , fut l'ami de Pline le Jepue, qui le loue dans une de ses lettres. Il est cité avec éloge par Epirtète : et il fut honoré de l'amitie de l'empereur Adrieu. Attaque d'une maladie incurable, il s'empoisonna en l'an 118 de

EUPOLIS, poète comique d'Athènes, florissait 435 ans avant J.-C. Imitateur de Cratinus, il appartient comme lui à la rieille comedie; il en fit dix-sept d'après le calcul de Suidas , et neuf obtingent l'honneur du triom. phe. Il servait comme simple soldat dans l'armee navale que commandait Alcibiade, et périt dans l'Hellespont dans la guerre contre les Lacédemoniens. Les Atheniens , par un décret, fermèrent alors aux prêtes la carrière des armes. Il ne nous reste d'Eupolis que que lques fragmens.

EUPOMPE, peintre grec, ne à Sicyone, florissait 564 ans avant J .- C. Emule et contemporain de Zeuxis, de Timanthe, d'Androeides et de Parrbasios, il fut regardé comme l'un des plus grands peintres que la Grèce ait produits, et fit école, sous le nom d'Ecole de Sicyone. Sou disciple Pamphile fut maitre d'Apelles.

EURYDICE, fils de Moésarque et l'un des plus grands poètes qui aient du temps d'Auguste, fut médeciu du illustré la scène tragique, naquit 480 ans avant J .- C. Clito, sa mere, elait donna le nom d'Euphorbia à une marchaude d'herbes. Il fut contemporain de Sophocle. Aristophane l'immola à la risée publique dans ses EUPHORION, poète et historien, comedies. Il se retira à la cour d'Archelaus, roi de Macedoine; il y fut Froben, 1559-1560, en 5 volumes comble d'honneurs. De quatre-vingt- in foldouze tragedies qu'il avait composées Grecs, et M. Prévost de Genève a daient de la force et de la sévérité. complété cette traduction. Une des couronne sur le théâtie.

Macédoine. La plus ancienue est la tête tranchée en 399. femme d'Amyutas, roi de Macé- EUTYCHIPES, sculpteur grec, doine. Une autre Eurydice, tille d'An- et de l'école de Sicyone. fot un des tipater, fut marice à Ptolèmée, fils élèves de Lysippe. Pline fait mention de Lagus, dont elle eut plusieurs de sa statue de l'Eurotas. Il mourut à enfans. Une troisieme Eurydice, enfin, seize ans. Il y ent un autre Eutychides, fille de Cymnaie, et pétite fille de peintre, cité aussi par Ptine. Philippe, fille d'Antipater, fut con EVAGORAS, roi de Sa duite par sa mère en Asie, pour dans l'île de Chypre, descendait de épouser Aridée; mais Perdicas et Al- Teucer, fils de Télamon, qui avait cetas, qui craignaient l'influence foude cette ville après le siège de qu'elle pourrait exercer sur les Ma- Troie. Il fut tue par un euunque l'an cédoniens, firent tuer Cynnané à son 374 avant J.-C. arrivée. Eurydice suivit son mari en Macedoine : mais Olympiae , revenue de l'Epire pour prendre le gouvernement . l'ayant forcée à s'enfuic à Amphipatis, elle y fut hientôt prise, et s'etrangla l'au 5 16 avaot J. C.

EUSEBIA ( AURELIA ), impératrice romaine. L'empereur Constance , son époux, la fit monter au trône en 353. duisirent au tombeau en 36o.

dans le douzième siècle ; on conjec- Ne en 1743 , il mourut en 1781. ture qu'il mournt après 1198. A défaut

EUTHYCRATES , sculpteur gree . il ne nous en reste que dix-neuf, li l'un des fils de Lysippe, et l'élève le est tendre, touchaut et pathétique, plus habile de son père, vivait 300 Le P. Brumoy en a traduit les plus ans avant J.C. Il reussit principalebeaux morceaux dans son Theatre des ment dans les ouvrages qui deman-

EUTROPE (FLAVIUS-EUTROPIES). conjectures sur la mort d'Euripide Listorien latin du quatrième siècle, Il est qu'il fut devore par des chiens à a laisse un Abrege de l'Histoire rosoixante-seize ans. A la nouvelle de sa maine depuis la fondation de Rome mort. Athènes fut plouzée dans la jusqu'à l'empire de Valens, Cetabrege consternation; Suphocle, sun ami, est assez bien fait. Les évenemens y son cival et ensuite son ennemi, prit sont exposés avec netteté; mais le le deuil et fit paraître ses actours sans style n'a rieu de remarquable. L'édition de Barbou est estimée. Il y a un EURYDICE. Nom de plusieurs antre Eutrope, eunuque, ministre de femmes célèbres dans l'histoire de la l'empereur Arcadius, et qui eut la

EVAGORAS, roi de Salamine,

EVE. V. ADAM.

EVILMÉRODACH, roi de Babylone, monta sur le trône, après la mort de Nahnchodonosor, son père, l'an 561 avant J .- C. , et périt victime d'une conspiration tramée contre lui par Niriglifdor, son beau-père, l'an 550 avant J..C.

EWALD (JEAN), poète danois, a Elle protégeait les savans, et favorisait produit des ouvrages poétiques qui hode tout son pouvoir le progrès des noreraient une fittérature quelconsciences. Désespérée d'une longue que, et que le Danemarck place au sterilité, elle prit pour la faire cesser rang de ses chefs d'œuvre. L'ode et la des remèdes si violens, qu'ils la cou-tragédie sont les deux genres où Ewald a excelle. Sa Mort de Bulder est un de EUSTHATE, archevêque de Thes. ses meilleurs ouvrages dramatiques. salonique, et célèbre commentateur II en a laissé d'autres remarquables d'Homère, florissait à Constantinople ainsi que des élégies très estimées.

EXMOUTH (Loap) un des marins de la première édition / Rome 1542- les plus distingués de l'Angleterre, pair 1550, 4 vol. in fol. ), qui est très-rare d'Angleterre, grand-croix de l'ordre du et très-chère, on peut se servir utile- hain, d'abord connu sons le nom de sir ment de celle de Bale, imprimée par Edouard Pellen, baronnet, ne à Douvres . debuta dans la marine comme popuscule intitulé : De Marii Legidi et lieutenant en deuxième, s'éleva par Sertoris bellis civilibus, que l'on croit ses talens et par de brillans succès au grade d'amiral. En 1816, commandant en chef des forces navales dans le nom de Jean de Bruges, ne à Maela Méditerrannée, et chargé de punir la violation des traites, il se présenta devant Alger, bombarda la ville pendant dix beures, et obtint un traite qui, suivant toute apparence u'ent pas été plus fidèlement observé que les prècedens, si les armées françaises n'eussent pas enfin affranchi la navigation des brigaudages de la plus dessicatives. On croit que cet artiste redoutable des régences barbaresques. On a annoncé la mort de cet illustre marin arrivée à Plimouth le 15 novembre 1832.

EXUPERANTIUS (LTGIES, ou Julies ) . historien latin , qu'on supavoir véeu au commencement du cinquième siècle. On a sous son nom un nom.

tire des histoires de Salluste.

EYCK (JEAN VAN), plus connu sons seyek dans le pays de Liege en 13-0. excella dans tous les genres de peinture estimés des Flamands; on le regarde généralement comme l'inventeur de la peinture à l'huile ; cette invention lui a eté contestée : il parait du moins qu'elle consistait dans l'emploi combiné des builes plus au moins mourut vers 1450.

EZECHIAS, seizième roi de Juda. fils d'Achas et d'Abia. Il succeda à son père l'an du monde 3177, et mourut après un régne de 18 ans.

EZECHIEL, l'un des douze grands pose, d'après le caractère de son style, prophetes. Il est auteur du livre de prophetirs que nous arons sous son

tus égalaient ses talens militaires. Il fois censeur. etait fils d'un imprimeur de Metz. Son frère servit avec distinction.

sauvé comme par miracle du massa- au temps de la deuxième guerre puere des Fabius à la funeste journée de nique. Il ne nous reste que quelques Cremera, l'an de Rome 275, fut la fragmens de ses Annales de l'histoire souche des diverses branches de la romaine. famille des Fabius. Il fut l'uu des décemvirs, préset de Rome et cousul accoses), surnommé Cunctator au le l'an de Rome 287, 467 avant J.-C.

toires sur les Herniques.

FABERT (Arranau), marechal de mus. Rome reconnaissante a mis à France, ne à Metz le 11 octobre 1559, côté de ce surnom dout elle décorait mort à Sedan le 17 mai 1662. Il par-le vainqueur des Apuliens, des Liguvint par son seul mérite, et chacun riens, des Samnites, des fiaulois, des de ses grades fut le prix d'une action Umbriens, des Marses et des Toscans. d'éclat. Il sauva l'armée du roi à la celui de Bullianus, tiré d'un simple retraite de Mayence et prit Stenay, instrument de labourage. Il sut cinq Sa modestie, son jugement et ses ver- fois consul, deux fois dictateur et une

FABIUS PICTOR (OTINICS). On peut l'appeler le pere de l'histoire la-FABIUS VIBULANUS (QUINTES), line; il vivait l'an 125 avant J.-C.,

FABIUS ( QUINTES MAXIMES- VER-Temporiseur, parce qu'il vainquit FABIUS AMBUSTUS (Mances), Annibal par ses sages lenteurs en le trois fois cousul et depuis dictateur, fatiguant par des marches et contrevers l'an de Rome 403. Il merita marches , sans qu'il pût jamais le forl'honneur du triomphe par ses vic cer d'en venir à une affaire décisive. Il rendit de si grands services à sa pa-

FABIUS MAXIMUS RULLIANUS trie qu'il fut appele le bouclier de la (Quixtes). C'est le premier Fabius à république. Ayant repris Tarente, il qui l'ou ait décerne le nom de Maxi- règla avec le général carthaginois le

204

fusant de ratifier son accord, il ven- compris un mot de la doctrine de co dit noblement ses biens pour s'ac-quitter de sa parole. Il mourut dans comme ses comédies, ne peuvent supun âge avancé, l'an 204 av. J.-C. Il porter la leeture. Avant obtenu le eut un fils nomme comme lui Fabius prix de l'églantine aux jeux floraux de Maximus (Quintus), qui fut prêteur Toulouse, il ajouta à son nom celui et ensuite cunsul. Il prit sur Apnibal de cette fleur. la ville d'Arpi. On ne sait quand il mourut.

(Ocivres), fils du consul Paul Émile, vous à une mort presque certaine Ce fut par l'adoption qu'il passa dans pour sauver son frère sur le point de l'illustre maison des Fabins. Il fut se noyer dans le Rhône. De glorieux consul l'an de Rome 6u6, et vainquit succès signalèrent les debuts de Viedeux fois Viriate en Espagne. Un au-torin dans la carrière des lettres, outre Q. Fabius Maximus, surnommé tre des prix de vers qui lui furent de-Servilianus, consul en 610, et com- cernés par l'académie française, deux mandant aussi en Espagne, battit le productions oratoires du même au-même Viriate. Il fut censeur l'ao 626, teur, l'Éloge de Lubruyère, et le Ta-

de la maison Fabia, et petit-fils par huitième siècle, furent an eoucours adoption de Paul-Émile, soutint la 1810 couronnés dans la même séance. gloire de ces deux grands noms , et Son éloge de Corneille parut digne du mérita d'être distingué par le surnom grand homme qu'il célebrait. En d'Allobrogicus. Il fut consul en 631, 1822, Victorin reprit, après un long et censeur l'an de Rome 604.

Paançois-Nazathe), ne en 1755 à Car-son grand travail sur les Principes de cassonne, et décapité à Paris en 1794, la société civile. On connaît de lui des sur le même échafand que Dauton, fables politiques, dont la publication Nous laisserons l'homme qui se fit re- est impatiemment attendue. Les lettres marquer par ses excès révolutionnai- et la liberté l'ont perdu le 29 mai res pour ne parler que de l'homme 1831. Son vertueux père, un des plus de lettres. D'abord comédien de pro-honorables citoyens du département vince, puis auteur dramatique, il a de l'Ardèche, frappé au cœur par la fait beaucoup de pièces de théatre, perte douloureuse d'un fils si distin-te Présomptueux, l'Intrigue épistolai-gué, l'a suisi au tombeau sur la fin re, etc. Il y outrage la langue à cha d'octobre, âgé de 75 aus. que moment; unis d'apres une opi-FABRE DE L'AUDE (Le comte

rachat des prisonniers, et, le senat re-t son Émile, a prouvé qu'il n'avait pas

FABRE (MARIE - JACQUES - JOSEPH VICTORIN I, ne à Jaujac (A: dêche), le FABIUS MAXIMUS EMILIANUS 19 juillet 1795 , jeune encore , se dé-FABIUS MAXIMUS (QUINTES), bleau littéraire de la France au dixintervalle, ses leçons à l'Athénée de FABRE D'EGLANTINE (PHILIPPE | Paris, et v lui plusieurs fragmens de

nion paradoxale de J.-J. Roussean , il Jusepu-Pierre), pair de France , comdécouvrit dans le personnage de Phi- mandeur de la légion d'honneur , linte le modèle d'un parfait égoiste : ne à Carcassonne, le 9 décembre une inspiration heureuse lui fit scutir 1755; d'abord avocat au parlement qu'il ne pouvait mieux terminer sa de Toulouse, député aux États de pièce qu'en y représentant l'égoïste Languedoe en 1783, entra dans la puni par une consequence naturelle carrière législative en 1795, où il sonde ses principes et par son égoisme tint constamment la cause de l'hu-mème, il obtint et merita, par le seul manité. Président du tribunal en mérite de cette conception, un veri- 1804, sénateur en 1807, pair en 1815, table succes. La Harpe appelle sa co- il se lit remarquer par ses vastes conmedie des Précepteurs un chef-d'œuvre naissances en administration, surtout unique en bêtise; le mot est dur, mais en matière de finances, et publia pluil est certain que Fabre, en voulant sieurs ouvrages politiques et moraux. mettre en action le système d'éduca. Cet homme d'état distingué mourus tion que Rousseau a développe dans en juillet 1931, dans su 77º années.

FABRETTI (RAPHERL), le plus ba-feien d'Italie, mort en 1801, s'est ilbile antiquaire du dix-septième siè- lustre par de nombrenses inventions. cle, naquit à Urbin en 1618, et mou-entre autres par celle d'un clavecin rut à Rome à quatre-vingt-deux ans, au moven duquel les notes fraunces Il a laisse plusieurs ouvrages en latin par les touches sont en même temps fort estimés des antiquaires.

FABRICE on FABRIZIO (Jinome). surnomme d'Acquapendente, né dans cette ville d'Italie en 1537, mort le tions et saus rature, 17 ferrier 1634. Il eut pour guide dans l'art de la médecine l'illustre Fallope, dont il fut le plus célebre disciple et le digne successeur. On a de lui plusieurs ouvrages de chieur.

gie et d'anatomie. FABRICIUS (Caivs), surnomme Luscinus parce qu'il avait les yeux petits. Cet illustre Romain fut deux fois cousul, et mérita les honneurs du trioniphe par plusieurs victoires sur les Samnites, les Brutiens et les Lucaniens. Il se sit remarquer surtout par sa prudence , l'austerité de ses mours et son désintéressement. Il refusa les présens et les honneurs de Pyrelius qui voulait corrompre sa fidélité, et, patrie, il découvrit à ce prince l'offre perfide que faisait son medecin de l'empoisonner. Il monrut dans la pauvrete et fut enterré aux frais publics Ses filles furent dotées par le sénat.

FABRICIUS VEIENTO, auteur latin, fut denouce par Tatins Geminus comme ayant composé des satires cuntre les sénateurs et les prêtres, Neron instruisit lui mome l'affaire ; les satires furent brûlées et l'auteur bauni de l'Italie. Après la mort de Nerch il revint à Rome et fut fait préteur. Il vivait encore sous Domitien.

d'nuvrages écrits en latin.

plus célèbre entomologiste du dix souvent écrit par besoin. Il excède la buitième siècle, né en 1742, mort en mesure de son talent toutes les fois 1807. Il fut le disciple de Linnée, et qu'il ne se réduit pas à des sujets d'un publia un système d'entomologie qui acte, mais il a été juge trop ceverechaogea la face de cette seience en ment par La Haipe, à qui cela n'est Europe.

FABRIS (Nicolas), habite mecani-

rerites par elles, et par celle du moyen d'écrire aussi vite que la parole la plus précipitée, sans abrévia

FABRONI ( Axee ) , célèbre bio granhe italien du dix huitième siècle. ne le 7 septembre 1732, mort le 22 septembre 18n3. Le pape Clément XIV , Ganganelli , fot son protecteur. Parmi ses nombreux ourrages, it faut compier la traduction en italien du Voyage du jeune Anacharsis en Gréce, dont le remercia l'abbé Barthe. lemy.

FABROT (CHARLES-ANSIEAL), HE en 1580, à Aix en Provence, mort le 16 janvier 1659, fut un des plus célebres jurisconsultes de son temps. Il a publié une édition des œnvres de Cujas aree des notes.

FACCIOLATO (Jacours), savant non moins fidèle à l'honneur qu'à sa italien du dix huitième mècle, ne le 4 janvier 1682, mort le 25 août 1740. Il employa près de quarante ons à faire avec Forcellini un grand Vocabulaire latin, comprenant tous les mots de la langue et toutes leurs différentes acceptions. Ils firent aussi un Lexicon.

FAERNE (GARRIEL), célèbre poète latin moderne, né a Crémone, et mort le 17 novembre 1561. On a de lui un recueil de cent fables latines, dont les sujets sont en partie tirés d'Esope. Elles ont été traduites en vers par Perrault, et en prose par Boinvilliers,

FAGAN ( CHRISTOPHE-BARTHELEWY FABRICIUS (JEAN-ALBERT), le plus DE LUGNY), né à Paris en 1702, mort sarant, le plus fécond et le plus utile le 28 avril 1755. Son théâtre forme des bibliographes, ne à Leipzig le 11 4 rolumes in-12, qui pourraient se novembre 1668, mourut le 30 avril réduire à un seul, renfermant la Pu-1736. Il a laissé un grand nombre pille, l'Étourderie, le Rendez-vous, et par faveur l'Inquiet et les Originaux. FABRICIUS (JEAN-CHRÉTIEN), le Quoiqu'il eût du naturel, il a trop arrivé que trop souvent.

FAGEL. Cette maison, pendant

un siècle et demi, de 1670 à 1795, de sciences à l'époque de la révolus'est illustrée dans les Pars-Bas par tion, il en adopta les principes, deune suite d'excellens hommes d'état vint ministre des finances sous le di-

et de guerre.

FAGES (Joseph), ne à Toulouse le premier août 1764, mortle 4 juin 1824 : à peine âgé de dix-huit aos, faisait dejà un cours d'anatomie, de chirurgie et d'accouchement; nomme au concours en 1785 premier chirurgien interne de l'hôtel-Dieu de Montpellier, il merita plusieurs me dailles qui furent décernees à ses travaux par l'académie royale de chirur gie. Depuis chiturgien en chef de l'hopital militaire de Montpellier, il fit un cours où se formerent plusieurs de nos chirurgiens militaires. En 1814 nomme après deux brillans concours. à la chaire de medecine opératoire, il fut tout entier à ses élèves, et son zèle a peut-être hâté sa mort.

FAGON (GUI-CRESCENT)', premier medecin de Louis XIV , ne à Paris le 11 mai 1658, y moutut le 11 mars 1718. Il travailla à enrichir le Jardin des plantes dont il etait surintendant. En de ses plus beaux titres de gloire est sans contredit d'avoir non-seulement estimé, admiré, mais recherché et protege avic une sorte de nassion les savens et les artistes.

FADRENHEIT (GARRIEL-DANIEL). babile physicien et artiste ingenieux . né à Dantzig vers la lin du dix septième siecle, mort en 1740, est principalement connu par les aéromètres

et les thermometres de son invention. FEIGNET (Josephy), né en Bretagne en 1703, mort vers 1780, fut sinon l'un des créateurs en France de la science de l'economie politique, du moins l'un de ceux qui en propagerent les principes et en firent ressortir les avantages avec le plus de zèle et de constance. Les ouvrages qu'il a laissée sont tous dans ce genre.

FAIPOULT (GUILLAGME - MARIE). me en 1752, d'une famille noble de Champagne, entré de houne heure au service, était capitaine de genie lorsque la France secourut les colonies anglaises insurgées. N'avant pu obtenir la permission de faire partie des premiers secours envoyés, il sculpteur celèbre, ne à Paris en 1716,

rectoire, et remplit diverses missions importantes sous le gouvernement consulaire. Nomme à la préfeture de l'Escaut, il administra pendant dix ans ce département avec un zèle et des talens qui l'avaient élevé au plus baut point de prospérité, et qui ont laisse les souvenirs et les regrets les plus honorables. Appelé en Espagne comme ministre des linances sons Joseph Bonaparte, il passa de là à la préfecture de Saone-et-Loire, et opposa le plus grand courage à l'invasion. De retour à Paris en 1816, il mourut sans fortune en octobre 1817. avec la réputation d'un administrateur aussi integre qu'habile.

FAIRFAX (EDOUARD), poète anglais, a fait une traduction de la Jerusalem délierée, vers pour vers, fort estimée. Il a fait aussi des Eglogues ingénieuses. Il mourut, à ce qu'on

cruit, vers 1631.

FAIRFAX (Tuomas, lord), ne en 1611, joua en Angleterre un grand role durant les guerres civiles du règne de Charles I; général en chef des troupes du parlement, il se laissa dominer par Cromwel, dont il deviat l'instrument, et s'opposa en vain au meurire iuridique de Charles I. Après avoir quitté le commandemeut, il se retira dans ses terres, et u'en sortit que pour se joindre à Monk en 1659, pour rétablir Charles II sur le trône, et mourut le 12 février 1671.

FALBAIRE (CHARLES Grorge FE-NOUILLOT DE), est surtout connu au théatre par son premier ouvrage : l'Honnête criminel , pièce fondée sur un événement réel. A l'exception de ce drame en vers et de ses deux Avares, opéra comique, ses autres ouvrages sont à peu près oublies. Ses aurres ont été réunies en a volumes in-8°. C'est à son zèle que Fobre, l'honnète criminel, dut sa réhabilitation. Ne à Salins le 16 juillet 2727, Falbaire mourut le \$6 octobre 1800.

FALCONET (ETIENNE MAURICE), donna sa demission. Livre à l'étude y mourut le 25 janvier 1791. Il a fait un grand nombre de statues et coup. Son Exitus occisorum aut relede monumens. Sa réputation le fit demander à Saint-Pétersbourg en 1766 , par l'impératrice Catherine II. pour faire la statue equestre de Pierrele Grand, La composition en est ingéniense; le cheval a beaucoup de mouvement; il n'est porté que sur les jambes de derrière, et semble s'élancer du fameux rocher qui lui sert de piédestal. Il a public des œuvres di verses concernant les arts, qui ne lui l'ont pas moins d'houneur que ses plus belles statues.

FALLOPE (GABRIEL), anatomiste et chirorgien célèbre, né à Modène en 1525, mort en 1862, L'anaiomie lui doit plusieurs decouvertes importantes. Ses ouvrages ont été recucillis à Venise en 4 volumes in-

FANTIN-DÉSODOARS (ANYOINE-ETIENNE-NICOLIS), ne en 1738, mort le a5 septembre 1820. L'histoire, et surtout celle de la révolution francaise, fut le principal objet de ses tra vaux. Il a laissé un grand nombre de volumes; il n'est pas toujours exact et judicieux; son style est d'ailleurs presque habituellement tendu et declamatoire.

FANNIUS-STRABON (Caics), consul de Rome avec M. Valerius Messala, l'an 161 av. J.-C., C'est sous sou consulat quefurent publiés les deux règlemens contre les progrès du luxe et de la table. C'est la plus ancienne loi somptuaire des Romains. Son lils Funnius ( Cains ), orateur , fut tribun , consul, et ami de Scipion l'Africaip.

FANNIUS (Cairs), neveu de Fan-nius-Strabon, fut questeur et préteur. Il etait de la secte des stoiciens. Ciceron l'a choisi pour l'un des interlocuteurs de son Dialogue de l' Amitié, et le loue comme historien; mais ses annales ne sont point parrenues jus-

qu'à nous.

FANNIUS - CEPION . conspira contre Auguste; il s'enfuit et fut caché par un de ses esclaves; mais, decouvert par la trahison d'un autre esclave, il fut mis à mort. Lisea Macrobe et Dion.

de Pline le jeune, qui le loue beau- grande saveur et adoucit les infirmités

gatorum à Nerone n'est point parrenn jusqu à nous.

FANNIUS - OUADRATUS, poète latin. Il obtint que son portrait et ses ouvrages fussent places dans la hibliothèque établie par Auguste dans le temple d'Apollon, tl'était un medisant, et Horace le lui reuroche dans sa dixième satire.

FARDULFE, découvrit à Charlemagne un complot tramé contre ses jours par Pepin, son tils aine; cet empereur lui donna en recompense plusieurs benefices et l'abbave de Saint Denis, Il mourut en 1866, et fut enterré dans sou abbave.

FARE (CHARLES-AUGUSVE), marquis de la), né en 1644, mort en 1712, fut l'ami de Chaulieu et l'ami tendre, constant et délicat de madame de la Sabhere. Ses porsies purtent toutes ce caractère de douce insouciance et d'aimable gaite, qui rappellent à l'esprit le Molle atque factum d'Horace. On a aussi de lui des Mémoires sur les principaux évenemens du règne de Louis XIV , verits avec sincerité et liberté. Il laissa un lils qui deviut maréchal de France.

FARET ( NICOLAS ), morten 1646, un de ecs auteurs médiocres qui durent toute leur célebrité aux satires de Boileau. Ce grand poète le fit rimer avec cabaret, et Farets'en plaignait, parce qu'en effet il n'était pas ivrogne. ll a fait plusieurs ouvrages et fut membre de l'académie francaise, à la fon. dation de laquelle il contribua beaueoup; ses premiers statuts sont redi-

gés par lui.

FARIA DE SOUSA ( MANOEL ). celebre historien et poète castillan . mortà Madrid en 1647. On a de lui des Discours moraux et palitiques, des Commentaires sur la Luisiade, une Histoire de Partugal , et sept volumes de poesies sous le titre de la Fontaine d'Aganippe.

FARINELLI, célèbre chanteur italien, ne à Naples le 24 janvier 1705, mort le 15 juillet. Son nom véritable ctait Ch. Broschi, Il fit une grande fortune en Augleterre; de la , étant PANNIUS (Caius), historien, ami passé à la cour d'Espagne, il y fut en de Philippe. V. Nécessaire à sa santé, (s'est servi de ce secours avec le plus il en obtint des appointemens consi- grand avantage et a donné un ouvrage derables, et ne se servit jamais du credit dont il jouissait que pour proteger le mérite indigent; c'est sous ce rapport plus que pour son talent fugitif que nous avons fait mention de ce chanteur.

FARMER (RICHARD), célébre critique auglais, né en 1735, mort en 1707. Sa regulation est fondée sur quelques poesies et surtout sur son ouvrage intitule : Essai sur l'érudition de Shaskspeare, l'un des meilleurs morceaux de critique que possède la

litterature anglaise.

FARVESE, maison illustre d'Italie, connne dés le milien du treisieme siècle; elle a produit plusieurhommes célébres, entre autres Far nèse ( Alexandre ), l'un des plus grands capitaines du seizième siècle . et le pape Paul III. C'es, ce pare qui éleva cette maison à la souveraineté de Parme et de Plaisance.

FAROUHAR ( George), auteur dramatique et acteur auglais, s'est fait connaître par deux comédies sur huit, qui curent le plus grand succes , surtout la Ruse du petit maitre. Il mournt en 1707, n'ayant pas encure

trente ans,

FATHIMEH, fille unique de Mahomat le prophète, qui la maria à Ali son cousin, l'an 625 de J.-C. Presque toutes les dynasties qui se sont etablics dans l'islamisme font remonter leur origine à l'un des tils de Fathimeb, Elle mourut à Médine six mois après son père, dans no âge peu avancé.

FATOUVILLE, conseiller au parlement de Rouen, qui vivait à la fin du dix-huitieme siècle, a donné un tina), née l'an 140 et feuime de l'emnombre prodigieux de pièces à l'ancicu Théatre-Italien. Son Grapignon ou Arlequin procureur, eut un si grand succes, que Bayle en a parle dans ses nouvelles de la république des lettres.

FAUCHARD (PIERRE ), ne en Bretagne à la fin du dix-septième siècle. mort à Paris le 22 mai 1761. On peut regarder ce chirurgien comme le createur de l'art du dentiste. Avant lui un ne plombait pas les dents; il Paris le 15 novembre 1710 , morten

ex professo intitule le Chirurgien dentiste on Traite des dents, 2 vol. in-12. Il soutient encore aujourd'hui sa

grande réputation.

FAUCHET ( CLAUDE ). historien . ne à Paris en 1529, mort en 1601. Il rechercha avec braucoup de soin et de succès les antiquités de la France. Son recueil de l'Origine de la langue et de la poésie française , in 4 . n'est pas commun. It se trouve quelquefois avec le recueil de ses œuvres . contenant entre autres Antiquités gaulvises, etc. . 1 vol. in-4. Henri IV le nomma bistoriographe de France, Fauchet est un historien impartial et d'une fidélité serupuleuse; ses ouvrages contiennent des faits importans et qu'on chercherait vainement ailleuis; mais son style est grossier.

FAUJAS de St.-FOND ( BARTHE-LEWI 1, savant géologue, né en 1750 à Montelimart , mort à Paris le 26 juillet 1819, administrateur et professeur au musée d'histoire naturelle, a enrichi cette science de plusieurs déconvertes précisuses, en ce qui concerne les produits volcaniques. Ses vovages en Europe et dans le nouveau monde l'ont mis à portre de recueillir les savantes observations qu'il a consignées dans ses nombreux ouvrages.

FAUSTA (FLAVIA-MAXIMIANA ) . fille de Maximien Hercule et semme de Constantin, éprise de son beau-lils Crispus et irritee de ses refus, l'accusa devant l'empereur, qui reconnut ting tard l'innocence du jeune prince, et lit étouffer sa coupable épouse dans un bain chaud , l'an 327 de J .- C.

FAUSTINE ( ANNIA GALERIA-FAUSpereur Antonin-le-Pieux, souilla le trône des césars par ses débauches. I Son époux aveugle la fit placer après sa mort an rang des deesses. Sa fille Annia Faustina épousa l'empereur Marc-Aurèle, et surpassa sa mère par ses dissolutions. Elle mourut vers l'an 174, et le trop indulgent Marc-Aurèle lit pour elle ce qu'Antonin avait fait pour sa mère.

FAVART (CHARLES-SIMON), né à

s'élever jusqu'au genre de la comèdie : 40,000 francs pour payer ses deltes, l'Anglais à Bordeaux et les Trois sul- et une pension de deux mille écus, tanes le prouvent ; mais c'est princi. Outre ses connaissances politiques palement pour le théâtre de l'Opéra. Favier avait une immense littérature Comique qu'il à travaillé, et sa Cher- et un talent distingué pour la poésie, cheuse d'esprit à été regardée comme M. de Ségur a requeilli une partie de le modèle de ce gence d'ouvrages. Le ses œuvres dans l'ouvrage intitulé : naturel , la délieatesse , la grace , le Politique de tous les cabinets de l'Eusentiment meme , se trouvent sonvent rope pendant les règnes de Louis XP et reunis dans ses pieces, qui s'elevent de Louis XVI, iu-5º . 3 vol. 1802 . 3" à plus de soixante, et qui presque edition. toutes ont reussi, Madame Favart, FAVRE (ANTOINE). I'on des plus

legion-d'honneur, ne à Versailles le putation forment 10 vol. in fol. 99 juin 1755, entré dans la carrière à Blaves près de Bordeaux, et y mou-

l'àge de 77 aus et demi.

FAVIER, celebre publiciste, né à Toulouse, vers le commencement du dix huitieme siècle, mourat à Paris le s avril 1784, après une jeunesse secretaire monsieur de la Chétardie , ne tarda pas à être initié dans tous les secrets de l'ancienne politique Europar la fuite à sun ressentiment, mais Genlis a publié sur elle un roman his-bientôt fut eulevé à Hambourg, en torique, 2 vol. in 12. fermé et détenué la Bastille pendant FAYETTE ( MARIE - MADELEINE six aus. Délivre de sa captivité par PIOCHEDE LA VERGNE, comtesse

cette ville le 18 mai 1793. Il eut pu M. de Vergennes lui fit donner

épouse de l'anteur de ce nom, était grands jurisconsultes du commencenne actrice charmante du théâtre des ment du dix-septième succie, ne le 3 Italiens; elle a en part à six opéras- octobre 1557, mort le 28 février comiques, et mourut en 1772. Le 1624. Il fut successivement inge mapère du poète se glorifiait d'être l'in- ge de Bresse, président du Generois, venteur des échaudes ; il etait patissier. premier president du senat de Cham-FAVEBEAU (Joseph-Dominique), bery et gouverneur de Savoie. Les lieutenant général, chevalier de la grands ouvrages qui ont établisa ré-

FAYETTE ( GILBERT MOTIER de militaire, parviut en peu d'annees (ta), ne vers la fin du quatorzienne au grade de genéral de division. De siècle, suivit le duc de Bourbon an graves infirmites le forcèrent de de- siege de Soubise, et reprit Lomniegne mander sa retraite. Inspecteur-gene-len 1415. Charles VII fui confia la déral des hopitaux militaires à Venise, fense de Caen et de Falaise contre les il rentra en France en 1814, s'établit Anglais, qu'il battit en 1412; il fut fait alors maréchal de France. Il se rut vers la fin de décembre 1832, à signala par plusieurs autres laits d'armes celatans, et partacea avec les géneraux de Charles VII la gloire d'avoir chassé les ennemis de la France.

Il mourut le 25 février 1464.

FAYETTE ! LOUISE MOTIER DE dissipée, s'applique surtout à l'his-toire et à la pulitique, suivit comme cedent. A dix-sept aus elle fut lille d'honneur de la reine Anne d'Autriambassadeur à la cour de Turin , et che. Aimée de Louis XIII , elle sut conserver sa vertu dans toute sa purete, et ne se servit du credit qu'elle péenne. Après avoir rempli differeu- avait sur l'esprit du roi, que pour le tes missions secrètes en Espagne et réconcilier avec la reine. Elle mouen Russie , il encourut la haine de rut en 1665 dans le convent de Chail-M. de Choiseul, échappa d'abord lut, qu'elle avait fondé. Madame de

l'intervention courageuse du comte de la ) née en 1652 , morte en 1693 ; de Broglie, il n'eut pour subsister célèbre par son esprit, par ses cond'autre ressource que ses taleus et les naissances en littérature et par ses mémoires qu'il composait pour les liaisons avec les gens de lettres. Elle hommes en place sur les affaires du fut la bienfaitrice de La Fontaine et temps. Al'avénement de Louis XVI, l'amie intime du duc de Larochefoucauld. l'auteur des Maximes, pen-lle malheur de tomber dans la dis dant vingt ciuq ans. On a d'elle des grâce de Louis XIV ; sa mémoire es Memoires de la cour de France . l'His toire d'Henriette d'Angleterre; mais elle est plus connue par les romans de Zaide et de la Princesse de Clères. auxquels, dit-on, Ségrais et Larochefoucauld out pris part. Elle a fait aussi la Comtesse de Tende et la Princesse de Montpensier, romans beaucoup moius coppus.

FELIX. Il va eu cing papes de ce nom. Le premier sousfrit le martyre en 274: le second, archidiacre de Rome et anti-pape, mourut en 336: le troisième excommunia Acace, et mourut en odeur de sainteté ; le quatrième, mort en 550, gouverna l'église avec beaucoup de zele et de piete; le cinquieme, qui était Amédée VIII comte de Savoie , fut élu pape en 1440, et abdiqua en 1449 pour mett re liu au schisme.

FELIX DE TASSY (CHARLES FRANcois ), premier chirurgien de Louis XIV, et l'un des plus savans et des plus habiles de son art , né à Paris au XVIII siècle, monrutle 25 mai 1703. Il est le premier qui ait opéré la fistule à l'anns parmi les modernes : ce fut le 21 novembre 1687 qu'il opéra sen auguste malade avec autant d'adresse que de succès ; de nos jours les hommes les moins renommes dans leur art pratiquent cette opération avec reussite.

FENELON ( FRANCOIS DE SALI-GNAC DE LA MOTTE OB), archevêque de Cambrai , de l'académie française, le Racine de la prove par son immortel ouvrage de Télémaque, qu'il composa pour l'éducation du duc de Bourgogne, dont il était le préconnus par des femmes. Fénélon eut Vienne en 1657.

vengée des persécutions cachées qu'i eprouva, par un sentiment plus flat teur encore que celui de l'admiration par une espèce d'hommage de cœui qui ne se partage qu'entre La Fontaine et lui. Dans sa dispute avec Bos surt sur son livre des Maximes de saints, il n'opposa à son impétueur adversaire que de la douceur et de la modération ; sa rétractation est un triemphe honorable pour son carac tère. Ne an château de Fenelon er Querci le 6 août 165 1 , il mourut le ; ianvier 1715. Chénier a mis ce ver tueux prélat au théâtre Français avec heaucoup de talent et de vérité."

FÉNÉLON ( BERTRAND OR SALI-GNAC, marquis de ), mort en 1559. se distingua dans les combats par sa valeur, et fut enveyé comme ambas sadeur en Angleterre, Charles IX avant voulu le charger d'excuser au pres de la reine Elisabeth l'ediense journée de la Saint Barthélemi : a Adressez-vous, sire, a ceux qui vous l'ont conseillée , » répondit le preus chevalier. On a de lui plusieurs voya ges , mémoires ou négociations,

FERAUD (JEAN-FRANÇOIS ), grammairien, né à Marseille le 17 avri 1725; il v mourut le 3 fevrier 1807. Oi a de lui : Dictionnaire grammatical de la langue française, 2 vol. in-8, et Dic tionnaire critique de la langue française 3 vol. in 4. Ce dernice est un ouvrage capital, et dans lequel ou trouve, suun grand nombre de difficultés, de solutions qu'on chercherait en vair dans le dictionnaire de l'académie.

FERDINAND I. II et III , empereurs d'Allemagne. Le premier, mor cepteur. It avait trouvé dans son en 1564, succèda à Charles-Quint sor propre cœur le modèle de cette mo-frère, lorsqu'il abdiqua en 1558 ; li rale douce et pure que son Télémaque la paix avec les Tures, et réconcilie respire. On voit dans cet ouvrage , la Suède et le Danemarck. Le second unique en son genre, combien Fene- fils de Charles, duc de Styrie, élu ro lon était nourri des beautes simples et de Bohême et de Hongrie en 1618 nobles d'Homère et de Virgile. Il défit Frédérie, électeur Palatin, i faut être bien malhaureusement or Prague, et temporta une victoire écla ganisé pour y trouver, comme ma- tante sur Christiern IV. Il mourut er dame de Genlis, des principes revo- 1637. Le troisième, appele Ernest lationnaires. Il était dans la destinée tils du précédent , lui succéda et con de Racine et de Fénélon d'être mé-clut la paix de Munster. Il mouruté

FERDINAND. Six rois de Castille Le denxième remporta de grands rut en 1252. Le quatrieme , prince dont la France s'honore. de Grenade, et sur les Maures, aux FERNANDEZ NAVABETTE pagne, ce qui lui mérita le surnom l'histoire et dans la mythologie. de Catholique que ses successeurs ont FERNANDEZ - THOMAS ( Marègea le commerce, les arts et l'agri-1759, age de quarante-six aus. FERDINAND, roi de Naples et de

Bicile, régna de 1458 à 1494. Il mourut déteste de ses sujets pour ses debauches et ses cruautes. Son fils Ferilinand II regna en 1495 et 1496.

PERGUSON (Jacques ). Il tient un l'ang distingué parmi les mécaniciens let les astronomes de l'Angleterre; es ouvrages, clairs etsimples, ont eu e 16 novembre 1776.

FERGUSON (ADAM), célébre ecriont porté ce nom : Le premier , sur l vain écossais , né en 1724 , mort vers nomme le Grand, tua Alphonse, roi l'an 1800. Le plus important de ses oude Léon , dans un combat , remporta vrages est l'Histoire des progrès et de la de grands avantages contre les llaures, chute de la république romaine. 5 vol. iuet marcha contre son frère, Garcias S, qui a été traduite en italien, en alle IV, 10i de Navarre, qui perdit son mand et en français. Le caractère de royaume et lavie. Il mourut en 1065. Ferguson était modeste et généreux. FERMAT ( PIERRE DE ), ne à Touavantages sur les Portugais, et lit leur touse, et mort dans cette ville en roi, Alphonse Heuriquez, prisonnier. 1605, à soixante dix ans. Il se livra Le troisème prit plusieurs villes sur particulirement à l'étude des mathèles Maures, purgea ses états des brigands et des voleurs, et donna des lois sages à l'Espague, qui reprit sous nis qu'on doit à Leibnitz et à Newton. son règne une nouvelle face. Il mou- C'est l'un des plus grands géomètres

violent, emporté et despotique, mou- FERNANDES (JEAN), Portugais, rut subitement en 1312 à 27 ans. Il le premier Europe en qui ait pénetré se signala car ses conquêtes sur le roi dans l'interieur de l'Afrique, en 1446.

quels il enleva Gibraltar , moins fort (Jean, surnomme el Mudo , le Muet, qu'aujourd'hui. Le cinquième, tils de celebre peintre espagnol, né en 1526, Jean II , roi d'Aragon , epousa Isa-mort en 1570. Il travailla pour le mobelle de Castille: ainsi ces deux royau nastere et l'eglise de l'Escurial, et mes se trouvérent reunis. Il conquit merita d'être appelé le Titien Espa-celui de Grenade, une partie de la gnol, pour son coloris. Quoique sourd Navarre, et chassa les Maures d'Es- et muet, il etait fort instruit dans

toujours porté depuis. C'est sous son vien), l'un des principaux anteurs règne que Colomb decouvrit l'Amé- de la révolution Portugaise, en 1820, rique. Ce prince fut le plus grand roi juge à Oporto, fut choisi aussitot pour de son siècle; mais ses brillantes qua être membre de la junte provisoire lités furent obscurcies par son ambi- du gouvernement. Député aux Cortes tion et sa perfidie envers les nations par la province de Beyra, il s'y fit requ'il voulait subjuguer. Il mourut en marquer ; ar son éloquence et sa phi-1516. Le sixième, dit le Sage, ren- lanthropie, en fut élu vice-président lait jestice lui-même à ses sujets; il et membre de la commission chargee établit les finances et la marine, pro- de poser les bases de la constitution nouvelle. Il refusa les récompenses culture. Il mourut sans posterité en que les Cortes voulaient lui decerner comme membre du gouvernement provisoire, et mourut à Lisbonne en 1822, mort que le Portugal deplora comme un malheur public.

FERRACINO (BARTHELEUI), né en 1603, mort à Sologna pres de Bassano en 1777. Doué d'un talent naturel pour la mécacique, il inventa une machine à scier les planelles, sit l'horloge de la place Saint-Marc à Venise, la succes. Il dut tout à lui-même, car construisit une machine hydraulique, lans son enfance il fut reduit à garder et le pont de Bassano. Cette ville lui i es moutons. Né en 1710 , il mourut a éleve un monument. Il dut son génie inventeur à la nature.

FERRAND (ANTOINE), mort à Pa-tfondée sur sa carte des provinces helris en 2719, à quarante et un ans. On ges. Ce bel ouvrage peut sous beaua de ce conseiller à la cour des aides coup de capports soutenir la compaun recueil de poésies et de chansons, raison avec la carte de France de Cas-Voltaire a cite de ses vers, et dit qu'il sini. ioutait avee Rousseau dans l'enigram-l me et le madrigal, et qu'il mettait poètes classiques du Portugal, ne à plus de naturel, de grace et de déli- Lisbonne en 1528, mort en 1569. Il

pair de France , de l'académie fran caise, sceretaire des ordres de St-Michel et du Saint-Esprit, ne en 1758, mort à Paris le 17 janvier 1825, à l'âge de suixante douze aus. Nons ne le suivrons pas dans sa carrière politi que et dans celle des bonneurs qu'il a justement obtenus, ce n'est pas le but qu'on se propose dans ce Dictionnaire; nous ne verrous eo lui que l'écrivain. Nous citerons avec éloge ses Lettres politiques et morales d'un nère à son fils, dont le plan est bien concuet saramment execute. Son Esprit de l'histoire, qu'il publia en 1801, est rempli de vues neuves et profondes. Sa Theorie des révolutions a mis le sceau à sa reputation; mais qui ne scrait attendu en lisant son Eloge de Madame Elisabeth, qui fut un ange sur la terre, et qui ne tarda pas a suivre son fière Louis XVI dans les eieux! Sa longue carrière a eté signalée par un dévoucment inaltérable à l'auguste famille des Bourbous, et par un zète constant pour le bien pu blie. Nous avons oublié de dire qu'il a compose plusieurs tragédies, une entre autres qui a pour titre Philoctete. Mais sa reputation comme homme de bien est preferable à celle que lui ont meritée ses talens litteraires.

FERRARI (Gat), eelebre littérateur, ne à Novarie en 1717, mort en 1791, s'est fait un nom par plusieurs ouvrages latins. On trouve dans ses histoires des morceaux qui peu vent soutenir la comparaison avec les plus belles pages de Salluste, et dans! ses biographies il egale souvent Cor-

nelius-Nepos.

honneur; mais sa gloire est surtout rut avec une pieuse trauquillité, après

FERREIRA (ANTOINE), l'un des catesse que lui dans les sujets calans, perfectionna l'élègie et l'épitre, et FERRAND (ANIGINE, le comte), donna à la poésie portugaise l'épithalame, l'épigramme, l'ode et la tragédie. Son Inès de Castro, imitée par Lamotte, est la seconde tragédie réguiière composee en Europe après la renaissance des lettres : la Sonhonisbe du Trissin est la premiere. Il est après Camoëus, de tous les poètes Portugais, celui qui a créé le plus de mots, et donné à l'idiome poétique le plus de formules et d'expressions nouvelles. On a aussi de lui des poëmes et

des comedies qui ont été imprimés en

1592 et 1622.

FERRERAS (JEAN De ), célèbre historien espagnol, ne le 7 juin 1652, mortle 14 av.il 1755. Ou a de lui une Histoire d'Espagne en 16 volumes iu-4; c'est le plus important de ses ouvrages. Il contribua beaucoup à la composition du Dictionnaire espagnol, 6 volumes in-folio , très-estime , et regarde comme l'un des meilleurs de ce genre. Il etait membre de l'académie d'Espagne, et fut bibliothéraire de Philippe V. Son Histoire d'Espagne est exacte, impartiale, et peut servir de modèle à tous ceux qui s'appliquent à ce geure de litterature. Elle a ete traduite eu français par M. d'Hermilly, 10 volumes in-4, et cette traduction est excellente.

FERRET, appele le grand Ferret, à cause de sa taille colossale, né au village de Rivecourt, près de Verberie , fut d'abord l'un des chefs des paysans révoltés contre les uobles du Beauvaisis, vers 1356. Gagné par le dauphin, il lui soumit ce qui restait de la faction de la Jacquerie, lui resta fidèle et servit utilement l'état. Sa force et sa réputation de bravoure FERRARIS (Joseph, comte de), ne continrent longtemps les anglais, conà Luueville en 1726, mort le per avril tre lesquels il obtiut ensuite des suc-1814. Il fut lieutenant général au ser-lees brillans, montra en différentes vice d'Autriche, et fit la guerre avec rencontres de l'intrépidité, et mouson bras terrible , cinq des douze en- des Victoires , qu'il forma en achanemis qui vonlaient le surprendre, et tant le terrain. Il mourut en septent-

mis en fuite les sept autres.

FERBETO, historien, ne à Vicence vers la fin du treizième siècle. s'est rendu célèbre comme astronome Il passe pour un de ceux qui contri- et botaniste. Ne en 1660, il mourut buèrent le plus à faire renautre en Ita- en 1732. lie le goût des bonnes études. Il n'est pas moius estime comme poète que

comme prosaleur.

FERRIERES ( CLAUDE DE ) , ne à Paris en 1639, mort à Reims le 11 mai 1714. Il fut le premier qui dans les temps modernes entreprit de traduire en français les livres de droit romain. Ses nuvrages nombreux contribuèrent à répandre la connaissance du droit. Son lils suivit la même carrière, perfectionna et augmenta les ouvrages de son père.

FERRY (ANORÉ), minime, géomètre et mathematicien, ne à Reinis en 1714, mort le 5 septembre 1775, donna le plan et presida a la constinetion de la machine hydraulique pour les fontaines de Reims, que le chanoine Godinot fit executer à ses frais. en 1717, Les villes d'Amiens et de Dole lui doivent les eaux dont elles

iouissent.

FÉRYD-EDDYN ATTHAR, poète persan celebre, ué l'au 1226 de notre ère, d'un épicier. Parmi ses nombreux ouvrages, son Pend-Nameh ( livre de couseil) n'a pas moins de celebrite en Orient que n'en out parmi nous les Maximes de Larochefoucauld. Il a é té traduit en trançais par M. Silvestre de Sacy.

FESTUS (Pompeirs Sexvrs), philologne celebre vers le cinquieme si-cle, est connu comme abbreviateur de l'ouvrage de Verrius Flaccus, de verborum significatione. La meilleure edition est celle qu'a donnée André Docier, Paris, 1681, intitulée : ad usum

Delphini.

SON, vicomte de la ), marechal de France : il montra une brillante valeur dans diverses occasions. Louis que de toutes les récélations. Il avait XIV le combla de grâces, et l'admiseration del Reuillade pour ce grand FIGORONI (FRANÇOIS), célèbre roi alla jusqu'à l'enthousiasme. Il tit antiquaire italien, ne en 1664, mort

avoir reponssé de son lit et frappé de Jen bronze doré, au milieu de la Placebre 1691.

FEUILLEE ( Louis ) . minime .

FEUOUIÈRE ( MAYASSÉS DE PAS . marquis de ), né à Saumur le premier iniu 1500, mort le 14 mars 1640. Son pere avait ete tue à la bataille d'Ivri . sons Henri IV ; celui-ci prit le mousquet à treize ans, et de grade en grade devint lieutenant-general : ce fut l'un des plus grands capitaines de son temps; il se distingua an siege de La Rochelle sous Louis XIII, où il fut fait prisonnier. Namme cusuite ambassadeur extraordinaire en Allemagne, il rendit de grands services à l'état. On a imprime ses negociations, 5 volumes in-12. Son tils fut aussi lieutenant-general ainsi que son petit-fils. Le dernier a publie des Mémoires sur la guerre, dans lesquels Voltaire a puise pour son siecle de Louis XIV

FEUTRY ( Aué-Ameroine-Joseph). ne en 1720, mortà Donas le 28 mars 1780. Il a fait un assez grand nombre d'ouvrages en vers et en prose, parmi lesquels on distingue Epitre d'Héloise a Abailard, les Tombeaux, poime, Odeaux Nations, et le poëme du Tem-

ple de la Mort.

FEYJOO Y MONTENEGRO ( Be-NOIT-Jinome), célébre critique espagnoi, në à Oviedo le 16 mai 1701, mort en 1764. Sesœuvres forment 55 vol in-8, parmi lesquels il faut distinguer son Théâtre critique uiversel et Lettres curieuses et instructives. Il fut, dit M. Delaborde, le lustre de sa patrie et le savant de tous les sireles.

FIGHTE (JEAN-THEOPHUE), un des plus célébres philosophes allemands de l'école moderne, ne à FEUILLADE (Francois D'AUBUS- Composvelbe, le 16 fevrier 1762, mort le 19 mai 1814. Le fondement de sa reputation est son Essai de criti-

ériger à son heros que statue pédestre le 25 janvier 1747. Foudateur de la so-

ciete littéraire de gl' inculti à Rome. [ FILICAIA (VINCENT DE), né à Flo-Il a fait un tres-grand nombre d'on- rence le 50 décembre 1642, mort dans vrages savans et eurieux sur les anti- la mome ville le 24 septembre 1707. Il quités romaines; tous sont écrits en est place parmi les premiers poètes italien.

rard Dow de la gravure. Sa collection le plus de succès au torrent du mau-

fort estimée.

mancier anglais, ne en 1707, mort le in-18.

FIESOUE. Une des quatre grandes l'an de Rome 668. familles de Gênes; elle fait remouter

de Retz a donne la relation.

FIGUER: A (Francois DB), célébie poete espagnol, ne vers 1540, mort auteur italien du seizième siècle, ne vers l'an 1620. Par ce qui nons reste là Florence, le 28 septembre 1595, de ses poesies, en espagnolou en ita-Isuivit d'abord le barreau, puis entra lien, on peut inger qu'il aurait ete dans l'état ecclesiastique. On ignore un grand poete chez tontes les nations. Le temps de sa mort. Ses ouvrages por-Il excellait dans le genre tendre et tent l'empreinte d'un espritvif , natupastoral. Il y a plusieurs autres per-rellement porte à la satire et à la lisonnes de ce nom qui se sont illus- cence. On y remarque surtout une trées soit dans les sciences, soit dans imitation de l'ane d'or, dont l'auteur les armes.

FILANGIERI ( GVETAN ), l'un des publicistes du dix buitieme siècle qui ont le plus contribue aux progrès de leure est celle de Florence, 1765, en la legislation et à l'adoucissement du sort des hommes. Ne à Naples le 18 août 1752, il mourut le 21 juillet 1788. La science de la législation, son principal ouvrage, a eté traduite en fraucais par M. Gallois, 7 vol. in-8.

veis 1756, mort en 1806, est princiouvrage fait en société avec un ancien his même sou épitaphe en latin. magistrat nomme Rose. Filassier etait Jardinier français, a vol. iu-8, estime. son époux, la modestie et la grandeur

lyriques italiens. Ses œuvres poetiques FICQUET (ETIEXXE), graveur, en italien et eu latin ont èté réunies né à Paris en 1751, moit en 1754, en 2 vol. in-8, Venies 1757. Il test l'un On peut le regarder comme le Gre des prêtes italitus qui résistèrent avec de nortraits est d'un fini précieux et vais goût dans le dix-sentième siècle. La reine Christine de Suede se mon-FIELDING ( Hansa ), célébre ro-ltra générouse envers lei et sa famille.

FIMBRIA ( CARES-FLAVIUS), Pun S octobre 1754. Il a donné quelques des plus cruels satellites de Marius et comedies et un plus grand nombre de | de Sylla , an temps des proscriptions. romans : celui de Tom Jones a rendu Il tua de sa main Lucius Cæsar, conson nom immortel. Tous out éte tra- sulaire, et fit assassiner Quintus Scæduits en français et forment 25 vol. vola. Le récit de ses autres cruantés serait trop long Il se tua lui-même

FINIGUERRA (Tommaso), sculpson origine au onzième siècle. Le plus teur et orfèvre : inventa l'art d'imprilameux est Jean-Louis Fiesque, chef mer des estampes sur des planches de d'une conjuration formée en 1547 metal gravees en creux. Il vivait à contre les Doria, et dont le cardinal Florence au milieu du quinzième siècle.

> FIRENZUOLA (Axge), célèbre met la scène en Italie : ses écrits en prose font autorité dans la langue. L'edition la plus complète et la meil-5 vol. in-8°.

FIRMONT ( HENRI-ESSEX EDGE-WOTTH DE ), prêtre de l'église romaine, né en 1745. Ce fut cet ecclésiastique qui assista l'infortuné Louis XVI dans ses derniers momens, et FILASSIER ( JEAN-JACQUES ), ne lui dit ces paroles sublimes : "Fils de saint Louis, montez au ciel! » Après palement connu par son Dictionnaire cette épouvantable catastrophe, il se historique de l'éducation , 2 vol. in-8 , retira en Angleterre, et meurut le 22 et par Eraste ou l'Ami de la jounesse , mai 1807. Le roi Louis XVIII composa

FLACCILLA ( ÆLIA ), imperatrice agronome. Il a fait aussi un Diction- romaine, semme de Théodose I, monta naire agronomique et un Dictionnaire du sur le trone en 379. Elle allia, comme

d'ame, fit les délices de l'empire et dres, le 7 décembre 1826, eut à lutle bonheur de Théodose, et ne négli- ter contre sa mauvaise sante et sa mangea rien pour inspirer à ses enfans, vaise fortune, força bientôt l'estime Arcadius et Honorius, l'anour de la des artistes ses contemporains, et vertu. Elle mourut en Thrace, et son composa un grand combre d'ouvrages corps fut rapporte à Constantinople ; qui augmentèreot sa réputation et sa

braire juré en l'université de Paris, distingue parmi ses écrits ses leçons vivait sous Charles VII; c'est un des de sculpture, dont il fit un cours en bommes sur le compte desquels s'est le plus exercée la crédulite publique. On a prétendu qu'il avait tronve la pierre philosophale. Voy., au sujet de Flamel et de sa femme Pernelle, les Essais historiques sur Paris, de imagination. Saint-Foix.

FLAMINIUS ( Tires-Quivries ) , consul avant l'âge de trente ans, à cause de son merite. Il defit Philippe, roi de Marédoine, et réduisit la Thessalie, la Phocide et la Locride. En 556, ce consul romain proclama la liberté publique au milieu de la Grece assemblée; le tableau de cette scene unique dans l'histoire est rapporte par Tite-Live, et c'estlà qu'il faut la lire.

FLAMINIUS ( Cares ) , consul romain. Il proposa, etant tribun, une loi agraire qui mit le trouble dans Rome. Attire au combat par les ruses d'Annibal, il perdit la bataille de Trasimene, où il perit avec un grand nombre de soldats, l'an 555 de Rome. Il fit établir, étant censeur, un che-min jusqu'à Rimini et construire un cirque; ces deux monumens porterent son nom.

FLAMINIO ( MARC-ANTOINE ), fils dans la poésie latine, s'en tit une plus grande encore. Ne en 1498, à Seravalle, il mourut à Rome en 1550.

études pour les determiner avec pre y règne un tres grand interêt. cision. On lui doit entre autres ouvrages : Historia calestis , 3 vol. in-fo!.

tout l'empire la pleura sincerement. fortune et qui ornent les églises et les FLAMEL (Nicolas), écrivain li-châteaux des riches amateurs. On 1810, et parmi ses nombreux dessins ses illustrations d'Homère, d'Eschole et du Dante . composees à Rome , et depuis ses dessins tires d'Hésiade où il a deployé toutes les ressources de son

FLECHIER (Esprit), évêque de Nimes, né le 10 juin 1632, mort le 16 avril 1710. Il y a moins d'eloquence et de genie dans ses Oraisons funebres que dans celles de Bossuet : mais son elocution est brillante, et personne n'a montré plus d'esprit sans qu'on puisse lui eu reprocher l'abus. On admire principalement son Oraison funebre de Turenne. Il fut membre de l'academie française; outre ses Oraisons funèbres et ses Ponégariques, on a de lui I Histoire de l'empereur Theodose, in-12, et celle de Zimenes, a vol.

in-12. FLEURANGES (ROBERT DE LA MARCK , seigneur de ), marechal de France, I'un des plus grands bommes de guerre de son siecle, nevers 1490 à Sedan. Apres divers brillans exploits, il recut au siege de Novarre, en 1515, quarante-six blessures : il se guerit et commanda l'avant-garde à la bataille de Marignan ; il contribua d'un père qui se fit une reputation tellement au succès de cette journee. que François I voulut l'armer luimeme obevalier. Il fut fait prisonnier avec ce monarque à la bataille de Pa-FLAMSTEED ( JEAN ), celebre vie. Il se distingua dans d'autres ocastrouome anglais, ne le 19 août 1646, casions, et monrut en 1557. Pendant mort le 31 décembre 1719. Il se dis- sa captivité il ecrivit des Mémaires sur tiugua par ses observations sur le nom- les regnes de Louis XII et de François bre d'étoiles visibles et par ses longues []. Le style en est simple et naif, et il

FLEURIEU (CHARLES-PIERRE CLA-RET, comte de), membre de l'institut FLAXMAN (JESN), célèbre statet du bureau des Longitudes, ne à tuaire anglais, membre des acadé Lyon, en 1738, entra de bonne mies de Londres et de Florence, ne à heure dans la marine, où il fut un mo-Yorck , le 6 juillet 1755, mort à Lou- dele d'application et de bonne conduite, et servit pendant la guerre de sept | mônier de la reine et ensuite du roi. services.

FLEURY (CLAUDE), sons-précepteur des cufans de France, ne à Paris le 6 decembre 1640, mort le 14 juillet 1723. On lui doit une Histoire ecclesiastique en 37 vol. in-4. Elle a eté continuée par le père Fabre, oratorien, depuis le vinctième volume. C'est l'ouvrage le plus complet que nous ayons en ce genre. Le style en est d'une simplicité touchante, les Discours préliminaires repandus dans cet ouvrage, et imprimes separément en un vol. in-12, sont écrits avec beaucoup d'élégance, de pureté, de precision et de force. On a encore de lui des ouvrages una moins recommandables : les Mœurs des Israélites et les mœurs des chrétiens, rennis en 1 seul vol. in-12 , etc. Il fut prieur d'Argentenil. Il etait doux, affable; pas un mot qui ne fut une politesse, pas une action qui ne fût une vertu.

ans. La construction d'une horloge Louis XIV le nomma précepteur de marine fut le premier fruit des médi. Louis XV, qui le plaça à la tête du tations auxquelles la paix lui permit ministère. Quoiqu'il eut alors plus de de se livrer. Directeur genéral des soixante-dix ans, il montra l'habileté ports et arsenaux de la marine, en d'un bomme d'état. Il commenca et 1776, il rendit dans cette place les termina glorieusement la guerre conservices les plus éclatans à son pays, tre Charles VI, et obtint la Lorraine Nommé ministre de la marine le 27 pour la France : mais moins henreux octobre 1790, il cessa de l'etre le 17 dans la guerre de 1740, en lui en mai 1701, etne put, dans un si court imputa tous les malheurs, quoiqu'on espace de temps, donner suite aux eut entrepris cette guerre contre son plans qui auraient pu amener dans avis. Il était d'un caractère tranquille: cette administration la perfection, ob-jet constant de ses vœux et de ses ef-prudent, regardant le repos public forts. Charge de l'éducation du fils de comme le fondement du bonbeur : Louis XVI, en qualité de gonver- aussi en maintenant longtemps la neur, il fut force en 1792 de se reti- paix, la France répara-t-elle les perrer des affaires publiques, sortit mal- les que lui avaient occasionées les gré lui de sa retraite , pour sieger en profusions de Louis XIV et les opél'an V (1797) dans le conseil des an- rations de la regence. Jamais miciens, fut appele au conseil d'état, nistre n'a moins coûté à l'état et ne devint sénateur, et peu d'années fut plus benreux; on lui reproche après termina sa carrière le 18 anut d'avoir trop negligé la marine. Le 1810 , anssi digne de regrets par ses peu de forces maritimes qui restait vertus privées que par sestalens et ses | à la France fut détruit par les Anglaig.

FLEURY / GUILLAUME - FRANCOIS-Jour de ), procureur - général du roi au parlement de Paris pendant plus de vingt aus; l'un des hommes dont le caractère et les talens ont illustré la magistrature française. Son nom passera à la postérité avec ceux des L'Hopital, des Harlay, des Molé et des d'Aguesseau. Né à Paris le 11 novembre 1671, il y mourut le 25 mars 1756.

FLINDERS (MATDIEU) , navigateur anglais qui a acquis une grande célébrité par ses déconvertes et ses travaux nantiques sur le continent de la Notasie ou Nouvelle-Hollande. Son Voyage à Terra Australis, et l'Atlas qui l'accompagne le placent au nombre des meilleurs marins du siècle et des bydrographes les plus distingues. Il mourut le 19 juillet 1814.

FLIPART (Jean-Jacques), graveur, FLEURY (Anoné-Hercus de), né à Paris en 1723, mort le 9 juilcardinal, ancien évêque de Frejus let 1782. Il a grave d'après Jules et précepteur de Louis XV, ne à Romaia, Greuze, Vernet, Natoire Lodeve le 12 juin 1655, mort le 29 et Vien, surtout d'après le second. janvier 1743. Il dut sa fortune à une On s'aperçoit dans ses ouvrages, figure agréable et à un esprit déli- qui sont fort estimés, qu'il s'était cat. Introduit à la cour, il fut au beaucoupapplique à l'étude du dessin

FLORIAN (JEAN - PIESER - CLARIS SA retraite en 1808, que pour préside', de l'académie française, lieute- der les cortes, et peu de temps après naut-colonel, né le 6 mars 1755, il mourut à Seville le 20 novembre, mort en 1794 le 15 septembre. Une Ses mœurs furent toujours pures, son nairete piquante, presque étrangère cœur bumain, son caractere igal, et à pos mœurs actuelles, une sensibi- il sut faire oublier quelques defauts lité douce, une imagination riante, par ses talens et par des qualites émiment le caractère de cet habile ceri. FLORUS / Lucius - Axx sus - Juvain, que Voltaire appelle dans ses errs), historien latin. Sous le titre lettres Florianet, nom mignard qui d'Epitome il nous a transmis en 4 lipeint assez bien son genre d'esprit. vies les principaux évenemens de Quelqu'un qui l'a commu personnel- l'histoire romaine, depuis Bomulus lement nous a assure que chez lui jusqu'à Auguste. Cet abrege l'a place l'homme priré un ressemblait pas du au rang des historieus distingues. On tout à l'écrivain, c'est un point de je-ut consider r son ourrage comme conformité singulière qu'il aurait eu une introduction à l'histoire de la réavec Saint Foix. Il n'etait appelé publique romaine; la narration en qu'à de petits ouvrages : son roman est rapide. L'opinion commune place de Numa le prouve, Il sut donner au Florus sous le regne de Trajau et d'Apersonnage d'Arlequin, qu'on eut pu driencreire épuisé au théatre, une phy- FLORUS (Jetits), célebre nrasionomie toute nouvelle. Sa traduc- teur gaulois, ne 20 ans avant notre tion du roman de Don Quichotte n'a ere. Son éloquence était vive et enpas eu de succès. Ses pastorales, ses trainante. Seneque nous a conservé petites comedies, ses romances et quelques fragmens de l'un de ses Disquelques fables, voità ce qui consti-tue sa réputation litteraire. Ses œu-plus grand eloge. De Rome il revint vres complètes ont été souvent im- dans les Gaules, et mourut vers l'an primées, et dans tous les formats: on 55 ou 56. pourrait en faire un joli choix

ANTOINE-MONINO, comie de ), né à Parmi ses outrages, son Trailé de Murcie, eu 1750, de parens pauvres, l'outhmetst regarde comme classiquemais d'une bonnéte bourgeoisie. Il est un des premiers qui aient après s'être litré exclusivement à comple les pulsations des artères, car, l'étude des lois, se sit bientôt con-quoique le pouls eût des les temps naître pour un des plus habiles avo-anciens été le sujet de frequentes obcats, et parrint successivement aux servations, l'on n'avait cependant paplaces les plus distinguées de la ma-gistrature. Ministre à Rome sous le battemens dans un temps doune. pontificat de Clément XIV, il fit ré- FOE ( Daxiet de ), auteur anglais guer entre les deux cours la plus dout le nom serait inconnu aujourparfaite intelligence. Appelé au mi- d'hui bors de l'Angleterre s'il n'avait nistère, il institua la confiance de son pas lait le roman ingenieux et intèressouverain, établit dans la capitale sant de Robinson Crusoe. Fils d'un bouune police exacte, fit respecter sur cber, il naquit à Londres en 1665, et toutes les mers le commerce et le mournten 1751. pavillon espagnol, maintint une paix FOES (ANCCE), medecin et belleconstante avec ses voisios, protegea niste, ne à Metz en 1528, mort le S les seiences, les arts et l'industrie, porembre 1595. On a de lui une tra-et tant que Charles III vecut, jouit duction en latin des Churres d'Hippode toute sa fareur. Disgracié en 1793, crate. Cet ourrage mérite encore au-éloigné de la cour, et même enfermé jourd'hui le succès qu'il obtint lors-dans la chadelle da Pampelune, puis qu'il 1 arut. Il est derenu classique retiré dans ses terres , il ne sortit de par la fidelité de la traduction et les

FLOYER ( sir Joux ), médecin an-FLORIDA - BLANCA / Francois- glais, ne en 1649, mort en 1754.

508

doctes commentaires; il est cher et l

FOIX (Gaston de ), due de Nemours, ne en 1489. Il mérita d'être nemme la Foudre de l'Italie pour ses brillans exploits à cette armée en 1512. et fut tue le 11 avril de cette année à la bataille de Ravenne. Louis XII son oncle et toute la France le regrettérent vivement.

FOIX | PAUL de ), archevêque de Toplouse , né en 1528, mort en 1584. Il tut l'un des plus celèbres hommes d'état de son temps : il vecut sous Henri II. Charles IX et Henri III.

FOLARD (JEAN-CHABLES de ), né à Avignon le 15 fevrier 1669: il y mourut le 25 mars 1752. Il se distingua dans plusieurs sieges, et notamment à Malte contre les Turcs Le duc de Vendôme, qui l'avait pris pour aide-de-camp, ne faisait rien sans le consulter. Il servit ensuite sous le duc de Berwick en qualité de mestre-decamp, On lui doit dans l'art militaire plusieurs decouvertes qu'il a exposees dans sis l'ommentuires sur Polibe, en 6 vol. in-4. On a encore de lui un Traite de la défense des places, et un livre de Nouvelles découpertes sur la guerre, in-12, où les idées sont aussi profondes et plus méthodiques que dans son Commentaire. Chevalier de Saint-Louis, on le nomme ordinairement le chevalier de Folard.

FOLKES (MARTIN), Auglais, né le 29 octobre 1690, mort le 28 juin 1754. Il fut parmi les savans du dix-huitieme siècle un des plus remarquables par le nombre et l'utilite de ses travaux, et par les éminens services que son zele infatigable a rendus anx lettres

et aux sciences.

FONCEMAGNE ( ETIENNE LAU-REAULT de ), ne à Orleans en 1694. mort le 26 septembre 1779, des academies française et des inscriptions. Il est particulièrement connu par le différend qu'il eut avec Voltaire au sujet de l'authenticité du testament du cardinal de Richelien. Il a publie des Memoires sur l'histoire de France. Il aidait liberalement de ses conseils, de dispositions pour l'étude.

FONTANA (PUELIO), poète italien d'un grand talent, né en 1549, mort en 1600. Le plus estimé de ses ouvrages est sa Delphinis; il v peiot largement les images terribles de la guerre, et il avait passé sa vie à la campagne.

FONTANA ( Demisione ), architecte et ingenieur italien, mort à Naples en 1607 à l'âge de 64 aos. Il parvint à redresser l'obelisque de granit rouge d'une seule pièce, et du poids d'environ un millien de livres, qu'on voit actuellement sur la place de Saint-Pierre à Rome, et qui était alors à moitie enterre dans des decembres près du mur d'une église. Des médailles furent frappées peur consacrer le succès de cette entreprise, et Fontana bonoré et récompense. Son frère Jean l'aida daus ses plus grands travaux; mais son plus grand talent était pour Thydraulique.

FONTANA (FELIX), savant physicien et naturaliste italien, ne en 1750. mort en 1805, a laisse de bons ecrits sur la chimie, la physique et la 1 hysiologie. On lui doit des experiences curieuses sur les effets du venio de la vipere. Son frere, mort ca 1803, fut

un mathematicien habile.

FONTANELLE ( JEAN - GASPARD-DUBOIS), né en 1737, à Grenoble, mort le 15 fevrier 1812. On lui doit une traduction des Metamorphoses d'Ovide plus exacte que celle de l'abbé Banier : un Cours de Belles-Lettres , 4 vol. in-8 , plus élementaire que celui de La Harpe, et moins sec que celui de Battenx ; Naufrage et oventures de Pierre Viaud, ouvrage devenu populaire, des tragédies, des romans et des contes philosophiques et moraux.

FONTANES ( Lotis de ), né à Niort en 1761, mort le 17 mars 1821. Comme personnage politique, il a pu encourir des censures qui n'appartiennent pas au cadre de ce Dictionnaire : comme poète et presateur , il tient un rang distingué parmi les ecrivains de notre époque; ses fonctions de grand-maître de l'université ont été remplies avec sagesse, ses écrits en ses livres, souvent même de sa bourse , prose sont des modèles de correction les jeunes gens qui montraient des et d'elegance : les bienseances oratoires s'y trouvent surtout bien obser-

la grace des pensées, une versifica ront son nom. Il dut à une absence tion pleine de nerf, de charme et totale de passions une philosophie prad'harmonie. On lira toujours avec tique qui le préserva du malhem pluplaisir son poëme du Verger , son Es- tot qu'elle ne le rendit beureux , mais plaisir son pecime traduit de Pope, les qui evenupta même sa vicillesse des fragmens de son poème de la Grèce infirmités et de la douleur. délivrée, et prut-être voudra-tou re : FOOTE (Savert.), comédien et lire ses Discours en prose, ne fût-ce auteur comique anglais, mort à Douque pour y chercher l'art de flatter vres le 21 octobre 1777. Un a de lui 22 avec esprit, avec grâce, adresse et pièces de théâtre remplies de vivacite convenance. On a dit de lui qu'il et de gaîté, qui ont été imprimees avait rehabilité l'éloge.

me d'Aucyre , savant littérateur, an- et fut surnonme le Moderne Aristotiquaire et critique italien, ne en phane; amputé d'une jambe par suite 1666, mort en 1756. Ses principaux d'une chute de cheval, il continua à ouvrages sont : Bibliotheca delta elo- paraître sur le théâtre avec une jambe

FONTENELLE ( BERNARD LE BO-VIER de ), né à Rouen le 11 fevrier dre desarmées navales de France , ne 1657 , mortà Paris le 9 janvier 1757, en Provence en 1656 , mort le 4 mars Sa mère était sour du grand Corne lle. 1753. Il se signala par les exploits les Le premier qui, dans le siecle de plus glorieux, et fait chef d'escadre Louis XIV, lit succèder le bel esprit en 1707, il defit la même année, avec au genie, et en effet un des plus beaux Duguay Trouin, la flotte anglaise près esprits qui aient existe. Tous ses ou- du cap Lezard. Ses talens et sa valeur vrages dramatiques, à l'exception de lui obtinrent la confiance de Louis l'opèra de Thétis et Pélée, sont aujourd'hui inconnus; ses Egloques petillent Sa brusque franchise lui avait fait de traits ingenieux et fins, et sont par tron d'ennemis dans les bureaux du consequent bien eloignees de la nai- ministere. veté du genre pastoral. Il y a dans ses Dialogues des Morts beaucoup de pen-sées brillantes, mais qui ne soutien- naics, membre de l'Institut, ne en nent pas toujours l'analyse. On ne doit 1722 an Mans, mort le 20 septembre lire Fontenelle qu'avec precaution, et 1800. Il a donné un grand nombre lorsqu'ou a le goût formé par l'étude d'ouvrages sur le commerce et les fides bons modèles. Il était aussi recom- nances ; ses Elemens de commerce , 2 mandable dans les sciences qu'il l'était vol. in-12, sont devenus un livre clas-peu dans les arts d'agrément, quoique sique, et ont été traduits dans la plumême dans la première partie, on part des langues de l'Europe. Il est le ne puisse le mettre au nombre des gé- premier qui ait traite methodiquenies inventeurs, car il a emprunte le ment tout ce qui qui a rapport au fond de son Traité des Oracles du sa- commerce. vant medecin Vandale, et l'idee de son FORCE ( Jacors NOMPAR de livre de la Pluralité des Mondes de Cy-CAUMONT duc de la ), ne vers rann de Bergerac, auteur plein d'i- 1559, mort le 19 mai 1652. Échappe magination, et qui eut été plus célé- comme par miracle, étant enfant, au bre s'il avait su la regler. Le premier, massacre de la Saint Barthélemi, Fonteuelle a mis les sciences abstrai- il rendit de grands services à son tes à la portée du plus grand nombre prince et à sa patrie, et fut fait maréde lecteurs, grâce à son esprit lumi- chal de France. Voyez sur lui Mêzeneux et methodique, plus étendu que rai et Voltaire dans sa Henriade. Son profond. Son Histoire de l'Académie fils fut aussi marechal de France. Sa

vées ; sa poésie unit à la grandeur et à | des Sciences et ses Elozes immortalise-

ainsi que le recueil de ses Bons mots. FONTANINI ( JUSTE), archevê- Il ne menagea pas ses meilleurs amis, quenza italiona , 2 vol. in-4, Histoire de hois, et devint alors plusque jamais litteraire d'Aqvilée, in-4.

FORBIN ( CLAIDE ), chef d'esca-

FORBONNAIS (François VERON

petite-fille a laissé des poésies agréa-1 d'hydropisie dans les envirous de Lonteri mes.

à Paris en 1758, y mourut le 4 avril 1708. Il a laisse des contedies et des lité. operas-consiques, parmi lesquels on

remarque les Dettes. FORMEY ( JEAN-HENRI-SAMUEL ). ne à Berlin le 51 mai 1711, mort le 8 mars 1797. Il était d'origine française. Ils sont presque oublies; mais on se rappelle les plaintes de J.J. Rousseau sur ce que Formey avait tronque sou

Emile dans une edition qu'il en fit. FORSTER ( JEAN-REINHOLD ), naturaliste et voyageur, ne le 22 octobre 1729, mortle a decembre 1798. Il accompagna le capitaine Cook dans litique celebre, ne à Nautes le 29 mai son second vovage, dontil a public la 1755, mort à Trieste le 25 décembre relation. On a de lui plusieurs autres 1820. Une notice même succincte sur ouvrages estimes sur l'histoire naturelle, et qui pronveut de vastes con-

naissances.

FORTAGUERRI. Famille ancienne de Pistoie, qui a fourni à l'é-seconde partie il prend rang parmi les glise età la litterature plusieurs sujets ministres illustres par leurs taleus et de marque, parmi lesquels il faut les services importans qu'ils ont distinguer le poete de ce nom, né eu 1674, qui a fait le charmant preme de Richardet , dont l'action fait suite à celle de Roland le furieux. Ce poëme a éte imite en vers français. Ce poete, auteur de beaucoup d'autres ouvrages badins, mourut le 1- février 1755.

FORTUNAT ( VENANCE ), évêque de Poitiers à la fin du sixieme siècle, fut l'un des meilleurs poetes de son

bles et seize romans presque tous bis- dres le 10 septembre 1827. Outre un grand nombre de poésies, on a de lui FURGEOT ( NICOLAS-ILLIEN ) , ne les dernières lettres de Jacques Ortiz. coman plein de chaleur et de sensibi-

FOTHERGILL (JEAN), mêdecin angiais, moins célèbre encore par ses talens que par sa bienfaisance qui signala son existence toute entiere; ne le 8 mars 1712, dans le comté La liste de ses ouvrages est immense. d'York, mourut généralement regrette le 26 décembre 1780. On mit sur son tombeau cette épitaphe aussi simple que touchante : Cy git le docteur Forthergill, qui dépensa deux cent mille guinces pour le soulagement des malheureux.

FOUCHÉ ( JOSEPH ), ministre et poce sameux duc d'Otrante depasserait les limites de ce Dictionnaire. La première partie de sa vie ne paraît pas susceptible de justification; dans la quelquefois rendus à la societe toute entiere. Les documens historiques qu'il a publies sont ecrits d'un style terme et soutenu, mais ils appartiennent plutôtă la diplomatic qu'à la lit. terature. Fouche avait professe avec distinction la philosophie et les mathématiques à l'ecole de Juilly, à Arras. et à l'ecole militaire de Vendôme.

FOUQUET ( NICOLAS), surintentemps. On a de lui onze livres de poé dant des linances sous Louis XV , ne sies presque toutes en vers elegiaques, à Paris en 1615, celebre par sestalens des hymnes d'eglise adoptées pour et sa disgrace. Maître des requêtes à les offices; le Vexilla regis est du nom- vingt ans, procureur-general au parlement de Paris à trente-cinq, il fut FOSCOLO (Uco), ne vers 1776 à surintendant des finances à trentebord d'une frégate Venitienne, près sept. Il est certain que ce fut l'ambide Zante, élevé à Padoue, se retira tion de Colbert qui causa sa perte; ses en Lombardie, lorsque Venise fut prodigalites en furent le prétexte. Ardonuée à l'Autriche, devint professeur rête en 1661, il fut condamné par ar-de littérature à l'université de Pavie, ret à un baunissement perpétuel, place qui lui fût ôtée par un coup d'au- mais le roi commua la peino, et le fit torité arbitraire de Napoleon , quitta renfermer au château de Pignerol, où Florence comme accusé d'avoir pris il mourut en 1680. Il était le protecpart à une conspiration contre les Au- teur des gens de lettres, et plusieurs trichiens, se religia en Suisse, passa lui resterent tideles dans le malheur, en 1815 en Angleterre : et mourut surtout La Fontaine et Pelisson, L'aç-

tion de ce dernier , son secrétaire , qui le dénonca pour lui être confronté lientenant-genéral des armees franet le prévenir que ses papiers étaient caises , ne à Ham ( département de la brules , est un des plus beaux traits de l'histoire moderne ; c'est l'heroisme du dévouement et de l'amitié. Fouquet fut père du maréchal de Belle-Isle, celebre par la retraite de Prague A qui fut principal ministre cu 1757, et mourut le 23 mars 1761.

FOCOUIER - TAINVILLE ( Av-TOINE-OUENTIN), ne en 1747, condamné le 7 mai 1795 à mourir sur l'echaland, où il avait envove tant de victimes, the n'est qu'avec un sentiment d'horreur qu'on peut écrire et prononcer le nom de cet accusateur public du tribunal revolutionnaire, trop fameux dans les fastes du crime.

FOURCROY ( ANTOINT-FRANCOIS ), ne à Paris le 15 juin 1755, mort le 16 décembre 1809. Les ouvrages de cesavant professeur de chim'e sont traduits dans toutes les langues; il est devenu classique : ce mot contient son close. Il fut directeur de l'instruction publique; personne alors n'etait plus digne de cette place si importante.

FOX ( GEORGE), fondateur de la secte des quakers, ne en 1624, mort le 16 janvier 1600. Il était sans iustruction, mais il avait au suprême degré le talent de la persuasion, puisque, né dans une classe obscure, il parvint à faire goûter sa doctrine a des hommes instruits et d'un rang! tres éleve. Ses écrits ont éte reunis en !

3 vol in-fol. FOX (CHARLES-JACQUES), I'un des orateurs et des hommes d'état les plus célèbres de l'Angleterre. Ne le 24 janvier 1748, il mourut le 13 septembre 1806. Il fut l'antagoniste du fameux Pitt, et devint le chef du parti de l'opposition. On a réuni ses discours en 6 vol. ia-8; ils offrent moins d'élégance que de force et de clarte, et ils sont remplis de traits brillans dignes de la plus haute éloquence. Plusieurs biographes ont écrit sa vie. Son nom en anglais signifie Renard : on devine combien il prêtait aux allusions pour ses partisans, qui portaient à leurs chapeaux, pendant les élections parlementaires, des queues de cet animal.

FOY ( MAXIMILIEN - SEBASTIEN ). Somme) en 1775, admis, des l'age de 15 aus, à l'ecole de l'artifferie de la Fere, puis lieutenant en second au troisieme régiment d'artillerie, lit ses premières ainus sous les ordres de Dumouriez, obtint par son courage et sa conduite les grades de capitaine et de chef d'escadron. Nomme adjudant genéral sur le chann de Dievenosseen en 1800 il continua de se distinguer en Italie, en Allemagne ef en Portugal, General de brigade en 1809, et envoyé par Massena pour defendre auprès de Napoleon la cause de l'armée de Portugal, il remplit cette mission honorable de maniere à être mieux apprécié par le chef du gonvernement, qui le renvoya à l'armee avec le grade de general de division. Quelque temps après investi d'un commandement en chef, il se placa parmi les plus habiles lieutenans du grand capitaine : élu le 11 sentembre 1810 à la chambre des deputés par le département del'Aisne, l'illustre guerrier ne se montra pas moins éloquent orateur : il defendit avec courage les principes constitutionnels et les libertés publiques , jusqu'à sa mort arrivee le 28 novembre 1825. Un concours immense de citovens de tous les rangs accompagna son convoi. Une souscription fut ouverte dans toute la France pour doter ses enfaus et pour ériger un monument à sa mémoire. Ses mémoires militaires out eté publiés après sa mort.

FRACASTOR (Jénome), ne à Vérone en 1483, l'un des plus savans hommes de son temps. Son poème intitule Syphilides Libri tres, a rendu son non immortel. Sa patrie lui erigea une statue. Il a fait beaucoup d'autres ouvrages. Cet illustre mèdecin poéte mourut le 8 août 1553.

FRAGONARD ( Nicolas ), peintre d'histoire, most à Paris le 22 août 1806, âgé de soixante-quatorze ans, fut élève de Boucher, eut quelques. uns de ses défauts, mais le surpassa par ses compositions mieux raisonnées, plus nobles et plus poétiques.

FRAGUIER ( CLAUDE-FRANCOIS ) ,

né à Paris le 18 août 1666, mort le 31 | Charles, duc de Lorraine, né en 1708. mai 1728, de l'academie française et de celle des inscri tions. Son poëme de Mopsus, en vers latins elégiaques, est plein de grace et d'harmonie : ses autres poesies latines forment un vol. in-12. On a aus-i de lui un grand nombre de Dissertations scientifiques : il savait bien penser et bien dire; ses écrits attachent le lecteur, mérite trop peu commun chez les savans.

FRANCIUS (PIERRE-FRANCZ), né à Amsterdam le 19 août 1645, est comnte parmi les modernes qui ont cultive avec le plus de succes l'elnquence et la poesie latines. On a de lui un Recueil de poésies, des Hurangars et des œuvres posthumes. Il mou-

iut en 1703.

FRANC BS Let H. rois de France. Le premier, summine le Père des lettres, naquit à Cognac le 12 septembre 1494, et succeda a Louis XII son beau-pere. Il se signala à la bataille de Marignan, et conquit le Milanais, sur lequel it avait des droits du côté de sa mere : après la victoire il se lit armer chevalier par Bayard. It fut vaincu et tait prisonnier le 24 fevrier 1525, à la bataille de Pavie, par Charles-Ouint et le connétable de Bourbon il cut deux chevaux tués sous lui et if fit des prodiges de valeur. Bayard fut blesse a mort, et l'on sait sa reponse au connetable armé contre son rai. Conduit à Madrid, François I n'obtint sa liberte qu'en renoncant à ses prétentions sur Na les le Milanais, la Flandre et l'Artois. Il mourut au château de Rambouillet le 51 mars 1547. C'etait un prince doue de graudes qualites ; il était spirituel, gilant, doux, magnanime, genereux et bienfaisant. C'està lui qu'est due la rennissance des belles lettres en Europe : il protegea les savans, fonda le College royal, et ordonna que les actes publies fussent désormais écrits en fraucais. François II succèda à son perc Henri II en 1559, à l'âge de seize ans, et ne regnaque dix-sept mois, II avait épousé Marie Stuart, fille de Jacques V , roi d'Ecosse. Son règne fut agité par les guerres civiles.

FRANCOIS ( ETIENNE ), empereur | d'Allemagne, fils de Léopold-Joseph-

et marie en 1-36 à Marie-Thérèse d'Autriche, fille de l'empereur Charles VI, fut élu empereur à la mort de Charles VII, en 1745. La guerre qui avait desole l'Europe finit en 1748, par la paix d'Aix-la-Chapelle. Il en profita pour rétablir les finances et pour faire fleurir le commerce, les sciences et les arts. Il mourut subitement en 1765, et fut regretté comme un des meilleurs princes qui aient gouverne l'empire. Il s'était signale dans les guerres de Bobème et de Hongrie: mais il est recommandable surtout par sa sagesse, ses lumieres et sa bienfaisance. Devenu duc de Lorraine en 1729, après la mort de son pere, il ceda la Lorraine à la France. et obtint la Toscane en dédommagement.

FRANCOIS DE NEUF-CHATEAU ( NECLAS ) , littérateur et homme d'état, ne à Neuf-Château en Lorraine . le 17 avril 1750, se destina d'abord au barreau. Lieutenant-général au hailliage de Mirecourt en 1776, en 1782 il partit pour Saint-Domingue pour y exercer les fonctions de procureur genéral, et revint en France vers l'époque de la révolution. Il en adopta les principes, devint juge depaix, administrateur du departement des Vosges, député à l'assemblée legislative, qu'il présida en 1791. Mis en prison comme auteur de Paméla et suspect de royalisme. il ne recouvra sa liberté qu'après le 9 thermidor. En 1797, il fut ap elè au ministère de l'intérieur, devint membre du directoire, redevint ministre de l'intérieur , poste dont il sortit en 1799, et, à la chute du directoire, tit partie du sénat conservateur. Rentré dans la vie privée à l'époque de la restauration, il se consacra entierement à la culture des lettres, qu'il n'avait pas abandonoée dans le cours de sa carrière politique, et mourut à Paris le 8 janvier 1828, comte, grand officier de la légion-d'honneur et membre de l'institut [ Académie française ]. Il est anteur de plusieurs écrits en vers et en prose, et de mémoires inté-

ressans sur l'agriculture.

FRANKLIN ( BENJAMIN ), né à

Boston en 1706, l'un des bommes qui siner Galsuinte et Audouaire, preont le plus contribué aux progrès de la civilisation en Amérique. Fils d'un chandelier, il éleva une imprimerie à Philadelphie, et rédigea une feuille nériodique qui commença sa reputation. Des lors ses connaissances en physique, en marale et en politique, lui acquirent l'estime et le respect de aes compatriotes. Il devint membre de l'assemblée générale de Philadelphie , etfut envoyé comme agent en Angleterre, où il fut accueilli par les plus célébres personnages. Il prédit aux Anglais que leur avarice allait rendre PAmérique indépendante; on ne le erut pas, et la guerre fut déclarée. Le congrès l'envaya en France en qualité d'ambassadeur, et il parvint, en 1778, à décider le gouvernement français à soutenir l'indépendance de son pays. On sait qu'elle fut reconnue par les Anglais eux-mêmes après la prise de Carnwallis et de son armée, et le traité fut signé, en 1783, par Franklin, au nom des Etats-Unis. Ses ouvrages ont été publies en un vol. in-4 et traduits en français. Il avait public l'Almanach du bon-homme Richard, qui eut un prodigieux succès en Amérique, C'est à lui qu'on doit l'invention des paratomnerres et l'usaze de la cheminée economique. Ce philosophe vertueux mount le 17 avril 1790, à l'age de \$4 aus.

FRAUNHOFER (Joseph ), célébre opticien, conservateur du cabinet de physique de l'académie de Munich, chevalier de l'ordre du mérite civil de Bavière et de l'ordre de Danebrog, membre de plusieurs sociétes savantes, ne à Straubing en 1787, fut enlevé aux sciences et aux arts en 1826. Entr'autres ouvrages, admirés même par l'Angleterre, il a exécuté le célèbre télescope de l'université de Dorpat; c'est assez pour attacher à jamais son nom à l'histoire des sciences mathématiques et

physiques. FRÉDÉGONDE, reine de France, aon maius célèbre par ses crimes que par se s succès, nee en 543 de parens

mières femmes de son mari, et, selonguelanes historicus, Chilperic Inimême: eile arma ensuite contre tihil debert, defit ses troupes en 591, ravagea la Champagne et reprit Paris. Elle mourut de mort naturelle en 597. àgée de cinquante-cinq ans, et fut enterrée dans l'eglise de Saint-Germaindes-Près. Etle laissa les affaires de son tils Clotaire II, en bon état; mais elle avait immolé à son ambition ou à sa sûretê un grand roi son mari, denx vertneuses reines, trois tils de roi , des prelats, des genéraux et d'autres victimes moins illustres; de pareils lorfaits fout oublier sa gloire et son habileté : son nom n'est plus pronoucé que comme le synonyme du crime. Elle a fourni le sujet de plusieurs tragédies. FRÉDÉRICI, II, III et IV, eni-

pereurs d'Allemagne, Frédéric I, surnomme Barberousse, succeda à l'empereur Conrad III, son oncle, en 1 152: ill'avait accompagné a la Terre-Sainte, en 1147. Avant pacilié l'Allemagne, il passa en Italie, prit Tortone et Milan , qu'il detruisit de fand en comble. Après la prise de Jerusalem par Saladin; il se croisa avec plusieurs princes d'Allemagne, et partit our la Terre-Sainte, où il remporta d'abord de grands avantages; mais il se nova en se baignant dans le t.vdnus, en 1190, après un règne de trente-buit ans. C'etait un prince conragent, constant dans l'adversité, protecteur des sciences. Frédéric II , fut elu emperencen 1210 et couroni.e à Rome en 1229. Il porta aussi la guerre dans la Terre-Sainte, il fit la paix avec le sultan de Babylone, qui lui remit les prisonniers chretiens. Le pape l'avait excommunie. Il se saisit des biens des templiers et des bospitaliers et conquit une partie de l'Italie. Innocent IV assembla un concile, et le dégrada de l'empire. Abandonné de tout le monde, il mourut à Fiorenzuela dans l'Apouille en 1250, à cinquante-sept ans. Frederic III, dit le Beau, fils d'Albert I, fut mis sur obscurs, dont on ne connaît ni l'ori- le trône imperial par quelques élecgine , ni l'état, ni même le noon, teurs , apres que les autres eurent elu Femme de Chilperic I, elle fit assas- Louis de Bavière en 1514. Il eut d'al'ord quelqu'avantage sur son com-l'eouronné en 1701, ajouta à ses états pétiteur, mais il fut fait pisonnier le comé de Tockenbourg et les prin-dans une bataille décisive, et mourut cipauties de Neuchâtel et de Valengin. en prisou trois ans après, en 1550. Il fonda l'université de Hall, la societé Quelques auteurs et biographes refu-sent de le compter parmi les empe-Le deuxième, né à Berliu en 1689. reurs d'Allemagne, Frédérric IV, dit entra dans la ligue contre la Suede. le Pacifique, fils d'Ernest, duc d'Au- fit une paix séparée avec cette puistriche, fut clu empereur en 1440, sauce, et obtint une grande augmenaprès la mort d'Albert II, son cousin, tation de territoire : le reste de sou et couronné à Rome en 1452. C'était règne fut paisible. Il mouruten 1740. un prince extrêmement indolent. Sa Le traisième, surnomme le Grand, faiblesse occasiona des guerres civi- fils du precedent, nagnit à Berliu, le les. Il mouruten 1405, à soixante-dix- 24 janvier 1712. Il profita de la faihuit ans; c'est sous son regne que l'im- blesse de Marie - Therèse d'Autriche primerie a été inventée. Il avait érigé pour s'emparer de la Silésir , qui lui l'Autriche en archiduche, et prevu fut abandonnée par un traité de paix; la future grandeur de sa maison en mais en 1757, il vit reunis contre prenant pour sa devise les cinq voyel- lui la Russie , l'empire d'Allemagne , ks A, E, 1, O, U, qu'il expliquait la maison d'Antriche, la Saxe, la de cette manière :

Austria est imperare orbi universo.

rois de Danuemarck. Le premier à Breslaw, qui reudit inntiles les efmonta sur le trone en 1525, après l'ex- forts des puissances réunies, et la pulsion du barbarc Christiern, et paix fut signée en 1765. Il dut ses mourut en 1555, Le second, tils et suc-cesseur de Christiern III, en 1555, cice militaire qu'il avait établis avec proteges les savaus et honora le fa- l'attention la plus sévère. En 1772, meux astronome Tycho-Brahé d'une de coucert avec l'Autriche et la Rus-protection particulière. Il mourut en sie, il profita des troubles de la Po-1588. Le traisième succèda à son père logue pour s'en approprier une par-Christieru IV en 1648, et mourut en tie, Il protégea les savans et les phi-1670. Il perdit plusieurs places que losophes, et les attira à sa cour ; lui-Charles-Gustave, roi de Suede, lui même cultivait les lettres ; on conuaît enleva, et obtint que la couronne. auparavant élective, fût béréditaire complètes ont été publiées en 25 voi. dans sa maison. Le quatrième, tils de in-8°, après sa mort, arrivée le 17 Christiern V, monta sur le trône en août 1786. Il v a eu plusieurs autres 1600, se ligna avec le ezar Pierre et le roi de Pologne contre Charles XII. qui le contraignit à faire la paix. Il roi de Saxe, né eu 1750, prit les rêmouruten 1730. Frédéric V, son pe- nes de l'état en 1768, et répara par tit-fils, manta sur le trône en 1746, la sugesse de son administration les et l'occupa jusqu'eu 1766. Il dit en maux d'une manvaise régence. Enmourant à son successeur Christiern traine dans la ligne de Frédéric II VII: « C'est une grande consolation contre l'Autriche, il obtint, à la paix pour moi, mon lils, à mon dernier de Teschen, la ratification de ses moment, de n'avoir offense personne droits éventuels à la succession de et de u'avoir pas versé une goutte de l'électeur de Bavière. Il entra deux saug.

Prusse fût érigé en royaume. Il fut roi, et accèda en celle qualité, le 11

Suede et la France, Après avoir éprouvé quelques défaites, il remporta une FREDERIC, 1, 11, 111, IV et V, victoire signalee à Rosback, ensuite ses liaisons avec Voltaire. Ses œuvres princes de ce nom. FRÉDERIC - AUCUSTE, premier

fois dans les coalitions contre la FRÉDÉRICI, II et III, rois de France. Mais après les batailles d'Iè-Prusse. Le premier, fils de Frédéric- na et d'Awerstaez, il abtint la facultó Guillaume, électeur de Brandebourg, de rester neutre, conclut avec Napoobtint de Léopold que le duché de léon une paix qui lui valut le titre de décembre 1806, à l'acte de confedé- FRERON (ELIE-CATHERINE), celeration du Bhin. Oblige, par suite de bre critique, ne à Onimper en 1719. ces nouvelles liaisons, de fuir devant mort à Paris le 10 mars 1776, Il entra les troupes autrichiennes, il fut ra- chez les jésuites pour s'y perfectionmené dans sa capitale par Napoléon , ner, et professa quelque temps avec victorieux, Les desastres de la cam-succes au collège Louis-le-tirand. It pagne de 1812 le trouvèrent constant en sortit en 1739 pour exercer les dans son attachement à un allie mal-dangereuses fonctions de critique henreux, et pendant que ses trou- Ses premières feuilles parurent sous nes tournairent leurs armes contre les le titre de Lettres de madame la con-Français, il demeura seul fidele à leur tesse de \*\*\*, forent supprimées et recause. Tant de magnanimité meritait parurent som un autre titre : Lettres un meilleur sort. Les vainqueurs , sur quelques écrits de re temps , et enpar un abus odicux de la force, de lin sous celui d'Année littéraire. Le pouillèrent saus pudeur d'une partie de ses domaines, ce généreux mélés avec Voltaire, dont il critiprince qui s'efforca de faire oublier quait les ouvrages avec beaucoup de eeux qui lui restaient l'impression profonde des calamités de la guerre, et mourut le 5 mai 1827, emportant les regrets de ses sujets.

FREINSHEIM (Jean), littérateur savant et laborieux, né en 1608 à Ulm, morten 1660. On lui doit des Supplé menset de savans Commentaires de Quin- hons principes, il avilit ses louanges te-Curce, de Tacite et de Tite-Live.

FRERET (NICOLAS), de l'académie des inscriptions, ne le 15 ferrier 1688, mort le 8 mars 1749, l'un des tingués par d'heureux essais, en atplus savaus hommes qui aient honore la France, et l'un de ceux chez qui avougle les Buffon, les Montesquieu, l'érudition fut la plus précoce. L'his les Voltaire, etc. Le roi Stanislas fut toire encienne fut le principal objet son protecteur. On a de Freron un de ses recherches; il y joignit l'étude Recneil d'Opuscules en 5 vol. in 18 . de la chronologie, de la géographie dans lequel on remarque une Ode sur et de la mythologie. Son Discours sur la bataille de Fontenoy, une des meill'origine des Français le fit mettre à leures qui aient paru depuis Rousla Bastille. Les dictionnaires répètent seau ; et d'antres ouvrages. qu'on lui attribue faussement l'Exa- FRESNAIS (Joseph Piesne). On a men critique des Apologistes de la reli- de lui des traductions estimées des gion chretienne, et les lettres de Thra- ouvrages de Sterne et de Wieland. sibule à Leucippe, M. Palissot dit avoir Les plus connues sont le Porage senvu ces ourrages manuscrits, et que timental et la vie et les opinions de Préret ue les destinait pas au publie ; Tristram Shandy; la couleur de Sterne ce n'est pas nier qu'ils soieut de Fre- s'y trouve tres-bien conservée. ret. Dans le premier, J.-J. Rousseau paraît avoir puise les plus forts argo- physicien, ne en 1788 à Broglie, demens de son Vicaire savoyard contre partement de l'Eure, embrassa la la nécessité d'une révélation, et le carrière des ponts-et-chaussées, et second, d'une métaphysique très-har-remporta en 1819 le prix mis au dissemble fait pour prèter des ar-concours pour le meilleur mémoire mes à l'hypolièse dangereuse de Spi-sur les phénomènes généraux de la nosa; c'est apponcer aux jeunes gens, disfraction de la lumière. Pisé à auxquels nous destinons surtout ce Paris par le directeur général des dictionnaire, que ces deux ouvrages ponts et chaussées, il parvint successont dangereux à lirc.

monde littéraire a retenti de ses désérerité. Fréron avait beaucoup d'esprit naturel, une éducation cultivée. un caractère facile et gai, et des mœurs plus douces que ses ouvrages ne le feraient penser; mais au lieu d'être toujours, comme il le fut quelquefois, le vengeur du goût et des en les prodiguant à des hommes obseurs ; il avilit ses critiques en découragcant de jeunes écrivains déjà distaquant enfin avec un acharnement

FRESNEL (Augustin-Jean) , savant sivement à expliquer la diffraction,

double de la lumière. Ce savant, Bretagne, etc., 4 volumes in folio. membre de l'académie des sciences L'un des premiers il mit en vogue le et de la sociéte rovale de Londres. enlere prematurement aux sciences, mourut à Ville-d'Array, près Paris, le 14 juillet 1827.

FREYTAG (le baron JEAN-DANIEL), marechal-de-camp, officier de la legion d'honneur, ne à Strasbourg le 24 janvier 1765 , avait fait avec distinction toutes les campagnes de la republique et de l'empire, obtint sa retraite en 1816, et comptait trentecinq ans de service lorsqu'il mourut à Paris le 23 avril 1532.

FRIELDEL (ADRIEN - CHRÉTIEN), ne à Bertin le 31 mars 1755, mort à Paris le 8 décembre 1786. On a de lui une fort boone traduction do Théâtre allemand en 12 vol. in-5°.

FROCHOT ( NICOLAS THERESE BE-XOIST), comte de l'empire, ancien préfet du departement de la Seine, députe aux étals-generaux en 1789 ; se lia à Mirabeau, qu'il aida de ses travaux, et dont plus tard il futilibre poète italien, ne à Gènes le 21 l'executeur testamentaire. Porte au enrps legislatif en 1799, il se démit de ces fonctions apres sa nomination à la presecture de la Seine, et s'ac quit des droits a la reconnaissance publique par son zele à remplir tes devoirs de cette place importante. Destitue brusquement en 1512, il dui trouver un puissant motif de conse lation dans le temoignage des regrets unanimes que causa sa disgrace. Il accepta pendant les cent jours la prefecture des lionebes du libone , ce qui lui tit perdre le titre de conseiller honoraire, qui lui avait eté donné par Louis XVIII, et mourut à 63 ans. le 30 juillet 1828.

FROELICH (Existe), savant iesuite allemand, ne l'an 1700, mort eu 1758, C'est à lui que l'Allemagne doit le commencement de l'illustration que s'y est acquise l'art numisma tique. La longue série de ses ouvrages prouve combien il fut érudit et laborieux.

pnète français, ne à Valeuciennes immortalise son nomvers l'an 1533, mort vers l'an 1400.

l'inflexion, la polarisation simple et d'Angleterre, d'Écosse, d'Espagne, de ballude.

FRONTIN ( SEXTES-JULIUS-FRONTIxts), fut trois fois consul, commanda les armées romaines, et mourut vers l'an 859 ( 106 de Jesus - Christ ), Il florissait sous Vespasien et Neron, On a de lui 4 livres de Stratagèmes militaires.

FRONTIN (M.-Coanelits), célèbre orateur latin, eut pour disciple Marc-Anrele, qui lui fit ériger une statue et le nomma consul. Il ne nons est parvenu aucun de ses ouvrages.

FRONTON d'Emese, théteur, vivait à florue du temps d'Alexandre Severe ; il enseigna l'éloquence dans Athènes, et y mourut pendant le régne de l'empereur Gallas, à soixante ans. Il était l'oncle du critique Longin; il ne nous reste que des fragmens du grand nombre de discours qu'il avait composes,

FRUGONI (CHARLES INNOCENT), cenovembre 1693, mort le 20 décembre 1768. Il a traite tous les genres de poésies avec supériorité. Ses œuvres ont eté publices en 9 volumes in 8°, et on en a fait uu choix en 4 vol.

FUENTES (le comte de), général espagnol, ne à Valladolid le 18 septembre, servit son pays avec gloire sous Philippe II, III et IV; a quatrevingt-deux ans il commanda l'infanterie espagnole à la fameuse bataille de Rocroy; tourmenté de la goutte. il se faisait porter en chaise an milieu du carnage, et mourut percé de coups le 10 mars 1643. Le grand Conde. en apprenant sa mort, dit qu'il aurait roulu mourir comme lui s'il n'avait pas eté vainquent.

FULTON (Rosest), mécanicien americain, ne vers 1767, mort le 24 fevrier 1815, s'est rendu celèbre par plusieurs découvertes et inventions. On lui doit entre autres un moulin à scier et à polir le marbre, une machine à faire des cordes, et surtout le FROISSART (Jean), historien et stembont ou bateau à rapeur qui a

FULVIE, femme de Claudius et On a de lui que Chronique de France, de Marc Antoine ; elle eut part à toutes les exécutions barbares du trium. Il esprit caussique et mordant ; on cite virat : Marc-Antoine l'ayant abandonnee pour Cliopatre , elle en mourut de depit à Sicyone, l'au de Rome 713. Il ne faut pas confondre cette Romaine intrigante et méchante avec une autre Fulvie qui décourrit à Licéron la conspiration de Catilina.

FULVIUS (Mascrs), de la famille Fulvia. Il fut édile, preteur, proconsul, consul, censeur, et obtint plaeieurs fois les honneurs du trioniphe. Il lit elever des monumens publics, construire on port, une basilique, un forum , etc. Il fut censeur l'an 573 : mais on ignore l'époque de sa mort.

FUMARS (ETIENNE) , littérateur et poète français, né en 1743, mort subitement dans une rue de Copenhagne le 30 novembre 1806. Il remplissait dans cette ville la chaire de littera. ture française; il a laissé un vol. in-13 de fables et de poésies légères ; dans quelques unes de ses fables la facilité du style se trouve jointe à l'originalité des idées.

FUNCK (JEAN-NICOLAS), l'un des savans les plus utiles que l'Allemaque ait produits au dix huitième sie cle, ne le 29 mars 1693, mort le s6 décembre 1777. On a de lui un grand nombre d'ouvrages sur l'origine et les differens àges de la langue latine

FURETIÈRE (l'abbé Anjoine), de l'académie française, né à Paris en 1620, mort le 14 mai 1688. Les mœurs coamunes de son temps sont peintes avec assez de naturel et de gaîté dans aon Roman bourgeois. Il fut exclu de l'academie pour avoir fait le meilleur de ses ouvrages : son Dictionnaire universel de la langue française, 3 vol. iufolio. L'académie prétendit avoir le droit exclusif de publier le Dictionnaire de la langue française, et gazna son procès. Furetière n'etait pas à beaucoup près un homme sans mérite , puisqu'il était admis dans l'intime familiarité de Racine et de Boilean; on sait même qu'il eut quelque part à la comedie des Pluideurs, Ce qui lui tit le plus grand tort, ce fut le fiel qu'il se permit de distiller sur !! paraît cependant qu'il ne tit qu'aile paisible La Fontaine, son ami dans der Guttemberg dans les essais que tous les temps. Il avait en general faisait celui-ri pour rendre les carac-

de lui quelques bonnes epigratumes, FURGAULT (NEGLAS, ne en 1706, mort le sa décembre 1795, On doit à ce professeur emérite de l'université de Paris plusientes ouvrages faits avec soin , methode et clarte , surtout pour la langue gireque, it

fort utiles à la première instruction des dictionnaires fort estimes, Sa Prosodie lutine est restée la meilleure. Tout le produit de ses ouvrages fut applique à l'embellissement de sa ville natale.

FURIUS ( Masers ), surnonme Bibaculus, ancien poète latin, né a Cremone l'au 103 av. J. C. Il s'exerca dans le genre satyrique et mordant, Il n'est plus connu de nos jours que par les vers d'Horace qui l'ont rendu ridicute auprès de la posterité.

FURT ADO (Abrahan), savant israelite, ne à Londres en 1755, mort le 29 janvier 1817 à Bordeaux, adjoint a la mairie de cette ville, se firra avec succès aux spéculations maritimes : embrassa les principes de la revolution , mais sans s'ecarter d'une sage modération, et fut proscrit avec les de putés de la Gironde. Eluen 1807 Four présider la première assemblée genérale des israelites de France, il remplit la même année les fonctions de rapporteur de la commission pre paratoire des travaux du grand Sanhedrin de France et d'Italie, et contribua puissamment a obtenir du gouvernement impérial l'établissement des consistaires de sa communion. Il a laissé plusieurs ouvrages in-18

FUSELI (Henri), membre de l'académie royale de peinture et sculpture de Londres, ne à Zurich vers 1735; il avait voyagé en différens pays avant de se fixer en Angleterre, et mourut le 16 avril 1825. It est du petit nombre des peintres d'histoire de l'école anglaise, et tient parmi eux un rang distingué.

FUST (JEEN ), offerre à Mayence au milieu du cinquième siècle, partage avec Guttemberg et Schreffer la gloire d'avoir inventé l'imprimerie. qu'il ne fit que fournir des fonds.

FUZELIER (Louis), né à Paris vers 1672, mort le 19 septembre 1752, a capitale. Il fut redacteur du Mercure, et travailla quelquefois avec Lesage.

teres mobiles : d'autres disent même | d'Orneval, etc. Il avait de l'esprit et de la facilité.

FYROUZ ou FEYROUZ. Ce nomi a été illustré par deux monarques de travaille pour tous les théatres de la la Perse et trois autres de l'Inde. Il signifie victorieux et invincible.

GABELUS, de la tribu de Neph-l tali, parent de Tobie. Ayant emprunté une somme de deux talens à ce dernier, il les remit fidelement au ieune Tobie, qui vint les réclamer accompagné de l'ange Raphaël.

GABIENUS, servait comme soldat sur la flotte d'Auguste dans un combat contre le fils du grand Pompée. lorsqu'il fut blesse mortellement et resta tout le jour exposé sur le rivage. On peut consulter sur la prédiction qu'il fit alors , Dion, Appien et Pline.

GABINIEN , celebre rhéteur du temps de Vespasien, est cité par Saint-Jérôme comme un modele d'élégance

de style.

GABINIUS (Atles), Romain consulaire, eut une sorte de célébrite comme intrigant et factieux au temps du premier triumvirat. Il obtint le gouvernement de Syrie et de Judée. et rétablit Ptolémée sur le trône d'Egypte. Accusé de concussion, il fut condamne an bannissement perpétuel, et mourut l'an de Rome 704.

GABIOT (JEAN-Louis), ne en 1759, mort en 1811, a donné au public soixante comédies, et a fait en société une traduction du poeme des Jardins

du P. Rapin,

GABRIEL (JACQUES ANGE), architecte, në à Paris vers 1710, mort vers 1782. Il fut charge de l'achévement du Louvre; mais le monnment qui lui fait le plus d'hunneur est celui de l'Ecole militaire.

GABRIELLI, famille illustre de Gubbio dans la marche d'Ancône, qui a fourni, dès le quatorzième siècle, des premiers magistrats aux villes guelfes d'Italie.

1667, mort eu 1725. Sou nom est devenu une injure, et l'on ne peut disconvenir, en lisant ses épigrammes. ses turlupinades, ses libelles, qu'il n'ait mérité le déshanneur dont sa mémoire est chargée. Il a publié, sous le nom du Poète sans fard, un recueil de satires qui lui attira une détention de plusieurs mois. Il fit contre J.-B. Rousseau un ouvrage degoûtant intitulé l'Anti-Rousseou . et contre Lamotte une satire avant pour titre Homère venge. On prétend qu'il s'était vendu à Régnard, qui l'employa plusieurs fois à mettre en vers quelques scènes de comédie. On a de Gacon une traduction d'Anacréon en vers français, 2 val. in-12. Il y eut pendant long-temps une guerre d'épigrammes entre les poètes Pradou et Gacon. On n'a rien vu de plus ordurier que les grosses injures dont ils s'accablerent, et le public ne dut pas être médiocrement satisfait de voir que ces dignes adversaires se rendaient justice on se trainant alternativement dans la boue.

GAD, fils de Jacob et de Zelpha, servante de Lia. C'est aussi le nom

d'un prophète.

GAETAN, famille illustre de Pise, que des sept qui s'établirent dans cette ville vers l'an 692, et qui dèslors demeurèreut pendant plusieurs siècles à la tête de la république et du parti gibelin.

GAICHIES (JEAN), oratorien, ne en 1647, mort le 5 mai 1731. Il est du nombre des auteurs qui se sont fait une réputation durable par la composition d'un seul ouvrage, les Maximes sur le ministère de la chaire. Ce petit GACON (FRANÇOIS), ne à Lyon en livre est devenu classique parmi nous. en 1755 professeur de littérature dans l'obscurité d'une vie prirée greeque au collège de France, a beaucoup contribué à répandre en France le goût de cette belle langue. La collection de ses traductions de Lucien , de Théocrite, de Thucydide, de Xénophon, etc., forme 34 volumes. Il était membre de l'académie des inscriptions, conservateur des manuscritagrees et latins de la bibliothèque royale, décoré de la croix de Saint-Vladimir de Russie, lorsqu'il mourus à Paris le 5 février 1820.

GAILLARD (Gassiel-Hanni), né le 16 mars 1726, mort le 13 fevrier 1806, avocat au parlement et de l'académie française. Oo a de ee laborieux et estimable écrivain une lihétorique françoise à l'usage des demoiselles, Histoire de François Ier, Histoire de la rivolité de la France et de l'An. gleterre, 8 volumes io-12; Histoire de Charlemagne, 4 vol. in-12; des Eloges, Discours oratoires, Poemes, Epitres, Odes, etc. Ses ouvrages portent l'empreinte d'un esprit éclairé et d'une âme philantropique. Ses principales qualités comme regisain sont la clarté , la correction , l'élégance et la fa-

cilité.

GAINAS, général romaio, était Goth de paissance. Il devint par sa valeur général de l'armée de l'empereur Arcadius. Il fit tuer en 395 be avoir regné six ans comme empetraitre Ruffin comme usurpateur. Par reur. cette mort, Eutrope étant devenu le favori de l'empereur. Gainas en fut mèdecin de l'antiquité après Hipsi jaloux, qu'il appela les barbares pocrate, paquit à Pergame, ville d'Asie, et forca Arcadius en 399 à lui de l'Asie mineure, l'an 131 de l'ère livrer Eutrope; il forma ensuite le chrétienne, sous l'empire d'Adrien. dessein de se rendre maître de l'em-Il était d'un tempérament fort depire. Cet attentat obligea l'empereur licat, et dut sa longue vie à sa frugaà le déclarer ennemi de l'etat. Gai-lité. Sa maxime était de sortir de toble nas, pour se venger, ravagea la arec un reste d'appétit lla beaucoup Thrace ; mais il fut vaiucu sur la mer contribué aux progrès de la médecine de l'Hellespont, et tué comme il fuyait par ses expériences. Il avait composé avec les débris de sa flotte, en l'an un grand nombre d'ouvrages sur son 400.

GALBA, empereur romain, suc-

GAIL (JEAN-BAPTISTE), ne à Paris cerdoces. Il y passa plusieurs années pour ne pas dooner prise aux soupcons inquiets de Nerou, mais il ne put les éviter: Néron avant voulu le faire périr, Vindex le porta a se revolter; il se fit élire empereur l'an 68 de J .- C. C'est le premier des Romains qui parvint à cet bonneur saus être de la famille des césars. Il s'était acquis l'estime de tout le monde dans ses emplois : il se rendit odieux par ses eruaulés et par son avarice aussitot qu'il fut sur le trône. Il fut assassine par les soldats pretoriens, qui proclamerent Othon en janvier 760. Il v eut un autre Gulbo . Romain consulaire, distingué par son cloquence. et dont Licerou fait l'éloge dans plusieurs endroits de ses ouvrages : il dit qu'il fut le premier des orateurs latins qui commença à orner, à toucher et à plaire. Il le met au-dessus de Caton le censeur.

GALERE ( Cairs-GARRAICS-VALE-RITS-MARIMIANES), fut adopté par Diocletien, qui le fit cesar et lui donna Valéria, sa fille, en mariage. Du rang de simple soldat il passa par tous les degres de la milice aux postes les plus importans; ce fut lui qui poussa Diocletien à persecuter les chrétiens: il le força plus tard à abdiquer. Il mourut en 311, apres

GALIEN (CLSUDE), le plus grand art, qui périrent dans un incendie qui arriva de son temps à Rome, Ceux cesseur de Nérou, ne le 14 décem- qui nous restent, écrits en greca, se bre 749 de Rome, d'une samille aussi réunissent ordinairement avec Hipancienne que cette ville. Il avait été pocrate, édition de Chartier, 15 consul sous Tibère, chargé du gou tomes en q volumes in-folio. Un autre vernemeat de l'Afrique, et de retour Galien, ne ea 1699, coucut la possia Rome, décoré des trois grands sa bilité de s'élever dans les airs, et pré-

1757.

GALILÉE, célèbre astronome, le créateur de la philosophie experimentale, ue en 1564 à Pise, mort le q janvier 1642. Il professa les mathèmatiques à Pise et à Padoue ; il avait un genie admirable pour la construction des machines. Ayant entendu parler d'un telescope juvente en Hollande. il en construisit un semblable, et des lors ses progrès en astronomie furent très-rapides. Il découvrit les quatre satellites de Jupiter, des laches sur le soleil et la lune, et fit dans le ciel des observations importantes qui rendront à jamais sa memoire immortelle. On lui doit encore l'invention du pendule simple; son fils Vincent l'appliqua aux horloges, et Huygens perfectionna dans la suite cette invention. La chaleur avec laquelle il défendit le système de Copernic le fit incarcerer par l'inquisition de Rome et troubla sa vieillesse. Il ent encore le malheur de perdre la vue trois ans avant sa mort. Ses ouvrages out éte recueillis en 3 vol. in-4.

GALIN (Pieres, musicien, ne à Bordeaux en 1286, mort à Paris le 51 août 1821. Il a dù a son iuvention de la methode du Méloplaste (musique figurée : le bonheur de voir son non

sortir de l'oubli.

GALITZIN. Nom d'une famille de Russie, qui a produit plusieurs grands hommes dans la carrière des armes, des sciences et de la diplomatie. Elle tirait son origine d'un kan tartare : l'un d'eux, surnonnne le Grand, eut la gloire de preparer le grand œuvre de la réforme en liussie, qui dans la suite immortalisa le czar Pierre.

GALL (JEAN-JOSEPH), celebre physiologiste, ne en 1758, dans un village du duché de Bade, exerça d'abord la medecine à Vienne en Autriche; mais géué dans l'exposition de ses ques nouvelles sur les fonctions

nagea la découverte des ballons ; il sala propagation de sa doctrine. Déspublie un in-16 ayant pour titre : l'Art Inre il se livra aux grande tearaux qui du navigateur dans les airs. Avignon , ont fait sa reputation. Son système sur les indications de nos penchans bons ou mauvais, qu'offrent les diverses protubérances du crâne, a donné lieu à des contradictions, même à des caloninies, mais n'a pas eu moins de partisans et d'approbateurs. Con sume de fatigues, il mourut à sa maison de campagne de Mont. Rouge, près Paris , le sa août 1828.

GALLAND (ANTOINE) , orientaliste et numismate, nern 1646, mort le 17 fevrier 1715. C'est a ce savant professeur d'arabe au college royal de France qu'on doit la première traduction des Mille et une nuits; c'est surtout cet ouvrage qui lni assure un souvenir durable dans la mémoire des hommes. Si son style est souvent incorrect, il est plein de naturel et de simplicité, et malgré ses défauts . il serait fort difficile d'en egaler le merite. On a fait de nos jours une édition revue, corrigée et augmentée des Mille et une nuits; elle est fort belle . mais beaucoup trop chere, surtout pour des jeunes gens. Galland a publie une foule d'autres ouvrages fort estimés. Né de parens pauvres et orphelin de père à quatre ans, lui septieme enfant, il a prouvé ce que peuvent l'étude et le travail pour vaincre un sort malheureux.

GALLET, chansonnier francais, ne en 1700, était épicier. Il fut le maître en chansons de Collé: les siennes, éparses dans divers recueils, sont pleines de naturel, de franchise et de gaité. Il a fait aussi un assez grand numbre d'opéras-comiques. tant seul qu'en societé avec Piron, et Papard. Il mourut en 1757. MM. Francis et Moreau unt pris Gatlet pour sujet d'un vaudeville represente aux Varietes en 1806.

GALLIEN (PUBLIUS-LIGINIUS), emipereur romain, fils de Valèrien, qui l'associa à l'empire en 253. Son père avant été fait prisonuier par Sapor. du cerreau , il alla risiter le nord de roi de l'erse, en 260, il se trouva seul l'Allemagne, et reçut de plusieurs empereur. Jusque la ils'était distinsouverains des temoignages d'estime, que par son courage; il devint alors En 1807, il vint se fiver a Paris, effemine et cruel envers ses sujets. Il comme dans le lien le plus propre à fit cesser la persecution exercee

contre les chrétiens. Il mourut a vrage de l'ilaugieri, la Science de la létrente-einq ans, après un règne de quinze aus, en 168; mais ou u'est pas d'accord sur la maniere dont il rite une place parmi les hommes repérit, ni sur les auteurs de sa mort: les bistoriens prétendent seulement qu'il fut tué pendant le siège de Milan. Cet empereur avait des lumières, il était verse dans les arts et dans les lettres, et fut su premier rang des poètes et des ilicieurs de son temps.

GALISSONNIÈRE ( ROLAND-MI-CHEL BARRIN, marquis de la ], ne consulaires. Il illustra son consulat en le 11 novembre 1673, mort le 26 octobre 1756 , lieutenaut-general et associe libre de l'academie des sciences. Son activite, son intelligence et sa bravoure, le lirent nommer gouverneur general du Canada. Il remporta que célèbre victoire navale sur l'amiral Byng, en 1756, devaut Minorque; la prise de la forteresse de Malinn fut le fruit de cette victoire. Cet allicier xettes), l'un des plus celebres elegiagénéral aimait et cultivait l'histoire naturelle. Ses belles qualites etalent cachees sous un exterieur peu avantageux. Il était de petite taille et hossu. Lorsque les Sauvages viment le d'Alexandrie, et qui lui donna la presaluer à sou arrivée au Canada, frap-fecture de l'Egypte. Il en fut rappele pes de son peu d'apparence, ils lui pour sa mauvaise conduite : condirent : « Il faut que tu aics une bien damne par le senat à une forte amende · helle âmepuisqu'avec un si vilaiu et à l'evil, il se donna la mort, 26 scorps le grand chef notre pere t'a aus avant J.-C. Auguste le pleura. s envoyé ici pour nous commander. s Gallus fut l'ami de Virgile, ses quatre Ils ne tarderent pas à reconnaître la livres d'Llégies ne nons sont point justesse de leur opinion, et regarderent parvenus. Ce qu'on lui attribue a ete La Galissonnière comme leur père.

GALLOIS ( JEAN ), l'un des fondale 11 juin 1632, membre dell'acade- l'roperce. mie des sciences, fut recu à l'acade-

d'économie politique, après avoir éloge. rempli diverses places administratives, GALLUS (CAICS-VISITS-TAERONIA-entra au tribunat en 1799, siègea de-puis dans les diverses assemblees qui 151 à Dece, qu'il lit perir par trabi-

sistation, Paris 1-86, -- 05, 7 vol. in-8. GALLES ( Curs-Stretties), mé-

marquables de l'ancienne Rome. D'abord questeur, édile curule, preteur urbain, ses talenale porterent en 357 an consulat. Il protegea Terence et Ennius : c'est au digne at preciate ur de ces deux grands poetes consiques que les Romains durent l'introduction des spectacles dramatiques dans les fêtes triomphant des peuples belliqueux de la Ligurie, et tut le premier astrononie chez un peuple guerrier et dans un siecle encore pen civilise. Cicerou le loue à ce snict. Plutarque rapporte que ce severe Romain repudia sa femme parce qu'elle avait ôte son voile en public.

GALLUS ( Cyles on Permits-Corques romains , ne l'au de Rome 688. Du rang le plus obscur il s'eleva a l'amitié d'Auguste, auquel il rendit d'importans services pendant la guerre traduit en français par Pezai, et se trouve cu latin dans l'édition de Barteurs du journal des savans, ne à Paris bou à la suite de (atulle , Tibulle et

GALLUS ( ÆLICS ), est le premier mie française le même jour que Fle- et le seul des Romains qui ait penetre chier et Racine, fut successivement avec une armée dans l'intérieur de garde de la bibliotheque du roi, pro-ll'Arabie, l'au 23 avant J.-C. Il etait fesseur de langue grecque au collège equestre, et fut nomme procurateur de Frauce, et mourut le 19 avril de l'empereur Auguste en Egypte. Il y en eut un autre, Gallus (Elius), ju-GALLOIS (JEAN-ANTOINE GARVIN), lisconsulte romain, dont Aulu-Gelle, membre associé de l'institut, section Macrobe et Festus, font un grand

se succederent jusqu'en 1814, et mou-son dans la guerre contre les beythes. rut le 17 juillet 1828. On lui doit une II lit un traite ignomiuieux avec les traduction élégante et fidèle de l'ou- Goths, et persécuta les chretieus. Les soldats, indignés de sa lacheté et de nom, fut appele galvanisme. Son sysson indolence, le massacrèrent à Ter-tème, découvert en 1792, fut attaqué ni . l'an 255, avec son fils Volusianus. qu'il avait décoré de la pourpre.

GALLUS ( CESAR ), Deveu du grand Constantin et frère de l'empereur Julien, creé césar en 531, par l'empereur Constance son cousin, s'acquit d'abord la réputation d'un prince courageux, mais les perfides conseils de sa femme le rendirent cruel et avare. Constance le fit acreter, et il eut la tête tranchée en 354, à l'age de vingt-neuf aus. Sa mort delivra Tempire d'un moostre qui en cut égalé les plus odieux tyrans.

GALSUINTE, sœur ainée de la reine Brunehaut, fille d'Athanagilde, roi des Visigoths, et femme de Chilpéric, roi de Soissons. Blessée de l'inconstance de son mari, elle lui demanda de retourner en Espagne. quelques jours apres elle fut trouvée morte dans son lit. Grégoire de Tours dit que le roi la fit etrangler par un de ses gens. Frédégonde fut regardée comme l'instigatrice de ce crime, et l'on en douta moins encore quand on lui vit occuper la place de cette reine infortunée.

GALUPPI ( BALDESSARO), dit il Buranello, ne pres de Venise en 1403, mort en janvier 1785, l'un des plus grands compositeurs de l'Italie. Doue d'une gaité, d'une vivacité qu'il conserva jusque dans sa vieillesse, il peut être regarde comme le père de l'oneracomique italien. Il a su donner à ses chants une originalité, une verve, un esprit, nue fecondité, qui le distinguent particulièrement des antres compositeurs de son pays. Il fut comblé des bienfaits de Catherine, impératrice de Russie; aucun de ses opéras n'a été gravé.

GALVANI ( Loris ), medecin et physicien célébre d'Italie, ne à Bologne le 9 septembre 1737, mort le 4 décembre 1798. On lui doit plusieurs découvertes dans l'anatomie. Un heureux hasard lui fit découvrir l'électricité animale, c'est-à-dire la propriété qu'ont les substances animales d'eprouver dans certaines positions une irritatiou qui se manifeste par des mouve-

par plusieurs physicieus, et il publia différens mémoires rour le soutenir.

GALVEZ DE MONTALVO (Louis), célèbre poète espaguol, pé en 1540. mort en 1610. Son Pastor de fidela et les Larmes de soint-Pierre , poëmes pleins d'harmouie et de richesses d'ionagination, le mettent sur la même ligne que Montemayor et Gil Polo. Lopez de Vega, et Cervantes dans son Don Quichotte, en font le plus brillant éloge.

GAMA ( Vasco DE ), ne au port de Synis en Portugal, ctait amiral de la flotte qui la premiere a double le cap de Bonne-Espérance en 1497, et est arrivée sur les côtes de l'Inde. Il avait été chargé de cette importante expédition par dom Emmauuel, roi de Portugal. Il entreprit un second voyage en 1502, et revint l'année suivante avec treize vaisseaux charges de richesses. Jean III. successeur d'Emmanuel, le non ma vice-roi des Indes en 1524, et l'y renvoya pour la troisieme fois; mais à peine était-il arrivé à Cocbin qu'il y mourut , le 24 décembre 1525. Sou corps fut transparté en Portugal, où le roi Jean III lui fit rendre les plus grands bonneurs. Plusieurs Portugais du même nom se sont distingués dans les sciences et les lettres.

GAMACHES ( JOACHIM ROUAULT DE ), maréchal de France sous Louis XI, montra une valeur brillante contre les Anglais, et rendit de grands services à l'état. Il mourut le 7 août 1478. Il avait assisté à deux batailles et à dix-sept sièges. Gamaches ( l'bilippe de), docteur de Sorbonne, fut nommé, en 1598, professeur de théologie positive par Henri IV, et le cardinal de Richelieu le chargea d'examiner le livre de Richer . De la puissance ecclésiastique et politique. Il ne lui fut point defavorable.

GARAMOND (CLAUDE), I'un des premiers et des plus célèbres graveurs et fondeurs de caractères, ne à Paris, où il mourut en 1561. C'est lui qui b annit des imprimeries la barbarie gathique et qui le premier donna le goût mens très sensibles, et qui, de son des beaux caractères romains.

grava, par ordre de François I, les mort dans ses propriétés à Ustarits. caractères grece dont Robert Etienne près Bayonne, le q dec. 1853. a fait usage dans ses belles éditions. Ils ont servi en 1796 pour l'édition des œurres de Xenophou, à l'impri-

merie rovale.

GARASSE (FRANÇOIS), fameux jésuite, pé à Angoulême en 1585. Ce prédicateur avait du feu , de l'imagi nation, mais il se permit des personpalités, poursuivit avec acrimonie des auteurs morts ou vivans, les accablant des injures les plus grossières; « Loui , répond l'auteur de Didon , ces indécentes sorties out donné à Vol- c'est la mousique elle-même, « Garat lui-même n'eut jamais suivi cet exem- la pour les chanter. ple l On a de ce jesuite des poésics lari IV. Ses ouvrages sur la religion fimourutle 14 juin 1631, en assistanties satires, des sonnets, que ses belles malades atteints d'une maladie conta- odes ont fait un peu oublier. gieuse. Un si beau dévouement efface bien des fautes, et rébabilite sa mémoire aux veus des amis de l'humanité.

GARAT ( le comte Dominique-Joloquence remportes à l'académie fraul'instruction publique, ambas, à Naples, célèbre madame Malibran est sa fille. dont il avait fait partie. Ses écrits se nom , qui a principalement ecrit sur distinguent par l'élégance et la correc-le Pérou , où il passa sa jeunesse. tion, et s'élèvent quelquefois jusqu'à GARDIE (Jacques, comte de la ) .

GARAT ( PIERRE JESN), Deven dir. précédent, né à Bordeaux, mort à Paris le 1 mars 1813. Chauteur délicieux qui a fait long-temps les délices de nos concerts: c'est la voix la plus pure et la plus suave qui jamais se soit fait entendre. Le grand Pineini l'entendant chanter temoignait vivement son plainir; quelqu'uu lui dit que Garat ne savait cependant pas la musique : taire occasion de faire du nom de Ga- a composé un grand nombre de rorasse une grosse insulte, heureus si mances charmantes, mais il n'est plus

GARCAM (PIERRE-ANTOINE CORtines qui ne sont pas sans merite, RÉA Y SALEMA), ne à Lisbonne surtout ses Elégies sur la mort de Henprison, passe pour le meilleur des rent grand bruit, la Sorbonne les cen-poètes lyriques portugais du 18º siè-sura ; il fut relegué à l'oitiers, où il cle. On a de lui des comédies, des poètes lyriques portugais du 18º siè-

GARCIA (MANUEL), compositeur, acteur, chanteur et professeur distingue, ne à Séville eu 1779, fit ses premieres études musicales à la cathé-REPH), në à Ustaritz , vers 1760, se drale de cette ville, donna sur les fit d'abord connaître par des prix d'é- théâtres de Madrid, de Naples et de Paris, des operas qui eurent de grands caise : redacteur du journal de Paris succès. Comme chauteur , il s'est fait pour la partie politique , il fut success applaudir à Cadis, à Madrid , à Tueivement depute aux Etats Generaux, rin, a Naples, et enfin à Paris. It etne parut plus guere à la tribune que était entré en 1818 comme premier pour réclamer l'amnistie en faveur du jenor au théâtre Italien de cette capibaron Plezenval; ministre de la justice, tale, y est resté 6 ans, et est mort à puis de l'intérieur, commissaire de Paris le 10 juin 1832. On sait que la

membre du conseil des anciens , com- GARCIA LASO ou GARCILASO mandant de la legion d'honneur, nom- DE LA VEGA, poète espagnol, ne à mé après le retour de Buonaparte à Toléde en 1503, mortà Nice en 1536. la chambre des représentans par le de-Il est un de ceux à qui la poesie espapartement des H.-Pyrénées, entin un gnole a le plus d'obligation. Il la purdescommissaires envoyés par la cham-gea non-seulement de son aucienne bre auprès de l'armée française alors barbarie, mais il lui prêta diversea en position aux portes de Paris , après beantes empruntées des étrangers anla s<sup>e</sup> restauration il resta sans fono-ciens et modernes. Il est celèbre sur-tione, et ne fut pas même compris tout par ses élégies et ses églogues. Il Anns la liste des membres de l'institut y eut un bistorien espagnol du même

l'éloquence, et c'est surtout comme connétable et sénateur de Suede, né écrivain qu'il a des titres à l'estime en 1585 et mort en 1651, fut un trèsde la postérité. Le comte Garat est grand capitaine, et à la têta de l'armes

auédoise soumit une grande partie de de philosophie et de théologie. Il fut l'empire moscovite; il se distingua recherché pour ses judicieuses déciaussi comme diplomate. Son pere et sions dans la résolution des cas de son file out ausai un nom distingué conscience. Il a laissé un grand nom-

GAR

dans les armes.

GARDINER (Eriexxe), fameux eveque de Winchester et grand chaucelier d'Angleterre, ne le 18 novembre 1485. Il sa rendit habile dans le droit et dans la théologie : il souscrivit à l'arrêt du divorce du roi Henri VIII, et le défendit par un traité : cependant il s'opposa à la réformation pecteur au collège de France. On lui sous le règne d'Edouard IV, et fut emprisonné ; mais la reine Marie le rétablit en 1553. Son ouvrage qui fit le l'Homme de Lettres, 2 vol. iu-12, où plus de bruit fut son traité latin De l'on trouve une grande connaissance verà obedientia, dont l'objet est de detruire la primanté d'un pape et de lui substituer la primauté royale.

GARNERIN (ANDRÉ JACQUES), aéronaute, mort à Paris le 18 août 1823, à 53 ans, a le premier fait l'expe- inspirent l'admiration et le respect. rience du parachute détaché d'un ballon. C'est pendant qu'il était prisonnier, et en méditant sur les movens de franchir sans accident des murs d'une grande bauteur, qu'il fut conduit à s'occuper des parachutes, invention beaucoup plus utile susqu'à être bien pénétre de la matière que présent que celle des ballous.

GARNIER (ROBERT), poète tragifois. Henri IV fut son protecteur.

fesseur d'humanités, de rhétorique, rine et saint Sébastieu.

bre d'ouvrages scientifiqes, entre autres le Marius Mercator, in fol. Il ne faut pas le confondre avec Julien Garnier, savant benedictin.

GARNIER (JEAN-JACQUES), historiographe de France, né le 18 mars 1729, mort le 21 février 1805. Il fut professeur d'hébreu, et ensuite insdoit une continuation de l'Histoire de France de Velly, On a encore de lui de la littérature ancienne et moderne; un Traité de l'origine du Gouvernement français, in-12, de l'Education civile. in-12, etc. Il a mérité par ses écrits l'estime de la postérité, et ses vertus

GARNIER DESCHENES, notaire à Paris, mort le 6 juin 1812, a mis en vers de 8 syllabes la coutume de Paris. De nas jours, et à son exemple, M. Flacon Rochelle, avocat aux conseils du roi, a mis cu vers le Code civil; il faut l'on traite pour faire un pareil ouvrage.

GARNIER (GERMAIN), ministre que, ne à la Ferte-Bernard dans le d'état, ne à Auxerre le 8 nov. 1754, Maine en 1543, mort au Mans eu mort à Paris le 4 oct. 1821, est connu 1601. Ses tragédies, encore berbares, par de jolies chansons, entre autres: sont en grande partie des imitations J'ai vu Lise hier au soir, et par des traserviles de Sénèque, mais elles avaient ductions d'ouvrages sérieux sur l'écobeaucoup de mérite pour le temps, nomie politique. Il a aussi traduit de Les sujets étaient dignes du théâtre, l'anglais le roman de Caleb Williams.

les bienséances commençaient à sec GAROFALO (le ), peintre né à tablir : on s'approchait insensiblement Ferrare eu 1481, mort en 1559. On a des yrais unodeles. On aperçoit quel·lde lui une excellente copie de la faquelois dans Garnier de Leaux éclairs mense Transfiguration et de plusieurs de poésie; Racine n'avait pas dédaigné autres tableaux de Rapbael. Dans ses d'éludier cet ancien poète; c'était your propres ouvrages il peignait toujours tui le fumier d'Ennius, dans lequel un millet, par allusion à son nom qui Virgile savait trouver de l'or. On a de en italien signifia millet. L'Arioste lui 8 tragédies qui out eté réunies en vint le voir au moment où il compoun seul volume réimprimé plusieurs sait un tableau du Séjour des élus;

s. Henri IV fut son protecteur. | Nous devriex bien, lui dit en riant GARNIER (Jean), l'un des plus le poète, me mettre dans votre parasavans jesuites de son temps, ne à dis, car je ne prends pas trop le che-Paris en 1022, mort le 16 octobre min de l'autre. Cette idee boufonne 1681. Il passa 40 ans de sa vie dans la sourit au peintre, et l'Arioste figura carrière de l'enseignement, et fut pro-bientôt sur la toile entre sainte Catha-

## MANUEL DE BIOGRAPHIE,

Ot

# DICTIONNAIRE HISTORIQUE

**ABRÉGÉ** 

# DES HOMMES CÉLÈBRES.

DEUXIÈME PARTIE.

---

2 (1)

ļ

## MANUEL DE BIOGRAPHIE,

OU

# DICTIONNAIRE HISTORIQUE

ABRÉGÉ

# DES HOMMES CÉLÈBRES,

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS:

COMPOSÉ

SUR LE PLAN DU DICTIONNAIRE DE LA FABLE DE CHOMPRÉ ;

PAR M. J. A. JACQUELIN,
MEMBRE DE LA LÉGION - D'HONNEUR.

REVU ET AUGMENTÉ

## PAR M. NOËL,

Aneien Membre du Conseil d'instruction publique. Inspecteur general bonoraire des études, Chevalier de la Légion-d'honneur.

#### SECONDE ÉDITION,

ENTIÈREMENT REFONDUE.

DEUXIÈME PARTIE.



A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, BUR HAUTRFEUILLB, N° 10 BIS.

1835

ALLY CONTINE

**9.** 

.

t i de la compansión de l La compansión de la compa

9 (1) 1

., . L.

### DICTIONNAIRE HISTORIQUE

ABRÉGÉ

# DES HOMMES CÉLEBRES.

GAS

GAS

scène. Devenu directeur du théaire aux progrès desquelles il a beancue, de Drury-Lane, il bannit du reper-leontribué. Ses manuels pour l'enseitoire les ouvrages lienneieux, et fit guement out en plusieurs éditions, triompher sur la scène le bou goût!

GASPARINO, surnomme Barsissio diverses physionomies de manière à l'obligation d'avoir pour aiusi dire produire une illusion entière. Sauvé des ruines le beau Traité de produire une illusion entière.

incorruptible et la fermeté de carac-tère mériteut une place dans l'his-1655, antiquaire, historien, biogratoire. Un des compagnoos de debau- phe, physicien, naturaliste, astronoche du prince de Galles, depuis Hen- me, géomètre, auatomiste : predicari V, fut traduit pour un crime capital au tribunal des juges du banc du vain élégant, érndit guide par que roi; le prioce se rendit avec éclat à sage critique, il a parcourule cercle l'audieuce, et prit publiquement le presque entier des sciences et des coupable sous sa protection; Gascoigue, sans se laisser intimider, condam- lement de renaître, Il fut en France na l'accusé; le fougneux Henri s'e- le premier disciple de Bacon , le dilance vers le juge, et s'onblie jusqu'au gue ami de Galilee et de Képler. le point de le frapper. Le magistrat of préeurseur de Newton et de Locke. tense, mais toujours calore, ordonne Il attaqua les méditations de Descaraux officiers de justice de s'emparer tes, et jouit de la gloire de voir pardu prince, et de le conduire à la pri- tager les philosophes de son temps en son du bane du roi. Ce ton imposant cartésiens et en gassendistes. Il avait etonna Henri qui rentra sur-le champ adopte une partie des sentimens d'Een lui-même, et se laissa conduire en pieure, et renouvela les atomes et le prison. Cet événement a été mis en vide. Ses ouvrages, fort estimés, ont scène et célébre par les poètes au été recueillis en 6 vol. io fol. On a puglais. Gascoigne mit en outre no frein blie en 1770 un Abrege de la cie et de a la licence et aux rapines des gens la philosophie de Gassendi, 1 vol. in-13. dejustice. Ne vers l'an 1550, il mourm le 7 octobre 1414.

GARRICK (DAVID), célèbre ac-\seiller de collège et professeur de geo teur et auteur dramatique anglais, graphie et de statistique, ne le 18 no-petil-fila d'un négociant français refu-vembre 1752, à Schemsingen (Save), gié par suite de la révocation de l'é-)professa successivement à Ollem dit de Nautes. L'Angleterre n'ajamais bourg , à Jena , a Dapat , et enfin a possèdé de plus graod comèdieu; les Komisberg, où i. est mort le 27 mai polites pièces qu'il composa annou-1530. Cet auteur fécoud a publié de cent de l'esprit et de l'enteute de la nombreux ouvrages sur ces seriences,

en littérature, Né en 1716, il mourut on Barzizza, ne pres de Bergame en le 20 janvier 1769. Il avait fait plu- 1570, mort en 1431. C'est à ce professieurs voyages à Paris; c'est là que seur italien, autant qu'an Pogge et à dans les meilleures sociétés il impri-Léonard Arétin, que nous dévons le mait à ses traits les caractères des pas-Quintillen, tel qu'il est parvenu jus-sions les plus opposées, et imitait les qu'à nons, et c'est à lui seul qu'on a

GASCOIGNE (sir GUILLAUME), sa- l'ornteur, de Ciceron.

vant magistrat anglais dont la vertu GASSENDI (PIERRE), né pries de teur, metaphysicien, belleniste, eeriarts à une époque où ils venaient seu-GASSENDI (le comte JEAN JAC-

ores Bestlier ], ne en Penvence en GASPARI (CHRISTIAN-ADAN), con- 1748, de la famille du célèbre plulo-

sophe du même nom, entra de bonne | pagnol français et français espagnol . beure dans le corps de l'artillerie, et un Diclionnaire universel portatif de General de brigade en 1800, il recut la langue française avec la prononciade Buonaparte, qui avait servi sous tion figurée, 2 vol. in-8. Il était proses ordres, la mission d'organiser et viseur du lycée de Grenoble. de commander le parc d'artillerie du camp de l'armée de réserve. Eu 1805, et missionnaire à la Chine, a rendu, il fut place à la tête de la de division par ses nombreux et importans tradu ministère de la guerre, nomme vaux, les plus grauds services à la litgénéral de division et conseiller d'é-térature de l'Asie orientale. Né le 14 tar: en 1813, il entra an senat, fut juillet 1689 à Gaillac, il mourut à cree pair en 1814, et mourut eu Pekinle 24 juillet 1559, après y avoir 1828, à Nuits (Côte-d'Or).

France, ne à Pau en 1609, mort à faire de la littérature chinoise les ap-Arras le 2 octobre, des suites d'une plications les plus utiles et les plus blessure qu'il avait reçue au siège de multipliées. Il a laissé une bonne llis-Lens en 1647. Co fut l'un des plus toire de Gengiskan et la traduction du grands capitaines de son siecle. Passé Chou king . in 4. an service du grand Gystave-Adolphe, roi de Suede, il contribua au gain gravent, ne à Paris en 1740, y mourut de la bataille de Leipsig: de retour en 1804. Ou a de lui de petits poreu France après la mort de ce prince, traits gravés d'une manière très-soiil se distingua à la fameuse bataille gnée, et différens ouvrages de littéde Rocroy. D'autres exploits brillans rature sur les beaux-arts, entre ausignalèrent sa trop courte carrière.

GASTON (MARIE-JOSEPH-HTACIN-THE) ne a libodes en 1767, mort proviscur du lycée de Limoges le 14 de cembre 1805. On lui duit une traduction en vers de l'Enéide de Virgile : elle Louis XVI à so famille. a été bien accueillie. Il a fait aussi deux tragédies, un poeme sur les quatre âges célèbre actrice de la comédie frande la femme, et diverses poésies.

GATTEAUX (Nicolas-Marie), gra- hommes de lettres qui l'ont comme veur en medailles, né à Parisen 1751. d'abord artisan comme son père, se la peinture et de la sculpture : depuis rois de l'rance, il n'a pas cessé de donlui a valu une médaille d'or, à l'extendrie par le jen de l'actrice. position des produits de l'industrie na-

GAUBIL (ANTOINE), savant jésuite fait un sejour de trente-six ans. Il est GASSION (Jean de), maréchal de celui de tous les Européeus qui a su

> GAUCHER (CHARLES . ETIENNE ), tres une Iconologie, un Traité complet des allegories ou emblemes, 4 val. in-8. On estime beaucoupses petites gravures du Couronnement de Voltoire au Théâtre - Français et des Adieux de

GAUSSIN (JEANNE - CATHERINE) .

caise, morte le o juin 1767. Tous les

foot l'éloge de ses qualités sociales; elle était bonne, modeste, spirituellivra ensuite aux arts du dessiu, de le, et amie d'une donce gaîté. On ferait un volume de toutes les louan-1776, année ou il executa le portrait ges en vers qui lui ont été adresde Louis XV pour la collection des sées; Voltaire et la Chaussée ne furent par les moins reconnaissans; le ner des preuves de son talent. On lui premier lui confia le rôle de Zaire et doit des machines pour eviter la con-s'en trouva bien ; un soir qu'elle jouait tre façon des marques des etoffes, Berénice, la sentinelle placée sur le pour timbrer le papier de la régie, de devant de la coulisse se mit à fondre l'enregistrement, etc. L'appareil ingé en larmes et laissa tomber son fusil, nieux pourmettre les statues au point moins occupée de son devoir qu'at-

GAVEAUX (Pierre), né à Béziers tionale, en 1819. Cet artiste est mort en 1764, mort à Paris le 1er février à Paris, du cholera, le 24 juin 1832. 1825. On doit à ce compositeur plein GATTEL (CLAURE - MARIE), me a d'esprit les charmantes partitions d'O-Lyon le 2 avril 1743, mort le 19 vinska, de la Famille indigente, du Pejuin 1812. On doit à ce grammairieu tit matelot, du Traite nut, de Sophie et divers dictionnaires fort estimés , en- Moncors, de l'Amour filial, du Bouffe et tre antres un Nouveau dictionnoire ce le Tuilleur, du Dinble couleur de rose, du Diable en racances, etc. On ne l'afjoug des Madiavites. En reconnsisnas suffisamment apprécié de son vi- sance de ce service le pruple voulut vant . et les savans en musique sem- le faire rei : mais il refusa cet honblaient le dédaigner; on ne sait trop pour. Abinuelech, l'un de ses soitantenourquoi, car tous les theâtres de dix tils, egorgea tous ses frires, a la vandevilles vivaient et vivent encore réserve d'un seul nomme Joathan; sur ses airs; c'est une preuve saus cénlique qu'il est chantent : beaucoup de grands compositeurs, que nous ne nommerons pas, ne peuvent en dire autont. Il est du petit nombre des musicieus qui ont suivi avec succes la route tracée par Gretry : nous crovous que c'est la bonne , surtout à l'Onera-Comique, Gaveaux fut un acteur médiocre, mais chantant juste et passablement. Une maladie cruelle avait depuis long temps affaibli sa raison.

GAVINIES ( PIERRE ), né à Bordeaux en 1726, mort le 9 septembre 1800, l'un des plus celebres violons de l'Europe, Viotti l'a surnomme le Tartini français. On a de lui un opera en 5 actes, le Prétendu, des toncertos, des Sonates, et un requeil intitule

les Vingt-quatre matinées.

GAVIROL (Solinan ben), mort en 1070. I'un des plus sameux rabins qui aient écrit en arabe. Il cultiva grec , florissait vers la 80º olympiade, avec succès la grammaire, la philosophie, l'astronomie, la musique et la poésie. Il a laisse un chef-d'œuvre io-

titulé Correction des mœurs. GAY (Jean), poète anglais . ne en a la fin d'one peste tres mourtriere. 1688 . mort le 4 décembre 175s. Ses principaux ouvrages sont des tra- GOTT), professeur de philosophie a gedies, des comedies, des operas Leipsick, est surtont connu par ses (entre autres celui du Gueux), qui fables et ses contes, qui ont ète traà toutes ses autres productions, et il mourut le 14 decembre 1760. des poésies diverses. Un lui attribue l'invention de la tragédie burlesque. Géla, s'empara de l'antorité à Syra-On a donne une edition de ses œuvres cuse, et remporta une victoire briltraduites en français. Il a aussi com- lante sur les Carthaginois, commanposé 2 petits poemes, l'Erentait et des par Amilear. Il se demit du pou-Trivia, ou l'Art de se promener dans voir, et fut élu roi par la reconnais. les rues de Londres; le second est sance publique. Il avait les qualités plein de tableaux vrais, variés, agrea- d'un beros et les vertus d'un monarbles et bien versilies : c'est dans ces que; il mourul après un regne de sujets grotesques qu'il réussissait le sept ans, 478 avant Jésus - Christ .

GEDEON, fils de Joas, de la tribu d'honneurs.

qui parvint a se sauver. Un des aieux de Judith se nommait aussi Gédéon.

GEN

GEDOYN (Nicorya), në a Ortëans le 17 juin 1661, mort le 10 août 1744. On lui doit une bonne traduction de Quintilien , 4 volumes iu-12, ornée d'une excellente Préface, une teaduction de Pausanias, 2 vol. in - 4°, et d'autres ouvrages estimes de morale et de litterature. Il fut jesuite pendant dix ans, et rentra dans le monde. Il aimait avec passion les auteurs de l'antiquité, et il ecrivait élégamment.

GEER (CHARLES de), ne en 1720. mort le 8 mars 1778. Il a cté sur. nommé le Réaumur du Nord. On a de ce celèbre naturaliste suédois des Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, a volumes in-4°. Cet ouvrace passe pour un des plus parfaits en ce

genre.

GÉLADAS , d'Argos , sculpteur 460 ans avant J .- C. Il avait ete le maître de Phidias. Il avait fait pour une tribu de l'Attique, une statue d'Hercule, élevée en actions de grace.

GELLERT (CERISTIAN FURCHTE eurent beaucoup d'applaudissemens; duits en plusieurs langues. Les Affedes fables, dont quelques-unes sont mands le placent au rang de leurs excellentes; des pastorales preferées meilleurs poètes. Ne le 4 juillet 1715,

GELON , fils d'Hipparque , roi de pleure comme un pere et comblé

de Manassé. Il delivra les Juifs du | GENDRE (Loris LE), ne en 1659,

most en 1755. On lui doit entre au-trendit maître d'une grande partie e tres ouvrages une Histoire de France l'Afrique, et y exerca d'horrible jusqu'à la mort de Louis XIII, 8 vol. cruautes pour y établir l'arianisme in - 12; quoique moins élégante que Il prit Rome qu'il abandonna au pil celle de Daniel, elle attache davan-lage, et devint le fléan et la terret tage, et elle est d'ailleurs plus exacte, de toutes les contrées voisines,

de l'académie française, ne à Paris que chez les autres. Il mourut e le 7 octobre 1659, 3 monrut le 19 no. 477. rembre 1710. Il a fait des poesies assez froides et sans coloris, et plusieurs tragédies; celle de Pénélope s'est long-temps soutenue au théatre, quo que faiblement ecrite.

meux conquerans qui aient paru miers essais, favorables aux prin dans le monde. Fils d'un kan des cipes d'une sage liberté furent lois Mogols, il naquit en 1195; en moins d'annoncer les opinions qu'il profess. de 12 ans il commit une grande partie dans la suite. Ce fut dans le Journa de la Chine, la Corre, et presque politique qu'il entreprit en 1700 toute l'Asie. Il donna des lois aux qu'éclata cette baine contre la France Tartares, et mourut en 1227 au milien de ses triomphes. Ce conquérant Vers 1803 il se démit de ses emplois savait régner et vaincre. Il partagea ses états entre ses quatre fils. Le pere Gaubil a publie une boune histoire de Gengis Kan, in-4, 1759.

GENLAS (STÉPHANIE FÉLICITÉ DU-CREST DE S.-AUBIN comtesse del. née pres d'Autun en 1746, morte à Paris en 1850. Ses ouvrages nombreux forment une bibliothèque entière: mais les premiers, tels que Théatre d'Education . Adele et Théodore, les reillées du château, les Annales de la vertu , sont encore restés les meilleurs. employer les restes d'un beau talent à poursuivre avec acharnement la philosophie et les philosophes; le véritable rèle n'a point cette aigreur; mais on éprouve un sentiment bien plus pé- votre lils est roi. » nible encore quand on la voit donest ordinaire.

Espagne et fameux conquérant, II «c dité conduisit sa plume ; il devint

GENEST (L'abbetleanles Clarde, n'était pas moins harbare chez le

GENTZ (Friperic DE), publicist allemand, décore de la plupart de ordres de l'Europe, ne à Breslau, ca Silesie, entra fort jeune dans la cas rière administrative, et dut à ses ta GENGIS-KAN, I'un des plus fa- lens un prompt avancement. Ses pre qui a fait la passion de toute sa vie et passa au service d'Autriche, pri la fuite devant nos armées, et ne re parut sur la scène politique qu'après la rupture de François II avec la France. Depuis il prit part à tous les congrès, redigea leurs manifestes. et mourat à Vienne le q juin 1859, à l'age de 72 ans.

GEOFFRIN (madame), née i Paris le s juin 1699, morte en 1777. célèbre par ses liaisons avec les philo sophes et les hummes de lettres les plus fameur de son temps. Elle étai On a viravec peine madame de Genlis bonne et bienfaisante; parmi ceux auxquels elle rendit des services importans on distingue le comte Poniatowski, depuis roi de Pologne, et qui lui écrivit de Varsovie : « Maman,

GEOFFROY (ANTOINE-LOUIS), faner l'épithète de révolutionnaire à meux par sa rédaction de l'article Fenelon, dont l'ame était angélique. Spectacles dans le Journal des Dé-Il était dans la destinée du cygne de bats; ne en 1725, mort à l'aris le 18 Cambrai et du tendre Racioe d'être février 1814. Il avait travaille à l'Anen butte aux injustices des dames, née littéraire, et conserva le même Madame de Genlis publia en 1825 esprit dans son autre journal. Penses Mémoires sur le dix-huitème siècle dant long-temps une critique saine et et la revolution française, 8 volumes raisonnée, des connaissances littéin 8º. On y trouve des anecdotes eu- raires fort étendues, distinguèrent rieuses, et la facilité de style qui lui cet aristarque, et donnérent beaucoup d'autorité à ses arrêts : mais peu GENSERIC, roi des Vandales en à peu il se montra partial, et la cupil'objet de sarcasmes et de caricatures len consequence de la maladia menamères; il perdit tout son ascendant, tale du roi, il conserva la régence juset on ne le lut plus que pour s'amuser, car il ent touiours de l'esprit. On lui doit comme littérateur une traduction de Théocrite et des commentaires sur Racine qui ont en peu de succès. Il avait été long temps professeur de

rhétorique an collège Mazarin à Paris. GEORGE I, II et III, rois d'Angleterre. Le premier succéda à la reine Anne en 1714, et mourut en 1727. Il fut proclame roi par les intrignes des whigs , au préjudice de la maison des Stuart, ce qui occasiona une guerre civile qui ne fut terminée que vers 1717. La nation anglaise prospéra sous son regne. Il était doné de beaucoup de discernement. gneiations. Son fils , George deuxième l'indépendance de l'Amérique, la 1819 et 1820, il fut mis à la retraite réunion définitive de l'Irlande, et la à la fin de 1824. La revolution de t?'est encore sous ce règne que la ma-rine anglaise est parsenne an plus commanda une division de castelrie, baut degré de spleudeur. George III et fut nommé aide-de-camp du duc aima et protégea les sciences ; il de Nemours. Il venait de passer la était doux et allable, ses goûts étaient revne d'un régiment de cavalerie en simples , et sa conduité privée fut garoison à Beauvais , lorsque le choexemplaire. Il accorda un asile gene-lera l'a enlevé le 17 septembre 1852, reux aux Français que les malheurs ; à peine âge de 55 ans. de notre patrie obligérent de foir la GERARD DE RAYNEVAL (Jo-France, Il fut long-temps affecté sepu-Marness), diplomate, mort à d'une maladie mentale pendant la Paris en 1812, à l'âge de 76 ans, après quelle le prince de Gall fut iuvesti de la régence,

GEORGES IV (Frederic-Auguste). fils du précédent, né le 12 août 1762, épousa, le 8 avril , 795, Caroline-Amé sicurs négociations importantes , nulie - Elisabeth de Brunswick Wolfen- tamment au traité de commerce avec buttel, née le 17 mai 1668, et morte l'Angleterre, en 1786. Ses principaux le 7 août 1821 , dont il eut une fille , ouvrages sont : Institut ou droit public Caroline-Charlotte-Auguste, née le 7 d'Allemagne, Leipsig, 1766, in-8°. janvier 1796 , marice le 3 mai 1816, Institut ou droit de la nature et des au prince Leopold de Cobourg, mor- gens, Paris 1805, in-8°; de la Liberte te en conches en 1817; marqua d'a des mers, 1811, in 8°. bord dans l'opposition, admit dans sa société Fox et Shéridan , et ne vécut ne à Rennes le 29 juin 1725 , mort à pas en très-bonne intelligence avec Paris le 26 mars 1788 ; l'un des homson père. Régent vers la fin de 1810, mes les plus éloquens dont le barreau

qu'à la mort de George III: ami constant des Bourbons , il se reunit à toutes les puissances du continent nour renverser Buonaparte, monta sur le trône en 1820, vit sous son règne l'Angleterre s'elever à une grande prospérité, et mourat le 26 juin 1550.

GERARD (Tow ou Ting), mort en 1120, fot l'instituteur, l'au 1100, et le premier grand maître des frères hospitaliers de Saint-Jean-de Jerusalem, connus depuis suus le mon de

chevaliers de Malte.

GERARD (le baron Francois Jo-SEPH ], lientemant général de cavalerie, grand-officier de la legion-d'honneur, ne vers 1774, entra au service de politique et de talens pour les né- dans les premières années de la révolution, el trouva dans les guerres de du nom, fui succèda et regna de l'empire de frequentes occasions de même avec gloire i il monrut en deployer ses talens et de s'elever aux 1760. George III, né en 1758, mort premiers grades. Genéral de brigade en 1821, ent un règne fort long et len 1800, général de division en 1812, fertile en grands événemens, tels que inspecteur-genéral de cavalerie en sonmission presque totale de l'Inde, 1830 l'avait remis en activité; lors de

GÉRARD DE RAYNEVAL (Joavoir été secrétaire d'ambassade, exerca pendant vingt ans les fonctions de chef de division aux ministère de s affaires étrangères, et prit part à plu-

GERBIER (PIERRE-JEAN-BAPTISTE).

GER

prouve que de nos temps modernes la juillet 1429. Bossuet s'est fait gloire l'éloquence pouvait se rapprocher de de prendre les principes du chance-Le dignité de l'ancienne tribune. Il a lier pour base de ses sentimens aur carement écrit; il passe même pour les matières contestes entre Rome et constant que son imagination se re- l'aglise Gallicane. Il est le plus anfroidessait dans le silence du cabinet, cien auteur auguel l'Imitation de J. C. mais personne n'a mieux parle. Loe tigore noble, un son de voix majestueux et imposant, une action pleine le Pline d'Allemagne, ne le 26 mars de dignite, tels etaient ses dons exterieurs. L'energie, la grace, la sensibilite la idus evanise, reunie au plus bean naturel et à l'imagination la plus brillante, en avaient fait, sans le secours de l'art, le modele de nos orateurs.

GERMANICES (Césas), fils de Drusus et d'Antonia, nièce d'Auguste, fut adopte par Tibere son oncle paternel, et élève au consulat l'an 12 de J. C. Il commandait en Allemagne lorsqu'Auguste mourut. Ses soldats lui offrirent l'empire, il le refusa et les contint dans le devoir. Il remporta ensuite de grands avantages sur les ennemis de l'empire et fot déclare empereur d'Orient : mais Tibère, jaloux de ses succès le lit empoisonner par l'ison . L'en 20 de J. C. Ce jeune prince, babile dans l'art de la guerre et done des plus aimables qualites, fut regrette des peuples et des rois. Au milieu du fracas de la guerre il cultiva l'eloquence et la littérature.

GERSON JESS CHARLIER de ). chancelier de l'université de Paris, dit le docteur très-chretien, la plus grande lumière de France et de l'église au xre siècle, surnomme Gerson, du village de ce nom , près de Rhètel, diocese de Reins, où il mourut le 14 décembre 1363, out le courage de s'elever contre l'assassinat du duc d'Orléans, et de poursuivre le lâche apologiste de cet attentat, parut asec eclat aux conciles de Pise et de Constance, combattit les erreurs et les superstitions de son temps, et fut force par le ressentiment de la faction de Bourgogne de chercher un asile en Allemagne; apres plusieurs années d'exil, il revint se fixer à Lyon, où l'homme qui avait eté proclamé le bre 1766, s'est surtout distingué par

français ait à se glorifier, et qui atfonction de catéchiste, et mourut le ait ete géneralement adressée.

GESSNER (CONRADI, surnommé 1516, mort le 15 décembre 1565, professa la medecine et la philosopoie avec beaucoup de réputation; ses principaux ouvrages sout Historia animalium . 4 vol. in-fol : Opera botanica, in-fel.; on v trouve de grandes recherches, mais elles ne sout pas touinurs exactes. C'est à lui que l'on doit l'idee d'établir les genres des plantes par rapport à leurs fleurs . à leurs semences et à leurs fruits Un lui doit aussi la premiere culture et la naturalisation de la tulipe en Europe,

GESSNER (SALOHON), imprimeur et poète, ne à Zurich en 1730, y mourut le 2 mars 1788. Il fut aussi peintre, graveur et musicien. Ses talens comme cerivain furent long. temps meconnus dans sa patrie; la réputation brillante que lui firent ses ouvrages vint d'abord de la France. où ils avaient été traduits. Ses Idelles sont remplies de fraicheur, de delicalease, de sentiment et de beautes descriptives. Son poeme de la mort d'A. bel et son Premier navigateur meritent le même éloge, It n'était pas moins recommandable par ses vertus que par ses talens. La traduction française de ses œuvres, par Huber, est fort bonne : elle est en 4 vol. in-18 et en 3 rol. in-4.

GETA (Septimics), fils de l'empereur Severe et frere de Caracalla, qui, jaloux de son merito, le tua dans les bras de Julie leur mère commune, l'an 212. Il n'avait pas encore vingttrois ans. Son goult pour les arts et sa moderation, promettaient au peuple romain des jours heureux.

GHINGHI [FRANÇOIS], célèbre grareur en pierres fines, ne en 1689 à Florence, mort à Naples le 29 dicemplus excellent docteur de l'Eglise, se une l'enus de Médicis, qu'il grava sur reduisit par l'humilité , à l'humble une amethyste; e'est un chef-d'œuvre.

GIANNONE (PIBRRE), célèbre prite, dans le gout d'Horace, mais ecrivain Napolitain, ne le 7 mai 1676, dans celui de Juvenal. Il en avait la dans la province de Capitanata, se fit fongue, l'exageration, la violence. des ennemis irréconciliables par les Quoiqu'il n'ait fait que deux satires. traits hardis qu'il lança contre les gens d'Eglise , dans son Histoire civile du royaeme de Noples, 4 vol. in-4, 1723 : insulté par la populace, excommunie par la cour archiepiscopale, il trouva un asile à Vieune, d'où il passa à Venise. Devenu suspect aux inquisiteurs d'état, il fut enlevé et transporté iusqu'anx frontières de Ferrare; après avoir erre de Modène à Milan et à Turin, il arriva enfin a Geneve, et crosait y avoir trouvé un port dans le naufrage , lorsque, conduit par un ami pertide dans un village anartenant au roi de Sardaigne, il fut arrêté, et ent pour dernière prison la citadelle de Turin, où il passa douze ans dans l'anxièté la plus pénible, et mourut le 7 mars 1748. L'Ilistoire de Naples, traduite en français par Desmonecaux, a paru à La Haye en

1742, 4 vol. iu-4. GIBBON (EDOUARD), célèbre historien anglais, ne le 27 avril 1757, mort le 16 janvier 1794. Il a publié en français un volume intitulé : Essai! sur l'etude de la littérature : mais son vrai titre à l'immortalité est son llistoire de la décadence et de la chute de l'empire Romain , qui a été traduite en français en 18 vol. in 8. Il ne le cède en rien à llume et à linbertson pour la profondeur des pensées, le mérite d'une érudition vaste et solide, pour la sagesse et la sagacité de la critique, il est au dessus d'eux quant à la vivacité, la pompe et la majesté du style. Son histoire commence au règne de Trajan et des Autonius, et finit à la prise de Constantinople par les Tures.

GIBELIN. Dénomination donnée généralement au parti des empercurs en Italie et à ceux qui étaient en opposition aux papes.

GILBERT ( NICOLAS - JOSEPH - LAUment), ne en 1751, à Fontenav-le-Château près de Remiremont, mort à Paris le 12 novembre 1780, à l'Ilotel-Dieu. Ce poète, enlevé aux Muses par une mort prematurée, semblait appe- vembre 1807. On a de lui un très. le su genre satirique, non , à la vé- grand nombre d'ouvrages médiocres ,

on a retenu plusieurs vers dans la dix-huitième ciècle et Mon apologie, qui juignent au mérite de l'encigie une expression pleine de verve et qui annonçait un poète. Il avait tenté le genre de l'ode, et il avait pronvé par quelques strophes du Jugement dernier, que nos meilleurs poetes lyriques n'enssent pas désavouces, qu'il pouvait s'elever josqu'a la plus haute porsie. Aux approches de sa mort, abandonné de jout le monde et penétre de cet abandon, il fit des vers touchans qui annoncent une sensibilità qu'on ne lui cut pas soupconnee, et qui donnent de veritables regrets sur la fin malheureuse d'un jeune homme qu'un peu plus d'expérience et de maturité pouvait placer au rang de nos écrivains les plus distingués.

GILBERT (GUILLARME), médecin anglais, pe en 1540, mort en 1605. fut le premier inventeur de deux instrumens dont se servent les marins nour observer la latitude quand le

temps est couvert. GILIMER ou GELIMER, prince

des Vandales, l'un des descendans du fameux Genseric, p'avait pas moins d'ambition que de valeur. Il détrôna Ildéric son cousin, auquel il devait succeder. L'empereur Justinien envova contre lui Bélisaire, qui le fit prisonnier en 554. Justinien le relégua dans la Galatie, où il lui assigna des terres pour vivre avec sa famille. GILLOT (Jacques), chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, mort co 1619, eut beaucoup de part au tlatholicon d'Espagne on Satire Menippée , faite pour tourner en ridicule les querelles funestes de la ligue , et par cela même servit la cause du bon Henri IV. Ce fut Gillot qui imagina la procession rapportée dans cet ouvrage. La Harangue du legat est encore de lui. Ce changine est connu par d'autres Lons ourrages. GIN (PIERRE-LOUIS-CLAUDE), né à

Paris en 1726, y mourut le 19 no-

et surtout des traductions, parmi les-jees il n'en est pas qui puissent être quelles sont : Œuvres completes d'Homere, en prose poélique: Œurres d'Hésiode avec le combat d'Homère et d'Hesiode, Idylles de Théocrite et églogues de l'irgile, et Horangues poli-

tiques de Démosthenes. GINGUENE (P. L.). littérateur niembre de l'Institut, ne à Bennes en 1"48, mort à Paris le 16 novembre 1816. Son Histoire littéraire d'Itolie est le fondement le plus solide de sa réputation : il v montre la plus vaste erndition . et au jugement le plus exquis il joint un gout épuré. Les Italiens lui ont fait l'honneur de la traduire en leur langue, et la regardent comme leur meilleure histoire litteraire. On a encore de Ginguene un Recueil de fables, une traduction du poème des Noces de Thétis et de Pélec, de Catulle, et d'autres poesies fort agréables. Il est l'éditeur des Œurres de Lebrun-Pindare, en 4 vol. in-8. Il se tit chérir par son caractère de tous ceux qui le connurent.

Glt)JA (FLAVIO), ne vers l'an 1500 dans le royaume de Naples, et pilote, passe pour avoir inventé la boussole: mais il est plus certain qu'il n'a fait que la perfectionner.

(Voy. Gryon).

GIORDANO (Lrc), peintre celèbre, ne à Naples en 1652, mort en 1704. Il possedait une facilité prodigieuse; ses compositions sont remplies de feu , son coloris est séduisant et sa touche moelleuse. Il imitait aussi les plus fameux peintres, et entre autres Paul Veronèse, avec une telle perfection, que les connaisseurs s'y trompaient. Ses principaux ouvrages sont au palais de l'Escurial, à l Madrid, à Florence et à Rome.

GIRARD (l'alibé GAERIEL). de l'academie française, ne à Clermont en Auvergnevers 1677, mort à l'aris le 4 ferrier 1-48. Ses Synonymes francaie, anatomie quelquefois un peu trop subtile de plusieurs mots de notre langue, sont estimés et méritent de l'être. Ils apprennent aux sailles, et les excelleus groupes qui jennes gens à distinguer dans les mots dont la signification paraît à pen près d'Apollon. la même, des dillerences sensibles et qui prouvent que pour des yeux exer- [Axue] , peintre célèbre , ne à Mon-

employés sans choix. Ce livre est donc une découverte heureuse et le resultat d'une metaphysique très-fine appliquée au langage. Ses Synonymes ant été augmentes par Beauzée et Roubaud, 4 volumes in-8. La Grammaire de Girard est laiu de valoir l'autre ouvrage, qui seul a fait sa rè-

putation. GIRARDIN (CECILE-STANISLAS-XA-FIER, camic de l. né en 1761 à Luneville, entra zu service à 17 ans. et sut capitaine à 27. Il embrassa les principes de la révolution, fut député aux états-genéraux par le tiersetat du bailliage de Senlis, et professa des opinions modérées. En 1701. porte à l'assemblée législative qu'il présida, il cessa de se montrer à la tribune après le 10 août, et fut force par le danger qui le menaçait, à se réfugier à Londres, Rentré en France en 1795 . incarcere avec ses frères . rendu à la liberté du 9 thermidor , il fut porté au tribunat. Il rentra an service, prit part aux campagnes de Naples et d'Espagne , et fut éleve an grade de général de brigade. Premier écuyer de Joseph Buanaparte à Naples et à Madrid, préset de la Seine Juserieure, puis de Seine et · Oise, il siegea à la chamhre des représentans pendant les cent jours, et fut tour à tour destitué et renommé préset ; sut en 1819 élu député de la Seine-Inférieure, et siègea à la chambre jusqu'à sa mort arrivee le 17 février 1817 , laissant la réputation d'un des membres les plus éloquens de l'opposition libérale.

GIRARDON (FRANÇOIS), sculpteur et architecte, ne à Troyes en thampagne en 16:8, mort à Paris le 1er septembre 1715. Ses ouvrages les plus remarquables sont le Mausolée du cardinal de Richelieu, la stotue equestre de Louis XIV, de la place des Victoires ( renversée et brisée en 1792 ), l'Enlevement de Proserpine par Pluton, dans les jardins de Verembellissent les bosquets des bains

GIRODET - TRIOSON (Louis-

targis le 20 janvier 1767, mort à Paris, créon allemand. Il a publié des poéle q décembre 1824. Son dernier nom sies badines, des poésies serieuses, lui vient de M. Trioson, médecin, des chants de guerre, des élégies . qui l'adopta, Girodet remporta le des commees, des fables, des poegrand prix, et c'est de Rome qu'il envoya à Parisson tableau d'Endymion. Il a peint successivement llippocrate refusant les presens d'Artaxerce, une Scene de deluze, Atala un tombeou, la Reddition de l'ienne. Galutée et Tortee Premation , la Révolte du Cuire , etc. Il a laisse la l'ie d'Annercon en plu sieurs tableaux au trait, et un poeme inédit sur la peinture, qui fait partie de ses œuvres posthumes, 2 v. m.8%. M. tiros, son digne rival de gloire en peinture, a prononcé sur sa tombe un discours dans lequel il se montre en Tauride, et Orphee et Euredice. son ami et l'appréciateur de son beau talent, S. M. Charles X a rendu a la seule représentation de ce dernier mémoire de Girodet un hommage touebant en ordonnant de placer sur son cereneil la croix d'officier de la légion-d'honneur , qu'il lui destinait : un bon roi honorant ainsi un grand chose . La capitale et les provinces homme a quelque chose d'antique se divisirent entre Gluck et Piccini; qui saisit le cœur d'une douce emo- leurs partisans firent secte; on se tion.

J. C. Il avait élevé dans sa patrie un prirent part à cette guerre musicale, temple célèbre dédie à Minerve that. Le caractère du chevalier Gluck était ciacos. L'edifice etait tout en bronze, franc et droit, mais souvent bouillant ainsi que la statue de la déesse. Ar et colore, chitecte et sculpteur, Giliadas etait Gl. M. encore poète.

char de bronze que Gelon, tyran de jorigmal. Syracuse, y fit placer comme un GNIPHON (Masc-Antoine), grammonument de sa victoire à la course mairien gaulois contemporain de des chars dans la suivante-treizième Liceron, enseigna la rhetorique à olympiade. Il fit aussi la statue en Rome avec sucrès et di-interessebronze de Théagène de Thase, qui, ment, dans la maison de Jules-César, dans la soixante - quinzième olym- GOBELIN (Green, teinturier jeux olympiques.

leben, au pays dllalberstadt en avril | qui y passe porte encore son nom.

mes didactiques, des epitres, des satires et des epigrammes. On estime surtout sex fables et ses poesies lyriques, intitulees; le Grenadier Prussien , comparables aux Fragmens de

GLUCK (CHRISTOPHE), né en 1712, mort le 17 novembre 1787. Le style de sa musique est mâle et severe. Parmi ses nombreux ouvrages on remainue cinq chefs d'œuvie qui l'ont immortalise : c'est Armide . Alreste, Iphigenie en Aulide, Iphigénie J. J. Bousseau ne manqua pas one opera. Puisqu'on peut, dit-il un viour, avoir un si grand plaisir pendant deux heures, je conçais que · la vie prut être bonne à quelque hattit même au Palais-Boyal, et on GITIADAS, de Lacédémone, publia une foute d'ecrits et d'esi-sculpieur gree, floissait vers la qua-torzième olympiade, 724 ans avant les hommes de letters les plus comus

GLYt.ON , sculpteur d'Athènes , florissait vers le soutième sieele de GLAUCIAS, sculpteur gree d'E Rome. Il vint dans cette dernière gine, florissait 480 ans avant J C., ville avec Pompée, et c'est la qu'it dans la soivante-quinzième olympiade. Iit cet Hercule Farnèse portant son Il executa à Olympie la statue et le nom, regardé comme un ouvrage

piade, vainquit tous ses rivaux aux sous le règne de François 1er, trouva le secret de teindre la belle ecarlate GLEIM (JEAN-GUILLAUME-LOUIS) , dite des Golletins. Il decieurait an célèbre poète allemand, ne à Ems faubourg Saint Marceau. La rivière

1719 : mourut le 18 février 1805 : GOBRYAS , un des sept seigneurs prit Horace et Anacréon pour mo-de Perse , qui . après la mort de Camdèles, et mérita le titre de l'Ana-byse, s'unirent pour chasser les mages

gendre de Darius.

vers français et plusieurs antres poésies où l'on trouve de la noblesse et lante misantrhopie. de la douceur; mais il ecrivait avec beaucoup trop de facilité.

GODEFROY DE BOUILLON, ne avant le milieu du orzième siècle, fameux chefdes croises. It prit Jerusalem et conquit presque toute la Terre-Sainte : il refusa le titre de roi , et se contenta de celui de due et d'avoué du Saint-Sepulchre; sa grandeur fut l'ouvrage de sa vertu. Ses exploits ont été dignement celebrés par le Tasse dans sa Jérusalem delivree. Il mourut

le 18 juillet 1100.

GODINOT (JEAN), chanoine de la metropole de Reims, nè dans cette ville en 1661, y mourut le 15 avril 1740. La fortune acquise dans le commerce des vins, qu'il joignit aux paisibles fonctions de son ministère, lui fournit les moyens de se livrer à son noble penchant pour sa bienfaisance. Il imploya, dition, plus de 500,000 livres a établir des fontaines publiques , à faire paver et dessécher des égouts qui repandaient une infection dangereuse, à fonder des hopitaux pour les malades, à angmenter le nombre des écoles chrétiennes, et à embellir le chœnt de l'église metropolitaine. Ces monumens lui out mérité les titres de père et de bienfaiteur de sa patrie, et l'eternelle reconnaissance de la ville de Reims. GODOLIAS, fils d'Abilan, gou-

3417 par Ismaël, qui était jaloux de son autorité.

GODWIN (WILLIAM), célèbre écri-

usurpateurs du trône, vers l'an 521 Norfolk), devint ministre lui même, avant J.-C. Son fils Mardonius devint en exerca plusieurs années les fonctions, renonca en 1782 à l'état eccle-GODEAU (ANTOINE), évêque de siastique, se reudit à Londres, pour Grasse et puis de Vence, mort le 21 se livrer enticrement à la littérature : avril 1672. Il fut un de ceux qui , en et y mourut du cholera au commens'assemblant chez Conrart, coutri- eement de septembre 1823, agé de buerent à l'établissement de l'acade | 75 ans. Entre ses nombreux ouvrages mie française. On lui doit une His. on distingue son Traité de la justice toire ecclésiastique, la morale chré politique, qui ent un erand succès, et tienne, 5 vol., les vies de plusieurs dont Benjamin Constant a laisse une saints, une traduction des Psaumes en traduction, et Caleb William, roman d'un vil interet, mais d'une deso-

GOERTZ (JEAN, baron de ), seigueur suedois, celèbre par ses talens, son ambition et son earactère entreprenant, s'était rendu nécessaire à Charles XII. Il était dans le cabinet ce que ce prince était à la tête d'une armée. Chargé deslinances du royaume, il eut recours à des moyens extrêmes et ruineux; mais apres la mort de Charles XII, on le sacrifia au mécontentement du peuple, et il fut décapité le 2 mars 1719. Voltaire a fait son portrait dans son histoire de

Charles XII. GOETH ( le comte Jean Wolf-GANG DE ), le doyen et le plus célèbre des littérateurs allemands, membre de presque toutes les académies d'Allemagne, correspondant de l'Institut, décoré par Napoléon de la legion d bonneur, naquit a Francfort-sur-le-Mein, le 28 août 1749, d'un habile jurisconsulte de cette ville. La publication de Werther, qui lui fut inspirée par une aventure tragique dont il fut le témoin commenca sa reputation. Le duc Charles Auguste de Weymar devint son ami encore plus que son protecteur, l'ennoblit, et le lit president de la chambre ducale. Goethe, qui joignait l'habileté d'un homme d'etat aux talens d'un écrivain superieur, fut long-temps premier ministre de ce prince, et dans verneur de la Palestine, apres la ce poste, il lui rendit d'eminens ruine de Jérusalem par Nabucho-Iservices, Le duc a voulu celebrer le donosor. Il fut tué l'an du monde 50º anniversaire de cet homme illustre en lui adressant une lettre autographe et une medaille, Goethe est mort à Weymar en 1852, à l'âge de 82 ans sept vain anglais, fils d'un ministre non- mois ; son corps a éte depose dans le conformiste de Gueswick ( comté de leaveau de la famille grand-ducale à 1810 . 13 vol. in-8. On y trouve des rait dans sa retraite. hallades, des tragedies, des poemes extraordinaire s'est essavé dans tous

les genres et a réussi dans tous. pays de Liege, a rendu son nom jussauver la vie à 70 de ses compagnons. pité. C'est en fevrier 1812 qu'ent lieu cet evenement, à la mine de houille d'Ans, près de la route de Bruxelles. croix d'honneur, devint le sujet d'un prix de poesie remporté par Millel'attention de l'Europe entière; il a été mis plusieurs fois à la scène. Par une fatalité singuliere, ce brave homme etait destine à perir victime de l'un de ces accidens qui menacent les gens de son ctat : une detonation laisse dix enfans.

anciens peuples, 6 vol. in-12. Son ami completes forment 44 vol. in-8. mourut trois jours aprés lui, à 37 ans, conseiller au parlement de Paris.

vie dévouée toute entière au service plusieurs bas reliefs. de son pays. Les Mémoires qu'il a pu-bliés sur les derniers temps du direc-dais, néen 1729, mort le 4 avril 1774.

côté de celui de Schiller. La collec-Itoire font désirer la publication de tion de ses ouvrages a été publice en mémoires de toute sa vie, qu'il prena-

GOLDONI (CHARLES), auteur draépiques et des romans. Cet homme matique, ne a Venise en 1707, mort a Paris le 8 janvier 1-92. On doit l'ajouter au petit nombre d'hommes à qui la GOFFIN ( HICKET ), mineur du nature à trace leur vocation par une impulsion irrésistible. Après avoir estement celèbre par le courage avec save de plusieurs états qui pouvaient lequel il sut lutter contre la mort et le conduire a la fortune , entre autres celui d'avocat, son penchant l'a dans la position la plus effroyable où toujours ramené à la carrière du un homme puisse se trouver préci- theatre, où il s'est fait une grande reputation. On a peuvu d'exem les. même chez les anciens, d'une tecondite plus surprenante. Plus de cent Le devouement de Gottin lui mérita la comedica en trois ou cinq actes le lirent surnommer le Molière de l'Italie; né avec le genie de l'observation, et voie, et fut chanté par un grand nom- seconde du plus heureux naturel, il bre de poetes. Il occupa un instant remporta le prix de son art dans son pays, et sa comedie du Bourru bienfaisant , qu'il a donnée dans le notre a l'age de 62 ans, prouve qu'il n'aurait pas moins réussi en France. Il a publie ses Memoires en 3 val. in-8. à l'age de 80 ans , du même style dont le tua le 8 juillet 1821 : il fut frappe la Fontaine eut écrit les siens. Il y à la tete d'un éclat de pierre; il a règne une simplicité naïve, une bonhomie qui ajoute à la baute estime GOGUET ( ANTOINE-YVES ), ué à qu'on duit à ses talens le sentiment du Paris le 18 janvier 1716, mort le 2 plus vif interêt pour sa personne. mai 1758. Il publia, de societé avec C'est vraiment l'homme de la nature son ami Fugere, le savant ouvrage daos sa vie comme dans ses ouvrages: de l'Origine des Lois, des Arts et des ses pièces out presque toutes éte imi-Sciences et de leurs progrès chez les tées sur notre théatre, et ses œuvres

GOIS (ETIENNE-PIERRE-ADRIEN) , du chagrin de sa perte. Goguet était statuaire , né en 1751 à Paris , mort en 1825, ass cie libre de l'academie GOHLER (LOUIS-JEROME), ex-mi- et professeur à l'école des Beaux-Arts, nistre de la justice, ex-président du devint l'elève de M. A. Sloodtz, remdirectoire-executif, ex-consul general porta le grand prix de sculpture à en Hollande, mort à Paris le 29 mai l'âge de 27 aus, et de retour de son 1830 agé de 85 ans, était compté au voyage de Rome, obtint un atelier au nombre des principaux orateurs du Louvre. Ses principaux ouvrages son t barreau de Rennes, à l'epoque de la le chancelier de l'Ilòpital, statue en révolution, dont il embrassa les prin-cipes qu'il a constamment professes Tuileries, le Président Molé, dans une dans le cours de sa longue carrière, des salles du palais de l'institut, un La culture des fleurs, et le culte des St.-Vincent, dans le cœur de St.-Germuses out charmé les loisirs de cette main-l'Auxerrois. Il a aussi exécuté

336 GON GON

field l'a place bien près de Richardson ans. Tout barbare qu'il était, il donna et de Fielding. Il s'est peint dans cet de sages lois à ses sujets; elles forment ouvrage charmant sous le nom de le recueil qu'on nomme la loi Gom-George; on en a plusieurs traductions bette. françaises. On lui doit d'autres écrits sur les sciences, des essais de morale, des pièces de théâtre, et un poeme lave ubandonne.

GULLATII, géant de la ville de Geth , fut the en combat singulier par

David.

GOMBAULD ( JEAN-OGIER de ) , mort en 1666, l'un des premiers membres de l'academie française. Ses tradit: « Voilà des choses que le ne comprends point. - Ce n'est pas ma faute , repondit le poète » ; mais le cardinal feignit de n'avoir pas entendu.

GOMBERVILLE, ne en 1600 à Paris, mort le 4 juin 1674, membre de l'academie francaise lors de sa lormation; il a composé des poesies et des romans qu'on ne lit plus. On peut eucore lire ses Memoires du duc de Nevers, et surtout son Discours sur les vertus et les vices de l'histoire et de la Muniere de bien écrire, avec un Traité de l'Origine des Français. On y trouve de bounes lecons pour ecrire l'histone.

GOMER, fils de Japhet. C'est aussi le nom d'une prostituce qu'epousa le prophète Osce par l'ordre du Seigneur.

GOMEZ ( MAGDELLINE - ANGILIQUE POISSON DE ] , née à Paris en 1684 , morte en 1770. Elle a fait des tragedies et des romans. On lit encore ses Journées umusuntes, 2 vol. in 12, et rut le 2 levrier 1576. Le recueil de surtout ses Cent nouvelles nouvelles, 18 vol. in-12. Il y en a quelques-unes 1552, in-12, est très-estimé. Il y a cu d'agreables. Sa plume etait plus teconde que correcte.

GONDEBAUD

Sen romau initule le Vicaire de Vake-| massacré en 401. Il régna vingt-cinc

GONSALVE - FERNANDEZ de Cordone, surnomme le Grand capitaine à cause de ses grands succès mid'un tou de melancolie attachant qui a litaires; il naquit le 16 mars 1445, et ete mis en vers français; c'est le Vil-| mourut le 2 septembre 1515. Il assura à l'Espagne la possession du royaume de Naples, dont il devint connetable. Ses ennemis, jaloux de son pouvoir, l'accuserent de vouloir se rendre maître de ce royaume: Ferdinand, prince envicux et ingrat, ajouta loi à ces calemnies, et obligea gédies et ses poesies, louces de son le héros qui lui avait conquis ce temps, sont entièrement oublièes; il royaume à le suivre en Espagne. fut I un des beaux esprits de l'hotel Louis XII, roi de France, lui fit Rambouillet. Avant lu une pièce au l'accueil le plus honorable en passant cardinal de Richelieu , ce ministre lui à Savone. Sa generosite contribua autant à sa gloire que sa valeur.

> GONTRAN, roi d'Orléans et de Bourgogne, fils de Clotaire 1, commenca à regner en 561, et mourut en 593. Il aima la paix, la justice, et fut bienfaisant. Il se laissa gouverner par

ses generaux etses ministres.

GONZAGUE (Lovis 1), d'une illustre maison d'Italie, qui a donné deux imperatrices à l'Allemagne, une reine à la Pologue, et un grand nombre de cardinaux. Il devint seigneur de Mantaue sous le titre de capitaine, après la mort de Passirmo Bonacolsi, qui en était le tyran. Jean-Francois, un de ses descendans, se fit un nom par son habilité et son courage, et fut créé marquis de Mantoue en 1553. Enfin Fréderic II, de la même famille, fut fait duc de Mantone par l'empereur Charles V, et mourut en 1549.

GONZAGUE ( Lucrèce de ), l'une des plus illustres dames du seizième siècle, par son espritet sa piete, mouses Lettres, imprime à Venise en plusieurs dames du même nom célébres par leur vertu et leur savoir. ou GOMBAUD, Gonzague (Anne de ), plus connue traisieme roi de Bourgogne; meur- sous le nom de princesse Palatine, trier de Chilpéric son frère; il s'em- née vers 1610, avait de l'esprit et de para de sou royaume après qu'il l'eut la beauté; elle joua un rôle dans les troubles de la fronde, et mourut le 6 par son éloqueuce. Il était froid en juillet 1684; Bossuet fit son oraison ecrivaut. funèbre. Les Mémoires écrits sous sen Meilban, 1:86, in-12.

GONZANO ( CHARLES - VIDEA , COMTE DE 1 , CORDU par ses intere sans voyages dans la ¡lus grande partie de l'Europe, sur la côte occidentale de l'Amerique et la majeure partie de l'Asie, est mort au moment où le vaisseau qui le ramenait de l'île Célebes entrait dans le port d'Auboine ;

le 25 decembre 1850.

GORDIEN l'ancien , descendait par sa mère de l'empereur Trajan; il fut proclamé empereur en 257 a l'age de quatre ringts and par les trounes soulevées contre Maximin. Son fils, qu'il avait associé à l'empire , fut tue quelque temps après dans une bataille : le père s'étrangla lui-meme de désespoir. Il avait eté deux fois consul, ensuite proconsul en Afrique. Il était doue de grandes qualites; dans sa jeunesse il avait cultive l'eloquence et la poesie, et avait fait un poème dans le quel il célébrait les vertus de Tite Autonin et de Marc-Aurele.

GORDIEN le jeune, petit-tils du précédent, fut élu empereur en 241, à l'age de seize aus. Son règne fut gloricux. Il fut assassine par les intrigues de Phili; pe , prefet du pretoire, tandis qu'il chassait les Perses de la Syrie, apres aveir vaincu Sapor.

GORDIUS, roi de Phrygie et père de Midas, simple labourcur qui parvint de la charrue au trône. Le nœud qui attach it le joug ou timon de son char était fait si adroitement que l'on ne ponvait découvrir les bouts ; le l'empire de l'Asie appartiendrait à celui qui le denoucrait; Alexandre-le-Grand accomplit cette prédiction : il vit le nœud, et trancha la difficulté en le coupant d'un coup d'e, ce, d'où gordien.

GORGIAS , célébre orateur , né à

GORGO, femme de Léonidas, roi nom sout de monsieur Senac de de Sparte, est très-celebre dans l'antiquite. C'est elle qui disait que les femmes de Sparte étaient les seules qui missent des hommes au monde, GOSSECT Francois-Joseph ), membre de l'institut ( academie des beauxarts), né en 1735 à Vergnies, village du Hainault, reent sa première instruction musicale à la cathedrale d'Anvers , vioten 1751 s'etablir à Paris, v fonda en 1770 le concert des amateurs, et dirigea en même temps le concert spirituel. En 1784, it f t charge d'organiser l'ecole de chant fondée par VI, de Breteuil, et qui est devenue le novau du conservatoire de musique de Paris. En 1795, il eut avec Mehul et Cherubini, l'inspection du conservatoire, y professa la composition avec autant de zele que de suc-

vrier 1829. GOSSELIN ( PASCAL-FRANCOIS-JO-SEPRI, membre de l'academie des inscriptions, conservateur du cabinet des medailles et autiques de la bibliothe que du lioi , et officier de la legiond'h uneur, ne à Lille le 6 decembre 1751, mort a Paris le 7 fevrier 1550. Ses principaux ouvrages, sont 1º Géagraphie des tirces analysée, couronnee par l'academie, Paris, 1790, grand in-4°, avec 10 cartes; 2º Recherches sur la Geographie systematique et positive des anciens. Il est auteur de plusieurs memoires inserés dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions; dans la traduction française Geographie de Strabon, dans les Recherpeuple etonné fit courir le bruit que ches sur les Scythes et les Goths, de

ces, et mourut à Passy, le 17 fé-

Pinkerton, etc.

GOTTSUHED | JEAN-CHRISTOPHE ), ne le 2 février 1700, mort le 12 decembre 1766. Ce poète et philosophe allemand a public une Poétique, préest venu le proverbe Couper le nœud cedee d'une traduction de l'Art poétique d'Horace en vers, une Grammaire allemande estimee, et un Cours de Léontium eu Sicile. Ou lui erigea à philosophie, 2 vol. in-8; on a encore Delphes une statue d'or. Il florissait de lui Caton d'Utique, tragédie. Sa vers l'an 417 avant Jesus-Christ. Dé- femme partagea ses études et sa repupute vers les Atheniens pour leur de tation. Outre plusieurs traductions mauder du secours, il les charma d'auteurs étrangers, elle a fait Panont ou du succes. Ils out beaucoup en 1527, est le premier qui ait imcontribué à reformer le theatre alle- prime à Paris des livres grecs et hémandet à le purger des obscenites et breuv. des boutfonneries qui le deparaient.

GOUDELIN ger de vase.

d'un tailleur, qui s'opposa vainement out été recueillis en 2 vol. in-4. de Rouen , d'Angers et d'Auxerre.

GOUJON JESS ), sculpteur etar- jusqu'en 1698, chitecte sous François 1 et Ilenri 11. comme le restaurateur de la sculprabine le 24 août 1572, jour de la laient humilier. par Michallon. Il a fait aussi quelques l'ordre de Tibère. bellesstatues, entre autres une Diane chasseresse.

thee, tracedie, et des couredies qui imprimeur du seiziene siècle, mort

GOURNAY (MARIE LEJARS DE), ou GOEDOULI fille savante nes en 1566 , morte à ( PIERTE ) . le corvoltée des poetes Paris le 3 juillet 1645. Elle s'enthougascons, ne à Toulouse en 1679, y siasma pour les ouvrages de Montaimourut le 10 septembre 1649. Ses ou- gue, qui lui d'una une grande preuve vrages out éte imprimes plusieurs fois d'estime et d'attachement en lui lein-12 et in-8 à Toulouse; leur carac- guant ses manuscrits. Elle a fait trois tère particulier est l'enjoument et la editions des Essais de Montaigne, le vivacité. Son poeme sur la mort de cardinal de Richelieu fit les frais de Henri IV a ete traduit en latin par le la dernière, publice en 1655, et qui P. Vanière, Les Gascons citent aussi lui etait dedice. Mademoiselle de souvent Goudouli que les Grees ci- Gournay l'enrichit d'une préface cutaient Homère : mais son naturel fa- rieuse, et traduisit en français les pasmilier deplairait beaucoup on fran-Isages grees, latins et italiens qu'ou cais; il enchante en patois gascon; rencontre dans cet ouvrage. C'est c'est une lique ur qui ne doit pas chan- dans cette préface que Pascal a pris cette idec ingenieuse de la Divinite : GOUJET ! CLAIDE PIERRE ), ne à C'estan cercle dont la circonference est Paris le 19 octobre 1697, il y indurit partout et le centre nutle part. Les oule premier tevrier 1767. C'était le fils vrages de madeonoiselle de Gournay

a son gout pour l'etude. On doit à ce GOCRVILLE ( JEAN-HERACID . chanoine de Sais t-Jacques-de-Filôpi- sieur de), ne le 11 juillet 1625, mort tal un tres-grand nombre d'ouvrages : en 1705. De tous les amis du surinten-on concoit à peine que sa vie ait ; u dant Foaquet il se montra le plus gésuffire à tous ceux qu'il a publies en néreux. On a de lui des Mémoires fort differens genres : celui qui lui a fait curieux, ecrits d'un style anime, nale plus de reputation est la Bicliothès turel et simple, en 2 vol. in-12. Il y que française, ou llistoire de la lit- peint d'après nature tous les ministerature française, 18 vol. in-12. Il tres depuis Mazarin jusqu'à Colbert, est presque oublie aujourd'hui. G u- et seme son recit d'anecdotes iquanict etait des academies de Marseille, tes sur les principaux personnages du siècle de l'onis XIV, depuis 1642

GRACCHES ( Tiberits et Caits), Il était ne à Paris. On peut le regarder fils du proconsul Sem rouius Gracchus et de Cornelie, fille de Scipion ture en France. Il fut surnommé le l'Africain, se distinguèrent par leur Corrège de la sculpture à cause de la eloquence et leurs talens : mais ils fugrâce de ses ouvrages; il sutht de ci- rent tues l'un et l'autre pour avoir ter la Fontaine des saints Innocens, à pris les interêts du peuple avec trop Paris. Il fut atteint d'un coup de ca- de zele contre les riches qu'ils vou-

Saint-Batthelemy, pendant qu'il était | GRACCHUS (Sempsovies), exilé occupe à executer ses beaux bas-re- dans l'ile de Cerine sur la côte d'Aliefs au Louvre; il était protestant. frique , pour son commerce avec Ju-De nos jours on lui a érige un manso-lie, fille d'Auguste, fut assassine, lee surmonte de son buste en marbre après un exil de quatorze aus, par

GRACCHES (RUTHAUS), poète de Rome vers la fin du dixième siècle. I GOURMOND (GILLES), habile out autaut de bizarrerie que de talent.

GRÆCINUS ( Jelius ) , sénateur | GRAINDORGE ( Annei ), de Caen cement de l'ère chretienne, un des le seizieme siecle, des figures sur les bommes, au dire de Columelle, les toiles nuvrees. Richard, son fils, perplus instruits et les plus éloquens de fectionna son invention, et fit les ouson siecle, père du célèbre Agricola, vrages de baute lice appélés toiles da-peint avec taut d'intérêt par Tacite masses, a cause de leur ressemblance son gendre, fut mis à mort l'an 40 de avec le damas blanc : le premier il I.-C. par l'ordre de t'alignla , pour donna la méthode d'en faire des ser-avoir refusé de se porter pour accusa-vices de table. teur de Marcus Silanus. Il avait composé deux livres sur la manière de cultiver les vignes; mais il n'en resteque des fragmens conserves par l'line l'an-

GRAFFIGNY ( MARIE-FRANCOISE D'APPONCOURT , dame de ) , nee A Nagev en 1595, morte à Paris le 19 décembre 1758. On a d'elle Lettres d'une Perurienne, roman dans lequel on trouve quelquefois du sentim nt et de la passion, mais plus souvent une metaphysique alambiquee et précieuse, mise à la mode par quel- Louis XIV, et mourut en 1678, à ques beaux esprits qui croyaient imiter le style de Fontenelle, et que Ma- hommes les plus aimables de la cour rivaux tit degenerer en un veritable de Louis XIV. On a de lui des Mémoijargon. Sa comedie larmoyante en 5 res qui renferment ses négociations actes, de Cénie, faible imitation de la en Allemagne et en Espagne, lors-Gouvernante de Lachaussre, eut du qu'il y fut envoyé pour le mariage de succès à a représentation : mais ma- l'infante avec Louis XIV. Son frère dame de Gralligny ent moins de bou- l'hillierts distingua de bonne heure heur dans sa seconde piece. La fille comme militaire, et obtint differentes d'Aristide ne fut jouce qu'une fois. Ses œuvres ont été recuellies en 4 vol. Hamilton et plaisait beaucoup à Louis in-12. Elle légua ses livres en mou- XIV par ses saillies et ses bons mots. rant à Guimoud de la Touche, auteur 11 mourut le 10 janvier 1707. Ou l'a de la tragedie d'Iphigénie en Tauride, souvent compare au maréchal de liiloger de Londres, ne en 1675, mort siecle ce que l'antre fut dans le divle 24 novembre 1751, quaker et mem-bre de la societé royale. On lui doit agrémens, le même esprit, les mêmes l'échoppement à cylindre et la perfec-|defauts et les nièmes succès. tion de plusieurs instrumens d'astro-moine, entre autres du secteur, à médien et auteur comique, ne à Pa-l'aide duquel Bradley a découvert de fris le 27 fevrier , 3 moints le 7 jan-

pour les faits que pour le langage.

romain . néa Fréius vers le commen- en Normandie , fit le premier , dans

GRAMMONT (GARRIEL DE), cardinal, s'acquit l'estime et l'amitié de François I, qui l'employa dans des négociations importantes et le combla de birns et d'houneurs. Il mournt le 26 mars 1534. En Initinit l'ancienne maison de Grammont; sa sœur lit passer l'héritage de cette famille de la Navarre dans celle d Aure, qui prit le non de Grammont.

GRAMMONT ( A STOINE, due de ), marechal de France, se signala en diverses occasions sous Louis XIII et soixante-quatorze ans. C'etait uu des GRAHAM (George), célèbre hor-chelieu ; il tut dans le dix-ceptieme

nouveaux mouvemens dans les étoiles vier 1728, à cinquante-six ans. Il est resté de lui au theatre quelques pie-GRAIN ou GRIN (JEAN LE ), né en ces d'un sel un peu gro-sier , mais as-1565, mort en 1642. On lui doit les sez gaies: les plus commes sont: le histoires de Henri IV et de Louis XIII fou de Cocagne, l'Avengte clairvoyont, et un Recueil des plus signalees batoil- la Nouveaule, et le Galant coureur. les, journées et rencontres, depuis Mé- Ses comedies ont été réunies en 4 vol. rovée jusqu'à Louis XIII, 5 vol. in-fol. in-12. Il fit aussi une comedie de Car-Ces bisloires sont plus recherchées touche, joue e le jour que ce misérable

fut roue.

BAPTISTE LE ) , ne à Amiens en 1757 . par des intrigues romanesques : c'est mort à Paris le 5 décembre 1800. On principalement à ce defaut et à la mêa de ce conservatem de la Bibliothe- diocrite de son style qu'il faut attrique du roi , instruit et laberieux , un buer l'oubli où sont tombées les piègrand numbre d'ouvrages, parmi les-quels on remaique les Fachaux et vigueur que dans ses Philippiques, contes des douzieme et treizieme siècles, odes qu'il fit contre Phili pe, duc 4 vol. in-8 : Histoire de la vie pricée d'Orleans, régent du royaume. Ses des Français, 5 vol. in-Seet un l'orage parens et ses amis furent souvent l'obon Auergne, 5 vol. in-S. Le Grand jet de ses epigrammes; à ce desaut il était de l'institut, classe des sciences joignait l'orgneil et la vanite. Ses œumorale- et : olitiques.

GRANDIER (Ursery', cure et cha- ete publices en 5 vol. in-12. noine de Loudun, etait fils d'un notaire de Sable. Quelques rel giouses Bacor pe l, celèbre acteur du theatre de Loudun, qui passaient pour pos- Français, ne à Paris en 1711, mort seders, avant accuse Grandier de dans la même ville le 24 se tembre magie, le conseider Laniardemont 1-84, succeda à Dufresne, et remet douze juges des sieges voisins de plit des lors le premier emploi dans la Louden forent charges de lui faire son procès, et. sur la deposition des religiouses qui se disaient possedees par Astaroth, Cedon, Asmodee, etc., Erbain Grandier, fut déclaré, en 1634, convaincu du crime de magie, et condamne à être bible vi , ce qui fut execute. On a attribue à la haine du cardinal de l'ich lieu la condamnation du malheure ux Grandier; mais il est plus probable qu'elle fut le resultat de l'ignorance, de l'incapacité et de la prevention des juges.

GRANIJEAN ( HENRIL chirurgien oculiste d'une grande reputation, në en 1725, il montut en 1802. Eleve et ami du celébre Daniel, qui le premier a fait l'epération de la cataracte par extraction, il la simplifia, et lut le premier qui lit l'extraction de la mem-brane cristalline sans extraire le cristallin, Il a donne la lumiere à cent

quatorze aveugles nes.

GRANDWENIL ( JEAN-BAPTISTE FAUCHARD be ), ne en 1-5-, mort le 24 mai 1816. Acteur comique et membre de l'institut, il fut d'a ord avocat distingué et conseiller de l'amirauté. Il acquit une grande réputation dans les riles à manteau. Personne au théâtre n'a micux senti que lui le genie de Moliere. Il était homme de bonne compagnie et avait un tres-bon ton.

GRANGE-CHANCEL | Louis DE 14), ne en 16-6, mort en 1758. Il ronné empereur par les légions ro-

GRAND D'AUSSY / PIERRE-JEAX-I defigura presque toutes ses tragédies vres, corrigées par lui-même, ont

GRANDVAL / CHARLES-FRANCOIStragedie avec une intelligence, une noblesse et une chaleur qui n'ont pas eté surpassees : il jouait en même temps dans la comedie les petits mais treset les caracteres avec un rare taent. Il quitta le theatre à cinquante ans, y r. parut quelque temps apiès, y fit sa rentree par le Misanthrope , qu'il joua avec une perfection dont on n'avait plus l'idée, fut force à le quitter par la jalousie et la cabale, et passa le reste de sa vie dans la retraite.

GRAS ! LOUISE DE MARILLAC , veuve LEj, nee a Paris en 1591, morte le 15 mars 1662. Elle fonda avec Vincent de Paule les Saurs de la Charite, connues sous le nom de Saurs grises; elle lona une maison dans le faubourg Saint Victor pour servir de retraite aux enfans trouves; les soins de cette genereuse le enfaitrice de l'humanité s'étendirent jusque sur les fous et sur les galeriens. Elle s'associa aux divers etaluiss mens de Vincent de Paule , le béros de la veritable philanthum ic.

GRATIEN , empereur romain , né le 18 avril 55g, fils et successeur de Valentinien. Il fut massacié l'an 585, après un règne de sept ans et neul mois. Son zele pour le christianisnie sut la cause de sa perte : c'était un grand capitaine ; il donna des lois sages et protegea les lettres.

GRATIEN, simple soldat , fut cou-

maines vers l'an 407, et mis à mort! GRAY (Tnomas), ne le 20 décensl'avaient éleve à l'empire.

qui nous en reste n'a point ete tra- do ne desimitations en ver-

d'un grand nombre d'auteurs, tels de p'usieurs contes licencieux; il est que Corneille, Racine, Voltaire, à La Fontaine ce qu'un sature est à lui-mome les situations, et joignait les mes, des chansons et des fables, en lumières de l'esprit aux talens du general assez mediocres et d'une noedessinateur.

Della rugiane poetica, some d'une très grand tort. critique line et d'une grande connais: GREEN ( MATHIEC), poête an-Ce qui lui fait brancoup d'honneur, plus considerable de ses ouvrages, c'est que le celèbre Metastasio lui dut est reme li d'une gaîté originale et son education et sa fortune. Il y a un franche. espagnol tué à Trafalgar en 1806.

vante, aimable et vertueuse.

quatre mois après par ceux meme qui bre 1716, mort le 50 juillet 1771. Ce poète anglais a cultive particulière-GRATIUS-FALISCUS, poète la ment l'ode et l'elegie : il a de plus detin contemporain d'Ovide, auteur ployé un talent pen commun pour la d'un poenie plein de douceur et de poésie latine. Parmi ses poesies en graces sur la manière de chasser avec distingue le Barde et le conclure de les chiens, La tiu co est perdue, et ce Campagne, dont plusieurs poetes out

duiten entier dans notre langue. GRÉCOURT (JEAN - BAPTISTE - Jo-GRA VELOT (Hrvai - Fr. xcois - seph VII.I.A &T DE), thanoine de BULRGUIGNON, dit , ne à Paris Leglise de Saint-Martin de Tours, naen 1699, y mourut le 21 avril 1775. Il quit dans cette ville en 1683, et y a entichi de ses dessins les editions mournt le 2 avril 1745. Il est anteur Boccace, l'Arioste, etc. Il choisissait une grace. Il a fait aussi des epigrams'e faible, mais il les lisait sur erieu-GRAVINA (JEST-VINCENT), Etté- rement. Le tout a ete reuni en 2 vol. rateur italien, ne le 20 janvier 1664, in-12. On pretend que le poème de mort le 6 janvier 1718. Il fut le fonda Philotanus , histoire satirique de la teur de l'académie des Arcadiens à bulle Unigenitus, n'est pas de lui. Il Rome, en 1716. Parmi ses ouvrages renf rme quelques vers burlesques on distingue surtout celui qui traite assez plaisaus; orais on voit qu'en gédes origines du droit civil : De ortuet neral Grécourt possedait fort peu l'esprogressa juris civilis, et un traité prit de son état, et c'est toujours un

sance de la poetique. Una de lui en glais, ne vers 1677, mort à 41 ans, core des tragedies, mais peu estimées, en 1757. Son poeme du Spicen, le

historien et un autre poete italien de GREGOIRE. Il y a cu quinze pace nom : c'est aussi celui d'un amiral pes de ce nom. Le premier , surnomme le Grand, mourut en 604. GRAY ( JEANNE), eponse de Gil- Son contilicat est une des epoques les fort, petite-fille de Marie et sœur de plus éditiantes de l'eglise. Il travailla Henri VIII, roi d'Angleterre. Son avec zèle à convertir les heretiques : père, le duc de Suffolck, et son mais il voulait qu'on comployat à leur heau-père, le duc de Northumber-land la tirent, malgrés ar è upanice, thi a de hii un grand nombre d'ou-proclaimer ri ine à la mit d'Edunard, vrages en 4 vol. in-fel. Gregorie II, VI, an prejudice de Marie, qui des mont en 751, fut regrette pour ses valuisucceder naturellements mais verus et ses lumières. Il convoqua le parti de celleci ayant prévalu, deux conciles. Le traisième, mort en Jeanne Gray, son mari et son hean- 741, est le premier, a<sub>l</sub> equi gouverna père, eurent la tèle tranchée. C'est la en souverain l'avarchat de l'avanne troisieme reine qui expirait en Angle. Il assembla un concise, dans lequel terre par le dernier supplice : elle n'a- il excommunia les iconoclastes. Le vait que 17 ans, et se conduisit avec quatrième, mort en 844, fut aussi le plus noble courage et la sensibilité recommandable par son savoir que la plus délicate. C'était une femme sa- par sa piété. Le cinquième mourut cn 999. On lui opposa un anti-pape

542

fut chasse par l'empereur Othon, savons guere sur nos premiers rois Grégoire FT, ordonne rape en 10:4, que ce qu'il nous en a appris, et il est abdiqua dans un concile en 1046, en tranc et sincère : Chilperic n'est à ses faveur de Clement II. Gregoire VII, yeux que le Neron de son temps, et fils d'un charpentier de Soano en Fredegonde qu'une femme abomina. Toscane , parvint à la tière en 1075, ble. La meilleure edition de son ou-Il forma de vastes projets touchant la vrage est celle de dum linipart. Paréformation de l'église , excemmunia ris , 1690 , in fol. Pempereur Henri IV, qui le forca | GREGOIRE (HENRI), apcien curé de se retirer à Salirne, où il mourut d'Embermenil, deputé du clerge aux en 1085 : on a de lui un grand nom- Etats-Genéraux , evique de Elois . bre de Lettres. Le huitique mourut membre de l'assemblee constituante. en 1188, après avoir invite les prin- de la convention, du conseil des 500. ces chrétiens à une nouvelle croi- du senat, de l'institut et de plusieurs sade. Le neuvième, mort en 1241, académies, né à Yéo ou Vho, près engagea l'emperent Fréderic II dans de Luneville, le 4 décembre 1:50. une nonvelle croisade, et l'excem- mort à Paris le 27 mai 1851, porta munia ensuite. Il temoigna beaucoup dans ces différentes assemblées les d'ardeur pour la rennien des Grecs et principes d'une ardente philanthrola conversion des mahometans. Gré- pie. Absent de la convention lors du goire X travailla à réunir les guelfes jugement du Louis XVI, il covova et les gibelins, et à figir les guerres son adhesion : de retour, il lutta cond'Italie. Il mourut en 12-6. Le on-zième se distingua par son mérite et dans le comité d'instruction publique, son savoir . et transféra le siege d'A- adopter diverses mesures pour la provignen à l'eme, où il mourut en 1877. Le douzieme envoya sa démission : le creer des institutions en faveur des concile . peur le recompenser, ini arts et de la morale. Admis non sans donna la préséance sur tous les cardi- peine au sonat, il y vota contre le naux. Gregoire XIII . mort en 1585 , retablissement du trône , de la noétait le plus grand canoniste de son blusse et des titres. A la restauratemps. Il embellit i'ome de fontaines tion , ses courageux efforts n'abouet de bâtimens magnifiques; mais ce tirent qu'à le faire exclure de la qui le rendit ; les celebre encore est chambre des pairs, de l'institut et, la réforme du calcudrier, où il s'était plus tard, de la chambre des députés. glisse l'eureure d'erreurs. Le quator-glisse l'eureure d'erreurs. Le quator-zième se déclara centre Henri IV, et plusieurs doivent survive aux cir-roi de France, et mourat en 1541, constances qui les ont fait naître-n'ayant occure la claire de saint Nous riterous seulement l'Essai sur Pierre que 10 mois. Grégoire XII, en-les régénérations physique, morale, lin , mort en 1623 , se distingua par et politique des Juifs , qui fut son de-

GRÉGOIRE de Tours, évêque de cette ville , ne vers l'an 544 , mort en ouvrages de statistique sont ce qui a 595. Il montra beaucoup de fermete été écrit de meilleur sur l'Allemagne. en diverses occasions , surtout contre Il avait occupé avec distinction une Chilpéric et Frédégonde, qu'il reprit chaire d'histoire moderne et de stasouvent de leurs désordres. On a de listique à l'université de Goettingue. lui une Histoire ecclésiastique et pro-fanc. C'est le père de notre histoire, mais il n'est pas le modèle des histo-cu 1588, l'un des premiers prédica-

sous le nom de Jean XVII: mais il le siècle où il vivait, mais nous ne

sa douceur et par sa charite envers but dans la carrière politique ; Les les pauvres. Il érigea l'evéché de Pa-ruines de Port-Royal; Histoire des sectes ris en métropole, et fonda la Propa- religieuses ; Histoire des confesseurs, des empercurs et des rois ; etc.

GRELLMAN , mort en 1805, Ses

riens ; son style estanssi grossier que teurs de son siècle et le plus éloquent

des orateurs espagnols. Il fut con-[session de son cour; nos composigrands princes et par les plus fameux celle de son talent enchanteur.

capitaines de son siècle.

GRESNIK ( ANTOINE! , célébre! compositeur, mort a Paris en 1709, à quarante-sept ans. Il a donne dans cette ville plusieurs on ras-comiques. Il excellait dans le genre gracieux et

dans la musique descriptive. GRESSET ( JEAN BARTISTE-LOUIS ). de l'academie française, ne à Amons en 1709, mort le 16 juin 1777, Sen-Vert Vert, la Chartreuse, et sa come die du Meehant, sont ses this beaux titres d'homieur, et c'est par eux qu'il sera compris dans le petit nombre d'écrivains celebres qui ont illastre

leur patrie après les beaux jours i tteraires de Louis XIV. On a encore de lui des Odes , une tragédie d'Edouard III, le drame de Sidney, et un tra-duction des Eglogues de Viegne, mais son chif d'œuvre est son coup d'essai, ce poème de l'ert-l'ert , dans lequel on frouve tout ce qu'on paixait at tendre du talent le lus exercé : grace, legerete, delicatosse, abandon , plaisanterie exquise , style enchanteur. On ne cut oublier, our sa gloire, ni l'Epitre à sa sœur, p'eine d'que sensibilite douce et tendee, ni celle au P Bougeant, ni les Omires. qui rappellent le badinage ing nieux de la Chartreuse. On a retrouve de-

puis sa mort deux petits poemes sertis

magnifique. Ses œuvres out eté plu

sieurs fois reimprimees (na vol. in-12.

GRÉTRY (ANDRÉ-ERVEST-MODESTE célebre compositeur de l'institut et de le legion-d'honneur, ne a Liege le 11 fevrier 1741, mort à Montmorenci le 24 septembre 1813, dans la maison de l'Ermitage. Il a été surnommé avec raison le Molière de la musique. ou étudient l'histoire. Il a composé une foule d'opéras-comiques; sa musique est toujours kite de SEVIGNE, comtesse de ), vive, dramatique, expressive et chan-tante : presque tous ses ouvrages sont. Elle avait beau-oup d'esprit, mais un autant de chefs-d'œuvre. Il fut com-esprit moins : naturel que celui de sa ble d'honneurs, de graces et de dis- mère, à laquelle elle doit toute sa tinctions : on aime à voir le mérite re. célebrite. composé de son vivant. Au moment

sulté dans le fond de sa cellule par de teurs feraient bien de se disputer

GREVING JACGUES), poete francais et latin, ne en 1558, mort le 5 novembre 1500. Il fit al ace de troize ans une trage de de la Mort de Cesur, et depuis d'autres pieces qui forment 1 vol. in 8 , fortrare. Ses poesies ne sout plus connues.

GELIZE, printer, ne en 1725, mortà Paris le 21 mars 1805. Uriginal dans le cheix de ses suiets, il l'est encore dans sa confeur et dans son dessin. Heat toujours un but moral dans ses compositions. Son tableau de la Petite fille au claca passe pour son chef-d'auvre, tienx du Père parabitique et de l'Accordée de village sont delicieux; mais il faudrait les ciler prosique tous. Un a beaucoup grave d'apres ses nuvrages : nu trouve ses estanio s dans les appartemens des grands, des riches, chez les modestes bourgeois et les pauvres artisans; on en voit dans les villages, chez les plus simples habitans des campagnes. ()n lui a re, rothe avec raison d'avoir danne les mêmes airs de tete à presque tous sis personnages : cela vient ne ce qu'il prenait ses modèles dans sa famille. Comme honame, Grenze eta't vit, gai, spirituel et original.

GRIFFET (Heart), lesuite, ne en 1648 , mort le 22 fevri r 1771. Il a donne une edition de l'Il s'o re de de sa plume, le Gazetin, et le Parrain France du P. Daniel, en 17 vol. in 4. avec des Dissertations savantes et curienses. Le regue de Louis XIII lui appartient entierement : il est cerit avec autant de sagesse que d'exactitude. Son Traité des différentes sortes de preuves qui servent à etablir la verile de l'histoire est un livre sonse, judicieux et solide pour ceux qui ecrivent

GRIGNAN ( FRANCOISE - MARGEE-

GRIMALDI (FRANCOIS-MARIE), né où nous écrivous, ses héritiers et les en 1518, mort en 1663, se distingua habitans de Liège se disputent la pos- surtout dans la physique et l'astro-

544

Sésuite est aussi le premier qui ait observe la diffraction de la lumière, qui ne pouvait pas passer près d'un corps sans s'en approcher et se detouruer de son chemin.

GRIMALDI ( JEAN FRANÇOIS ), SUFnommé le Bolognèse, né en 1606, mort en 1680, éleve et parent de Carrache, s'acquit une grande reputation comme reintre. Il fut empl ve par le cardinal Mazarin à embellir le Louvre et son palais. Il excellait dans

le paysage.

GRINALDI (FRANCOIS), lesuite napolitain, mort en 1738, a donne trois livres de poesies latines en vers élégiaques, dans lesquels il unit l'éle gance et la noblesse à la facilite d'Ovide.

GRIMM (le baron de), në à Ratisbonne le 26 décembre 1725, mort à Gotha le 19 décembre 1807, âgé de quatre-vingt cinq ans. Il vecut longtemps à Paris, où il fut lie avec Diderot, lielvetius, d'Alcoibert et J.-J-Rousseau : il se brouilla avec ce der nier. Il cluit très-verse dans la connais-ance des beaux arts, et enrichit le Dictionnaire encrelopédique de plusieurs articles plus ou moins interessans. Sa Correspondance litteraire , publice il y a quelques ai nees en 16 vol. in 8, renferme des jugemens sains, quelques uns d'errones; elle est généralement enriquee et interessante : c'est le tableau fidele de la litterature de cette epoque.

GRINGONNEUR ( JACQUEMIN ) , Parisien, printre du quatorzieme siècle, inventa les cartes à jouer vers l'an 1392, pour distraire Charles VI dans se dénience; d'antres pretendent que l'invention des cartes est autéricure à Gringonneur , et qu'il ne fit

que les perfectionner.

GROGNARD, ingénieur de la marine, mort à Paris en 1799. On lui. doit la construction du bassin de Toulon, jeté au milieu de la mer au moyen d'une vaste caisse de hois qui en forme la base et sur laquelle on a bâti.

nomic. Newton a pris à l'un de ses 1479, sut le Mécène des hommes de ouvrages plusieurs principes fonda. lettres sous François I, qui le nomma mentaux de son optique. Ce savant intendant des finances. Il se faisait aussi un plaisir de leur prêter ses livres, qui portaient pour devise, à J. Grollier et à ses amis. Il mourut le a octobre 1565.

GROLMAN / CHARLES DE ), savant juriseonsulte, ne à Giessen , mortle 14 février 1829, à Darmstadt, où il remplissait pres fin grandduc les fonctions de ministre de l'interieur et de la justice. Il a publié des ouvrages de juris rudence plusieurs fois reimprimes, et qui en Allemagne se trouvent dans toutes les mains. Ce fut sous l'administration de Grolman, et graces a son habileté et à sa perseverance, qu'en 1820, la constitution representative, que le grand-duc avait accordée à ses sujets, fut enfin mise en vigueur, malgré les obstacles de plus d'un genre qui s'y etaient jusqu'alors epposés.

GRONOVIUS ( JEAN FridERIC ) . ne à llambourg le 10 septembre 1611. mort le 28 décembre 1672. Ce savant professeur de belles lettres a donné des editions estimées de Plaute, de Salluste, de Tite-Live, de Sénique, de l'line, de Quintilien, d'Aulu-Gelle. etc. Il a restitue quantité de passages et en a corrige d'autres avec beaucoup de succès. t)n duit à son fils, ne le 20 octobre 1645, mort le 21 octobre 1716, aussi savant que son pire, Thesaurus antiquitatum græcarum, en 13 vol infol., et plusieurs autres ouvrages d'é-

rudition.

GROS ( PIEREL LE ), sculpteur, né à Paris en 1666, mort à Rome en 1719. On a de lui différentes statues, qui décorent le parc de Versailles et le jardin des Tuileries. On remaique dans ce dernier la statue de Mnemosine, qui est tres.belle.

GROSIER JEAN-BAPTISTE GABRIEL. ALEXANDRE, l'abbe ), ne à St.-Omer le 17 mars 1747, mort sous-bil liothécaire de l'Aischal, le 8 decembre 1825. Il s'occupa pendant quarante ans de l'histoire des arts et de la litté. rature de la t line. Il publia de 1777 à 1784. conjointement avec Leroux des Hanterayes, en 12 vol. in-4, GROLLJER (JEAN ), ne à Lyon en l'Histoire générale de la Chine, traduite à Pékin, par le P. de Mailla , Ses trois fils se distinguèrent dans sur les originaux chinois; ouvrage les armes, dans la diplomatie et ap d'autant plus important, que le pre barreau. mier il nousa fait connaitre la longue emire des renements politiques de cet len 1570, expliqua le premier Aris-empire, L'albé Grasier a travaillé à tote en gree; il enseigna avec reputal'Année littéraire, à la Gazette de Fran-tion à Paris , à Bordeaux et à Coimbre. ce et à la Bingraphie universelle. On

GROSLEY ( PIERRE-JEAX ), de l'academie des inscriptions, ne à Troves le 18 novembre 1718, y mourat le 4 novembre 1785. Il avait cons rve au l hoomes illustres qu'elle a produits, anagramme de Janus tiruterus. Riche de sa modération, il avait fait dres a passe long-temps pour ce que ces. nous avons de mieux sur cette ville.

GROTIUS on GROOT (Bigues) , neà Delit le 10 avril 1583, mort à Ros- Paris en 1786. Le premier il eut l'itack le 28 août 1645. A buit aus il des de reunir dans un seul denôt litfaisait des vers latins qu'un vieux téraire toutes les connaissances sur poète n'agrait pas desavoues. Lors les sciences et sur les arts possèdees qu'il vint en France avec l'arneveldt , par les nations savantes ; d'Alembert ambassadeur de Hollande, il merita el Diderot executerent l'Encyclopédie par son esprit et sa conduite les élo- d'après ce plan. Si l'al-be contribua ges de Henri IV, qui le gratifia peu à cet ouvrage immense, il a du d'une chaine d'or. Lorsque Barneveldt moins la gloire de l'avoir coneu. Il eut la tête tranchée en 1619. Grotins était grand mathematicien, de l'acafut enfermée à vie dans le château de démie des sciences, et a publié di-Louvestein ; il s'echappa , grâce à la vers ouvrages, ruse de sa femme, qui le fit mettre et l'histoire, surtout la science du çais. droit public; ses écrits sont une source où tous les jurisconsultes ont DES, comte de ), ne en 1602, mapuisé; la liste en serait trop longue, rechal de France et gouverneur

GROUCHY ( Nuotes de ), mart

GROZELIER ( NICOLAS ), OLAlui doit aussi les Memoires des jesuites torien , ne à Beaune en 1692, mort sur les sciences, les belles lettres et les le 19 juin 17-8, est surtout comm par un llecueil de fubles, in-15, qui se lit avec plaisir. La morale en est pure.

GRUTER ( Jean ) , né à Anversie 3 décembre 1560, mort le 20 septemmilieu de la frivolité et de la licence bre 1627, cetebre philologue, un des qu'avait amenées l'epoque desastrense sevans auxquels les lettres latines de la regence, le gout de l'equdition, out le plus d'obligation : est surtont et peu de rersonnes out porte plus comm par les requeils publies sous le loin l'amour de l'étude et l'étendue titre de Delicie porterum Italiorum . des connaissances. Sa patrie dut à l'inflorum, Belgicorum et tiermanorum, ses liberalités les bustes en marbre des et sous le nom de Ranutius Cherus.

GRYPH ( ANDRE), ne te 2 octodes voyages dispendieux en Italie et bre 1616, mart le 16 inidet 1664, le en Angleterre ; il a publié ses obser- Corneille des Allemands, Il tient l'un vations et prouvé qu'il savait connais des premiers rangs dans le tragique tre les hommes. A quelques inexacti. parmi les poètes de l'Allemagne. Il tudes pres , son voyage intitule Loa- a sussi compose quelques petites far-

GUA DE MALVES (JEAN PAUL ). ne en Lauguedoe en 1712 . mort à

GUARINI (BAPTISTE), ué à Ferdans un grand coffre de livres qu'elle pare le 10 décembre 1837, mort à avait cu la permission de lui envoyer. Venise le 6 octobre 1612. Ses pro-Hlut I'un des plus grands hommes ductions poétiques sont en grand de son temps , sait pour son erudition numbre; mais e est surtout son Pastor profonde, soit pour la beauté de son fide qui a rendu son nom immortel. esprit, soit pour la purete de sa dic. Cette pastorale charmante a ete sontion. Il pussedait les langues , la fable vent imitee et traduite en vers fran-

GUEBRIANT ( JEAN- BAPTISTE BU-

d'Auxonne. Il se signala en divers sié-l'appliques l'un contre l'autre, que ges et combats, et mourut le 24 no | seize chevaux ne pouvaient séparer. vembre 1645 d'une blessure qu'il GUERIN (Francois), professeur avait recue au siège de Rotweil : il au collège de Beauvais à Paris, mort n'a point laisse de posterité. Le Las en 1751 à soixante dix ans, On Jui boureur a écrit sa vie.

GUELFE. Ce fut un nom généri- Tacite, de Tite-Live. que donné en 1136 au parti des pas GUERIN ( NICOLAS FRANCOIS ).

vembre 1717, port à Fontaine-qualifes par la finesse d'expression. Plessis à Paris.

pour les arristes.

rike les deux hemisphères de cuirre maîtres out sans doute excite des

doit des traductions des Annales de

pes en Italie, et à tous ceux qui professeur et ancien recteur de l'unietaient en opposition aux empereurs, versite de Paris , ne à Nancy , le 20 GUENEE ( AMOUNE), chanoine janvier 1711, mort en avril 1785 . d'Amieus, ne à Etamres le 25 uo- est auteur de poésies latines remar-

bleau le se novembre 1508, membre. GUERIN (Pierre ), peintre habile de l'academie des inscriptions. Ses et celèbre, membre de la legion d'hon-Lettres de quelques Juifs portugais, al- neur, de l'ordre de Saint-Michel et de temunds et polonais à M. de Voltaire , 3 l'institut , ne à Paris en 1774, mort à vol. in-12, sont l'ouvrage qui lui a Rome à 59 ans, le 16 juillet 1855, élèfait le plus de reputation. Elles ont ve de M. Regnault: il remporta le eusix éditions. Ces juifs n'ont pas tou-grand prix de Rome en 1704. L'année jours raison; mais il était difficile suivante il exposa au Louvre son tad'opposer aux trop nombreux articles bleau de Marcus Sextus, qui obtint un de Voltaire contre la Judee et les succès d'enthousiasme. Après avoir Juis plus de modération , plus de complète ses études en Italie, il revint politesse, et souvent une force de en France, et reparut de nouveau à preuves qui approchent plus de l'ési-l'exposition du Louvre avec le tableau dence. Il lut pendant vingt ans pro- de Phèdre et l'offrande à Esculape en fesseur de rhetorique au collège du 1803. A l'exposition de 1808, l'une des ulus brillantes de l'école française. P. GIERCHIN (FRANCOIS BAR - Guerin y présenta Bonaparte pardon-BEHI DE CENTO, dit le ), pe le 2 nont oux révoltes du Coire, et un taferrier 1500, mort le 34 décembre bleau de chevalet où il peignit une 166 . Sestableaux ont plus de vigueur idylle de Gesner. En 1810 , il donna que ceux du Guide et de l'Alliane , son Andromague et l'Aurore et Cé. mais il manquent quelquefois de po- phale. En 1817, parurent sa Didon, blesse et de correction. Il assistait ses une de ses plus gracieuses composiconfreres de ses conseils, de son cre- tions, et sa Uhtemnestre. Depuis dit et de son argeut. Doux , sincère , cette époque , la sante de l'artiste s'afpoli, bienfaisant, il fut un modèle faiblissant de jour en jour ne lui permit plus de continuer plusieurs GUERCHY ( le marquis de ) , grandes compositions qui l'occusuccessivement directeur du vande- paient sans cesse Ou a surtout à reville, architecte de l'opéra-comique, grettee qu'une fin prematurée l'ait inspecteur des travaux publics de empeché de mettre la dernière main Paris, enfin control ur du service des ason grand tableau de la dernière nuit bâtimens de l'hôtel des Invalides, de Troie, dont l'ebanche seule prometoccupait ce dernier emploi à l'epo- tait une hardiesse et une energie dont que de sa mort, arrivée le 9 mai 1855. Guerin n'avait donné l'exemple dans GUERIKE (Omox de ), né en aucun de ses précedens ouvrages. Aux 160s et mort en 1686 à Hambourg , talens de l'artiste , il joignit les vertus un des plus grands physiciens de son de l'honnète homme. Directeur de temps, inventa la Mochine pneuma- l'école française à Rome, il poussa tique dans le mime temps que liobert jusqu'au scrupule l'observation des Boyle en concerait lui même l'idee devoirs importans que lui imposait en Angleterre. On doit encore à Gue- sa place. Peu d'hommes et peu de Guerin a laisses à ses amis et a ses éleves

GUÉRINIÈRE ( PRANCOIS - ROBIcnox ne (A), l'un des hommes les plus habiles que la France ait produits dans l'art de dresser et de soigner les chevaux, écuver du roi Louis XV , mort à Versailles le 2 initlet 1751, est auteur de deux ouvrages sur son ait, toujours recherches des comaisseurs.

GOESCLIN ( BERTRAND do) . V. DEOURSCLIN.

GUETTABD ( JEAN-ÉIBENNE), DE le 22 sentembre 1715, mort le 8 ianvier 1786. On lui duit des Mémoires sur différentes parties des sciences et des arts . 3 vol. in-4; et des Observations sur les plantes, 2 vol. in-12. Il a eté l'un des traducteurs de Pline, avec Poinsinet de Sivry, de Querlon et antres , et l'un des rédacteurs du Forage l pittoresque , on Description genérale et particuliere de la France, avec Delaborde , 12 vol. in fol.

GUEUDEVILLE (PIERRE-NICOLAS), mort vers 1720, a traduit les Comédies de Plante . 10 vol. in-12, et l'Eloge de la folic, par Erasme; le tout est fort peu estime, quoiqu'assez connu.

GUEULETTE (THOMAS SIMON) . avocat au parlement, ne à Paris le 2 juin, moit le 21 décembre 1766, a donne plusieurs pièces au théâtre Italien, a preside à l'édition de Rabe lais, 5 vol. in 8, et a fait les Contes Mogole, les Mille et une heures, les mille et un quarts d'heure, 5 vol. in-12.

GUEVARA ( LOUIS VELLZ DE DUE-GNAS et de 1, dramatiste et romancier espagnol au dix-septième siècle ; mort en janvier 1646. Il avait une imagination riante, et donnait un ca ractère de gaité aux sujets même les plus graves. On peut le nommer le Scarron de l'Espagne, en ne considérant ce dernier que comme auteur de son roman comique. Il a laissé plusieurs comédies. Sa Nouvelle de l'autre vie a servi de canevas à Lesage pour composer son Diable boiteux; mais la copie est supérieure à l'original.

GUGLIELMI (PIERRE), mort à Rome le 19 novembre 1804 à soixante-

vecrets aussi sincères que ceux que P. | de plus de deux cents ouvrages et des oratorios. Ses chants sont simples et aimables; ses morceany d'ensemble réunissent la verve, la grace et l'originalité.

GUGLIEMINI ( Dominione ), ne à Bologne en 1655, mort le 12 juillet 1710. Il cut part aux bienforts de Louis XIV. Son chef-d'œuvre est son ouviage de la Nature des rie ères , dans lequel il sut allier les idees les ulus simples de la geometrie avec la physique la plus compliquee. Tous ses ouriages, écrits en italien, forment a vol in 4.

GUIBERT ( FRANCOIS APOLLINE . comte de ), ne en 1745, mort le 6 mai 1790. Il fot écrivain et militaire. Son meifleur ouvrage est un Essai géneral de tactique , 2 vol. in 8 Ha publie les Eloges historiques de Catinal, de Frederie, de l'Hôpital, de Thomas et de mademoiselle de l'Espinasse, Sa tragedie du Connetable de Bourbon est oubliee; on general ses metentions furent au dessus de ses talens.

GUICHARD, compositeur, mort à Paris en 1807; on a de lui une foule de vandevilles et d'airs charmans, entre autres le Pouquet de Romarin et II est passé le hon temps. Il a fartaussi des Messes, des Motets, etc., qui ont en beaucoup de succès à raison de leur excellente melodie.

GLICHARDIN (FRANCOIS GUIC-CIARDINI :, né à Florence le 6 mars 1482, mort en mai 1540, Cet historien eut pour protecteurs Leon X et Charles Quint. On lui doit une excellente Histoire d'Italie, 4 vol. in 4, qui a eté traduite en francies. Son neven Gaichardin (Louis), a public une Description des Pays Bus, savante et curieuse.

GUICHE (J. Fraxcois de la L. maréchal de France, se signala en diverses occasions sons Henri IV et Louis XIII, et mourul à 65 ans, en 1652.

GUICHE (DIANE, venve de Philippe DE GRAMMONT, comte de ), morte en 1620. Ses charmes lui firent donner le nom de belle Corismule; elle fut aimée éperdûment par Henri IV. qui voulait l'epouser ; d'Aubigné l'en empêcha.

dix-sept ans, a composé la musique GUIDE (le) ou GUIDO RENI,

1640. Son pineeau lui procura des richesses considerables, qu'il perdit au ieu, et il mourut accable de misère et de chagrin. On remarque dans ses ouvrage, un pinceau leger et coulant. une touche spirituelle et gracieuse. un dessin correct et des carnations si fraiches qu'un croit y voir circuler le sang. Ses tetes surtout sont adjuirables.

GUIDI (CHARLES-ALEXANDRE), ne à Pavie en 1650 . mort le 12 juin 1712 Il est regarde en Italie comme le res taurateur de la poesie lyrique. On a de lui la pastorale d'Endomion et un vol. de puestes lympues tres-estimées pour la douceur et la facilité de la

versification.

GUIGNES (Joseph de), né à Pon toise le 19 actobre 1721, mort à Paris le 19 mars 1800, de l'academie des belles lettres et interprête du 10: pour les langues orientales. Il s'apphana surtout à la connaissance des caracières chinois; la liste de ses ecrits est consulérable : son ouvrage le plus célebre est son Histoire générale des Huns, des Tures, des Mogols et des autres Turtares occidentaux. 5 vol. in 4, qui lui couta un travail incroyable. On a encore de lui de savans Mêmoi res, une traduction du Chaou-king, un Essut historique sur la typographie orientale et greeque, in 4 , etc. Son lita fait un Voyage à Peking, assez neu estimé.

GUILLAIN (Simon), sculpteur, ne en 1581 à Paris, où il est mort en 1658, a soixante-dix-ept ans. Les arts lui sont redevables de l'utile et belle institution de l'académie de printure et de soulpture dont il fut directeur. C'est le pemtre Le Brun qui en obtint les lettres patentes. Divers ouvrages font honneur au taleut de Guillain, entre autres les figures des niches du portail de la Sorbonne.

GUILLARD ( NICOLAS FRANCOIS), né à Chartres le 16 janvier 1752. mort à Paris le 20 décembre 1514. Son poeme d'OEdipe à Colonne, au premier poete lyrique de notre épo- la sauvé son nom de l'oubli.

peintre bolonais, ne en 1575, mort en que. Il était bon, aimable, sensible: le chagrin d'avoir perdu sou bls et sa tille abrégea ses jours.

GUILLAUME I , II et III , rois d'Angleterre. Le premier, surnommè le Conquerant, fils nature! de Robert I, due de Normandie, et ne à Falaise en 1027, fut appelé au trône par Edouard le Confesseur; il aborda en Angleteire en 1066, et rempurta une victoire celebie sur Harold, son concurrent, qui y perdit la vie: apres quoi il fut couronné roi d'Angleterre. Il mourut d'une chute de chernia Rouen, le 18 septembre 1087. On le regarde comme un grand capi-Lime, un bon politique, un ros vigilant, mais severe. Il lit fleurir les arts, les seiences et le commerce, et jeta ainsi les fondemens de la graudeur et de la puissance de la nation anglaise, Guilliaume II , ditle lloux . son second tils, lui succeda. Il fut dur et tier comme son père , et fut tué à Li chasse le 2 août 1100, Guillaume III. de Nassau, prince d'Orange, ne à La llave le 14 octobre, passa en Angleterre en 1677, et y épousa Marie, tille du due d'Yorck, qui depuis devint Jacques II , roi d'Angleterre , qu'il detrona vers la lin de 1688. Il fut couronné l'aunée suivante, et reconnu par le traité de Riswich en 1697. II mourut le 16 mars 1702 des suites d'une chute de cheval. Il se lit détester des Anglais , et il allait souvent à La llaye pour oublier les chagrius qu'on lui donnait à Londres ; il avait conservé la dignité de stathouder,

GUILLEMAIN, auteur dramatique, ne le 93 anut 1750, mort eu 1799, a donné trois cent soixantehuit pièces au théâtre . parini lesquelles il y en a de fort gairs, Il n'a pas laisse une grande celebrite. Il savait onze langues, la navigation, l'astronomie, la géographie et l'histoire, et son nom est oul·lie; les connaissances ne sont tien si on ne leur douue pas one bonne direction.

GUILLERAGUES, premier présigrand Opera, a rendu son nom im- dent de la cour des aides de Bordeaux, mortel. Iphigenie en Tauride, this morten 1684 à Constautinople où il mene, Electre, et autres ouvrages, lui était ambassadeur de France. Boileau avaient deja acquis la reputation du lui a adresse sa ciuquieme Epitra, et

GUIOT DE PROVINS, moine bé-[cement de la ligue. Il remporta plua boussole , long temps avant la nais- née de son age. ance de Gioja, à qui on en attribue la écouverte.

GUISCHARD ou Ros), fameux chevalier normand, nat de son pere, et renferme au chals de Taucrede de Hanteville, ne tean de Tours, d'ou il se sauva en ers l'an 1015, mournt en 1085. Il 1591, S'étant rendu à Paris, les lievint duc de la Pouille et de la Ca- gueurs le recment avec transport ; il ibre, et conquit Naples sur les Sar- se sonmit à Henri IV en 1894, et fut asins.

GUISE ( CLAUDE de LORBAINE , uc de ), cinquiente lils de liené II , puissance de cette maison, le lit sortir ue de Lorraine , né le 20 octobre de France. Il mourut en Italie eu 496 mourut en 550, après s'être 1640, Il laissa plusieurs enfans; son gifale en plusieurs occasions, et second fils, plein d'esprit et de couartout à la bataille de Marignan, rage, mourut à Paris en 1664, sans I fut le chef de la célebre mai- laisser de pos erité.

tens : son pouvoir, qui était sans rands. C'est sons lui que commença fameuse faction de Conde et de uise. Il était à la tête du parti cathoque, et fut mé d'un coup de pistot le 15 fevrier 1565 lorsqu'il se pré-

arait à assièger Orleans. GUISE | HEXRI, due de ], fils aîne u précedent, ne le 31 decembre 550, éleve à la cour de Henri II, signala en Hongrie par sa valeur sa prudeuce. Sa bonne mine, son r noble, ses manières engageantes,

rédictin dans le treizience siècle , sieurs victoires sur les calvinistesomposa un roman en vers, commu Henri III, redoutant son ambition ous le nom de la Bible Guiot; il est le tit assassiner à Biois Le 25 decemesté manuscrit. Il y décrit l'usage de bre 1588, dans la trente-buit ême au-

GUISE ( CHARLES , due del , fils aine du precédent, ne le 20 août GUISCARD 1571, fut arrete le jour de l'essassiemployé sous Louis XIII; mais le cardinal de Richelieu , redoutant la

in de son nom , qui fit trembler | GUISE, Il y a eu trois cardinanx is successeurs legitimes de la cou de ce nom. Le premier eut beaucoup de part aux affaires de son tempo, et GUISE (François due de ], lils mourut a Paris en 1578. Le second iné du précédent, né en 1519, fut l'un des principans partisans de la prince le plus accompli et le plus ligne. Henri III le fil tuer a Blois rand eapitaine de son temps. Les avec le due de Guise, son fière , en valheurs de la France cesserent des 1588; eulin le troisième cardinal de u'il fut à la tête des troupes. Il des ce nom était fils de Henri, tué à Blois. endit Metz contre Charles Quint, Il suivit Louis XIII dans l'expédition rit Calais sur les Anglais, et Thion- du Poiton en 1621, et se signala entre ille sur les Espagnols. Le roi Henri les plus braves officiers au vege de I le combla d'houneurs et de Saint-Jean d'Angely, Havait l'homeur gnerrière et ne respirait que les comornes, lui attira la jalousie des bats, quoiqu'il fût ecclesiastique et archevêque de Reims, Il mourut à Saintes en 1621.

GUIZOT ( ELISABETH-CHARLOTTE-PALLINE DE MELLAN, dame ), nee à Paris en 1775 , perdit son père à l'époque de la révolution, soutint sa mère et sa sœur avec le produit de sa plume, et contribua au succès du Pabliciste, que dirigeait M. Suard. Eu 1812 elle épousa M. Guizot, et vécut heureuse au sein des lettres et de l'amitié jusqu'à sa mort, arrivee en i conciliaient tous les cœurs. Idole 1827. Les ouvrages qui ont fait sa réa peuple et des suidats , il voulut se putation sout : les Enfans, contes à l'urocurer les avantages que le suffrage sage de la jeunesse, Paris deuxième ablie lui promettait. Sous prétexte édition, 1814; l'Écolier, ou Raoul et defendre la religion catholique Fictor, couronne par l'academie ontre les protestans, il se mità la française, comme l'ouvrage le plus te d'une armée. Ce fut le commen- utils aux mœurs ; Education domestique, ou Lettres de famille sur l'édu-bourg avant 1440. Ce fut Scheffer qui cation . Paris . 1826 . s vol. in-S .: imagina les caractères en foote. Obere couronnés également depuis la mort par ses premières tentatives , il vint à

Suede. Le premier, connu sons le pour continuer et perfectionner son nom de Gustave Vasa, ne en 1400. mourut le 29 septembre 1560. Christiern II s'étant empare de la Suèdel en 1520, le lit enfermer dans les prisons de Copenhague : il parvint à s'en échapper, fit revulter les Dalérarliens, se mit à leur tête, reconquit la Suede , et en fut elu roi en 1523. Il rendit le trône héréditaire dans sa famille, d'electif qu'il était auparavant. C'était un homme surérieur né pour l'honneur de sa nation et de san siecle. - Le deuxieme, fiustave Adolphe, dit le Grand, ne le o septembre 1594, et l'un des plus célébres guerriers de son temps , succèda à Charles, son père, au rovanine de Suède ( CL. ), ne co 1729, mort en 1760. en 1611. Il reprit sur les Danois ce qu'ils lui avaient enlevé, tit des conquetes considérables sur les Moscovi tes, remporta de grands avantages sur les Polonais et les Allemands, battit completement le célebre comte Titly devant Leipsick, et fur tue à la bataille de Lutzen, qu'il gagna sur les Impériaux le 18 novembre 1633. Il renouce au cloitre. donna de bonnes lois à son peuple . corrigea Leaucoup d'abus et protegea les sciences. - Le troisième, ne en 1746, succeda en 1771 à Fréderic Adolp ie , mi de Suede , et fut a-sassine le 16 mars 1792 par Ankarstroom. C'etad un grand prince, rem pli d'activite, de bravoure, et qu'audramatiques et litteraires de Gustave dispute entre Bossnet et Fénélon fot III onteté publiers en 5 vol. in-8.

age de plus de soivante ans. Il doit cet ouvrage. être regardé comme l'inventeur de

de l'auteur par l'académie française. s'associer à Mavence avec Jean Fusth. GUSTAVE I. Il et III, rois de prièvre, qui lui fournit des fonds entreprise; et les deux associés en prirent un troisième , c'était Scheffer. ecrivain et homme industrieux. Vuilà la véritable origine de cette invention qui, à coup sûr, a produit plus de bien an monde qu'elle pe lui a fait de mal. Les peuples éclaires sont touiours les meilleurs.

GUYARD DE BERVILLE, né à Paris en 1697, mort dans la misère à Bicetre en 1770. On lui doit les histoires de Duguesclin et de Bayard. 2 vol. in-12. Si le style est prolixe et ditfus, on ne peut disconvenir que le sujet de ces histoires ne soit intéressant.

GUYMOND DE LA TOUCHE connu par une tragedie d'Iphigenie en Tauride, dont le style est incorrect et dur, mais dans laquelle il v a des situations très intéressantes, et quelques morceaux qui font juger que cet ecrivain ne manquait pas de force tragique : elle est restée au répertoire. Guymond avait été jésuite, et avait

GUYON ( JEANNE - MARIE - BOU-VIÈRES DE LA MOTHE ), nee en 1618, morte à Blois le o juin 1-17. Elle publia plusieurs ouvrages mystiques qui lui attirerent des persecutions. Malgre la chaleur de son imagination, sa piete paraît avoir eté sincere et sa vertu tonjours pure. Elle cun revers ne de concertait. Il avait des fut enveloppée dans la cause de Peconnais-auces très variers et ecrivait néion, occusée de quietisme, et mise à avec élégance; les œuvres politiques, la Bastille; elle en sortit lorsque la terminée par la condamnation du li-GUTTEMBERG (Jess), ne à vre des Maximes des Saints, et par Mayence en 1400, mort vers 1468, la soumission de l'illustre auteur de

GUYON ! CLAUDE-MARIE ), oratol'imprimerie, ou du moins comme rien ne le 13 décembre 1699, mort le premier qui ait conçu et execute à Paris en 1771, à 70 ans. Il a coutil'idée d'imprimer un livre, d'abord nue l'histoire romaine de Laurent avec des planches de bois gravers, Echard, 10 vol. in-12, et a publié puisarre des caractères de bois seulp-plusieurs autres ouvrages importans, tes et mobiles. Il commença ses pre- irle que l'Histoire des Empires et des miers essais de typographie à Stras- Republiques, 12 vol. in-12, fort estimée, et l'Histoire des Amazones an-1 GUZMAN (FERDINAND, PEREZ eurieuse, etc.

ges, lui décernérent dans un diplome deur. le titre de citoven d'Athènes.

de desinfecter les hôpitaux.

GUSMAN (ALPHONSE PEREZ DE), Tan 718 avant J -C.

fameux capitaine espagnol vers 1295, GYLIPPE, capitaine Jacédémoheroique lors du siège de Tariffa a par un vol dont d'se punit lui-même eté célébre par Lopez de Véga.

ciennes et modernes, 1 vol. in-12, fort De ), conseiller du roi de Castille Jean II, au quinzieme siècle, se dis-GUYS / PIERRE-APGUSTE ), ne à tingua dans la carrière militaire et Marseille en 1751, mort en 1799, comme poète. On fait le plus grand Son véritable titre littéraire est son cas de ses poèsies morales, et sur-Voyage littéraire du la Grece , 4 vol. tout de ses portraits des rois et des in-8. Il était membre de l'institut, et grands hommes de son temps, Le les Grees modernes . llattés de ses elo-latyle en est plein de force et de gran-

GYGES, officier et favori de Can-GUYTON - MORVEAU ( Louis - daule, roi de Lydie, qui lui fit voir Bennier ), ne à Dijon le 4 janvier sa femme dans un état complet de nu-1737 , mort à Paris le a janvier 1816, dité. La reine aperent figes, et lui Entre autres ouvrages utiles à l'hu ordonna par vengeance de tuer son manite, on doit à ce savant philan- mari, lui offiant à ce prix la couthrope celui qui indique les moyens ronne et sa main. Gyges obeit, et par ce meurtre devint toi de la die , vers

a donné naissance à la maison des nien , vers l'an 414 avant J.-C., terdues de Médina Sidonia, Son courage nit la gloire de ses actions de valeur

en s'exilant de sa patrie.

## H

petits prophètes.

çais du second âge de notre poèsie, fleurit depuis 1540 jusqu'après 1569. et monotone. Il paraît être le premier de nos anciens poètes qui se soit exercé dans ce genre, et sous ce rappart son nom ne doit pas rester dans las des Champs, a Paris. i'oubli.

HABERT DE CÉRISI (GERMAIN) . né vers 1605, mort à l'aris en 1655, fut l'un des ornemens de l'académie

HABACUC, le buitième des douze goût, Son frère, académicien comme lui , a laissé un poème intitulé : le HARERT (François), poète fran-Temple de la Mort, qui offre de beaux vers et de belles idées.

HABERT (HENRI-LOUIS ), seigneur On fait encore un peu de cas de ses de Moutmort, de l'academie fran-Trois nouvelles desses, petit poeme caise, morten 1679, a taisse de pein-13. On a encore de lui quelques tites pièces de poésie, et a publié les fables : la morale en est ingénieuse , Œuvres de Gassendi , avec une premais le style est saus couleur, froid face latine. Il fut l'ami et le protecteur de ce philosophe, qui mourut dans sa maison, et auquel il éleva un mausolée dans l'église de Saint-Nico-

HACHETTE (JEANNE ), femme illustre de Beauvais en Picardie, Elle se mità la tête des autres femmes, en 1473, pour combattie les Bourfrançaise dans sa naissance. On a de guignons qui assiegnment cette ville, cet abbe une Metamorphose des yeux Dejà un soldat ennemi avait plante de Philis en ostres, qui renferme de son drapeau sur le rempart, lorsque jolis ters , et d'autres poésies galab- Jenone Hachette paraît et le précipite tes et chrétiennes. Lors de l'examen au bas des murailles. En memoire de de la tragedie du Cid par l'academie, cette belle action , on faisait tous les il dit aux critiques : « Je coudrais l'a- aus , le 10 juillet , une procession où coir faite. » Au moins était il de bon les semmes marchaient les premières.

Les lettres patentes données par Louis I toire de France écrit en français II XI à cette occasion prouvent que le véritable nom de cette beroine était Jeanne Lainee , dite Fourquet . épouse de Colin Pilan, Ses descendans étaient exempts du paiement de la taille.

HADASSA on EDISSA, nom que porta Esther jusqu'à l'epoque de son mariage avec Assurros.

HADRIEL, fils de Berzellai, Saül buidouna en mariage sa tille Mérob on'il avait refusee a David, Haderel en ent eing tils qui furent massacrés par les Gabaonites.

HAENDEL on HENDEL ( GEORGE-France ), compositeur célèbre sur nomme Il sassone, naquit à llalle. dans le pays de Magdebourg , le s4 ferrier (684, et un arut le 18 avril 1759. Ses compositions sont à la fois brillantes , expressives et savantes. Il est le musicien le plus estime par la nation anglaise, qui, le regardant comme naturalise chez elle, le traite avec cette partialite qui la earactérise. Il possedait de plus le talent de joner de plusieurs instrumens dans unerare perfection.

HAFEZ SHEVISEDDIN paète persan, contemporain du fameux Tamerlan, est appelé par la plupart des Orientaux l'Anacréon persan. Le choix de ses odes a été traduit en vers anglais et imprime à Londres en 1787.

HAGEDORY, poète allemand du 18e scièle ne le 23 avril 1708 Hambourg, mort le 28 octobre 1754, a compose des lables qui sont fort estimées, et imité physieurs fables et contes de notre bun La Fontaine.

HAGUENIER ( JEAN ), né Bourgogne, mort en 1755, à 60 ans, a fait plusieurs chansons remplies d'enjouement, quoique Voltaire eit dit de ses vaudevilles que c'étaient des Chansons à boire ... de l'eau. Il al fourni le sujet et le titre d'une pièce de théâtre qui est imprimée.

HAILLAN ( BERNARD DE GIRARD. seigneur du), né à Bordeaux en 1535, mort à Paris le 21 novembre 1610. Il fut historiographe de France sous Charles IX, a laisse une Ilistoire de France depuis Pharamond jusqu'à Charles VIII. C'est le premier corps d'his. | qua désintéressé. Il a fait un grand

n'aimait pas moins la fortune que la gloire.

HALES [ ETIENNE ], savant physicien anglais, né le 7 septembre 1677. Sa Statique des animaax a été traduite en français par Sanvages; sa Statique des régétaux et de l'analyse de l'air l'a été par Bution. Il a perfeet onne le ventilateur, obtenu un pux pour ses expériences sur la manière de dissondre la nierre dans la vessie . et on lui doit plusieurs dissertations importantes sur l'art de rendre l'eau de la mer potable, sur les tremblemens de terre , etc. Ce savant plein de sagacité et de zèle pour le bien public, mort le 4 janvier 1761, a son tombeau parmi ceny des rois d'Augleterre, dans l'abbave de Westminster.

HALLÉ i JEAN-NOEL ) . mèdecin célebre, né à Paris le 6 janvier 1754, v mourut le 11 fevrier 1822. Ses ouviages sont en tres-grand nombre et regardes comme classiques par les personnes de l'art.

HALLER ( ALB), célèbre mèdecin, disciple de Boërrhaave, né à Berne en 1708, y mournt le 15 décembre 1777 Il fut membre de presque tuntes les sociétés savantes de l'Europe, On Ini doit plusieurs établissemens avantageux aux sciences, et surtout à la médecine et à l'anato. mie. Ses ouvrages souten grand nom. bre et renferment des vérites bien developpées et queloues erreurs. Son livre sur l'irritabilité des nerfs et trèsestimé et traduit en français. Ses Élémens de physiologie sout remplis d'experiences curienses et d'observations nouvelles. Il avait commence par cultiver la poesie; on distingue son ode intitulée les Alpes et celle qu'il tit sur la mort de sa femme.

HALLEY ( EDw. ), né à Landres le 8 novembre 1656, mort le 25 janvier 1745, célèbre astronome. It était l'ami particulier de Newton, et fut envoyé à l'île de Sainte Hélène par le gouvernement anglais pour y laire des observations astronomiques. Il reçut en Angleterre la visite du ezar Pierre-le-Grand , et fut aussi savant

qui font beaucoup d'honneur à sa après les avoir entièrement défaits,

mencoire.

HAMILTON ( Astorna, comte d' ), ne en Irlande vers 1446, et mort à Saint-Germain en Lave en 1750, à 74 ans. Ses ouvrages sont des contes et fut arrêté dans ses courses par le de feerie et des puésies légères furt agréables : mais le plus comm est ses Mémoires du comte de Grammont , modèle de parration et de linesse. Il v a en plusieurs peintres distingués de cenom qui ont demenre à Vienne; l'un pour avoir voulu se rendre maître de d'eux, pensionnaire de Charles VI, excellait à peindre les cheraux en erand. Un chevalier anglais, sir Guillaume Hamilton, mort en 1803, a publié des observations sur les volcans des deux Siciles et un ouvrage sur les antiquités etrusques, grecques et romaines.

HANNETAIRE (Nicolas d') , ne à Grenoble en 1730, mort à Fruxelles en 1780. Entrainé par une passion vive et par un talent décidé pour le théâtre . il sacrilia la belle éducation qu'il avait recue à la profession de cumédien, qu'il honora par ses bonnes menes et par sa probité. Chargé de la direction des spectacles de Bruxelles, il leur donna pendant plus de vingt ans un degre de perfection qui eût etonné la capitale pième : c'est qu'au lien de faire de la comédie un métier de rontine, il l'avait étudice en homme de lettres. Il a publie un ouvrage intitule : Observations sur l'art du comédien, un vol in-8. qui doit être médité par tous ceus qui se croient appeles à former des sujets pour la scene, et parseme d'aneedotes piquantes.

HANNIBALIEN (FAT.-CL. - HANsta. j, neveu de Constantin, qui lui fit épouser en 555 sa lille ninée et le déctira roi de Pont, de Cappadoce el d'Arménie. Les soldats excités par Constance, son cousin, le poignar-

derent en 358.

envoya Joab à la tête d'une armée qui de ce'le des inscriptions.

nombre d'auvrages sur l'astronomie . I réduisit les Ammonites en servitude .

HANNON, general carthaginois, charge par sa republique de faire le tour de l'Afrique , ver- l'an 508 avant notre ere . découvrit plusieurs pays. defaut de virres ; on a sous son nom des vovages qui ne sont pas de lui, Pline et Plutarque en ont fait mention. Il v eut pu autre Hannon, qui fut mis à mort avec toute sa famille la république de Carthage, dont il était un des plus puissans citovens.

HANWAY ( Jonas ) , ne a Portsmouth en 1715, moit le 5 septembre 1786, On doit à ce mgociant plusieurs établi semens de bienfaisance et d'utilité publique. Il est auteur d'un Voyage de Russie en Perse, et de plusieurs autres ourrages qui portent le caractère d'une vigueur male . d'un profond jugement et d'une touchante simplicite. Les Anglais mettent Hanway au rang des plus zélés bienfaiteurs de l'humanité.

HARCGURT ( HENST DE LORBAINE. comte d'), ne le 20 mars 1501, se siquala d'une brillante manière au siège de Prague en 1620, et en différentes occasions sous Louis XIII, quiThonora du collier de ses ordres, et mourut le 25 juillet 1666.

HARCOURT (HEXEL due d'), né en 1654, mort le q octobre 1718, Maré chal de France, il se distingua dans plusieurs sièges et combats, et surtout dans son ambassade en Espagne, Cette famille a produit plusicurs autres per-

sonnages illustres.

HARDION (JACQUES), né à Toors en 1676, mort le 18 septembre 1786. Charge de l'éducation des jennes princesses lilles de Louis XV, il composa pour elles une nouvelle histoire puétique , un Traite de l'éloquence et de la poésie françaises: et entin un Abrégé de l'histoire universelle, ilout il a paru HANNON, fils de Naas, rui des 18 vol. Ses ouvrages annoucent des Ammonites. A la mort de son père, connaissances variees, une littérature auquel il succeda. David lui envoya saine, mais peu de vues, peu d'élédes ambassadeurs qu'Hannon acen vation, peu de caractère. Thomas bla d'outrages, les prenant pour des fut son successeur à l'académie franespions. David , irrité de cet affront , çaise , dont il faisait partie ainsi que

HARDOUIN (Jesu), jesuite, célé-Itrie de la tyrannie des Pisistratides. bre par son érudition , ne à Quim- Lisez llérodote à ce sujet. per en 1646, mort le 3 septembre creo. On loi doit une édition trèsestimée de Pline le paturaliste et d'autres ouvrages remplis de paradoxes : selon lui tous les écrits anciens etaient supposés: l'Enéide et les Odes d'Horace étaient d'un bénédictin du treisième siècle , etc. Boilean disait à ce spiet qu'il n'apraît pas eté fâché de vivre avec frère Horace et dom Virgile , et le savant Huet ajoutait que le père llardouin avait travaillé pendant quarante ans à ruiner sa réputation sans en pouvoir venir à bout.

HARDY ( ALEXANDE ), né à Paris, mort en 1650, a fait sis cents rièces de théâtre : il en fournissait une tronne errante de comediens qu'il suivait. Il est le premier auteur dramatique en France qui introduisit l'habitude de retirer de- honoraires des pièces mises au theatre. Ses tragédies ne supportent plus la lecture et supporteraient encore moins la représentation. Son theatre , qui est fort rare, est la meilleure : elle est extraordinaire nour le temps où il composait.

HARLAY ( Acn. DE ), premier president au parlement de Paris, mort le 25 octobre 1616, à quatre-vingts ans, l'un des plus doctes et des plus integres magistrats de son temps. Il ne faut pas le confondre avec Harlas [ Achille de ), premier président an parlement de Paris, mort le 25 juillet 1712, magistrat respectable, mais trop porté à la raillerie, et particulièrement connu par ses bous mots en ce genre. Le premier montra dans sa charge le courage et la vertu des anciens Romaios. Lors della ligue contre Henri IV, il répondit au due de tinise , chef de la reselle : " C'est une honte que le valet mette le maitre hors de la maison : au reste mon ame est à Dieu, mon cœur au roi, et quant à mon corps, je l'abandonne ee royaume. . D'antres personnages de ce nom l'ont illustré.

HARMODIUS, ami d'Aristogiton,

HARMONIUS, enseigna la grammaire à Trèves dans le quatrieme sièele. Ausone, qui fut son ami, fait mention de lui. Ce grammairien possedait si bien le grec et le latin qu'il entreprit d'epurer les poésies d'Homère de tout ce qui s'était glisse d'étranger dans l'Illade et l'Odyssee; c'est a ses soins qu'on est peut-être redevable de ces chefs-d'œuvre de l'esprit humain.

HARO ( don Louis DE ), ministred'etat de Philippe IV , ne à Valladolid en février 1598, gouverna l'Espagne sons le nom de ce monarque. Il conclut la paix des Pays-Bas et celle de France, avec le cardinal Mazarin. dans l'île des Faisans. Il était d'un esprit conciliant, et son seul mérite l'avait élevé. Il disait de Mazarin : « Il a un grand defaut en politique, c'est qu'il veut toujours tromper.» Il monrut le 17 novembre 1661, à soixantetrois ans.

HAROLD I et II, rois d'Angleforme 6 gros vol. iu-8, et ne contient terre. Le premier, fils naturel de que trente quatre pièces, Marianne Caput I, lui succèda en 1056, au préjudice de Canut II, fils légitime de ce prince, et se fit détester par ses cruantés. Il mourut sans enfins en 1059. Le second , lils du comte Godwin , se fit elire roi après la mort d'E. douard III, en 1066, au prejudice d'Edgard , à qui la couronne d'Angle. terre appartenait. La même année il fut tué dans une bataille que lui livra Guillanme de Normandie. En lui finit la domination des rois anglo-saxons en Angleterre.

HARPALUS, l'un des lieutenans de l'armée d'Alexandre-le-Grand, qui lui contia le gonvernement de Babylone et la garde de son tresnr, avant son expédition des Indes, Ce dépositaire infidele, persuade qu'il n'en reviendrait pas, dissipa le tresor par ses prodigalités, et se sauva en Crète, uù il fut tue en trabisen par un de ses amis, vers l'an 527 avant J.-C. Ily a s'il le faut aux mechans qui desolent eu un célèbre astronome grec de ce nom qui florissait vers l'an 48a avant J. C.

HABPOCRATION ( VALEE ), rhese rounit à lui pour delivrer leur pa- tour d'Alexandrie , a laisse un lexique HAS

On y trouve des détails utiles sur le mans connue sous le nom d Ismaésieurs éditions grecques et latines.

anglais, sous la reine Elisabeth et Jac- souverains. Il choisissait des jennes quest, ne vers 1561, s'est fait un gens auxquels il enseignait plusieurs nom par son livre d'Epigrammes, et langues, et pour qui une obcissance par une bonne traduction en anglais avengle était un deroie sacré : il fes du Roland le furieux de l'Arioste. Ses chargeait de l'horrible emploi d'assasourrages ont été requeillis sons le siner les princes qu'il regardait comme titre de Nugæ antiquæ. Il mourut en sesennemis.

1619 à einquante-un ans.

sain politique d'Angleterre, né en Prussien, né en 1752, dans la Sileplan de république où l'ou troute graces de Fréderic Guillaume II, que du genie, de l'invention et des pro- seduisait aisement tont ce qui avait cun succès.

HARRIS ( Jacques ) , écrivain anglais, ne en 1709, mort le 23 décembre 1780, a publié des mémoires sur les arts et des recherches philosophiques sur la Grammaire unvierselle. Ce dernier ouvrage est très-estimé et a été traduit en français par M. Thurot en 1605. Ce nom a éte illustré par deux autres cerivains anglais.

HARRISSON (JEAN), habile mecanicien auglais, ne en 1695 d'un charpentier, et mort le 24 mars 1776. On Ini doit l'invention et la l'abrication du l'endule à geil et du fameux Timekeeper, don't l'objet est de fixer la lon-

ce nom qui fut ami de Swift,

HARVÉE ou HARVEI (GUILL. ), lui. Il est certain qu'il l'enseigna le l'année de sa mort. premier dans ses leçons publiques, HAUTESERRE (ANTOINE DADINE et qu'il la développa dans ses ouvra- or l'imort en 1682, à l'age de quatreges. Il a vu de son vivant sa doctrine vingts ans , est regarde comme un des généralement adoptée. Il avait autant plus habiles jurisconsultes de France. de modestie que de génie.

curieux sur dix orateurs de la Grèce, H'an 1090 de J.-C. la secte des musulbarreau d'Athènes. Il en existe plu- liens , appelés aussi assassins. Ils ont été gouvernés pendant cent soixante . HARRINGTON (sir Joun), poète onze ans par une dynastie de huit

BAUGVITZ (Le comte Chaitien-HARRINGTON ( Jacques ), écri- Henri-Charles d'), ministre d'état 1611, mort le 11 septembre 1677, sie Prussieune, d'une famille noble Son principal ouvrage intitule : Ocea- et riche, a joue, au commencement na, ou de la république, dont plus tard de ce siècle, un rôle assez important il donna un abregé sous le titre de dans la direction des affaires L'etude l'Art de faire des lois, reuferme un de la théosophie lui valut les homes jets chimériques. Cet ouvrage deplut l'apparence du merveilleux. Ministre à Cromwell: comme poète il n'ent au- des affaires étrangères en 1792, il fut comble de faveurs, conseive sous Fréderic Guillaume III , jouit en 1801 du plus grand crédit, et fut decore des ordres de Bussie, de Bavière, et même du grand cordon de la legion-d'honneur. En 1806, avant contribué à faire déclarer la guerre à la France, il fut disgracie apres la hataille dlena, et se retira dans ses terres. Depuis quelque temps it s'etait fixé en Italie; il mounut à Venise, te 7 février 1832.

HAUTEROUHE ( Note LE BRE-TON, sieur de ), auteur dramhtique et acteur, né à Paris, mort dans cette ville en 1707. Ses comedies out gitude en mer. Il y a eu un poète de été réunies en 3 vol. in-12; elles sont conduites avec art. et il y règne un bon comique, mais il ne fant pas y Anglais, médeein de Jacques I et de chercher de peintures de meurs. Le Charles I, ne le s avril 1578, mort Deuit, Crispin medecin. et les Bourle 3 juin 1657. C'està lui qu'on fait geois de qualité, sont des comédies honneur de la déequiverte de la circu-restées au répertoire. Il abnoît tellelation du sang, quoiqu'on ait prétendu ment la procession d'acteur, qu'il que d'autres en avaient parlé avant jouait encore à quatre-vingt-dix aus,

On a de loi un grand nombre d'ou-HASSAN BENSABAH , fonda vrages sur la jurisprudence, le droit canon , la discipliue de l'église et les [

Libertes gallicanes.

HAUTIN ( PIERRE ) . graveur et fondeur, fit en 1525 les premiers poincons pour imprimer la masique. Plusieurs de ses premières éditions existent à la Bibliothe me du roi,

HAUTPOUL SALETTE (JESS-Joseри b'), general de grosse eavalerie, né en 1-54, tue à la bataille d'Eylan en 1807, s'etait distingué dans un grand numbre d'occasions, et surtout i a l'affaire d'Austerlitz. Il etait ne en

Languedocen 1754.

HAUL ( REAK JUST ), mineralogiste célebre neen 1-42, mort à Paris le i juin 1822, Econtons un savant digue de l'apprécier , s'exprimer sur son compte : a Plein de douceur et de mo-\*des ie, l'abbé Hauy joignait le caaractere le plus honorable aux con » naissances les plus etendues. On lui adort pour le regne minéralogique la methode descriptive la plus comamode et la plus scientifique, la plus » minitieusement exacte et la plus riache en grand- apercus, a Sesoutra ges sont en très grand nombre; son Traité de minéralogie est devenu classique dans toute l'Enrope, et son Traité élementaire de physique est un lougue haleine. Ses articles de jouronvrage fort recherche, Cestson frere Hany | Valentin | , qui fonda à Paris , dans la rue Sainte-Avoye, la maison des avengles travailleurs, et de semblables établissemens à Pétershourg et à Berlin.

HAYDY (Jos.), né le 31 mais 1750 d'un charron, sur les confins de l'Autriche et de la Hongrie , mortà Vienne le 51 mai 1809 : il fut associé! étranger de l'institut de France ; c'est le plus celebre musicien du dix-huitième siècle, et pen furent plus feconds que lui. Il a fait hust cent qua l'échofand le 24 mars 1794. tre vingt deux ouvrages , parmi lesquels on compte cent dix-huit grandes symplomies, presque tontes ad la dans son histoire et ses généalogies mirables, et quatorze opérasitaliens, j parmi lesquels on cite Armide. Sa musique d'eglise est vraiment divine; on en peut dire autant de ses oratorios : genre dans lequel, avant ni depuis, anenn compositeur ne l'a égalé.

HAZAEL, roi de Syrie, succèda a Benadad. Ce dernier etant malade a Damas , envova Hazaël pour consulter Elisée. Le prophète répondit que Benadad ne mourrait nas de sa mala. die ; il ajouta qu'llazael lui succede. rait et causerait de grands manx aux Israelites. Cette prediction ne tarda pas à s'accomplir. Hazaël, de retour auprés du roi , l'etrangle et s'empare du royaume; peu après il marche contre les Israélites, qu'il taille en pieces, et dont il ravage le pays. Il meurt enfin l'an du monde 3165, aissant pour successeur son fils Bémadad

HAZLITT ( WILLIAM ), auteur d'un grand nombre d'ourrages et cullaborateur, depuis plusieurs annees, de revues et de journaux politiques et littéraires, moucut à Londres le 19 sentembre 1830. Sa carrière a éte courte et orageuse. Apôtre du parti radical, il en fut aussi le martyr. En guerre avec la société qu'il traitait avec malveillance , il en avait rompu tous les liens. Il chercha la gioiredans les lettres ; mais son humeur capricieuse et mobile ne lui permit jamais d'enterprendre un travail de naux remarquables pour la nouveaute des idees et le nerf du style, pour la verve et l'originalité, ont été rennis en un vol. qui ent du succès. Un de ses ouvrages les plus piquans est celui qui a pour titre: Conversations de James Northcote ( printre ). Londies 1850 in 8.

HEBERT ( JACQUES RENÉ', né à Alcucon en 1755, fut le rédacteur d'un journal infame intitule : le Père Duchesne; ce sanguinaire procureur de la commune de Paris perit sur

HECATEE de Miles, vivait dans le quatrieme siècle avant notre ère. Il éclairei les antiquites des Grees, et ajouté de nouvelles Inmières à la géographie dans sa Description de la terre.

HEDELIN! FRANÇOIS), abbie d'Aumais le foudement de sa véritable bignae, ne à Paris en 1604, mort en gloire est fixé sur ses symphonies . 1676 Il fut tour à tour grammairien , humaniste, poète, antiquaire, predicateur et romancier. Le cardinal de Richelieu fut son protecteur. Hau- ftimées sur Virgile , Ovide , Valérius, tain, présomptueux, bizarre, il se brouilla avec la plupart des gens de lettres de son temps: ses querelles avec Corneille, Menage, mademoi selle Scuderi et Richelet, sont celles qui ont le plus éclité. Il a laisse plusieurs ouvrages : les plus estimes sont la Pratique du théatre et Térence jus

tifie. HEGESIAS , philosophe cyrénaique, florissait vers l'au 402 av mi J. C. Il fut disciple de Paraebate, et fonda l'écule qu'on appe'ait hegésienne, Il était fort éloquent, an rapport de Va-

lète Maxime.

HÉGÉSIAS de Magnésie, orateur l et bistorien , vivait vers l'an 454 av. J. C. Il introduisit dans la Grèce les ci ces de l'éloquence asiatique. Il écrivit l'Histoire d'Alexandre d'un style de cousu; Longin et Denvs d'Halicar nasse le critiquent à ce sujet.

HEGESILOQUE, l'un des sourc rains magistrats de l'île de liboles abusa tellement de son autorité , qu'il fut degrade comme infame. Il vivair sous Philippe, roi de Macédoine père d'Alexandre-le-Grand,

HEGESILOOCE, autre magistrat rhodien , l'an 171 avant J.-C. , vint au secours des Romains en déterminant ses concitovens à équiper une flotte de quarante vaisseaux pour se joindre à eux contre Persée, dernier roi des Macedoniens.

HEGIAS, sculpteur gree, florissait vers la 83º olympiade, environ 448 ans avant J. C. Ses statues les ptns estimées étaient une Minerve, un Pyrrhus et deux figures de Castor et de Pollux, qui forent transportées à Rome et placées, au rapport de Pline.

devant le temple de Juniter Tonnant. HEINSIES ( DANIEL ) , ne à Gand en 1580, fut disciple de Joseph Sea liger, auquel il succèda dans la chaire d'histoire et de politique à Leyde, Il monrut le 33 fevrier 1655. On a de Ini des poésies, des haraugues, quelques traductions du grec en la-

Flaceus, Claudien et Prudence. II s'est distingue surfout par son excellente edition de l'irgile et par ses poesies latines.

HEINSIUS, grand persionnaire de Hollande, morra La Bacele 3 soft 1720, a quarre-vingt-sept ans. fut long-temps le premier mobile et comme le maître de toutes les delabé rations importantes de la c publique. Il fut absolu pendant trepie aus, et jeta son pays dans des dettes immenses : dans la guerre de la succession l'Espagne, il montra tont son resseniment contre Louis XIV. Les veux des Hollandais s'onverent enfin, et Heinsius perdit sa place et son autocité.

HEIRIU, moine de Saint Germain. d'Auxerre, vivait dans le neuvême siecle. Il fut poece, mateur et phirosophe, autant qu'on pouvoit lêtre dans ce temps reenlé. Il pré6 ra l'obscuraté du cloitre aux honneurs qu'il pouvait obtenir de Charles-le-Chauve; Letait charge de l'education du prince Lothaire . Els de ce monarque. Ou lit encore son poëme à la louange de Saint Germain, evêque d'Auxerre. Ses Homelies offrent quelques details eloqueus

HELL, grand sacrificateur et inge des Juifs, l'an du monde 2848, Ses deux fils, Ophni et Phinées, avant ete mis a mort par les Philistus, Hele enrouva un tel saisissement en apprenant cette nouvelle, qu'il tomba et se tua, l'an du monde 2 358.

HELIODORE, piemier nimistre de Selencus Philopator , roi de Syrie. Etant entré dans le temple de Jérusalem pour enterer les trésois qu'il renfermait, il vit sondain paraître un cavalier qui se precipita sur lui en le foutant aux pieds, tandis que deux jeunes hommes , se tenant à ses côtés, le fouettaient sans relache. Le grandprétie Unias s'étant mis eu prières abtint sa grace ; an du monde 5829.

HELIODORE d'Emèse en Phenitin , et d'autres ouvrages assez esti- cie , évêque de Trica en Thessalie, mes. Heinsius ( Nicolas ), son tils, sous Theodose-le-Grand, composa ne à Leyde le 29 juillet 1620, et en gree dans sa jeunesse le roman des mort le 7 notobre 1681, fut aussi sa. Amaurs de Théagene et de Charicles , vant que son père. Il lit des notes es publié en gree et en latin à Paris en

de Bale, 1554, in-4. Il a été traduit dans toutes les langues, et dans la notre par Amyol, Cet ouvrage, par la manière dout les passions y sont traitees, la variété des episades et les agrémens du siyle , a merité de servir de modele aux productions de regenre.

HÉLIODORE de Larisse, mathématicien gree, dont l'ege est inconnu, a laissé deux livres d'optique dont Era-me Bartholin a donne une traduction latine on 1657. Hy out doux prêtres d'Antioche de ce nom, dans les quatrième et cinquieme siècles.

HELIODORE statuaire gree, cité par Pline parmi les artistes les plus habiles à executer en terre cuite des athlètes, des guerriers , des chasseurs et des sacrificateurs parait avoir lutte de Pan et d'Olympe.

HELIOGABALE ou BALE, empereur romain, surnommé et son esprit étaient supérieurs à sa le Sardanople de Rome. Il succèda à beaute Macrin l'an 218; il n'avait alors que l lui trancha la tête ainsi qu'à sa mère, Varius Marcellus et de Sœmias.

HELIUS , affranchi de l'empereur Claude, acquit un tres-grand pouvoir sur l'esprit de Nerou, son successeur: secondé d'un antre affranchi nommé Polyelète, il exerca mille violences. li fot puni depuis par Galba.

UELL (MAXIMILLIES), jesuite. célèbre astronome de l'empereur d'Antriche, né le 15 mai 1721 . mort le 14 avril 1792, Il a public divers onvrages dans tesquels il a corrige plud'importantes observations.

de sa Chrestomathic. Un antre gram- que nous naissons tous avec un égale

1619, in-S. La première edition est Imairien de ce nom a feit un Diction naire gree dout Suidas a profité pour le sien. Il était d'Alexandrie et vivait du temps de Théodose-le-Jenne.

HELLANICUS, de Mithylène, céebre historien gree ne dix aus avant Herodote , Pan 411 avant J.-C. Ses histoires, citées par Athence, par Arrien et par Aulu-Gelie, ne sout point parvenues jusqu'à nous : des fragmens en ont été seulement conserves.

HELOISE, nièce de Fulbert, chanoine de Paris, abbesse du Paraclet, où elle mourut le 17 mai 1165. Elle savait le latin, le grec et l'hébreu, possedait les auteurs anciens, la philosophie et la théologie; mais elle est encore plus célèbre par ses amours avec Abailard, auquel elle survecut vingt aus. Leur tombeau est maintenant au eimetière du Père la Chaise. veen dans les heaux jours de la sculp. Les Epitres de ces deux amans, puture grecque. Du temps de Pline , on Ibliées en latin , ont été imitées par vovait à Rome, aux portiques d'Oc. Pope et par divers noëtes français ; la tivie, le che fed œuvre de ce statuaire; traduction en vers de Colardeau est c'était un groupe représentant une généralement connue, mais c'est eneore dans le texte original qu'on sent ELIAGA - micux l'ame d'Héloise : sa sensibilité

HELVETIUS ( CLAUDE-ADRIEN ), quaturze ons. Il ne se tit connaître ne à Paris en juillet 1715, mort le que par ses extravagances, ses déban- 26 decembre 1771, fermier-géneral. ches et ses profusions. Le peuple, Son poëme du Bonheur n'annonce en lasse de sa tyrannie, se revolta : on lui aucune espèce de talent pour la poésie; il n'a été publié qu'apres sa le 11 mars 222, à l'âge de dix-huit mort, et il est probable qu'il l'aurait ans, Il était n' à flome l'an 204, de supprimé. Son fameux livre de l'Esprit lui attira une violente perséeution : malgré les erreurs qu'il renferme, c'est une production d'un ordre supérieur. La maxime fondamen. tale de cet ouvrage , que l'intérêt personnel doit être l'unique base de la morale, ne peut être admise, car elle detruirait toute vertu. Il n'en soupconna pas lui-même tout le danger, puisqu'il fut très bienfaisant et trèsvertueux ; ce fut même l'estime genérale qu'il s'était a quise par son sieurs erreurs geographiques (tdonné caractère, qui le mit surtout à couvert de l'orage que le livre de l'Esprit HELLADIUS . grammairien du avait souleve contre lui. Nous regarrègne de Constantin le-Grand , né en deus aussi comme insoutenable le pa-Egypte. Il reste de lui des fragmens radoxe par lequel il prétend établir aptitude au génie. Voltaire , qui lui blique et de l'empire. Mis à la retraite et d'amitié , a fait de son livre une critique beaucoup trop superficielle et peu digue de lui. Les muvres d'Helve. tius formeut 5 vol. in-8, ou 14 vol. in-18.

HELYOT ( Pierre ) , religioux . piepus, ne à Paris en 1660, mort le Sianvier en 1716, Son Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires , 8 vol. in-4, est l'ouvrage le plus complet que nous avons en ce gegre ; c'est le fruit d'un travail de vingtcing ans, L'abrege qu'on en a fait est inexact et recherche seulement pour les figures.

HENAULT ( CHARLES-JEAN-FRANcois ) , ne à Paris le 8 fevrier 1685, niort en 1770, président honoraire au parlement de Paris, et membre de l'academie française. Son Abregé chronologique de l'histoire de France, dont on tit rapidement plusieurs éditions, et qui fot traduit en italien, en allemand et en anglais, est de tous ses ouvrages celui qui a le plus contribué à sa reputation. C'est pour les savans une table bien faite qui leur rappelle à l'instant ce qui pouvait être échappe à irur sonvenir : c'est pour les autres une instruction élémentaire trèsutile. Il n'est pas exempt d'erreurs , mais les faits y sont bien discutés, places dans un urdre convenable ; ou y trouve des réflexions judicieuses, exprimées avec précision. Cet abrègé a produit une foule d'imitations qui lui sont très-inférieures. On croit que le plan de cet ouvrage avait été coucu par l'abbé Boudut. On a du président Hénault differens autres petits ouvrages en vers et en prose , qui anuonceut un amateur celaire et un homme de très-bonue compagnie. Il avait de la fortune et se plut à être utile aux gens de lettres. Il obtint une considéson caractère.

prodiguait des témoignages d'estime à la fin de 1815, il comptait près de 39 ans d'honorables services, et mougut en 1832.

HENNUYER ( JEAN ), évêque de Lisieux, né en 1497, mort le 12 mars 1577. Il s'est immortalise, suivant quelques auteurs, par son homanite dans le temps des fareurs de la Suint-Barthélemi, en s'opposant a l'execution desordres que le lieutenant du roi de sa province avait recus de massacrer tous les huguenots de Lisieux. Sa conduite fut approuvée par Charles IX lui-même, d'où l'on peut conclure qu'on a tomonts raison de ne pas servir d'instrument à la cruaute. Mercier a fait sur ce beau trait, fang ou vrai, un drame qui porte pour titre le nom de ce prélat. Hemouver, suivant d'autres assertions ; qui malheureusement ne paraissent que trop fondées, aurait au contraire etc luis des ennemis les plus acharnes des calvinistes, et aprait violeniment proteste contre le cetebre edit du 17 jouvier 1562, qui leur était favorable. HENRI, fi y a en sept empereurs

de ce nom en Allemagne, Le premier, surnomme l'Oiseleur, ne en 5-6, mort le 2 juillet 956, etait fils d'Othon. due de Save; c'est en 919 qu'il parvint a l'empire. Ce fut un des rois les plus dignes de porter la couronne. Prince guerrier et legislateur, il reunit les princes allemands, vainquit les Bohémiens, les Esclavons, les Danois, lit batir des villes et donna des lois sages. Othon, son tils, bui succeda. - Henri II. dit le Bosteau. arrière petit-fils du precedent, ne en 972, elu empereur en 1002, chais s les Grees et les Sarrasins de la Ladabre et de la Pouille, calma les troubles d'Italie et parcourut l'Allemagne laissant partout des marques de justice et de generosite; il mourut le 14 ration meritée par son esprit . par juillet 1024. Il fit aux églises les pins ses mœurs douces et par l'aménité de grandes largesses, et retablit le nape Benoît VIII sur son siege; if a etc. HENNEQUIN ( Le baron Jean- mis au rang des saints. - Henri III. François), maréchal de camp, com- dit le Noir, fils de l'empereur Conmandeur de la légion-d'honneur, ne rad II, ne cu 2017, mournt le 5 ocle 3 juillet 1774, entra au service au tobre 1056. Il reduisit a l'obelesance commencement de la révolution, et les rebelles d'Allemagne et d'Italie. fit toutes les campagnes de la renu. Henri IV le Vieit, fils du procedent.

telle d'Agnès, samère, qui gouverna avec sagesse; à 15 aus il prit les renes du gouvernement, il se montra digne du trôpe contre les princes rebelles de l'Allemagne et suitout contre les Saxons. C'est alors que com mença la fameuse querelle entre les papes et les empereurs à l'occasion des investitures des Lenetices dont les empereurs jouissaient depuis long. temps en Allemagne. Les choses furent portees aux dernières extremités de part et d'autre ; le pape excommunia Henri qui l'ut depossede de l'empire, mais il vintà bout de ses cumpétiteurs. Il ne fut pas si beureux à l'egard de son tils , qui l'obligea de renoncer à la couronne. Il alla mourir à Liège le 7 août 1016, C'était un prince courageux et spirituel; mais il aimai: trop ses plaisits, et soulfrait que ses ministres abusassent de son autorité. - Henri V ou le Jeune, né en 1081, paisible possesseur du trone, voulot les abandonne par la paix de Catea quaintenir le droit des investitures contre lequel il s'était éleve pour de montrances de son conseil , par l'a troner son père, et forca Pascal II de du connétable de Montmorency et lui rendre ce dro t. Le pape l'excoumunia, et, craignant les malheurs de blessure qu'il regut dans un tours son pere, il renonça aux investitures du comte de Montgeumery, cal en 1112. Il mourut à Utrecht le 22 taine écossais, le 10 juillet 1559. mai 1125. C'est sous ce prince que prince, naturellement bou, se la le les seigneurs des grands fie's commen- sa trop gouverner par ses lavor cèrent à s'affermir dans le droit de qui lui tirent faire des depenses | souverainete, e: que les terres du saint-siège furent entièrement affrau- nie d'impûts. Henri III, troisier ; chies de la suzerameté de l'Empire. fils du précédent, naquit à Felle - Henri VI, surnomme le Severe, tainebleau le 19 septembre 1551, fils de Frederic-Barberousse, ne en signala dans sa jeunesse, et gagna 1165, surceda à son père en 1190 batailles de Jarnac et de Montes étant âgé de 25 ans. Son règne ne tour, ce qui le fit élire roi de Pol fut pas de longue duree ; sa cruanté , gne en 1573 ; mais Charles IX , s | son avarice, son irreligion, ses in frère, étant mort, il abandonna justices et ses violences, le perdirent, trône pour venir regner en Fran Sa propre femme . Constance , dont au milien des troubles et des factio il avait extermine la famille, le lit II fit la paix avec les huguenots empaisanner le 28 septembre 1197, 1580; mais cette paix, au lieu de - Henri VII, elu empereur en 1509. tablir l'ordre dans le rayaume, yr mount le 24 août 1515. Son regue, la confusion par les dereglemens quoique très-court, fut glorieux. Il les lolles depenses où les favoris je emporta dans le tombeau les regrets rent ce roi; il fut assassioé à Sai de presque tonte l'Allemagne et d'une Cloud par Jacques Clement le p partie de l'Italie. Nous n'avons point puer août 1589, et mournt le leuparlé de Henri Bapson, landgrave de main, l'institua l'ordre du Saint-il

lui succeda à l'âge de 5 aus sous la tu- 1246, parce qu'il n'en eut, a propri ment parler, que le titre. Il mour l'année suivante en combattant con tre les troupes de son compétiteur.

HENRII, II, III et IV, rois o France, Le premier , lils aine du r Rubert et de Constance , commend à regner en 1031, et mourut à Vite en Brie , le 4 août 1060 , avec la r putation d'un bon capitaine, d'u roi juste et pieux. Il reda à Rober son fière, le duché de Bourgagne d'où est sortie la première rare d ducs de Bourgogne. Henri 11, ne Sa nt-Germain en-Laye , le 51 ma 1518, de François I et de la rein Claude, suécèda a son père en 154 La France était alors en guerre av l'Angleterre ; il la continua avcc su ces, et la finit en 1550 par une pal avantageuse. Il se ligua contre l'er pereur Charles-Quint. La France gagna Metz , Toul et Verdun , et plusieurs autres conquêtes, mais Cambresis qu'il conclut entre les i Diane de Poitiers, Il mourut d'ul excessives qu'il surchargea le roya Thuringe, qui fut élu empereur en priten 1579. L'est sous son règne q

les bombes farent inventées. Henri IV est l'Irlande, et rut de grands demêde Navarre , et de Jeanne d'Albret. un obstacle à son couronnement, il l'abiura en 1593, ce qui mit lin à la querre civile, et lui attira l'obcis sance et l'affection des catholiques. I ent encore à soutenir une guerre contre l'Espagne : il la termina houseuiement, et la France jouit jusqu'à sa mort d'une paix qui répara tous ses nalbeurs, Il fot assassine par liavailac le 14 mai 1610. Jamais prince l'ent ples de véritable bonté enve s es sujets : il avait un jugement ex mis, une extreme frauchise, une implicite de mœurs charmante, une saite et un esprit toot-a fait francais. droite politique et une grande va euc. C'est un des meilleurs et des das grands rois qui aient régné dans e monde. En lui commenca le régue les Bourbous. L'histoire de sa vie ar Perefixe est restee jusqu'à présent ameilleure; on peut anssi consuiter ur ce bon roi les Mémoires de Sully . n pour mieux dire , on formerait ne bibliothèque de tout ce qu'on a crit sur le Béarnais. Tous les autres ets ont été employés à le célébrer, til a presque toujours porté bonheur ceux qui se sont occupés de lui l'étendue de notre ouvrage est trop irconscrite pone tracer on si beau ortrait, mais le modèle est comu i généralement qu'on nous pardon era notre insuffisance.

HENRI. Il v a en huit rois de cc om en Angleterre. Le premier suromme Beau-Clerc, à cause de sa sience , ne en 1068 , clait tro sienre ls de Guillaume-le-Conggerant, et it couronner roi d'Angleterre en

dit le Grand, ne à Pau le 13 decem les avec saint Thomas de Cantorherv. bre 1553, d'Antoine de Bourbon , roi Ses fils se révoltèrent contre lui : il en mourut de chagrin à Chinon le 6 Eleve dans la religion protestante , il juillet 1189. Heart III ne en 1207 . succèda à Henri III; sa religion étant succèda au roi Jean-sans-terre en 1216, Il fut oblige d'abandonnee la Normandie, l'Anjou, le Poiton, la Touraine, au roi de France, Il monrut à Londres en 1272; c'etait un prince faible, ayant les vertus d'un simple particulier, mais aucune des qualités qui constituent un souverain. Henri IV , fils de Jean de Gand , duc de Lancastre, ne en 1367, commenca à régner en 1300, après la déposition de Richard II, au prejudice d'Edmand de Mortimer, due d'Yorck; c'est ce qui donna lien a de longues et cruelles guerres entre les maisons d'Yorck et de Lancastie, les sentimens élevés et généreux, une et ce fat l'origine des querelles de la rose blanche et de la rose rouge. It moneut de la Tenre le 20 mars 1315. et n'eut ni de grands vices ni de grandes vertus. Henri V, fils du precedent et de Marie de Héreford, pe en 1388, fut couronné en 1415, Il fit la conquête de la Normandie, et par un traité signe à Troyes en 1420 , il fat convena qu'il épouserait Catherine de France, et qu'il hériterait de la comonue après la mort de Charles VI. Malgié ce traité la guerre con timua. Les divisions de la cour de France entre les maisons de Bourgoque et d'Orléans servirent beaucoup à ses conquetes. Il monrut au château de Vincenues à l'age de trente ans . le 31 août 1422, et fut exposé à à Saint-Denis comme un toi de France. Il fat avare et inhumain, Henri IV, fils et successeur de Henri V , à l'àge de dix mois seulement, en 1422, régna en Augleterre sous la tatelle du duc de Glocester , et en France sous celle da due de Bedford. 100, au prejudice de Robert, son Les Anglais continuèrent d'avor de Pine. Il mourat le premier decembre grands succès en France; mais 155 , regardé comme un guerrier Jeanne d'Are avant fait lever le siège Pourageux et un politique habile. Il d'Orléans , les affaires prirent une aunulagea ses peuples et réprima plu-peurs abns. Henri II, fils de Geof-co Plantagenet et de Mathilde, fils de Henri I, né au Mans en 1155. ort en 1154, conquit la Bretagne Gran ie Bretagne ficent verdre a Henri sa couronne. Il sut poignarde en 1471 nière des ensans de Charles I et de par Glocester. C'était un prince fai- leuriette de France, née le 16 juin ble, mais vertueux. Henri VII, tils 1644. Philippe de France, due d'Or-d'Elonard, comte de Richtmont, Jéans, Lère de Louis XIV, l'epouse et de Marguerite, de la maison de len 1661, maisce mariage ne fut pas Lancastre, ne en 1458, aide du due de leureux. Louis XIV l'employa pour de Bretigne, se soulera coutre l'usur-pateur lichard III, et se fit courou le le la Ilollande; elle reissit compléper roi d'Augleterre en 1485. Il réu-freuent, Le roi ent toujours pour elle nit les droits des maisons de Lancastre la plus tendre amitié. Elle mourut à et d'Yorck par son mariage avec Eli- Saint-Cloud le 30 juin 1670, avec le sabeth fille d'Edonard IV. Son re- soupçon, qui n'est pas encore degue fut presque toujours passible. Il truit, d'avoir été empoisonnée. Son s'occupa du soin d'aumaniser les histoire a été écrite par madame de moure de sanation , de reformer les La Fayette. lois et les abus : il protégea les seien- HENRION DE PANSSEY ( PIEREEces, l'agriculture et le commerce. PAUL-NICOLAS), ne en 1742, à Tré-Son extrême avarice et ses rapines veray près de Ligny (Lorrame) , file fiscales ont un peu terni sa gloire; il d'un magistrat de cette province. mournt le 22 avril 1509. Sa vie a eté reçu avocat a Paris, en 1765, se liécrite par le chancelier Bacon. Henri vra à la consultation , et se placa par VIII, tils du précèdent, ne le 28 junt ses écrits au premier rang des juris-1491 lui succeda. Il reunt le pays de consultes. Administrateur du dépar-Galles à l'Angleterre, lit de l'Irlande tement de la Maine sons le gouverneun 10 aume, et mourut le 28 janvier ment directorial, membre de la cour 1547 à conquonte sept aus, après en de cassation, à l'installation du conavoir regné trente-huit. Il tit décapi-sulat, appelé au conseil d'état par ter plusieurs de ses maîtresses, entre | Xapoléon , il recut du gouvernement autres Anne de Boulen; il avait di provisoire le département de la jusvoice pour l'eponser. Il se fit déclarer tire, et les actes les plus honorables si-protecteur et chef suprême de l'église gnalèrem sa trop courte administrad'Angleterre, et le parlement lui con | tion. En 1828, les veux unanimes de firma ce titre. Il fut violent et ernel; la magistrature l'appetèrent à la preson histoire a ete errite par le lord mière presidence de la com de cassa-Herber Chenier a fait une tragédie tion. Cet homose respectable , qui fort estimée dans laquelle il a peint réunissait les lum ères et les vertus , ce monarque bachare; elle porte le mourut daus sa 85º année le 25 avril titre de Henri VIII.

HENRIETTE - MARIEDE FRANCE, reme d'Angleterre, fille de Hemi IV et de Marie de Medoris : née de son miri, evecute en 16 19, elle ge petira en France, et mocrut subi tement à la Visitation de Chailloi, le 1695 , in 8.

1829.

HENRY (P F ), ne à Nancy, en 1759, mort à Paris , le 12 auci 1853. vint se liver à l'aris dons les premieen 1609, marice en 1625 à Charles I, res années de la revolution : et deroi d'Angleterre. C'était une très puis consacra ses veides à nons faire grande princesse dont l'esprit resson d'enmaître ce qui s'imprimat à l'etranblait beaucoup à relui de Renri IV ger, et surtont en Angleterre, de son pere. Après l'assassinat jundique plus important en histoire et en voyages. It a aussi fourne a la Biographio universelle , plusieurs arneles de princes de la maison de Lorraine. 10 set tembre 1969. Elte ent la conso-, Sans ambition , sans intrigue , it aulanon avant sa mort de voir rétablir rait pu employer milement pour ini Charles II , sun fits , sur le trons de le credit des amis que lui avaient fait ses j'ens. On a écrit sa vie, Paris, la douceur de ses mœurs et l'honnêtete de ses manieres; mais il préféra HENBIETTE - ANNE D'ANGLE | chercher dans ses travaux littéraires TERRE, duchesse d'Orléaus, der jui supplément à la mediocrité de sai

fortune , et conserver sou indépen-

HENRY, pharmacien en chef honoraice des honitaux et hospices civils de Paris, chevalier de la legion d'honneur , créateur de la pharmacie cen teale, membre de l'academie de medecine et de plusieurs autres societes savantes, avait professe long-temps la chimi à l'ecole de pharmagie, à Paris, et était regardé comme un de nos pharmaciers les plus distingués, lors qu'il a socrombe à une maladic aigue. à Paris . le a août 1813 . dans un âge peu avancé

HEPHESTION, grammaicien d'Alexambrie, vivait vers l'an 150 avant J. d. On ergit no'il fut un des preceptenes d'Eins Verns, que fut emprerenr avec Mare Aurele. Il est anteur d'un tracté int infe : Enchicid on de metria, et poemate græco et lut no alont la meilleure edition est celle d'Oxford 1810 in-40

HEPHESTION , ami et confident d'Alexandre, moneut regrette de ce heros, qui fit perir en couix le mede ein qui l'avait traité dans sa dernière maladie, l'an 305 avant J. C.

HER, fils ajué de Juda, Il épousa Thamar, et mourut sans en avoir d'en fans.

HÉBACLÉOTES ( Dexis), philosophe d'Heraclee, stoie en, quitta cette secte pour les excénarques, qui placaient le bonheur dans le plaisir. Il a composé divers traités de philo sophie et quelques pièces de poésie.

HEBACLIDE le Pontique, ne à Héraclee, étudia la philosophie sous Platon et Aristote à Athènes, où il se rendit celebre. Ses talens furent obscureis par l'orgueil. Il ne reste plus de lui que quelques fragmens d'un Traité sur les gouvernemens, Il vivait

vers l'an 335 avant J .- C.

HÉRACLIEN, l'un des généraux de l'empereur Honorius, sit mourir Stilicon à Ravenne, l'an 408. Pour le récompenser de ce service. Honorius, lui donna le gouvernement d'A. frique. Elevé au consulat en 413, il voulut, d'après les conseils de Sabinus son gendre, usurper l'empire; mais il ne put y reussir et passa à Carthage , où il fut tué.

HERACLITE , celèbre philosoph . gree, natif d'Ephèse, florissait vers l'an 500 avant J. C. Il éta t inclaure. lique et plenrait sans cesse sur lea sottises humaines. Sa doctrine etait la Satarisme. Il composa divers traites. entre autres un sur la nature. Il nous ceste de lui quelques fragmens imprimes avec conv de Démocrate, de l'amon et de plusieurs autres , sous ce title : Poés s philosoph en. in 8: 13-3.

HERACLIUS compereur romain . ne vers 775, detrona le tyran Phocas, et se lit emirannerà sa place en 610. It defit en plusieurs, rencontres Chosrois II, roi de Perse. Il ternit la fin de son règne on ne s'occupant que des querelles ecclés astiques, ou lieu de repunsser les Sarrasins , qui s'empareient des plus belles provinces de son empire. Il mourut le 11 fevrier 651 après un règne de treute aux. Constantin, son fils ainé, bui succèda,

L'ÉRAULT DE SECHELLES MA-FIE Javy, avocat general an parlement de Paris, auquel on doit des puésies, un Voraze à Montburd et des Beflexions sur lo déclamation : se ieta à corps perdu dans la revolution, et re fut lui qui rédigra la constitution de 1793. Il fut enveloppe dans la condamnation de Danton et de Camille Desmoulins, et périt avec eux sur l'échafond en avril 1794. Il était ne e Paris en 1260.

HERDER (Jeux Gonernov De). philosophe et écrivain Allemand, né à Morungen, en Prusse, en 1744. mort en 1805, fut speressivement professeur à Kænigsberg, à Riga, predicateur de la cour, vice president du consistoire et supérieur ecclésiastique du duché de Saxe-Weymar. Ses œuvres ont eté publices en 18 vol. in 8º, Tubingue, 1805 - 1809. Son Essai sur l'histoire de l'humanité a ctè traduit en français.

HERMAGORAS. Il v a eu deux rhéteurs de ce nom , et un troisième qui fut à la fois philosophe et ocateur,

HERMESIANAX , porte grec , virait du temps de Philippe et d'A. lexandre-le Grand. Il excella dans l'élègie. Il ne faut pas le confondre avec un athlete du même nom, qui était, comme l'autre, oatif de Colophon,

HERMINIUS fut un de ces bra-ffio le 28 mars l'an de Rome 750 , à ves Romains qui se joignirent à Ho-l'age de soirante-dix ans, ratius Cocles pour tenir tête aux Etruriens sur le pont de Rome , tan- rissait vers l'an 247 de J.-C. Nous dis qu'on le rompait derrière eux, l'an 507 avant J. C. C'est aussi le nom d'un capitaine troyen d'une taille enorme, qui combattait sans casque et sans cuirasse, et qui fut tué par Catine.

HERMODORE, architecte et ingénieur, ne à Salamine, rivait à Rouen 104 ans avant J.-C. construisit les portiques du temple de Jupiter Stator, et eleva le temple de Marsdans

le cirque de Flaminius.

HERMOGENE, architecte de l'antiquité, auquel Vitruse attribue tout ce qu'il y a de plus bean dans l'architecture. Il avait entupose sur son art un livre qui ne nous est pas parvenu. Il y a deux sutres Hermogène celebres : t'un rhetenr du deuxieme sièele, dont nous avons des livres en grec sur la rhetorique : l'autre hérétique africain du même siècle. Il avait quitté le christianisme pour le stoicieme, et regardait la matière comme le premier principe de tout.

HERMOLAUS, jeune Macedouien, l'un des pages d'Alexandre-le-Grand, conspira contre ce prince l'an 325 arant J. C. Celui-ci le fit périr.

HERODE, surnomme Le Grand, ne vers l'an de Rome 680, était gouverneur de la Galilée. Après la mort de Cassius et de Brutus, dont il avait embrasse le parti, il se declara pour Antoine, qui le fit nommer roi des Juifs. Antoine avant été defait à la hataille d'Actium . Herode se prononça pour le vainqueur, qui le maintint sur le trône. Marianne sa femme, ses enfans et ses amis, fu rent autant de victimes qu'il immola a ses soupcons jainus. Hérode fit promettre aux Mages qui vincent de l'Orient pour adorer J. C., de revenir vers lui lorsqu'ils auraient trouve l'en fant qu'ils cherchaient, afin qu'il put aussi lui rendre hommage. Ceux-ei n'ayant pas rempli leur promesse,

HERODIEN, bistorien gree, floavons de lui une histoire romaine en huit livres, depuis Marc-Aurèle jusqu'à Maxime, qui a été traduite en latin par Ange Politicn, et en fran-

cais par l'abbe Mongault.

HERODOTE , celèbre historien gree, né à Halicarnasse, 484 aus avant J.-C. On a reproché à ce père des historiens de n'être pas toujours veridique dans les faits qu'il rapporte. Mais il est peu de jours où quelque decouvette nouvelle ne fasse reconnaître dans ses écrits quelque ancienne vérité. Son style est plein de de grace, de douceur et de noblesse; compare aux Romains, il est aussi elegant que Tire-Live, mais moios grand orateur, moins serré, moins fort que Salluste; il n'a aucun rapport avec Tacite. Le savant Larchee en a donné une traduction française fort estimée eu 7 et en o vol. iu-8. Depuis, M. Myot a publie une autre traduction, qui ne jouit pas de moins d'estime, en 3 vol. in-8. Paris, 1513.

HÉROLD (N.), un de nos musiciens les plus distingués, mort à Paris le 18 janvier 1533, à moins de 42 ans, daos la force de l'age et de son talent; on estime surtout sa partition du

Pré aux Clercs.

HERON, né à Alexandrie, l'an 100 avant J .- C., se rendit tres-celebre dans la mécanique, sur laquelle il ecrivit. C'est surtout par ses clepsydres à l'eau, ses automates et ses machines à vent, qu'il excita l'admiration de l'antiquite. Un autre mecanicien, nomme Heron le Jeune, qui vivait vers le milieu du huitieme sièele , a fait un Traite sur les machines militaires.

HEROPHILE, celebre medecin gree , vivait vers l'an 344 avant J .- C. C'était un des plus savans anatomistes de son siècle. On lui attribue la deconverte des vaisseaux lactes. Ciceron, Pline et Plutarque, parlent de Herode furieux ordonna le massacre lui avec eloge. Il y ent un imposteur de tous les enfans males au-dessous de | de ce nom qui paruta Rome du temps deux ans qui se seraient trouvés aux de Jules-César, et qui se disait petitenvirons de Pethleem. Il mourut en- fils de C. Marius. Arrêté par ordre

des sénateurs, il fut tué dans sa prison ; e'était un marèchal ferrant. par son poeme des Tombeaux et ses

HERSCHELL ( GUILLIUME ), celebre astronome, né à Hanovre, le 15 novembre 1758, mort le 23 août 1822. Il quitta la musique pour s'adonner entièrement à l'astronomie. lla découvert dans la nuit du 13 mars l 1781 la planète nommée Uranus, ou planète d'Herschell. Ses autres deconvertes sont fort nombreuses : ilfut très-utilement seconde dans ses recherches et dans les laborieux calculs qu'elles nécessitaient, par sa sœur miss Caroline, Les services qu'Herschell rendit à l'astronumie ne furent pacirconscrits uniquement dans le champ de l'observation céleste, Sur la demande de plusieurs souverains , il construisit, pour les observatoires de leurs étals, des télescopes de grande dimension, pour servir aux travaux des astronomes du continent. Il a été enseveli dans l'eglise d'Upton , en Angleterre.

HERTZBERGY (EWALD-FRÉNÉRIC, comte de), né en 1755 en Poméranie, ministre de Frederic II, roi de Prusse, fut charge pendant près de 3n ans du ministère des affaires étrangères. Il négocia le traité de paix entre la Russie et la Suède en 173s, la paix de Stubersbourg en 1733, le recourrement des possessions séparées du royamme, en 1746 ; le traité de Tes chen, la pacification de la Belgique et de la Hollande, le traité de Reichenbach en 1790, et mourut le 27 mai 1795, avec la reputation d'un des plus habiles diplomates. Il a laissé un assez grand nombre d'écrits histori-

ques et politiques.

BERVART (BARTÉRIAT), conseiller d'éta ordinaire de Louis XIV,
mort en 1676. Il fut l'ami constant de
notre La Fontaine. Lors de la mort
de madame de la Sablière, il alla
chez le fablier et lui dit: « le venais
tous prier de renir loger chez moi. —
Jy allais, répondit le bon homme. «
Ce mot charmant pour l'amitié fait
homeur à l'un et à l'autre. Il avait
prêté deux millions à Louis XIV.

HERVEY (James), pasteur anjous a donné de cet outrage, souvent guarante-cinq ans, u'est pas moins la vol. m-fol. Leyde 1746 et 1766. M.

comm en France que dans sa patrie, par son poëme des Tombeaux et ses Méditations, qui ont été traduits plusieurs fois en français. Il a laissé d'autres outrages; sa bienfaisance fut aussi vraie que sa sensibilité.

HESIODE, poete gree, néà Cuores en Eolide, et contemporain d'Homere, suivant l'opinion commune. Le premier il ecrivit en vers sur l'agriculture, et son poème intitule : les Ouvrages et les jou s . a servi de modéle à Virgile pour composer ses Géorgiques; on a encore de lui la Théogonie on la Généalogie des dieux. et le Boucher d'Hercule. Hesiade est moins éleve, moins sublime an'Homère, mais sa poesie est ornce dans 'es endroits susceptibles d'ornemens. Plutarque rapporte les circonstances de sa mort; il fut assassine. Il existe plusieurs traductions d'Hesiode, entre autres relle da M. Gin.

HESNAUT (JEAN), mort en 1682, fils d'un boulanger, receveur des tailles. On a trop vanté son fimeux sonnet sur l'Avorton , très-ingenieux sans doute, mais trop surchargé d'antithèses, et l'on n'a pas assex loué celui qu'il osa adresser à Colbert, presécuteur de Fouquet. On conuait le commencement de sa traduction du poème de Lucrèce, qui fait regretter ce qui nous manque, et ce qu'il eut la faiblesse de brûler, par un scrupule assex mal entendu, Il avait une philosophie tres bardie, et il fit, dit-on, un voyage en Hollande , pour conférer de ses opinions avec le fameux Spinosa, qui n'en porta pas un jugement tres-favorable. llesnaut s'apercut de son indifférence, et renouça à la petite ambition de se distinguer par des idées audacieuses : le mepris d'un incredule le reconcilia avec la religion. C'est lui qui forma dans la poesie madame Deshoulières, qui le surpassa par la suite.

HESYCHIUS, lexirographe gree, dont l'époque est inconnue, a laisé un dictionnaire compilé d'après les glossaires faits pour l'intelligence des anciens auteurs grees. David Robuke-ouy a donné de cet ourrage, souvent alteré par les copistes, une édition en

Schow, savant danois, en a donné perre qui était mobile, ainsi que nous une autre collationnée sur le seul ma. l'apprenons de Cicéron ; Copernic lui quecit qu'on ait de ce levi que, et qui doit la première idée de sou avitème. a été conservé dans la bibliothèque de Venise . Leipzic , 1792 , in-8°.

HEUZET, professeur de belles-lettres au coliège de Beaurais à Paris, mort vers 1744. On lui doit deux requiont en le plos grand succès dans tous les collèges; le premier, in

traduit en français.

le 25 se 'embre 1729, à Chemnitz de Pindare et d'autres sarans. Le ( Saxe ), tils d'un pourre tisserand, deuxieme, prince vertueux, favorisa eut a lutter long-temps contre le be- les auts et le commerce , et mourut soin , n'acquit son instruction qu'a regretté de ses sujets . Lan 215 avant lorce de privations courage, erra de ville en ville pendant deux ans. Li fit la guerre aux Romains la guerre de septians, et oj posa à tous de concert avec les Carthagino si mais les chétacles une fermete à toute avant eté battuaprès des prodiges de épreuve, le ne fut qu'en 1765 qu'il valeur, il fit sa paix et resta un dea fut nomme professeur à l'université plus tideles affies de Rome, Il avait de Goettingne dont it fut l'ornement, composé des tières d'agriculture que et qui tur dut d'importantes amelio- nons n'avons plus. Hieronyme, son rations. Membre de prosque toutes petit-fils, lui socreda; mais it traita les academies de l'Enrope, combié ses sujets avec tant de cruauté, qu'ils de tous les honne urs qu'en peut obtenir par les lettres, environne de la consi a ration publique, il termina sa longue carrière à finettingue le 14 juillet 1812. Le nombre de ses ouvra ges atteste l'emploi qu'il foisait de son temps. Son edition de Virgile est regardee comme son chefel œuvre.

HEYWOOD (Joung , porte anglais, ne à Loudres sers la tin du quinzieme siècle, a cté un des premiers qui aient ècrit en anglais des pieces de theàtie. Il obtint la faveur de Henri VIII. On a emore de lui einq cents épigrammes et l'Aruignee et la mouche, parabule, 1556, in 4. I'ne faut pas le conformire avec Heywood Thomas , come dien et anteur drom itique sous les règnes d'Elisabeth, de Jacques 1 et de Charles I, qui a composé deux cent singt pièces de theatre, dout il ne reste plus que vingt-quatre. Le nom a ete porté par d'autres personnes remarquables de l'Angleterre.

HICETAS, philosophe syracusain, les étaient en repos, et que c'était la leil et de la lune. Il pe nous reste de

IHEROCLES, célèbre philosophe platonicien du cinquieme siècle, enseigna avec beaucoup de reputation à Alexandre, et composascut livres sur la Providence et sur le destin, dont Photios nons a conserve des extraits.

IHERON I +t II, rois de Syracuse, titule : Selecta è veteri testamento his- Le premier , frète de Lielon . lui suctoria, et le se cond : Selecta è profunis ceda vers l'an 478 avant J.-C. Il se fit scriptoribus histor &. Ce dernier a ete d'aboud détester par ses violences et on avarice ; mais il se corrigea dans HEYNE (Curistian Gottlos), ne la suite par la fréquentation qu'il fit de veilles et de J. C., après un règne de conquantel'assassinerent et exterminerent toute sa famille l'an s 14 avant J. C.

HIPPARCHIE. Charmée des discours de Crates, philosophe cynique, elle l'épousa malgre sa famille et les représentations de Crates luimême, qui, lui montrant sa bosse, son băton , sa besace et son manteau, lui dit : « Voilà l'homme que vous aurez et les meubles que rous trouverez chez lui. » Cratés florissait sous Alexandre-le Grand,

DIPPARQUE, file de Pisistrate, tyran d'Athènes, lui succeda asce on frere Hippias, l'an 525 avant J. t., et fut assassine l'an 515 par Harmodias et Aristogiton. Il lit tleurir les tettres et attira à sa cour Anacriun, Simonides et plusieurs autres poètes

savans.

HIPPAROUE mathématicien et astronome de Nicee, florissuit l'an 139 avant J .- C. , sous Ptolemee Philemetor. C'est le premier qui imagina l'astrolabe et détermina avec aspensait que le ciel, le solvil et les étoi-lez de précision les révolutions du so367

traduction en latin. Pline parle sou- vers seazon.

vent d llipparque avec eloge.

HIPPOURATE, le plus célébre médecio de l'antiquité et le pere de la médecine, né dans l'île de Cos. mount I'an 361 avant J. C. presque centenaire. Quoique denué des se cours que la dissection a fournis à la mederine moderne, ce grand homme sut determiner avec sagacité les cau ses des maladies, et il possedait au plus haut degré l'art d'en pronostiquer la terminaison. Il avait pour maximes d'observer la marche de la nature et d'en seconder les efforts. et telle fut la sublimite de son génie et la profondeur de son esprit d'observation, que la médecine, après s'être écartée pendant des siècles de la route qu'il avait tracée, y rentre aujourd'hui, que les progrés de la plupart des sciences nous ont éclaires sur le merite des divers systèmes de l'art de guérir. Le raractère moral d'Hippocrate n'était pas moms admirable que son talent : appele à la cour d'Artasercès pour combattre les progrès d'une épidémie mentrière, il repoussa les présens magnifiques de ce prince et les offres les plus brillantes, ne voulant point abandonner la Grice pour ses ennemis. Son outrage le plus relèbre est celui des Aphorismes. Il existe un nombre prodigieux d'e itions de ses livres et tranés. La medieure est celle de Genève, 1657, a vol in-fol. Nousen avons plusieurs traductions en latin et en français.

HIPPOURATE DE CHIO, celèbre géometre, flor souit dans le cinquième siècle avant J. C. On lui attribue la découverte de la quadrature de la inne qui porte son num , et la solution de plusieors problèmes Montuel ca analyse les déconvertes de ce géométre avec beaucoup, d'exactitude, dans son histoire des mathematiques. ( Tome

premier , pages 15s et suivantes ) lit chasser de sa patrie à cause de son ral des gardes-françaises.

ui que son Commentaire sur Aratus , | que lui. Il avait le corps et la figure dont le P. Petau a donné une bonne difformes. Il passe pour l'auteur du

HIRAM, roi de Tyr, fit alliance avec Havid, et fournit à Salomon des cédres, de l'orei de l'argent, pour la construction du temple de Jérusalem. Il regna so xante ans, cuviron mille ans avant J. C.

HIRBILS ( Cairs ) , édile, inventa les viviers ou réservoirs pour garder le poisson. Il en fournissait la table de César dans les festites, et tira de cette invention un tres-gros revenu, quoiqu'il n'eut qu'une fort petite metairie.

HIRTIUS ( Avr. vs ), ami et même disciple de Gieéron , clait attache au parti de Jules Cesar , sous lequel il servit avec courage. It a fait time Relation des guerres d'Egypte et d'Afrique, qui se trouvent à la soite des Commentaires de ve grand homme. Elu cousul avant Pansa I an 44 avant J. C., il fut tue en combattant contre Antoine auprès de Modène.

HOBBES (Tuonas), célèbre écrivain anglais, ne à Malmeshury le 5 avril 1588, mart le 4 decembre 1679. Il fut le préemseur de Spinosa, et composa le Traite du citoyen, qui lit beaucoup de bruit à cause des maximes perideienses qu'il renferere contre la saine politique et la religion. An jugement de Descartes, il y suppose tous les boormes in chaus ou il leur donne le sujet de l'être. Il a résumé ses principes dens sen Traite de ta nature humaine. L'edition la plus complète de ses œuvres est celle de

1605, 2 vol. petit in 4 , en laten ROCHE (LAZARE), géneral en chef, ne à Montreud le 24 diviser 1768, mort le 15 septembre 1797. Ses 1 leus militaires et son cour ge le Grent monter rapidement an permeera g. Il fat vainqueur a Quinction, et se rendit célébre par paisitors grandes actions, et par la pacitication de la Vincée l'année de sa mort. C'était IIIPPONAN, poete gree, ue à lefils d'un aubergiste, et au commen-Ephèse vers l'an 540 avant J.C., se cement de la revolution il était capo-

humeur satirique. Il s'exerça dans le | HOFFMANN, l'un de nos meilmeme genre de poésie qu'Archiloque, leurs critiques littéraires, né à Nanci et ne se rendit pas moins redoutable en 1745. Il e publié des poésies char

obtenu presque toutes le plus brillant | tée dans presque toutes les langues de succès; elles sont en très-grand nom- l'Europe, eut un succès si prodigieux bre : Euphrosine, le secret , Stratonice, qu'elle a créé des proverbes ; possessus avec un nouveau plaisir; il mou- sage le plus noble, et mourut le 27 rut le 25 avril 1828. On a reuni ses jauvier 1754. œuvres complètes, Paris, 1858, 10 vol. in-8.

anglais , ne à Londres en 1694 , mort nommée Judith , vint se présenter à le 26 octobre 1764. Ses tableaux représentant diverses scènes comiques ou morales de la vie sout parlans; mais ses compositions sont mal dessinées et faiblement colorices. Son œuvre complet, en cent sept pièces grand in fol. , est tres recherche.

HOLBACH ( Park THIRY, baron ] n'), ne dans le Palatinat en 1725, mort à Paris le 21 janvier 1789. Il est principalement connu par ses liaisons avec les plus fameux philosophes de son temps, dont il partagea les erreurs et les égaremens, et qu'il-aida de sa fortune et de son crédit. On lui attribue plusieurs ouvrages contre la religion, nous n'en parlerons point; lui-même en les publiant les attribuait à des auteurs qui avaient cessé d'exister. Il a traduit de l'allemand plusients livres relatifs à la chimie et à la minéralogie. Il était fort instruit dans ces sciences : c'était du reste un écrivain medinere et obscur qui eroyait être profond.

HOLBEIN, célèbre peintre, l'un des fondateurs de l'école Allemande, né à Bâle vers 1495, mort de la peste à Londres en 1554, ami d'Erasme qui l'engages à passer en Angleterre, obtint la faveur d'Henri VIII et de la cour, eut la plus grande réputation comme peintre de portraits, et reussit aussi comme peintre d'histoire.

HOLBERG ( Locis, baron de), ne en 1684, à Bergen en Norwege, peut être regardé comme le fondateur du théâtre Danois, et à quelques egards , comme le père de leur litté-rature moderne. C'est surtout comme auteur comique qu'il abtint les suf frages de ses compatrioles et qu'il a prince des poètes. droit à l'estime de la postérité. On discomposent son theatre : Le potier d'e- 1794. Ce professeur, simple et mo-

mantes, et ses pièces de theatre ont | tain homme d'état. Cette comedie, imile château de Montenero , sont toujours seur d'une grande fortune, il en fit l'u-

HOLOFERNE, général des armées de Nabuchodonosor. Il assiègeait Bé-HOGARTII (GOILLAUME), peintre thulie, lorsqu'une dame de la ville, lui et le captiva tellement qu'il lui donna une tente avec permission de sortir et de rentrer à son gré. Judith royant Holoferne endormi lui compa la tête, sortit du camp et rentra à Bethulie. Les assièges se précipitèrent sur les tronpes d'Holoferne, qui, consternées de la mort fuueste de leur général, s'enfuirent à leur approche en abandonnant leurs trésors. An du monde 5348.

HOMERE, le père de la poésie grecque. Il fut d'abord appelé Mélésigene, parce qu'il était était né aupres du fleure Mélèse; mais on ne connaît pas le lieu de sa naissance; sept villes se disputérent l'honneur de lui avoir donné le jour. Il florissait 950 ans avant J.-t. Ses poëmes immortels de l'Odyssee et de l'Iliade sont la première et la plus ancienne histoire des Grecs et le tableau le plus vrai des mœurs antiques. L'écriture n'étant point inventée du temps d'Ilomère, ses poésies ne nous ont été conservées d'abord que par la tradition orale, et furent recucillies par Pisistrate, qui mit dans chaque chant la liaison qui lui parut nécessaire. La Grèce, reconnaissante envers le poète qui l'avait immortalisée, lui éleva des statues et des temples comme aux dieux et aux héros. Sa poésie vive, noble, pleinede force et d'harmonie, est embellie par le coloris le plus brillant, et, comme l'a dit Chénier, depuis trois mille ans il est encore jeune de gloire et d'immortalité. Il y a une foule d'éditions et de tradue. tions en latin, en français et dans tou-

tes les langues, des poemes de ce HOMOND ( CHARLES FRANÇOIS L'). tingue dans les trente-deux pièces qui ne en 1728, mort le 51 décembre deste, consacra ses talens à compo-f que celui de La Fontaine est en franser des abreces destines aux études cais. Les eccons de sa philosophie des jeunes gens. Ce sont : De viris illustribus urhis Rome : Elémens de la serrées dans des vers energiques, elles grammaire latine; Elémens de la grammoire frunçaise; Epitome historia sacræ, etc. Tous ses ourrages cont uti les , écrits agre goût et très repandus.

HONORIUS, empereur d'Occident, fils de l'empereur Théodose et de Flaceille, ne à Constantinople le 9 sentembre 384 . mourut à Ravenne en 423. Ce prince avait les vertus d'un particulier; mais, faible et sans con rage , il laissa devaster son empire por les barbares. Il y a cu quatre papes de ce nom. Leur histoire n'a rien de bien remarquable.

HORACE, surnomme Cocles, parce qu'il avait perdu un œil dans un com bat, descendait d'un des trois Hora ces qui se battirent contre les Curiaces. Il s'est rendu à jamais celebre par la defense d'un pont de bois qu'il de feudit contre l'armée de l'orseona de vant Rome . Pan 507 avant J. C. Publicola lui fiteriger une statue dans le

temple de Vulcain.

HORACE IO. FLACCES), fils d'un affranchi, ne à Venuse dans la Pouille, l'an 63 avant J.-t., célèbre poète la tin et l'un des plus beaux esprits et des plus judicieux critiques du siècle d'Auguste. On a de lui des odes, des épitres, des satires et un Art p étique. qui ont été traduits en vers et eu prose dans toutes les langues, et commentes cent fois. Comme il n'a pas tonjours respecté les mœurs et la décener , on a fait à ses ouvrages des re tranclivinens considérables dans les éditions classiques . les seules qu'on puisse mettre entre les mains des jeunes gens. Il fut l'ami de Mecene auquel il avait souhaité de ne pas survierr, et qui dans son testament écrività Auguste : « Je vous conjure de vous souvenir d'Horace comme de moi-même. » llorace dans ses odes semble s'être fait un caractère compose de celui de Pindare et d'Anacréon. Dans ses épitres et ses satires exclure du conseil par la reine Cathec'est une finesse d'expression , une rine de Médicis , qui avait contribué flenr de plaisanterie, une aimable à son élévation. Il se retira à la camnegligence qui plaît plus que tous les pagos, où il s'adonna à la culture des ornemens. Son style est en latin ce lettres. On a de lui des harangues, des

sont d'autant plus utiles qu'etant resse gravent nour toujours dans la mémoire. Son Art poetique est l'école du goût : il fit pour les Romains ce qu'Aristote avait fait pour les Grecs. Ilorace mourut l'an mayant J.-C., anrès avoir fait Auguste son heritier.

HORACES (Jest, C'est le nom des trois fières, romains qui combattirent contre les trois Curiaces Albains . sous le règne de Tultus Hostilius, l'an 669 avant Jesus-Christ. Deux des Horaces furent d'abord més, mais le troisieme se defit par a iresse successivement des trois Curiaces, et soumit par cette victoire la ville d'Albe aux Romains.

HORMISDAS I, fils de Sapor, mi de Perse, lui succeda en 375. Ce prince, grand et genereux, ne regna

qu'un an et quelques mois.

HORTENSIUS OCINTES JOISTEN FOR main, tint le premier rang dans le barreau jusqu'à ce que Cicéron parût. Il le quitta pour prendre les armes, di viat tribun militaire, préteur et entin consull'an 70 avant J. C., et mourut environ vingt-un aus apres. Ses plaidovers ne nous sont pas parvenus. Ciceron parle de son éloquence avec eloge et de sa memoire comme d'un prodige. Sa lille Hortensia berita de ses talens, et plaida devant les triumvirs avec beaueuup d'éloquence en faveur des dames romaines, auxquelles on demandait une déclaration de leurs biens afin de les taxer pour les frais de la guerre: le décret fut adouci.

HOSPITAL ( MICUEL DE L' ), chancelier de France, ne en 1505 à Aigueperse en Auvergne, mort le 13 mars 1573. Il s'eleva par ion merite, et se conduisit avec la plus rigoureuse intégrité. Son principal soin etait d'adoucir l'aigreur des partis. Il disait souvent du massacre de la Saint-Barthelemi : Excidat illa dies! Son caractère porté a la conciliation le lit

vie en un vol. in-12.

HOSPITAL ( NICOLAS et FRANC. DE L'), d'une famille différente de celle du chancelier, méritérent le bâton de manichal de France, l'un en 1617, l'autre en 1645. Le premier fut connu sous le mon du marée! al de Vitry, et mourut en 1645; le second sous celui de l'Ilospital, et mourut en 1660.

HOSPITAL (GUILLAT WE FRANCOIS-ANTOINE DE L' ), de la même famille que les precedens, mais d'une antre tige, mort le a fevrier 1764, se livra particulierement à l'étude de la grométrie. La fait lesse de sa vue le força à quitter le service de boune heure . et il se donna hart entier aux ma hè matiques. Nons avons de lui deux Lous traités : l'Anabse des infiniment pet ts. et un Traite des sect ons coniques.

HOSSCII (SIDRONIES), jesuite flamand, ne en 1596, mort le 4 septembre 1655, s'est illustre par sis puésies latines, digues du siècle d'Auguste, soment remprimées, et dont liarbou

a donné une edition,

HOUBOY ( N ). habile sculpteur, ne à Versailles en 1746, remporta à 18 ans le grand prix de sculpture, et alla à l'ome perfectionner son lalent par l'etu le des grands mocèles De retour en France, il ne tarda pas à se placer att promier rang parmi les artistes de notre pays, Choisi par le gouvernement des Etats Unis pour reproduire les traits de Washington , il fut conduit à Philadelphie par Franklin lui même. Il moernt en 1828 . membre de l'institut, chevalier de la l'égions d'honneur et professeur à l'éscole tovale des beaux-arts.

HOWARD ( Jour ), l'infatigable ami des pauvres et des malheureux ne en 1726, mort le 20 janvier 1790. Ses ouvrages out contribué à faire améliorer le sort des prisonniers et à adoue ir le régime des prisons. On lui a érigé un mausolée dans la cathédrale de Saint-Paul, et sa philanthropie a été dignement célébrée par M. Delille dans son poëme de la Pitié.

mémoires et des pnésies latines qui ne | traducteur , ne en Bavière en 1787 , sont pas sans merite. On a publie sa mort à Leipsiek le 15 avril 1804, vint à Paris fort jeune, et se lia avec plusieurs hommes de lettres distingués. Il 1endit un grand service à la littérature en établissant par ses traductions les premières communications l'Itéraires qui sient existe entre la France et l'Allemagne. On lui doit une honne traduction des OEurres de Gessner, un excellent recueil de pocsies allemandes traduites en 4 vol. in-8, et d'auties ourrages.

HUBER ( le baron Pierre-Francois - Axtorxe ) , lientenant general de cavalerie, grand-officier de la fégion-d'apaneur ne le 20 septembre 1775 à St. Wen let dans les etals Peussiens, entra au service de France pre que an commeno ment de la révolucion , et dut à une valeur i proyree et à de longs services ses grades et ses décorate no: mis à la retraite . le 27 thai 1828, il complait 55 aus 4 mos de services , et a eté en eve par l'epidémie régnante vers la fin du

moie davil 152.

III. ET ( PIERRE-DAN. ) , né à Caen le 8 fevrier 1650, évêque d'Avranches en 1689, morten 1721 homme d'un savoir immense, prois p'us vaste que prof and , et qui deit être mis pintôt dans la classe des savans que dans celle des philosophes Dans son Traite de la faillesse de l'esprit humain, il ne se montre pas moins sceptique que Bayle et Lamotte de Vaver, flossuel ayant été nommé précepteur du daud phin en 1670, le roi le nomma sous precepteur. C'est pour ce jeune priu ce qu'il forma le plan des éditions ac usum delphini et qu'il en dirigea l'exe cution.

HUET, l'un des plus anciens et des meilleurs acteurs de l'opéra-co. mique, y fut reçu en 1806, et 3 remplaça utilement Elleviou san le faire oublier. Il comptait 30 au passés dans la carrière théatrale, e renait de prendre la direction du théâtre de Lille, lorsqu'il mouru d'hydropisie, à Paris, le premier sept

tembre 1851.

IIUGHES (Jean), poète anglais regarde par sa nation comme un de HUBER (Michel), littérateur et ses plus agréables écrivains, né et

HUM

ses poésies, publices en 2 vol. in-12, on trouve une Ode au l'réaleur de l'u nivers, qui passe pour un des plus beaux morceaux lyriques anglais, et le Siege de Damos . rempli de details touchans et de situations interessan tes. Il monrut le jour de la première représentation de cet ouvrage ; resid an théatre Ami d'Addison , il en beauconp de port au Spectateur an elais. On hi doit la traduction en anglais de beaucoup de bons ouvragefranca's.

HUGUES CAPET, 61s de Hoguesle Grand , comte de Paris et d'Or leans et chef de la troisième r ce des rois de France, mort le 24 octobre 996, age de cinquante sept aux, du à son conrage et à ses grandes qualités ille re proclame roi de France a Novon, le 5 iniltet 957. Charles 1. fils de Louis d'Onnemer, qui seul par sa naissance avait dro't a la conronne, en fot exclu par plusieurs enconstances; if toulut la recouver. mais il fut pris à Laon et reuferme à Orleans, Higges Capet ayant triomphé, declara à ceux qui tui insperaient des desseins de vengrance, que ee n'etait pas au roude France à veu ger les inimit és des comtes de Paris et d'Anjou. Il subjegua en partie secunemis en les flattant, et regardais comme ses amis reux qui ne se decla raient pas ouvertement contre lui L'est sous son règne qu'on live le com mencement de la pairre en France.

HULOT, simple tourneur en bais, nort à Paris en 1781 , exécuta pludieurs machines ingenieuses utiles à livers arts et suitout à l'horlogerie, In lui doit l'Art du tourneur , ouvrage el slime.

HUMBERT II , dauphin de Vientiois, ne en 1512, donna ses étals. n 1343, au roi de France, Philippe s le Valois. Lette donation fut confire née en 1349 , à condition que les lils inés de nos rois porteraient le titre elle dauphin. C'est ainsi que le Dauphine fut reuni à la conconne. Humiert entra ensuite dans l'ordre des do i, uinicains, et mourut en 1355,

n 711 à Edimbourg eu Ecosse, mort eut l'approbation de Newton.

1677, mort le 17 ferrier 1720. Dans le 35 août 1776. On doit à ce philosophe une Histoire d'Angleterre, remarquable en géneral moins par son unpartialité que par la sagesse des réilex ons thest la meilleme histo re l'Angleterre que nous ayons; elle a eté traduite en francais en 18 vol. in 12hes autres ouvrages sont peu estimés. HUNIADE ( Juanto vin ), vairode de Transylvanie, general des armees de Lad s'a vroi de Hongrie vet un des plus grands capitames de son cècle, vamquit les Lures emplosieurs affaires impartantes, et leur fic lever le su ge de helgrade en 1456, Il mourut la meme annec.

HUNNERIC, roi des Vandales en Mrique, succèda a son père Genserie en 477. Il était n'és at ache a l'arjasisme, et persucuta acceluer ens de la manuere la plus forbare. Le timieux montot la huitième année de son ré-

Pan 445

HUNTER (Gritt.), medecin anglais, ne en Ecosse en 1715, mort le 30 mars 1783. It a public plustence ouvrages et enrichi les Transactions philosophiques de plusieurs menin res interessans. Il construis La ses frais un aumhithéatre anatomique a Grascow et un museum, dont il assigna la propriete a l'université de cette ville, on tière, Hunter (Jean ), mort en regă, a fourni aussi plusieurs memois res savans and Teunsuctions philosophiques, et publie plusieurs ouvrages.

HUSS JEANT, fameux herestarque et recteur de l'universite de Prague ; ne à Hus, petit bourg de Bohême, de parens obscurs. It renouvela les erienrs des Vauilois et des Wicles et en ajouta plusieurs autr s. Sa doetr ne fut condamnée au concile de tionsfance; ne vonfant pas se retracter, il fut livre au brassecu ier et condomné a être brûle vif Son jugement fut executé le 15 juillet 1,15. Des cendres de cet héréstarque sortit une guerre civile. Ses sectateurs, connus sous le nom de bussies, remplirent la Lohême de sang et de carnage.

HUTCHINSON JEAN), neen 1674, mort le 28 août 1757. On lui attribue l'invention d'une borloge marine pour HUME (David), né le 29 avril decouvrir la longitude en mer, qui

HUTTEN (Ulbic DE), poète latin, les côtes de Malabar, les îles Maldine en Franconie le 20 avril 1488, mort ves , et recut le titre pompeux de roi le 29 août 1525 , publia le premier . en 1518, deux livres de Tite-Live, qui glais alarmés de ses progrès excitén'avaient point encore vu le jour. On rent contre lui les Marattes. Habile a de lui des poésies qui parurent à Francfort, in-12. Il v a un autre Hutten (Jacob ), enthousiaste silèsien du ne pillage, et deploya dans cette guerre seizième siècle, qui est le fondateur les plus grands talens militaires, et de la secte des freres Moraves. Il avait ete l'un des chefs des anabaptistes.

HUYGENS (CHRISTIAN), celebre mécanicien, né à La llaye le 14 avril 1629, mort le 8 juillet 1695. Le ministre Colbert le retint en France en l'agriculture et le commerce, mais lui donnant une forte pension. Il des flétrit son nom par sa cruanté. Pere couvrit le premier un anneau et un quatrième satellite autour de Saturne. d'un ulcere à la nuque le 2 decembre On lui est redevable des horloges à 1782 dans la ville d'Areate, pendule. Il perfectionna les télescopes et fit un grand nombre de décou-frien célèbre, affranchi d'Auguste et vertes utiles en astronomie. Leibuitz ami d'Ovide. On lui attribue des faet Bernouilli faisaient le plus grand bles mythologiques qui fait partie de cas de lluygens Il y en a un autre, la collection des Fariorum. professeur de philosophie à Lousain, morten 1702.

a fait oublier tous ceux qui de son nouveau; Auguste craignant les intritemps, avaient excellé dans ce genre, gues de ces deux danseurs, qui se tre. Cet arti-te a laissé grand nombre dans tous les lieux publics. de tableaux fort recherches, con seumoins estimées.

ouvrage latin rempli d'erudition. Vol- l'an 415. taire a dit «qu'il n'y a point de Per san qui ait connu la religion de Zoro- disciple de Platon et d'Isocrate, gouastre comme ce savagt. « On a enenre de lu: De ludis orientalibus, 2 vol. in-8, ouvrage savant et peu com- berte de sa patrie. Il fut mis à mort mun.

des îles de la mer des Indes. Les aupolitique autant qu'intrépide guerrier. Hyder-Ali gagna ces peuplades avides toutes la tactique d'un peuple civilise, erboua plus d'une fois contre un chef de bandes indiennes. Il sut gouverner comme il avait su conquérir, fit respecter la justice, encouragea du celebre Tipoù Saheb, il mourut

HYGIN ( CALLS JULIUS ), grammai-

HYLAS, danseur, vivaità Rome sous le siècle d'Auguste. Elève de Py-HUYSUM (JEAN VAN), peintre de lade, il ent la témérité de defier son fleurs et de fruits, ne à Amsterdam le maître, et succomba. Il ne fut point 5 arril 1682, mort le 8 férrier 1749, corrigé de son orgneil et cabala de et depuis n'a éte égalé par aucun au partageaient Rome, lit fouetter Bylas

HYPATIA, fille de Théon, philnlement des fleurs et des fruits , mais sophe fameux et professeur de mathedes paysages d'un bon style, d'une matiques à Alexandrie, née vers la fin touche spirituelle et des études au du quatorzième siècle. Elle succèda dessin et au lavis, qui ne sont pas à son père dans cette place, ent un grand nombre de disciples et passa HYDE (Thomas), célèbre profes- pour la personne la pius savante de seur d'arabe à Oxford, oé en 1656, son temps. Elle avait composé plu-mort le 18 fevrier 1705, à soixante, sieurs traités de mathématiques qui sept ans , se fit un nom par son Traite | se sont perdus. Elle fut tuée dans une de la religion des anciens Perses , in-4, | émeute populaire au mois de mars de

HYPERIDE . Athénien , orateur . verna la république d'Athenes avec sagesse, et défendit avec courage la lipar ordre d'Antipater, après la mal-HYDER-ALI, ne en l'an 1151 de heureuseissue du combat de Cranon,

l'hégyre ( 1718-19 de notre ète ), dans lequel il avait été fait prisonporta les armes des son jeune âge . nier. On le compte parmi les dix ces'eleva par son courage au gouverne l'èbres orateurs grees. Il avait composé ment absolu de Massour, conquit un grand nombre de harangues qui

ne sont pas parvenues jusqu'à nous , [vertu et sa beauté , accoutuma sou à l'exception d'une seule qui donne une idée avantageuse de la douceur set de l'élégance de son style. corps delicat aux plos rudes fatigues, des armes pour suivre dans toutes ses des armes pour suivre dans toutes ses

HYPSICHATEE, femme de Mi- expéditions guerrières son epoux. thridate . roi de Pont , celèbre par sa qu'elle ne voulait point quitter.

Auguste ôta ses états apres la bataille liance, et les aurait asservis, si Timod'Actium, pour le puint d'avoir don- leon n'ent renverse le tyran. On croit ne des secours à Marc-Antoine, Son fils fut remis sur le trône par le même empereur, l'an sa avant J.-C. Il yeut de ce nom un anteur grec et musirien de deuxième siècle, sous le regne de thénion, sur le rocher qui dominait Marc-Aurele.

Toscane ou Etrurie . après la mort ville, L'antiquité dut encare à cet arde son pere disputa le trône à son chitecte le fameux temple batia Eleufrère Dardanus, et périt dans cette sis en l'honneur de Cerès et de Pro-

querelle jalouse.

IBRAIIIM - EFFENDI, Polonais d'origine, élevé par son courage et acteur et auteur dramatique affeses talens anx plus hautes dignites de mand, ne le 20 septembre 1759, l'empire attoman, établit la pre-mort en 1814. Il jouait fort hien la mière imprimerie turque, en 1728, comedie. Son théatre se compose de C'est le comte de Bonneval qui lui drames et de comédies régulières et en fournit l'idée et les caractères. Elle estimées ; on remarque son Joueur. fut détruite peu de temps après, et le divan s'opposa à ce que le Coran de l'ordre des jesuites , ne l'an 1491 fût imprime.

en 1098, fondateur de beaucoup de le protecteur des arts et des lettres.

Samara.

mens recueillis avec ceux d'Aleee par pression par Clement XIV, en 1773. voleurs.

tre Denys le joune, dont ils voulaient ter le christianisme dans les pays les

IAMBLICUS, roi d'Arabie, à quilsecouer le jong, abusa de leur conqu'il se refugia chez les Carthaginois qui avaient excite son ambition.

ICTINUS, architecte, fut employé par Perieles à la construction profession qui vivait an du temple de Minerve apuele le Par-Athenes, et des portiques qui ser-IASIUS, fils de Cérite, roi de vaient d'entrée à la citadelle de cette serpine, et d'autres édilices.

IFFLAND ( Arguste-Guillaume) .

IGNACE DE LOYOLA, fondateur en Biscave, mort le 28 juillet 1556. IBRAIIIM, fils de Massoud, mort II avait embrassé l'état militaire . qu'il quitta apres avoir eté blesse au villes, de mosquees, d'hopitaux, fut siège de Pampelune en 1521. Son institut fut approuve par Paul III, en IBRAIIIM . fils du calife Mahadi , 1540 , sous le titre de Compagnie de mort en 839, fot à la fois bon poète Jesus, et il eut la satisfaction de le et bon musicien et le premier orateur voir se répandre dans toute l'Europe ; de son temps. Il fut proclamé calife à ses disciples prirent ensuite le nom de Bagdad, mais il abdiqua et mourut à Jésuites, du nom de l'Eglise de Jésus, qu'on leur donna à Rome. Cet ordre, IBYCHUS, poète lyrique grec, qui a produit une infinité de grands florissait vers l'an 540 avant J.-C. Il hommes, instruisit la jeunesse avec ne nous reste de lui que des frag- les plus grands succès jusqu'à sa sup-11. Etienne. Il perit assassine par des Les Lettres édifiantes, publiées par quelques-uns de ses missionnaires en ICETAS, tyran de Leontium, ap. 26 vol. in-12, font connaître les trapelé au secoura des Syracusains, con l vaux de cette société et son zele à por-

INN 374 INN

plus lointains. Outre les statuts de son pape en 1198, mourut à Pronése le ordre, saint Ignace a la ssé des Exer cices spirituels, in-fol, qui ont èle traduits dans presque toutes les lan-

gues de l'Europe.

IMBERT (BARTH.), në à Nîmes en 1747, mort le 25 anût 1790, poète agreable. Son poeme du Jugement de Paris est plem de traicheur et de details gracioux. S s fables et ses contes ont de la faedi é. Il a , dans un choix d'ancieus fablianx en 2 vol., rajeour le style de nos aiena sans leur rien faire perdre en naturel et en simplicité. Ses trois conneches et sa tragedie de Marie de Brabent lui out lan pro de récutation au theatre. Ses autreouvrages sont des historiettes en vers et en pro-e et un roman agréablement écrat mititule : Les egaremens du caur

IMBYCE (JEAN D'), celebre dans l'histoire de la conjunction des Flamands coutre l'Espagne, en 1579. Is cabala cosnite p in tes Espagnots : les partisons du crince d'Orange fin livent son procès, et il fut décapité en 1584.

INES DE CASTRO , fille de Pierre Fernand de Castro, Cast l'an d'une hante maissance, était attachée au ser vice de Constance, i pouse de don Pedre, fils d'Alphouse IV. Après la mort de cette princesse, don Pêdre devint epris des charmes d'Inès, et il l'epousa secrétement, Cependant ce mariage tut revele an roi, et ce prince : dont le caractère ergel était encore aigri par des coortisans ennemos des Castro , fit assassiner l'infortunee Ines Don Pédre desespéré prit les armes courre son pere; cependant enn par les launes de sa mère, il rentra dans le devoir; mais lorsqu'il monta sur le trône, après la mort d'Alphonse, il tira un vengeance terrible des menririers d'Inès et les fit périr dans les suj plices

INNOCENT. If y a cu treize papes de ce uom. Le premier, élu pape en 402, mourut à Ravenne le 12 mars 417. Il condamna les novations et les Innacent XII , Napolitain , succèda à pélagiens et édifia le monde chretien Alexandre VIII en 1691, et mourut par ses vertus. Le deuxième, pape en le 7 septembre 1700. Il fut le père des 1130, mourui le 13 septembre 1145 : pauvres et sa mort fut un deuil puil ent pour compétiteur l'antipape blic. Il condamna le livre des Maximes Aneclet II. et convoqua le second des saints, de l'illustre Fénélon. In-

injuillet 1216, encouragea les croisales contre les infideles et les Albigeois, mit le royaume de France en nterdit, excommunia Jean roi d'Angleterre et convoqua le quatrième concile de Latran. li étendu les donames do saint siège et en augmenta beaneoup les prengatives Innvernt IV monta sur la chane i ontificale en 1245, du temps des querelles de Freterie Il avec la cour de Ronne, et fut oblige de se retirer en France, où il convoqua le concile de Lyon . dans tequel Frederic fut déposé. Il ne put rentrer dans ses clats quaprès la mort de ce prince, et momut a Na ples le 7 decembre 1254. Il était profond dans la jurisprudence. Cest lui qui a donne le chapeau rouge aux cardinaux Innocent V , elu en 12-6, mount le 22 jain, quelques mois après son élection. Il alaisse quelques ouvrages Le «ixieme : né un France dans le diocese de Lameges, momut le 12 septembre 1562 avec la reputation d'un pontife plein de verm et de sagesse. Il travailla avec aideurà réconcilier les rois de France et d'Angleterre. Innocent VII , élu pape en 1464, dans le temps du schisme, mourut le 6 navembre 1,06, regardé comme un savant jurisconsulte, Le buine ne, noble Genois, Gree d'extraction, obtait la tière en 1484, et monrut le 25 juillet 1492, Il fut un modèle de douceur et de hienfaisance. Innocent IX, né à liniogne, se signala au concile de Trente et monta sur la chaire de saint Pierce en 1591. Il montut deux mois après, le 50 novembre Le diveme, Romain et successeur d'Urbain VIII en 1644. mournt le 7 janvier 1654. Il est principalement celèbre par sa bulle contre les emp propositions de Jansenius, Innocent Al . elu pape en 1676, montut le 12 août 1689; il réforma plusieurs abus dans l'état ecclésiastique, concile de Latran, Innocent III, elu nocent XIII, Romain, elu pope en

1711 . mourut le 13 mars 1724. Les l maladies qu'il eprouva depuis son exaltation ne lui permirent pas de si gualer son pontificat par des actions

éclatantes.

INTAPHERNES, I'm des sept princulaux seignenes de Perse qui conspirerent ensemble l'an 520 avan-J. til., pour décrôner le faux Smerdis, usurpateur de la concoune, fut depuicondamne à mort par l'ar us.

IPHICRATE, fils d'un cordonnier. partint an commandement des ar miles d'Athèlois. It hattit les Thraces remporta des avantages sur les Spar tiates l'an Sus avan Jolinet se rendu socioni recomm and thie par son zill pour la desceptine mistaire. It epons-La tille de Lotys, roi de Thrace, es mourat I'an 380 . vant J. L.

TRAILH | Arg. Sim. , né le 16 juin 1719, mort en 1794. Le ch naine de Monstrol est suctout connpar ses Memoires pour servir à Uhis toire des reco ut ons de la repu lique des L Bres, 4 vol. m-12 Ils avaient ele attribues a Voltane, : r ce a la legrete du sivie et a l'agrement de 1

nar ation.

IBENE, imperat i e de Constanti neple, celebre par son esprit, si Leante et sis mifaits. Nec à Athones elle i priusa l'empereur Leon IV es 260 et se til conformer avguste aprila mort de son apoux, avec son til Constantin, agé de 9 ans. Elle etable sa puissance par des meurtres , et b' perio san propre tils. Le pen le irrite placa Nicephore sur le trone : celui ci relegna cette princesse dans l'ile de Lestos, où elle mourut en Su5, Llle avait tait convoquer le deuxième concile de Nicee contre les iconoclast s. L'abbe Mignot nous a laisse une II s toire de sa vie en 1 vol. in-12, ele gamment ecrite. Il v ent une au're Irène, jeune princesse bysantine, cruellement mise à mort par l'empereur Mahooiet II. Vovez la tragedie de ce nom par Lanoue.

IRETON, gendre de Cromwel, commandait l'aile gauche de la cava lerie à la bataille de Nazeby , le 14 juin 1 645, et rendit de grands services

'nt exhumé en 1660, et pendu à Tiburn , avec ceux de Cromwel, de Bradshaw, etc., etc.

IRNEBIUS, mort à Bologue avant l'an 1150, celebre jurisconsulte et andesseur de dinit. Il eut beauconn le disciples, devint le pere des glosateurs, et fut appele Lucerna iuris. On le regarde conime le restaurateur du droit romain : c'est lui qui intromisit dans les ecoles de droit la ceremonie du docturat.

15 vAU , fils d'Abroham et de Sara. ne l'an du monde 2108, moit l'an 2288. Sa mere etait sterile et agre de to ans, lorsqu'un ange vint lui anioneer la naissance d'Isaac. Pour eprouver Abraham, l. Sei, neur Ini ordonna d'immoler s'u tils en son honneur. Le patriarche levait le coueau pour frapper la victime, mais un auge le retint. Isaac epouen Ren cra, till de Bathu 1, dont il eut Esañ et Jacob. Se sent, ut tort age et v ugle, il voulut benir son tils aine. dsau : mais Jacob obtlit par bande tte benediction, Cenendant Isaac instruit de cette supercherie, contirma e qu'lavait ait.

ISAAC COMNENE, empereur rice, proclaou en 1057, se distingua car sa valeur, et gouverna avec muence. Il ceda l'emp re à Constantin Ducas, il se retira en 1050 dans un nemastere où il mourut deux

opres.

ISAAC L'ANGE, empereur gree, ucceda à Andronie Commêne en 185, après avoir fait mourir cruellem ut son riedecesseur. Cetait un prince faible, voluptueux, sans fni, a stelligian et sans honneur. Mexis, son frere, gagna l'esprit des otheiers, se fit proclamer à sa place, et le fit mettre en prison où on lui creva les veux. Apres la mort d'Al xis, il recionta sur le trône , r ais il mourut pru de temps apres, en 1204.

SABELLE, tille de Philippe-le-Bel. roi de France, nee en 1202. mariée en 1368 à Edouard, depuis roi d'Angleterre. Son fils la fit eufermer à cause du deréglement de ses mœurs, dans le château de Rising, à son parti. Il mourut d'une maladie où elle mourut le 22 anut 1558, après pestileutielle eu 1631. Son cadavre 28 ans de prison. La bizarrerie de son

576

époux contribua beauconp à sa mauvaise conduite.

ISABELLE ou ISABEAU DE BA-VIERE, femme de Charles VI, roi truction de la superbe eglise de Sainde France, ne en 1371, morte le 30 te-Sophie à Constantinople. septembre 1455, âgée de 64 ans. Elle est printe dans l'histoire comme une marâtre qui avait étouffe tous les sentimens qu'elle devait à sés enfans, et comme un flambeau fatal qui alluma et de Sara, il fut renvoye avec sa la guerre dans le royaume.

d'Espagne, née en 1450, epousa en et mourut le 26 novembre 1504, à 54 ans. Elle joignait aux agremens de son sexe la politique profonde et brillantes d'un conquerant, et la jours en conseil. C'est à ses encoura- Godolias dans un repasgemens que l'on dut la conquête du royaume de Grenade sur les Maures, et la decouverte de l'Amérique. C'est aussi sous son regne que fut établie l'inquisition l'an 1480.

ISAIE, le premier des quatre grands prophètes. Il était de la race rovale, fils d'Amos, et petit-fils du roi Joas.

ISBOSETII, fils de Saül. Abner, général des armées de ce dernier, se déclara pour son fils, et le fit sacrer à Hébron; mais etant mécontent de la conduite d'Isboseth à son égard, il passa du côte de David. La défection d'Abner entraîna celle des dix tribus, et le malheureux Isboseth, abandonné de ses sujets, fut assassiné par deux scelerats, qui porterent sa tete à David, esperant en tirer une grande iecompense. Ce prince les fit mourir, et ordonna de magnifiques (unérailles à Isboseth, l'an du monde 2956.

ISÉE, célébre orateur grec né à Chalcis, dans l'ile d'Eubée, fut disthènes. Il nous reste de lui dix haran-97 de J.-C. Il ne nous reste aucun cusée par la vanité nationale. de ses ouvrages. Pline le jeune en fait un grand cloge.

ISIDORE de Milet, architecte au sixième siècle, est célébre par la part qu'il eut avec Anthémius à la cons-

ISMAEL, fils d'Abraham et d'Agar, servante de Sara, né l'an du monde 2094, mort vers l'an 2251. Ayant maltraité Isaac, fils d'Abraham mère de la demeure du patriarche. ISABELLE DE CASTILLE, reine Ils marchèrent long-temps dans le de sert de Bersabée sans trouver de l'eau 1469 Ferdinand V, roi d'Aragon, pour se rafraichir : Ismaët tomba enfin de soit et de lassitude. Agar, desespérée, s'éloigna pour ne pas le voir expirer; mais un ange survint et lui adroite d'un ministre, les qualités indiqua une source prochaine. Ismaël donna son nom aux peuples de l'Agrandeur d'ame d'un heros. Son époux rabie. Les mahometans se font houne régnait pas à sa place, elle régnait mour de descendre de lui. Un autre avec son epoux, et se trouvait ton-Ismael, fils de Nathanias, assassina

ISOCRATE, celebre orateur grec , ne à Athènes 436 ans avant J.-C. Sa timidite et la faiblesse de sa voix l'em échant de parler en public, il se voua à l'instruction de ceux qui ce destinaient à la carriere de l'eloquence. Nous avons de lui 31 harangues. Les meilleures éditions sont celles de II. Etienne et des Aldes, infolio. Elles ont eté traduites en frangais par l'abbe Auger en 3 vol. in-8.

ISRAEL, surnom donne a Jacob. ISSA ( JEAX ). jesuite espagnol, nel à Segovie en avril 1714, mourat en décembre 1785, est surtout count par son fameux roman intitulé : Vide de Fray Gerendia de Campazas, Ma drid , 1758 , 3 vol. in-8° , dirige con tre le mauvais goût des prédicateur de son temps. Cet ouvrage ingénieux qui amenta contre lui les moines de tous les ordres, a été traduit en ani glais par Baretti, en allemand et er français, par F. Cardini, Paris 1822 , 2 vol. in 8°. Le j ère Issa a vai ciple de Lysias et maître de Demos-nement revendique notre Gilbla i comme un original espaguol. M. Frat gues dans les ancieus orateurs grecs, cois de Neufchâteau, et depuis M d'Etienne. Il y a un autre Isce, ora- Pichot ont fait justice de cette fable teur Grec, qui vivait à l'ome vers l'an dont la mauvaise foi ne peut être e:

ISSACHAR, cinquième fils de J. coh et de Lia, nel'an du moude 225!

ITALINSKI (le chevalier d'), né qui il l'a léguée, a fait remettre à ses à Kien, mort le 2 juin 1827, âgé de héritiers comme prix de sa valeur, la 84 ans, diplomate russe, fut deux somme de 45,000 roubles. fois ministre à Constantinople et une fois à Naples; ce patriarche des diplo-ques historiens. Denis d'Halicarnasse mates de l'Europe, est reste cinquante le fait sortir d'Arcadie pour venir s'é-ans hors de la Russie qu'il a si bien tablir dans cette partie de Phalie apservie. Doué d'une immense instrue-tion , il avait travaille à la continua-sicile; c'est lui qui donna son nom à tion du grand recueil des vases etrus-l'Italie. ques de d'Itancarville; il s'était formé | IWAN, nom de plusiaurs czars de orientaux. L'empercur de Russie, a empire.

à Rome au il est mort une non breuse Russie qui figurent plus ou moins bibliothèque, riche surtaut en livres avantageusement dans l'histoire de cet

fit paître les troupeaux de contree en éleve à la dignité de premier ministre

obligé de se renfermer dans Asor, sejour de 17 ans, l'an du monde 2515. Après la prise de cette ville, il fut mis JACOB. Ils de Laith, chaudron-à mort l'an du monde 1855. Un autre nier et chef de voleurs, parvint l'an Jabin, roi d'Asor, tenait le peuple Juifen servitude, quand ses troupes, la dynastie des Soffaristes, nom qui commandées par Sisara, furent defai-

cob preparait. Ce dernier accepta, et lie pe II, et devint par ses exploits, choisit le temps où son frère était à la l'houveur de sa famille et l'ornement chasse pour se laire bénir par Isaac, i de sa patrie. Les Hollandais le sur-Comme Esaŭ était fort velu, Jacob nommaient le Renard de la mer. Mort pour éviter le ressentiment de son à son exemple. frère, et se retira chez son oncle Laban qu'il servit sept ans, au bout en 1818, attache au jardin des planban qu'il servit sept ans, au bout fen 1826, attache au jardin des plandesquels, d'aprés leur convention, il les en qualite de voyageur natura-devait épouser Rachel, sa fille cadette.

Mais Laban, le jour des noces, substitua à celle-ci Lia, sa fille aînée. 12 substitua à celle-ci Lia, sa fille aînée pour cet étativa à la géologie et réconcilia avec Esait. Son fils 10- à la botauique. Personue n'était plus seph ayant été vendu par ses frères, propre à remplir cette mission péril-

JABEL, fils de Lamech et d'Ada, Jacob en coneut une grande douleur : fut le premier, suivant la Bible, qui mais ayant appris que Joseph avait eté contrée, sans se fixer dans ancune. du royaume d'Egypte, il quitta la JABIN, roi d'Asor. Ayant pris les vallec de Membré, qu'il labitait, et armes contre Jossé, il fut battue et vint en Egypte, où il mourntapres un

tes par Barac et la prophètesse Debora. JA COBSEN (MICHEL), habile et JACOB, fils d'Isaac et de Hebecca, brave marin, né à Dunkerque vers le Son frère Esau, revenant très-fatigue millieu du seizieme s'ècle, se signala de la chase, lu ivendit son droit d'ai comme che d'escadrect auniral genenses pour un plat de leutilies que Ja-fral au service de l'Espagne sous Phise couvrit de la peau d'un chevreau et en 1633, il fut enterré à Seville pres se présenta à son pere qui, étant de Christophe Colomb et de Fernand aveugle, le prit pour Esau, et lui Cortez. Quatre de ses fils furent capidonna sa benediction. Jacob s'enfuit taines de vaisseau, et se distinguérent

JACQUEMONT ( VICTOR ), fut

leuse, par ses connaissances nombreu-l'épouser ait Jeanne, fille du comte de ses et variées, sou amour pour la Sommerset. Il lut assassibé dans son science, son courage et sa presence lit le 20 fevrier 1457. Le deuxième, quer cavita la rlos vif ateret.

termina à Lille en 1290.

Le renner, sumonime le Guerrier de la paix et de la religion.

dix-buit ans, et ne lui rendirent la li- dre Guillaume de Nassau, en 1688.

son equite et sa mode ation.

d'esprit. Il se rendit d'abord à Cal-fils et successeur du precédent, donna cutta, ensuite à Delbi, d'où il partit du secours à Charles VII, roi de your le haut Himalaya et le Thi- France, contre les Anglais, et punit bet, revint a Delhi pour y mettre en rigoureusement plusieurs seigneurs ordre ses collections, et en repartit qui s'etaient revoltes contre lui. Il fut Lientot pour entrer dans le Pendjab. tue d'un coup de canon, le 3 août Après un long sejour a Labor et à Ca- 1460. C'était un prince actif et courachemyr, sa sante se ressentit des la- geux; conemi implaçable des Anglais. tiques extraordinaires qu'il arait en il ne cessa de faire des tentatives condurers. La chaleur devorante de l'île tre eux. Le troisième succeda à sou de Salsette et les miasmes postibutiels père Jacques II, fit mourir son frere les de ses forêts, acheverent de ruiner Jean, et commit braucoup de cruansa constitution. A rive de Bombay à tes. Ses sujets se revoltaient contre la fin d'octobre 1532, il fut oblige de lui, et le tuérent le 11 juin 1498. Le s'aliter, pourvut avec le plus grand qu trieme, prince pieux et ami de la sang-troid à la corse vation de ses justice, li's du precedent, lui succeda collections et de ses manu-crits, ecri- a seize aus, p.it le parti de Louis vit à sa famille pour lui laire ses XII contre les Anglais, et fut tué à la adieux, et a rès so jours de maladie, bataille de Floddenfield, le 9 septemsuccemba à l'ege de 51 aus , le 7 des lire 1515. Il institua l'ordre de Saintcembre 1572. Sa tam'lle va publier Andre. C'est un des plus grands rois sa correspondance qui ne peut man- qu'ait eus l'Ecosse. Le cinquiène, fils ou precedent, n'avait qu'un an à JACQUENARS-GIELÉE, connu la mort de son père: Marguerite, sa par son toman du Nouveau Renard, mere, gouverna pen la 1 sa minorité. satire ingenieuse et piquante qu'il A dix-sept ans, il p it les renes du gouve noment et se ligua contre tibar-JACQUES!e Majeur, fils de Zebe- es Quint avec François I, qui lui dee et de Salome , fun des arôtres. Il dunna par reconnaissance Magdeétait frere de saint Jean Pevangeliste. Joine, sa fille aince, en mari, g. 11 JACQUES le M neur, lils d'Alpheel mourut le 5 decembre 1542, laissant et de Marie, sour de la sainte Vierge. la couronne à Marie Stuart sa tille. JACQUES Let II, rois d'Arragon, L'etait un prince ami de la justice, ou le Belliqueux, monta sur le trêne | JACQUES I et 11, rois d'Angle-

en 1218, et moutut en 1276 a 70 terre. Le premier, fils de Henri ans. Il conquit les royaumes de Ma- Smart et de l'infortence Marie tuart, jorque et de Minorque, de Valence muntasur le troi e apres la mort u'Eet [lusieurs autres pays sur les Mau-lisabeth, en 1605, et régna sur l'Eres. Le second, petit-fils du Trece- cosse, l'Angleterre et l'Irlande. Il drut, succeda a son frere Althouse mount le 27 mars 1625 avec la répu-III, en 1291, it mourut à l'arce-tation d'un prince indoient et fail·le. lonne en 1527. Le prince marite de l'est sous son règne que se formèrent vivre dans la menioire des hommes, les deux paris si comius de torjs , our par son courage, sa grandeur d'ame, le roi, et de wighe pour le peuple. Il et le premier qui ait pris le titre de JACQUES. Cinq rois d'Ecosse ont roi de la Grande-Bretagne. Le second, porte ce nom. Le premier, tils de tils de l'infortune (barles I et d'Ilen-Robert III, né en 1391, fut pris en riette de France, né le 3n octobre passant en France par les Anglais, 1633, succèda à son frère tibarles II qui le retintent prisonnier pendant en 1655, et fut détroné par son genberte qu'en 1424, à condition qu'il Il se retira en France, où il mourut

Saint-Germain-eu-Laye, le 16 sep-[blies sur la grâce, occasiona parmi tembre 1701. Il avait moutre de la les theologiens catholiques de terribles bravoure pendant sa jeunesse, mais differends, et lirbain VIII erut retail ne sut pas gouverner. Il a laisse un blir la paix en defendant, l'an 1642, fils mort à l'ome en 1766.

1250 . dominicain et ensuite archeveque de tiènes, en 1292, est auteur censura cinq propositions extraites de de la lamouse Legende dorée, dont il l'Augustinus, et Innocent X les conexiste une traduction franç i e fort damna en 1655, tiette de ision lut rare, imprimee à Lyon en 1476, confirmee par Alexandre VII. Elle prouve de l'imag nation et du talent pour le geure romanesque,

JAHEL , lemme juive : Sizara , ge. pr ), mort a Complegue le 3 fevrier néral de l'armee de Chanaan , s'etant retire chez cette femme, elle lui enfouca un clou dans la tête a et le tua

Pan du monde 2719.

losophes platoniciens, l'un de Chal-reuse constitution, le mepris du cide, mort sous Constantin, l'autre monde frivole et la moderation de ses d'Apamee en Syrie, mort sous Va- desirs, ne lirent que fortifier de plus lens. Nous avons une Histoire de la en plus l'attachement qu'il avoit voue vie et de la secte de Pythagore, in-4, aux sciences. Aussi les enliva-t il sous le nom de Jamblique; mais on presque toutes avec succès. La mene sait lequel des deux en est l'au decine et toutes ses l'emphes, la phiteur.

pour caire le bien.

en Hollande, mort de la peste le 6 lite et de la candeur. mai 1638; professeur et docteur à JAY ( GAR. FRANÇOIS LE), je-Louvain , eveque d'Y pres. Havait du suite , né à Paris en 1662 , y moutalent pour la predication; ses ouvra- rut en 1754. On doit à ce professeur ges, ¡leins d'erudition et cerits avec de rhétorique au college de Louis-lenetteté, sont des commentaires sur Grand une traduction des dutiquités les evangiles, le Pentateuque, les romaines de Denis d'Hulycarnosse et psaumes et autres livres sacres ; mais Bibliothera rhetorum. Sa i hetorique a celui qui fit le plus de bruit est son été long-temps un livre classique dans Augustinus, auquel il travailla pen-les colleges. dant vingt ans, et qui ne parut qu'a- JEAN-BAPTISTE ( S. ), fils de près sa mort. Ce livre, où il avait es- Zacharie et d'Elisabeth, né l'an du sayé de développer les vérités qu'il monde 4000. S. Jean ayant reproche croyait que saint Augustin avait éta-librement au roi Antipats son mariage

le livre de Jansenius, comme renou-JACOUES DE VURAGINE, ne en velant les propositions confamnces par ses prédécesseurs. La Sorbonne

JAPHET. Fun des bis de Noc.

JAUCOURT ( le chevalier Loris 1780, a soivante-scize aus; il etait ne à Paris le 26 septembre. Au goût le plus vif pour l'étude il sut remir une ardeur infatigable pour le travail. Sa JAMBLIQUE, nom de deux phi- vie celibataire et retirée, une heulosophie et les belles lettres, lui fu-JAMYN' Anans), poète français, rent egalement familie es On est contemporain et ami du poète Ron- étonne du grand nombre d'articles sard, ne vers 1540, mort vers 1585, fommis par lui seul à la premiere edifut secretaire et lecteur ordinaire des tion de l'Encyclopédie. Son desintèlesrois Francois II, Charles IX et Ilenzi sement était tel qu'un seul exemplaire III. On trouve de la facilité et du de cit ouvrage fut toute sa recomnaturel dans ses poesies morales en pense. Les ecrits de cet auteur estideux vol. in-12. Il prolita de sa faveur mable se font lire avec interet, Son style est sim, le, neturel, facile, et JANSEN (ZACHARIE), faiseur de ne manque ni de correction ni d'eleconserves a Middell ourg, inventa gance, the qui caracterise principaet executa le premier les lunettes lement ses ouvrages, c'est que l'hond'ap roche. Deux de ses telescopes nête homme n'est jamais éclipse par furent envoyes à Henri IV., en 1608. l'auteur. Il fait aimer la vertu en lui JANS ÉNIUS (Conx.), ne en 1585 imprimant le caractère de la sensibi-

580

prison. Salomé, fille de cette der tous ses soins à maintenir ou à retanière, ayant recu du roi la promesse blir la paix entre les princes chréd'obtenir tout ce qu'elle desirerait, tiens. Le dix-septième mourut le 51 exigea qu'on coupat la tête de saint ctobre 1005, année de son election. Jean ; ce qui fut execute.

JEAN-L'EVANGÉLISTE (S.), fils de Zehedee et de Salomé, frère

de saint Jacques-le-Majeur.

JEAN. Il va eu vingt trois papes de ce uom. Le premier date de 523 : Il en 1027 et nourut le S novembre Theodoric, roi des Goths, violent 1055. Le vingtieure ou vingt-unième, arien, le fit enfermer dans une pri- Portugais, fils d'un medecin et medeson à Rasenne, où il mourut le 27 mai 526. Le deuxieme succeda à lio- en 1276; mais il mourut buit mois niface II, et mourut le 18 mai 535. Le troisieme succèda a Pelage I, et l'usieurs ouvrages. Il est nommé mourut le 5 juillet 575. Le quatrieme tint un coocile à Rome, et mourut le Philogothe, compté pour vingtieme 12 octobre 642. Le cinquième, Sy- par quelques auteurs. Le vingt-deuxierien, digne d'occuper le saint siège par son zele, sa douceur et sa prudence, y parvint en 685 et mourut Son pontificat lut trouble par plule s août 687. Le sixième , Grec de sieurs querciles. Ha laissé des ouvranati n , elu jape en 701 , mourut le ges sur la medecine. Le vingt-troi-11 janvier 705. Le septieme, Grec, sième enfin, Napolitain, succèda à mort le :8 octobre 707, ternit son Alexandre V en 1410, et fut deposé pontificat par sa complaisance pour en 1415. Il mourut le 22 novembre l'empereur Justinien. Le huitieme, 1419. mori le 11 decembre 852, couronnal l'empereur Charles-le-tihauve, et tint rient de ce nom. Le premier surnomun concile à Troyes. C'est à ce pon- me Zimiscès, ayant fait périr l'empetife que quelque auteurs out donné, reur Nicéphore Phocas, fut declaré sans fondement, le nom de papesse empereur l'an 969. Il gouverna non Jeanne. Le uravième succeda a Theo-len usur, ateur, mais eu roi , remporta dore II en 895, et mourut le 26 mars des victoires signalees sur les Russes, 900. Le divieme, elu pape en 914, les Eulgares et les Sarrasins. Il moumourut de mort volente en 928. Plus rut en 976, empoisonne par l'eunupropre à poster les armes que la cros- que Basile. Jean II Comnène, monta se, il delit les Sarrasins, qui depuis sur le trône en 1118, et mourut le 8 vant; il avait compose divers ouvra-léologue lui fit crever les yeux et le

avec la sœur de son frère , lut mis en ges. Le seizieme , mort en 996 , mit Il y a eu un antipa; e de son nom. Le d:x-huitieme abdiqua sur la fin de sa vie, et se retira dans un monastere. où il mourut en 1000. Le dix-neuvieme couronna l'empereur Conrad cin lui-même, parvint au pontificat après, le 16 mai 1277. On a de lui vingt-unieme à cause de l'antipape me, ne à Cahors, mourut le 4 decembre 1554. Il fonda plusieurs abbayes,

JEAN. Il y a sept empereurs d'Olong-temps desolaient l'Italie. Le on- avril 1145. Il remporta de grands zieme mourut en 956 dans le château avantages sur les Mahométans , les Saint-Ange, où son fiere Alberic l'a- Servitos, et gouverna avec beaucoup vait fait enformer. Jean XII, Romain, de sagesse, repandant des bienfaits est le premier qui changea son nom sur le peuple, bannissant le luxe de en parvenant à la papaute en 956. Il la cour etse montrant en tout le mofut assa-sine le 14 unai 964. Le trei- dele des rois. Jean III Ducas, couzieme, elu pape en 965, mourut le ronnea Nicee, tandis que les Latins 6 septembre 975. Le quatorzieme occupaient le trône imperial de Consmourut en prison le 5 août 984 ; c'est tantinople, regua en grand prince et l'antipage Boniface VII qui l'avait en- recula les bornes de son empire. Il fut ferme au château Saînt-Auge. Le pleure à sa mort, arrivée en 1555, quinzième, Romain, elu après la Jean II Loscaris, fils de Théodore-le-mort du précédent, mourut peu de Jeune, lui succèda en 1559, à l'âge temps apres. C'etait un homme sa- de six aus : mais le despote Michel Papriva de la couronne la même année, te, le fondement de la liberté anglaise Jean V Cantacazène, ministre et fa- et la source des guerres civiles. Le vori d'Audronic Paleologue-le-Jeune, pape l'excommunia et releva ses suse souleva en 1345 contre Jean Paleo- jets du serment de fidélite. Enfin les logue, lils d'Andronic, et se lit de barons se souleverent, appelerent clarer empereur : il lit ensuite épou- Louis , fils de Philippe , et le couronser sa fille à ce jeune prince, ce qui nerent à Londres en 1216. Il n'y resta retablit la paix pour quelque temps; pas long temps. Jean, après avoir mais Jean Paléologue s'etant brouille erre de ville en ville, mourut de deavec lui le délit en divers combats, sespoir et des suites de ses debauches. et le contraignit en 1557 à se des ouil-le 17 potobre 1216. Il rennissaitles ler des ornemens imperiaux. Il se re-tira dans un monastère du mont cune des qualites qui honorent le dia Athos, Il fut un grand capitaine et ses deme. Son fils lui succèda. peuples le regretterent, thu a de lui en gree une histoire tres-estimée de ce succeda à son père, l'h lippe de Vaqui s'est passe sous le regne d'Andro-lois, en 1350 Vainen à la bataille de nic et sous le sien. Jean VI Paléologue succèda à son père Andronic le Jenne- Prince noir, il fut fait prisonnier et en 1541, et mourut en 1591, me- conduit à Londres, où il mourut le 8 prise de ses sujets et bravé de ses en avril 1564. Ce prince montra antant nemis, qu'il ne sut pas contenir. Prince indolent, faible et uniquement dant son emprisonnement. Il avait de occupe de ses plaisirs. l'empire, de la bravoure, de la générosité, de la très-affaibli, lit encore sous lui des franchise; mais il était d'ailleurs impertes considerables, Jean I'Il Paleo. logue, monta sur le trône en 1425, après la mort de son père Emmanuel, et ne fut pas plus heureux. L'em ire allait toujours en périssant, et les Turcs, qui le ruinaient depuis long, raient à la couronne, se firent une temps, augmenterent encore leurs, conquêtes. Paléologue fut oblige de recourir aux Latins, et pour obtenir du secours, il consentit à favoriser l'union de l'église grecque avec la latine, qui fut conclue l'an 1459, dans un concile ouvertà Ferrare, et où il assista en personne : mais le clergé ne voulut pas approuver cette union, et il mourut de chagrin en 1448, laissant son empire en proie aux disseusions les plus violentes. Ce prince

usage.

JEAN, dit le Bon, 101 de France, Poitiers par Edonard , sornommé le de courage que de resignation penpatient et obstine dans ses idees fansses ou chimériques. Pendant sa captivité, la France fut livree à tontes les horieurs de la guerre civile. Le dauphin et Charles de Navarie, qui aspiguerre opiniatre.

JEAN III, roi de Suède, fils de Gustave Wasa, succèda en 1568 à Erie XIV, son frere aîné, que ses cruautés avaient fait chasser du trône. Le premier soin qui l'occupa fut de retablir La tranquillité publique dans l'état II fit aussi la paix avec le Danemarck. Il y eut aussi un Jean II 10i de Castille et un Jean II , roi de Navarre et d'Aragon. Un roi de Bohême du nom de Jean, monté sur le trône en 1509, n'eut aucune vertu militaire : la poliperdit la vie à la bataille de Crecy, où tique fut la seule arme qu'il put op- il combattait quoique aveugle. poser à ses cunemis , et il sut en faire

JEAN, (ling rois de Portugal ont porté ce nom. Jean I. surnomme le JEAN-SANS TERRE, roi d'Angle- Père de la patrie, lits naturel de Pierterre, fils de Henri II, fut usur a re-le Sévère, prit plusieurs places aux teur de la couronne en 1199 sur Artus Maures d'Afrique, et mourut le 14 de Bretagne, son neveu, qu'il poi- août 1435. Jean II, dit le Grand, moit gnarda, dit-on, de sa main. Ce meur- le 25 octobre 1495, conquit plusieurs tre ne resta pas impuni. Philippe-Au-guste s'empara de toutes ses posses-bataille de Toro contre les Castillans, sions en France, et les barons anglais fit rendre la justice avec la plus granle forcèrent de signer la grande Char- de exactitude, et favorisa de tout sou pouvoir les colonies dans les Indes et | JEAN DE HAUTE-SELVE, moine en Afrique, Le troisieme, ne le 6 juin de l'abbaye de ce none. Il est amene 1502, mort le 7 min 1557, regarde d'un tres-ancien roman intirulé : Hiscomme un prince beureux et sage, t'ria calumnia noreicalis, que septem rendit son n m respectable par son supientium dicitur. Boccace en a mité amour pour la paix et la religion et plusieurs contes, et le roman d'Erastos par la protection qu'il accorda aux sciences. Ses vaisseaux decouvrirent le Japon Jean IV, dit le Fortune filde Theodore de Portugal, due de Bragamee Las Espagnols s'étaient ren dus maitres du Portugal en 1580, et l'avaient gardé jusqu'en 1650, que les P. ringais. Lesses d'une domination étrangure, le proclamérent roi Il mourat le 6 novembre 1656, Gene reux , affable , brenfaisant et juste , it fut plus politique que guerrier. Les Francais contaibnérent baneoup à le maintenir sur le toine. Jean l', ne le 22 notobre 1689, succeda à Pierre II. en 1707 etpi tlejant des alles dans la guerre de la successión. Il travailla constamment à faire fleurir le commerce et les lettres dans son royanme Son convernement fut sage et prudent, et ses virius genêrenses lirent le bonheur de ses sujets. Il mourut le 51 init et 1750.

JEAN DE BRY, né à Vervins en 1760, ottaver de la legion d'honneur, aneren deputé a la cuavention natio nale, ar concern for du Doule, et du Bas-Rhin Trembe sa avec l'ardeur de la jeunesse les idees de la revolution; plustand, relai é par l'opoque de la terrenr, il apport can comite de sa'nt public des principes de sagesse et de moderation, et se montra constain ment l'appui des ames de la liberté que ne la confondaient point avec la liceree; ministre à liadstatt, dechappa seul à l'agrentat inexplicable dont ses collegues functit les viremes Prefet, il fit benir son administration par ses vertus et par sa tolerance. Tocute ans d'une vie pure et bientaisante ne pur nt lui faire trouver grace a l'epoque de la restauration; mais il emporta dans l'exil les r grets de ses administres et l'estime des vrais amis de leur da moins au sein de sa patrie qu'il a el vigouseuse, le 6 janvier 1854.

en a éte tiré. Le poete Hebert l'a mis en vers français, veis 1220,

JEAN DE LEYDEN, ainsi nommė iln 'jen de sa naissance, et dont le véritable nom etais Becold, ta lleur de profession, s'associa avec un boulanler et devint chef des analiaptistes,

vers 1534. JEAN DE SPIRE, ancien imprimeur de Venise, imagina le premier de numero ter les p ges des lives qu'il publia. L'edition de Tacire qu'il fit dans cette ville en 1467, offrit la premiere rette nonvecute. Ce livie office aussi à la fin de chaque feuille les premières réclames, qui ne furent employees en France que vers l'an 1520.

JEAN D'UDINE, printre, mort à llione en 1564, a tressi ien rénssi d'uns les ouvrages de stuc. L'est à bil cu'on atailme la découverte de la veritable matière que les anciens employaient none er travail

JEAN LE MILANAIS, qui vivait dans le ouzie ne siècle , compost , en vers lains, un fivre de médecine, commajourd'hui sous le nom d'Ecole de Salerae, et qui a été traduit en fran-Cais en prose el cu sers

JEANNE , reine de France et der Variarie, femme de Philippe le Bel. nee en 1272. On hi duit la fondation du college de Navarre à Paris, C'etait une princesse spiri nelle et couragense. Elle monret à Vincennes le 2 avril 1365, à mente boisons.

JEANNE DE FRANCE, fille de Louis XI et femme de Louis, duc d'Orleans, depuis Louis XII, née en 1464, fund i l'ordre de l'Aunoueiation, et mourut le 4 fevrier (5n) à Bourges, où elle avait établi un collège.

JEANNE D'ALBRET, reine de Navarre, mère de notre Henri IV, pays. La révolution de 1850 lui rou- née en 1531, morte le 9 juin 1572. vr.t les portes de la France, et c'est C'était une princesse pleine de courage et de résolution. Elle avait emtronve le terme d'une vieillesse saine brassé le parti des huguenots par haine contre le pape Pie IV, qui avait varre : par que bulle appuyee des aimes de l'Espagne. Elle se distinguadans ce parti par une fermete à toute épieuve, et dans l'Europe par son cite-même.

JEANNEl et II, reines de Nanles. La première, file de Charles de Sieile, fut étouffee entre deux matelats, le 12 mai 1581, par les ordres de Charles de Duras, son parent, qu'elle avait adopte. Cette princesse fut regre tée des savans et des gens de lettres, dont sa cour ciait las le. C'est elle qui vens dent Jeannin est angar le comme le dit nu pape Clement VI Avianon et i lus honnete homme de son temps et son territoire pour quatre-vingt mille comme un de coux qui entendacent flores d'or. Son histoire a été écrite le mieux les affaires de l'etat. Nous par l'abbe M gnot. La seconde, sœur avons de lui des memorres et des neet herivière de Ladistas, montrut le 2 gociations, dont il y a en phisieurs fevrier (435) Elle int mariee deux fors editions. Le cardinal de Birbetieu en et sa vie for scandaleuse.

JEANNE DARG on du LYS, appelee ordinairement la Pucelle d'Or-de Juda. Il ut enumene capiti à Baleans, nee vers I an 1410 à Donne my, bylone par Nabuchodonosor, et y depres de Vaucouleurs, d'un paysan menra jusqu'à la mort de ce plince. appele Jacques d'Are. Elle delivra Evilmerodach qui succeda à ce der-Orleans, qui était sur le puint d'être nier, mit Jechonias en liberte et le pris par les Anglais; son comage et recut à sa cour.

enlesé à son nère le royaume de Na-Id'un grand effet theatral, et remplie de beaux vers.

JEANNIN (Pirage), né à Autum en 1540, mort le 31 octobre 1622. Simple avecat au parlement de Diouguilt pour les lettres qu'elle cultivant il parvint par ses talens et su robite aux premières charg is de la magistrature. Henri IV l'appela auprès de lui; des ce moment il tut son conseil le plus intime et lui dit toujours la vérite. La reine mere, apres l'assassinat de ce bon roi, se re osa sur lui des affaires du royaume, et lui confia l'administ ation des finances. Le presifaisait sa lecture or l'unire.

son enthousiasme rammerent Cesprit; IEFFERSON / Tuowas ), troisième des Français et contragnirent les An- president des Etats-Unis d'Amerique, glais a se retirer. Effe conduisit Char ne à Shadwel ( Virginie ) en 1743, les VII à Reims, où il fut sacre le 17 appele à la legislature de Virginie, juillet 1429, et après des prodiges de dévint un des principaux che s de valeur etle for faile prisonuere au l'insurrection : fut , en 1785, envoyé siège de Compiègne. On la conduisit à en Euro e avec Adams et Franklin Ronen, où elle fut condamnée comme pour negocier avec la France et l'Essorciere, et brûtée vive le 51 mai 1451, pagne des traites de paix et de comà la honte de ses emmenis. Elle subit merce, résida quelques années à la son supplice avec braucoup de cou- cour de Versalles en qualite de miage, L'abbé Longlet et Dufcesnoy, unt nistre des Etats-Unis, et de retour public une histoire de sa vie. t.hape- dans sa patrie, occupa sons Washingain a fait sur cette heroine un poeme ton la place de secrétaire d'etal. minuvenz; le matheur est petit, on ne | Vice-président en 1797, il succèda en e lit plus. On reprochera toujours à 1801, à John Adams dans la presi-Voltaire d'en avoir fait un qui se lit dence qu'il conserva huit années. A ron : c'est une manvaise action, et l'expiration de ses pouvoirs, il refusa on talent, si bien consacié à celebrer de violer la constitution en les repreleuri IV, ne devait pas être employé nant pour la troisième fois , consaridiculiser la libératrice de la Fran- cra les dernières années de sa vie à e. De nos jours M. d'Avrigny a fait faire fleurir l'université qu'il avait pr Jeanne d'Arc une tragédie qui a fondée, et mourut pauvre le 4 juillet btenu un brillant succès; c'est à la 1826, cinquantième anniversaire de is l'onvrage d'un bon poète et l'indépendance américaine. On a de 'un bon Français. M. Soumet a fait luiente'autres euvrages philosophiques ussi upe tragédie de Jeanne d'Arc et politiques, Notes on Virginia, 1781,

traduit par l'abbé Morellet, 1780, sieurs tragédies; c'est le même que in-8

JEFFERY DE MONMOUTH ( AR-THIR), historien anglais sons le regne de llenri l, est célèbre par la traduction d'une ancienne chronique d'Angleterre, en latin, mise en anglais depuis par Aaron Thompson.

JEFFREYS ( lord Georges ), connu communement sous le nom de jage Jeffiers, Lorsque Jacques Il monta sur le trône, il parvint à être nommé chancelier. Il fut l'instigateur et le promoteur de toutes les mesures oppressives et arbitraires qui signalerent ce malheureux règne. La conduite inhumame qu'il tint envers les adherens du duc de Montmouth a voué son nom à l'infamie et à l'exécration des siècles. Il mournt à la tour de Londres le 18 avril 1689, apres l'expulsion de Jacques II par le prince d'Orange.

JÉHU, fils de Josaphat et dixième roi d'Israel. Il ne faut pas le confondre avec le prophete du même nom.

JENNER (EGOEARD), medecin anglais, ne en 1749, à Berkeley, comte de Glocester, mort en 1825, a illustré son nom par la découverte de la vaccine qui , repoussee d'abord , fut bientôt justifiee par ses bienfaits : propagee en Angleterre, en France par les soins philauthropiques du duc de Liancourt, dans toute l'Europe et au-delà des mers. La société médicale de Londres lui décerna une medaille; toutes les sociétés scientifiques s'empresserent de l'admettre, et le parlement, en 1802, vota en sa faveur 10,000 livres st., somme qui lut en mariage à Moise sa tille Sephora. triplee plus tard.

JEPHTE, fils de Galaad. Il marcha à la tete des Juifs contre les Ammonites, et fit vou, s'il remportait la victoire, d'immoler le premier objet qu'il rencontrerait. La bataille etant engagee, Jephte battit com letement les troupes ennemies. Mais il eut bientôt sujet de se repentir du vœu qu'il avait fait. Sa fille transportee de joie, vint au devant de lui pour le malgre la désense expresse de David. féliciter sur son triomphe. Jephté, Ayant embrasse le parti d'Adonias accable de douleur, dechira ses ve contre Salomoo, celui-ci le fit mettre temens et toutefois accomplit sa pro- à mort. messe. Jephte a été le sujet de plu- JOACHAZ, roi d'Israel, succèda

celui d'Iphigenie en Aulide.

JEREMIE, fils d'Heleias, de la tribu de Benjamin, l'un des grands prophètes. Il tut lapidé par les Juifs, qu'il avait irrites par ses reproches.

JEROBOAM, fils de Nabath et de Sarva, de la tribu d'Ephraim, regna sur les dix tribus qui abandonnerent Roboam, fils et successeur de Salomon. Il mourut l'an du monde 3050. après un règne de vingt-deux ans. Son lils Nadab lui succeda. - Un autre Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israel. succeda à son père, et mourut l'an du monde 3220, dansla quarante-deuxiè me année de son règne.

JÉROME (S. ), célebre père de l'église, ne dans la Dalmatie vers 551, mort le 50 septembre 420. Il surpassa dans la connaissance de l'hebren et en varieté d'érudition tous les écrivains de son temps. Son style pur, vif, eleve, n'est pas toujours egal. La meilleure edition de ses œuvres est celle faite par les bénédictins. On a traduit ses lettres, écrites avec chaleur et noblesse, en 5 vol. in-8.

JESUS, fils de Sirach, composa en hébreu le livre de l'ecclesiastique, que Jesus, son petit-fils, traduisit en gree. - Un autre Jésus ou Josué, fils de Josedech, lut le premier grandprêtre des Juifs, après le retour de la captivite de Babylone. Joacim, son tils, lui succèda dans cette dignité.-Nous renvoyons au Dictinnuaire de la Lible, pour la vie de Jesus-Christ. redempteur du monde et fils de Dieu.

JETHRO, prêtre madianite, donna On le nomme aussi Raguel.

JEZABEL, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, epousa Achab, roi d'Israel. Ses cunuques, d'après l'ordre de Jehu, la precipitérent par une fenetre du palais; sou corps fut devoré par des chiens.

JOAB, neveu de David et général des armées de ce prince. Ce fut lui qui tua Absalon d'un coup de lance,

JOD

et regna pendant dix-sept aus. Juda, monta sur le trone après la de la tragedie et de la comedie fit sons mort de son père, au préjudice d'Eliacius, son trère aine. Il regnait depuis trois mois lorsque Nechao, roi d'Egypte, soumit la Judee et l'emmena à sa suite, chargé de chaînes.

JOACHIM ou ELIACIUS, frete du precédent, recut le sceptre des mains de Néchao, roi d'Egypte, qui avait detrone Joachaz. Il regna onze

Joachaz mourut durant cette capti-

JOACHIM, époux de sainte Anne et père de la sainte Vierge.

It) AS, tils d'Ochosias, roi de Juda. Josabeth, sa tante, le deroba à la fureur d'Athalie, qui avait fait égorger tous les princes de la maison royale. Joiada, grand-prêtre et mari de Josabeth, le lit élever dans le temple , et lorsqu'il eut atteint l'age de sept ans, il le lit reconnaître pour roi par les princi, aux officiers de la garde du temple. Zacharie, tils de Joiada, avant reproche à Joas ses impietes, ce prince le lit lapider. Il fut assassine dans son lit par trois de ses serviteurs, l'an du monde 3166. Il avait regne quarante aus.

JUAS, fils de Joachaz, roi d'Israel, succeda à son père. Il mourut l'an du monde 3179, après un regne de seize ans. Il eut pour successeur Jeroboam.

son second tils.

JOATHAM, le plus jeune des fils de tiedeon. Il fut le seul qui parvint à échapper au massacre qu'Abimelech

fit de ses soixante-dix freres.

JOB, celebre par la patience qu'il montra dans le malheur. Il perdit! sept fils , trois filles et tous ses biens : les ulceres qui couvraient son corps Seigneur.

mère de Marie, Moise et Aaron.

Lionodin , ne à Paris en 1532 , y mou- dele de biographie littéraire. ruten juillet 1575, poète tragique, contemporain et ami de Ronsard, rias daos la grande sacrificature. Il

à son père Jehu, l'an du monde 3148, [qui l'a mis dans sa Pleiade. Jodelle acquit une assez grande reputation JUACHAZ, lils de Josias, roi de dans un siècle encore barbare. L'art lui quelques progrès. Cetait dejà beaucoun que d'avoir quitte les ridicules mysteres et les impertiuentes moralites qui faisaient alors le fond de nos spectacles, et de commencer a etudier tant bien que mal les anciens modeles. Sa Cleopatre est la première de toutes les tragedies françaises, et c'est ce qui l'a fait surnommer le pere de notre theatre. Il faut ctre doué d'une grande patience pour lire aufourd'hui ses odes, ses elegies et ses autres poesies; il est presumable que l'auteur qui l'a mis sur la scene du Vaudeville aura eu ce courage : nous en doutons, car si son heros litteraire ent ete ressemblant, il serait inintelligilde.

101

JOEL, tils aine du prophete Saquel.

JOEL, fils de Phatuel, de la 'ribn de Benjamin, le second des douze

petits prophetes.

JOHNSON (Bexz.), poète dramatique anglais, d'origine ecossaise, mort en 1637 à soixante einq ans . dans la pauvreté, et enterre a l'abhave de Westminster. Il ful encourage dans la earriere du théâtre par Shak. speare. It fut le premier poele comique de sa nation qui introduis t un peu de régularité et de bienséance sur la scene, C'est principalement dans la comédie qu'il obtint des suecès. Le requeil de ses ouvrages a ete imprime à Londres en 6 vol. in 8°. en 1716.

JOHNSON (SAMCEL), ne à Litchfield le 7 septembre 1709 : mort le 13 decembre 1754, et enterre dans l'abbave de Westminster\_au pied du mausolee de Shakspeare. Il etait fils le reduisirent à s'asseoir sur un fu-d'un pauvre libraire, et fut l'un des mier; mais aucun de ces tourmens plus laborieux ectivains auglais. Il ne lui arracha un murmure contre le travailla à plusieurs feuilles periodiques, eta laisse un Dictionnaire anglais JOCABED, femme d'Amram et très-estime, et les vies des poètes auglais, qu'on regarde comme un trésor JODELLE ( ETIENNE ), sieur de de critique solide et comme un mo-

JOIADA ou JOAD, succéda à Aza-

55

rétablit sur le trône le jeune Joas, ! Philistins, 1055 ans avant J .- C .- Jonaque sa femme Josabeth avait sous- thas, surnomme Apphus 5, le plus trait a la fureur d'Athalie, après jeune des sept frères Machalies, sucavoir fait périr cette reine impie, I an céda à Juda son frère, dans la qualité

célebre par ses Memoires sur la vie et le gouverna avec une grande habi-Chistoire de saint Louis, qu'il accom- lete, et, victime d'ene trahison, fut aspagna dans toutes ses expeditions mi- sassine l'an 145 avant J .- C. litaires. On y trouve le tableau fidèle | • 10NES (18160), surnommé le Vi-des mœurs, et des usages de nos ancè-trure, de l'Angleterre, ne à Londres tres, une simplicité touchante, une en 1572, est regardé comme le creaaimable na vete. La respire tont en- teur de l'architecture de son pays, tière la grande âme de Louis IX. Sou - Persecuté à cause de son devoument vent reimprimes, ces memories font à la personne de l'infortune Charles partie de la preciouse collection pu- 1, il ne jut survivie à la catastrophe blice par M. Petitot, sous le titre de qui termina les jours de ce prince, et Memoures particuliers relatifs à l'his- mourut de chagrin le 21 juillet 1651. toire de France.

cureur general du parlement de l'a- Londies , I hopital de Greenvich , et ris, sa parrie. ( n a de lui des mémois la grande salle des banquets du palais res et des observations, remarques et de Whitehall. notes sur le droit public français. Sa JORAM, roi d'Israël, fils d'Achab, vie fut un travail continuel con-acré succèda à son frère Ochosias , l'an du au bien et à l'utilite publique, Il mou- monde \$208. Il régnait depuis donze rot le 22 mars 1-56, à 79 ans. Il a ans, lorsque Jéhn, l'un de ses genélaisse trois fils qui se sont illustrés raux, le tua d'un conp de fièche et dens la magistrature; ce nom est lit jeter son corps dans le champ de tres-celebre dans la robe.

par un style entierement à lui, par adieux, dans les tourmens d'une ma-une imagination feconde, par des ladie horrible. conceptions tonjours lyriques et pinpar Metastase.

JONAS, tils d'Amathi, cinquieme des douze petits prophètes.

la bataille de Gelboe, livrée contre les ractère était l'amour de la justice,

du monde 5126. Il mourut agé de de grand sacrificateur et de genéral cent trente ans, l'an du monde 5160. des Juifs, obtint les plus grands suc-JOINVILLE ( Jeax , sire de ), est ces contre les ennem's de son pays,

Ses principaux : uvrages sont le porti-JOLY DE FLEIRY, illustre pro- que de l'Eglise St. Paul, la bourse de

Naboth, l'an du conde 5220.

JOMMELLI (Nicolas), célèbre JORAM, roi de Juda, tils et suc-maitre de chapelle, ne dans le cesseur de Josaphat. Il éponsa Atharoyaume de Naples en 1714, mourut lie, tille d'Achab. Il moueut l'an du dans cette ville le 28 août 1774. Il monde 5119, apres six annecs d'un s'efforça de se distinguer en musique règne souille des crimes les plus

JORDAENS ( Jacques ), célèbre dariques, et en passant d'un ton dans peintre, ne à Anvers en 1594, y mouun autre d'une maniere toute nou- rut en 1678. Son coloris est brillant, velle et savamment irrégulière. Il a sa composition riche, son expression laisse beaucoup d'ouvrages conservés forte, et il entend parfaitement le à Stugard. Il a aussi teavaillé pour le clair-obscur; mais son dessin manque theàtre ; sa musique d'Armide , de Dé- d'élégance et de goût. En aune peinmophon et d'Iphigenie vivra éternelle- tre de ce nom, ne à Naples, mort en ment. Il a terminé sa carrière par un 1705, travaillait avec une grande cesublime Miscrere à deux voix, loue brité. Charles II, roi d'Espagne, l'employa pour embellir l'Escurial.

JOBDAN (CAMILLE), ne à Lyon le 11 janvier 1771, mort à Paris le 17 JONATHAS, lils de Saul, est ce- mai 1821. Il a publie un grand munlebre dans l'histoire sacrée par sa va- bre de brochures politiques. Il se conleur et par son amité pour David , duisit bonorablement pendant la réet périt avec son père et ses frères à volution ; le trait distinctil de son cales chercher et à les suivre. Il était pretre d'Heliopolis, de laquelle il ent d'une candeur admirable, et son clo- Hanasse et Ephraim, Joseph est aussi quence était douce et facile. Il eut le nom de l'épons de la sainte Vierce. beaucoup d'amis et sut les conserver. Exalté dans son patriotisme , dit l'an teur d'une notice faite sur lui, passjonné pour la vraie gloire, il ne sacritia jamais son devoir ou sa modération à sa popularite. Il aimait les empo té par la petite verole le 17 avril icanes gens et se montrait lier d'obtenir leur suffrage.

JOSAPHAT, fils d'Aza, roi de Juda, succeda à son pere l'an du monde 3090, et comme lui litasseoir la vertu sur le trône. Il regna vingt-

cing ans.

JOSABETH, femme du grandprêtre Josada, était fille de Jorani et sœur d'Ochosias, roi de Juda, Elle parvint à sonstraire le jeune Joas à la fureur d'Athalie.

JUSEPH, fils de Jacob et de Rachel. La tendresse que son pere temoignait pour lui irriti la jalousie de ses [ è ] res, qui resulment de le tuer. Un jour donc qu'il leur out envoye par Jacob pour savoir de leurs nouvelles, ils s'emparèrent de fui etse disposaient à exécuter leur projet; mais linben les en detourna. Ils le vendiernt à des march adsqui s'en allaient en Egypte. Ceux-ci le revendirent à Putiphar, capitaine des gardes de Pharaon. Avant refuse de repondreà la assion vi dente que la femme de son maître avait ses etats. Il suivit tron rigoureus ment conque pour lui, il fut accusé par les conseils altie « de Pombal son preelle d'avoir attenté à son houneur. Le oni-r m'nistre; mais le grand nombre credule Putiphar lit mettre Joseph de ses fois sages et justes forme un dans un cacho. Ayant ex lique à Pha- recu-il qui doit le placer au rang des raon un songe que ce prince avait en . legislateurs éclaires et utiles t.'est sous il lai plut teffement qu'il en fat com | son regne et en 1755 qu'ent lieu le ble d'honneurs. Une g ande stérifite terrible tremblement de terre de Liss'étant lait sentir dans la terre de Cha- Lonne.

de la verite, et une fidélité rigide à épousé Aseneth, lille de Putiphar.

JOSEPH Let II, empereurs d'Allemagne. Le premier, de la maison d'Autriche, et troisieme tils de Leopold, ne le 26 juillet 1676, monta sur le trone imperial en 1705, et fut 1711. Il s'etait lie avec la Savoie. l'Augleterie et la Hollande contre la brance, nour soutenir les pretentions de l'archiduc Charles a la couronne d'Espagne, Le deuxieme, fils de l'empereur François de Lorraine et de l'impératrice Mar'e-Therèse d'Autriche, ne en 1741, elu em creur en 1765, et moit le 20 fevrier 1791, s'était uni à la Russie et à la Prusse pour le demembrement de la Pologne. dont il cut une partie, Il fit un vovage en France, et visita Paris en 1777 . sous le nom du comte de Falkenstein. Très-peu de souverains ont remi au même degré que lui l'amour de l'ordre et de la justice, le desir du bien public, la hone des abus, l'activité et l'étendue des connaissances.

JOSEPH I, roi de Portugal, de la famille de Bragance, né le 6 juin 1714, monta sur le trône en 1750, et mourut le 25 fevrier 1777. Une couspiration former contre lui en 1757 occasiona l'expulsion des jesuites de

naan, qa'habitait Jacob, ce patriar- | JOSEPH (le P.), capucin celebre che envoya ses fils en Egypte pour y par la contian e intime que lui avait acheter du ble. Jas ph recomint ses accordée le cardinat de Richelien, Il fières et pourtant ne se decouvrit etait ne à Paris le 4 novembre 1577, point à eux. Il leur ordonna d'aller et mourut à Buelle le 18 decembre chercher leur trère Ben amin , qu'ils 1658, sur le point de recevoir le chaava entlaisse aupres de Jacob, etre- peau de cardinal. Il fonda les relitint Simeon pour otage. A leur retour gieuses du Calvaire. Sa vie a été il leur doung un grand festin et se lit ecrite par l'abbé Bichard. Enthoureconnaître par eux. Il les envoya de siaste et artificieux à la fois, devot et nouveau pour ramener leur père Ja- politique, il voulut, dit un bistorien, cob. Il mourut âgé de 110 ans. Il avait établir une croisade contre les Turcs,

fonder des religieuses, faire des vers, | marcher à la tête de l'armée et de negocier dans toutes les cours, et s'é- faire ainsi six fois le tour de la ville lever à la pourpre et au ministère.

JOSEPHE (FLAVIES), né à Jerusalem l'an 37 de J .- (; Les ouvrages qui nous restent de lui sont : l'Histoire de la guerre des Juifs en sept livres, et les Intiquités judaiques en 30 livres, etc. C'est celui de tous les historiens grecs qui approche le plus de Tite-Live ; aussi saint Jerome l'appelait-il le Tite-Live de la Grece. Il fut protègé par Titus et Vespasien; ce dernier le combla de bienfaits.

JOSEPHINE (MARIE-FRANCOISE-JO-SÉPHINE TASCHER DE LA PAGE-RIE), née à Saint-Pierre de la Martinique le 24 juin 1761, morte le so mai 1814. Elle enouva jeune encore le viconite de Beauharnais, qui perit sur l'echafaud, et ensuite Napoleou Bonaparte, lorsqu'il cut obtenu le commandement de l'armée d'Italie : elle le suivit dans presque tous ses voyage. Couronnee imperatrice en 1804, elle se distingua par sa bienfaisance, obtint la grâce de plusieurs personnes condamnées à mort, et fit autant de bien qu'elle le put. Le peuple l'appelait l'étoile de Napoléon ; il la repudia après la campagne de 1809. Dégoûtee des grandeurs qu'elle avait achetées au prix de sa tranquillité, elle se retira a Malmaison, où elle recut plustard la visite de monarques et de princes faits pour apprécier ses qualites. Elle mourut peu de temps après, généralement regrettée de tous ceux que l'indigence ou le malheur avait rapprochés d'elle. Elle fut enterrée à Ruelle; un monument tres-simple indique sa derniere demeure.

JOSIAS, fils d'Amon, roi de Juda, succèda à son père, l'an du monde 53o3, n'étant âgé que de huit ans. Une blessure qu'il reçut dans une bataille livree par lui à Nechao , roi d'Egypte, le conduisit au tombeau, l'an du monde 5394.

JOSUÉ, de la tribu d'Ephraim, des douze envoyés par Moise pour

en sonnant de la trompette, en six jours différens. Au septieme jour les murailles tombèrent d'elles-memes. Il defit complètement l'armée d'Ado. nisedech et de ses allies, et ordonna au soleil de s'arrêter pour lui donner le temps d'achever le carnage qu'il fit des ennemis. Il mourut l'an du monde 2570.

JOUBERT (BARTH.-CATH. ), né à Pont-de-Vaux en Bresse le 14 avril 1769. Il s'éleva de grade en grade jusqu'à celui de général en chef, et son elevation ne lut due qu'à sa bravoure et à son intelligence. Millesimo, Ceva, Montébello, Rivoli, lurent les temoins de sa gloire : il développa surtout les plus rares talens dans sa cam; agne du Tyrol; il força tous les passages, et opera sa jonction avec l'armée, qui se croyait perdue. Il deploya en Hollande une conduit: pleine de circonspection et de sagesse. Deux fois général en chef de l'armée d'Italie , il fut tué à la bataille de Novi le 16 août 1799, à trente aux. Il venait d'épouser mademoiselle de Montholon, La perte de ce grand général affecta vivement de douleur l'armée cutière. dont il était adore,

JOURDAN ( le maréchal comte ) , ne à Limoges, le 29 avril 1763, fit ses premières armes en Amerique dans les guerres de l'indépendance : d'abord chef de hataillon parmiles v lontaires de la Haute-Marne, ses talens le tirérent bientôt de la foule : à 3 r ans , il justifia par une action d'éclat la confiance qui l'avait élevé au grade de genéral en chef. Si le vainqueur de Fleurus ne fut pas toujours heureux, il eut le chagrin de voir plus d'une fois ses mesures les mieux concertées contrariées ou par la jalousie ou par les evénemens, se montra supérieur au ressentiment, et donna l'exemple de l'abnégation la plus patriotique; membre du conseil des Cinq naquit l'an du monde 2460. Il fut l'un Cents, il en devint un des membres les plus influens et le préside plusieurs examiner la terre promise, et le seul fois. Appele à la chambre des pairs en avec Caleb qui en rendit un bon té- 1819, il compta dans les rangs d'une moignage. Ayant mis le siège devant opposition bonorable. Ce fut alors Jericho, il ordonna aux pretres de qu'il publia ses Mémoires pour servir

enouse à l'ouvrage de l'archiduc Chares IV, in 8°; après la revolution de historien. uillet, il fut ministre des aflaires sien abservé, une des plus puissantes caranties de la sagesse et de l'avenir le cette revolution. Force à la retraite par l'affaiblissement de ses forces, il in trouva une digne de lui dans le joste de gouverneur des Invalides où 1 est mort le 13 novembre 1833.

JOUVENCY (Josepu), jesuite, ne à Paris le 14 septembre 1643, mort à tome le 29 mai 1719. On a de lui pluieurs ouvrages classiques : De arte 'iscendi et dacendi; Appendix de diis. les notes pleines de clarte et de preision sur plusieurs auteurs classijues, et des harangues latines prononcers en diverses oceasions. On reconnaît dans tous ses écrits un homme jourri des bonnes productions des meiens. La pureté, l'élégance, la fazilité de son style, la richesse de ses l'égale presque aux apressions , neilleurs écrivains de l'antiquité. On egrette qu'un aussi beau talent se rouve chez un homme qui, dans histoire de sa société, a osé faire 'apologie de son confrère Guignard, pendu sous Henri IV , à l'occasion de laffrenx attentat de Jean Chatel, Ce lernier livre fut condamné et flétri rec raison par deux arrêts du parleuent de Paris.

JOUVENET ( JEAN ), peintre, ne à Rouen le 21 août 1644, mort à Paris e 5 avril 1717. Il fut chargé par Louis LIV de prindre à fresque les douze ipotres au-dessous de la coupole de feglise des Invalides; on peut voir wec quel talent il s'en acquitta, Il ane traduction française, Lyon, sime des armées de terro et de met

Phistoire de la campagne de 1796, en [1554. Jove (Benoît ), son frere , s'est distingué comme poète et camme

JOVIEN ( FLAVIUS-CLAUDILS ) . unitrangères, C'etait, comme on l'a fort pereur romain, ne en 301. Elu empercur par les soldats après la piort de Julien, il mourut en 364, sept mois après. Les actions de son regue ue pouvent être nombreuses et ne sont pas très-memorables. Seulement il ferma les temples des faux dieux et rappela les chretiens de l'exil. L'abbo de la Bletterie a publié sa vie.

JOYEUSE ( Anya . ducde ), amiral de France, fut un des principant favoris du Henri III. Il montra son conrage et sa cruauté contre les huguenois, qui le tuerent à Contras le

so octobre 1587.

JOYEUSE DU BOUCHAGE (HENRI), né en 1567, conduttit vaillamment pour la ligne. Il fit ensuite son accommodement avec Henri IV . qui lui danna le haton de marechal de France, Il avait fait auparavant profession chez les capucins s us le nom de frère Ange : il se retira dans un cloître et tinit ses jours dans la penitenccà Rivoli, pres de Turin, le 27 septembre 1608.

Il prit, quitta, reprit la cuirasse et

la haire ,

a dit de lui Voltaire; ce vers est historique. JUAN D'AUTRICHE (don), Pun des plus grands capitaines du seizieme siecle, était tils de l'empereur Charles-Quint, et naquit à Ratisbonne le 15 fevrier 1546. Il fut envove en 1570 dans le royaume de Grenade contre les Maures. D. Juan les battit et gagna l'année suivante la celebre bataille navale de Lepante, ou les Tures raitait avec beaucoup de succes l'his perdirent 25,000 hommes; il prit entoire , la fable, l'allegorie et l'épisode. suite Tunis , et fut fait en 1576 gou . In doit mettre au rang de ses chefs- verneur des Pays-Bas; il se rendit majl'œuvre les Vendeurs chusses du Tem- tre de Namur, gagna à Gemblours ole, et sa Descente de croix. Il a eté june fameuse bataille sur les allies , et urnommé le Carrache de la France. mourut le 1 octobre 1578, dans nu JOVE (PAUL), historiem, ne à camp près de Namur, à l'age de 51 Lôme en Italie l'an 1483, mort en aus. Un autre don Juan d'Autriche, 55a. Son principal ouvrage est une fils naturel de Philippe IV, né en nistoire de son temps, 3 vol. in fol., 1629, et moit à Madrid le 17 sep jui doit être lue avec précaution, car tembre 1179, se distingus dans la la plume était mercenaire. Il y en a carrière des armes, et l'ut géneralislaissant la réputation d'un prince aut-liète à Holopherue, qui assiègeait la bitieux et d'un politique médiocre.

JUAN (GEORGE), chevalier de Malte, chef d'escadre espagnole, mort a Madrid le 24 juin 1774, fui du nombre de ceux qui allerent au Pérou pour y déterminer la figure de la terre. Il a compose un Traité de la construction et de la direction des vais-

JUBA, roi de Mauritanie et de Nutuidie , ayant embrassé le parti de Pompée, fut enveloppe dans son desastre, perdit son trone et mourut misérablement l'an 42 avant J.-C. Son fils, emmene captif à Rome par Cesar, devint le favori d'Auguste, qui lui lit epouser Cléopaire la jeune et le retabit sur le trône. Il a comi ne nous reste que quelques frag-

de Lia , ne l'an du monde 2249.

JUDAS (ISCALIOTH), l'un des apotres de Jesus Christ, qu'il fivra aux eponser Pompée, qu'il voulait s'attaprinces des prêttes pour trente deuiers. Il eut un si grand remords de cette action intone qu'il se pendit.

JUDA-HAKKADOSCH, rabbin du temps de l'empereur Antonin , dont il fut le précepteur et l'ami. Il 14eueillit vers le milieu du deuxieme siècle le livre nomme Mischna, dont le Talmadert un commentaire, et l'é erivit en latin , 5 vel. in fel. Ce sout les constitutions et les traditions des magistrats et des docteurs juits qui l'avalent precede. Les Juifs font ou grand eas de cet ouvrage.

JUDAS . MAUCHABEE, troisième fils de Mathathias, succeda à son père dans le gonvernement du peuple de Dieu , battit avec des forces inferienres les genéraux syriens envoyes con tre lui , reprit Jerusalem , y retablit le temple et le culte du Seigneur, triomplia de tous les peuples voisins, dont ses suci ès avalent éveille la jolonsie, lutta de nouveau avec des alternatives de paix et de guerre contre toutes les forces des rois de Syrie, et succumbaenfin dans un combat inégal, l'an Coavant J.-C.

des Espagnols contre les Portugais , let femine de Manassé. Elle traocha la ville de l'éthulie.

> JUGURTHA, fils de Manastabal, roi de Numidie, fit la guerre sux Romains peudant cinq ans, et fut livré, par la perfidie de son beau-père Bocchus, a Sylla, qui l'emuiena captif à Rome, où il mournt en prison, l'an 106 avant J.-C. ( Voy. l'bistoire de Jugurtha par Salluste.

JULES CONSTANCE, père de l'empereur Julien , vit sans jalousie le diademe sur la tête de son fière Constantin. Il avait été engage dans le parti du tyran Maxenee; mais Constantin victorieux respecta ses talens et sa vertu; il le fit consul, prelet, etc. Jules Constance perit l'an 557 dans le massacre que les fils de tionspose une Histoire romaine en gree, dont tantin firent de leur famille après la

mort de leur père.

JULIE, tille de César et de Corné. JUDA, quatrième fils de Jacob et lie. Son père la maria d'abord à flornelius Corpion; mais il l'engagea ensuite à faire divorce pour lui faire cher. Elle mourut en couches, l'an 53 avant J. C. Il ne faut pas la confondre avec Julie, épouse de Marc. Antoine le Crétique, mère de Marc-Antoine le trimmir, et qui se condnisit avec intripidité prodant les sanglantes exécutions du trimminat.

JULIE, fille unique d'Auguste, née l'an de Rome 715, éponsa Marcellus, Agrippa et ensuite Tibère. Auguste la relegna dans l'île Pandataire, sur la côte de Campanie, à cause de ses dissolutions. Tibère, parvenu à l'empire, l'y laissa monrir de faim vers l'an 14 de J.-C. Elle eut une fille du même non dout la conduite ne fut

pas plus regulière.

JULIE, femme de l'empereur Sé. vere, gouverna après sa mort, pendant la minorite de son tils, avec beaucoup de sagesse. Maerin ayant usurpe l'empire, elle se laissa monrie de fam en 217. Il veut deux antres Julie . l'une fille de l'empereur Titus, l'autre file de Germaniens et d'A. grippine. Elle fut la sœur de Cal gula.

JULIEN (FLAV. JUL.-CL. ), empereur romain , fils de Constance , fière JUDITH, de la tribu de Siméon, de Constantin, pé à Constantinople le 6 posembre 331, fut surnomme | te qui surprit et toucha tous les sprel'Apostat, parce qu'il abjura le rhiris tianisme aussitot qu'il parvint à l'empire . en 361. Il mourut le 27 juillet 363 d'une blessure qu'il reçut dans une expedition contre les Perses , lorsqu'il se disposait à tout employer pour eteindre le christianisme. Ce prince avait du reste de grands talens pour gauverner: il a laissé quelques ouvrages. La Bletterie, qui a donné une excellente histoire de sa vie, en a traduit une port on à la suite de la vie de Josien, 1 vol. in-12. Julieg. oncle maternel du precedent, comte d'O rient, baissait les chretiens autant que son neveu et lit fermer toutes les egli ses d'Amioche.

JULIEN ( le comte 1, général de Vitteza, roi des Visigoths en Espagne, livra aux Sarrasins et aux musulmans la place de Centa, qu'il commanda t, vers l'an 205. Sa lille avant ele se dnite par son sonverain, il zacritia ainsi à sa vengeance sa religion et son pays. Ce sujet historique a ete tra te tout récemment au Second Theatre-Français par M. Guiraud, auteur des Machabées, sous le titre du Comte Julien Until tragedie fort bien ecrite a obtenu du succès.

JULIEN (Pienne), célébre sculpteur, membre de l'Institut et de la Legion d Honneur, ne en 1731 et sieurs ouvrages relatifs à l'histoire namoit le 17 decembre 1804 . fut élève de Conston. Il peut être considere comme le restaurateur de la scul, ture moderne : it la ramena à la belle simplicité antique. Ou admire parmi ses ouvrage tu Bnigneuse, le Guerrier mourant, la Galatee, et les statues de La

Fontaine et du Poussin. JULIU CANES. Ce Romain s'est les dans la même seience. rendu célèbre par sa fermete d'ame, Caligula l'avertit de se preparer à la mort, a - Je vous suis bien oblige, César 1 + répondit Julius. On le conduisit en prison, et lorsqu'on vint le prendre pour le mener au supplice . suivit l'exécuteur asec une tranquilli- teris, a vol. in-fol.

taleurs. Cetrait est rapporte par Seneque . De tranquillitate animi.

JUNOT (ANDOCHE), ne le 23 octobre 1771, mort le 29 juillet 1813. Il est connu sous le nom de duc d'A. brantès, Il se distingua en Egypte, au combat de Nazareth et à la bataille d'Austerlitz, dans les campagnes d'Allemagne. Il occuna deux ans le l'ortugal et fut forcé de capituler avec les Anglais. Son conrage adait jusqu'à la temérité. Il ne se distingua pas mains dans la campagne de Rossie, en 18.2. Il avait etc long-temos convenieur de Paris et des Provinces Ulyriennes, II etait d'un beau physique, et son amour excessif pour les femmes abrécea ses iours.

JUBILE (Pirker), famous ministre profestant, ne le 24 decembre 1657, mort le 11 janvier 1915. Il a laisse cutre autres ouvrages. Histoire du culviorame, et d'autres cerits de controrerse, oubliés aujourd luit, qui deceleut un sectaire hardi, violent et fanatique. Il eut des demêles tres-vifs avec Bayle, Basnage, et Sanen, Ses exces unt deplu à ceux même de sa communion.

JUSSIEU (Antoine De), célébre botaniste, ne a Lyon en 1686, mort à Paris le 22 avril 1758, Il a fai-se pluturelle. L'appendix de Tou-nefort est de lui. Son fière Beroard , demonstrateur des plantes au Jardin du roi , né à Lyon en 1699, mort le 6 novembre 1777, se distingua comune lui daos la Lotanique, Son antre fière Joseph accompagna, en 1755, La Condamine au l'erou, pour y faire des decouver-

JUSTEL (CHRISTOPHE, në à Paris en 1880 , y mourut en 1649 de fut l'homme de son temps le plus versé dans Unistoire du mo en age. Il nossédait surtont partadement celle de l'Eglise et des conciles, et il a publié on le trouva jouant aux échees. Sa par- des ourrages sur cette matière. C'est tie é ait la plus belle, et alin que son sur les recueils de cet habile homme adversaire ne se gloriliat pas après sa que Henri Justel, son fils, et Guilmort de l'avoir battu, il pria le cen-llaume Voël, publièrent l'excellente turion d'être temoin de l'avantage collection on droit canon ancien, sous qu'il avait sur lui. Il se leva ensuite et le titre de Bibliotheca juris canonici vevient. Le premier, fils d'un pauvre la geste, de Pandectes et de Novelle. Les boureur , ne en 450 , de simple soldat meilleures éditions sont celles d'Elze. parvint au grade de général, et fut vir, 2 vol in-8 et in-fol. Il fit anssi conseleve à l'empire par les cohortes pré- truire de magnifiques églises, entre autoriennes, après la mort d'Anastase, tres celle de Sainte-Sophie à Constanen 518. Il rappela les évêques que les tinople; mais sur la tin de ses jours il ariens avaient fait eviler, publia plu- devint avare, méfiant, cruel, accubla sienes édits contre cette secte, et mou le penple d'impôts, ajonta foi à toutes rut le 1er août 527, agé de cinquan- les accusations, et se laissa gouverner te-sept ans. Le second, neveu ci suc- par la comedienne Theodora. L'incesseur de Justinien, regna sans gratitude dont il paya les services de gloire, se laissant gonverner par sa femme et se livrant à tous les écarts d'une vie licencieuse. Il mourut le 5 Constantin Pogonat, lui succéda en octobre 578.

JUSTIN, historien latin du deuxiéme siècle, vivait sous le règne d'Autonin-le Pieux ; il a laissé un Abrègé de l'histoire universelle de Trogue.Pompec, où l'on trouve des beautes, mais par Philippique Bardane, qui lui suctrop de récits minutieux et quelquefois absurdes. Il y en a une édition faite par Barliou. L'abbé Paul en a donne une bonne traduction en 2 vol. in-12. L'un des pères de l'Eglise portait ce nom et a laissé divers ouvrages. Il avait étudié la philosophie de Platon, et souffrit le martyre à Rome l'an 165.

JUSTINE (FLIVIA-JUSTINA), mariće au tyran Magnence, et apres sa mort a Valentinien 1, qui l'épousa en 368. Son fils fut élevé à l'empire, quoiqu'il n'eût que eing ans. Elle eut eu 385 la régence des états de ce fils, c'est-à dire d'une partie de l'empire d'Occident. Le tyran Maxime la chassa de l'Italie en 558. Elle se retira à Thessalonique, où elle mourut l'au nee suivante.

JUSTINIEN 1 et II, empereurs romains. Le premier, ne le 11 mai 483 d'une famitle obscure, succèda à son onele Justin I en 527, et mourut le 14 novembre 565. Son regne fut long et glorieux, il gouverna sagement, l'empire, il s'occupa de la rédaction rum et Ad usum delphini.

IUSTIN I et II, empereurs d'O- des lois romaines sous le titre de Di-Bélisaire est une tache éternelle à sa mémoire. Le deuxième, fils aîne de 686, reprit plusicurs provinces sur les Sarrasins, et fit avec eux une paix avantageuse; mais ses exactions, ses cruautés et ses débauches ternirent la gloire de ses armes. Il fut tué en 711 céda.

JUVENAL (Decres-Julius), celebre poete satirique latin, ne à Aquin en Italie, monrut à Rome l'an 128 de J .- C. Nons avons de lui seize satires ; on y remarque beaucuup d'esprit, de force et de véhémence; mais le style qui n'en est pas naturel, et les obsée. nités dont elles sont remplies, en rendent la lecture dangereuse pour les jennes gens. Elles ont été souvent traduites en prose. La dernière traduction en vers par M. Méchin est fort honne, il possède bien son auteur, On preferera toujours les saures d'Ilorace à celles de Juvénal. Ce dernier est un maître dur et sévère qui gonre mande ses lecteurs; Horace est un ami tendre, indulgent et facile, qui converse familièrement avec les siens, Les invectives amères, les reproches sanglans de Juvénal, irritent les vicieux sans les réformer ; les traits plaisans, les peintures comiques d'Horace, corrigent les hommes en les amusant. Il existe un grand nombre protègea l'Eglise et fit la guerre avec d'éditions de Juvenal; les meilleures succès. Après avoir donné la paix à sont celles du Louvre cum notis vario-

et vovageur, né à Lemgo, le 16 septtembre 1651, apres avoir cherche par plusieurs voyages sur le continent a étendre le cercle de ses connaissances, accompagna, en qualite de secretaire de légation , l'ambassadeur sur dois en Perse, passa plusieurs années à visiter les cours, les etats et les nations de l'Orient, se rendit au Japon commo médecin de l'ambassade hollandrise . y pénétra, grace aux services qu'il rendit aux Japonais, ent deux foir occasion de voir l'interieur de l'empire revint à Amsterdam, en octobre 1693, out a peine le temps de remet re en ordre ses notes sur cette partie du monde si pen connue, mournt le s novembre 17.6, et fut enterre dans sa ville natale, Son onvrage sur le Japon, reste manuscrit, fut rendu par sa famille à sir Hons Sloau, qui le fit traduire en anglais. Desmaiscaux en donna une traduction française, La Have, 1759, a vol in ful., lig Itid. 1731. 5 vol. in-1s, fig.

KAIN ( Hansi-Louis LE ) , célébre acteur du Théatre Français, ne a Paris le 14 avril 1748, y mourut e 8 ferrier 1779. C'était un simple ouvrier en orfevierie; Voltaire ent necasion de le voir, soupenma son talent, lui donna des lecous, et le mit en état de paraître sur la seene. Des études constantes et réfléchies conduisirent cet acteur à la perfection de son art, auquel il consacrait tout sun temps , ses soins et ses dépenses. Il est le premier qui ait eu de veritables habits de costume, et il les dessinait lui-même. Les nurrages de Voltaire étaient en général ceux qu'il ionait le miens. Le fils de Le Kain a publié en 1801 les Mémoires de son père.

KALKBRENNER (CHRISTIAN) compositeur, né en 1755, mort en 1806, a fait pour l'opera de Berim La musique de la Veuve du Malabor, de

KAMPFER (Excelbent), médecia pour l'opéra de Paris, Olympie, Saul. Don Juun, etc. Il a aussi composé quel. ques ouvrages elémentaires, car il possedait a fond la theorie de sun art. On lui doit encore une Histoire de la Musique remplie de recherches cur en-

KALLGREEN, un des premiers poètes satiriques et lyriques de la onede, mort a Stockholm en 1798 2 comou par l'opéra de Gustace IV usa. lout le rei Gustave III ini avait fourni le sujet.

KANT (Emmas.), philosophe prossien, ne a Kænisberg en 1-24, d'un sellier, mort dans to meme ville, le 14 levrier 4804. If a public on grand nombre d'auviages au il étabit un nouveau systeme de philosophie que l'on accuse de tendre au deisme : au este, sa métaphysique est si embarra-see et si difficileà comprendre. que ses disciples se sont disputés pour avoir quelle ctait sa doctrine, et qu'ils ne sont pas encore bien d'accord.

KAUFFMANN (Anginica), fille d'un peintre tyrolien, née à Coire, en obtobre 1741, morte à Rome, le 5 novembre 1807, obtint les plus bril lans sorces dans le dessin, la peinture et la musique. Elle excella surtout dans le portrait.

KAUNITZ RITT BERG (le prince de la né en 1710, mort le 24 juin 1794, âgé de quatre-vingt-quatre aus, fut pendant quarante aus chanceller et principal ministre d'Autriche ; sous son administration le calinet de Vienne acquit une grande influence sur les autres cours.

KAYOUMARATS, premier roi de Perse et le fondateur de l'empire, vers l'an 840 avant I -C. On lui attribue la fondation de Persépolis.

KEAN, acteur anglais, mort a Londres le 15 mai 1855.

KEATE (Geunges), écrivain au. glais, ne 1729, mort en 1797. Il a Damecrite, das Fammes at le Secret, et fait un pounu intitule : Rome ancienne et moderne; mais le plus répandu de de l'etranger. Il obtint sur le dernie ses ouvrages est une Relation des iles de ces théâtres un succès toujour. Pelem, qui a été traduite eu français, 2 vol. in-8.

KEILL (JEAX), savant mathématicien et astronome écossais, ne en 1671, otort ett 1721, a public up Exa men de la théorie de la terre, une introduction à la véritable physique et à l'astronomie , et autres ouvrages scien titiones, Jacques Keitl, son frère, excellent médecin, ne etc 1673, mort en 1719, a publie une Anatomie du corps humain, et plusieurs autres outrages qui sont estimés.

KELLER (Jean-Balthasar), célébre famleur de Zurich , mort en 1702; avait fondu la statur de Louis XIV qui ctait à la place Vendôme, d'un seul jet; c'était la première fois que cette operation avait lieu de cette manière en 1692. Cet ouvrage faisait antant d'honneur à Keller qu'à Girardon. Son frère, Jean-Jacques, mort à Colmar en 1700, etait aussi tres-babile

dans le juéme art. KELLERMANN (FRANÇOIS-CHRIS ropne), maréchal de France, né à Strasbourg le 30 mai 1735, mort à Paris le 12 septembre 1820. De simple hussard dans la legion de Contlans, en 1752 il s'éleva successivement jus qu'au prem'er grade militaire, Il commondait en 1792 l'armée de la Moselle, et sontint à Valmi une attaque célèbre, qui depuis lui valut le titre de duc de Valmi. Il fut charge du siège de Lyon, passa à l'armec des Alpes, où il se distingua, et lit en suite la campagne de 1809, contre l'Autriche, Par son testament il a or donné que son cœur fut placé dans un monument simple élevé sur le champ de bataille de Valmi, ce qui a été exécuté.

KEMBLE (JEAN-PHILTERE), acteur anglais, né en 1757 à l'inscot comite de Lancastre), débuta à dix ans sur le théâtre de Worcester, fit de boones etudes, repaint au théâtre en Augleterre avant l'age de vingt ans , d rigeal successivement les theatres d'Edim bourg, de Drury-Lane, de Covent-

croissant, jonit constamment de la faveur du public jusqu'à sa retraite en 1817, et mournt à Lausanne et 1823, universellement estime, nonsculement des gens de lettres et des artistes, mais eneore des plus nobles personnages de l'Augleterre.

KEMPIS (Thomas A), ne dans l'électorat de Cologne, en 1580, mort le 25 juillet 1471. On attribue à ce chanoine regulier de saint Augustinl'un rage si répando de l'Initation de J.C. qui plus probablement paraît être l'ouvrage du vieux Gerson. Il en existe un grand nombre d'éditions et de traductions.

KENT (Grill,), né en 1685 dans le comté d'Yorck , mort à soixante trois ans, le 12 avril 1748, est regardé comme l'inventeur des jardins modernes, que nous avons imités en France sons la dénomination de Jardins anglais.

KEPPLER (Jrax), célèbre astronome, ne à Wril, le 27 décembre 1571, mort à Ratisbonne, le 15 nosembre 1650 On lui doit la déconverte de la vraie cause de la pesanteur des corps. Il a cu la première idée des tombillons celestes, et a frouve cette regle admirable appelée la Regle de Keppler, selon laquelle les planètes se meuvent. Il inventa le tèles. cope et a lai-sé un grand nombre d'ouvrages; on le recarde comme un législateur en astronomie. En 1868, on lui a élevé un monument en marbre à

Rati-Lonne KERGUELEN THEM AREC 'YVES-Joseph nej . ne à Qu'inper, vers 1745, mort en mars 1-9-. On doit à ce brave marin la découverte dans les mers du sud d'une îte de deux cents lienes d'étendue, à laquelle le capitaine Cook a donné le nom de Kergurlen. Il a publié plusieurs relations de ses voyages.

KHALEB, suinomme l'Epéo de Dieu, se distingua paroni les guerriers aralas du septième siècle. Il vainquit Maliomet au combat d'Alord Devenu Garden, reforma les décorations et zélé muzulman, il battit les armees les costumes , et enrichit la scene an- d Héraclius , conquit la Syrie , la Paglaise de plusieurs des chefs-d'œuvre lestine et une partie de la Perse. Il mourut à Emesse, l'an 21 de l'hégire, fhante stature ; son génie était propre

(De J.-C. 64a )

KHOWAREZMY (Moningen) . astronome arabe, jonit dans l'Orient d'une grande célebrité an neuvième siècle. Il découvrit le second degre des equations. L'un des premiers il conunt l'algèbre et s'y distingua. Il a laisse des Talles astronomiques.

KIRCHER (ATHANASI), savant je mite allem md, ne à Guysen pres de Fulde, le 2 mai 1602, mort à Bome e as movembre 1680, à soixante dive main, compatissant et genereux. seuf ans. Son ouvrage sur le Retablisrement de la reience des hieroglaphes.

anterne magique.

le chimie, membre de l'acidemie ier 1817.

KLEBER (JEAN BAPTISTE), ne a trasbourg en 1750. Il fit ses premie es armes contre les Tures comme ous lieutenant dans le regiment de lannitz, En 1792, il entra comme mple grenadier dans un bataillou de olontaires; il parsint au grade de eneral de brigade et se distingua dans guerre de la Vendée; il fut desti se, appelé ensuite à l'armée du nord, uis à celle de Sambre et-Meuse, il tronva à la bataille de Fleurus , à i urise de Maestricht, au passage du thin, et remporta plusieurs victories es talens le placerent des fors an pretier rang des géneraux franciis. Sa artière militaire en Egypte fut enore plus brillante; il gagna la bataith-Heliopolis sur un ennemi dix fais na le 44 juin 18co. Il était d'une autres de Pierre le Grand.

à tout. Ses verbis et ses talens meritaient up sort plus beureng.

KLEIST (EWALD CHRATTEN DE), ne en Pomeranie, le 3 mars 1715. On doit à ce major prussien des Idelle. dans le genre de celles de fressuer et na roman militaire intitule : Cissides. Il moueut des suites de blessures recues a la bataille de Kuneredorff, le 12 noût 1750 , a quarante-quatre ans. fle poète guerrier etait savant, bu-

KLOPSTOCK ( PRIDERIC GOTT-LIEB) , célèbre poete allemand , né 4 vol. in-fol., est rare et le plus re- le 2 juillet 1724, mort le 14 mars therebe de tous ceux qu'il a produits, 1805. Il debuta en 1746 par le poème sa collection forme 22 sol, in fol, et de la Messiade, qui est e vit en vers i vol. in 4. It a renouvelé l'usage du hexametres, modeles sur ceux des porte-voix commundans l'antiquite. On tirres, Ce poème, d'un genre et d'un ui attribue anesi l'inscution de la style tout-a-fait neufs, fit une sensation extraordinaire en Allemagne, KLAPROTH (MARTIN HEXRI), ce. Klopstock lit ensuite des odes, qui thre chimiste prussien, professeur forment peut-être son plus beau titre à la gloire, et des tragedies parmi es sciences de Berlin , associe etran- lesquelles on remarque la Mort d'A er de l'Institut de France et de plus dam, inière sue notre Opera par le ieurs autres societés savantes, ne à livrique Guillard. Le grand poète ent ferlin le 1er décembre 1745, fit faire la gloire d'avoir embelli sa langue, e grands pas à la métallurgie, et let de lui avoir donné une harmonie somut dans la même ville, le 1er jan- et des formes portiques dont on ne l'avait eru jusqu'alors nullement susceptible. A un caractère noble et plein de franchise il joignair beaucoup d'amenité et de sensibilité. La Messiade a ete plusieurs fois traduite en français.

KNOLLES ( RICELED ), mort en 1610, tiet ecrivain anglais a fait un bon Ahregé de grammaire latine. greeque et hébraique avec les rac nes. Mais sa reputati in repose principalement sur une excellente II store generale des Tures qu'il mit ! et ans a compaser. Elle a ete costitute e.

KOÉRTHEN JEANNE , neg a Amsterdam en 1650, morte en 1715. Elle executait en decompute des paysages, des marines, des lleurs, des animany, et des portraits d'one ressemblance parfaite. Ce talent singuspérieur en forces. Il se montra dans lier, porté au dernier degré de pere pays à la fois grand guerrier, ad- fection, lui fit un nom dans toute ministrateur babile et politique pro. l'Europe; elle reçut des visites d and. Un jeune Ture fanatique l'assas plusieurs têtes couronnées, eutre

Polonais, ne en Lithuanie le 28 avoir occupe divers postes en Russie. octobre 1746, de parens nobles, devint en 1795 directeur du théâtre élevé à Varsovie dans l'institut des de Vienne, retourna en Russic en cadets, throve en France pour y per- 1800, futexile eu Siberie, rappele à fectionner son éducation, de retour la cour et bien traite par Paul les, dans sa patrie, était dejà capitaine, D'abord partisan déclaré de la révolorsqu'une intrigue d'amour le forca lution française, il s'acharna depuis de s'expatibre. Il passa dans l'Amé-contre elle, prêta sa plume en 1811 lique, offrit ses services à Washington et 1812 aux manifestes et notes diqui l'accueillit, obtint le grade de plomatiques du cabinet Russe, en colonel, puis celui de général-major, fut recompense par le titre de conet ne repassa en Europe qu'après la seiller d'état, et fut poignardé en reconnaissance de l'indépendance 1829 par Sand, jeune étudiant. I américaine. Tiré de sa retraite par a public des relations de ses voyages, la diète de Pologue, il concourut des histoires, des libelles, etc.; mais aux vains efforts de ses compatriotes sa reputation est due surtout à ses pour arrêter l'influence des puis-sances étraugères, douns as démis-plus de trois cents, et dont quel sion, écloigna de la Pologne, et re-ques-uns ne sont que des tradue ent de l'assemblée nationale de tions. Plusieurs de ses ouvrages out France le titre de citoyer. Français. été traduits en français. Rappelé par ses concitoyens qui vou- KOULLKAN (THAMAS), roi de laient secouer le joug de la Russie, Perse, célèbre conquerant, Son vra et declare chef de toutes les forces nom était Nadir. Fils d'un berger nationales, il sontint long-temps avec il se mit d'abord à la tête d'une gloire une lutte opiniatre coutre les troupe de bandits; ensuite il fit of oppresseurs de son pays, qui ne du frir ses services à Schali Thamas rent leur avantage qu'à leur jonction qui venait d'être detrône, qu'il re avec les Prussiens. Accable par des plaça sur le trône et qu'il detrôna en forces supérieures, blessé, renterse suite pour y mettre le fils de ce de chesal, il allait périr sons les prince sous le nom de Schah-Abba comps des cosaques, lorsqu'il fut reconnu par des officiers. Conduit à du trône, conquit le Mogol et pri Petershourg, il y resta deux ans en-d'assaut Buchara. Il commit ensuitferme dans un cachot, Paul Jer , en beaucoup d'extravagances et de montant sur le trone, s'empressa de cruautes, et fut massacre le 8 juin le reudre à la liberte, et le combla 1747, par Salech-Beg et Mahonimed de temoignages d'estime. Apres dif de concert avec son neveu, qui s puis en Amérique, où il passa quel-son histoire, et Dubuisson a fai ques années, il vint en France en sur lui la tragédie de Nadir qu'il 1798 et vecut obscurement, reent fait suivre d'une notice historique. dans sa modeste retraite la visite de KRASICKI (IGNACE), ne à Dou l'empereur Alexandre, auquel il ne bircko le 5 février 1755, prince demanda que la réintégration de sa évêque de Warmie, puis archevêqui patrie au rang des nations libres, fit de Gresne, mourut à Berlin le 1 un voyage en Italie et s'etablit en mars 1801; force par le premie Suisse, où il mourut le 15 octobre partage de la Pologue, en 1772 d 1817. Sur la demande des Polonais, renoncer à ses fonctions, jouit cons son corps fut transporté à Cracovie, tamment de l'amitié du grand Fri et inhume dans la cathedrale entre deric que charmait l'eujouement d, les tombes de Jean Sabieski, et de sa conversation. Ses muvres, tar Joseph Poniatowski.

KOSCIUSZKO (Tunte), général mand, né à Weimar en 1761, après

férens voyages d'abord on Angleterre, lit proclamer roi de Perse. On a écri

en prose qu'en vers, font les délice KITZEBUE (Averste - Friedenic, de sanation, et lui ont valu le sui FERDINAND DE ), littérateur alle luom de l'oltaire de la Pologne, Le

berits qui lui ont fait le plus d'hou- jenviron vingt ans, professeur au conneur sont la Micheide, poeme he serratoire de musique de Paris, roi comique en dix chants, traduit mourut en septembre 1822. en français par J. B. Lavoisier, sous Moines, pueme en 6 chante, qui des satires, des contes, ete.

KUNCKEL (Jean), cefebre chile titre de la Souriade, Paris, 1818. miste Allemand . ne en 1650 au vilin So; la Monarchie, ou Guerre des lage d'Hutten (duche de Sieswig), mourut en 702 à Stockholm, conseilpasse noue son chef d'œuvre , des fa ler des mines, s'est fait un num par ses bles, traduites en françois par J B. Igrands travaux, l'exactitude de ses M. de Vienne, Paris, 1828, in-18, procedes et l'importance de ses decouvertes, parmi lesquelles on cite KREUTZER (Accesse), depuis le phosphore qui porte son uoni.

397

de Rebecca, Il cut deux filles, Lia sieurs illustres familles romaines, et et Bachel, qui toutes deux épou- qui exprimait un défaut naturel, serent Jacob.

LABAT (J.-B), religioux dominicain et voyageur francais, ne à Paris en 1663; il y mourut le 6 janvier 1738. On a de ce missionnaire des relations de voyages en Amerique. en Espagne, en Italie, en Guinée, en Afrique, en Ethiopie, etc. Ces ouvrages sont instructifs et quelquefois agréables : le style en est assez coulant, mais un pen dellus. Il ne faut pas le confoudre avec un benedictin de Saint-Maur ne en 1725, et mort en 1805.

LABBE (Pattappe), l'un des jésuites nombre de volumes, et suitout de compilations dunt la liste serait trop longue. Ses ouvrages sont savans,

utiles et emieux.

LABÉ (Locise), suenommée la belle Cordière, née à Lyon en 1526, morte en 1566. Ses élégies, ses sonnets et ses autres poésies forment un volume in-1s , Lyon , 1555. Son principal ouvrage, Debat de la Folie et de l'Amour , a fuurni à La Fontaine le sujet d'une de ses plus jolies fables. La rue qu'elle habitait à Lyon porte encore aujourd'hui son uom.

LABAN, fils de Bathnel et fière | LABEO, surnom commun à plucomme des taches de rouseur, ou des levres trop épaisses. Voyez sur ces personnages nombreux Valere-Maxime, Ciceron et autres historicus de Rome.

LABERIUS (Decives), chevalier romain du temps de César. Ce poète, mort 44 ans av. J .- C., avait un talent particulier pour la composition des mimes, netites pièces destinées à l'amusement du peuple, et dont la gaite faisait le principal mérire ; Horace en parle. Laberius tomba dans la disgrace de Jules Cesar.

I.ABIENUS (Tires), général rofrançais, les plus laborieux, et après main, ne l'au «8 avant, J.-t., Nomme Petau , celui dont les travaux out été ; tribun du peuple , il se distingua dans les plus utiles à l'histoire, ne à Bour-jeette magistrature par l'accusation de ges le 10 juillet 1607, mort le 25 Rabirius, par ta lui A ia qu'il fit renmars 1667. Il a publié un grand die, et par les houneurs qu'il fit décerner à Pompee, Il devint ensuite edile, puis pretenr. Il fut nomme hentenant de Cesar dans les Gaules, où il deploya les talens d'un général. et remporta plusieurs victories, qui assurérent la soumission de ces contries. Lors de la reptute entre César et Pompée, Labienus abandonna le parti du premier; la fortune lui de. vint des lors contraire. Après la defaite de Pompee à Pharsale, il tint nendant quelque temps tête à Cesar en Afrique; il se retira ensuite en Espagne, et fut tue à la bataille de Munda.

sont : Histoire de L'harles VI, traduite tombeau s'y trouve conserve. du latin, 2 vol. in fol., estimée des curieuses, etc.

parmi les premiers peintres de fleurs, talent supérieur.

sechement comme ses imitateurs , une grande influence sur un princip son pinceau. Il est redevable de sa no-cience pendant tant d'années; mai e ble energie à la bardiesse avec laquei- il n'abusa point de cette influence. le il osa peindre les hommes qu'il a été pris souvent pour modèle.

Romana per numismata, in-4, etc.

LACEPEDE (le comte BERNARDlustres écrivains. Il a écrit avec le gastrimyte, 2 vol. in-12. même talent sur l'électricité, la phy- LACLEDE, bistorien né au com s dix-huiticme, Paris, 1826 , in-80.

LABOUREUR (Juan Le), l'un des LACER (Catte-Juits), architect écrivains qui ont le plus contribué à colaireir l'histoire de France. Né à temps a respecte le pout qu'il éles in le pour qu'il éles in l Montmorenci en 1623, il mourut en sur le Tage, au lieu où est située au juin 1675. Ses principaux ouvrages jourd'hui la ville d'Alcantara. So

LA CHABAUSSIERE (ANGE-ETIEN # savans, Traité de l'origine des Armoi RE-XAVIER POISSON DE), ne à Pari pries, in-4, où l'on trouve des choses en 1752, y mourut le 10 septembre et 1820. Membre de la société philotecl LABRADOR (JUANDE), peintre es-paguol, ne au commencement du ra-comique d'A: emia ou les Sauvages seizième siècle, a mérité d'être place et par des poésies qu'il lisait avec un

LA BRUYERE JEAN DE), de l'aca-démie française, né en 1659, mort le jésuite, confesseur de Louis XIV pet l' LA CHAISE (FRANC. D'AIX DE ) 10 mai 1696. C'est le philosophe qui , dant 34 ans , ué le 25 août 1614, moi a après Moliere , a le mieux observé et le 20 janvier 1709 , a publié dives conuu les hommes. Ses Caractères, ouvrages; la science numismatiqui w écrits d'un style nerveux, et dont il lui doit ses progrès. Il se plaisait dan a n'y avait pas de modèle avant lui, sont le commerce des savans. Sa maison les l'ouvrage le plus précieux sur les de campagne nommée Mont-Louis, es un mœuis qui ait paru chez aucun peu- aujourd'hui le cimetière du P. Laur ple. Il ne disserte pas froidement et Chaise. Ce jésuite ent nécessairemen L mais tout est anime, tout respire sous religieux, dont il dérigea la combin

LA CHAPELLE (JEAN DE) , de l'alis voyait. Son livre est un des beaux mo- cadémie française, ne à bourges e m numeus du siècle de Louis XIV, et il 1653, mort à Paris le 20 mai 1703 m On a de lui plusieurs tragedies, com LACARRY (GILLES), savant jésuite, les Amours de Catulle et de Tibulle in ne en 1605, mort le 25 juillet 1684, espèce de roman bistorique. Il fra est un des membres de cette société secrétaire des commandemens de célèbre qui ont rendu le plus de ser- prince de Conti; il avait de la calle vices à l'histoire. Il a laissé plusieurs pacité dans les affaires. D'Alember u, ouvrages utiles et estimes : Historia a lait son Eloge. Il n'aimait pa Galliarum sub prafectis, in-4; Epitome qu'on le confondit avec Chapetle, qu'il historiæ regum Franciæ, in-4; Historia pourtant fut homme de beaucou in d'esprit,

LA CHAPELLE (l'abbé de), n Gennain - Etienne LAVII.LE DE), vers 1710, mort à Paris vers 1794 le membre de l'Institut, né à Agen, le à plus de 80 aus, cultiva les mathé le 26 décembre 1756, mort le 19 sep. matiques avec succès, et contribuille tembre 1814. Il eut pour maître Dau- par ses ouvrages à étendre le goût de la benton et Buffon, dans l'histoire natu- cette science. On lui doit le livre cui p relle, qui le compte parmi ses plus il- rieux intitulé : le Ventriloque ou l'En p

sique et la poétique de la musique, mencement du dix-huitième siècle i si On a public après sa mort son Histoire n'est connu que par un seul ouvrage generale, physique et civile de l'Euro- c'est l'Histoire générale du Portugal | pe, depuis les dernières années du cin- Paris, 1753, 8 vol. in-12. On n'a rier quieme siècle, jusque vers le milieu du de plus complet ui de plus exact su ce royaume.

se à Amiens en 1741, mort le 5 ne- dans lesquelles il peignit surtont les tobre 1805. On lui doit plusieurs écrits mœurs du peuple, ont eu heauconp mr la tactique et les fortifications, de succès. Son theatre a été recueilli nais qui l'ont moins fait connaître que son roman des Ligisons dangereuses, outrage immoral, mais qui prouve un grand talent de conception et d'exécution.

 $L\Lambda C$ 

1734, y mourut le 16 septembre 1801. On a de cet avocat l'Histoire de Chris- lui plusieurs ouvrages tres-bien écrits tine, reine de Suede, le meilleur de en latin : les Institutions dieines, en 7 coût.

LACOUR (dom Dibire DE) , fondaeur des congrégations de Saint-Vauses et de Saint-Maur, l'un des reormateurs de l'ordre de Saint-Bennit, laquit en 1550, et mourut le 1; no-

embre 1623.

LACROIX (LOUIS - ANTOINE-NICOLLE ml. ne à Paris en 1704, y mourut en 760. La Geographie moderne de cet eclésiastique a joui long-temps d'un rand succès.

LACRETELLE aine (PIERER-LOUIS), é à Metz en 1751 , débuta avec celat ans la carrière du barrean, obtint ruelques palmes académiques, emrassa les principes de la revolution, es soutint avec modération dans deux ssemblées législatives, conserva sous a restauration ses idées d'indépendane, remplaça La Harpe à l'academie rançaise, s'occupa dans sa retraite l'études philosophiques et littéraires. ies écrits sont nombreux, et il se preparait à en publier une édition comslète, lorsqu'il mourut en 1824.

LACROIX DU MAINE, né au dans en 1352, assassiné à Tours en .694, fut un laborieux bibliographe. I publia en 1584 sa Bibliothèque franraise. Un autre Lacroix, ne à Compiesans mérite.

BACLOS (Cnonentos DE) . enlanel, [1795. Ses patites pièces en un acle , en 10 vol. in 8., et a obtenu plusieura éditions. Il v a en un bon geographe espagnol du même noni,

LACTANCE (Lic.-Con.-Francaya). anteur ecclesiastique, floriscait dans LACOMBE ( Jaco. ), ne à Paris en les troisième et quatrième sireles. Il ctait ne en Afrique. Il nous reste de es nurrages, le Dictionnaire des beaux-livres, où il refute beaucoup plus arta, etc. On a de son frère des dice heurensement les erreurs du paganisinnuaires faits avec méthode et avec me qu'it n'établit les vérités de la religion ebretienne; un livre de l'Outrage de Dieu, un autre de la Colère de Dieu, etc. La meilleure édition de ses œurres est celle de Paris, 1748.

> LACYDES, philosophe gree, ne à Gyrène, disciple d'Arcesilas et son successeur dans l'école académicienne, monrut l'an 215 arant J.-C. Il professait la doctrine du scepticisme. Il fut protégé par Attale, roi de Pergame, qui lui donna dans Athènes de

superbes jardins.

LADISLAS I, roi de Hongrie, ne en Pologne en 1041, mort en 1095. H soumit les Bohémiens, battit les Huns, qu'il chassa de la Hongrie, conquit une partie de la Bulgarie et de la Russie, et remporta une grande victoire sur les Tartares, Ladislas II , roi de llongrie, mourut au bout de six mois de règne, en 1200. Ladislas III, succeda à Etienne IV en 1272. Il sida l'empereur Rodolphe à detroner Ottocare, roi de Bohême. Il eut ensuite à soutente plusieurs agressions, et ne fut point beureux. Fait prisonnier dans un combat contre les Cumans, il fut égorgé dans sa tente en 1290. Ladislas IV, grand due de Lithuanie et roi de Pologne, fut élu roi de Ilongrie en 1440, après la mort d'Albert ne, a laissé un Dictionnaire des sièges d'Autriche. Vaincu par Amurat à la t batailles, 6 vol. in 8., un Diction- bataille de Varna, le 11 novembre saire d'éducation, et un Abbregé chro- 1444, il fut tue sur le champ de bavologique de l'histoire ottomane, 2 vol. taille; sa tête fut enupée et placée au in-8. Ces compilations ne sont pas bout d'une pique par un janissaire, et portée dans les rangs de l'armée LACRUZ Y CANO (Ranon pe), turque. Sa mort causa en partie in poète dramatique espagnol, ne à Ma- ruine de la llongrie et celle de l'emdrid en 1718, mort la 4 novembre pire gree, en ouvrant une nouvelle

porte aux conquerans ottomans. La- nom de Lælius à la tête de son beau dislas V mourut à 19 ans en 1458. La- dialogue de l'Amitie. distas VI, mort le 15 mars 1516, avait s'appliqua constamment à reodre heurent.

LADISLAS ou LANCELOT, célebre roi de Naples , sur nomme le Victorieux et le Magnanime, mourut thoscope, dont il a developpe les exempoiscune le 6 av:il 1414, a l'age de périences dans l'ouvrage qui a pour trente-buit ans. Ses grandes qualités forent ternics par une ambition sans bornes et par une cruauté inonie.

LADVOCAT (JEAN BART.), docteur et professeur de Sorbonne, né à Vau confeurs le 5 janvier 1709, mort le 29 decembre 1765, est principalement count par un D ctionnaire geographi que partatif, qu'il donna sons le nom de l'osglen, comme traduit de l'anglais , et par un Dictionnaire historique portatif des grands bommes, abrégé du Morcri, 5 vol. in-8. Les autres dictionnaires dans ce genre donnés depu - ont un pen nui à celui ci.

LELIEN ( CLP. COENEL - LELISM. Ara . . fun des tyrans qui trouble- prince , il le fit empoisonner et étranrent 'empire sous le regne de Gallien, gler. Lui-même fut mis à mort par Proclame auguste par ses soldats à ordre de Did. Julien, l'an 195 de J. C. Mayence, l'an 266, il ne regna que LEVINUS (P.-Vales, ), nommo pendant quelques mois. Il était d'un consul l'an 472 (280 av. J.-C.), fat âge avance, mais il avait de la valeur charge de soutenir la guerre contre et de la politique. Vaince par Pos-les Tarenties et Pyrchus, par lequel thume to Jeune, il perdit dans la me-il fut d'abord vainen, et qu'il força me journee l'empire et la vie, au ensuite à faire la paix. commencement de 267.

Scipion en Espagne.

premiers orateurs de son temps. Il dut servé une de ses harangues. à ses verius le surnom de Sage. Ami | LAFITE (MAR.-Elisan, dame de), de Pacusius et de Térence , ses con pice à Paris vers 1750 , morte à Louseils ne farent point inutiles à ceder- dres en 1794, a composé des ouvranier. Son anutie pour Scipion - le- ges d'education dans le genre de ceux Jeune etait célèbre dans Rome; ce de Berquin, et qui ont obteuu beaufut ce qui engagea Cicéron à placer le coup de succès.

LAENNEC (A. T. II.) , lecteur et des qualités plus solides que brillan professeur royal de medecine au coltes : son règne n'occupe que quelques liège de France, membre de l'acadé. pages dans l'histoire, mais sa memoire mie royale de medecine, ne à est encore chère à ses peuples, qu'il Quimper en 1781, mort le 15 août 1826 à Ketionarnec (Finistère), a pris rang parmi les plus habiles ana. toruistes de notre époque, et s'est rendu celèbre par l'imention du ste. titre : de l'ouscultation mediate , ou Traite du diagnostic des maladies des poumons et du cœur , etc. Paris, 1819, sol. in 8.

LENSBERGH (MATH. ), chanoine de Saint-Barthélemi de Liège, vers l'an 1600, passe pour le premier auteue du fameux Almanach de Lieze, Le plus ancien exemplaire que l'ou en couuaisse est de 1636.

LETUS (Quixtes-Et ), prefet du prétoire, detourna Commode de l'odieux projet qu'il avait formé de Ifû. ler la ville de Rome pour prouver qu'elle lui appartenait. Plus taid, de concert avec l'une des maîtresses de co

LEVINUS (M.-VALER.), préteur LELIES (C .- I. EL - NEPOS), consul, | Tan 540 (214 av. J.-C.), reprit la ville accompagna Scipion - le - Grand dans d'Orique sur l'hilippe, roi de Macéson expedition d'Espagne, l'an 210 av doine; il fut élu consul l'an 544, et J.-C. Il eut plus tard le convernement eut le gouvernement de l'Italie. Il fit de l'Italie. C'est d'après ses recits que d'autres exploits, débarqua sur la Polybe avait écrit les compagnes de côte d'Afrique, s'avança jusque sous les murs d'Utique , temporta une L.E.L.HIS (C.-L.F. SAPIESS), fils du grande victoire navale sur la flotte précédent, aussi consul, fot le disci- carthaginoise, et mourut comble de ple de Diogène le stoicien, et l'un des gloire l'an 553, Tite-Live nous a con-

LAFITTE (le baron Jestix DE), me les deux plus grands philosophes lientemant-général, commandeur de du siecle de Louis XIV, et peut être la Légion-d'Honneur, ne dans le Midi des siècles à venir. La Fontaine sera le 4 juin 1775, entra au service au toujours l'inimitable « Il n'a rien incommencement de la révolution, lit asee distinction toutes les campagnes de cette époque, et soutint sa reputation dans celles d'Espagne; commandant du département de l'Arriège en 1814, il se lit estimer par son impartialifé et par sa moderation, entra en 1851 à la chambre des deputes, y siegea à la 1 re section de gaurke, et mourut à l'aris le 17 août 1852.

LAFONT (Jos. de), ne a Paris en 1686, mort à Pas-ven 1725, a fait plusieurs comédies, parmi lesquelles on remarque les Trois frères rivaux , le seul de ses ouvrages reste au theà-

LA FONTAINE (JEAN DE), de l'aca demie française, né a Chateau-Thierry le 8 juillet 1621, mort à Paris le 15 avril 1695. On peut l'appeler le poète de tous les âges ; il annise l'en fance, il instruit l'age mur et fait encore les délices de la vieillesse, parce qu'il tent de plus près à la nature que tous nos autres poètes. Toujours sans paraître y penser, el selon que acs sujets l'exigent, il varie ses expressions tour à tour lines , délicates, gracieuses, riches, britlantes et souvent sublimes. Ses instructions , proportionnées à toutes les classes de lecteurs, ne se présentent nulle part sous une forme aride et dogmatique, on croirait qu'il ne s'est pas occupé d'instruice, et cependant personne n'a seme dans ses écrits un plus grand nombre de maximes vraies, ingenieuses et profondes. Sonveut même le précepte dans ses ouvrages ne parail être que l'expression du sentiment; il a emprunte la plupart des sujets de pr.), ne à Paris en 1710, mort le 3 ses contes à l'Arioste ou à Bocace : octobre 1767, et at charge du detail mais il semble que les graces aient inspiré à La Fontaine leur gaité naire, partemens du roi, c'està lui qu'on est tant ses contes respirent l'enjoument, redevable de l'etablissement des vrais la délicatesse et la volupté. Leur lecture n'est pas sans danger pour les jeunes gens , et ils eront bien pour les bre d'attendre l'age mûr. Moliere parait être le seul de son temps qui ait su apprécier La l'ontaine, et tous Lucrèce, de la Nature des choses, l'une

vente, dit La Harpe, mais il a invente son style, et son secret lui est resté, a Les recits de sa bonhommie. de ses distractions et de sa vie si sonple, se frouvent partout; mais on doit distinguer un volume charmant, public il y a quelques annecs par M. Walcknaer, de l'institut, sur la vie et les ourrages de La Fontaine; il le peint bien comme il était. L'immortel labuli-te a ete mis plusieurs fois sur la scène.

LAFOSSE (Cu. de) , babile printre francais, në à Paris en 1640, y mourut en 1716. La peinture du dôme des Invalides est le principal de sis ouvrages; sa manière a du grandiose, son coloris est chaud, brillant, son pinceau est moelleux, et l'on remarque dans ses ouvrages une grande entente du clair-obscur, et de beaux ai s de tête : Lafosse enlingeut être place au premier rang des artistes français.

LAFOSSE (Axr. de), neveu du precedent, ne à Paris en 1653, mort le 2 novembre 1705, a fait une traduction mediacre en virs des Odes d'Anacréon, et trois tragedies à peine mediocres; mais son Manlius, acquel Talma a donné de nos jours tent d'es clat, a sauvé son nom de l'oubli. Tous les caractères y sont traites parfaitement, l'intrigue est mence avec beaucoup d'art, et l'intérêt gradue jusqu'à la derpiere scene, dit La Harpe. On assure cerendant qu'en province Talma jouait Mant us avec un denouement de sa facon, qu'il n'a pas osé cisquer à Paris.

LAGARDE ( PRILIPPE LEIDARD des fêtes particulières des petits ap-

costumes sur nos theatres.

LAGRANGE, ne à Paris en 1758, mort en 17-5, leborieux traducteur auquel on doit la traduction des Antiquites de la Grece, celle du poeme de deur seront cités éternellement com- des meilleures que nous ayons dans

motre langue; celle des Œuvres de Se- Mélanie soit écrit supérieurement. On meque le philosophe, 7 vol. in-12.

des titres imperissables.

GRANGE-CRANIFL. )

cembre 1724, mort le 19 juin 1805. et le moelleux de ses carnations, il ne sut que le Dorat de la peinture. Toute la l'amille de Lagrénée a exercé cet art avec succès.

d'histoire, de portraits et de miniature,

est mort à Paris en 1852.

critique; dans ces différens genres on puis 1774 jusqu'en 1791 : elle ne fai style élégant, pur et correct. A l'ex-ractère. ception de sa tragédie du Comte de suycrent que des chutes; son pre- roi de France Charles VII. Il escort mier ouvrage de théâtre en est reste Jeanne d'Arc lorsqu'elle fit sa pre le meilleur, quoique son drams de miere entrée dans Orléans, après l

ne peut oublier sa tragédie de Philoc-LAGRANGE (JOSEPH-LOUIS), l'un tête, et ce serait le premier de ses oudes géomètres les plus illustres des vrages s'il n'était une traduction du temps modernes, ne à Turin le 25 Philoctète de Sephocle : le génie créajanvier 1736, mort le 10 avril 1813. teur doit passer avant tout. Ses éloges Il serait trop long de détailler ses im- académiques sont d'un style pur et menses travaux et les belles théories élégapt; ses Héroides offrent de beaux qu'on lui doit : il suffit de dire qu'il rers, son petit poeme de Tangu et Feeut la plus grande part au perfection- lime semble dicté par les Graces: mais nement que les mathématiques ont le plus ferme appui de sa réputation éprouvé dans notre siècle, et qu'il fut littéraire est son Lycée ou Cours de litle fondateur de l'analyse moderne. lérature, 16 vol. in 8. On v trouve la Il mit le sceau à sa réputation par sa pureté ordinaire de son style, des Mécanique analytique, in-4. Il principes de gout très saios, quand il part à l'établissement du système déci- n'est anime par aucune passion, un mal, et publia sa Theorie des fonctions talent remarquable pour la discusanalytiques, in-4. Il fut membre de sion, une dialectique serrée et presl'institut et du senat. La mémoire de sante: mais la litterature ancienne y son génie se conservera sur la terre est très-faible; on y trouve des articles aussi long temps qu'il y aura des peu- d'une longueur démesurée, et il auples civilisés. Place aupres de Newton rait du surtout se défendre, lorsqu'il et d'Euler, sa gloire s'est fondée sur parle des moderoes, de la violence de son caractère, de son intolerante LAGRANGE - CHANCEL ( Voy. jalousie contre ceux qu'il regarde comme des rivaux de gloire, enfin , LAGRENEE ( Lovis . Jean - Fran- du ton décisif impérieux et tranchant, cois), peintre d'histoire, élève de qu'il prend envers plusieurs de ses Carlo Vanloo, ne à Paris le 50 de contemporains. Le temps n'a fait que confirmer ces vérités exprimées par M. Cet artiste long-temps celèbre n'est l'alissot du vivant de Labarpe. Son plus mis aujourd'hui au rang de nos principal mérite est de n'avoir ni algrands peintres; mais par la fraicheur tere, ni degrade la langue du beau siècle de Louis XIV. Il pourra même fut appelé par ses contemporains l'Al-lêtre cité dans le petit nombre de ceur. bane français. Il meritait mieux cet qui en rappellent le souvenir, ce qui honneur que Boucher, son rival, qui prouve qu'il s'est nourri des bons modeles. On ne peut passer sons silence que M .- J. Chenier, dont il était l'ennemi, a rendu justice à son mérite LAGRENEE (ANTHELME ), peintre en proposant son Cours de literature comme digne d'un prix decennal; de semblables actions valent mienx que LAHARPE ( JEAN-FRANCOIS DE ), de beaux vers, et il est à croire qu'a célèbre critique, ne à Paris le 20 no- vec l'aigreur de son caractère bier vembre 1759, y mourut le 11 février reconnue, Labarpe n'en eut pas fai 1805. Il s'est tour à tour livre à la autant pour Chenier. Nous ne parle poésie, à l'éloquence et surtout à la rons pas de sa Correspondance russe de ne peut lui disputer le mérite d'un bonneur ni à son talent ni à son ca

LABIRE ( ETIENNE VIGNOLES ) Warvick, ses autres tragédies p'es- l'un des plus vaillans capitaines di à la poursuite des Anglais un'il détestait, et fit des prodiges de valeur en diverses necessions. Il s'avança jusqu'aux portes de Rouen dans le dessein de s'apposer au supplice Jeanne-d'Arc; mais il tomba lui-même au pouvoir des Anglais. Il echappa de leurs mains et se distingua par d'autres exploits brillians. Il mourut de ses blessures en 1442. Son nom a été donné au valet de-cœur. Il a été porté par l'un de nos géomètres les plus laborieux et les plus utiles, né à Paris en 1640, mort le 21 avril 1719. auteur de plusieurs ouvrages, et par un peintre distingué de l'école francaise et graveur à la pointe, né en 16a6 et mort en 1656.

LAINEZ ( Juotes ) , espagnol , ne en 1512, deuxième général des jesuites et l'un des membres de cet ordre célèbre qui unt le plus contribué à son élévation. Il parut a sec éclat au concile de Trente, et se lit estimer par son savoir et sa prudence. Il a laissé des ouvrages de theologie et de

morale, et mourut le 19 janvier 1565 à cinquante-trois ans.

I.AINEZ ( Atst. ), poète français, ne vers 1650, mort le 18 avril 1710 , possédait le grec, le latin, l'espaguol et l'italien : il compusa un poeme gree à la louange d'Hamere. Ami de Chapelle, il eut avec lui des rapports de caractère, de talens et de gouts; il nous est parvenu un tres petit nombre de ses poésies, que par insonciance il n'écrivait pas; il y a dans toutes du naturel, de la facilite et de l'esprit. quelquefois de la grâce et de la vivacité dans le tour. Voltaire en a fait

l'elage. LAIR ( PIERRE-JACQUES-GARRIEL Baron), inspecteur general des constructions navales, commandant de la legion-d'honneur, né à Gaen en 1769, mort près de cette ville le 27 mars 1830. Employé d'abord à Brest dans le genie maritime , puis au Harre , il était gouverneur , ses ennemis l'accuprit une grande part aux preparatifs de sèrent de concussions; il fut mis à la l'expédition de Boulogne ; ce fut prin- Bastille , jugé et condamné à être décipalement à Anvers qu'il déploys sa capité, ce qui fut exécuté le 9 ma science profonde et toute l'activité de 1766 sur la place de Grère; on lu son esprit, et plus tard soutint effica- mit un baillon dans la boucke pou cement Carnot durant le siège cele- l'empecher de parler.

levée du siège de cette ville; il se mit | bre que soutint cette place. L'art si important de la corderie lui doit plusieurs perfectionnemens. Aucun ingénicur n'a plus que lui contribué à souteuir et à accroître la supériorité de la France dans les constructions navales.

LAIS, fameuse courtisane greeque, et dont le nom est passé en proverbe, nce en Sicile vers l'an 420 avant J.-C; enimence captive par les Atheniens, elle fut conduite à Corinthe : à sa mort les habitans de cette ville corrompue lui érigèrent un tombeau. Une autre Lais vecut à Corinthe soixante ans plus tard, et recut une repouse piquante de Demosthène.

LALA , née à Cyzique dans la Mysie, se rendit celchre dans l'antiquité par son talent pour la peinture ; elle florissait à Rome quaire-ringts ans avant J.-C. Pline en parle avec éloge.

LALANDE ( Jos. Jes. LE FRAN-CAIS ne 1 , l'un de nos astronomes les plus distingués et pent-être le plus connu de tous. Ne le 11 juillet 1732 à Bourg en Bresse, il mourut le 4 avril 1607. Il a donné un grand nombre d'ouvrages sur la science dans laquelle il s'est illustre, et un l'oyage en Italie, 7 vol. in-8, l'auvrage le plus complet que nous ayons en ce genre. H'est écritavec autant d'ordre et de méthode que de jugement et d'erudition. L'apique de la célebrité fut la source des erreurs deplorables dans lesquelles Lalande tomba vers la fin de sa carrière.

LALLEMANT ( RICH. CONTE-RAY), imprimeur, ne à Rouen en 1726 , y mourut le 3 avril 1807 : son Dictionnaire français latin a eu un tres-grand number d'éditions.

LALLY (THON.-ART. , comite de), baron de Tollendal en Irlande , lieutenant-général des armées de France, se distingua par des actions de valeur, surtout à la bataille de Fontenay, Après la prise de Pondichery, dont il

LALY-TOLLENDAL ( le marquis On eut la barbarie d'aller montrer son TROPHIME GERARD de ), ne à Paris cour et sa tête à Louis XVI et à sa le 5 mars 1751. Le désir de venger la famille. Madame de Lamballe était mémoire de son père le rendit élo- belle , douce , obligeante et modérée queut : c'est à la pieté filiale qu'il a du au seiu de la faveur ; elle ne demande sa gloire; il la soutint dignement à la jaonais rien pour elle. Son nom, resté chambre des pairs de France, et mourut octogen bre.

LAMARQUE ( Le comte Maximi-LIEN ), un des plus celchres généraux glais, cé'èbre dans les guerres civiles Français du dix-neuvieme siècle, lieu- qui eurent lieu sous Charles 1, montenant - genéral, grand' croix de la lé-tra sa valeur en différentes occasions. lion-d'honneur , etc , ne a St. Sever , Il fut chef du conseil que Gromwel ( Landes ) , le 22 juil'et 1770 , entra substitua en 1653 au Pariement, mais au service en 1792, et dut à des ac-lil s'opposa à ce que Cron wel prit le tions d'eclat chaque grade , chaque de titre de roi. Le l'rotecteur pique concoration; se distingua aux armées tre lui, lui ôta le generalat. Après la d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne et mort de Cromwel, il s'opposa aussi du fihin. La prise de l'imprenable au rétablissement du roi, mais n'ayant place de Caprée, fit dire à Salicetti, pu y réussir, il fut pris par le général lorsqu'il y vint : « l'y ai trouvé les Monk, enfermé dans la tour de Lon-Français, mais je ne puis pas croire dres, et condamue à mort en 1662. » qu'ils y soient entres. » C'est ce bril lant fait d'armes qui valut à Lamar-liegue dans l'île de Jersey, où il mouque le grade de genéral de division, rut 50 ans après, totalement oublie. En 1815, general en chef de l'armee de la Vendee, il se montra humain, conciliant, modere. Porté sur la liste! de proscription du 24 juillet, il se retira en Belgique, et fut à son retour de l'exil mis en dispanibilité. En 1830, il rentra en activite, et pendant une année ent le commandement en chef des departemens de l'Ouest; elu en decembre 1828, à la chambre des dépu tes, il en tit toujours partie depuis cette époque, siegea au côte gauche, première section, et prit une part tres-active any travany legislatifs, et mourut à Paris le prenner jain 1852. On sait quels tristes evenemens out encanglante ses funcrailles. On a revoqué en doute la sincrite de son republicanisme, et en lai reconnaissant de grands talens, on lui a reproché un exces d'ambition.

LAMBALLE ( MAR.-THIR. LOUSE DE SAVOIE CARIGNAN, priocesse de ), ne le 8 septembre 17 (9, massacrée le 5 septembre 1792 avic des circonstances horribles à dectire. Elle avait suivi la reine au Temple apres la journee du 10 août, et c'est son attachement | our cette reine infortunce, | Horace , in-fol. , et sur Lucrèce in 4. dont elle resta l'amie lidèle, qui fut Son style est facile et pur, mais difla cause principale de son assassinat. fus el un peu lent, el ses ennemis le

sans tache, fut même respecté dans les libelles révolutionnaires.

LAMBERT (Joux), general an-Le roi commua sa peine, et il fut re-

LAMBERT ( MICHEL), fameux musicien ne en 1610. Il excellait à jouer du luth qu'il accompagnait de sa voix. Le cardinal de Richelieu aimait beaucoup à l'entendre. Boileau parle de lui dans sa troisieme satire. Il se vit éclipsé par Lulli, son gendre, auquel il survecut. Un a de lui un recucil de motets.

LAMBERT ( ANNE - Tuinise DE

MARGUENAT DE COURCELLES, marquise de), née à Paris vers 1647. morte le 12 juillet 1753, Sa maison ctait une espèce d'académie, où les personnes d'esprit s'assemblaient régulièrement. Ses ouvrages ont été imprimes en 2 vol. in-12. On estime surtout les Avis d'une mère à son fils et à sa fille , le Traite de l'Amitie , et celuis de la l'ieillesse; ils sont écrits avec

tation dans les lettres et les sciences. 1.4 MBIN (DEMIS), illustre commentateur, né en 1516, mort à Paris en décembre 1573. On a de lui des commentaires sur Ciceron , Plante e.

beaucoup de goât, de jugement et de

délicatesse. D'autres personnes du

nom de Lambert out acquis de la répu-

405

qui est resté dans la langue.

Marnire), ne à St. Teon (Pays-Bas) le 20 mars, membre de la chambre en 1753, professeur de droit à Louvain en 1777, dut a son mérite, d'e- après la deuxieme restauration, entra tre, après la conquête de son pays dans la chambre des députes, y marpar les armées françaises, appele qua dans les ranes et à la tête de l'op-à des emplois importans, et peu position, et mourut à Paris le 19 mars après remplaça Merlin de Itouai au 1839. Il avait entrepris une Histoire ministère de la justice. Elu sénateur de l'assemblée constituonts, dont le faire partie de la minorité opposante, pu la terminer. redigea l'acte de déchéance rendu LAMETH ( CHARLES-MALO - FRANde hienfaisance.

de Cain, donna le premier exemple

de la polygamie.

LAME III (ALEXANDRE, comte de) , chevalier de Malthe, lieutenant-general, officier de la legion-d'homeur Parreter, et prit la fuite avec la la raison, parut à la tribune avec uu Fayette: mais tous deux tomberent courage qui imposa aux plus violens entre les mains des Autrichiens. De de ses contradicteurs, et mourut à livré de sa lengue captivite et rentre Paris, le 30 decembre 1852, victime en France, en 1800, il fut, en 1802, de son zile et de As efforts pour asnomme successivement préfet des surer le bonheur de sa patrie. Basses-Alpes, de Rhin et Moselle, de la lioër et du l'o, jusqu'à la remise de toire, ne au Mans en 1645, mort à Turin au roi de Sardaigne: fut, llouen le 29 janvier 1715, a laisse dans ces postes importans , apprecie des Elemens de Geométrie et de Mathécomme un des plus habiles adminis. motiques, un Traite de Perspective, trateurs de l'empire, et se concilia des Entretiens sur les Sciences et la ma-

caractérisérent par le mot lambiner l'estime et la confiance publiques : nommé par le Roi, préfet de la Som-LAMBRECHTS ( CHARLES-JOSEPH- me, continué dans ces fonctions anres au 18 brumaire, il ne cessa pas de premier vol, fait regretter qu'il p'ait

contre Napoléen , ne lui prêta point conte de) , lieutenant général , serment de lidelité pendant les cent chevalier de St.-Louis et de la legionjours, fut en 1819 porté à la chambre d'honneur, général, ne le 25 juin des deputes, et mourut en 1823', avec 1756 , d'une aucienne famille de l'ila reputation d'un magistrat probe et cardie, embrassa de bonne heure la courageux, après avoir legue une par l'arrivre des armes, partit pour l'Atie de sa fortune à des établissemens orérique avec ses freres Theodore et Alexandre, et lit avec distinction les LAMEUII, fils de Mathusalem et campagnes qui eurent pour resultat père de Noe, mort l'an du monde l'independance des Etats-Unis. De-1651. Un autre Lamech, de la race pute de la nol·lesse d'Actois aux Étatsgenéraux en 1789, il se prononça pour la revolution, vota jour la reunion des ordres, et siegea dans l'opposition. Il presida l'assemblée en 1791, fut proscrit, sortit de France et chival er de St.-Louis, tit la guerre après le 10 août, et n'y rentra qu'en d'Amerique comme aide-de-camp de 1800. Sous l'empire, il reprit la car-Rochambeau, ets'y distingua par sa riere militaire, et lit avec honneur bravoure et son intelligence. Deputé les compagnes de Prusse, d'Autriche, de la noblesse de Peronic aux Elat., d'Espague, etc. Porte à la chambre Il embrassa lesprincipes de la révolu-tion, se nontra dons les rangs de l'op-l'acrondissement de l'ontoise, il se position, parvint à la présidence, et montra, dans ses vienx ans, ce qu'il fut regarde comme une des plus fortes avait été au début de sa carrière politêtes de cette assemblée, qui conte-t que, ce qu'il n'avait jamais crosé nait un si grand nombre d'hommes de d'être, franchement partisan du regitalent. Proscrit avec son frere comme me constitutionnel, it acheva d'epuipartisan de la constitution de 1791, ser ses forces dans les luttes qu'il soui chappa aux émissaires envoyes pour lint pour la defense de la justice et de

LAMI (BERNARD), prêtre de l'Ora-

nière d'étudier , in-12. , ouvrage utile , etc. Un savant benedictin du même nom, mort le 4 avril 1711, a publié aussi divers ouvrages estimes, tels que : Traite de la connaissance de soimeme, Entrée aux connaissances solides, Conjectures sur divers effets du tonnerre, etc.

LAMOIGNON, nom de plusieurs magistrats célébres par leurs lumières et leur intégrité. Ils étaient d'une ancienne famille du Nivernais, et vivaient dans les seizième et dix-septieme siecles. ( Voy. MALESHERRES. )

LA MONNOYE (BERNARD DE ). de l'academie française, ne à Dijon le 15 juin 1641, mort à Paris le 15 octobre 1728. Critique tiès savant, il cut comme Ménage la facilité de faire des vers dans presque toutes les langues; mais quelques-uns de ses poemes francais, et entr'autres celui du Duel aboli qui remporta le premier prix que l'academie ait distribué, sont très-supérieurs à tous les vers de Ménage. Ses Noels bourguignons soutaussi estimes à Dijon que les poésies languedociennes du chanoine Goudonly le sont a Toulouse.

LAMOTHE LE VAYER ( FRANçots DE 1, de l'Académie française, ne à Paris en 1588, mort en 1665. Philosophe sceptique comme Montagne, mais qui n'en a ni la sagacité, ni l'imagination, ni les graces. Il est au contraire prolixe, diffus, embarrassé dans son style. Ce n'était pas moins un homme tiès-savant, qui partage avec Montagne, Charron et Payle l'honneur d'avoir été souvent neis à contribution par le siècle suivant. Il avait été précepteur du duc d'Orléans frere de Louis XIV.

LAMPRIDE, historien latin du quatrieme siècle, est autour des vies de Commode, de Diadumene, d'Iléliogabale et d'Alexandre-Severe, inserves dans les Historiæ augustæ scriptores, 2 vol. in-81

LAMPRIDE ( Benoit ), très-bon poéte latin né à Crémone, mort en 1542. On a de lui des odes, 3 épitres, quelques élégies et des épigrammes. Le premier parmi les modernes, il osa rivaliser dans l'ode avec Pindare ; souvent il atteint à sa hauteur. 1753 à Rennes, mort à l'aris la 13

LANA-TERZI ( le P. FRANÇOIS ) . naturaliste et physicien d'Italie, né le 3 décembre 1631, mort le 26 février 687, a laissé plusieurs ouvrages recommandables, dans l'un desquals il denne des mayens particuliers pour apprendre à écrire et même à parler aux sourds-muets de naissance, pour faire ecrire correctement les avenglesnes, et d'autres secrets fort curicux. On lui attribue aussi la découverte des acrostats.

LANCELOT (dom CLAUDE), ha bile grammairien de Port-Royal, ne à Paris en 1615, mort le 15 avril 1695, a laisse des Methodes pour apprendre les langues grecque et latine , le Jardin des racines grecques, une Grammaire générale et raisennée, etc.

LANFRANC, medecin et chirurgien, né à Milan au milieu du treizième siècle, vint à Paris; le collège de chirurgie de Saint-Côme lui dut son illustration. Il a publie : Chicargia magna et parra. Un collyre contre les ulcerations de la gorge porte eucore son nom.

LANFRANC (Jean ), peintre, né à Parme vers 1581, mort à Rome en 1647, excella dans les grands sujets de tableaux; son imagination était vaste et féconde. Ses principaux ouvrages furent des entreprises de cou-

LANGE (FRANÇOIS), né à Reims en 1610, mort le 11 novembre 1684, s'est fait un nom par son Praticien francais, 2 vol. in 4. Il était avocat au narlement de Paris. D'autres savans ont aussi rendu ce nom recommandable.

LANGLES ( LOUIS MATHIEO ). membre de l'institut, de la société asiatique de Calcutta, etc., né en 1765 à Péronne, professeur de Persan et de Malais à l'école spéciale, et conservateur des manuscrits orientaux de la bibliothèque royale, venu jenne à Paris, prit bientôt rang parmi les savans les plus distingués, consacra sa laborieuse carrière à repandre en France l'étude des langues orientales , et mourut le 28 janvier 1824.

LANJUINAIS (le comte JEAN DEmis), pair de France, membre de l'académie des inscriptions, ne en

fanvier 1837 , avait d'abord été avocat, puis professeur en droità l'uni. Meaux en 1701, morta l'aris en 1761. prit part aus délibérations les plus taleus et par la fermeté de ses priocipes. Porté à la convention per le département d'Ile-et-Vilaine, il lutta avec la plus grande vigueur contre le parti des anarchistes, vota contre le jugement du roi , continua de braver rage qui lui merita d'être mis hore la loi, parvint à se soustraire à leur vengeance, et n'échappa à la mort que par le dévoûment de son épouse et d'une servante : rappelé à la convention , il en fut nommé président , et v plaida toujours la cause de la religion et de l'humanité. Porte au conseil des anciens par les voix simultanées de 73 départemens, admis au senat en 1800, compris dans la première organisation de la chambre des pairs, où il fut maintenu après la deuxième restauration, il n'a cessé jusqu'à sa mort de professer la même iudependance d'opinions, la même tolérance, et le même zele pour le maintien des libertes publiques. On a de lui plusieurs ouvrages scientifiques et litteraires, ainsi que divers ecrits d'économie politique. LANNES (JEAN ), duc de Monté-

bello, ne à Lectoure le 11 avril 1769. Il commença sa carrière militaire comme simple soldat, obtint un avancement rapide par sa bravoure et son intelligence, et se distingua dans les campagnes d'Italie. Il suivit Bonaparte en Egypte, où il se signala surtout au combat d'Aboukir. A son retour en France, il brilla de nouveau en Italie, principalement à l'affaire de Montébello. On lui doit une grande partie des succès qu'on remporta dans les campagnes de 1805, 1806 et 1807. Il commanda le siège de Sarragosse en 1809. La même année il concourut avec Massena à sauver l'armée française dans la compagne contre l'Autriche, et le sa mai 1809 il fut blessé à mort par un boulet à Esling. Il était d'un courage impétueux et d'une franchise extrême.

LANOUE (JEAN SAUVÉ DE ), né à versité de sa ville natale. Nommé en Cet acteur a fait la tragedie de Maho-1789 deputé aux Etats-Generaux, il met II et la comédie de la Coquette corrigée. Dans la première le personinmortantes, et e'v distingua per see longe de l'Aga est bien trace : la seconde cst un mauvais ouvrage en depit de son succès. Son théâtre a été recueillien ; vol. in-13. Lanone avait beaucoup d'esprit, du talent même : cependant il était froid et comme auteur et comme acteur. Des officiers la fureur des terroristes avec un cou-distingues ont porte ce nom, entre antres le trave Lonque, sous Heuri IV.

LANTARA ( SIM. - MATREEIN ) . peintre de paysages, né en 1745, mort à l'hospice de la Charité le 22 decembre 1778. La nature l'avait cree peintre ; il excelle dans la perspective acrienne; il rappelle t laude Lorrain; la paresse et l'insouciance de son caractère l'empécherent toujours de sortir de l'indigence. Il a éte peint avec vérité su theatre du Vaudeville, en 1809, sous le titre de Lantara, ou le Peintre ou cabaret.

LAPEYROUSE ou LAPÉROUSE. célèbre navigateur français. Il fut chargé en 1786 du commandement des navires la Boussole et l'Astrolabe . destinés à faire des découvertes dans le grand Océan, et à continuer celles de tlook. Cc fut le savant et infortuné Louis XVI qui rédigea lui-même ses instructions et traca le plan de son voyage. Lapeyrouse reconnut en 1787 les îles du Japon; l'année suivante il arrriva à Botany Bay; il en partit bientot, et depuis ce temps on n'en entendit plus parler. Tout annonce qu'il périt contre un écueil des iles de la Polynésie. Une expédition fut envoyée à sa recherche, mais sans succes, sous le commandement de l'ami-

ral d'Entrecasteaux. LAPORTE ( l'abbé Joseph ), né en 1718, mort en 1779, laboricuz compilateur. Il a présidé aux éditions de Crebillon le pere, de Sainte-Foiz et des Œuvres complètes de Pope. Ses Annales dramatiques sont notre meilleur dictionnaire des théâtres; mais celle de ses compilations qui eut le plus de succes fut son Voyageur français, abrégé depuis par La Harpe; on a dit avec justice de cet ouvrage qu'il réuhissait l'interêt de l'histoire et du ro-fsiècle, mort vers 1612, fut l'un de man, et vérilablement il amuse et nos premiers auteurs de comédies de instruit. Let abbe était fort modeste mœurs réelles. Son théâtre en 2 vol. inet de mœurs très-douces.

LA PLACE ( le marquis Pierre limité quelques scènes sans scrupule, ouvrages sont 1 Exposition du système augmentee d'un précis de l'histoire plus indulgent. de l'astronomie a paru en 1824, in-4, ou 2 vol. in-8°; et le Traite de mécanique céleste, 1799 et années suivaules, 5 tomes in-4 ou in-8°.

LARCHER (Pierre Henri), në à Dijon 1726, mort le 22 décembre 1812, célebre helleniste de l'académie des inscriptions, puis de l'institut. Il glais; il donna ensuite celle de la Re- le 4 juin 1815. traite des dix mille de Xenophon et des Œuvres d'Hérodote, 7 vol. in-8. ne en 1638, mort le 17 mars 1729. Cette derniere offre dans les commentaires qui l'accompagnent un trésor 4 volumes in fol.; une Histoire de d'érudition et de savantes recherches. Il eut avec Voltaire une guerre de plume, dans laquelle il fit voir beaucoup de talent, de noblesse de caractère et d'esprit de moderation : sous ce rapport Voltaire lui lut inferieur.

LARGILLIERE (. AROLAS ), excellent peintre pour le portrait, ne à Louis XIV en habit milituire.

Troyes vers le milieu du seizieme cais, 2 vol. iu 8°, Berlin, 1776.

12 est rare. Molière et Regnard en out

Sinon), celebre geomètre et astro LAROCHEFOUCAULT ( Fass-nome, pair de France, comte de cois, duc de ), ne en 1615, mort le l'empire; membre de l'académie fran- 17 mars 1680. Son petit livre des caise, de l'academie des sciences, et Maximes, compose de pensées détade presque toutes les sociétes savantes chées les unes des autres, mais liees de l'Europe, ne en 1749 à Beau- entre elles par le rapport qu'elles ont mont en Auge, après avoir professe à celle qui domine dans tout l'ouvrage. les mathematiques à l'école militaire lui a fait un nom immortel. Appelé établie dans son bourg natal, ne tarda par sen rang à vivre à la cour, ne pas de s'y faire une grande réputa- parmi les troubles d'une guerre cition , et fut après le 18 brumaire a :- vile , à taquelle il prit part et dont il a pele par Napoleon au ministère de laisse des Mémoires , n'ayant observe l'interieur, qu'il quitta six mois après les hommes que dans un temps d'opour entrer au senat. En 1814, il rage, il ne reconnaît d'autre mobile vota la déchemice de Napoleon , fut de nos actions que l'amour-propre , compris dans la première organisation et son livre est moins l'histoire que la de la chambre des pairs, et mourut à satire du geure humain; mais placé Paris le 6 mars 1827. Ses principaux dans une condition plus commune, plus simple, plus rapprochee de la da monde, dont la dernière édition nature, il cût vu les hommes d'un œil

LAROCHE JAOUELEIN ( HENRI . comte de ), general en chef et surnomme le lleros de la Fendee, ne le 30 août 1772; il deploya les plus grands talens militaires et se fit adorer de ses soldats, qui l'ont célebre dans leurs chants guerriers: il était ardent et courageux. Il fut tue dans une esdebuta dans la carrière littéraire par carmouche en 1793. Son frère Louis quelques traductions d'ouvrages an- fut tué en défendant la cause du roi .

> LABBEY ( Isaac de ), historien , On a de lui une Histoire d'Angleterre, Louis XIV , 9 vol. in-12; une llistoire d'Auguste, etc. Le premier de ces ou

vrages est le plus recherché.

LASCA ( ANTOINE-FRANÇOIS-GRAZ zini, dit le) , ne à Florence en 1503; mort dans sa patrie en fevrier 1585, fondateur de la célébre académie Della Crusca. Ses comèdies écrites en Paris en 1656, mourut le so mars prose, moins indecentes, mais moin: 1746. Les portraits gravés d'après ce comiques que celles de ses devauciers maître sont au nombre de plus de lui out donne moins de réputation que soixante, parmi lesquels on remarque son recueil de nouvelles, intitule La prima e la seconda Cena, Londres LAHIVEY ( Pienas de ), ne à (Paris ) 1756, in 8°, traduit en fran

florissait l'au 530 avant J.-t.; il fit administrateur-professeur de chimie instituer des prix pour ceux qui réussiraient le mieux dans le poeme dithyrambique. On cite de lui une hymne à Ceres et une ode intitulee les Centoures. Il introduisit l'usage de battre la mesure dans l'exécution des chants dithyrambiques, et perfectionna la fate.

. LA TREILLE ( PIERRE-ANDRE ) . membre de l'institut, et d'un grand nombre de societes savantes, professeur d'entomologie au muséum d histoire naturelle, ne à Brives la-Gail lurde, en 1762, se livra de bonne heure à l'étude des insectes, vers laquelle l'entretenait un penchant irresistible; crea, pour ainsi dire, la science de l'entomologie, et se maintint a la tête de cette science par des travaux dont il serait presque impossible d'enumérer le nombre. Nous citerons, entr'autres, ses familles naturelies , 1825 , et son cours d'entomologie, dont il publia le premier volume un an après sa nomination à la chaire spéciale à laquelle son âge avance et sa réputation lui avaient donne des titres incontestables; malgre l'affaiblissement de sa sante, il s'occupait du soin de preparer le deuxième et dernier volume de ce cours . lorsqu'il a succombé le 6 février 1833 , à l'aris , avec la consolation de laisser dans un état florissant la science à laquelle il a consacré sa vie, et d'innombrables élèves, fiers de marcher sur ses traces. LATOUR-D'AUVERGNE ( Tuto- des succès des autres.

PRILE-MACO CORRET ), premier greson érudition.

LASUS, poète et musicien grec, titulaire de l'académie de médecine . générale au jardin des Plantes, directeur-adjoint de l'école centrale de pharmacie, chevalier de la legiond'honneur. Il publia, en 1931, son cours de chimie générale , 5 vol. in 8 , ouvrage instement estime.

LAUJON (PIERRE), ne à Paris le 13 jauvier 1727, mort le 14 juillet 1811. Il a fait un grand nombre de chansons agreables it qui neuvent rivaliser avec celles de Panard, de Collé et de Favart, avec lesquels il travailla souvent en sociéte. Il est correct, elegant et gracieux : sa chanson Muis. monteigneur, n'avez pas peur, est son chef d'œuvre. Ses nuvrages dramatiques sont fort numbreux; on n'oubliera jamais ses operas d'Eglé et de l'Amoureux de quinze ans : l'année de sa mort il a donne le recueil de ses œuvres en 4 vol. in-8. Il avait vecu dans la meilleure compagnie et il y etait tres recherché. Il as, irait à être nomme membre de l'academie française ; il eut ce bonheur en 1807, à quatre-vingts ans. « Laissez-le passer par là, a dit Delille, et il fut nomoie. Lis'eteignit doucement et en chaptant; il était alors l'résident du careau modeene; il avait été membre de l'ancien caveau. Il fut secrétaire du cabinet de M. le conte de Clermont, et secrétaire des commandemens de M. le duc de Rourbon en 1770. Comme pnète, il avait une vertu bien rare : il ionissait avec une satisfaction infinie LAURAGUAIS | Louis-Lienx-Feir-

nadier des armers françaises, ne en cire, duc de Brancas, conite de ), Bretanne le 23 octobre 1743. Mille ne en 1733, celebre par les services traits de courage et d'héroisme ont si- qu'il a rendus aux sciences et à la litgnale ce guerrier sans peur et sans terature, et par la piquante originareproche, Il ne voulut jamais être ge- lite de son esprit; son debut dans le neral, et il en remplissait les fonc- monde fut la suppression des banquettions. C'est en portant le titre honora- tes qui obstruaient la scène, et qu'il ble de premier grenadier des armées obtint au prix d'une somme considéde la republique qu'il fut tue le 28 juin rable. On lui dut ensuite la décou-1800 d'un coup de lance au eœur. Il verte de la composition du diamant, était aussi savant que brave ; il a pu- faite de concert avec Lavoisier. Assoblie un ouvrage sur les Origines gou- cie veteran de l'academie des scienloises, qui fait beaucoup d'hooneur à ces, il contribua de sa fortune à propager l'inoculation, cut le bonheur · LAUGIER, chimiste distingue, d'echapper à la tourmente revolumort à Paris en avril 1832, membre tionnaire, se fit peu remarquer dution , appele à la chambre des pairs , du marechal de Lorges. Mademoiselle et mourut en 1823.

LAURISTON ( JACQUES - ALEXAN-DRE-BERNIRO Liw, marquis de), mare- mariage secret. chal etpair de France, ne à Pondichery, eu 1700, était le petit-fils du fameux Law: colonel d'artillerie en 1695, un des aides-de-camp du 1er consul, il fut, en 1800, promu au grade de général de brigade, et, après avoir rempli avec succes plusieurs missions diplomatiques et militaires, à celui de general de division. Il prit une part brillante aux campagnes d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne, y remplit avec honneur plusieurs commandemens importans, et decida le succès de la bataille de Wagram. A la paix, il se rendit à Vienne, fut charge d'une négociation dont le resultat fut la préseuce de l'archiduchesse Marie-Louise dans nos murs. A son retour de l'ambassade de Pétershourg, il eut un Russie, et, lors de la retraite de l'armee, conduisit l'arrière-garde, et se jusqu'a l'affaire de Leipzig, où il fut fait prisonnier: après la deuxième res-Louis XVIII, qui lui donna le com- des expériences utiles (on croit qu' mandement de la première division enfiu, à l'epoque de la guerre d'Espa- soin ni de savans ni de chimistes. gne, le baton de marechal, et un

août 1528, fut l'un des plus braves sidérables au jeu de la bassette.

CAUMONT, duc de ), né en Gas-sous l'appât d'un gain considérable cogne vers 1633, mort en 1725 à qua- à établir une banque d'abord sous so tre-vingt-dix-ans; Louis XIV en fit nom, et qui fut déclarée ensuite bar son favori et le combla de bienfaits. que du roi. Les actions montèreut e Il fut sur le point d'épouser mademui- peu de temps à vingt fois au-delà c aelle de Moutpensier, pe tite-tille de leur première mise; mais comme o Henri IV; madame de Montespan mit en émission pour quatre ving empècha ce mariage. Tomhé en dis-dis plus d'argent qu'il n'en circula grace, il fut long-temps prisonnier à dans leroyaume, elles perdirent bie Piguerol, obtint sa liberté, passa en tôt moité de leur valeur, et pe

rant l'empire, fut lors de la restaura-jépousa mademoiselle de Durfort, fille de Moutpensier l'avait toujours aime . et l'on croit qu'il existait en tre eux un

LAVATER ( JEAN-GASPAR ), Dé à Zurich, le 15 novembre 1741, y mourutle 2 janvier 1801. Ou a de ce ministre protestant un graud nombre d'ouvrages pleins d'onction, de vues neuves et quelquefois singulières. Le plus important et celui qui lui a procuré le plus de célébrité, est son Traité sur les pyhsionomies, ou Essas physiognomonique. Il etait doue d'unel bonte celeste.

LAVOISIER (ANT.-LAUR. ), né à Paris le 16 août 1743, mort sur l'éli chafaud revolutionnaire le 8 orai 1704 La decouverte de la nouvelle theorie chimique l'a reudu immortel. Selle principaux ouvrages sont : un Traite elementaire de chimie, 3 vol. in-8:1 Nouvelles recherches sur l'existence d'un commandement dans l'expedition de fluide électrique; des Opuscules chimiques et physiques , 2 vol. in-8. Il s'oc cupait d'un grand travail sur la richeas distingua dans plusieurs occasions territoriale de la France, lorsqu'oil trancha ses jours , avec ceux de vingt sept autres fermiers-generaux. Il avail tauration, il fut comblé de faveurs par demandé quiuze jours pour termine s'agissait de ses recherches sur la tranil de la garde royale (1815), le minis piration ); on lui répondit d'une voil tère de la maisou du roi ( 1818 ), leroce que la république n'avait be

LAW ( JEAN ), Ecossais, conn commandement dans l'armée expédi par son fatal système de papier tionnaire. Il mourut à Paris, en 1828. monnaie, qu'il introduisit en Franc LAUTREC (ODET DE FOIX ) , en 1716 , était fils d'un orfévre d'E maréchal de France, mort le 15 dimbourg. Il avait fait des gains con capitaines de son temps. Îl se distin- vint à Paris ; il parvint sous la régenc gua surtout en Italie, sous Louis XII. du duc d'Orleans, dans un momer LAUZUN ( Axr. NOMPAR DE où toute la confiance était perdue, e Angleterre et revint en France, où il après le ruine de cette banque f

graveur du roi.

complète. Nos assignats ont renou-[XVI lui accorda en 178s le titre de sele depuis ce système, et un grand combre de familles y ont perdu également leur fortune. Law avait acquis d'immenses richesses, dont il ne profita pas : charge de l'execration publique, il fut obligé de quitter la France, et moueut en 1729 à Venise, dans un état à peine au-dessus de l'indigence. M. Le Montey, dans son Histoire de la Régence, a un reu rebabilité sa memoiro.

LAWRENCE (sir Trowns), peintre anglais, ne à Bristol, mourut le 7 janvier 1830, åge d'anviron 60 aus: il avait borne ses etudes au portrait, et a surtout reussi dans les portraits de femures. Ses qualités comme pein tre, étaient la délicatesse de l'exécution , la beauté de la couleur ; il excellait à rendre ce premier aspect, ce coloris fugitif et un pen transparent, cette mobilità de physinnomie qu'anime le plaisir ou la conversation. Quoiqu'il se fit payer fort cher, et moitie d'arance, il devait sa fortune moins à sa clientelle qu'aux sommes énormes quelui ont values les portraits de souverains qu'il alla faire sur le continent par ordre du roi d'Angleterre. Il a laisse une collection d'obiels précieux, recneillis dans ses voyages, estimés à 150,000 liv. sterl., et ceneudant il est mort pauvre; ses nb. segurs ont été faites avec une pompe rovale.

LEARQUE de Rhegium , l'un des plus anciens sculptcurs grees. Il avait fait la statue en bronze de Jupiter . qui se vovait à Sparte, On eroit qu'il vivait avant la quarantieme olympia-

LE BAILLY (ANTOINE-FRANCOIS), fabriliste, ne à Caen le 4 avril 1758. mort à Paris, le 24 janvier 1852, Il avait toute la naiseté du bonhomme dont il a peut-être le plus approché par la nature de son talent. Ses Fables ont en plusieurs éditions. Il avait suivi avec succès la carrière du théâtre lyrique.

LE BAS (JACO. Parta), celibre graveur, ne à Paris en 1707, mort le 14

LEBEAU (Ca.), historien, né à Paris le 15 octobre 1701, mort le 13 mars 1779. Il fut professene d'éloquence au collège royal, secretaire de l'académie des inscriptions et belles-lettres. Son Histnice du Bas-Empire en 27 vol- in-12, faisant suite à celle des empareurs par Crévier estécrite d'un style élégant et soigné. Il y règne une critique judicieuse, M. Ameithon s'est montre le digne continua. teur de cette bistoire. On a de Lebeau des poésies latines et des discours latins, Son frère , Jean Louis , ne en 1751, mort en 1760, a publicane edition d'Homère grecque et fatine, et les Oraisons de Ciceron avec des no-

LEBEUF (Jean), changing d'Auxerre, de l'academie des inscriptions, ne en 1687, mort le 10 avril 1760, était l'un des hommes les plus savans dans les détails de l'histoire de France, et ses ouvrages assez unmbreux en donnent la preuve.

LEBLOND (Guille), mathématicien, ne à Paris en ferrier 1704. mort le s4 mai 1781, a publié plusieurs ouvrages sur l'arithmétique, la géométrie et la tactique. Ses traités sont clairs, précis et exacts; ils doivent être recherchés par les jeunes militaires, malgré les progres que les mathématiques ont faits de nos jours. Son neven., du même nom, cultira les mathématiques et l'histoire naturelle avec succes. Il mourut à Paris le an ferrier 1811.

LEBON (Jos.), député de la convention, ne à Arras en 1765. Jamais homme n'eut un nom moins en rapport avec son caractère, car il convrit sa patrie (Aeras) de sang et de proscriptions. Il fut condamne à mort le 9 octobre 1795, victime de ceux dont il avait exécuté les ordres barbares. Il était agé de treute aus, et avait été curé,

LE BOSSU (René), né à Paris le 16 mars 1631, mort le 14 mars 1680. On doit à ce chanoine de Sainte-Geneaveil 1784. Son auvre s'élère au delà vieve un Parallèle des principes de la de einq cents pièces; il a surtout physique d'Aristote et de celle de Rêné grave d'après Teniers et Vernet, Louis Deseartes, et un Traite du poeme opique, in-12, etitique par Voltaire, et que Boileau, dans ses reflexions sur Longin, proclame : l'un des meilleurs livres de poetique qui, du consentement de tous les habiles geus, aient ete feits en notre laugue, a

LE BRUN (CH.), celèbre peintre, l'un des chefs de l'erole franc ise, ne a Paris en 1619, mort le 12 ferrier 1690 Louis XIV le comb'a de bien Lais. Peu de peintres ont m'eux etn die les différens mouvemens qui azi tent l'homme dans ses passions. Son Tra te sur la physionomie et celui sui le Caractère des Passions, prouvent combien il avait réfléchi sur cette ma tière. Moins d'uniformite, plus de vi gueur dans le coloris, un dessin plus ferme et moins lourd . l'auraient miau dessus de tous les printres anciens et modernes. Les chefs-d'œuvre de Le Brun sont les Bafailles a'dlexan dre , la Madeleine penitente, le l'ortement de croix, etc.

LE BRUY P. D. ECOUCHARD., l'un de nos memiers poetes lyriques. ne à l'aris en 1729 y mourut le 2 septembre 18na. Ses poisies ont été recueillies par Ginguene, en 4 tol in S . 1811. . Le Brun , dit Chenier . avait plus d'un ton sans doute, maiprescue tonjaure c'est Pindare qu'il aime à suivre, et dont il atteint souvent la hantent. S'il est permis de lui l reprocher le luxe et l'abus des figures. l'audace outree des expressions et trop de pan dant à marier des mutqui ne voolaient pas s'adierensemble, l'envie sende ascrait lui contester une étu le approfon lie de la langue poétique, une harotonie savante et ce beau désordie essentiel au geure qu'il a specialement cultivé. Aussi quoiqu'il ait exeellé dans l'enigramme, qu'il ait repandu des beauties remarquables en des poëmes que par malbeur il n'a pas acheses, il derra sur'out à ses odes l'immortalité qu'il s'est promise, et dut estre justire rendue à sa memoire étonner quelques presentions contemporaines, il sera dans la postérité l'un des trois grands lyriques frair çais. . Cet éloge caractérise fort bien le talent de Le Brun ; il se donna lui même le surnom de Pindare, qui lui cal resté.

LEBRUN /Ant. - Louis), ne à Paris le 7 septembre 1680, y mourut en 1745. Voltaire lui attribue les J'ai vu pour lesquels il fot mis à la Bastille. On lui doit les Aventures d'Apollonius de Tyr, relles de Calliage, la traduction en vers français des Epigrammes d'Owen, un theatre lyrique où l'on trouve sept opéras et un vol de Fables , le moins fishle de ses ouvrages.

LE BREY PIERREI, ne en 1761, mort le 17 navembre 1810. On duit à ce juge à la cour d'appel une traduction française de Salluste et la version de l'Art poétique, qui fait parte de la baduction complète en vers français des poésies d'Horace, publice par M. Darn , son beau-frère. L'auteur de la tragédie de Marie Stuart honore aussi le nom de Lebrun, celebre dans les lettres et les arts. Il est encore vivant.

LE BRUN (CHARLES-FRANCOIS), due de Plaisance, ne en 1789 à Saint-Sauseur Landelin près Comances, d'abord secrétaire du chancelier Maupon, puis payeur de rentes et inspecteur général des domaines de la couronne, parlugea la disgrâce de son maître, Les fruits de sa cetraite forent les traductions de l'Hiade et de la !e. rusalem délirrée. Nomme aux elats : re. neraux, il s'y montra patriote sage et se distingua par d'importans travaux sur les finances. Deux fois incarceré sous le règne de la terreur , rendu à à la liberté, elu au conseil des ciuq cents, la moderation de ses opinions le lit chuisir par Bonaparte pour troisième rousul. Dans ce haut poste , il Saccupa exclusirement de lin aces, fut nomine successivement archistres sorier, due de Plaisance, gooverneur de la Ligurie, et enfin administrateur-general de la Hallande. Il mourut en 1825

LEUAT (CL. Nic.), celebre chirurgien français, ne le 6 septembre 1700, mort le s1 août 1768. Ce fut un habile lithotomiste, et on a de lui un grand nombre de hons ouvrages sur l'art qu'il professait avec le plus grand succès.

LECOUVREUR (AD.) l'une des plus celebres actrices du Théatre-Français, nee en 1690 à Fismes en Cham. pague, morte le 10 mars 1730. Elle a été chantée par Voltaire. Son talent teur des subsistances. Reduit à fuir dans la tragédie et daos la comédie lui après le 10 août, il concournt depuis tenait lieu de vois, de taille et de au renversement de la tyrannie de beanté. C'est elle qui avec Baron a Robespierre. Membre de la classe des ramené sur le théâtre le naturel de la sciences physiques et mathematiques deelamation. Elle se montea l'amie sincère du maréchal de Saxe, en sacriliant pour lui ses diamans et sa vaisselle. Une petite comedie intitulee : Adrienne Lecouvreur, a été représentée sans succès en 1817 au Théâtre Francais; elle était de M. Armand Charlemagne.

LEHOUX (Ca. Nic.), architecte, né en 1756, mort le so novembre 18n6. Il a cerit sur son art et a cte eflebre par Delille dans son poëme de l'Imagination. Parmi ses ouvrages il fant eiter les barrières de Paris, qui en 1827, à la chambre des députés ont èté élevers sur ses plans.

rens autours grees et latins, qui le pital. rangent dans la classe des meilleurs! mentaire sur Lucrece.

français ne à Bayeux, mort a Paris en 1794, et se signala dans de nomen septembre 1731. Ses meilleurs ta- breuses affaires. La bataille de Fleubleaux sont la Psiché le Phocion, l'Hé-rus, où il tit des prodiges de valeur, loise. Il a excelle dans le portrait, le premier passage du Rhin, les jourune belle couleur, la grace dans l'a-luces d'Altenkircken, de Sultzbach, justement, l'exécution parfaite, ca- la bataille de Neuwied, celle d'Iena racterisaient son talent.

LEFEBVEE ( PICERE - FRANCOIS -Paris le 29 septembre 1741, moit le 9 mars 1815, a donné plusieurs tragé- du Zurich, de l'illustre Massena. dies parmi lesquelles on distingue d'Orleans.

France, rendit, trois ans après, à la les frais de ses funérailles. capitale affligée par la disette, de LEFRANC DE POMPIGNAN (J.grauds services comme administraJ.), de l'académia française, né à

de l'Institut, il lit partie de la commission instituée pour régler le systeme des nouveaux poids et mesures. Il fut aussi membre du jury d'instruction publique, et plus tard devint inspecteur-general des études et conseiller ordinaire de l'université. Eluplusieurs fois au corps legislatif, ils'y montra l'ami des lois et de la monarchie, et n'en fut pas moins destitué par M. Corbiere, an mepris de l'inamovibilite des professeurs du collège royal. Envoye pour la cinquienze fois ar le departement des Ardennes, il LIFEBURE ( TANNEGUI ), ne à est mint le 5 fevrier 1819, doven Caen en 1615, mort le 12 septembre d'age de l'assemblee. Il avait donné , 1672, père de madame Dacier. On a en 1780, une nouvelle edition des de lui d'excellentes untes sur diffé lafiniment Petits du marquis de l'Hô-

LEFEBVRE / Fayre-Jos. 1, due scollastes: mais ce qui l'houore da- de Dantzig, marcchal de France, ne vantage, c'est d'avoir dedie à Pelis- en Alsace le 25 octubre 1755, mort son, pendant sa disgrace, son com- à Paris le 14 septembre 1820. A vingtdeux aus il s'emola dans les gardes-LEFEBYRE ( Robert) , printre françaises ; il etait general de division et le siege de Dantzig, mirent le scrau à sa gloire. Ses depouilles mortelles ALEXANDRE), auteur dramatique ne à sont déposées au cometière du P. la Chaise, à côté de celles du vainquent

LEFORT (François), general et Cosreës et Don Carlos; et alaissé ma-amiral de Russie sous Pierre 1, dont nuscrit un poème epique de plus ee il fut long-temps le consciller et l'ami; dix m'lle vers intitule : Gustave Fasa ne en 1656, mort le 12 mars 1699. ou Stockholm délivré. Il fut secretaire Il out part à tous les changemens par ordinaire et premier lecteur du duc lesquels Pierre I donna une nouvelle vie à son empire, et n'usa de son in-LEFEBVRE-GINEAU ( Loris ), fluence que pour le bien de l'étatet ne dans le département des Ardennes pour la gloire de son maître. Après en 1754, nomme en 1786 professeur avoir été revetu des places les plu-lude mecanique an collège royal de cratives, il laissa à peine de quoi faire

premier novembre 1784. Il a fait des octobre 1798. Il a fait représenter les odes sacrees dans lesquelles on trouve tragédies de la mort d'Abel, de Quintus de helles strophes, mais peu d'inspi-Fabius, de Laurence, d'Etéocle, d'Eration ; celle qu'il a faite sur la mort pichariset Neron et de la Mort de Henri de J.-B. Rousseau est une des plus IV. A l'exception de la première et de poétiques. Sa tragédie de Didon s'est la dernière, les autres ont eu peu de conservée au theâtre par le mérite d'un succès ; dans la Mort d'Abet, il fut style pur, elegant, et qui presente quelquefois des beautés dignes d'un élève de Racine. Parmi les pieces du second ordre, il en est tres-peu que la Mélancolie et le Mérite des Femmes; l'on put comparer à Didon. Sa traduction en vers des Géorgiques est éclipsee par celle de Delille : sa traduction en prose des tragedies d'Eschyle manquait à notre littérature, et prouve bre de l'institut. qu'il avait étudie les modèles de l'art. Malgre les sarcasmes de Voltaire, Lefranc etait un littérateur infiniment estimable, et il en conservera la réputation.

LEGENDRE (Lors), député de la convention, ne en 1756, avait eté matelot et boucher avant la révolution dans laquelle il se jeta. Son éloquence sauvage luidonna un grand ascendant sur la populace, et il s'en servit pour attiser le fen de la révolte. Il vota la mort de Louis XVI, en proposant d'envoyer un morceau de son corps à chaque departement. Après le 9 thermidor, il se montra plus modere, et même repentant de ses horribles excès. Il monint le 13 décembre 1797, âgé de 41 ans. Avec une antre éducation, il ent éte un des hommes les plus marquaus de cette époque.

LE GENDRE, mort à Paris, le 11 janvier 1833, de l'académie des sciences, s'était placé depuis long-temps au premier rang parmi les mathématiciens de l'Europe. Il avait éte sous l'empire membre du conseil de l'instruction publique, place qu'il perdit à la restauration. La tranchise et l'honnéteté de son caractère égalaient ses talens. Sa géométrie a en un grand nombre d'éditions et est devenue classique. Son essai sur la théorie des nombres (1798) est recommandable par la difficulté du snjet et par la profondenr des recherches.

Montanban le 17 août 1709, mort le né à Paris le 23 juin 1764, mort le 8 inspiré par Gessner et par Klopstock. ll a publie plusieurs petits poëmes tels, que la Sépulture, les Souvenirs. c'est principalement à ce dernier, dans lequel on remarque de la grâce et beaucoup de vers beureux, que Legouve doit sa reputation. Il fut mem-

LEH

LEGRAIN. Voy. GRAIN (le). LEGRAND, Voy. Grand (le ). LEGRAS. Voy. GRAS [ le ] LEGROS. Voy. GROS ( le ).

LE GRAVEREND ( JEAN-MARIE-EMMANUFL), ne à Rennes en 1776, chef de division au ministère de la justice, et depuis directeur des affaires criminelles, membre de la chambre des députés pendant les cent jours et en 1817, maitre des requêtes cu 1819, mort à Paris en 1827, avec la réputation d'un jurisconsulte éclairé et d'un ferme défenseur des doctrines constitutionnelles. Parmi ses ouvrages on estime surtout son Traite de la legislation criminelle en France, deuxième édition 1825, 2 vol. in-8.

LE GROS (Joseph), l'une desplus belles hautes - contres qu'on ait entendues à l'opéra, ne le 7 septembre 1759, dans le diorese de Lyon, debuta à l'académie royale de musique, le premier mais 1764 avec le plus brillant succès , quitta le théâtre en 1785, dirigea l'entreprise du concert spiritnel de 1777 jusqu'à la suppression de cet établissement en 1791, se retira à la Rochelle, et y mou-

rnt le 20 décembre 1793.

LEHMANN ( JEAN GOTTLOB). mort le 22 janvier 1767. Les ouvrages de chimie et de metallurgie de ce savant allemand lui out fait une juste reputation dans toute l'Europe.

LEHOC ( Louis-Grégoire ), né à LEGENDRE. Voy. GENDRE ( le ). Paris en 1745, mort le 15 nctebre LEGOUVE ( GARRIEL-MARIE-JEAN- 1810. Financier et diplomate, il donua BAPTISTE ), lils d'un avocat distingue, là 60 ans, au théâtre français, en 1804,

tracedie de Pyrrhus qui obtint du modernes, qu'il a eu la gloire de icces, et une mention honorable du

ery des prix decennant.

LEIBNITZ (Godsprot-Geneticve). hilosophe et mathématicien du prepier ordre, et le savant le plus uniersel des temps modernes; ne à Leipig le 3 juillet 1646, il mourut le 14 ovembre 1716. Il disputa à Newton découverte du calcul différentiel. ouis Dutens a réuni ses œuvres en 6 ol. in-4, Geneve, 1768. Dans ses crits de metaphysique sur l'espace, ur le temps, sur le vide, sur la maière, sur l'union du corpe, de l'âme, t d'autres objets qu'il discute quelmefois en humme d'esprit, plutôt u'en philosophe profond, il semble noins chercher à expliquer la maniere lont les choses existent récliement ju'a proposer d'ingenieuses hypobèses.

LEISSEGUES / CORENTIN-URBAIN le), vice-amiral, commandeur des ordres de St.-Louis et de la legionl'honneur, né à Heuvec, pres de Ouimper Finistère), le 29 aout 1758, entra dans la marine en 1778,: lut charge plusieurs fois de commande. mens importans, entr'autres des forces navales franco-bataves en 1800, en 1811 des forces navales françaises. italiennes et napolitaines, dans les îles Ionicanes. Il remit Corfou aux allies en 1814, obtint sa retraite en 1817, et moueut à Paris à la fin de mars 1852.

LEMAIRE (J.c.), navigateur hollandais devenu celibre par la decourerte du detroit qui porte son nom.

Il mourut en 1616. LEMAIRE DE BELGES (J.), poète et historien, mort en 1548 à 75 ans, est surtout connu par son livre des

Illustrations des Gaules.

LE MAIRE, professeur de poésies latines à la faculté des lettres de l'académie de Paris, ne à Triaucourt, département de la Meuse, en 1764, ancien professeur de l'université, mort à Paris le 5 nctobre 1831, remplit honorablement plusieurs places toire avec Il permnestre et Guillaumeadministratives. Il a laisse comme mo- Tell. Ses autres tragedies sont à peu nument de son érudition et de son près oubliées : Barnevelt cependant zèle pour les bonnes études la collec- n'est pas sans mérite. Un pen revenu tion des classiques latins, vaste réper- de la manie du théâtre. Lemierre toire des commentaires anciens et voulut se signaler dans une autre car-

conduire presque jusqu'à sa fin.

LEMAÎTRE DECLAVILLE ( Cm.-FRANC.), né à Rouen vers 1670, mort en 1740. Sa réputation est fondee sur le Traité du vrai mérite, 2 vol. in-12, qui eut une vogue exteaordinaire, et qu'on ne lit plus gueres.

LEMAISTRE DE SACY, mort en 1684, est surtout connu par son excellente traduction de la Bible. Il v a cu des Lemaistre, magistrats incorruptibles, sous François I, Henri II et Louis XIV, et renommés pour leurs grands talens.

LEMERCIER (Jaco. ), architecte. mort en 1660. Le cardinal de liichelieu lui contia, en 1629, l'exécution du collège de la Sorbanne, et 6 ans après celle de l'eglise du même nom. Son dernier ouvrage fut l'eglise Saint-Roch.

LEMERY ( Nic. ) , médecin et chimiste, de l'academie des sciences, ne à Rouen le 17 novembre 1645, mort le 19 juin 1715. On lui doit plusieurs ouvrages estimes : une Pharmacopee universelle , in-4; un Dictionnaire unicersel des drogues simples et composees . in-4: Nouveau requeil de secrets et de curiosites les plus rares, 2 vol. in-8. Son Cours de chimie a éte traduit dans tontes les langues. Son fils, ne en 1697, mort en 1743, a laisse un bon Traité des alimens.

LEUIERRE ( ANT.-Marin ) ,' de l'academie française, ne à Paris en 1735, mort à Saint Germain en-Laye le 4 juillet 1793. Quoique dur, sec et recherché dans ses vers, il en faisait quelquefois de très-beureux. Il semblait dans ses tragédies n'avoir eu pour objet que l'effet de la pantomime et la perspective de la scène; la nature paraissait en avoir fait un decorateur i lutot qu'un poète. Cependant il péchait moins par le fonds des pensées que par la bizarrerie de l'expression. Sa Veuve du Malabar, qui est toute d'invention, se maintient au réper-

416

prindre; au milieu de phrases seches, théose du grand Corneille. obscures, triviales, daus son poeme de la l'einture brillent des celairs de talent; plusieurs morceaux, pour être parfaits, n'auraient besoin que d'être polis par le goût : quelques-uns meme ne seraient pas desavoués par les maîtres de l'art. Son poeme des Fastes on les Usages de l'année , offre les mêmes defauts et les mêmes qualites; only trouve des morcesux étendus où reguent l'inspiration la pluheurense et l'originalité la plus pi quante ; son t.loir de lune est dans la memoire de tous les amateurs de beaux vers. En résume, Lemierre manquait souvent de g ût, mais it était ne porte, et on n'en peut dire antant de certains versiticaleurs, qui se croient infiniment supérieurs à lui, et dont la petite reputation s'eleindra avant la sienne. On cite de lui beaucoup de mots où se print la vanite la plus ingenue; mais elle n'avait rien d'offensant pour personne. Etourdi do succès de sa Veuce du Malabar, il disait à un buste de Voltaire : « Ab! coquin , tu voudeais bien avoir fait ma venve! » I! eut dans sa vie privée des qualites fort estimables : sa piete filiale etait reconnue , sa candeur et sa bonte ne l'etaient pas moins; il répondit à un homme puissant qui lui demandait au plus fort de la terreor, poorquoi it ne travaillait plupour le thratic : « La tragédie court les tues. » Ses cenvies out eté recucit lies en 1810, en 5 vol. in 8.

LENIRE ( NOEL ), graveur au lin rin , ne à Rouen en 1724 , most en 1801, élève de Lohas; ses paysages et ses marines sont estimes.

LEMOINE (JIAN), cardinal, fon datent du collège de son nem à Paris ne au treizième siecle, mort le 22 août 1313, negocia la paix entre Philippele lief et le saint siège.

LEMOINE (François), printre d'histoire, ne à l'aris en 1658, se qua le 4 juin 1737 : il était devenu aliene. Son chifd auvie est la composition du grand salon qui està l'entrer des appartemens de Versailles. Un peintre de ce nom, mort à Rouen en 1803,

riere : il entreprit de chanter l'art del théatre des Arts, représentant l'apo.

LEMONNIER (Grit.-ANTOINE) . l'abbe, ne en 1721, mort le 4 avril 1777. On a de lui une traduction estimee des Comédies de Térence, une traduction littérale des Satires de l'erse, des fables, contes et épitres. in-8. Il s'est fait distinguer dans un genre où a excelle le seui La Fonlaine. L'Enfunt bien corrigé est cité comme son chet-d'œuvre. Un autre Lemonnier, ne en 1731, mort le 8 janvier 1796, a donné un assez grand nombre de pièces de théâtre , parmi lesquelles on remarque le Cudi dupé et la Meunière de Gentilly, opéras-comiques.

LE MONNIER (ANICET-CHARLES. Gibriel , printre d'histoire , ne à Ronen en 1743, élève de Vien, remporta le grand prix de peinture en 1770, fit à l'onie, colume pensionnaire de l'académie, un séjour favorable à ses talens, et fut recu à l'académie de peinture en 1789, Administrateur en 1310 de la mannfacture les tapisseries de la Couronne, il perdit cette place en 1816, et mourut à Paris en 1824. Trois de ses tableanx qui rassemblent les personnages les plus illustres des derniers sie. eles, out ete acquis par le prince Eusene pour la galerie de Munich.

LEMONTEY (PIERRE EDOCARD), membre de l'institut (acad. franc.) et de l'acad, de Lyon, sa ville natale, ne en 1761 , suivit d'abord le barreau et remnorta deux prix à l'acad, de Marseille. Lors de la convocation aux clats genéraux, il se lit connaître avantageusement comme publiciste. Députe du libone, à la première assemblée legislative, il la présida à diverses reprises et s'y fit remarquer par sa moderation et ses connaissances. Retire cusuite a Luon, il mit tes armes pour la defense de la ville, et n'echanna a la mort qu'en se refogiant en Susse, en revint des 1795, et remplit des fonctions administratives. En 1864, chef de la censure des théatres, il s'acquitta honorablement de cette tache difficile, remplaça à l'academie française l'abbe Morellet, a fait dans cette ville le plafond du et mourut le 27 juin 1826. Outre ses

LEN

mort, s vol. in-8, 1852. ches, des ordres de la legion d'hon-taille surtout, élegante et so'uptueuse, en 1773 , mort à Paris le 5 mai 1827. membre de la quatrième classe de l'Institut et professeur à l'ecole royale des Beaux-Arts, élève de Dejoux, remporta à dix-sept ans le grand prix de sculpture, ne fit à sure et de sou esprit à la fois sédui-grome qu'on s jour de deux ons; at lant et solide, et par commandate teint par la réquisition, servit quel ques années dans l'artillerie, et revint à Paris en 1795 , pour un concours. Depuis cette epoque il produisit un grand nombre d'ouvrages dont les principaux sont des statues de Lycorgue, de Léonidas et de Ciceron , et les statues equestres (et. bronze) , de Henri IV, à Paris, et de Louis XIV , a Lyon

LEMOYNE ( PIERRE ) , jésuite , né en 1603, mort le 33 avril 1671. a sauvé son nom de l'oubli par son poemme de Saint Louis, dont parle La Harpe dans son Cours de littérature. Il etait ne avec de grandes disposi-

tions pour la poise.

LEMOYNE ( JEAN-LOTIS! , sculpteur, ne à Paris en 1665, y mourul en 1755. On foi doit plusieurs ouvrages estimés, entre autres les portraits du regent, de Mansaud et de Largillière. Son tils se distingua aussi dans la seulpture ; c'est lui qui a riécuté le mausolee du cardinal de Fleury.

LEMOYNE ( JEAN - BAPTISTE MOYNE, dir), musicien et compositeur, ne le 3 avril 1751, mort à Paris le 30 décembre 1796, a douné à l'Opéra Electre, Phèdre, les Prétendus, Nephté, et les Pommiers et le sieurs opéras - comiques. Son lils, mort en 1816, a Luisse des sonates, Saint Antoine. des romances et un opéra-comique aux Variétes.

nee à Paris eu mai 1616, morte en d'etat, bibliothécaire du roi. Dans

nombreuses productions, Il a laissé 1706, agée de 90 ans. Son père, un prudes manuscrits pour l'Histoire critique epicurien, donna a sa bille une édueade la France, vepais to murt de Louis tion qui se ressentit trop de ses prin-XIV; (Historie de la régence, outrage eipes relâches, ... Poute d'oute ignue d'un grand interêt, a paru depuis sa qu'on ne pouvait appeler belle, mais pleme de charmes et de limesse, elle LEMOT (Frang. Free.), statuaire, fut bientot entomée d'adorateurs. Sa peur et de saint Michel, me à Lyon, contribua beanconp à ses succes, et maitresse d'elle-même à 15 ans , sa morale peu sevère fut la cause sans don'e de la conduite peu retenue qu'elle mena. Mais elle sut attenuer ce defant, par les qualités de son ear elle ne cherchait pas a britler dans la conversation, lamais elle ne traliqua de ses charmes, quoique son pere lui eut laissé une fortune délibree. Independante an contraire, elle sacrifia souvent la fortune a son repos et à sa liberté. Ses faveurs etaient le resultat d'un amour veritable. - Inconstante il est veni, perda ton son amour, on stait sûr an osoins de son amitié. - Elle compta des admirateurs parmi les plus licaux noms de la France. On brignait même chez les femmes. l'honneur d'être admis dans ses salons, favour qu'elle n'acondait guere qu'au merite. Ce sicele celebre ent son A-pasic .- On a d'elle un petit nombre de lettres.

LENGLET DUFRESNOY ( Nic. ). ne le 5 octobre 1674, mort le 16 janvier 1-23. On a de ce savant ablie un grand numbre d'ouvrages, parmi lesquels il fant remarquer ses Methodes pour etulier l'histoire et la géographie, et ses Tablettes chronologiques, 11 fut

mis cinq fois à la Bastille.

LENOIR ( Nic. ), architecte, ne à Paris en 1726, y mourat le 51 juin 1810. Il éleva en six semaines ( 1787) le théâtre de la Porte-Saint-Martin. En 1790, il construisit a ses frais le moulin , et au theatre Feydran plu théatre de la Cité ; on lui doit aussi le marché Beauveau, dans le faubourg

LENOIR (S. CHARTES-PIERRE), na à Paris en 1752, lut suecessivement LENCLOS ( Anne de ), conque conseiller au Chatelet, lieutenant sous le nom de Ninon , fille de M. de erimine!, maître des requêtes , lieu-Lenclos, gentilhounme de Touraine, tenant de police de Paris, conseiller tous ces emplois il se distingua par gouverna l'eglise avec sagesse. Letroison desinteressement et sa philantro- sième, mort le 11 juin 816, avait des pie, crea plusieurs établissemens mœurs édifiantes, du courage, du utiles, et fut un de ceux qui contribuérent le plus à l'al-olissement de la torture. Il dunna sa demission en 1790, re retira en Suisse et de là à Vienne. De retour en France en 1802. il obtint de Napoleon, sur le Mont-de-Piete, dont il avait ète le fondateur, une pension de 4,000 fr., qui etait son unique ressource, et mourut en 1807, lai-sant la réputation d'un magistrat aussi intègre qu'eclairé.

LENOTRE (AND.), architecte et dessinateur des jardins du roi, ne à Paris en 1615, y mourut en 1700. Il perfectionna l'art de riardins. Il suffit de citer ceux de Vaux, de Chantilly, de Saint-Cloud, de Sceaux, de Versailles, de Meudon et des Tuileries, dont il traça les plans et dirigea l'exécution. On lui doit aussi le parterre du Tibre à Fontainebleau, et l'admi rable terrasse de Saint Germain. Louis XIV le combla de caresses et

de bienfait-.

LENTLLUS, fameux sénateur ro main , d'une illustre et ancienne famille de l'ome, qui a fourni des consuls et plusieurs grands hommes, entra dans la conjuration de Catilina, Intariete et nus en prison.

LEO ( LEGNARD), l'un des plus grands compositeurs barmonistes, ne à Naples en 1604, mort en 1-44. Son Miserere est un chef d'œuver, et la musique qu'il fit pour le theâtre n'est pas moios admirable que sa musique

d'église.

LEOCHARES, sculpteur gree, travailla , selon Vitruve , avec Praxitéle, au tombeau de Mausole, dont le côté occidental fut son ouvrage. Il fit un grand nombre de statues en bronze,

en or et en ivoire.

LEON. Il y a eu onze papes de ce nom. Le premier, surnomme le Grand, l'un des plus illustres papes pape sous le nom de ), ne en 1760 , il naquit , fut un modèle d'humilite , dinal par Pie VI , élu le 28 septembre Il mournt le 10 novembre 461. Le P. | fical le 15 juin 1824. Les principaux Maimbourg a écrit son histoire. Le événemens de son règne sont la célédenvième, mort le 23 mai 683, con- bration du jubile, la réédification de tirma le sixième concile général, et la basilique de St.-Paul, récomment

zele, de l'eloquence, du savoir et une sage politique. Il conronna Charlemagne empereue d'occident. Le quatrieme, mort le 17 juillet 855, illustra le pontificat parson courage et ses vertus, orna et repara la ville de Rome, et mit les terres de l'église à l'abri des incursions des Sarrasins. C'est entre son pontificat et celui de Benoît III qu'est place le prétendu pontificat de la papesse Jeanne. Le cinquieme succéda à Benoît IV en gnā, fut chassé et mis en prison un mois après, et y mournt de chagrin le 6 decembre. Le sixieme fut place sur le saint-siège en juin 928, et mourut en ferrier 929. Le septieme , Ro. main, montra beaucoup de zele et de pieté dans sa conduite, et mourut en juillet 939. Le huitième, mort le 6 avril 965 . a été regarde par quelques-uns comme un auti-pape. Benoit V lui disputa le pontificat. Le neuvieme était un pieux et savant pape. Il travailla à la réforme de la discipline ecclés astique, tint plusieurs coneiles en Italie, ou France et en Allemagne, et mourut le 19 avril 1054. Leon X, pape celèbre et l'un des plus grands politiques du seizième siècle. ne à Florence le 11 décembre 1475 . obtint la tiare en 1513, et mourut le premier décembre 1521, à quarante. quatre ans, Il dressa le fameux concordat, conclut le concile de Latran ent517, anathematisa Luther ent520, et favorisa les arts et les sciences. C'est a lui principalement qu'on doit attribuer la naissance des belles-lettres en Italie. Léon XI, élu pape après la mort de Clement VIII, le 1 avril 1605 mourut le 27 du niême mois, regretté à cause de son rare mérite. LEON XII ( ANNIBAL DELLA GENCA.

qui aient été sur le siège de Rome, où la la Genga, près Spolette, créé carde sagesse, de douceur et de charité; 1823, prit possession du trône pontifaiteurs. Protecteur éclaire des scien- ceux qui contribuérent le plus à faire ces et des arts . il enrichit la biblio revisre la littérature grecque. thèque du Vatican et les musées Romains, embellit Rome, favorisa le dans le douzième siècle. Il a comcommerce et l'industrie, et mérita les regrets de ses sujets, qui le perdireut

le 10 fevrier 1850. LEON. Six empereurs d'Orient ont portè ve nom. Le premier, surnomme l'Ancien ou le Grand, parvint à l'emnire après Marcien en 457, et mou rut en janvier 474. Son avarice obscurcit l'éclat de ses vertus. Le deuxieme . dit le Jeune , tils de Zenon . dit l'Isaurien , succèda à son aieul en 474, à l'âge de 16 ans; mais Zenon, son père, régna d'abord sous son nom , et se fit ensuite deelarer empereur eu février de la même année. Leon mourut au mois de novembre suivant, et Zénon demeura seul maître de l'empire, Léon III, l'Isaurien, monta sur le trone après Théodose III en 717, et mourut en 741. Il défendit Constantinople avec beaucoup de valeur, et persécuta les savans. Le quatrième, suruomme Chazare, ne le 25 janvier 751, succèda à Constantin Co pronyme, son père, en 1775, fut comme ses prédécesseurs grand persécuteur des saintes images, et mourut en 780. Le cinquième fut massacré la nuit de Noël de 820 : il avait été proclamé en 815 à la place de Michel Cu ropalate, et était surnomme l'Armé. nien. Il avait remporté une victoire amans de Lyon, son Forage aux Ancélèbre sur les Bulgares, et se lit de-filles, son roman pastoral d'Alexis et Erster ensuite par ses cruautés. Léon son poeme des Saisons, ont obtenu VI. dit le Sage et le Philosophe, et merité du succès, mais son vraitimonta sur le trone en 886, et mou- tre à une réputation durable et nou rut en que. Il appela à son secours contestée est son requeil d'Idelles en 4 les Turcs pour repousser les barba-livres. Ses poésies ont été publiées res, et fit une grande faute : en se eu s vol. in-18, chez Prault. 1787. servant de leurs armes , il leur ouvrit le chemin de Constautinople, et après 1531, mort en 1606, se distingua en avoir été les sontiens , ils en fureut comme peintre, sculpteur et graveur. les destructeurs. Ses surgoms lui ont Son fils fut un peintre habile; et un été donués, non pour ses mœurs, qui autre Léone Léoni, mort eu 1660, obétaient très corrompues, mais pour tint de la réputation comme orfevre, la protection qu'il accorda aux lettres. sculpteur et graveur en médailles. Un On a de lui un Traite de tactique, le quatrieme da Léoni, ne à Parme vers plus intéressant de ses ouvrages : on 1664, est cité comme bon dessinay voit l'ordre des batailles de sou teur et graveur à l'eau-forte.

Incendice, et la destruction des mal-jque au neuvième siècle, est un de

LEON le Grammairien . florissait posè une Chronique de Constantingple , imprimée au Louvre , et qui fait partie de la Byzantine,

LÉON de Bysance, fameux philosophe, ne dans cette ville, florissait reis l'an 350 avant J. C. Il fut disciple de Platon , et s'acquit une grande reputation par son esprit et sa capaci'é dans les affaires. Accusé injustement d'avoir trabi sa patrie, il s'étrangla pour échapper à la fureur du peuple. Il ne nous est parvenu aucuu de ses écrits.

LEONARD ( NICOLAS GLEWAIN ). né en 1744 à la Guadeloupe, mort a Nantes le so janvier 1º95. Il remit en faveur dans notre pursie le genre descriptif; mais c'est à celui de l'idylle qu'il semblait appelé par un goût predominant, et il y a excellé. Ou a de lui d'autres ouvrages qui prouvent qu'il avait à la fois le mérite de bien choisir ses modèles et le talent de les imiter. Thomson et Gessner parmi les modernes; chez les anciens, Anacréon , Catulle , Horace , Tibulle, Virgile même, lui servirent de maîtres. Il l'emporta sur Colardeau , qui mit en vers en même temps que lui le Temple de Gnide de Montesquieu. Ses lettres de deux

LEONI (Louis), ne à Padoue en

LEONIDAS I et II , rois de Sparte. LEON, archevêque de Thessaloni- Le premier , célèbre par sa valeur , Gefen lit le defile des Thermopyles con fattacha surlout à la littérature et à tre l'armée innombrable de Xerces la poesie. On a de lui plusieurs ouevec trois cents hommes sentement. et y perdit la vie l'an 450 avant J . C. qui se sauva et fut recu comme un traitre à sa patrie. Els avaient celèbre à Lavance leurs funérailles. Le second. qui régnail 256 ans avant J.-C., fut chasse par Cleombrote soo gendre', et republi ensuite.

LÉ INTIUM, enurisane athénienne, a qui son goût pour la philosophie a donné de la celebrité. Elle fut aimee d'Epicure et de Metrodore. le plus fameux de ses disciples. Elle plut au-si au poete Hermesianat, qui donna sou nom a ses tro.s livres d'E-

legies.

LEI)PARDI ( ALEXANDRE ), seulptennet architecte, mort à Venise eu 1510, est comur priscipalement par le mausolée du doge Vendramin, que l'on doit à son ciseau. Il y a beaucoup d'analogie entre les Las-reliefs de ce monument et ceux de la fontaine des

Innoceus à Paris,

LEOPOLD I et II, empereurs d'Allemagne. Le premier, tils de Ferdinand III et de Marie-Anne d'Autriche, sœur de Philippe IV . roi d'Espagne, ne le 9 juin 1640, mourut le o mai 1705, a soixante eing aus. C'etait un prince d'un jugement droit et solide, mais peu courageux. Il ne se tronva à ancun siège et à aucune bataille; néanmoins pendant tout son règne il soutint la guerre par ses géneraux, soit contre les Tures, soit contre la France, à laquelle il ceda Strasbourg. Le second , ne le 7 mai 1747, couronné empereur en 1790, était lils de François I et de Marie-Thérèse; il mourut à 45 ens, en 1793. Ce prince était auparavant grand due de Toscane, et il avait gonverné pendant vingt-einq ans ses états avec sagesse et avec gloire. Parvenn à l'empire, il donna au gouver nement autrichien un eclat que peu de regnes ont offert.

vrages écrits en latin.

LEOPOLD ( LIBERTES-GUILLAUME avec toute sa troupe, excepté un seul de ) , secretaire d'état , commandeur de l'ordre de l'étoile Polaire, un des dix huit de l'académie Suédoise, membre de l'académie royale des sciences, de erlle des belles-lettres, de l'histoire et des antiquités, de l'académie musicale de Stockholm, de l'academio de Pise, de la société academique des arts et des sciences de Marseille. de la sucieté de littérature scaudinave, à Copenhague, né à Stockholm, le 2 avril 1756, eut à vaincre les obstacles de son humble fortune, et dut à la persévérance de ses efforts d'en triompher. En 1788, il devint secrétaire particulier de Gustave III. et des-lois sa destinée lut intimement liée à celle du monarque. dont sa mort le plongea dans un long oubli qui fut compen-è depuis par de flatteuses distinctions. Il mourut le 5 novembre 1820.

LE )STIIENE, général athénien, disciple de Démosthène, fut mis à la tête de l'armée qui devait affranchie. la Grece de la tyrannie des Maredoniens, après la mort d'Alexandre-le-Grand, 324 ans avant J -C.; mais il fut tué d'un coup de pierre desant Lamia, ville de Thessalie, dont il faisait le siège. Cette mort fut suivie de la defaite des Athèniens, l'au 324 avant J .- C. L'oraison funèbre de Leosthène fut prononcée dans Athènes par l'orateur Ilyperide en l'absence de Demosthène, qui avait été exilé,

LEOTYCHIDES, fils de Menarès, de la race des Proclides, roi de Sparte. Il desit les Perses dans un grand combat naval près de Mycale, l'an 479 avaut J.-C. Dans la suite, aceusé d'un crime capital par les éphores, il se relugia à Tegée, où il mourut vers

l'an 475 arant J .- C.

LEPAUTE ( JEAN ANDAÉ ), célèbre horloger, né en 1709, mort le 11 avril 1789. Il fiten 1758 pour le palais du LEOPOLD (Acutte Day.), ne à Luxembourg la première horloge ho-Lubeck en 1631, mort le 11 mars rizontale qu'on ait vue à Paris, et la 1755. Cet areugle-ne apprit les lan-gues, la jurisprudence, la philoso- à une seule roue. On lui doit les bonphie, la théologie, la musique, et loges des Tuileries, du Palais Royal,

t du Jardin du roi. Il a publié unt LE PRINCE DE BEAUMONT 802. Il était horloger du roi, et ou lui oit la belle borloge de l'hôtel-deille de Parie, posée en 1786.

LEPAUTE 'madame!, ne à Paris le janvier 1723, morte le 6 décembre 798, fut l'amie de Llairaut et de Laande, se distingua dans l'astronomie. cience assez care chez les dames. LEPAUTE D'AGELET , né en

751, éleve du celèbre Lalande, as rocome de l'académie des sciences . rit part à l'expedition envoyée aux erres australes, en 177a, repartit vec M. de la l'eyrunse, et périt dans e vovage si funeste à tous ceux qui accompagnèrent.

LEPAUTRE (ANTOINE), architecte, é è Paris en 1614, morten 1601, était remier architecte, du roi et de Moneur, frère de Louis XIV. C'est pour e prince qu'il construisit les deux iles du château de Saint-Cloud. Ses ucres d'architecture sont encore esmées des artistes. Son frère Jeun, essinateur et graveura l'eau-forte en chitecture, ne à Poris en 1617. iort en 168s, a produit un œuire ès nombreux qui servira toujours de iodèle aux artistes qui se découent à architecture et à l'ornement. Le fils u précédent , Pierre Lepoutre , est a sculpteur célèbre. Son chef d'œue est le Groupe d Ence et d'Anchise . ue l'on voit dans la jardin des Tuitees : l'Atalante et le Faune à la biche ans le même jardin sont encore de ii. Ne à Paris en 1660, il mourut en

744. LEPIDUS ( M. Exities ) , fameux e et féconde en grands houmes, ort de Cesar, an 741, treize ans avant J.-C.

"raité d'harlogerie, Son frère , Jean- ( Maste ), née à Rouen le 26 avril lantisle, se distingua aussi parses to. 1711 , morte en 1780, a publié un eus dans cette branche importante grand nombre de volumes consecrés à les arts mécaniques. Il mourut en l'éducation, Ses onvrages les plus connus en ce genre sont : le Magana de s enfans et le Mazos n des adolescentes. Un style simple et facile, une morale attachante et donce, destraits lestoriques bien choisis, une imagination heureuse, funt des cerits de certe dame le charme de la jeunesse, et ne sont point indignes des regards de l'homme de goût.

LEBME (FRANCOIS DE ROXAS DE SANDOVAL, due de ), premier ministre de Philippe III, roi d'Espagne. est un des exemples les plus françans de l'inconstance de la fortune et do néant des grandeurs. Son élévation excita la jalousie et le micontentement des grands; ses ennemis Laceuserent d'avoir fait empoisonner, en 1611. la reine Marguerite par son fatori D. Rodeigne Caldéron; quelque éloignee que cette action fût de son caractère, dont la douceur etait la base, le roi fut oblige de céder à la haine des courtisans, et le duc de Lerme fut d sgracie en 1618. Il mourui de chagrin en 1625, et déposiblé de la plus grande partie de ses biens par Philippe IV.

LEROUX ( J. J. ), medecin distingué, membre titulaire de l'académie de medecine et de la commission centrale de salubrité publique, chevalier de la legion d'honneur, ne en 1749, doven de la faculte en 1810, continua de professec la clinique interne jusqu'en 1855, époque où il abtint sa retraite , et mourul du cholé ra à Paris , à é de 83 aus.

LE ROY ( PIERRE), chanoine de ineral romain , d'une famille illus- la cathédrale de Ronen , l'un des priucipoux auteurs de la sotyre Ménippée. t grand pontife et trois fois consul. Il joignait à beaucoup d'esprit les quase mit à la tête d'une armée pen-lités d'un excellent citoyen. Ou sait int les troubles qui suivirent la quel service rendit à la cause de notre et derint l'un Henri IV cet ouvrage piquant et e triumvire avec Auguste et Mare- qu'op relit encore. Le succès en fut ntoine. Après la defaite de Pompée si grand qu'il s'en fit quatre réimpresir Auguste, il voulut se rendre mai-laions dans un mois ; c'est un chefe de la Sicile; mais il fut obligé de d'œuvre d'enjoucment et de honne soumettre à Auguste. Il mourut plaisanterie. C'est le chanoine le Roy qui conçut la première idéa de cette satire ingénieuse ; mais elle a été ter-frien produit de plus gai. La vérité de minée et mise dans l'état où nous la vovous par le fameux P. Pithou; d'autres écrivains y employèrent leurs plumes.

LE ROY (JULIER), fameux borloger, në à Tours en 1686, mortà Paris en 1759. Des son enfance il fit paraître tant de goût pour les mécaniques qu'a treize ans il faisait de lui même de petits ouvrages d'horlogerie. Les Anglais excellaient alors dans cet art. J. Le Roy les égala biensôt par ses inventions et par la perfection où il porta les montres. Sa pendule d'équation repandit son nom dans toutes l'Europe. Son fils aine s'est aussi distingue dans I borlogerie. Ses trois auties lils se sout fait un nom dans les sciences.

LE ROY ( ALPHONSE - LOUIS - VIX-CENT ), ne a Rouen le 23 août 1741, babile medecin et professeur d'accouchemient, a beaucoup écrit sur les maladie des femmes et des eufans. Il fut assassiné dans sa maison le 16 janvier 1816, à l'age de soixautequinze ans.

LE ROY ( SEEASTIEN ), peintre d'histoire, mort à Paris en 1832, dans un age assea avance. Ses 'principales compositions sout l'enus arrêtant Enée pret à tuer Hélène; le couronnement d'Esther , etc.

LESAGE ( ALAIN-RENÉ), ne le 8 mai 1608 à Sarzeau, près de Vaunes, mort à Boulogne-sur-mer le 17 novembre 1747, auteur du meilleur de nos romans, Gil Blas. Aucuae des aventures de ce livre n'est au dessus de la sphère des événemens commuus: c'est une peinture fidele et naire de l'homme pris dans toutes les conditions de la vie. On se fait illusion en lisant ce roman, au point de croire eu l reconnaître tous les personnages; Molière lui-même , s'il eut fait un roman , n'en eut pas fait un plus vrai; aussi a t-on dit avec raison de cet excellent ouvrage, que c'était une comedie eu 4 vol. Ce qui ajoute encore à la gloirede Lesage, c'est qu'il a donne au théatre l'excellente comedie de tre ans. Il fut maréchal de France Turcaret ; la petite comedie de Cris- et connétable. pin rival de son maitre ne lui est pasiaferieure en son genre; Regnard n'a ne en 1527, mort en 1596, rendit d

sou dialogue distinguera toujours Lesage parmi les auteurs dramatiques : jamais on n'y trouve une plaisanterie. un trait qui ne soit amene par le sujet meme. Jamais l'auteur n'abandonne la scène pour courir après une épigramme ou une saillie deplacée. Personne en ce genre ne s'est plus approche de Molière. On a renoi en collection ses autres romans et les nombreux opéras-comiques qu'il fit pour le théatre de la Foire.

LESBONAX, philosophe et orateur grec, ne à Mytilene, florissait sous l'empire d'Auguste. On a deual Harangues imprimees sous son nom.

LESCOT (PIERSE), célébre architecte, ne à Paris en 1510, mort en 1571. La façade intérieure de la cour du Louvre, appelée façade de l'horloge, est de lui; c'est uu ches d'œuvre pour la purete de l'architect ture, la perfection des profils, la ri chesse et la beaute des ornemens. Un de ses ouvrages les plus célèbres est fi Fontaine des Innocens, où le génie de J. Goujou a si bien secondé celui de de l'architecte, qui sera toujours re gardé comme un des plus grands ari chitectes cout puisse s'houorer l' France.

LESCURE (le marquis de), géné ral des armées royalistes de la Ven dée, ne le 13 octobre 1766 dans I Poiton. Il deploya dans l'armée ver deenne une valeur brillante jointe un calme et à une prudeuce pe commune. Son humanité était plu admirable encore; il protegea consi tamment les prisonniers, et les preserva des représailles qu'on exerça alors. Il mourut des suites d'un

blessure, le 3 novembre 1793. LESDIGUIERES (FRANÇOIS D BONNE, due de), fut un des capi taines de Henri IV, qui aiderent plus efficacement ce prince à monte sur le trône, et depuis désendit : puissance contre les ennemis de France. Il mourut à Valence le s septembre 1626, à quatre-vingt-qui

LESLEY (Jean), évêque écossais

Stuart. On a de lui une llistoire d'E cosse en latin , et d'éloquens écrits en faveur de la reine Marie, Les Écos. sais lui doivent le premier recueil de leurs lois.

LESSING (GOTTHOLD-EPHRAIM), célèbre littérateur allemand, né en janvier 1729, mort le 15 février 1781. Il debuta dans la carrière littéraire par des pièces de théâtre, et en 1765 il publia, sous le titre de Lagcoon, un égrit sur la théorie du beau dans les orts d'imitation; cet ouvrage le placa au premier rang des littérateurs allemands. Il fut suivi de plusieurs autres productions, parun lesquelles on distingue la Dramaturgie, onvrage dans lequel il professe une grande admiration pour Diderot, et traite de la théorie dramatique. La tragedie d'Emilia Galcotti et son drame de Nothan contribuérent au perfectionnement du théâtre allemand. Lessing a aussi publiè un recueil de fables en prose. Ses œuvres complètes ont éte publices à Berlin en 30 vol. in-18.

LESUEUR (Erstache), surnommé le Raphaël français, në à Paris en 1617, mort en 1655, Les tableaux de ce peintre célèbre font le plus bel ornement de la galerie du Luxembourg: sa vertu egalait son talent. Le compositeur du même nom , vivant, est un de ses descendans directs. Un autre Lesueur (Nicolas), né à Paris et assaseine le 2 mai 1594, est particulierement connu par une traduction en vers lyriques latins des Odes de Pindare.

LETELLIER (Micuel), chancelier de France, ne le 19 avril 1603, mort en 1685. Sa vie eut été exposée à moins de reproches si la revocation de l'édit de Nantes n'eût pas trouve en lui un de ses plus zelés partisans. Il scella lui même le fatal édit en répétant le cantique de saint Siméon. La eu l'honneur d'être célébré par Bossuet et Fléchier.

chargé de la feuille des bénéfices, o qu'à nous. publié beaucoup d'ouvrages de controverse sur Jansenius et le P. Ques- en 1610, mort en 1670. Il a eleve la

grands services à l'infortunce Marie nel. Louis XIV lui ayant demande s'il était parent des Letellier de Louvois, il répondit qu'il n'était que le fils d'un payson, ne le 16 décembre 1643. Il mourut le 2 septembre 1719. à soixante seize ans.

LE THERE(GUILLAUME-GUILLON). peintre d'histoire, membre de l'institut, professeur de l'école des Beaux-Arts, chevalier de la Legion-d'Ilonneur, ne à la Guadeloupe en 1760. ciève de Doyen, remporta le grand prix en 1786, partit pour Rome, revint à Paris en 1792, fut appelé sous l'empire à la place de directeur de l'érole Française à Rome, qu'il occupa pendant neuf ans, et mourut à Paris le 22 avril 1852. On distingue parmi ses belles compositions un Junius Brutus, qui se trouve au musée du Luxembourg, Philoclite gravissant les rachers de Lemnos, place au corps legislatif: le Christ apporaissant sous la forme d'un jardinier, dans l'une des chapelles de saint Boch , etc.

LETI (GRiconio), historien que son inexactitude et son goût pour le merveilleux ont fait surnommer le Varillas italien ; né à Milan le 26 mai 1650, il mourat le 9 juin 1701. Plusieurs de ses ouvrages ont éte traduits en français : les moins mauvais parmi ces derniers sont:la l'ie du pape Sixte-Quint , 2 vol in-12 ; la Vie de Philippe II, roi d'Espagne, 6 vol. in 12: la l'is d'Elisabeth, reine d'Angleterre 2 vol in-12, etc. Son style est assez rif, mais diffus; sa plume est souvent flatteuse ou passionnée. Parmi ses productions en italien on distingue son Historia Genevrina , 5 vol in-12 , où l'on trouve beaucoup de choses qu'on chercherait vainement ailleurs.

LEUCIPPE, fameux philosophe gree, ne à Abdère vers l'an 370 avant J. C., disciple de Melisse et de Zenon d'Elee, s'appliqua entièrement à l'étude de la nature. Il est regardé comme l'inventeur du système des atomes, perfectionné par Démocrite. son disciple, et ensuite par Epicure. LETELLIER (Micuel), jesuite, Les livres que ce philosophe avait dernier consesseur de Louis XIV et composés ne sont point parvenus jus-

LEVAU (Louis), architecte, né

424

portique du château de Vincennes [guifique, lui proeura des fontaines qui regarde le pare, et aux Tuileries publiques, et y fit créer des écoles les pavillons de Flore et de Maisan. Il construisit aussi dans l'île de saint Lonis l'hôtel Lambert, que les chefsd'œuvre de Lesneur et de Lebrun ont

rendu si celèbre. LEVAVASSEUR, né à Breteuil en septembre 1774 , d'une famille des puis long-temps honorée dans la magistrature, mort en 1830, dans la force de l'age et du talent, fut à la fois homme de lettres, agronome savant et administrateur babile, En 1825, il fit paraitre une traduction en vers du fivre de Job, qui obtint un succes flatteur. Il s'occupait depuis cing ans du soin de perfectionner son ouvrage, lorsque sa mort est venne causer de vifs et longs regrets aux omis des lettres, à sa famille et à tout le pays qui pendant vingt-cinq aus avait éprouvé les effets de son zèle et de sa bienfaismee.

LEVE (Axr., due de), le plus habile des généraux de Charles-Quint , ne vers 1480 dans la Navarre, mort en 1536. Il s'éleva du rang de simple soldat arx plus grands bonneurs militaires. Il chassa l'amiral Bonnivet de devant Milan , et defendit Pavie con tre Francois 1, qui y fut fait prisonnier. Plein de génie et d'activité sur le champ de bataille, dans la sociéte il était inquiet et brutal jusqu'à la rusticité.

LEVESQUE (PIERRE-CH.), historien et traducteur, ne Paris en 1756. y mourut le 12 mai 1812. On a de ce professeur an collège royal, membre de l'academie des inscriptions, nu très-grand nombre d'unvrages. Son Histoire de Russie, qu'il écrivit à St. Petersbourg, est la meilleure histoire de Russie que nous ayons; elle a en plusieurs éditions ; la dernière est en 8 vol. in 8. On cite encore son Histoire de Tucydide, 4 vol. in S; ses Études de l'histoire de la Grèce, 4 vol. in-8 , et son Dictionnaire des arts , en société avec Watelet.

LEVESQUE DE POUILLY (Loris JEAN , de l'acad, des inscriptions , ne à Reims en 1695, mort en 1750. Lieuhellit, y établit une promeuade mail maire, réimprimés plusieurs fois.

spéciales de mathématiques et de dessin. Il avait été lié avec les plus distingués de ses contemporains. On a de lui, entr'antres auvrages : Théorie des sentimens agréables, Paris, 1776 , in-8.

Y

t

h

98

5

化

ø

10

u

b

1

ŧ

E

þ

LEV

LEVI, fils de Jacob et de Lia, né en Mésopotamie, l'an du monde 2248, mort l'an 2585. Ses descendans furent consacrés au service du Seigneur sous le nom de Levites.

LEVIS (FRANÇ., duc de), ne en 1720, mort en 1787, maiechal de France, était d'une illustre maison de France qui a produit plusieurs grands hommes. Un Levis, mort en 1230, se eroisa contre les Albigeois, et fut nommé marechal de l'armée.

LEVIS (PIERRE-MARC. GASTON, due de), pair de France, ministre d'État, chevalier d'honneur de Madame duchesse de Berri, de l'acad, franc., etc., mort à l'Elysce-Bourbon , le 15 fev. 1850, àgé de 62 ans, Attarbé de bonne heure au conite de Provence (depuis LouisXVIII), il dut peut etre à cette intimité les opinions libérales qui lui firent accueillir favorable. ment les premières reformes de la révolution. Après avoir adhéré à la protestation générale du côte droit contre la constitution de 1791, il émigra, passa en Augleterre, fut blesse à Quiberon, et rentra ca France peu après le 18 brumaire. Compris dans la première promotion des Pairs, en 1814, il se maintint, après les événemens de 1815, dans les rangs des hoormes modérés. Mais effraye des consequences politiques de l'ordonnance du 5 sept., il se rejeta dans le parti du côté droit. La législation doit à M. de Levis une amélioration importante, l'abolition complète du droit d'aubaine, qu'il a provonuée et obtenue. On ne peut refuser à ses écrits littéraires et philosophiques de l'esprit, de la linesse, de l'elégance et de la légèreté.

LEVIZAC (JEAN-PONS-VICTOR LE-COUTZ nE), mort à Loudres en 1813. On doit à cet ecclésiastique nu grand tenant général de cette ville, il l'em- nombre de bons ouvrages de gramcomte de), général suédois, partagea avril 1800. Ses ouvrages de botanique. les exploits et les revers de Charles dit M. Luvier , sont estimes de tonte XII. Ne en 1659 , il mourut en 1719. l'Europe pour l'exactitude des des-Un autre general suedois do même nom et de la même famille, ne aractères, la grandeur et le fiui des le 28 mars 169s, se signala par ses talens militaires, et fut décapife à Stocklinim le 15 août 1745, rictime pius malheureuse que compable des dissensions civiles et des chauces de la

LEWIS ( Maru. - Gato. ), auteur unglais de romans et de pièces de question de eiter l'auteur en justice, comme corrupteur de la morale pu blique : il n'avait que vingtans quand Il le publia, et s'en repentit depuis.

LEYDE ( LUCIS DAMMEZ, die Lucas de ) , célèbre graveur et pein-1555 ; il surpassa tous les artistes de son temps dans la gravure au burin . même. Ses estampes sont fort estimées. L'art de la gravoro lui doit la concut l'idee d'affaiblir les teintes relativement aux distances.

L'HERITIER DE BRUTELLE ( CHARLES Locis ), savant butaniste, pe à Paris en 1746, entra en 1775 à la cour des aides, et sut concilier avec les devoirs de sa place sa passion pour l'histoire naturelle. Il fat nu des commandans de la garde nationale de Paris en octobre 1789 Heut à Versailles le bonheur d'airacher d'entre les mains d'une populace effrénée onze gardes du corps, les lit sons sa res-Paris, il en remptit les fonctions avec rique, 8 vol. in-8. la droiture qui avait tonjours été la règle de ses actions. Sa vigueur et sa née de Laban.

LEWENHAULT ( Anix - Louis, | quelques pas de son domicile le 16 criptions, la minutieuse recherche des planches, LHOMOND, V. Homond.

LHOPITAL. V. HOSPITAL.

LIANCOURT ( FRINCOIS-ALTIAN-ONE-FREEER, dur DE LA BOTHEFOU-CATLO ), në en 1747, grand maitre de la garde-robe, membre des étalsgénéraux, command mt militaire de théâtre. Ne en 1773, il mourut Rouen en 1792, soulut offrir un asyle en 1818, Son roman du Moine et au roi dans cette ville, plan qui fut son drame intitule le Spectre du cha reponsse par la cour; destitué après le teau , sont ses deux pruductions les 10 août, il n'echappa que parlafuite. plus remarquables. La publication passa en Angleterre et de la en Amé. du premier, traduit en français, lit rique, mit à profit le temps de sa prosun grand scandale à Londres : il fut cription pour étodier les institutions des divers pays de l'Union qu'il parcournt eu tont sens jusqu'en 1793 , époque de son retour en Emope. Bentre en France, grace à la revolution du 18 brumaire, il retablit à Liqueourt l'activité des manufactutre, né à Levde en 1494, mort en res qui prirent bientôt une grande importance, et fonda d'autres établissemens qui fournirent de l'occuet rivalisa avec Athert Durer fui- pation aux indigens et un asyle aux enfans trouvés. Lors de la premiere restauration, il siègea à la chambre magie du clair obscur; le premier il des Pairs, pendant les cent jours au corps législatif, et conserva dans ces diverses assemblées l'indépendance de ses principes et la sagesse de ses vues. Destitue, par un averglement qu'on ne peut expliquer, de toutes les fonctions gratuites que son zele philantropique lui avait fait secepter. il n'en continua nas mains d'exercer to plus active bienfaisance, of termina son honorable carrière le 27 mars 1527, universellement regretté, Ses obsèques farent marquees par un scandale, qui accusa, sinou la petipousabilité conduire à Paris, et leur tesse vindicative, au moins l'imprédonna des habits bourgeois à la fa-voyance de l'administration. Un de veur desquels ils purent s'évader ses principaux ouvrages contient ses Nomme deux fois juge au tribunal de Voyages dans les Etats-Unis d'Ami-

LIA, femme de Jacob, et fille ai-

tempérance lui promettaient une lon- LIARD (Jeszpu ), maréchal de gue carrière . lorsqu'il fut estassius i eaup , inspecteur-general des ponte

futen 1805 charge du canal de jouction du Rhône au Rhin , pris du bassin du Rhône, et mourut peu d'années après sa retraite, le 21avril 1852.

LIBANIUS , l'un des plus fameux sophistes de l'antiquité, m à Antioche l'an 314, mort veis l'an 300. Il nous reste de lui des harangues et des lettres. Celles ci sout plus estimées. Son style ne manque ni de force ni d'eclat, et dans ses ouvrages oratoires il fait souvent un emploi heureux des images reservées aux poètes.

LIBERI ( PIERRE ), peintre d'histoire, ne à Padoue en 1605, mort à Venisc en 1687. Ce grand peintre, célèbre par ses tableaux de cabinet non mous que par ses tableaux d'église, est regarde comme le plus savant dessinateur de l'école vénitienne. Son file a fait de belles copies des tableaux de son père.

LIBES, mort a Paris, le 25 netobre 1850, dans un âge avance, avait assez longtemps professé la physique aux écoles centrales de Paris. On lui doit la decouverte de l'électricité positive et de l'electricité négative. Ses principanx ouvrages, traduits, dans 2º Dictionnaire de physique : 5º Histoire de la phisique.

LIBON, architecte gree, ne dans l'Elide, florissait 4:8 ans avant J.-C. Il bâtit auprès de l'ise le fameux temple de Jupiter Olympien. Pausanias en donne la description, et il n'eu reste pas la moindre trace.

LICHTWER | MAGNES GOD. ) , ne dans le Brandebourg, le premier fevrier 1719, mort le 26 juillet 1785. Les critiques allemands le placent sur la même ligne que Geller et Lessing, considérés comme fabulistes. Il y a fragmens de comédies. une traduction libre en français des Sables de Lichtwer.

Stolo, tribun du peuple et ensuite mort l'an 195. Quoique d'un nature

et chaussées, commandeur de la lé-prêtu de cette dignité. Il publia pengion d'honneur , le premier dans son dant son tribunat une loi par laquelle corps à qui cette faveur ait été ac- il défendait à tout citoyen romain de cordée, ingénieur en chef des ponts et possèder plus de einq arpens; il favochaussées du Doubs , dirigea long- risa les debiteurs par une autre loi , temps les travaux de ce departement, et enfin il fit statuer qu'on ne créerait plus de consuls à l'avenir que l'un d'eux ne fût de famille plébéienne. Il fut condamné à une amende pouc avoir transgressé la loi sur les terres . dont il avait été le provocateur ; il en possedait jusqu'à mille journaux. Son consulat date de 365 ans avant J. C.

LICINIUS ( FLAV. . VALER .- LICINIA. xts), empereur romain, ne vers l'an 265, dans un village de Dacie. Fils d'un paysan, il s'eleva du rang de simple soldat aux premières charges militaires, et fut associé à l'empire en 307 par Galerius, son ancien ami, anquel il avait rendu des services importans dans la guerre de Perse. Vaincu par Constantio, il fut oblige de renoncer à l'empire et relegué à Thessalonique, où il fut étrangle en 324 par ordre du vainqueur. A fot un des plus cruels persécuteurs des chrétiens, et se rendit odieux par son avarice, ses débauches et sa liaine contre les hommes instruits et les philosophes, qu'il condamna à des supplices reserves aux esclaves. Son fils, des mêmes noms et prénoms, fut étranglé en 526, par ordre de Constantin.

LICINIUS - CALVUS ( CATES ) , presque toutes les langues de l'Eu-l'un des plus célèbres orateurs de son rope, sont : 1º Traité de physique ; temps, ne l'an 74 avant J.-C. , mort l'an 44, contemporain de Ciceron. III ne nous reste de lui aurune de ses harangues, mais seulement quelques vers dans le Corpus poetarum. Cicéion, Pline le Jeune et Quintilien le citent avec éloge comme poète et comme orateur distingué.

LICINIUS - TECULA (PURLIUS), poète latin qui florissait deux siècles avant J .- C., jouissait de son temps d'une grande réputation comme poète comique dramatique. Le Corpus poetaram nous a conservé de lui que lques

LIEOU-PANG, empereur chinois, chef et fondateur de la dynastie des LICINIUS ( Cairs ), surnomme llan, ne vers l'an 250 avant J. C., consul, fut le premier plébeien re- bon et effable, il commit des crimes

par ses emportemens et ses soup-

d'Afrique, embrassa le parti de Pom- chafaud revolutionnaire le 27 juin pée, et fut absous par Cesar; mais il 1794. Ne avec une imagination brûdans laquelle il fut assassiné. On con-

pour Ligarius. à Bruxelles en 1735, mort le 13 de politiques, qui étaient fort répandues, cembre 1814. La collection de ses Il a publié une foule d'ouvrages, gàœuvres a été publice parlui-même en les trop souvent par la manie des pa-1807 en 30 vol. in-12. Il est connu radoxes, mais parmi lesquels on dispar les graces de son esprit et ses liai- tingue l'Histoire des revolutions do sons avec les plus grands personnages l'empire Romain et la Théorie des lois du nord, Madame de Staël a publié civiles. Il avait débuté dans la carrière en 1809 , un vol. in 8 , intitule: Let- historique par une Histoire du siècle tres et pensées du maréchal prince de d'Alexandre, Defenseur du duc d'Ai-

nome, est devenu fameux par la part il se fut rendu célèbre au barreau, qu'il ent à la réforme du calendrier si la turbulence de son caractère grégorien ; il mourut en 1576. Ce fut n'avait mis obstacle au develonneson frère qui présenta son travail au ment des taleus qu'il avait recus de la pape Grégoire, et ce ne fut qu'en nature et de l'éducation. 1582 que ce pape donna la fameuse et lui substitua le nouveau.

LILLO ( GEORGE ), ne à Londres ont éte publices en 1775, 2 vol. inil peut être place au premier rang recueils du temps. parmi les auteurs dramatiques anglais du second ordre.

LINANT (Micn. ), littérateur, né à Louviers en 1705, mort à Paris le 11 décembre 1749. Voltaire, dans siècle, fondateur et premier présises Lettres à M. Cideville, lui reproche dent de l'academie de Stockholm . de la paresse et de l'insouciance. Il professeur de botanique à l'université remporta trois fois le prix de poésie à d'Upsal et de presque toutes les acadél'académie française; il a fait deux mies de l'Europe. Réformateur en botragédies, des odes et des épitres. Ce tanique de la méthode de Tournen'est pas lui qui l'ut précepteur du fort, il en a imagine une nouvelle fils de madame d'Epinay.

LINGENDES (JEAN de ), poète français, ne à Moulius vers 1580, mort en 1616, a traduit en prose les ont de l'élégance et de l'barmonie.

LINGUET (SIMON-NICOLAS-HENRI). ne à Reims en 1736. Sa vie fut gra-LIGARIUS (Ocivres), proconsul geuse et sa fin cruelle ; il perit sur l'éreconnut mal sa générosité, car il laute, et ne sachant jamais s'arrêter devint dans la suite un des complices dans de justes bornes, il se tit raver de la conjuration de Brutus et de du tableau des avocats, fut mis à la Cassius contre ce même Cesar, et Bastille, ensuite exile; il parcourut successivement la Suisse . la Holnaît l'admirable discours de Cicéron lande, l'Angleterre, les Pays Bas et l'Allemagne; il ne se trouvait bien LIGNE ( Cu. Jos. , prince de ) , ne | nulle part. Il rédigeasent les Annales guillon et du comte de Morangiés. LILIO ( Lovis ) . médecin et astro- il developpa beaucoup d'éloquence ; LINIERE (Faire, PAYOT on ).

LIN

bulle qui abrogea l'ancien calendrier poète satirique, ne à Paris en 1628, mort en 1704. Il a été ridienlisé par Boileau, auguel sur la fin de sa vie il en 1693, mort en 1759. Ses œuvres empruntait de l'argent qu'il allait dépenser au cabaret. Ses chausons et 12. Il a mérité les éloges de Pope, et ses épigrammes sont éparses dans les

LINNEE ( Cu. LINN EUS ), ne en

Suede le 24 mai 1707, mort le 10 janvier 1778, médecin et l'un des plus grands naturalistes du dix-huitième pour la division des plantes en classes. en genres et en espèces , methode re-

que generalement aujourd'hui. La liste de ses nombreux ouvrages , tons épîtres d'Ovide. On a de lui d'ossez écrits en latin, serait trop longue à jolies stances et d'autres poésies. Il donner ici. Comme il inventa de noumanque d'invention, mais ses vers veaux mots, sa diction est quelquefois pénible, mais ses définitions sont faites en général avec une précision du dix huitième siècle. Bien peu de siggulière et originale. Ses écrits sont d'un très-grand secours pour ceux qui etudient la botauique et l'histoire naturelle. On lui a érigé un monument à Upsal, et des médailles out été frappées en son honneur.

LIONNE ( Hegges de ), ministre secrétaire d'etat, ne à Grenoble en 1611, mortà Paris le 1 septembre 1671, se distingua dans ses ambassa des succèila en 1661 à Mazarin dans la place de ministre des affaires êtrangères, et fut chargé des affaires les plus importantes. On a ses Negocia tions et ses Mémoires, qui ne sont pas communs, Son portrait a cle

LIOTARD ( JEAN-ET. ), printre, ne à Genère en 1702, mort vers 2776. Il était habile dans la miniature, le dessin, la perspective et surtout dans la peinture en email. Il resta quatre aus à Constantinople ; il adopta l'habit levantin, qu'il conserva depuis son retour, ce qui le tit surnommer le gentre Ture. Ses portraits sont fort estimes. Son frère jumeau. eleve d'Audran, cultiva la gravure avec succès.

LIPPI. Trois peintres de Florence ont parte er nom, et ont en tous troi: du talent. L'un d'enx fut en même temps bon joète : c'etait Lorenzo Lippi, morten 1664.

LIPSE ( Jeste , , célébre philologue et savant pois graphe, né dans les Paysellas le 18 octobre 1547, mort en 1606, le 14 mars. Ses outrages out ète imprimes en 6 vol in fol. Les principaux sont un Commentaire sur Tacite assez estime, un Trate de la constance, que quelques critiques regardeut comme son or illeur ouvrage , 11 enfin ses Lecons dicerses , ouvrage de sa jeunesse micux cerit que ses de mières productions. Les jeunes gens ne doivent lire ses ouvrages en general qu'avec précaution, à cause des posites et des ellipses dout ils sont herisers.

LISLE (J. B. ISOARD de ), connu sous le nom de de Lisle de Sales, ne à Lyon en 1745, mort le 22 septembre 1816, a Paris. C'est sans contre-

ses ouvrages lui ont survêcu, el à peine se souvient-on que La Philosophia de la natura, 7 vol. et 10 vol. in-8, lui valut une condamnation au bannissement. Sa République court les quais: son Theatre d'un Sybarite , ses romans, ont à peu près le même soit, Il fut membre de l'institut, classe de morale; la sienne serait dan. geneuse si on lisait ses ouvrages; mais leur nombre et la prolixité du style de l'anteur garantit de tout danger.

LITTLETON (TB.), celebre magistrat anglais, mort le 25 avut 1781. Il est surlout connu par son Traite des mourances de fiefs ( tenures ), qui est pour le droit coutumier anglais ce qu'est le code de Justinien par rapport au droit civil. Ce nom a élé rendu recommandable par d'autres Anglais. L'un d'eux, mort en' 1694. a publie un bon Dictionnaire latin an-

glais, in 4.

LIVER POOL ( ROBERT - BANKS JENKINSON, comte de l, né à Londres en 1770, entra en 1791 dans la chambre des Communes où il appuya tontes les mesures des Torys, passa à la chambre des Pairs en 1805, occupa successivement les ministères des affaires étrangères, de l'interieur et de la guerre, devist premier ministre en 1812, et fut eulevé par une attaque d'apoplexie le 4 décembre 1818. Cet bomme d'état, doné de grands talens, exerca long temps une grande influence. L'abolition de la traite des nègres, la reforme parlementaire et l'emancipation des cathoiiques, n'ont pas eu de plus redoutable antagoniste.

LIVIE-DRUSILLE, de la famille Claudia, nee l'au de Rome 605, femme de Tibère Claudius Neron, et ensuite d'Auguste , sur l'esprit duquel elle eut beaucoup d'empire. Ce fut elle qui lui conseilla d'user de clemence envers Cinna, Jamais femme ne porta la politique plus loin et ne out mieux la couvrir. Son ambitton lui lit commettre de grands crimes; elle mourut l'an de liome 701, 19 de J .. C.

LIVIE LIVILLE, sœur de Gerdit l'un des écrivains les plus fécouds mauieus et petite-fille du l'impéraTibere, Cette femme meprisable desint la complire des crimes de Sejan Son époux périt par le poison, et les fils de Germanicus le suivirent au tombeau. Tibère ayant appris que Drusus avait été empoisonné, til pe rir dans les supplices conx qui furent soupçamés de ce crime, et Livie fut enfermée dans un cachot où on la laisso mourir de faim.

LIVIE ORESITLLE, dame romaine. L'empereur tialigula la cavit à Calpurnius Pison, le jour même de la cérémonie de son mariage, C'est Suétone qui rapporte le plus au long

ce trait de despatisme.

LLORENTE (JEAN-ANTOINE) , 83 vant ecclesiatione Espagnol, menbre de l'academie de St. Isidore et de celle d'histoire, no en 1756 à Rincondel Soto près de Calaborra, de parens nobles, mais neu riches, fut successivement docteur en divitemon , acocat au conseil suprême de Castille et secrétaire général de l'inquisition. Dans tous ces emplois, Llorente montra des vues philantropiques, et les français refugies en Espagne du rant nos troubles civils recurent de lu tous les soins de la plus genéreuse hospitalité. Engagé en 1808 dans le parti du roi Joseph Bonaparte, il le eervit de sa plume, mais entraîne dans sa chute, il quitta l'Espagne et vint se fixer à l'aris. Force par le gouvernement Français de quitter le royaume, malgrè son grand âge et dans la saison la plus rigourense, il était à prine arrivé dans sa patrie . qu'il mournt en 1823. On distingue dans la liste de ses nombreux ouvrages . son Histoire critique de l'inquisit'on de l'Espagne, traduite par Al. Pellier, Paris, 1817-1818, 4 rol. in-8

LOBINEAU (GEY- ALEXIS ) , benedictin de Saint-Maur, ne à Rennes en 1666, mort le 3 juin 1727, est l'auteur d'une Histoire de Bretagne, 2 vol. iu-fol. On lui doit la continua tion de l'Histoire de Paris, commencée par Félibien, la traduction des style est sec, mais il a de la nettele. Il a

tifice Livie, épousa Drusns, fils de | métaphysielens de l'Augleterie au dixhuitieme siècle, ne le an annt 165a, mort le 29 netobre 1704. Outre son beau Truité de l'entendement humain . ouvrage de la metaphysique la plus profunde et la plus bardie, nous avous encore de lui un Traite du gouvernement civil . des Pensées sur l'education des enfans, et d'autres ouvrages.

L OCUSTE, fameuse empoisonneuse, visait sous le règne de Néron. Ce fut à elle qu'Agrippine eut recours pour faire mourir Claude, afio d'assurer le trône à Néron. Celui-ci s'en servit pour faire perir Britannicus, fils de Claude, qui lui portait ombrage, la combla de bienfaits et lui donna des élèves pour qu'elle les insregisit dans con horrible metier.

LOKMAN, surnommé le Sage, ameux philosophe d'Ethiopie ou de Nuble, vivait vers le temps de David, currant l'opinion la plus commune, On eroit que e'est le même personnave qu'Esope : les fables que les Arabes qui attribuent ne sont qu'une initation de quebanes uns des apologues dont ce dernier passe pour être l'auteur ; rien dans ces fables ne corte le caractère d'une invention arabe : elles ne remontent gnère, d'après leur style, qu'au premier siècle de l'hégire, et si elles out eté mises sous le noin de Lekman, c'est parce qu'il était trés-renomme par sa cagesse. Espenios les fit imprimer pour la première lois en 1615.

LOLME (L.d., de), écrivain politique, ne a Genève en 1740, mort en juillet 1806 Il a publié l'Histoire des Angellaus, on Memoires sur la superstition humoine : mais l'ouvrage qui établit sa réputation littéraire et politique est intitu'é : la Constitution d'Angleterre, ou État du gouvernement anglais, dans lequel il est comparé à la fuis avec la forme républicaine de gouvernement et avec les autres mo

narchies de l'Europe.

LOMONOSOFF (MICHEL VASSI-LIEVITUII), célèbre poète russe, ne en 1711, mort le 4 avril 1765. On a Ruses de guerre de Polyen, etc. Son requeilli ses œuvres en 5 vol in 8., où l'on remarque ses odes. Son poème aussi traduit le Theatre d'Aristophane. de la Petreide est un de ses plus beaux LOCKE (JEAN ), l'un des premiers l'titres de gloire. Sa Grammaire et con

Histoire abregée de la Russie ont paru en allemand : celle-ci a été traduite de cette langue en français,

LONGCIIAMPS (PIERRE de), mort à Paris le 12 avril 1812. Ona de lui uo Tableau historique des gens de lettres, 6 vol. in-12, et une traduction en prose des Élégies de Properce, 2 vol. in 8.; c'est le plus beau titre littéraire de l'auteur. En autre Longchamps fut secrétaire de Voltaire avant 1752, et mourut vers 1792. Longohamps, auteur dramatique, ne à l'ile Bourbon en 1767, a danné ma Tante Aurore , opera-comique : le Séducteur amoureux, comédie, et a publié 2 vol. in-12 de poésies et chansons, etc.; il est mort leig avril 1852, à Louviers : Eure).

LONGEPIERRE (Hit. - BERN. DR REOUELEYNE, baron de), ne à Dijou en 1629, mort à Paris le 21 mars 1721. Il a donné au théatre Medee, Sesostris et Electre: la première seule v est restée, à cause du role principal, qui est brillant. Longepierre avait le mérite rare de bien connaître les anciens; mais il sentait micur leurs beautés qu'il ne savait les rendre. On peut en juger par ses de Théorrite, de Moschus, de Bion.

lui manquaient. LONGIN, ne an commencement tribue les Philologues et le Traité du cublime, chef-d'auvre de bon sens, une traduction excellente. L'empereur Aurélien , accusant Longin d'a. voir dicte à Zénobie, reine de Palmire, une lettre insolente qu'elle lui avait critiques sur tous les anciens auteurs. Un autre Longin (Flavius-Longinus) et prit le titre d'Exarque.

LONGUEIL (GILBERT de), médeciu et littérateur, né en 1507 à Utrecht, mort à Cologne en 1545. On a de lui Lexicon graco-lutinum, in-8; des notes et remarques sur Ovide, Cicéron, Plutarque, Plaute, etc., et autres outrages. Un autre Longueil (Joseph de), ne à Givet, mort le 2 juillet 1792, s'est distingue comme gravent. Son chef d'œuvre est l'estampe des Pecheurs d'après Vernet.

LONGUERUE (Loris DUFOUR. able de), l'un des plus savans hommes de son temps , né en 1652, mort à Paris le 22 novembre 1755. On a de lui une Dissertation latine sur Tatien; Annales arsacidarum, in-4; Description historique de la France, in fol.; des remarques sur la vie du fameux cardinal Wolsey, et d'antres

ouvrages scientifiques.

LONGUEVILLE ANNP-GENE-VIÈVE DE BOURBON . CONDE , dochesse de), née le 29 août 1619 au château de Vincennes, où son père Henri II de Bourbon Conde était prisonnier d'état, avait pour frères le grand Conde et le prince de Conti. Elle épousa à l'age de vingt-trois ans Henri d'Orléans, duc de Longueville, traductions d'Anacreon, de Sapho, d'une famille illustre qui devait sou origine au brave comte de Dunois. écrites en vers durs et faibles, souvent Ce duc se jeta dans la faction de mimes ridicules; il donna un Re- la fronde et ensuite dans celle de queil d'idilles qui ent encore moins Conde et de Conti, dont il parlagea de succes. Le giule et l'expression la prison en 1650. Dès qu'il eut recouvré sa liberté, il renonca pour toujours aux partis qui troublaient du troisième siècle, ouvrit une école l'état; la duchesse de Longueville de philosophie à Athènes. On lui at- fut moins sage : ardente, impétuense, née pour l'intrigue, elle avait taché de faire soulever Paris et d'érudition et d'éloquence, selon la Normandie. Elle s'était rendue à l'expression de Boileau , qui en a fait Rouen pour essaver de corrompre le parlement; se servant de l'ascendant que ses charmes lui donnaient sur lo maréchal de Turenne, elle l'avait engage à faire révolter l'armée qu'il adressee, le sit périr en 257. Longin commandait. Pour gagner la consiance avait composé en gree des remarques du peuple de Paris pendant le siège de cette ville en 1648, elle avait été faire ses couches à l'Hôtel-de-Ville. fut envoyé en 568 par l'empereur Le corps municipal avait tenu sur les Justin-le-Joune, pour remplacer Nar- fonts de bapteme l'enfant qui était né, ses dans le gouvernement de l'Italie, et lui avait donné le nom de Charles de l'aris. Lorsque les princes furent

arrêtes, elle évita la prison par la style riche et poétique. Ses poésies fuite, et ne voulut point innier la forment si vol. in-4, publies à Maconduite prudente de son Ppoux. Ces drid en 1776, et son theatre est en prindant le feu de la guerre civile etant éteint, elle revint en France, et comme il fallait un élement à sa vivacité et à son inquietude naturelle, elle se ieta dans les affaires du jansenisme, et y mit la même ardeur qu'elle avait fait paraître dans les guerres civiles. Elle mourut le 15 avril

LONGUS est l'anteur grec du joli roman des Amours de Duplinis et Chloe , si connu par la naire et classique traduction d'Amyot. On ne sait rien de Longus, ni sa vie, ni sa patrie, ni son nom (caril n'est pas tres sur qu'il se soit appele Longus) , ni son age. On presume qu'il vivait dans le quatrieme ou cinquieme siècle. On a peine a concesuir cette indifférence des auteurs aucieus et des grammairiens pour un ecrivain charmant, pleio d'esprit et de délicatesse. La première edition de cet ou-

vrage date de 1598.

LOPE DE VEGA CARPIO (FELIX), célebre poète espagnol, ne à Madrid le 25 novembre 1562; à quaturze ans il composait dejà des comedies et débuta par un poeune héroique intitule l'Arcadie. Il prit du service sur mer, composa pendant le traiet son poeme de la Bette Angelique, et revint en 1590 à Madrid, Il s'y livra à la carrière dramatique; mais avant perdu sa femme et l'un de ses fils, il se fit pretre, et n'en continua pas moins à faire des comedies et des poëmes érotiques; il dédia son poëme de la Reine d'Ecoase au pape Urbain VIII. Le roi et le pape l'accablaient de bénétices et de titres : on l'appelait le Phénix de l'Espogne; cependant il n'était pas heureux. Il était trop sensible à la critique, et l'avarice etait Sodome, et voulant to itefois epargner pa passiou dominante. Mais ne voyons que le poète; on assure que Lope a ordonner de quitter la ville. Le peucompose dix-huit ceuts pieces de ple, rassemble autour de sa demeure, théaire , tontes en vers , et l'ou évalue demandait à grands cris que Loth les à vingt-un millions trois-cent mille lui livrat; en vain, par respect pour le nombre de ses vers imprimés. Ses l'hospitalite, offrit-il de leur abanoutrages ne se ressentent que trop donner ses deux filles. Les anges les de la précipitation; mais dans tons frapperent d'aveuglement, et ayant on trouve de l'imagination et un pris Loth par la main, l'emmenereut

15 tol. in-4 : if ne contient one trois centa de sea pièces. Il mournt le 16 sont 1635 ; cette mort for un suier de denil en Espagne ; ses obseques durerent neuf jours. On a requeillien a sol. les hommages funébres qui lui furent rendus. Lope de Vega a trouvé des partisans embousiastes non-seulement dans sa patrie, mais epcore à l'étranger.

LORRAIN (CL. GELÉE, ditte). né en 1600, mort le 21 novembre 1682. Aucun peintre n'a rendu le paysage avec plus de vérité. Il règne dans ses tableaux un charme indéfinissable qui résulte de l'exacte observation des beaux effets de la nature. Sa couleur est fraiche, ses sites sont variés. et le feuillé de ses aibres semble agité par le vent. Les figures de ses tableaux cont mal dessinées : aussi les a-t-il fait executer le plus souvent par ses elèves.

LORBIS (Gent. de), premier auteur du roman de la Rose, production tres remarquable pour le temps où elle a été composée, et qui a ronservé prudant près de deux sièeles une grande influence sur la litte. rature française. On croit que Lorris mourut jeune vers l'an 1540, avant d'avoir terminé son poeme, qui sut continue quaragle aus après par Jeau

de Meung. LOTH, fils d'Aran et neveu d'Abraham. Chodorlahomor, roi Elamites, apres avoir pillé Sodome. où Loth demeurait, l'emmenait en esclavage avec sa famille, loraqu'Abraham se mit à la poursuite du vainqueur, le defit, et restitua à Loth tout ce qui lui avait été enlevé. Le Seigneur avant resolu la perte de Loth , lui envoya trois anges pour lui bors de la ville avec sa femme et sesfet l'ambition furent cause de logs ses fen e. fut changée en statue de sel, enfin il mourrit de chagrin le 20 juin Loth se réligia dans une caverne 540 dans une île du lliain près de arec ses deux filles. Celles ci croyant Mayence. Sun trop de faiblesse et sa que le genre humain avait peri tota- credulité ternirent toutes ses qualites. lement dans l'embrasement qui avait Il donna au pape la ville de liome, consonmé Sodome, enivrerent leur en conservant meanmoins la soure. père et en conçurent chacune un fils: raineté. C'est sous son regne que les ce sout Moab et Ammon.

reur d'Occident depuis Charlemagne, Jeane, lils de Lothaire I. ne vers fils alué de Louis-e-Debounaire, ne l'annee 855, créé roi d'Italie en 844, vers l'au 795; il fut associé à l'em-succeda à son père en 855, fit la prie par son père en 817, et nomme guerre arre succès en Italie contro roi des Lombards ou d'Italie en 820. les Sarrasins, et mourut a Milan le Les troubles de son empire l'engage- 12 août 675. Il avait les qualités qui rent à abdiquer en 553, et il alla font les conquérans; il se borna ceexpire dans le couvent de Prum en pendant à desendre contre ses enne-Ardennes les fautes que son ambition mis la portion qui lui était échue de lui avait fait commettre contre son l'héritage de ses pê.es. Ses vertus lui père, ses frères et ses sujets. Il y ont merité des éloge . Louis III dell'Amourut le 25 septembre 855.

magne, ne en 1075, elu empereur en père en 830, passa en Italie et s'y fit 1127, apres la mort de Hemi V. couronner empereur en 900 par Be-Son regne fut l'epoque de la police neit XIV : mais s'etant basse suren Aliemagne, livrée depuis long-prendre dans Véronne par Beranger,

le Tyrol en 1137.

avec succes à Othon II, auquel il pereur Arnould, roi de Germanie, ceda la Lorraine en 930, pour la te-qui lui succeda en 900 à l'age de nir en fiel de la conronne de France. sept ans. L'Allemagne sous son a gue tait d'ailleurs un prince recommanda- 912, à l'âge de vingt ans. Il fut le ble par sa bravoure, son activite, dernier prince de la race de Charlesa vigilance et ses grandes vues. - magne dans la Germanie. Louis IV , Il y a eu un Lothaire, roi de Lorrai - tils de Louis-le-Severe, duc de l'ane, fils de l'empercur Lutimire 1, et viere, et de Mathilde, fille de l'emmort le S auut 869.

reurs d'Allemagne. Louis 1, det le mournt le 11 octabre 1347 Son re. De onnaire, tils de Charlemagne et gue ut agite par les guerres civiles, d'Hildegarde, sa seconde femme, Fréderic-le-Bel avant été nommé parvint à la couronne de France en empereur en même temps que lui 814, et fut proclamé empereur la par une portion des électeurs. même année, à l'age de trente-six ans. LOUIS. Il y a dix-huit rois de

deux filles , en leur ordunnant de ne malheurs. Deux fois ses fils se révoltée point regarder derrière eux. La fem rent contre lui et deux fais il fut oblige me de Loth ayant méprisé cette de- de se retirer dans un monastère : Normands commencerent leurs in . LOTHAIRE I, troisième empe-cursions en France, Louis II dit le reugle, tils de Bozon, roi d'Arles et de LOTIIAIRE II, empereur d'Alle. Bourgogne, succèda aux états de son temps à la confusion. Il mourut dans qui lui disputait l'empire, celui-ci lui fit crever les yeux et le remoya LOTHAIRE II., roi de France, en Provence où il mourut en of i. Il fils de Louis d'Outremer, succeda ne faut pas le confundre avec Louis i son pere en 954, et fit la guerre dit l'Enfant, ne en 893, fils de l'em-Il mourut à Reimste 2 mars 985. Il fut dans une entière desolation; il était peu exact à tenir sa parole ; c'es mourut à Ratisbonne le sa janvier pereur Rodolphe I, né en 1285, fut LOUIS I, II, III et IV, empe-elu emperenc a Francfort en 1514, et

Il etait ne en 778 à Casseneuil dans France de ee nom. Louis 1, Voyez l'Agenois. Il épousa en secondes noces Louis le Débondaire, à l'article pre-Judith de Baviere, dont les galanteries ecdent. Louis II dit le Bigne, file de

Charles-le-Chauve , né le 1 novem- Jans. C'était un prince rempli de va-879. Il fut contraint de demembrer une grande partie de son domaine en faveur de Boson et de plusieurs autres seigneurs mécontens, Louis III . fils de Louis-le-Bègue et frère de d'Outremer , parce que la reine Ogire etait , comme son père , vertueux , sa mère l'avait conduit en Angleterre, charitable et courageux, mais trèsoù il fut élevé, était fits de Charles-le, mauvais politique. Louis VIII, sur-Simple, il succèda à Raoul en 936, nommé Cœur-de-Lion, à cause de ; sa et mourroit Reims à trente-buit aus valeur, fot nommé aussi le Lion pacile 10 septembre 954 d'une chute de fique, à cause de son extrême bonte ; cheval. Sous son règne les grands du ne le 5 septembre 1187, il était tils de royanme se révoltèrent plusieurs fois, Philippe-Auguste, et monta sur le et il les réduisit avec peine. Louis V, trône en 1225, chassales Ang'ais d'une le Fainéant, monta sur le trône après grande partie de la France, et tit la Lothaire son père, en 986. Il avait guerre aux Albigeois. Il nuourul le 8 de, la valeur, se rendit maître de lavembre 1226, à 59 ans. Louis IX Reims et se préparait à marcher con-tre les Sarrasins, lorsqu'il fut empoi- 25 avril 1215, lui succèda à onze ans sonné par la reine Blanche, sa femme, sous la tutelle de la reine Blauche, sa le 21 mai 987 à l'âge de vingt ans. Ce mère, qui était en même temps réprince était courageux et actif, et le surroun de fainéant ne lui converait en aueune manière. C'est le dernier dans la Terre-Sainte, où illi des pre-en aueune manière. C'est le dernier diges de valeur; mais la famine et les roi de la race des Carloringiens, la maladies ayant détruit en grande parquelle a règné deux cent trente-six tie son armée, il fut fait prisonnier, ans. La contonne appartenait à Char- De retour dans ses états, il s'appliqua les; fils de Louis d'Outremer; mais à fiire fleurir la justice, qu'il rendait elle fut déférée à lingues Capet (V. quelquefois lui-même à Yincennes, cer prince). Louis VI, dit le Grosoui assia un jeut d'un chène, prit les pan-Thibout, îné en 1078, fut aussi appelé tres et les orphelins sous sa protecle Batailleur. Il était fils de Philippe I tion, soulagea le peuple en diminuant et de la reine Berthe; il parvini à la les impôts, et maintint les libertes de couronne en 1108. Il employa les pre- l'église gallicane par ta pragmatique mières années de son régne à soumet. sanction. En 1268, ayant résolu une tre plusieurs seigneurs révoltés qui ne deurième expédition dans la Terre-roulaient point reconnaître de maître Sainte, il s'embarqua le premier juijet se conduisaienten tyrans dans leurs let 1270 et arriva le 17 devant Tunis. seigneuries. Le roi d'Angleterre, due Il assiègea et prit cette ville; mais la de Normandie, les soutenait dans contagion s'étant mise dans son arleur révolte , et Louis-le-Gros marcha mée , il en fut attaqué lui-même et en contre lui. Ce fut le commencement mournt le 25 août 1270, à cinquantedes gnerres entre la France et l'An six ans. Jamais prince ne lit paraître gleterre, qui n'ont fini que sons Char-plus de valeur, plus de grandeur d'ales VII. Louis-le-Gros mourut à Pa-me, ni plus de jostice et d'amour ris le premier août 1157, age de 60 pour son peuple que Louis IX. Un'est

bre 846, succèda à son père en 877 leur, recommandable par la douceur et mournt à Compiègne le 10 avril de ses mours etami de son peuple. qu'il ne surchargea point d'impôts : mais il manqua de politique à l'egard de Henri I, roi d'Angleterre, qui le trompa continuellement. L'abbe Suger a ecrit sa vie. Louis VII, dit le Carloman, partagea le royaume avec Jeune et le Pieux, né en 1128, fils du lui. Ile vécurent en bonne intelli précèdent, lui succèda en 1137. Il gence. Louis remporta une grande porta la guerre en l'alestine, et ce fut victoire sur les Normands en août le seconde croisade. Vaincu par les 882, et mourut l'aunée suivante sans Sarrasins, il fut obligé de revenir en postérité. Carloman devint alors seul France et mourut à Paris le 18 seproi de France. Louis IV , surnomme tembre 1180, à soixante ans. Ce prince

guere donné à l'homme, a dit Vol- puissances. C'est Louis XI qui, ex taire, de pousser la vertu plus loin. 1469, institua l'ordre de Saint Michel. Louis X , surpomme le Hutin , e'est- Louis XII , surpomme le Père du peuà dire mutin et querelleur, ne le 4 octobre 1288, monta sur le trône après Philippe-le-Bel, son père, en 1314. Il rappela les Juifs dans son joyaume, lit la guerre saus succès contre le comte de Flandre, et, sous le pretexte de cette guerre, accabla son peuple d'impôts. Il força même le reste des serfs de ses terres de racheter leur liberte; ce qu'il firen tavec peine. Il mourut à Vincennes en juin toi6 , à vingt-six ans. Louis XI , fils de Charles VII, neà Bourges le 3 juillet 1423, succeda à son père en 1401. Avant de parvenir au trône il s'etait soulevé épousant Marie, sœur de Henri VIII. contre son père, et s'etait retiré dans les etats du duc de l'ourgogne. A peine fut il roi quil destitua la plupart des officiers de Charles VII et donna lenr vacca cont qui l'avaient suivi, ce qui occasiona une ligue contre lui, commue sous le nom de Ligue du bien public. Son regnefut tres-prageux, et l'elté du soldat : il empéchait même le il fut oblige de faire plusieurs cesons nour obtenir la paix. Il moun it rait le mallorsqu'il avait ete fait, Renmité à l'autre Avare par , ût, prohistorieus n'us le représentent commauvais mari , manvais père et mau vais roi ; juelques-un- l'ont fictri du sucuom de l'ilire de la France Duclos a cerit sa vie en 4 vol. m-12.

ple, ne a Blois le 27 juin 1462, succéda à Charles VIII en 1498. Son premier acte en montant sur le trone fut de diminuer les impôts. Son règne ne fut presque qu'une guerre continuelle. Il remporta en personne sur les Veniti us une célèbre victoire en 1509 . conquit trois fois le Mitanais et trois fois il le perdit ; enfin , battu de toutes paris, et ses entiern s' clant trop nombreux, il s'accommoda avec les Suisses , traita avec le pape Leon X . fit la paix avec les Espaguols, et contracta alliance avec les Anglais en Il mourut le 1 janvier 1515, à cinquante trois ans , regrette de tous ses sujet: C'etait un prince juste, affable. clement et magnanime. Il faisait rendre la justice avec promptitude, impartialité, et presque sans frais, Il mit le laboureur à couvert de la rapa. disordre dans le passennemi et repaau Piessis ses-Tours le 51 août 1455, | are heureux ses sujets fut son seul déa soixante aus. C'etait un prince sin- sir ; c'est la crainte de les fouler en gatier qui passait souvent d'une extré- augmentant les impôts qui occasiona la perte de l'Italie. Avec treize mildigue parpolitique, preferant les ru- lions il fonrnissait à tout et sontint la ses et la fine se à toutes les autres qua-majesté du trône. La sénalité des charlites , il ne consultait personne et ne ges et son extreme confiance sont les suivait que sa propre idée. Tous les seuls reproches faits à sa memoire. Il aimait les savans, les prolègeait et les me mauvais fils, mauvais frere l'appela auprès de lui. C'est de son temps qu'on commença à enseigner le gree dans l'université, et il prépara en partie tout ce que sou successeur fit pour les lettres. Sa vie a été cerite C'a al iqui tit le premier traite avie en 5 vol. in-8 ; et ses lettres au cardiles Suisses et les prit à sa solde en nal d'Amboise ont ete publiées en 4 1478; it établit les posies aun d'ap- vol. iu-12. Elles sont assez bien reriprendre le premier les nouvelles : les pour le temps où il vivait. Louis entre cous son regne, en 1469, XIII, sumonimé le Juste, fils de one le prieur de la Sorbonne ht venir Henri IV et le Marie de Medicis, ne des immimeurs de Marines. Il tit en a Fontainebleau le 27 septimbre 1601, politoj e une grande fante en relu- monta sur le trone le 14 mai 1610 , sant Marie, fille du due de Bourgogne, jour de l'assassinat de son père, son s noi e dauphin son fils; le man ge la tutelle et la régence de sa mère. En ue cone princesse avec Maximitten 1614, il fot declare majeur, tint les tutriche, ti's de l'empereur Frede-tats-genéraux, et en 1615 epousa . Ill fut la source d'une guerre Anne d'Autriche Il donna des preupresque continuelle entre les deux ves du plus grand courage en différen-

tamment aux sièzes de Royan et de La Rochelle. Fils et père de deux de nos plus grands rois, il affermit le trône encore ébranlé de Henri IV et pre para les merreilles du règne de Louis XIV. It mourut a Saint-Germain-en Lave le 14 mai 1643, à quarante-deux ans. Le prince clait juste, pieux, avait du discernement, des intentions dro; tes, et jugeait bien des chuses. On ne le gouvernait qu'en le persuadant. Son gout pour la retraite rendit ses beiles qualités sans éclat, et c'est ce qui l'attachait a des favoris dont il dépendait toujours; cependant il ent le courage de soutenir le cardinal de Richelieu, son ministre, quoiqu'il me l'aimat pas, coutre tous ses epneuris lignes pour le perdre, et de le sontnir uniquement parce qu'il le croyait utile a l'état, ce qui suppose beau coup de force dans le caractère. Le père Griffet et M. de Bury anticerit sa vie. Louis XIV , fils du precedent et d'Anne d'Autriche , naquit le 16 septembre 1658, apres viuge trois années d'un mariage sterile; cette circonstance lui fit donner le suraom de Dieudonne: c'est plus tard qu'il mérita relui de Grand, qui lai est reste. I' auccéda à son père à l'age de 5 an-, sons la régence de sa mère, et pendant que la guerre continuait toniques contre les Espaznols. Sa minorite se passa au milien des troubles et des divisions, le prince de Condé étant a la tête d'un parti, et Turenne com battant pour le roi. La jalousie que les ! grands avaient concue contre le ministère du cardinal Mazarin avait ete le pretexte de cette guerre civile ap pelee la Fronde, Cependant ce minis que Louis XIV trouva son autorité près la mort du cardinal, en 1661;

tes occasions, et exposa se vie, no fpar mer, fi donna des lois à l'Enrope. C'est pendant cette paix qu'il révoqua en 1685 l'édit de Nantes . donné par Henri L'en laveur des calvinistes; e'est la plus grande, fame de son regne, et la suite in a cte inneste à la prosperite de la France. La jalousie des pubsances la suscita de convelles guerces qui furent d'abord balancies par les succes; mais les dermieres anners de sa vie ne furent qu'une suite d rafe riunes. Marlborough et e prince Engen betriebt ses troupes et reduisirent la l'agre a la dernière extramite ; mais a marechel de Villars avant force le samp des eusemis à Denain, sausa la France et força les allies de conclure la paix . qui fut signée en 1713 à Utrecht, avec l'Angleterro, le Postogal, le duc de Savoye , le roi de Prosse et les Irollangais, et en 1714 avec l'empereur par le traite de liade. De toutes ses conquites il ne lui resta que l'Afsoce. a Flandre française, la Franche-Comté, et le Santgaw, Louis XIV mourut à Versailles le 1 sentembre 1715, agé de soix q' · lix-sept ans ; il en avait regné so nante douze. Son regue est compare avec raison à celui d'Auguste. Il avant un gout naturel pour 'out ce qui fait les grands bomunes, et sut de inguer et employer 'es personnes de merit qui font les grands rois ou du moins eastri . a. . cloire. Il eut pour ministres Mazarin . Colbert, Louveis; pour géneraux Conde, Turenne, Vencoine, Catinat, Villars; en vit en Fren e sous son règue des poèles escetters, de grands oraleurs saeris, des philoso. plies profonds. d'habiles jurisconsoltes et des savans en tout getire . dont tre avait menage tellement les affaires les récompenses animaient les etudes. Ce prince fit aussi fleurie les arts et le affermie quand it prit les rènes du commerce dans ses etats : les plus gouvernement, et il ne les nrit qu'a Igrande artistes semblerent se donner le mot pour naitre sous son règne, il voulut et sut alors gouverner par L'ambition et l'amour de la gloire lui lui-même. Le commencement de son firent entreprendre et exécuter les règne avait été signale par un grand plus grands projets, et il se distingue nombre de victoires aur presque ton- au dessus de tous les princes de son les les puissances de l'Europe lignées siècle par un air de grandeur, de macontre lui, la suite fut encore plus guiliceuce, qui accompagnait toutes brillante juequ'e la paix de 1678, nu, ses act ous. La révolution qui s'opera constamment rictorieux par terre et sous son regne dans uos arts , dans

nos esprits, dans nos mœurs, influajavait fuit naître une fermentation

sur toute l'Europe. Elle s'étendit en sourde ; heureusement la blessure ne Augleterre, porta le goût en Allema- fut pas mortelle. Il avait mérité le surgne, les sciences eu Russie, et rauima nom de Bien-Aimé dans sa maladie à l'Italie languissante. Ou a écrit des Metz; il lui fut doune de nouveau monecaux de livres sur le siècle de lors de l'attentat de Damiens. Si ce Louis XIV: mais nous n'avons point prince eut des faiblesses, il en temoi-encore une bonne histoire partieu- goa du repentir; son cœur était genélière de ce grand roi. Louis XZ, ar- renv; il encouragea les lettres, les riere-petit-lits de Louis VIV, ettils du sciences et les arts. Il mourut le 10 vertueux clève de Fénelou, le due de mai 1775, daus sa soixante quatrième Bourgogne, ne a Fontainebleau le 15 année, après un règne de cinquanteferrier 1710, succeda à son bisaieut neuf ans. Les trois dernières anuees à l'age de cinq ans et demi, sous la de son règne avaient permis d'oublier regence du duc d'Orleans, son plus le bonheur, le calme et la judicieuse procue par etc. Parvenu à sa majorité, économie de sa première administra-il fit l' guerre avec succès; mais il tion; mais l'histoire lui doit uu éloge preser la paix qu'il proposa pour le son restriction : il fut humain. Louis Louheur de son peuple et qui sut con-XVI. ne à Versailles le 25 août 1754, clue en 1748 à Aix-la-Chapelle, Il ne de Louis, dauphiu de France, et de s'occupa plus qu'à dédommager la Marie-Joséphe de Saxe; il succèda à France des malheurs de la guerre. De Louis XV le 10 mai 1774. Il avait grandes routes furent ouvertes dans épousé le 16 mai 1770 Merie Antoi-tout le royanne pour faciliter le com-merce; l'ecole militaire fut établie en rèse, reine de Hongrie. Il moutait sur 1751. On cleva quantité de monu- le trône dans des circonstances diffimeus publies: la France ciait heu- eiles; les prodigalités de la fin du ré-reuse et florissante lorsqu'une non- que précédent, l'esprit d'opposition velle guerre entreprise par les Anglais qui régnait dans le parlement, et l'esvint troubler notre felicité. Les Au-prit philosophique, tout semblait glais avaient entièrement ruiné notre présager la revolution qui devait biencommerce en Afrique, et setaient tot celater, et, bien que Louis XVI empares de presque tontes nos pos- fut anime du zele le plus ardent pour sessions en Amerique, La paix fut le bonheur de ses peuples , bieu que signer à Paris en 1705, et les Anglais ses premiers actes sur le trone fussent gardèrent une bonne partie de teurs des bienfaits, il ne possédait pas l'econquêtes. Le reste du regue de pergie necessaire pour étoufier les Louis XV fut assez tranquille. Les germes d'une révolution aussi menajesuites , que quelques parlemens cante , ou plutôt il avait trop de déavaient dejà chasses, farent entière-ment aholis par un edit du roi, donné conduire d'après ses propres in-piraennovembre 1754. Louis XV était af-tions, toujours dictées par un sens fable, presenant, immain, naturel- droit et éclaire, il s'abandonnait à des lement porte a faire du bien , et n'au- conseils de ministres incapables ou rait jamais fait le mal si ou ne le lui perfides. Il convoqua la première asavait in pire. Son attachement pour semblice des notables, qui se retira sa famille, sa douceur envers ceux sans remedier à rien; le vieu de la qui le servaient, son amour pour la uation le porta ensuite a assembler les paix, sa moderation jointe a un es etats generaux en 1789. Un sait les prit sage et juste, le firent aimer et malheurs qu'amena cette assemblée, estimer de tous ceux qui furent à por-qui furent augmentés encore par les tée de l'approcher. Un malheurens assemblees qui la suivirent. Netant nommé Damiens tenta de l'assassiner plus maître de ses actions et voyant le 5 janvier 1757; cet evénement af les malheurs qui le monaçaient, Louis freux eut lieu a la suite de la suppres- resolut de s'érader, et il executa son siou du parlement, coup d'état qui projet dans la muit du 20 au 21 juiu

bienfaits lui avaient concilié l'amour de ses sujets; mais une des grandes fautes qu'il fit, ce fut de lavoriser l'insurrection de l'Amérique contre cependant qu'il ne fit que céder au . Mon fils , lui dit-elle , tu fus bon , maison opposee , effleura son front et roschretien, etson testament l'a rendu s'appelait tharles X. . Il se rendit à immortel. Louis XVI avait beaucoup Blankenbourg, qu'il fut bientôt obligé d'instruction; il possédait parfaite de quitter. Fatigné d'une vie errante, ment l'histoire, et il était un des meil- que partageant sou Antigone, madame leurs géographes de France. Une aca-la duchesse d'Angoulème, il résolut démie célebre réforma plusieurs er-en 1809 d'alter habiter le château reurs dans une carte des mers du nord d'Hartwel eu Angleterre. Rendu aux d'aprèsses observations, et on assure vœux des Français, ce monarque dé-qu'il a rédigé les instructions qui fu-barqua à Calais le 26 avril 1814, et

tout : mais avant été arrêté à Varen-frent données à Lapeyrouse avant de nes, il fut ramene à Paris, garde, à partir pour faire son voyage autour du vue, et après mille outrages, con monde. Ha traduit de l'anglais le re-damné a mort le 17 janvier 1795. Il gne de Richard III, L'esprit, le taient la subit avec fermeté le 31 du même et l'érudition , ne lui manquaient mois, en bomme dont la conscience passil fallant seulement que la nature ne se reproche rien. Toutes ses ac- lui cut donne un caractère plus protions en effet assient tendu à guerir nonce, ou qu'il regnat dans des temps les maux de la France. A son avene- plus calmes et plus henreux. La vie ment au trone, il cinisi. les ministres de Louis XVI a ete ecrite par Labbé designés par la toix publique, qui se Provart. Louis XVII, tils de Louis tronne quelquefois; ilavait supprime XVI et de Marie Antoinette d'Autrile regime desastreux des corvees , la lelie , ne à Ver-ailles le 27 mars 1755 . servitude dans le Jura, rendu l'etat perit miserablement dans la prison civil aux protestans, il adoucit le Code du Temple le 8 juin 1773, apres avoir criminel: la torture disparut de notre eprouve les plus affieux traitemens. lucislation et cessa de la deshonorer , Ce précieux enfant annoncan les plus la confiscation fut abolie ; tant de heurenses qualites , et deja la bonte de son cœut repondait à la beaute de ses traits. Louis X VIII, frère puine de Louis XVI , ne à Versailles !- 12 novenabre 1755, reçut en naissant le les Anglais, qui ne lui pardonnérent titre de comte de Provence et prit le pas cette démarche. On doit avoner nom de Monsieur à l'avenement de son fière au trône. Les orages de la rœu de son conseil, et qu'il ne parta- revolution le forcerent à s'eloigner de gea point cette opinion : mais il n'en la France. Il partit dans la nuit du 20 est pas moins vrai que de ce moment au 21 juin 1791, une henre après le l'Angleterre conçut enntre la France 101. Louis XVI fut arrêté à Varennes; et son monarque une baine active et Monsieur eut le bonheur de franchir durable, qui alimenta bientôt les les frontières, accompagné du seul troubles intérieurs de l'une et hata la comte d'Avaray. Ce monarque a trace marche de l'autre vers l'échafand, lui même le récit de ce voyage. Apres Louis avait tontes les vertus dont un la mort de Louis XVI il pr.t le titre roi aurait pu s'honorer dans un autre de régent du royaume, et apres la siecle; mais environné d'ennemis, il mort du dauphin celui de roi de avait besoin de fermeté et d'user de France, sous le nom de Louis XVIII. tous les detours de la politique: ces luffingié sur le territoire de Venise, qualités lui manquérent; il mérita sentin les mêmes reproches qu'Agis, Conde, les daugers le suivirent. Dans roi de Lacedémone, condamné à la petite ville de Dillingen sur le Dasnort comme lui, reçut de sa mère: nube, un coup de fusil parti d'une clément et vertueux, mais trop de lit couler son sang : « Ah! s're, s'é-Giblesse a perdu l'etat et toi-même. : cria le comte d'Avaray, un pru plus Il ne flut jamais sussi grand que dans Jasseme — Elh heud un peu plus Bus reprit le prince, le roi de France

c'arrêta le 2 mai à Saint-Onen , d'où manie. Le premier dit le Pieux ou tions l'accompagnèrent à son entréc dans la capitale. Nous ne parlerons pas du funcste 20 mars 1815. De retour une seconde fois à Paris , Louis XVIII fit tous ses efforts pour réconeilier les partis et pour maintenir son royaume en paix. Elle fut troublée par la guerre d'Espagne, mais cette guerre fut term nee dans une campagne, et les trophées du duc d'Angonlême, son fils adoptif, charmerent ses derniers jours. Il succomba sous le poids de ses infirmités le 16 septembre 1824. Ce prince était doué d'une memoire surprenante, Il etait ins truit, spirituel et fin. Il aima et protegea les lettres, qu'il cultivait en secret avec honneur. M. Alphonse Beauchamp a cerit la vie de ce monarque. qui recut de son peuple le nom de Désiré et mourut généralement regretté.

LOUIS. La France a eu trois dauphins relicbres de ce nom. Le premier, fils aine de Louis XIV et de Marie-There e d'Autriche, ne le 17 novembre 1661, mourut de la petite verole a Meudon le 14 avril 1711, regretté de tous les Français, dont il avait gagné le cour et l'affection par sa bravoure et sa douceur. Le denvieue, lils aine du précédent et de Marie Anne-Victoire de Bavière et père de Louis XV , ne en 1682 et mort en 1712, recut en naissant le titre de due de Bourgogne, et fut un des princes les plus accomplis de son temps. Il se distingua autant par les vertus morales que par les qualités guerrières. Il fat le digne élève de Fénélan, qui composa pour lui son Télémaque Le troisieme, fils de Louis XV et père de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X, né en 1726, mort le 20 decembre 17:5, avait épousé Marie Thèrese, infante d Espagne, qu'il perdit un an après son mari, et ensuite Marie Josephe de Save , dont il eut plusieurs lils. Il joignait à des talens naturels des conmaissances étendues et des vertus ra-

il data la déclaration qui sert de base le Vieil , troisième fils de Louis-leà la charte. Les plus vives acclama- Débonnaire et frère de l'empereur Lothaire et de Pepin, fut proclame roi en 817 et monrut le 28 août 876 . à soixante-dix ans. Il étendit les limites de ses états et fut un des plus grands princes de la famille de tiharlemagne. Louis II, le Joung, son lils aussi courageux que lui et son successeur, mourut à Francfort le 20 ferrier 882. Louis III (V. Louis III , empereur). Le nom de Louis et de Louise a été celui d'un grand nombre de princes et de princesses recommandables, mais dont une notice pour chacun tiendrait trop de place dans un dictionnaire abrege comme l'est celui-ci.

LOUIS (ANTOINE), celebre chirurgien français, ne à Metz le 13 fevrier 1723. mort à Paris le 20 mai 1704. a laisse un Dictionnaire de Chirurgie . 2 vol. in-8 , estime , et un tres grand nombre d'ouvrages sur son art.

LOUTHERBOURG (PUILIPPE-JACorest, peintre, né à Strasbourg le 31 octobre 1740, mort a Londres vers 4814, s'est fait connaître par sou lalent à peindre des batailles, des chasses et des paysages. Il brillo surtout dans la printure des animaux.

LOUVEL (PIERES - LOUIS), ne à Versailles en 1783, doit être ajouté désormais à la liste des Clément, des Châtel . des Bavaillac . des Felton et des Damiens. Ce fut le 13 fevrier 1820, à onze heures du soir, qu'il porta au duc de Berri un coup de poiguard dans la poitrine, à l'Opera. On connaît l'heroique agnnie de ce prince, qui demanda grace de la vie pour son assassin. Louvel fut execute sur la place de Grèse le 7 juin 1820. Sa mémoire est charger de l'execration de tous les bons Français.

LOUVET DE COUVRAY, député de la Convention, rédacteur du Journal des Débats et de la Sentinelle, né en 1764, fut proscrit pendan! la Terreur; mais il est surtout connu par son roman de Faublas, doot la lecture est d'autant plus dangereuse pour les jeunes gens, que le style en est séduisant. Il mourut à Paris le 35 LOUIS I, II et III, rois de Ger- | 206t 1797. V. le portrait que madame

Roland fait de cet écrivain dans ses jous l'empire de Calignia. Son père interessans Memoires

TELLIER, marquis de), l'un des l'au 65 de J. C., pour être entré ministres de Louis XIV, un à Paris dans la conspiration de Pi-on. Il le 18 janvier 1641, mort le 10 juillet avait composé plusieurs ouvrages. 1691. Son application et sa vigilance mais il ne nous reste que sa Phor-lui meritèrent la consiance du roi, sale, qui est plutôt une histoire en Il se servit de sa faveur pour former vers qu'un poème epique On y trouve des établissements utiles, et faire fleu-du genie et de l'elération, mais peu rir le commerce et les arts. Ses grands de goût et de juséese. Sen style, est l'alens cel dérent surtout dans les af-trop, enfle. La traduction en vezs de faires de la guerre. Il traitait son Biebeuf offre les memes défauts. prince avec une sorte de hauteur , et Marmontel en a donné une version en son caractere était dur. On lui a reil a vol. in-S assez estiniée. La Pharsole proche les cruantes, les ravages horri-la eu un très-grand nombre d'editions. bles exerces dans le l'alatinat; mais On ne doit pas mettre ce poeme en-ils ne peuvent faire oublier les servi- tre les mains des jeunes gens, de ces qu'il rendit à la France et à son peur de leur gater le goût. roi.

teur du celebre roman d'Amadis de deid le 10 mai 1757. Les relations de et mourut vers 1235. Cet ouvrage a passablement écrits et assez amusans; ete traduit dans toutes les langues vicinais on n'y trouve pas toujours la vantes, et a toujours passé pour le verité. plus celebre et le meilleur des ro-

mans de chevalerie.

ne à Hambourg en 1700, porta les tingué; il a donne plusieurs tragéaimes des l'age de treize ans, se dies parmi leaquelles un remarque trouva à la bataille de Peterwaradin , celle d'Hector. Ses poèmes d'Achille au siège de Temeswar, et se signala à Serros et de Falliculus annoucent du sous le prince Engène à la bataille et talent poetique : le sien prenait tout au siege de Belgrade. Il servit avec son essor lorsque la mort le surprit. éclat en Russie, puis en France, où Son caractère le faissit aimer de tous il fut fait lieutenaut-géneral en 1743, ceuz qui le counaissaient. Il contribua beaucoup au gain de la hataille de Fontenoy, et etonna l'Europe par la prise de Berg-op-Zoom en 1747, ville regardée comme imprenable. Ce succes lui valut le baton de maréchal de France Il mourut le 27 mai 1755.

LUC (S.), I'un des quatre évangélistes.

plus celèbres physiciens du dix huinovembre 1817. Il a publie une foule et blesse la pudeur. d'ouvrages qui le mettent sur la

même ligne que les Werner et les lo main , genéralement regardé comme lomien pour les seiences naturelles. l'inventeur de la satire, ne 149 aus at.

nes), ne à Cordone l'an 58 de J. C. lires qu'il avait composeer, il ne

thait frem du philosophe Senegue. LOUVOIS (FRANÇOIS-MICHEL LE- Ce celebre poete latin fut mis a mort

LUCAS Pacel, vevageur, né \* LOVEIRA (Varco), premier au- flouen le 31 août 1604, mort a Ma-Gaule, naquit en Portugal vers 1570 ses voyages sent en 7 vol. Ilssont

LECE DE LANCIVAL (JEAN-CH. Irt.), në en 1764, mortle 17 août LOWENDHAL (le maréchal de), 1810, professeur et litterateur dis-

LUCIEN, le plus spirituel pentêtre et le plus original de tons les ectivalits grees, ne à Samosate en Exric. vivait sous les Antonins et sous Commode. Il est particulièrement contiu par ses Dialogues des morts, dans lesquels il print avec autant de linesse que d'agrement les travers, les ridienles et la sotte vanité de l'es-LUC (JEAN-ANDRE DE) , l'un des pèce humaine. Ses œuvres out eté traduites en francais, par Belin de tieme siècle, naquit à Genève le 8 Pallu, en 6 vol. in 8. Lucien est ferrier 1707, mourut à Windsor le 7 quelquelois dissus, se répète souvent,

LUCILIUS (Caies), chavalier 10-LUCAIN (ANErs-Maries-Livs- J.-tl., dans le Latium. De tiente sanous reste que quelques fragmens, I LUCKNER (Nic.), maréchal de en ont parlé avec eloge.

LUCILLE, imperatrice romaine, fille de Mare-Aurèle et de Faustine. dait les armees romaines dans la Sy- le 5 janvier 1794. liétait sans aucune rie; on eroit qu'elle le fit empoison- instruction, et, quoique brave, ner; elle épousa ensuite le senateur manquait de formete et de caractère. Claudius Pompeianus. Irritée contre Crispine: femme de son frere Comete découvert. Commode l'exila dans apres il envoya un centurion pour lui ôter la vie, l'an 184. Sa vie n'avait été qu'une suite de désordres.

LUCIUS, fils d'Agrippa et de Julie, ne l'an 17 avant J. C., frere ca det de Caius; ils furent tous deux

et à Lucius. LUCIUS, romancier gree, floris- ville. sait sous l'empereur Antonin. Lucien ! nous a conserve un extrait de son roman de Lucius ou la Metamorphose. C'est le sueme fonds que l'Ane d'or d'Apulee et que celui de Machiavel,

verne dans son Gildas. Liber memorialis que Saumaise a pu- la magnificence. Ciceron a célèbre blie le premier. C'est un sommaire sa maison de délices de Tusculum, de l'histoire universelle, depuis les et fait mention de la riche bibliothe. temps les plus anciens jusqu'au regne qu'il avait établie. Il mourut à de Trajan.

main sous Domitien , Nerva et Tra- fait préparer. jan; il recouvra Nisibe, brula Edesse

inseres dans le Corpus poctarum, Il France , ne en Baviere en 1722, avait mourut à Naples à l'age de 46 ans. servi avec éclat sous le grand Fréde-Horace le traite severement. Quinti- ric. Entre au service de Prance, il se lien, Ciceron, Pline et Aulugelle, montra partisan des principes de la revolution, et fut nomme generalissime de l'armée du nord. Après le 10 août 1792, destitue et arrêté, il fut nee l'an 146 de J.-C. Elle eut pour traduit ensuite au tribunal révoluépoux Lucius Verus, qui comman-tionnaire, qui le condamoa à mort

LUCIÈCE (LUCRETIA), dame romaine, célèbre par sa beauté, sa mode, elle forma une conspiration sertu et ses malbeurs. Elle se donna contre ce dernier; le complot avant la mort l'an 509 av. J. C., pour ne pas survivre à son deshonneur. L'hisl'île de Caprée, où quelque temps toire de l'épouse de Collatin est trop connue pour la rappeler ici. Les Romains irrités chassérent les Tarquins de Rome, et fireut de leur état une republique

LUCHÈCE ( TIT.-LTERET.-CARTS). l'un des plus grands poètes latins, né adoptes par Auguste, et leur éduce- l'an 95 avant J.-C. Il se donna la tion fut confice à Valerius Flaccus, mort à 44 ans dans un excès de delire, célèbre grammairien Designé consul, Son poème de la Nature des choses, agrègé au college des augures, il fut qui renserme des principes dangeenvoye par Auguste pour commander leux, et dans lequel il a mis en vers les legions remaines en Espague; le système et la doctrine d'Epicure, mais artivé à Marseille il tomba ma la été traduit par Lagrange, et depuis lade et mourut a 18 ans, l'an 2 de J .- en vers et en prose par M. de Ponger-C. Il avait épousé avant son depart ville. Le cardinal de Polignac eu a Emilie Lepide. La maison carree à fait une refutation dans un poeme Nimes etait un temple dédic à Caius latin intitule : Anti-Lucrèce, qui a eté traduit en français par Bougain-

LUCULLUS (Ltc.-Licix.), I'un des plus illustres capitaines romains, ne vers l'an 115 avant J.-C. Ce consul est célèbre par ses victoires, son élaquence et ses richesses. Il vainquit et Lesage en a tire l'episone de la ca- Mithridate, roi de l'ont, et Tigrane, roi d'Arménie. Son nom est passé en LUCIUS AMPELIUS, auteur du proverbe pour le goût du luve et 67 ou 68 ans, et fut inhume à Tus-LUCIUS QUIETUS, général ro oulum, dans le tombeau qu'il s'était

1 UDIUS, peintre romain, conet prit Séleucie; Trajan l'honora du temporain d'Auguste, L'épaque de sa consulat. Il etait Maure d'origine. Inaissance et celle de sa mort, ainsi que les circonstances de sa vie, sont fladie assex longue qu'il eut en 1519. igconnues : on sait seglement qu'il se Il s'étourdit ensuite par le vin et la fit un nom illustre à cause de la vaste bonne chère, il ctait d'un caractère dimension des peintures dont il cou- violent et emporte, et prodignait les vrit les murs des édifiers de Rome, tant au debors qu'au dedans. Il est saires, Ses sectateurs forent appeles eité par Pline.

Litt.I.I ( J. B. ), musicien citibre, ne à Florence en 1653. Il a fait tous II a lai-se un tres grand nombre ses onvrages à Paris, oit il mourut le l 22 mars 1687. Moliere eut recours à ini pour la partie chantante et dansante de plusieurs de ses pieces, et Louis XIV faisait le plus grand cas de sen talent. Il porta au plus haut degré l'art de jouer du violon. Malgre les vicissitudes qu'a eprouvées la mosique, celle de ses operas, de ses divertissemens et de ses pastorales, est encore fort estimee ; elle se distingue par une grande varieté, par la melodie et l'harmonic. Lulli était naturel-Icment boutlon et excellent paulomime ; il fut l'ami de Moliere et il dissipat sa mélancolie.

LUSSAN (Mang. de ), née à Paris vers 1682, y mourut le 31 mai 1758 Elle a publié une foule de romans historiques, parmi lesquels ou remarque les Anecdotes de la cour de l'hilippe-Auguste, On Ini doit aussi une vie du brave Crillon, ouvrage pro-

lixe comme ses autres productions. LUTHER (MART.), le plus fomeux novateur religieux du seizieme siecle, ne le 10 novembre 1484, à Eisleben , en Saxe , y monrat le 18 fé vrier 1546, Son père travaillait aox mines. Il prit d'abord l'habit chez les augustins, devint docteur en theologie, ets'aequit une grande réputation par ses leçons et ses prédications; Has lui lit changer de doctrine, et des-lors l'envie de se distinguer et de dogmes de l'eglise. Menacé d'être condamné par le pape, il leva le masque, se sépara de la communion derrière. romaine, et entraîna dans son héresie le duché de Saxe, le Danemarck, temporain et emule d'Epaminondas. la Suède etune grande partie des autres royaumes et souverainetés de mée permauente nommee le Corps l'Europe, Luther, considérant l'in- des éparites. Il revenuit d'Athènes erndie qu'il avait allume, eut souvent porteur d'un traite, lorsqu'il fut des remords, surtout dans une ma- egorge par un parti d'Arcadiens,

injures les plus prossières à ses adverlatheriens, et se subdiviserent en plusieurs branches, même de son vivant. d'ouvrages imprimes en 4 et en 7 vol. in fol. Ses partisans avant proteste contre la diéte de Spire, qui avait roulu restreindre la liberté de conscience, recurent le nom de protestons, d'abord part culier aux luthe. riens, pais rendu communicats autres sectes, qui toutes ont adapté cette protestation contre un decret qui les blessait toutes egalement.

LYC

LUXEMBOURG ( PRANCOIS-HENRI DE MONTMORENCI, due de) . matechal de France, ne en 1628, fils posthume du com'e de Bouteville, decapité pour un fameux duct : il fut l'un des i lus grands generaux du sieele de Louis XIV; il se signala à la conquête de la Franche-Comte en 1668, et commanda en chef une des armées du roi à la celebre campagne de Hollande en 1672, dans laquelle il délit les ennemis près de Woerden et de Bodegrave; gagna les batailles de Fleurus, de Steinkerque et de Nerwinde en 1674, 92 et 95. Il mourut a Versailles le 4 janvier 1695. comblé de gloire et d'honneurs, et regretté comme le plus grand genéral qu'eut alors la France. Il rappelait les beins dont il etait soiti, par son génie et sa vallance. Sa mort fut le terme des victoires de Louis XIV; les soldats, dont il était le pere, fumais la lecture des livres de Jean rent decouragés quand il ne les anima plus. Le prince d'Orange di-ait de lui : « Je ue pourrai done jamais porter un nom le porta à attaquer les battre ce bossu-la! - Bos-n! s'écria Luxembourg quand on le lui répêta, qu'en sait-il? il ne m a jamais vu par

LYCOMEDES, Arcadien, fut con-

emigres de la faction Lacedémonien-Ine crussent être absous de leur serne, l'an 566 avant J .- C. Ainsi périt le fondateur de la ligue arcadienne, le rival d'Epaminondas et le précur-

seur de Philopémen.

LYCON, philosophe gree, cuntemporain d'Aristote, Son éloquence était donce et persuasive, et peu de maîtres furent aus i habiles à diriger la jeunesse. Il voulait qu'on gouvernat les jeunes gens par les sen imend'honneur et la honte. Il reçut de riches presens d'Attale et d'Eumène, rois de Pergame, qui briguèrent son amitie. Il ent part egalement à la fa veur d'Antiochus, roi de Syrie. Son testament nous a été conservé par Diogene Laerce; il prouve la sagesse de ce philosophe. Il y eut six autres Lycon-

LYCOPHRON. Le nom de ce poète est plus connu que ses vers. Il vivait vers I'an 504 avant J.-C., et il naguit à Chalcis, ville de l'Eubée. Il avait compusé vingt tragédies; il ne noureste de lai qu'un poème intitule Alexandra. C'est une longue suite des predictions qu'on suppose avoiété faites par Cassandre, tille de Priam. Ce poëme est si obscur, qu'il s fait donner à Lycophron le nem de

Poète tenebreux. LYCURGUE, législateur de Sparte, florissait vers l'an 928 avant J.-C. II était fils d'Eunomus, roi de Sparte. et de la famille des Héraclides. La constitution qu'il donna à ses compatriotes a ete regardée comme un chef-d'œuvre de politique par les ausa Répullique, ne cesse de l'admirer: Xenophon l'a vantee ; Mably et Barthelemy la regardent comme une des plus nobles et des plus grandes conceptions qu'on ait jamais formées. On dit que pour engager les Lacede moniens à observer inviolablement les lois qu'il avait faites pour leur prosperite. Lycurgue leur fit promettre avec serment de n's rien changer jusqu'à sun retour, et qu'ensuite il partit pour l'île de Crete, où il se donna la mort, après avoir ordonné qu'un jetat ses cendres dans la

ment. LYCURGUE, célèbre orateur

d'Athènes, florissait en même temps que Démosthènes : il nons reste une de ses barangues dans le Recueil des

oraleurs grees.

LYON (Georges-François), né à Chichester , entré dans la marine auglaise en 1808, se distingua à la défense de Cadix, à la reddition de Gênes, et dans l'expédition de lord Exorouth contre Alger, en 1818. La même annee, il entreprit, avec M. Ritchie, un voyage dans l'intérieue de l'Afrique, et pénetra, malgré des fatigues inouies, jusqu'aux limites de Fezzar. En 1820, élevé au grade le capitaine, il accompagna l'année suivante le capitaine Parry dans son expédition au pôle nord. En 1824 vil fut chargé seul de la conduite d'une autre expedition qui n'eut pas de suecès, mais qui cependant a 16. pandu braucoup de lumières sur la geographie des mers arctiques. Depuis 1825, le capitaine Lyon avait fait deux voyages en Amérique, en qualité de commissaire de la compagnie anglaise pour l'exploitation des metaux precienx. Il revensit en Angleterre, pour rétablir sa sauté, lorsque la mort l'a frappe dans la traversec, le 8 octobre, âge de 37 ans, Il avait, en 1825, épousé Lucy Louise, la plus jeune des tilles de lord Fitz Gerald et de la celebre Pamela. Son ouvrage, intitule Journal particulier du capitaine loon, conciens et les modernes, Pla on , dans tient les observations curieuses qu'il int à portée de faire lui même sur le pays et les mœurs des Esquimaux.

LYONNET (PIERRE), ne le si juillet 1707 à Maestricht, mort à La Haye le 10 janvier 1789, se rendit non moins célèbre comme naturaliste que comme anatomiste et comme graveur. Il a publie, entre autres ouvrages, pu Traité anatomique de la chenille du saule, iu-4, fig., d'une superbe execution.

LYSANDRE, général lacedemonien, homme ruse et politique babile. Il prit Athèues l'an 405 avant mer, de pour que si on reportait son J .- C., et termina aiusi la guerre du corps à Sparte, les Lacedamenieus Pelopunese, qui avait dure ving-sept ens. Il employa vainement tous lespe empara de la Macidine après se l'amour de la patrie, la religion du J.-C. serment, les traites, l'honneur, n'etaient que de vains noms,

deuxième annee de la centieme olympiade, Il nous reste de lui trentedeux harangues. Elles out été traduites l

en français par l'abbé Anger.

LYSICRATE, citoven d Athenes, vivait 335 ans avant J .- C.; il fit elever le monument appelé la Lanterne de Dé mosthènes, pour célebrer les jeux publies pendant les têtes de Bacchus dans lesquels la jeunesse de sa tribul remporta le prix du chant. Il a été exécuté en terre euite et élevé dans dans le recueil d'Alde Maunce. le pare de Saint-Cloud; c'est par er-

lientenans d'Alexandre - le - Grand; il statues d'argile et de cire.

movens pour engager les Lacedemo- mort, et y régna dix aus Ses princiniens à lui déferer la couronne. Il paux sujets l'abandonnérent à cause fut the dans nuc bataille l'an 366 av. de ses cruantes. Il fut the dans un I. C. C'était un ambitieux pour qui combat contre Sélencus, l'an 282 av.

LYSIPPE, statuaire gree, surpassa par le nombre, la proportion et la LYSIAS, l'un des plus grands perfection de ses ouvrages en bronze, orateurs d'Athènes, ne dans cette tous les artistes qui l'avaient précedé ville , y mourut à quatre-vingts aus, la et ceux qui vinrent apres lui. Il était ne à Sievone et vivait du temps d'Alexandre le Grand. Il laissa trois tils, qui s'acquirent aussi une grande rénutation dans la sculptore. Il y a en un autre Lysippe , peintre.

LYSIS, ee ebre philosophe pythagoricien , né à Tarente , précepteur d'Epaminoudas, florissait vers l'an 388 avant J.-C. On le croit auteur des vers dores attribues à Pythagore, On a encore de lui une Epitre à Hipparque,

LYSISTRATE . statua cerenr qu'on l'appelle fanterne de Dio-frère on beau-frère de Lysippe, et son contemporain, fut le premier LYSIMAQUE, l'un des meilleurs qui inventa la manière de faire des

## M

MAACHA, fille de Tholmaï, roi de d'Absalon et de Thamar. Une autre Mancha, tille d'Absalon , épousa Ro-

boam , roi de Juda.

MAACHA, roi de Geth, fut battu | gue , ils se distinguent tous par um par Joah , général des armers de Da- profond savoir ; les savans d'Allemagne no l'appelaient que le grand Mabillon. Il refusa les bienfaits de Col-Gessur, femme de David et mere bert. Il fut associé de l'académie des

inscriptions.

MABLY (l'abbé GABRIEL BONNOT DE), fière aîne de l'abbe de Condil-MABILLON, célèbre bénédictin lac, ne à Grenoble le 14 mars 1709, de Saint-Maur, à Saint - Remi de mort à Paris le 23 avril 1785. Ses En-Reims, ne le 25 novembre 1655, tretiens de Phocion dans lesquels mort à Paris le 27 décembre 1707. Marmontel a puisé pour son Bélisaire, On lui doit : De re diplomoticà , 2 vol. obtinrent le prix annuel de la société in tol., ouvrage savant qui lui a ac- de Berne. Dans ses Observations proquis le plus de reputation : il est fondes sur l'histoire de la Grece et resté élémentaire pour la science des sur les Romains, dans celles qu'il a titres ; Acta sanctorum ordinis sancti données sur l'histoire de France , en-Benedicti 9 vol, in fol., ouvrage esti- fin dans son livre intitule De la legislame autant pour les monumens qu'il tion, Mahly a prouve non seulement renferme que pour les savantes pre- qu'il était un des hommes les mieux faces dont l'auteur l'a orné. La liste instruits du droit public des nations de ses autres ouvrages serait trop lon- anciennes et modernes, mais qu'il il s'y mootre le digne émule de Ly-justice. Il s'endormit en l'écoutant curgue et de Solon. Son dernier ou-et à son réveil il la condamna. Mavrage intitule, De la manière d'écrire chæta, sans s'étonner, lui annouça l'Histoire, contient encore d'excellens qu'elle appelait du jugement. A qui principes et des vues dignes de lui. donc ? reprit le monarque. J'en ap-Voici son portrait ressemblant trace pelle, dit-elle, de Philippe ivre et par M. Levesque: « Si parmi nous il endormi à Philippe à jeun et éveille. etait singulier, ee n'est pas qu'il af. Le roi lui accorda sa demande. a feetàt de l'etre; c'est que son carae-t ètre, son espril, sa façon de parler, éerivain politique, nè à Florence le n n'étaient pas de notre sicele, c'est le 3 mai 1469, mort le 22 juin 1527. qu'il s'etait formé sur des modèles Son Histoire de Florence est estimée · qui ne sont pas les notres. Dans les pour l'exactitude et les recherches. » beaux jours d'Athènes, il aurait été Ses discours et son Traité du Prince s contondu dans la foule des citoyens sont extrêmement dangereux : il y · estimables, paree que tous lui au- développe une doctrine funeste et a raient ressemble; dans les beaux eruelle dont les tyrans ont su profiter. o jours de Sparte, il aurait eté encore Frédérie II, roi de Prusse, a donne , moins remarque; parmi nous il dans son Anti-Machiarel un antidote » était comme ces figures antiques contre le poison de l'auteur italien. a dont la sage attitude et la sévère Machiavel a fait apssi deux pièces de » beauté contrastent avec les statues théâtre dont l'une, la Mandragore, a a manièrées des modernes. . Il refusa a été traduite par J.-B. Rousseau. Son d'être de l'Academie française, et conte de Belphegor a été imité et surd'aucune corporation littéraire. Les passe par La Fontaine. Machiavel Polonais, les Americains et les Hol- etait caustigne et d'un caractère turlandais eurent recours à ses lumières bulent et inquiet. Toutes ses œuvres eu legislation; mais ils ne montrerent ont été traduites par M. Periez. pas pour cet écrivain philosophe une nés dans la houe.

MACBETH, usurpateur et tyran d'Ecosse au X1' sicele, assassina une tragédie bien connuc. Il fut tué dans un combat par Maeduff.

MACCHABÉES (les sept freres) , de la chair de porc.

vivait du temps d'Auguste. Ses poe- ouvrages. mes ne nous sout point parvenus.

Neron, essaya apres sa mort de s'emparer de la dignité impériale; mais il fut tué par ordre de Galba.

pouvait être lui-même un legislateur; | dide lorsqu'elle vint lui demander

MACKINSTOSII (James), barontres grande deference. En Amerique net anglais, l'un des membres les see Entretiens de Phocion furent trai- plus distingués de la chambre des Comminges, ne au comte d'Inverness, mort à Londres le 50 mai 1835, quitta l'étude pour la carrière du bar-Dunean son souveraiu, et s'empara reau, et devint professeur de droit; du trune. Shakspeare et son imitaleur jiuge assesseur de Bombay, il apporta Ducis ont tire parti de ce sujet dans de grandes ameliorations dans l'administration. A son retour en Angleterre, il fut élu député, et se rangea do côté de l'opposition, Sa desoull'rirent le martyre à Antinche, fense de la révolution française conainsi que leur mère, l'an du monde tre les attaques de Burke lui avait 3857, pour n'avoir pas voulu manger valu en 1795, le titre de citoyeu français que lui décerna l'assemblée MACER (Æutens), poète latin qui législative. Il est auteur de plusieurs

MACPHERSON (JACOURS), écri-MACER (Lecits-Claudis), pro- vain écossais, ne en 1758, mort préteur d'Afrique sous le règne de le 17 février 1798, a publié une traduction de l'Iliade, une Ilis-toire d'Angleterre et le poume de tiorthon; mais l'écrit qui lui a fait le MACILETA, vieille femme de plus de reputation est la traduction Macedoine. Philippe, perc d'A. des poésies d'Ossian, imitées depuis feraudre, sortait d'un festin spien lavec honneur par nos poètes, entre

autres M. Baour-Lormiau, Plusieurs écrivains eroient ces poèsies supposées, et qu'Ossian d'exista jamais En tout eas, il n'a pas fallu un talent ordinaire pour tromper l'Europe pendant à long-temps. Macpherson se distingua aussi datts le moude politique.

MACRIEN (Tirrs Fervics Jeiles MacRiants), Egyptien qui, de sim ple soldat, s'éleva au rang de général et se fit donner la pourpre impériale, lorsqu'en 258, Valerc'en foit fait prisonier par les Perses, Il passa ensuite en Occident pour détrôner Gallien, mais il fut latint et uis à mort avec son fils eu 262, Il était habile, mais errel.

MACRIN (M'ACCE OPILIES SYVERTS MACRINES), ne à Alger, d'une famille obscure, après avair été gladiateur desint prefet du prétoire, et fut élo empereur romain en 217 après Catacalla qu'il avait fait assassiorer. Son extrême séverité ût souleure une par tie de ses soldats qui le tuérent quelques mois après avec son fils, à 1rehelaide, en Cappadoce, où il s'était sauvé.

MACRIN (Jean), poète latin, mort à Loudun en 1557 a 67 ans, a surtout réussi dans le geure lyrique; il réceilla le goût pour la poesse la tine. Ses hymnes, ses ades et son

poëme sur Ételonis sont estimés. MACROBE, auteur latin de la lin du IVe siècle. On a de lui les Saturnales; ce sont des entreliens qui offerent un mélange curieux de critique etd'antiquités, un Commentaire sur letaité de Cieéron initiné : le Songe de Sépion. La latinité de ces ouvrages n'est pas pure, unais les remarques en sont savantes. Il fut un des chambellans de l'empereur Théodose. La traduction de cet anteur par M. Ch. Du Rosay, a paru en 1827, Paris, 2 sol, in-89, chez M. Firmin-Diélon.

MACRON (Mexits Serrotus), farori et assas-in de l'empereur Tibere, fut l'instrument de la perte de Sejan, Son crèdit ne fut pas de longue durée. Caligula qu'il avait servi daus cette occasion l'obligea, lui et sa feoume, à se donner la mort, a fuisi le crime fut puni par le crime.

MADIAN, quatrième fils d'Abraham et de Ceihura, donna son nonz aux Madianites.

MECIANUS (Learrs-Vonteres), jurisconsulte roumin, du II° siècle, estime d'Antonin le pieux, precepteur de Marc Aurèle, avait compose plusieurs ouvrages importans sur les différentes parties du droit.

MENICS, consul romain. Ayant pris aux Antiates plusieurs de leurs vaisseaux, il fit atlacher les bees des proues qui etaient d'airain autour de la tribune aux harangues, qui depnis «'appela rostra, les rostres.

MAFFÉÈ-VEGIO, chaooine de S. Jean-de-Latran, né à Lodi dans le Milanais, mort en 1438, composa un 15º livre de l'Ébeide, qui lus fit homeur. Ses poèsies latines ont de la facilité, de l'harmonie et de l'iuvention.

MAFFEI (Passeois Scietos), né à Véronne le premièr juin 1673, mort le 11 fevrier 1753, éstatedha à reformer le theàtre de sa nation. La tragedie de Mérope, imitre par Voltaire, out le plus brillant succès. On a de lui un excellent livre en italien contre les duels, et d'autres bons ouvrages.

MAGELLAN FERDINAND, navigaterr portugais celèbre par sa bravoure et ses découvertes. Mécontent d'Emmanuel son roi, il passa au service de Charles Quint, et découvrit le detroit auquel il donna son nom. On le regarde coume le premier usrigateur qui ait fait le tour du monde. Il fut tué d'un coup de laurer, le avril 1521, suivant d'autres il fut assassiné par ses gens à cause de sa dureté.

MAGEOGEHGAN (J scores) prêtro indiadis, nie en 1702, mort le 50 mars 1704 à soixante-trois aos, est auteur d'une listoire de l'Irlande mienne et moderne, 5 vol. in-4, la seule que nous ayons de ce pays. Il n'est pas favorable aux Anglair; son sivle est diffus.

MAGNANCE, Germain d'origine, parsint du gade de simple soldat aux prem'ers emplois. Il fit mourir l'empereur Constant son hienfaiteur pour s'emparer de l'empire, mais ce crime ne demeura pas impoui. Vaiueu

30

Lyon, où it se donna la mort en 555, la Compagnie des Indes, et se livra apres avoir fait perir sa mère et son frere. Ce tyran aimait les belles lettres, et avait une certaine éloquence guerrière qui plaisait beancoup.

MAGNEZ DE WORTNOYT (Louis François) On dont à ee savant et laborieux abbé, mort en 1749. excellent dictionnaire latin intitule, Novitius, 2 vol. in 4 Il jouit d'une es-

time méritee. MAGON-BARCEE, général Carthaginois, futenvoyé, l'an 394 avant Jesus Christ, en Sieile, pour faire la

guerre à Denis l'Ancien et fut tue dans un combat, l'an 589.

MAGON, autre général Carthagi ncis, fière d'Anniba!, remporta plusieurs victoir-s signalées, entre autres celle de Cannes, et mourut deses blessures l'an 205 avant Jésus Christ.

MAGON (CHARLES-RENÉ). contre amiral français, né à Paris en 1765, entra dans la marine comme aspirant à l'age de quatoize aus, remplit diverses missions en Chine, en Cochinchine et an Bengale. prit part à divers combats, s'eleva par son conrage et sa conduite de grade en grade a ce ni de contre-amiral, alla en 1865 à Rochefort prendre le commandement d'une division sous les ordres de Villeneuve, et fut tue le 21 octobre 1805, après avoir vaillamment repoussé les vaisseaux anglais qui voulaient l'aborder.

MAIIALON, lils d'Emplech et de Noemi, epousa une femme moabite nommee Ruth, et mourut sans avoir d'enfans. Sa veuxe suivit à Bethtéem! Noémi sa belle-mere, et y épousa Booz.

MAGOG, fils de Japbet et petit-fils de Noé.

MAIJABBAL, capitaine earthaginois, commanda la cavalerie à la fameuse hataille de Cannes, l'an 216 avant J.-C. I! voulait qu'on allat droit à Rome.

MAHÉ DE LA BOURDONNAIS (Berthand François), aueien goudes l'âge de dix ans débuta dans la les autres comme des esclaves, et discarrière maritime par un voyage dans tribua leurs biens à ses soldats. Enfin.

en différens combats, il se retira à les mers du Sud, cotra au service de à des spéculations commerciales dont il retira des bénélices immenses. Nomme, en 1734, directeor general des iles de France et de Bourbon, il releva notre commerce dans les mers de l'Inde, et crea tout dans la colonie qu'il trouvait dans un état complet de détresse et d'anarchie. Commandant d'une escadre qu'on envoyait dans l'Inde, il onblia les justes sujets qu'il avait de se plaindre de Dupleix son emiemi et son rival, pour le secourir; vit tous ses plans traverses par la basse jalousie de cet homme attier et vindicatif, et à son retour dans sa patrie, trouva pour récompense de tant de talens et de services, la prison où la haine la plus passionnée le retint pendant trois ans, Enfin un jugement solemnel proclama son innocence, le rendit à sa famille et à la liberté; mais la grande fortune qu'il avait aequise par les moyens les plus légitimes ne lui fut pas rendue; sa santé était minée par le chagrin ct la maladie, et un des meilleurs citoyens qu'ait ens la France mourut dans l'indigence en 1755.

MAHOMET or MOHAMMED, ne à la Merque le 10 novembre 570. fondateur de la religion mahométane: il composa le Koran, livre qui en contient les dogmes et les préceptes. Il fut aide dans ce travail par un juif, nommé Abdia Ben Salem, et par un moine gree, nomme Sergius, N'étant pas en sûreté à la Mecque, où Lou n'était pas dispose à adopter ses reveries, il se sauva à Medine. Cette fuite fut l'époque de sa gloire et de la fondation de son empire et de sa religion. C'est aussi de ce jour, qui repond an 16 juillet de l'an 622 de Je. sus-Christ, que date l'Hégire ou ère des mahométans. Pour appuyer sa religion, il leva des troupes et arma ses disciples. Afin de les encourager, il promettait le paradis à ceux qui mour. raient les armes à la main. Il pilla les caravanes, et attaqua ensuite les verneur général des îles de France et Arabes, qu'il parvint à subjuguer. 11 de Bourboo , ne en 1699 a St.-Malo , en fit perir un grand nombre , vendit

quetes et ne donnait aux vaineus que rir ses freres et les femmes de son le choix de la mort ou de sa religion, pere. - Le quatrieme fut recupius Il mourut dans la soixante-deuxième année de son âge et la six cent trente deuxieme de J. C. ('c 10 juin 652), des snites du puison que lui avait donne quelques années auparavant une juive pour s'assurer s'il ctait reellement pu prophète. Il fot enterre à Medice bon tombeau se voit encore aujoutd'hui à l'un des angles de la Mosquee de cette ville. L'est une erreur de croire que son tombeau en fer est suspendu par une pierie d'a mant. Il y a cu plus eurs auteurs de sa vie , en tre autres Turpin, et plusieurs traducteurs du Koran.

MAHOMET. Ging empereurs des Tures out porte ce nour. Le premier, fils de Bajazet Ire, succeda a son frère Moise qu'il lit mourir en 1415 Il se rendit recommandable par sevictoires, par sa justice et parsa fidelité à garder sa parole. Il établit le siège de son empire à Andrinopie, où il mou- lui valut le bâton de marechal. Le rut en 1411 à quarante sept aes. - Le denvieme, sprnamme Bourouck, c'est à dire le tirond, succèda à son pere. Amurat II, en 1451, Il prit d'assaut Constantinople en 1453, et acheval d'éteindre l'empire des Grees en 1467 Il fit encore de grandes conquetes du Telhamed, qui n'est que l'anadans la Hongrie, dans la Perse, dans la Bosnie, dans la Transylvanie, se système sur l'origine du globe, ecrit rendit maître du Peloponèse et de d'un style serieux. Buffon y a puise sa plusieurs îles de l'Archipel. Il clait formation de la terre, en y faisant foi ternirent la gloire de ses belles d'être originale; elle se trouse dans actions. Il se moquait de toutes les jes Dialogues aceptiques de Lamonbe religious, saus excepte celle des soils le Vayer. Ou a encore de Maillet une chet de bondits. Il est le premier de l'Ethiopie.

fier de ses succès , il continua ses con- débauche et sanguinaire. Il fit mouempereur a l'age de sept ans, apres la mort tragique de son pere Ibrahim, en 1649. Les januissaires, a tribuant a son indolence les defaites qu'il essuva, le denosèrent en 1657, et mirent a sa place son frere Soliman II. Il mounut en prison en 1691. - Mahomet V , on plutôt Mahmond , lils de Mustapha II, fut p'ace sur le trône vacant, par la déposition d'Achaiet III son oncle, en 17ão. Harait un caractère pacalique, et gouverna ses peuples arec douceur, jusqu'à sa mort, arriver en 1754 Thamas Kouli-Kan lui enleva la Georgie et l'Ar-

MAI

MAILLEBOIS ( JEAN - BAPTISTE DESMARÉTS, marquis de), ne en 1682, mort le r fevrier 1763, Ilse signala dans la guerre de la succession d'Espagne, et reduisit la 1 orse sous la dominati n de la France, ce qui marquis de l'ezai a donne ses campa-

gnes d'Italie, à vol. in-4. MAILLET (Bevoir DE), në à Barle lluc le 11 avril 1659, mort à Marseille le 30 janvier 1738. Il fut consul au grind Caire, C'est l'anteur gramme de son nom; ce livre est un prêt à passer en Égypte, lorsqu'i quelques changemens. La partie la mourut en 1451, à cinquante-deux plus chimérique de l'ouvrage du Telans. C'etait un prince courageux, hamed est celle qui donne au geure prudent, grand politique; mais ses humain des poissons puur ancêtres. debauches, sa cruauté et sa mauvaise Cette folie n'a pas mome le mirite prophete, qu'il regardait comme un Description de l'Egrete et une fielation

qui ait pris le titre de Grand Seigneur MAILLY, l'une des plus anciennes on de grand Ture. Il trancha lui-me l me la tête à la princesse biene, sa pri de la terre de Mailly pres d'Amires, sonniere, Voyez la tragefule de Maho, et s'est rendue illustre par ses alliaumet II. de Lanoue, - Le troisième, ces et les grands hommes qu'elle a fils et successeur d'Amurat III, en produits, parmi lesquels on distingue 1595, mourut de la peste à Constan-surtont François de Mailly, mort en tinople, en 1605, à trente-neul ans 16x1. Loin d'entrer dans la confede-L'était un prince indolent , livre à la ration appelee la Sainte-Ligue, il ut

tous ses effor's pour ramener les re- vembre 1655, dans une prison de belies à leur souverain,

né à Naucy en 1610, mort à Paris, chargee de l'éducation des enfans du le 15 août 1686, hi-torien declama- roi et de madame de Montespan, ce teur et predicateur houffou. Lors- qui fut pour elle la route à la plus qu'on reprocha à Mohère d'avoir haute favour. Elle épousa secrétement compose Tartuffe, est il elemant, Louis MV vers la fin de 1605, et du il, que je mette des sermons sur le fonda la maison de Saint-Cyr pres théane, puisque le P. Maimbourg Versailles, qu'elle destina à l'educafait des comedies en chane? Ses his- tion g atuite des jeunes personnes de toires manquent de discensement, qualité nees de parens pauvres. Elle de parités, de vérités et l'esprit de se retira dans cette maison et y mou-parités, fait semir jusqu'au ridreule; rut le 15 avril 1719. Un a recueilli mais ce qui le rend veritablement ses Lettres en 9 vol. in-12 : elles sont odieux, c'est qu'il est à la fois violent jectites avec beaucoup d'esprit, mais et adulateur. It se dechaine avec fu- le style en est fruid. La Beaumeile, reur contre les écrivains du Port-editeur de ces Lettres, y a joint des Royal, et se broudle avec Rome, memoires pour servic à l'histoire de quoique jesuite, pour faire sa cour a madame de Maintenon. On a cerit Louis MV, à l'occasion du droit de sur elle des monceaux de l'yres; il regale. Il applaudit par le même mu- faut au moins les parcourir pour se tit a la révocation de l'edit de Nantes, faire une idée viale du caractère de et aux persécutions qui en furent la cette femme célèbre, qui s'occupa suite ; il cherche du moins a les pal {surtout des moyens de parven'r à son lier; et se rend par cette conduite but, et abandonna Fenelon et Racine doublement meprisable. Son histoire du Calvinisme à été critiquee par Bayle . qui y développe parfaitement bien le caractère de cet historien.

MAINE DE BHRAN (MARIE-FRANcors Pienei, GONTHIEGE, ne à Chanteloup près Bergerac ( Périgord ), mort a Paris en 1824, conseiller d'état, correspondant de l'Institut et membre des ordres de Saint-Louis et de la Legion d'Honneur, est moins contru par sa carriere politique que par le rang distingue qu'il obtint parmi les ideologues modernes. Son ouvrage intitule Influence de l'habitude sur la faculte de penser, remporta le prix propose par la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national, Paris, an XI 1505 him-8.

MAINFROY, famous tyran de Sicile, fils naturel de l'empereur Frederic II, lit empoisonner Conrad, fils legitime de cet empereur, et gouverna despotiquement la Sicile pendant pres de onze ans. Il fut tue dans une bataille dans les plaints de Benevent, en 1266. Il est aussi nomme Manfred par quelques historiens, ]

Niort, avait éponse le poète Scarron, MAIMBOURG (Loris), jesuite, qui la laissa veuve en 1660. Elle fut lor-qu'il y avait du courage à les defendre auprès de Louis XIV.

MAI h AN (JEAN JACQUES - D'OR -TOUS de j, des academies française et des sciences, ne à l'eziers en 1679, mort à Paris, le 20 fevrier 1771. On a de lui une excellente dissertation sar la glace, une autre sur la cause de la lumière des phosphores, un savant Truité de l'aurore boréale, des Eloges des acad miriens et d'autres ouveages scientifiques. Ce physicien célèbre fut de plus un excellent bom-

MAIRET (Jean), poète français, ne à l'esancon le 4 janvier 1604, y mourut le 31 janvier 1686. Il a precedé Botrou, Scudery, Corneille et du Byer. Sa Silvie fut une des premicres pièces qui donna de la reputa. tion a notre theatre. Sa tragedie de Sophoniste eut un brillant succes, et elle le méritait pour le temps, mais it devint jaloux de Corneille des que ce grand homme cut fait le Cid, Mairet avait aussi quelque talent pour les negociations di lomatiques.

MAISTRE (Joseph, comte de ), MAINTENON (FRANÇOISE B'AU. ministre d'état et écrivain politique, DIGNE, marquise de ], ner le 27 no- ne à Chamberi le 1er avril 1755,

mort le 25 février 1821. Son ouvrage ( l'approfondit. L'esprit humain n'à intitule : Considérations sur la France pris nulle part un vol plus etre. Le écrits on remarque surtout son Essai siasme, sans exclamati ns d'energu-sur la principe generaleur des constitu-mene ; et quoique commande par tions politiques, et Les soires de Saint-lune inaugination forte et la Hante, prêche la morale avec aigreur et la de manière a ne se permettre jamais justice avec colère. M. de Maistre aucune exageration emphatique, t.e. u'en ctait pas moins un homme d'un grand homme d'ailleurs cut dans sa caractere loval, d'un esprit eleve, et vie privee le vrai caractere du cenic. de mours douces. C'est son fière qui l'extreme simplicite. est l'anteur du l'evage autour de ma d'Aoste, ouvrages qui ont obtenu en France le succes le mieux merite.

MALITALRE (MICHEL), savant grammairien et bibliographe anglais, ne en 1668, mort le 7 août 1-17. Ses dialecti, in-8., Annales topographici ab artis inventa origine, a vol in-4. ouvrage très-correct et plein de details curioux, et d'autres livres de

bildiographie.

dusit les Visigoths et forma le projet bonheur au theatre du Vaudeville fit massacrer après un règue de trois font le ¡lus d'bonneur à la France. ans. C'etait un prince courageux, ami des lettres.

MALACIIIE, le dernier des douze

petits prophètes.

MALCHUS, serviteur du grandprêtre Caiphe. Saint-Pierre lui couna l'orgilte d'un coup d'ép e , lorsqu'il vint pour arrêter Jésus dans le jardin

des otiviers.

homme d'esprit. Parmi ses autres mens recherches, sans faux enthou-Petershourg. Dans ce dernier livre il le P. Malebranche a su la maitriser

MALESHERBES (Careties Genechambre, et du Lepreux de la c'te LAUME DE LAMORGNON DE ), ministre de Louis XVI et son dernier conseil, naquita Paris le 6 decembre 1721, d'une famille illustre dans la magistrature; mais il en est le plus celebre par ses vertus, ses lumieres ouvrages les plus recherches sunt : et sa mort heroique. Son éloquent Corpus poetarum tatinorum , 2 vol. in plaidover en faveur de Louis XVI a fol., Opera et fragmenta reterum rendu son nom immortel: il lut notre poetarum, a vol in-fol., Graca lingua sculement le délenseur du roi-maityr, mais encore son consolateur et son ami. Condamne à mort par le tribunal revolutionnaire, il fut conduit à l'echafaud qu'il sanctitia le 22 avril 1794, et il eut la douleur de voir MAJORIEN (Jehrs-Valeries MA - executer avant lui ses petits enfans, JORIANUS), empereur d'Occident, puis sa fille cherie madame de Rofut proclame corpereur à Ravenne, sambo. Son caractère bienfaisant, le 1ee avril 457, du consentement modeste et donv, sa precieuse honde Leon, empereur d'Orient. Il re- homie ont ete peints avec un rare de chasser les Vandales de l'Italie, dans un ouvrage intituie : Monsieur mais le traître l'ilcimer, general de Guillaume, qu'ile vorageur inconnu ses troupes, jaloux de sa gloire, le Malesherbes est un des hommes qui

MALEVILLE | le marquis Pienteactif, entreprenant, doux, affable et Joseph de ), piir de France, conseiller a la cour de cassition, officier de la Legion-d'Honneur, ne le 12 janvier 1770, a D. mme Dordogne), embrassa la carriere administrative, entra à la chambre des Députes en 1795, se prononca fortement en faveur des liourbons, fut successivement premier president des cours MALEBRANCHE (Nicoras), pre- royales de Metz et d'Amiens, et suctre de l'Oratoire, de l'academie des ceda à la pairie, en 1824, à Jacques sciences, né à Paris, le 6 août 1659, de Maleville son pere, un des auteurs mort le 15 octobre 1715. Son livre du Code, et ne cessa de prendre part de la recherche de la vérité paraîtra aux travaux de la chambre. Au mi-toujours admirable, malgré ses er-lieu de ses travaux legislatifs, il s'oc-reurs, à ceux qui seront en élat de cupait d'un ourrage initiule: Comfé-

avril 1852.

Paris en 1650, mort le 4 mars 1727, seur de la royauté. de l'Académie des sciences. Un a de lui des Elemens de géométrie estimés, et plusieurs morceaux en vers et en des premiers membres de l'Académie prose.

Louis), ne à Caen le 8 cetobre 1755, mort à Paris le 6 mars 1767. Son poëme de Aarcisse ne peut, à la rigneur, être regardé comme un bon opyrage: la fiction en est froide et Riom en 1740, mort à Paris en 1814, emb. rrassee, mais on y trouve tresfréquemment des details de la plus dant de la marine de Toulon , député heureuse poésie. On voit dans les auxétats-généraux en 1789, y défenmorceaux qu'il a traduits des Géorgi- dit constamment la cause de la moques, qu'il s'était penetre des sontimens de Virgile, qu'il en sentait vive-septembre, il se retira en Angleterre, ment toutes les Leautes, et que per- rentra en France en 1801, et lut sonne n'était plus capable de les nomme conseiller d'etat en 1810. faire revivre dans notre langue. On Disgracié en 1812 et exilé de Paris, ne saurait trep regretter un jeune il y revint le 2 avril 1814, fut appelé bemme qui promettait un si bel par le gouvernement provisoire au avenir. Ses ouvres complètes ont éte departement de la marine, et confirpublices on un vol. in-12 on 1805, preceders d'une notice par M. Auger.

Caen en 1556, mort à Paris en 1628, après avoir vécu sous six de nos rois. Il a fixe les lois de la poésie française, et il est reste le modèle de tous ceux! qui ont cerit en vers après lui. Il est le premier qui ait éleve le génie de la langue jusqu'au sublime, et personne ne l'a surpasse en harmonie. Le genre de l'ode est celui dans lequil il s'est le plus distingué. On croit voir cependant qu'il martrisait son enthoueiasme plutôt qu'il n'en était dominé, et peut-être fut-il moins embrasé du feu du génie que dirigé dans ses travanx par un goût exquis, une oreille infiniment severe, et le talent le plus in 8 et atlas in-fol. heureux. Son caractère ctait fort original, et les dictionnaires rapportent toutes ses brusqueries et ses bons mots, qui en général déceleut na bon honime.

MALLET DU PAN (JACOTES), ne

rence de toutes les mythologies, et ferme et noble, quelquefois incorrect mourut du cholera, à Paris, le 12 et néologique, mais toujours plein d'énergie, distingue ses productions MALEZIEU (Nicolas de ), né à nombreuses. Il fut un ardent défen-

MALLEVILLE (CLAUDE de ), né à Paris en 1597, mort en 1647, l'un française, avait été secrétaire du ma-MALFILATRE (JACQUES-CHARLES- rechal de Bassompierre, Il s'adonna au sonnet et au rondeau. Son sonnet sur la belle Matineuse lui donna de la célebrité; il l'emporta sur Voiture.

MALOUET (PIERRE-VICTOR), He a entré dans la marine en 1763, intennarchie; echappé aux massacres de me dans ce ministère par Louis XVIII. Les travaux de sa place épui-MALHERIE (Francois de), n' à serent ses forces dejà fort affaiblies, et il mourut le 7 septembre suivant.

MALTE-BRUN (CONDAG), poète, écrivain politique et philosophe, un des : lus savans géographes modernes, në aThye dans leJutland,en 1775 réfugié d'abord en Suède par suite des persécutions que lui avaient attirces des écrits énergiques en Javeur de la liberté de la presse, puis à l'aris, rédigea depuis 1806 jusqu'à sa mort, arrivée le 16 decembre 1826, les articles de politique étrangère. Son ouvrage le plus important est une Géographic mathématique, physique et politique, Paris, 1804-1806, 16 vol.

MALUS (ETIENNE-LOUIS), physicien célèbre, né à Paris en 1775, apres avoir servi comme simple soldat pour se soustraire à une vague accusation de rovalisme, fut admis des premiers à l'école Polytechnique. à Geneve en 1750, mort à Londres et s'y livra pendant trois ans aux étule 11 mai 1800, redigea pendant long- des les plus profondes. Otlicier du temps le Mercure de France, et se li- genie, il tit les campagnes du Rhin et vra aux écrits politiques. Un style d'Egypte, et à son retour en France, secut la direction de plusieurs travaux sième epousa Judith, et mourut sans mportans. Un prix qu'il remporta cufans, trois ans avant le siège de Besur une questiun mise au concours thulie, par Holopherne, par Plustitut, la determinaison des MANCO - CAPAC, fondateur et ellets de la double refraction, le com-duist à la decouverte de la polarisa-tion de la lumière, qui l'à immorta, indien renounne par s'asgesse. In lise. Admis aussitot à l'Institut, et, vite par les ambassadeurs d'Alexanmalgre la guerre, honore d'une me-dre-le-Grand à renir au banquet du daille d'or par la Société royale de fils de Jupiter, il les renvoya avec Londres, il ne jouit pas long temps mepris et en niant la divinité d'Alede sa gloire. Epuise par ses travaux excessifs, il mourut en 1812, à l'age de 37 ans.

MAMIA, reine des Sarrasins, respire romain. Apres avoir ravage la mai 1755. Palestine, elle forca l'empereur Va-Iens à lui demander la raix.

romaine, nee à Emese, mere de lide, que l'armee des Perses y passa l'empereur Alexandre Severe, eleva toute entiere d'Asie en Enrope. Il son lils avec grand soin, gouverna peignit ensuite dans un tableau Dal'empire avec beaucoup de sagesse rius assis sur son trône au milieu du pendant sa minorité. Mais son amour pout, voyant defiler son armee : Heexcessif du pouvoir sit des mecon-rodote dit avoir vu ce tableau dans le tens, et son avarice sordide causa sa temple de Junon à Samos. Mandr oruine et celle de son fils. Les soldats cles florissait environ 500 aus avant aigris contre elle et gagnés par Maxi- J.-C. min, la massacrerent avec Alexandre

le 19 mars de l'an 235. lears hymnes.

MAMURRA accompagna Jules Cé- mies qu'on lui a imputées. sar dans les Gaules, en qualité d'in-

d'Aseneth, ne l'an du monde 2290. fait Jules Africain. Un autre Manassé, quinzieme roi de MANILIUS (Mances), poéte latin Juda, succéda à sou pere Ezéchias, sous Tibere, a composé eu vers un fut emoune capiti à Babylone par traité d'Astronomie, dont il un nouv Assaradon, roi d'Assyrie, et rétabli reste que cinq livres qui traitent des sur le trône peu de temps après. Il étoiles tixes. C'est le Pogge qui le

xandre.

MANDRIN (Louis), né dans le Dauphine. Ce chef de brigands tigure dans toutes les biographies, on ne téc veuve à la fleur de son age, prit sait trop pourquoi; sans doute pour elle-même le commandement de son prouver que le cribre à aussi sa cele-armée, et devint la terreur de l'em-

MANDROCLES, architecte et printre, construisit sur le Bosphore MAMMEA ( Julia ), imperatrice de Thrace un pont de bateaux si so-

MANES, héresiarque du 5° siècle, fondateur de la secte des Manicheens, MAMURIUS (Verceus), célébre dont le vrai nom etait Curbicus, Saouvrier en cuivre qui fiorissait a Rome por , toi de Perse , le fit corcher vif du temps de Numa. Ce lut lui qui fit parce qu'il n'avait point gueri son les boucliers sacrès appeles Ancilia ; lils comme il l'avait promis. L'Instoire et demanda pour récompense que les du manicheisme a eté publice en x Salieus chantassent son nom dans vol. in-4, par M. Brausobre; il cherche à y justifier cette secte des in'a-

MANETHON, famous prêtre tendant des ouvriers, et amassa des égyptien, né à Héliopolis, florissait richesses immenses. Il fit bâtir un vers l'an 504 avant J. C. Il composa palais magnifique à Rome, sur le en grec l'Histoire d'Egypte, ouvrage mont Colius. Catulle a fait des épi- célèl re souveut cite par Josephe et grammes contre lui : il l'y accuse de par les auteurs auciens. Il n'est point concussion et de d. bauche avec Cesar. parvenu jusqu'à nous. Il nous reste MANASSE, lils aine de Joseph et des fragmens de l'abrege qu'en avait

mourut l'an du monde 3361. Un troi- publia il y a environ deux siècles et

demi; les anciens auteurs n'en parlent] pas. Le P. Pingré, génovesain en a 1431, mort en 1517, peintre célèbre publicune traduction en 1786, 2 vo- de son temps, auquel on attribut lumes in-8°.

Superbe, lui donna un asile lorsqu'il fut chasse de Rome, l'an 509 avant célèbres imprimeurs de Venise: 1

l'illustre famille de ce nom.

rer à la royauté, il fut précipité du livres d'épîtres, etc. haut de la roche Tarpeienne, l'an 584 avant J.-C. C'est le sujet de la tra- de la tribu de Dan. gédie de Lafosse, dans laquelle Talma etait si profond.

combattu contre sa defense, quoiqu'il eût remporté la victoire. Il fut lat.

neuf ans.

MANTEGNA (Anoré), ne el communément l'invention de la gra MANLIUS, gendre de Tarquin-le- vure au burin pour les estampes.

MANUCE (ALOE), nom de troi J.-C. Il est regardé comme le chef de premier, mort en 1556, a laissé uni grammaire grecque et des untes su MANLIUS CAPITOLINUS , célè- liorace et sur llomère ; il lut le pre bre consul et capitaine romain de la mier qui imprima le gree correcte même famille que le précédent, se ment. Paul, son bils, mourut à l'omi reveilla dans le Capitole aux cris des le 6 avril 1574. On lui doit plusieur, pies lorsque Rome fut prise par les ouvrages pleins d'erudition, écrits et Gaulois, et reponssa les ennemis qui latin avec élégance et pureté. Alde le voulaient surprendre cette forteresac, jeune, fils de ce dernier, mourut le d'où lui vint le nom de Capitolinus | 28 octobre 1597; on a de lui de sa Dans la suite ayant été accusé d'aspi- vans commentaires sur Ciceron, trois

MANUE, père de Samson. Il étail

MANUEL (LOUIS-PIERRE) , procureur de la commune de Paris, député MANLIUS TORQUATUS, consul de la convention, n'est que trop faet capitaine romain, non moins cé-lueux dans les annales de notre révolebre que le precedent. Ayant accepte lution. Il eut une grande part à la le defi d'un Gaulois d'une taille gigan- journée du 10 anût 1792, et fut l'un tesque, il le tua, et lui ayant ôté une des provocateurs des massacres des 2 chaîne d'ur qu'il avait au cou, il la et 3 septembre. Il revint à des sentimit au sien, ce qui lui fit donner le mens plus humains, et prit la délense nom de Torquotos, qui passa à ses de Louis XVI, à la convention. Condescendans. Sa sévérite était extrême, damné amort par le tribunal révolu-Il fit trancher la tête à son fils , l'an tionnaire, il fut décapité le 15 novem . 340 avant J.-f., parce qu'il avait bre 1793. Il était ne à Montargis, en 1751.

MANUEL (JACQUES-ANTOINE) , no le premier Romain qui parvint à la en 1775, à Barcelonnette (Bassesdictature avant d'avoir géré le consu- Alpes), appelé sous les drapeaux par la réquisition, et capitaine de cava-MANSARD ou MANSART (Frax-lerie après la paix de Campo-Formio, cois), ne à Paris en 1598, mort en quitta la carrière des armes pour 1666. Ce fameux architecte embellit celle du barreau, et debuta d'une Paris et la France de tous ses nuvra- manière brillante auprès de la cour ges. L'eglise du Val de Grace fut bâtie d'Aix. Porté en 1815, à la chambre sur ses dessins. Il avait des idees no- des députés, il y fit preuve d'élobles pour l'ensemble des édifices, et quence etparson esprit de conciliation un gout délieat pour les ornemens parvint souvent à rétablir le calme. d'architecture. C'est lui qui a invente En 1818, il rentra dans la carrière lecette sorte de converture qu'on gislative, et marrha dans la même nomme mansarde. Il ne faut pas le voie. La session suivante termina sa confondre avec son neveu Jules Har- carriere politique. Interrompu au midouin, qui fut chargé de presque lieu d'une phrase qu'on ne lui permit tous les batimens de Louis XIV, et ni d'achever ni d'interpréter, il fut qui a fait le Dome des Invalides. Il exclu de l'assemblée, mais s'y prémourut le 11 mai 1708, à soixante-senta et ne quitta son banc que lors. que les gendarmes, introduits dans

a salle , étaient sur le point de le sai- hémence , qu'il excita une sédition ir. Livre à des études profondes dans 'espoir de reparaître à la tribune, il nourut en 1827, au château de Mai-

ons, chez M. Laffitte. MARAT (JEAN PAUL), né en 1744. lans la principauté de Neufchâtel. Il 'at d'abord médeciu et lit divers outrages sur la physique; mois la rerolntion développa son caractère stroce: ce serul une tache tron lonque et trop penible que de derouler e tableau de ses crimes; demagague eroce, il fut l'apologiste et le provoca eur de tous les forfaits qu'il preconi mit dans son journal de l'Ami da Peuale: sa memoire est rouée à l'exéctaion de tous les siècles. Il fut tué dans

son bain, par Charlotte Corday, le 13 millet 1793, MARC (St.), l'un des quatre évan-

gélistes. MARC-AURÈLE ANTONIN, le chilosophe, në l'an 121, fut adophe par Antonin, et lui succèda en 161. Il avait toutes les qualites qu'on pent Bésirer dans un prince pour rendre ies peuples heureux, et il y travailla le tout son pouvoir. Il s'occupa nonenlement à régler le dedans de l'État. nais encore à le faire respecter au-deiois. Il monrut l'an 180. On fe met iu rang des meilleurs princes qui tient regue dans le monde, Il nous este de lui douze livres de reflexions ur sa vie, traduites en franca's par II. Dacier; ils respirent la morale la

dus pure. MARC-ANTOINE, Porateur, listingua tellement par son éloquence, ju'au jugement de Ciceron l'Italie ut alors rivate de la Grèce : il devint préteur de Sicile, proconsul de Cilisie, consul, puis censeur vers l'an go want Jesus-Christ. On le fit mourir lans les proscriptions de Marius et de Sylla.

MARC-ANTOINE, le triumvir. A a bataille de Pharsale, César lui conla l'aile gauche de son armée, le fit général de sa cavalerie l'année suivante, et eing ans après son collègne au consulat. Après l'assassinat de Cé- (Marens Claudius) sa belle oreison sar, Antoine fit assembler le sénat et pro Marcello. L'épout de Julie, fille nontrant au peuple la robe sanglante d'Auguste, se nommait Marcellus : Le Cesar, il harangua avec tant de ve- il mourut jeune. C'est a son sujet que

contre les meurtriers. Octave se liqua dans la suite avec lui et Lévide: ainsi fut formé le celèbre triumvirat qui devint funeste à tant de grands hommes, entre autres à Ciceron. Aures la mort de Cassius et de Brutus, les trigunits se partagérent l'empire. Marc-Antoine out la Grece et l'Asie où il se livra à une vie voluptueuse. Enflammé d'une passion violente pour Cleopatre, reine d'Egypte, il abandonna pour elle la reconeuse Octavie, sour d'Octave, qu'il avait enquièe. tette action et d'autres motif-rallumérent la guerre selle fut terminée par la célèbre bataille navale d'Action . L'an 51 avant Jesus Christ, Cléopatre qui avait amené à Autoine soixante vaisseaux, prit la fuite, Antoine la suivit, ce qui lui fit perdre la victoire. Avant appris que tileopâtre s'était donné la mort, il se tua lui même à cinquante-six ans. Ses debauches obseurement ses belles qualités.

MARCEAU ( FRANÇOIS - SEVERIA DESGRAVIERS), general français. ne à Chartres en 1769. Il commanda l'armée de l'ouest, et remporta de grands avantages sur les Vendéens. Son lamanité le fit destituer, Il commanda ensuite sur différens points. et il laissa partout des souvenirs honorables de ses talens et de sa valeur. Il fut blissé à moit le 20 septembre 1796 , dans la foret d'Hochsteinbac . lois de la retraite du général Jourdan.

MARCELLUS (MARCES CLAUDIUS). célebre général romain, fit la guerre avec succès contre les Gaulois, et s'empara de Syracuse. Il emporta de la Sicile quantite d'objets precieux, et apprit le premier aux Romains à admirenet estimer ces chefs-d'auvre des arts qu'auparavant ils ne connaissais nt pas. Il signala également sa valeur contre Annibal, et lut tue dans une corbuscade, Lan 207 avant J.-C. II avait eté cinq fois consul. Il y a plusients autres illustres consuls de ce nom , qui étaient ses descendans. Ciceron prononça pour l'un d'eux

Virgile emplora avec tant d'art au pour tout l'Orient un temps de paix. eixieme livre de l'Eneide le fameux :

Ta Marcellus eris.

MARCELLES (Ulpics), eelebre juriseonsulte romain, vivait sous An tonin le Pieux, fit partie de son conseil, est également la confiance de Mare-Anrèle, et fut revêto par Ini de la charge de propréteur de la Pan nonie inferieure Les Pandictes ren f rment de nombreux fragmens de ses divers curreges; et son nom est de ceux qui sont le plus fréquemment cites comme une autorite imposante dans les errits des anciens juriscousul-

MARCHANGYS (LOUIS-ANTOINE de), ne à St Saulge , departement de la Nievre, mort à Paris en 1856, ce cupa successivement les places de substitut et de procureur du roi au tribunal de premiere instance du département de la Seine, d'avceat-général preslacour rovale, et enlin d'avocat général au tribunal de cassation et porta la parole dans des affaires du plus hant interét. Porté à la chambre des députés, sa nomination fut deny fois amulée. On a de lui la Gaule prétique, monument élevé à la gloire de sa patrie, 1800, 6 vol. in-8. et Tristan le l'orageur, on la France au AVe siecle, qui est en quelque sorte le complement du précédent, Paris 1826, 6 vol in-8. Ces deux ouvrages offient les mêmes qualités et les mênies defauts.

MARCIA-OTACILIA SEVERA, femme de Philippe. On connaît une c'est Marcia Furnilla, femme de l'empour Bérénice, reine de Judee.

Auguste.

MARCIEN, empereur d'Orient, né en Thrace d'une famille obscure, l'éleva au trône en l'éponsant, Ce

de justice et de bonheur. MAEDOCHÉE, lils de Jair, de la trilin de l'enjamin. Il fut emmene captifà Babylone par Nahuchodonosor, l'an du monde 5405. Lorsque sa nièce Esther cut éponsé Assuérus, Marduchée qui se tenait à la porte du palais decouvrit la cons; iration faite contre le roi par deux de ses ennuques, et en fit donner avis à ce prince. Aman, favori d'Assnerns, irrite du refus de Mardochée de fléchir le genou devant lui, surprit à ce prince un edit qui ordonnait le massacre de tous les Juifs. Esther obtint la revocation de cet ordre. Aman fut pendu, et Mardochée le remplaça dans la confianco do roi.

MARDONIUS, gendre de Darius et géneral de l'armée de Xercès , fut tué à la hataille de Platée, et son a mée entièrement defaite, l'an 79 avant

J. · C.

MARÉCHAL (PIERRE SILVAIN), né à Paris le 15 août 1750, y mourut le 15 août 1803. Son dictionnaire des athées, fait en société avec Lalande, lui a procuré une triste célebrité. Il fit jouer en 1793 au théâtre Français une l'arce dégoûtante et digne du temps, intitulée le Juzement dernier des liois. Il ne manquait pas d'esprit ni de grâces des poésies agréables publiées sous son nom en font foi.

MARESCOT (ARMAND-SAMPELCOMITE de), lieutenant général du génie, grandcroix de la légion d'houneur et pair impératrice romains, vivait l'an 544, de France, ne à Tours le premier mars 1758, entra de bonne heure autre impératrice romaine de ce nom; dans le corps du génie, et dut un prompt avancement à ses talens et à pereur Titus, qu'il répudia par amour de brillans faits d'armes. Mais ayant signé en Espagne la capitulation de la MARCIANA, sœur de l'empereur division aux ordres du général Dupont, Trajan, modele de vertu et de gran- à son retour en France, il fut destitué, deur d'ame, mournt vers l'an 1 13 de subit trois ans de détention, fut relè-Jesus Christ. Son frère la fit déclarer gué à Tours, et remis en activité au retour du roi. Elevé à la pairie en 1819, il preta serment à la constitution de 1850, fut maintenu dans cetta vers l'an 391, était sénateur, lorsque dignité, et mourut à Vendôme le 10 Pulcherie, sour de Théodose le Jeune, novembre 1833, dans sa 75e année.

MARESTIER (JEAN-BAPTISTE), inprince mournt en 157, après un règne génieur maritime de première classe , de six aus et que ques mois, qui fut chevalier de la Légion d'Honneur,

élère de l'école Polytechnique , réor perté le nom de Marguerite : la liste ganisa en 1816 le port de Bayonne, et y construisit une foule de bateaux de charge, dont la France était pres que denourtue. C'est sons sa direction qu'a cie fait le premier bateau à vapeur de l'État. Ne en 1785, il est mort dans la force de l'age, au commencement d'avril 1854.

VALOIS, MARGUERITE DE reine de Navare, célébre par sa beauté et par son esprit, nee le 11 avril 1491, etait sœur de François I. Mariee d'abord à Charles d'Alencon, elle épousa en secondes noces Henri d'Albret, roi de Navare, dont elle ent Jeanne d'Albret mère de Henri IV. Elle fit Beurir l'agriculture encouragea les aris et protegea les sa vans. Elle-même écrivait facilement en vers et en prose. Elle mourut le 21 décembre 15/9, à 57 aus.

MARGUERITE DE FRANCE, fille de François ler, née le 5 juin 15 a5, cultiva les lettres et répandit ses bienfaits sur les savans, à l'exemple de son pere. Elle mourut le 14 sep tembre 1574. Ses vertus lai mérité

rent le titre de la mère des peuples MARGUERITE DE FRANCE. fille de Henri II, née en 1551, cpousa en 1572 le prince de Bearn, depuis Henri IV, el mourutle a7 mars 1015; on a accuse ses mours. Henri, devenu roi de France, lui lit proposer de casser leur mariage; elle y consentit avec autant de noblesse que de désintéressement, et vecul le reste de ses jours dans le commerce des gens de lettres. Un a d'elle des poésies et des

mémoires. MARGUERITE D'ANJOU, née en 1425, femme de Henri VI, roi d'Angleterre, etait une princesse entreprenaute, courageuse et inébranlable; mari, qu'elle regna sous son nom et défendit ses droits dans douze batail-XI paya sa rancon moyennaut la la scène. L'autres princesses ont m'ait donné. Tout son éloge est la,

en scrait trop lopgue.

MARIANA Jean beliné a Calarera en 1536 . mort le 17 février 1625. Le principal ouvrage de ce jesuite espai guol est une histoire générale de l'Espagne cerite d'abord en latin, cusuite en espagnol, ourrage qui manquart a cette nation : elle a eté traducte en français. Cet historien a de la majeste dans les récits a mais peu de precision. Il manque quelquefois d'exactitude, et n'est pas louiours impartial.

MABIE, smur de Moise et l'Aaron. née l'an du monde 2424, morte l'an 2554. Elle avait quinze aus lorsque Moise fut exposé sur le hord da Nit. et s'oficit à la lille de Pharaon nour dier chercher une nontrice a cel enfant. Lette offre avant etc agrees, ello amenasa mere, à qui Moise fot con-

MARIE ou SALONÉ, femme de Zébedée et mere de saint Jacques et de saint Jean.

MARIE DE MÉDICIS, néc à Florence le 26 av il 1575, mariee en 16on à Henri IV , roi de France, Ette iot regente du royau ne après sa mort. depuis 1610 jusqu'en 1617 qu'eile fut releguee à Blois, Après la mort du connctable de Luynes, elle fut de nouveau à la tête du conseil; mais Setant brouillee avec Bichelieu, elle lus fut sacrifiée et obligée de fuir à Bruxelles en 1651. Elle moniul à Cologne, presque dans l'indigence, le 5 juillet 164s, à soisante neuf aus. Violente, emportee, e le ne pouvait souffrir ni remontrances ni obstacles. Sous sa régence, l'Etat perdit sa consideration au dehors, et fut dechire au-dedans par les princes et les grands seigneurs. On croit qu'elle contribua à l'assassinat du bou Henri; elle avait pris un tel empire sur son du moins est-il vrai qu'elle ne le regretta pas, et ne repandit pas une larme sur son sort. C'est elle qui lit les contre la maison d'Yorek. A la fin, bâtir le Luxembourg, et fonda le vainque et faite prisonnière, Louis monastère des religieuses du Calvaire.

MARIE THÉRÈSE d'Autriche , cession de ses droits sur l'Anjou, la tille de Philippe IV, roi d'Espagne, Lorraine, Bar et le comté de Pro- épousa Louis XIV en 1660, et mouvence, Elle mourut à Dampierre pres rut en 1685. Son époux la pleura, et Saumur en 1481. Elle a été mise sur dit : Voilà le seul chagrin qu'elle fille de Jacques ler, uée le 7 decembre 1542, celèbre par sa braute, ses talens et ses malheurs. Elle s'était re fugice aupres d'Elisabeth, qui la lit enfermer dans une etroite prison, où elle la retint pendant dix-huit aus, au bout desquels elle hit fit trancher la tête le 18 fevrier 1587. Elle mourut avec un courage heroique, à quarante six ans. Son attachement a la religion catholique, et surtout sa beante, ses droit, sur l'Angleterre, fi reut aux veux d'Ensabeth une partie de ses crimes. Si elle ent des torts, sa constance dans le malheur doit les faire oublier. Cette reine a fourni a Schiller le sujet d'une tragedie qui a eté iruitee sur sotre théâtre avec sueces par M. Le Brun. Il y a eu un grand nombre de princesses du nom de Marie, mais mutes no sont pas celebres.

MARIE-THERESE, imperatrice, reine de Hongrie et de Bolième , née le 15 mai, marice en 1736 a l'emperem François Icr. Après la mort de Charles VI., sou père, elle vit les principanx etats de l'Europe Ignes contre elle : presque tous ses etals furent envahis; mais par son courage. son adroite politique, sa fermeté et l'amour de ses peuples , surtout les ont été transférés à Saint Denis, Hongrois qui jurerent de mourir pour leur roi Marie-Thèrese, elle parvint à recouvrer ses etats; et le traité d'Ais la Chapelle, signe eu 1748, rendit la paix a l'Europe. Elle érigea des universités et des collèges, fonda des écoles pour les arts, forma des bibliothèques publiques, eleva des observatoires, fit construire des hopitaux militaires, outrit des canaux et encouragea les manufactures. E le mourut le 23 novembre 1780. Ce fet la plus graude princesse et la plus aimable de son siecle; elle meritale titre de Mère de la patrie.

MARIE I et II, reines d'Angleterre. La première mourut le 17 novembre 1558, avec la reputation d'une princesse active et courageuse; la seconde, nee en 1662, morte le 7 janvier 1695, gouverna , pendant l'absence de sou François Ier, dans diverses ambassamari Guillaume de Nassau, avec beau- des importantes. Il avait du savoir coup de prudence et de sagesse , pro- et de l'eloquence. tége à les arts et les sciences. Elle avait MARINIANA, seconde femme de

MARIE-STUART, reine d'Ecosse, | tous les agremens de son sexe el la fermeté du nôtre,

MARIE-ANTOINETTE JOSEPHINE-JEANNE d'Autriches, reine de France, nee à Vienne, le 2 novembre 1755. A quinze ans, elle épousa Lonis XVI alors due de Berry, et le 10 mai 1778, elle desiut reine. Elle se montra la protectrice des lettres et des aris, et les encouragea par ses bienfaits, Ennemie de l'eliquette, elle ne trouvait le bonheur que dans les plaisirs de la vie privée, où l'on répandit sur elle le venin de la calomnie, lorsqu'on pouvait seulement lui reprocher l'oubli du cérémonial nécessaire à l'éclat du trone. Elle avait une grande energie dans le caractère: elle en fit preuve clans les attentals des 5 et 6 octobre : mais l'histoire des crimes de la revolution , même succincte , ne peut entrer dans le plan de cet ouvrage. On sait que la reine se sacrifia à ses devoirs d'épause et de mère, et qu'elle partagea le sort de son epoux inforume. Elle fut condamnee à mort le 16 octobre 1795, monta le même jour sur l'échafaud, dont Louis XVI avait frit un autel. On sait par cœur son admirable lettre à madame Elisabeth. Ses ossemens, retrouves en 1815,

MARIGNY (ENGUERRAND de) . principal ministre sous l'hilippe-le-Bel, s'avanca à la cour par son esprit et son merite. Devenu intendant des finances, il usa mal, dit-on, de sa grandeur, et fut condamné, après la mort du ro , sous prétexte d'exaction. a être pendu au gibet qu'il avait fait dresser lui même à Montfaucon, Sa mémoire fut réhabilitée.

MARILLAC (Locis De), marechal de France sous Louis XIII, fut condammé en 1652 à avuir la tête tranchée. Il avait eté un des principaux auteurs de la journée des dupes, où il offrit de tuer de sa propre main le cardinal de Richelieu. On le sacrifia au ressentiment de ce ministre. Sa memoire fut rehabilitée. Son oncle . Charles de Marillac, se distingua sons

l'empereur Valerien, aussi vertueuse finesse extrême 'de ses observations. que belle, suivit son epour en Asie l'an 258, et fut faite prisonnière avec Ini par Sanor, roi de Perse, Elle mourat dans la prison où elle avait été enfermee. On la mit au rang des div nite.

MARINUS, philosophe platouicien. ne à Na: louse-de-Samarie, autrefois Sichem, ville de la tribu d'Enbraim. disciple de Proclus, auquel il succéda Fan 435, mort à Athenes vers la lin du cinquième siècle. De tous ses ouvrages, il ne nous est parv ou que la Vie de Proclus, dont la decniere edition est celle qu'a donnée M. de la Boissonade, avec des notes, Leipzig, 1814, in 5.

MARIUS (Cares), célébre général romain, d'une naissance obscure, fut sert fois consul. Il vaimunit Jugurtha. et defit les Tentous et les Cimbres. Il cut pour compétiteur et pour ennemi Sytta qui le tit declarer ennemi de la patrie. Il s'enfuit agé de plus de soixante-dix ans, et se tent caché dans les marais de Minturnes; il fut reconqu. et conduit dans un cachot. Un soldat cimbre recut l'ordre de le tuer. Marius, le voyant entrer, lui cria d'une voix terrible : Barbare, auras-tu le courage d'assassiner Marius? Le meurtrier effrayé laissa tomber son épée, et sortit de la prison tout emu. On sait le brau parti que M. Arnault a tiré de cette situation dans sa tragédie de Marius à Minturnes. Entin, rappelé par Cinna qui le mit à la tête des troupes. il fit perir le plus grand nombre de ses ennemis, et envoya les autres en exil. La passion de dominer ternit toutes ses qualités. Il fut le fléau de sa patrie et de l'humanité. Marius le jeune, son fils, battu par Sylla, s'enferma daus Preneste, où il se tua de désespoir.

MARIVAUX (PIERRE-CARLET DE CHABLAIN De ), ne à Paris en :688, met trop de métaphysique. C'est à la | su faire un choix heureux.

à la profonde connaissance qu'il avait du cœur des femmes, à l'analyse exacte qu'il a su faire de leurs mouvemens les plus caches, qu'il a ete redevable de ses succès. En un mot, la verite, qui ne meurt jamais, fora vivre, malgre tous leurs defauts, la plupart de ses romans et de ses comédies ; il sera toujours cite parmi les peintres de la nature : mais il ne faut pas même songer à imiter sa maniere. Par malbeur, it est devenu chet d'une ecole detestable, et le marinaudage a long temps ète de mode. Ses deux comedies qui se jouent le plus souvent sont les fausses tionfidences et le Jeu de l'amour et du lorsard ; la dernière est amusante. M. Duviquet vient de publier une belle édition complète in-8 des œuvres de cet ecrivain spirituel.

MARLBOROUGH ( JIAN CHER-CIIII.L., duc de), ne le 5 juillet 1650, mort le 17 juin 1722, le g-néral le plus latal a la France qu'on cût vu depuis long-temps. Il iut vainqueur à Hochstett, à Bamilles, à Malplaquet : ses talens lui valurent l'estime de l'urenne. Il se montra à la fois guerrier illustre, courtisan de-

lie et negociateur habile.

MARMONTEL / Jean - François ), ne dans le Limousin le 11 juillet 1719. mort le 31 dec. 1798, secretaire de l'Academie francaise. Nous avons de lui un très grand nombre d'ouvrages. Les plus estimés sont ses tiontes moraur, sa traduction de la Pharsale de Lucain et ses Elémens de litterature qui sont la partie brillante de ses œuvres et celle qui cons rvera le plus de réputation. Ils supposent des connaissances variées et choisies, des etudes approfondies. Son Belisaire a été censure à cause de son quinzieme chapitre : son poeme en prose des Incas manque de verité pour les notions historiques. En resume, c'est un y mourut le 11 février 1764, auteur écrivain correct et de talent, qui d'un grand nombre de romans et de lavait beaucoup de litterature, mais comédics. Personne n'a peint avec peu de génie. Nous ne parlerous pas plus de vérité l'amour-propre des de ses tragedies et de ses opéras-cofemmes; on trouve dans ses pièces miques: il n'etait pas ne pour la poédes scènes où le sentiment est rendu sie. Ses œuvres completes ont eté pu-avec délicatesse; mais eu général il y blices en 18 vol. in-8. On pourrait

MAROT (CLEMENT), ne à Cahors ffes communions, de l'estime et de la en Querci, l'an 1495, mort à Turin considération la plus méritec, et en 1544, le modele d'une certaine l'église protestante se plaît à reconnaivete fine et piquante que l'on ap- naître tout ce qu'elle doit de services pelle encore, de son nom, le genre à son rèle et à son courage dans les marotique. La charmante Epitre à le reuves les plus cruelles de la rezo-Francois ler, quelques epigrammes lution. Comme homme son urbanité. qui n'ont point eté surpassees, quel- son enjouement, sa bonté affectueuse ques contes joyeux, quelques jolies et expansive, l'ont reudu cher à ses chansons, lui ont fait un nom immortel. Sa traduction des psaumes, con-même après sa mort, un voile épais tinuée par Theodore de lieze, a etc couvrit les actes multiplies d'une chantee long-tem; s dans les temples b'enfaisance inepnisable. Cet homme de protestans; c'est une destinée assez singuliere pour un poète enjoue. badin et quelquefois licencieux à l'exces. On sait qu'il jut valet de chambre de Francois ler, comme son père. L'un et l'autre furent poètes, ainsi que Michel Marot, fils aîné de Ciement; les œuvres des trois Marot out eté imprimees ensemble, 6 volumes in-12. Un quatrième Marot, de la même famille, fut peintre, elève de Lafosse: personne n'approcha plus de son maître.

MARRON (PAUL-HENRI), chef de l'eglise protestante de Paris, membre de l'institut de Holiande, ne a Leyde le 12 avril 1754, d'une famille refu gice, originaire du Dauphine, après de brillantes études dans sa ville natale, fut appele comme ministre du saint Fyangile à l'église de Dordrecht en 1775; puis en 1782, attaché en qualité de chapelain, à l'ambassade hollandaise a Paris. Quelques années après, avant obtenu sa demission de son gouvernement, il devint dans cette capitale ministre du culte protestant. Emprisonne en 1794, il lut rendu à la liberte après la cliute de Robespierre, mais ne repuit le ministère sacré qu'apres le 18 brumaire, devint président du consistoire, et chevalier de la Légion-d Hanneur des la création de cet ordic, en 1804. Comme littérateur, il avait ete l'un des rédacteurs du Journal enevelopedi que, du Magasin encyclopedique, de la Revue encyclopédique, enlin de la Biographie universelle. Il a cultive avec succès les muses latines, et a tils, en 1819, 3 vol. in 8º quelquefois payé le tribut aux muses table vioillard jeuissait, dans toutes cien ministre de l'intérieur, grand-

nombreux amis. Il a vouln que, de bien a été enleve a la religion, à l'amitic et aux lettres, le 31 juillet 1832, par suite d'une attaque de cholera determinée par une chute.

MARSOLLIER des VIVETIÈRES (Bexoit-Joseph), ne à Paris en 1750, mort le 22 avril 1817, est conuu par un grand nombre d'opéras comiques que l'on voit toujours avec plaisir, et parmi lesquels on peut citer Nina, Adolpha et Clara , et Gulnare. Ou vient de publier ses œuvres en 5 vol. in-8.

MARSUS (Dourres), vivaits us le règne d'Auguste: auteur d'é, igrammes, à ce titre, il est plus d'une fois nommé dans Martial, qui semble le placer à côté de Catulle: Ovide (Pont. iv. 16. He met aussi parmi les giands oètes épiques. Cependant son Amaconide ne parait pas avoir cu un grand succes.

MARTIAL (MARC-VALUED), poite latin në en Espagne, d'où il passa à Rome à l'âge de vingt ans. Il retourna dans son pays où il mourut vers l'an 100 de Jésus-Christ. Il est principalement connu par ses Epigrammes, où il ne respecte pas toujours la pudeur. Il se sert de mots extraordinaires et recberchés; il faut plus d'etude pour l'entendre lui seul, que pour expliquer tous les poètes du siècle d'Auguste; il n'a que de l'esprit et de l'art. Les éditions de ce poète sout tres-nombreuses; une des meilleures est celle de Coustellier, 2 volumes in-12 avec des corrections. La traduction par M. E. T. Simon a été publice après la mort de ce dernier par son

MARTIGNAC (JEAN-BAPTISTE-SYLtrançaises. Comme pasteur, ce respectivele DE GAYE, vicomte de), anofficier de la Lécion-d'Honneur, ne à Bordeaux le 20 juin 1770, recu evocat à l'epoque de la révolution , se fit estimer, dans l'exercice de sa profession, par ses talens et per sa probite. A la restauration, il se prononca pour la cause royale à laquelle il resta louiours attaché. De hautes places de magistrature furent la récompense de son devoument. Admis à la Chambre des deputés en 1821, il parut avec éclat à la tribune, sontint le ministère, et devint consciller-d'état. Appelé au ministère de l'interieur en 1828, il s'y montra pendant les dixneuf mois qu'il y resta, intègre, loyal, modere et conciliateur. Plus écoute des deux partis, peut-être eut-il prévenu les catastrophes qui amenerent la chute des Bourbons. En mars 1850, il lut un des 221 deputes qui voterent l'adresse à Charles X, fut réclu à l'unanimité, et lit éclater le bean talent et le plus noble caractère dans la défense de M. de Polignac, dont il etait loin de partager les opinions. Dans la session de 1831, il parut rarement à la tribune , à cause de sa mauvaise santé, et moncut à Paris, le 3 avril 1832. Commissaire civil pendant l'expedition d'Espagne en 1825, il y avait recueilli les matériaux de l'ouvrage qu'il avait à peine termine, et qui a eté publié sous ce titre : Essai historique sur la révolution d'Espagne et sur l'intervention de 1823.

MARCLLE, tribun du [cuple, ennemi déclare de Jules-Cesar, arracha les couronnes qu'on avait mises sur les statues de ce dictateur, et lit conduire en prison coux qui les premiers l'avaient salue roi. Cesar se

contenta de le priver de sa charge. MARULLE ( Powees ), habile mais non pas aux mots.

MASACCIO, peintre célèbre mort Chaise, le lieu de sa sepulture. en 1445 à 26 ans, le premier de son siècle, encore barbare, qui prit la démie française, ne à Caen le 13 avril bonne manière de peindre. Il donna 1665, mort à Paris le 26 septembre

à ses figures l'attitude convenable . de la force, du relief et de la grace, mais il mourut trop tot pour pouvoir atteindre le point de perfection.

MASCARON (Juris), ocatorien , ne à Marseille en 1654, mort le 16 decembre 1-03. Ses Oraisons fanèlires ont eté publices et reintprimees plusieurs lois en on volume in-12. On trouve dans cet orateur le neif de Bossnet, mais il n'en a ni l'élévation, ni la chaleur. Avec un style assez pur, il n'a ni la politesse ni l'elegance de Flechier, L'Oraison funebre de Turenne est son chei dia uvre.

MASINISSA, roi d'une petite contree d'Afrique, prit d'abord le parti des Lasthaginois contre les liomains, dont il devint ensuite l'ami par la génerosite de Scipion qui lui renvoya sans rançon son neven qu'il avait fait prisonnici. Il epousa la celebre Sophonishe, et mourut l'an 149 avant L.t., à oo aus.

MASSANIELLO (THOMAS), pecheur napolitain, qui en 1646 cansa une revolte à Naples, à l'occasion des impositions; il souleva plus de cinquante mille hommes du peuple. à la tête desquels il s'empara de l'autorite et gouverna par la terreur pendant dix jours. Il fut tue le 16 juil-

let, et son corps fut jeté dans un lossé. MASSENA (André), prince d'Esling, marechal de France, ne à Nice le 8 mai 1755, mort à Paris le 4 avril 1817. Il fandrait un volume nour detailler ses exploits militaires. On se souviendra long-temps de ses campagnes en Italie, du passage de la Linumath, de la bataille de Zorich, de la defense de Gênes, etc. Sa capacite, son coup-d'ail militaire et sa rare intrepidité, qui lui valurent de nomgrammairien de Rome, ayant ose breux succes, lui avaient merite le reprendre l'empereur l'ibère sur une nom d'Enfant gate de la victoire. Sa expression vicieuse sortie de sa bou- campagne en Portugal en 1810 et en che, et un courtisan soutenant que 1811 ne brilla pas d'un aussi vil éclat, ce mot était latin, Marulle répliqua c'est la scule. On ne pent citer son que l'empereur pouvait bien donner désintéressement en publiant la gloira le droit de bourgeoisie aux hommes, dont il se couvrit. Un obelisque en marbre blane indique, au Pere La

MASSIEU (GLILLALME), de l'Aca-

au College royal, a donné une His 1621. Il a composé l'Histoire des toire de la poésie française, in-12, choses mémorables arrivées sous le règne pleine de recherches curicuses et de Henri-le-Grand, semes d'anecdotes instructives, et un poeme latin singulières et de faits curioux; l'Ilissur le cufé, qui n'est pas sans ménite. toire de la mort de Henri-le-Grand, Un autre Massieu (Pabbe Jean-Baptiste), ne en 1747, a donné une traduction de quelques dialogues de Lucien, superieure à celle de Perrot d'Ablancourt.

MASSILLON (JEAN-BAPTISTE), né le 24 juin 1665, mort le 28 septembre 1742, eveque de Clermont, predicateur celebre, et qui est veritablement à Bourdaloue ce que Racine est à Corneilie. Bourdaloue, aime de preuves et quelquefois les prodiguant trop, semile n'adresser sa morale austere qu'à la raison : Massillon s'adresse principalement au cœur, et il faut convenir que celui qui nous fait aimer nos devoirs est bien supérieur à celui qui se contente de nous les demontrer. Il est surtout connu par sou Petit Carême.

MASSON (François), statuaire, né en 1745 en Normandie, eleve de Guillaume Coustou, se lit de bonne beute une place distinguce parmi les eculptures des Tuileries, il fit le monu ment à la gloire de J -J. liousseau, chansons. place dans le palais du Luxembourg, des rairs, et celle de Ciceron pour le corps legislatif. Dans le nombre de ses ouvrages particuliers, on cite surtout une charmante figure représentant Flore on la Jeunesse, pleine de grace et d'une execution parfaite. Cet artiste a eu le grand mérite de ne copier personne. Il mourut le 14 decembre 1807.

MATIIAN, prêtre de Baal, tue par ordre du grand-prêtre Josada, l'an du monde 5126.

MATHUSALEM, file d'Hénoc et père de Lamech, ne l'an du moude 687, mourut l'année même du deluge universel, âgé de 969 ans.

MATTHEE ( Saint ), I'un des

evangelistes.

2722, professeur en langue grecque | 1563, mort à Toulouse le 12 octobre l'Ilistoire de Saint-Louis, celle de Louis II, estimees, et autres ouvrages. Ses quatrains sur la vie et la mort, consus sous le nom de Tablettes du conseiller Matthieu, sont celebres et imprimés ordinairement a la suite des quatrains de Pibrac.

MAUCROIX (FRANCOIS DE), ne le 16 janvier 1619, mort en 1708, chanoine de Reims, a fait plusieurs traductions d'auteurs anciens, Il était très-lié avec Boileau , l'acinc et surtout La Fontaine. Il a donné, avec l'immortel fabuliste, un recueil d'œu. vres diverses en 2 vol. in-12, dans lequel se trouvent des poésies de lui qui ont du naturel; le nom du bonbomme sauvera le sien de l'oubli.

MAUPEOU, chancelier de France, s'est particulièrement rendu celèbre dans les affaires du parlement en 1771, en cherchant à debarrasser Louis XV des entraves que le parlement de Paris apportait à ses volontes. Il fut exilé sculpteurs de son temps. En 1797, par Louis XVI, et mourut le 29 charge de la direction de toutes les juillet 1792. On a répandu sur lui une soule de paniphlets et de

MAUPERTUIS (PIFERE-LOUIS MOla statue de Péricles pour la Chambie REAU DE) , né le 17 juillet 1698 , mort le 27 juillet 1759, celebre philosophe et mathematicien, de l'academie des seiences. Il fut un des savans envoyés vers le nord pour déterminer la figure de la terre. Frederic-le-Grand l'appela à Berlin eu 1740 pour présider l'académie de ectte ville; il y fut en querelle avec Voltaire. Ses œuvres ont été recueillies en 4 vol. in-8 : il avait de l'esprit, du feu, de l'imagination; mais on lui reproche des tours recherchés, uoe concision affectee, des paradoxes et des idées fausses.

MAUREPAS (JEAN-FRÉDÉRIC PILE-LYPEAUX, comte de), ne en 1701, mort en 1781. Ministre d'état sous Louis XV et sous Louis XVI, il MATTHIEU (PIERRE), historio- montra beaucoup d'activité et de pégraphe de France, né le 10 décembre nétration; mais on croit qu'il determina le roi a la guerre d'Amérique, j'outes les grandes questions, fit dont les suites nous ont été fatales, preuve de conrage autant que de pro-Toute affaire lui offrait matiere a fondes connaissances et d'une rare faplaisanter, et tout individu a lancer cilite d'elocution, soutint la lutte avec un sarcasme. On a de lui des Memoures curieux.

MAURICE (MAURICIES-TIMERIES), empereur d'Orient, né en 539, si aignala contre les l'erses, et succèda en 582 à Tibère-Constantin, dontil épousa la fille. Phocas s'etant fait proclamer empereur, le fit massacrer avec toute sa famille, en 602.

MAURICE, conite de Saxe. (V. Saxe. 1

MAURICE (FRIDING-GULLAUME), secrétaire de la Societé des arts de Geneve, ne en 1750, dans cette ville, d'une famille protestante, occura à ses administrés. En 1814, il fut admis au conseil représentatif; mais dedans la vie, privee, lorsqu'il mourut bref qui blamait sa conduite. A la res en 1826.

MAURUS (TERESTIANIS), florisvait sous Trajan. On a de lui un petit rester en France pour y vivre dans la poëme écrit avec elegance sur les re- retraite, et recut un passeport pour gles de la poesie et de la versification, toute reponse. A sin arrivée à Rome, De arte metrica.

homeur contre les orateurs du côté gauche, et particulièrement contre Mirabeau. Appele à Rome par Pie VI. il fut nomme archevêque de Nicée in partibus, nonce du pape à la diète de Francfort, et à son retour, cardinal et evenue de Montefiascone, Oblige de fuir devant l'armée française en 1798, il revint à Rome à la suite de Pie VII, à l'exaltation duquel il avait concouru dans le conclave de Venise. ct recut de Louis XVIII le titre de son ambassadeur aurres du Saint-Siege. Ils'y occupa d'abord avec zele des interêts du roi; mais quelque dans sa patrie les emplois les plus ho- temps après, l'ennui de la retraite ou norables, qu'il ne quitta qu'en 1792, quelque autre motif ignoré, l'amena lors de l'invasion de son pays par les a une démarche qui fui rouvrit le armées françaises. Ce fut afora qu'il chemin de la capitale. Rappele à l'Afonda, de concert avec ses deux amis cadémie française, il y prononça, le 6 Ch. et M.-A. Pictet, la Bibliothèque mai 1807, un discours de reception britannique. Maire de Gemve, il sut dont le succès ne repondit pas a l'atménager la susceptibilité d'un maître tente du public. Le cardinal Fesch s'éombrageux, et fit beaucoup de bien tant brouiffé avec Bonaparte, celui-ci nomma à sa place le cardinal Maury, qui prit l'administration du diocèse. puis plusieurs annees, il était rentre et reçut du pape, à cette oceasion, un tauration, il eut ordre de guitter l'archeveche, demanda la permission de il fut enferme au château Saint-Ange, MAURY (Jean SIFFREIN), car-dont il ne sortit, six mois après, que dinal, ne le 26 juin 1740, à Vaureas, pour être confiné dans la maison des dans le comtat Venaissin, d'une fa- Lazaristes, fut remis en liberte, obfimille pauvre et obseure, vint fort ge de donner sa demission de son jeune à Paris, se distingus au con-cours de l'Academie française, ch-ut moi. Le cardina Maury etait fut successivement un canonicat, de bon parent et bon ami. Le souvenir Lambès, et une abbave, conrut avec du rôle im ortant qu'il a remplisur éclat la carrière de la chaire, rem- la scène politique, dit avec raison plaça à l'Academie française Le l'auteur de son article dans le Diction-Franc de l'ompignon, le 27 janvier naire lesterique publie chez Gosselin 1785. Le riche prieure de Lions, que en 1827, survivia aux reproches qu'il lui avait lègue son ami l'abbé de la encourus aupres des partis. Em Boismane, lui permit d'assister aux 1827, son neveu, Louis Silferin assemblées du clergé du bailliage de Maury, a publié ses Œuvres chaisies. Péronne, qui le nomma député. 5 vol. in-8. Le cardinal avait remis Dans cette réunion de talens à jamais au net les discours qu'il avait prononsuémorable, il porta la parole sur ces dans l'ascemblee, et dont le gou-

la publication.

MAUSOLE, roi de la Carie, Artémisc lui fit élever un tombeau sl magnifique qu'il passa pour l'une des sent merveilles du monde. C'est du nom de ce monument antique que l'on a appelé mausolées les beaux sépulcres eleves aux grands.

MAXENCE, empereur romain, fils de Maximien-Hercule et gendre de Diocletien , protita de l'abdication de son père pour se faire déclarer Auguste en Italie en 506. Valère-Maximien marcha contre lui, mais il fut vaincu et obligé de prendre la fuite. Maxence alors s'avança en Afrique et s'v fit detester par ses ernantes. Cons tantin le hattit en Italie, et il se noya en traversant le Tibre.

MAXIME (Macris Manuers), Espagnol, general de l'armee romaine en Augleterre, s'y tit proclamer empercu: en 583. Gratien marcha contre lui et fut défait. Maxime passa ensuite en Italie et v commit de grands ravage ; mais Théadose, indiqué de tant de maux, se mil à sa poursuite et l'assiègea dans Aquilée, où ses propres soldats lui tranchèrent la tête en aas.

MAXIME, sénateur et consul romain, indigné de la violence que l'empereur Valentinien III avait faite à sa femme, conspira contre ce prince et le fit luer. Il s'empara ensuite de l'empire, et épousa par force Endoxie, veuve de Valentinien, qui appela, pour se venger, Gense-ric, 10i des Vandales. Maxime fut lué par les soldats, et son corps jeté dans le Tibre le 12 juin 455, après un regne de soixante-dix-sept jours.

MAXIME, de Tyr, plulosophe platonicien, vint à lionic sons Marc-Aurèle, et s'y acquit une telle réputation que cet empereur voulut être son disciple. Il nous reste de lui quarante un discours traduits en français par M. Formey.

MAXIME, le cynique, philosophe, natif d'Ephèse, fut le maître de Julien l'Apostat, qui le comble d'honneurs.

MAXIME de Modaure, ville d'Afrique, fut l'ami do saint Augustin.

vernement impérial ne permit point [On a une epître de ce philosophe platonicien , souvent citée pour prouver que les philosophes de l'antignité admettaient un Dieu unique.

MAXIMIEN-HERCULE, on VA-LÈRE - MAXIMIEN, empereur romain qui, de simple soldat, fut associe à l'empire par Diocletien. Il fit la guerre avec succes dans les Gaules. en Afrique et en Italie. Il fot forcé de se tuer en 310. Feroce, cruel et avare, il avait toujours conservé la rusticité de sa paissance,

MAXIMILIEN I et II, empereurs d'Allemagne. Le ler, fils de l'emperenr Fredéric IV, ne le 22 mars 1559, fut ilu en 1493, et mourut le 11 janvier 1519, âgé de 60 ans. Il soutint plusieurs guerres contre la France, qu'il détesta tonjours, avait vonlu se faire élire coadjuteur lu pape Jules II et lui succèder. Ce prince . duux , affahle et blenfaisant , aimait les sciences, mais ses qualités furent ternics par bien des défauts. Le se . ne le 1er août, succèda à son père, l'emperent Ferdinand let, en 1562, et moniut le 12 oc hre 1576. Doux, equitable, genereux, il lui manqua, pour être grand monarque, du banheur et de l'activité. Il aimait et entivait les lettres.

MAXIMILIEN, duc de Bavière, mort eu 1651, gagna la bataille de Prague en 1620 contre Fréderic, comte palatin.

MAXIMILIEN E MMANUEL . electeur de Basière, prit le parti de la France dans la guerre de la «neces» sion de l'Espagne; il fot mis pour rela au ban de l'empire en 17n6, et privé de ses etals qui lui forent rendus à la paix. Il mourut à Munich en 1726.

MAXIMIN (CATES-JULIUS-MAYIMIAxts), empereur romain, né en Thrace c'an 175, de simple berger parvint aux premiers grades militaires, et succeda à l'empereur Alexandre-Sérère en 255. Il commit toutes sortes de cruautes. Rome s'étant révoltée, les soldats le tuèrent avec son' fils en 258; il avait alors 65 ans, Il était d'une taille énorme, et sa force était prodigieuse.

MAXIMIN, surnommé DAZA, em-

percur romain, fils d'un berger d'Il-Hes services les plus importans Il avait lyrie, et neveu de Valère Maximien amassé des richesses immenses; il par sa mère, reçut le titre de César fonds à Paris le collège Mazarin de Dioclètien en 505, et prit lui on des Quatre Nations. On a de même celui d'Anguste en 508. Il en- lui un recueil de Lettres interestremit de déponiller Lieinius de ses sant, 2 vol. in 12. On a cerit son hisétats, mais il fut vaiucu en 313, et toire en 4 vol. Sa nièce Mancini vécut mournt la même année.

MAYENNE (CHARLES DE LORRAINE, pre pri, montra beaucoun de courage aux sièges de Poitiers et de la Rochelle. Après la mort de ses frères tués aux états de Blois , il 58 decembre 1793. La France et se déclara chef de la ligne, et fit l'Europe entière ont payé un juste nommer roi le cardinal de Bour tribut l'homoiage au couragens debon sous le nom de Charles X: mais vouement des medecins françois enhattu par Henri IV à la journee voyés à Barcelone. Le ples jeune d'Arcques et ensuite à celle d'Irry , il d'entre enx , Mazet , devait seul en fit la paix avec le roi qui lui donna ctre victime. Attaqué de la fiévre za confiance et le gouvernement de jaune, il expira le 22 oct bre 1821. l'île de France. Il monrut à Soissons en 1611, à 57 aus.

MAY \ARD (Francois) , ne à Toulouse vers 1582, y mourut le se décembre 1646. Il était de l'Académie française, et fut l'élève de Matherbe. Ses vers toujours dénués d'inversions. ont en general trop de monotomie et trop peu d'elévation; mais ce fut un écrivain naturel, facile et correct. Ses sonnets chagrins contre le cardinal de Richelieu sont peut-être ce

qu'il a fait de mieux. MAZARIN (Jeles), né dans l'Abruze le 14 juillet 1602, mort le 9 mais 1661. Le célébre cardinal succeda à Richelieu dans le ministère . et Louis XIII le nomma l'un des evecuteurs de son testament. Il ménagea pour un chef d'œuvre de politique, et lui mérita la contiance la plus intime du roi. Un de ses grands talens était de bien connaître les hommes, caractère de sa politique était plutôt Virgile; l'un lui dedia ses Odes, et la finesse et la patience que la force l'autre ses Géorgiques. Cette protecélévation, excitérent des guerres ci- lisé son nom. Il ne nous reste que

long temps en Angleterre. Elle etait nimable et jolic. L'epicurien Saint-Evremont fut un de ses courtisaus les plus assidus.

MAZET (ANDRE), né à Grenoble le Le gouvernement espagnol lui a fait elever un monument à Barcelone, et une pension votée par les deux chambres, en France, a ete accordée à la mère de ce jenne medecin, à titre de recompense nationale. La lithographie a reproduit les derniers momens de Mazet, l'ami et le compagnon du savant et éloquent Pariset.

MAZURE (F.-A.-J.), né à Paris en 1776, inspecteur, et, trois ans apres, recteur de l'académie d'Angers, inspecteur général des études en 1817, lit, en 1850, partie de la commission de censure des journaux, sut allier aux fonctions de sa place les travaux du cabinet, et mourut à Paris le 8 novembre 1828. On estime son Histoire de la révolution de 1688 en en 1659 la paix entre la France et Angleterre, Paris, 1825, 3 vol. in-S, l'Espagne. Ce traité de paix passe où l'on trouve des pièces importantes pour l'histoire du temps et des revélations curieuses.

MÉCENE ( CAICS . CLINICS - MECOE-Nas), célèbre favori d'Auguste, culet de savoir prendre un caractère tou- tivait et protegrait les lettres. Il jours conforme aux circonstances. Le mit au nombre de ses amis llorace et Les grands seigneurs jaloux de son tion accordee aux savans a immortaviles, depuis 1649 jusqu'en 1653. Il quelques fragmens de ses ouvrages, fut oblige de quitter le royaume, et qui font regretter ce qui nous man-

tut oblige ue quinte se royaum.

se tête fut mise à prix; mais il para que.

MEDICIS (Cong.), né à Florence

con cong. revint plus puissant

MEDICIS (Cong.), né à Florence

con cong. que jamais, et continua de rendre en 1589, chef d'une illustre famille, mourut comblé d'honneurs et de moderne, 3 vol. in-12, écrit avec chagloire le 1er août 1464. On fit graver leur et intérêt. sur son tombeau : Il fut le père du peuple et le litérateur de son pars. Il bre de l'Institut et célèbre composiavec sagesse, repandit ses bienfaits amassa une fortune immense par le commerce. Laurent de Médicis, son petit-lils, surnommé le grand et le père des lettres, ne le 1er janvier 1448, mort le 8 avril 1492, herita de ses hautes qualités, et fut si généralement estime, que les princes de etfait toujours un nouveau plaisir. l'Europe le choisissaient pour arbitre de leurs differends. Les Florentins le déclarerent chef de leur république, fut chassé de Florence en 1494; Jean, son autre tils, fut elu pape sous le nom de Léon X.

MEDON, surnomme le Boileux, fils de Codrus, 17e et dernier roi d'Athènes, après lequel il n'y eut nombre d'ouvrages, dans lesquels on plus de rois dans cette ville; on leur substitua les archontes; Médon fut le premier, et fit aimer et respecter

son autorité.

MÉGABYSE, l'un des héros de la Perse, un des sept augures qui détrôneient le faux Smerdis, l'an 521 av. J.-C., opina pour le régime oligarchique, n'en servit pas avec moins de aèle Darius après son elévation, et lleurs poésies dans le Corpus poeturum se signala par ses exploits guerriers, par l'importance de ses conquêtes. -gendre de Xerces, sauva Artaxerxès le, contemporain et condisciple d'Aavec succès les ennemis de l'Etat, armées envoyées contre lui, revint à la cour , fut encore exile, fut reintegre dans ses honneurs, et mourut à 56 ans.

MEGASTHÈNE, historien grec, composa, vers l'an 292 avant J.-C., une Histoire des Indee, citer par les anciens, mais qui s'est perdue.

MEGISTO, épouse couragense de Timoleon, citoyen de la ville d'Elée.

(Voyez Plutarque.)

connu par son Tableau de l'histoire sous le nom d'Anthologie grecque,

MEHEL (ETIENNE-HENRI), memgouverna la république de Florence teur de musique, ne à Givet en 1765; il mourut à Paris le 28 octobre 1817. sur les savans qu'il protégea, et Il était le disciple et l'ami de Gluck. Pour rappeler ses compositions savantes et harmonieuses, il suffit de citer Euphrosine et Coradin ( son premier nuviage], Stratonice, Adrien. Joseph, etc. Son ouverture du jeune Henri est devenue un morceau de concert,

MELANCHTHON (PHILIPPE), fameux reformateur allemand, ne le 16 fevrier 1494, mort le 19 avril 1560. et son fils Pierre lui succéda: mais il II fut intimement lié avec Luther, et dressa en 1550 la confession de foi connue sous le nom de Confession d'Augsbourg, parce qu'elle fut presentée à l'empereur à la diète de cette ville. On a de lui un très grand remarque beaucoup d'esprit, de moderation, et une science tres vaste, mais une crédulité surprenante pour les prodiges, pour l'astrologie et les sunges.

MELANIPPIDES, nom de deux poètes grees; l'un vivait 520 aus avant J.-C., l'autre florissait soixante ans après. On trouve des fragmens de

græcerum.

MÉLANTHE, peintre grec, de Un autre Megabyse, fils de Zopire et l'école de Sycione, élève de Pamphidu poignard d'Artaban, combattit pelle, devint un des peintres les plus renommes dans ce siècle si fèquitta la cour mecontent, battit les cond en grands artistes. Ses tableaux étaient payes au plus haut prix dans les villes de la Grece et de l'Asie. II avait publie, sur son art, un ouvrage qui ne nous est point parvenu.

MELCHA, sœur de Loth, femme de Nachor et mère de Bathuel.

MELCHTAL [ ARNOLD DE ], Pun des principaux auteurs de la liberté helvetique, avec Guillaume-Tell, en 1507.

MELEAGRE, poete grec, vecut MEHEGAN ( GUILLATME - ALFRAN- Sous Seleucus VI, le dernier des rois DRE DL), né en 1721, mort le 23 de Syrie. C'est à lui qu'on est redejanvier 1766, est particulièrement vable du recueil d'épigrammes counu

noine), parte espagnol, ne en 1754, à cemp de choses curienses dans le Me-Ribera en Estremadure, est auteur nagiana denne par la Monnoye, Son de poésies qui se distinguent par une dictionnaire des Origines de la longue purete et une élégance soutenues, au- françoise conserve sa reputation. tant que par le bon gout si rare chez les poètes espagnols. D'abord profes- né a Athenes l'an 5,2 avant J.-(... seur de belles-lettres à Salamanque, mort l'an 293. Il avait compose cent ince an tribunal d'appel à Sarragosse, huit comédies, dont il ne nous resto en 1789, puis en 1791, procureur du que des fragmuns. Terence lui emroi près la cour de justice criminelle prunta ses comedies et les habilla à de Madrid, il s'attacha cusuite à la jia romaine. Ainsi, c'est dans Terence fortune de Joseph Bonaparte, qui le que nous devous chercher et lice Vie nomma conseiller d'état et directeur nandre. Quintilien, Aristophane le general de l'instruction publique, grammanien, thide, Plutarque, ce-Exile avec les autres afrancesades, il lebrent à l'envi son geni et son tase retira en France, et mourut à lent. Mondrellier en 1817.

Socrate, l'an 400 avant J.-C.

Servilius, Pan 440 avant J.-U.

MEMMIUS-GEMELLUS ( Cairs), thypic, Il fut envoye on exil malgre le credit de Liceron son ami. Lucrece lui dédia son poëme.

MEMNON, le plus habile des gé- 350 avant J .- C. néraux de Darius, roi de Perse, defendit la ville de Milet avec vigueur et porta la terreur dans tout. La Grèce, Il aurait arrêté les conquêtes d'Alexandre, s'il ne fut mort quelques

perte de l'empire des Perses. le 15 août 1613, mort le 23 juillet port aux dieux infernaux. Il portait 1692. Il a fait des vers grecs, latins, un babit semblable à celui des furies. français et italiens; mais c'est dans MENENII'S-AGRIPPA est surtout cette dernière langue qu'il a le plus connu par l'apologue des Memires et réussi. C'est Ini que Molière joua de l'Estomac', qu'il employa pour dans les Femmes savantes, sous le ramener le peuple retire sur le Montnom de Vadius; il ne s'en offensa Aventin, et pour le reconciller avec point, lui-même avait été satirique le sénat.

MELENDEZ-VALDEZ Jacc. As-Ibi doit beaucoup. On trouve beau-

MUNANDRE, ancien poète gree.

MENAS, offiancli et lieutenant MELITUS, orateur et poète gree, de Sextus Pompee, quitta ce general fut un des principany accusateurs de et passa avec la flutte qu'il commandait, pour passer sons les drapeaux MELIUS (Secures), chevalier ro-ld Octave, retourna sous ceux de main, accusé d'aspirer à la royauté l'ompee, revint au parti d'Octave, et dans Rome, s'enfuit et fut tué par C. quelques années apres, perit en combattant pour lui contre les Iligniens.

MENECRATE, medecin de Syrachevalier romain , cultivait l'eloqueu- cuse , celèbre par sa vanité ridicule. ce et la poesie. Il fut tribun du peu- Il écrivit à Philippe, père d'Alexanple, preteur et gouverneur de Bi- dre-le-grand : Menegrate Jupiter au roi Philippe : Salut ... Ce prince lui repondit : Philippe à Ménecrate. sante et bon sens. Il vivait vers l'an

MENEDEME, philosophe grec. sectateur de Platen, florissait vers l'an 500 avant J .- C.

MENEDEME, philosophe cynique, vivait posterieurement an precedent. temps après, et sa rume entraina la C'etait une espèce de fon qui se disait venu des enfers pour considerer les MÉNAGE (Gilles), ne à Angers actions des hommes, et en faire rap-

avec succes dans sa Requete des Dic. MENESTRIER (CLATDE-FRANtionnaires; il sentit le premier le cois), jesuite, né à Lyon le 10 mars génie naissant de ce grand poète co- 1655, mort le 21 janvier 1705. Il mique, en voyant les Précieuses avait une mémoire prodigieuse. On a Ridicules. Menage était un savant de lui l'Histoire du regne de Louis-letrès-estime : Il fut honore des bontes Grand pur les médailles ; Méthode du de la reine Christine : notre langue blason, in-5, un des meilleurs ouvrages que nous ayons en ce genre. Un! savant et curieux antiquaire.

modernes, et fut, en 1646, nommé premier printre du roi à Dresde : en 1754, professeur de l'académie fon-lagréablement la poésie. dee an Capitole par lienoît XIV. Appelé en Espagne par Charles III, en 1761, il y fut chargé de tous les grands travaux commandes par ce monarque, revint à Rome en 1777, et y mourut le 29 juin 1779, laissant la réputation d'un grand artiste, non moins célèbre dans la théorie, que dans la pratique des diverses parties de son art. On regarde comme son chef-d'o-uvre le beau plafond de la Villa-Albani, representant Apollon sur le Parnasse, entouré des neuf Muses.

MENODORE, sculpteur athénien sous le règne de Neson; son chefd'œuvre fut un Cupidon en marbre

pour la ville de Thespics.

MENIPPE, philosophe cynique de Phenicie, était esclave; il racheta sa liberte et devint citoyen de Thebes. Il avait composé treize livres de satires qui ne sont point parvenues les tragédies de Morand et de La jusqu'à nous. Elles étaient si violen- Horpe qui portent ce titre. tes, que Lucien l'appelle un dogne Brutus.

et se perca avec la même épée.

MENTELLE ( Eoms), ne le 11 de ses parens, mort en 1654, fut un octobre 1,50 à Paris. mort en cette ville le 28 décembre 18:5. Ce géogra. MENGS (ANTOINE-RAPHARE), phe distingué est le premier qui ait pointre célebre, surnomme le Baphael donne l'exemple de faire marcher de de l'Allemagne , né le 12 mars 1628 , front l'étude de la géographie et celle à Aussig en Pohême, étudia d'abord de l'histoire. Son cours complet de à Rome les chefs-d'œuvres anciens et ces deux seiences, en quatre vol. in-8°, est fort estimé. Il était netogé. naire lorsqu'il commença à cultiver

MENTOR, eiseleur grec très renomme dans l'art de seulpter fe bronze, l'argent et l'or. Ses ouvrages devenus rares étaient moatis à

un prix exorbitant.

MENZIKOFF (ALEXANDRE), garçon patissier, né en 1674, fut tire de sou état par no hasard beureux qui le plaça auprès du ezar Pierre-le Grand dont il sut si bien se menager les bonnes grâces qu'il recut de lui le rang de prince et le titre de général major. Il jouit de la même faveur sou- l'impératrice Catherine , et sa fille fut fiancée avec Pierre II, mais ce comble d'elevation fut le moment de sa chute. Ses ennemis le firent exiler en Sibérie, où il mourut le 2 novembre 1729. Il soutint ses malheurs avec fermeté. Il a fourni le sujet de plusieurs pièces de théâtre, entre autres

MEON ( Domisinge Marris ), antiacbarne. C'est de lui que vient le nom quaire, ne le premier septembre de Satire Menippée, donné à la fa- 1748, à St.-Nicola- (Meurthe), mort meuse collection de pieces contre la à l'aris le 5 mai 1829, chevalier de la ligue. Un autre Menippe donna des legion-d'honneur, et l'un des conserleçons d'eloquence à Ciceron, qui vateurs de la bibliothèque du roi, nous l'apprend lui-mêrce dans son s'occupa arec zèle de recherches et de travaux sur notre virille littérature. MENJAUD, reintre d'histoire, Les principales publications qu'on d'un talent distingué, mort à Paris, Ini doit en ce genre, sont les Fabliaux le 27 fevrier 1832, dans un age peu et contes des poètes français des 11e et avance. Le couronnement du Tasse et la 15e siècles, par Barbazan, 1808, 4 communion de la Reine sont au nom- vol. in S, le roman de la Rose, bre de ses meilleures comp sitions. | 1815, 4 vol. in-8, le roman du Re-MEVOPIHLE, nom de l'esclave à nard, ibid., 1825, 4 vol. in-8°, Il a qui Mithridate, après sa defaite par lai-se des matériaux pour d'autres ou-Pompée, confia la garde de sa fiile vrages du même geme. On recherche qu'il avait enfermée dans une for e encore le catalogne de la magnifique resse. Craignant qu'elle ne fût expo- bibliothèque de fivres rares et singusee à quelque outrage, au moment liers qu'il avait rassemblés avec auoù la place allait être prise , il la tua tant de patience et de savoir , Bleu et

Jeune , 1805 , gros in 8.

MERCIER ( Louis Senistiry ), fet mourut vers l'an 456 ; il combattit membre de l'institut, né à Paris le 6 Attila. Il est le chef de la race des Meiuin 1740, mort en cette ettle le 25 rovingiens. Un autre Merosee, fils, asril 1814. Son aucien Tableau de Po- sine de thilperie, fut poignarde par ris annonce un observateur philoso- ordre de Fredegonde. et un ecrivain ami de l'humanite. On çaise en 10 vol. in 12, vient dessayer d'attribuer ses ous ramans et de traductions.

driel , tils de Berzellai,

MERVILLE ( MA HEL GOYOT DE ) , ne à Versailles le rer fevrier 1096, géneral athénien ; fait prisonnier, il mort en 1755. On a de lui un voyage fut conduit a Darius, roi des Perses, historique, 2 vol. in-12; plusieurs co-medies parmi lesquelles on remarque guerre: ce monarque le combla de le Consentement force qui est son his- bienfaits. vécut et mourut malheureux.

mise à mort par ordre de son mari, riaces. et des belies lettres, et s'y fit une re- Mont-Palatin. putation. Elle avait autant d'esprit que d'ambition.

France, succéda à Clodion en 447, 1609.

phe, spicituel et fin, en depit du MÉTASTASE (l'Abbe Pierre-Ax-bon mot de Rivarol, Son Bonnet de Toing Dominique Box (vent re.), l'un nuit est un livre original ainsi que son des plus célebres poetes dramatiques An deax mille quatre cent cioquante, litaliens, ne à Assise d'un simple sol-Son theâtre trop volumineux renfer- dat le 3 janvier 1699, mort le 2 avril me des picces qui ont en beancoup 1792. Son vrai nom ctait Trapassi; de succès, et sont restees, entres au on lui refuse la première partie du tres : l'Anhitant de la Guadeloupe et le poète , l'invention ; on le regarde Déserteur; il est souvent jone co pro-comme un beureux imitateur des vince. Comme depute de la conven- tragiques français qui fui ont fourni tion , sa conduite fut honorable, ii fut une partie de ses richesses. Son style exilé. Le désir de la celebrite le ren- est admirable et ses tragedies opéras dit parfois bizarie et singulier, mais ont obtenu un grand nombre d'edien resume, cefut un ties bon bomme tions. Il y en a une traduction fran-

METELLUS (Orivres Cocchies). ges à sou fière ; ceux qui ont comu con-ul romain l'an do avent J -C. . Mercier ne sont pas de cette opinion, rendit d'importans services à la repn--Il a y eu un autre Mercier, de Com-blique en s'opposant aux troupes de piègne qui , a publie beaucoup de ro- Catilina qui voulaient entrer dans la Gaute-Cisalpine, Il y a en plusieurs MEROB, fille sinée de Saul. Son autres liounins célebres de ce nom. père l'avait promise en mariage au entre autres Cams Metelles surnomvainqueue de Goliath : mais David, me le Macedonique, Quintus Cecilius, qui tua ce geant , ne put obtenir la surnomme le Numidique, et Metellus, main de Merob qui fut donnec à fla- hibun du peuple, qui s'opposa à Ceьаг.

METIOCHUS, fils de Miltiade.

toire, et dont Colin d'Harleville a METIUS-SUFFE:IUS, dictateur profité dans le vieux Celibataire, Il de la ville d'Albe, sons le règne de eut et mourut malheureux.

MESSALINE (Varenz), femme battit sans succes contre les Rode l'empereur Claude monstre de mains; c'est pour terminer la guerre dissolution, dont Invenal a fait un por- qu'on proposa le combat si connu trait bidenx de ressemblance , fut des trois Horaces contre les trois Cu-

Pan 46 de J.-U. Il y a en une antre METIUS-TARPA (Sprints), l'un Messaline (Statilie), troisième femides cinq juges etablis par duguste me de Neron, connue aussi par ses pour décider du merite des ouvrages débauches. Restee veuve, elle passa d'esprit, et les admettre, soit sur la ses jours dans l'étude de l'éloquence scene, soit dans la bibliothèque du

METIUS (JACQUES), Hollandais, inventeur des junettes d'approche, en MÉROVEE ou MÉROUÉE, roi de presenta une aux Etats Genéraux en

inventa, vers l'an 452 avant J.C., son de dix ans Après la révolution de

disciple de Democrite et maitre et est mort à Mende, le 20 novembre d'Hippoerate, vivait vers l'an 444 1832. evant J. C. Ses ouvrages sent perdus. peintre, fut envoyé par les Athenieus a Paul Emile qui leur avait demandé un philosophe pour elever ses cufans, et un reintre pour prindre ses triomphes. En troisième Metrodorus, philosophe de la ville de Scepsis en Mysie, se retira pres de Mitheidate, roi de Pont, qui l'envoya en ambassade mourir à son retour, parce qu'il avait conseille à ce prince de ne pas donoer de secours à Mithridate.

METTRIE (Je LIEN OFROY DE LA), Florence en 12 vol. in-fol. ne à Saint-Malo le 25 décembre 1703, MEYNIER (CLAUDE), peintre la-moit le premier novembre 1751, à bile, membre de l'Institut, chevalier matérialisme. Il avait la reputation St.-Vincent de Paule; la pieuse femme d'un homme aussi méchant que dan de Mégare, etc. gereux. Voltaire le traite de fou, et MEZERAY (FRANÇOIS - ETDES DE ),

gnage de leur estime et de leur re-franc et brusque. connaissance. En 1814, nommé com-Jours , arrêté et incarceré à l'ouen , sous ce nom. lorsqu'il tentait de se retirer en Anla guerre, et en 1817, président du Le Beau. conseil de révision de la première division militaire à Paris, il a occupé LES, peintre, ne à Rome en 1602,

METON, mathématicien d'Athènes, I dignement cet emploi pendant plus cycle de 19 aus appele le nombre d'or. METRODORE, medecin de Chio, dement du département de la Lozère,

MEUN (JEAN DE ), né au milieu du Un autre Metrodore, philosophe et treizieme siècle, continuateur du roman de la Rose, amusa la cour de Philippe-le-Bel par son esprit et son cojouement. Quoique medisant et satirique à l'égard des temmes, il en fut aimé. Il fut appele Clopinel parce qu'il boitait; il mourut vers 1522.

MEURSIUS (Junn), savant hollandais, ne en 1579, mort le 20 sepvers Tigrane, roi d'Armenie, et le fit tembre 1651. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en latin, remplis d'erudition, et dont plusieurs regardent l'ancienne Grèce, recueillis à

Berlin. On a de cet auteur un grand de la Legion-d'Honneur, mort du nombre d'ouvrages; les uns, consa-cholera à Paris, le 8 septembre 1852, crès à la médecine, sont systèmati- agé de 75 ans. Ses compositions les ques et par consequent peu recom- plus estimées sont : Télémaque et Eumandal les; les autres, sur des ma- charis, les soldats du 76º retromant tières philosophiques , préchent le leurs drap aux; les cendres de Phocion;

c'est ce qu'il y a de plus vrai à en ne en Normandie en 1610 , mort le dire. Voyez s n llistoire nuturelle de 10 juillet 1685, celebre par son llistoire de France. Malgre la rudesse de MEULAN 'le comte Thiodore DE), son style, c'est encore de tous nos marechal de camp, commandeur des historiens celui qui a le plus de caracordres de Saint Louis et de la Légion-tère, et dont la lecture fait le plus de d'Honneur, ne à Paris en 1777, fit plaisir quand une fois on a summenté avec distinction les campagnes d'Ita- une première impression défavorable. lie, d'Allemagne et d'Espagne. En Son Traite sur l'origine des Français 1813, commandant du dépôt des pri- supposait une connaissance profonde souniers de guerre Anglais à Verdun, de notre histoire; c'etait enfin un il recut d'eux, lorsqu'il fut libre, homme digne du genre qu'il avait dans le present d'une epec, un temoi- choisi. Il était d'un caractère original,

MICHEE, ce nom est commun à mandant de l'ecole militaire de La deux prophètes, dont un est auteur Fleche, il fut, à l'égoque des Cent-du Livre de propheties que nous avons

MICHEL. Il y a eu huit empereurs gleterre. A la tin de 1815, chef de d'Orient de ce nom. Leur histoire est division du personnel au ministère de peu intéressante; consultez l'historieu

MICHEL - ANGE DES BATAIL-



y mourut en 1660. Il réussit à pein-lotort à Paris le 12 août 1816. Une dre des batailles, des marchés, des douce mélaucolie, de la grâce et une pastorales, des foires et des animaux, sepsibilité exquise, distinguent ses Il y a un autre Michel - Ange Buona - poésies, dont le libraire Ladvocat a Inti , architecte, sculpteur et peintre, donné recemment une charmante édine le 6 mars 1474, mort le 17 ferrier tion. On y remarque surtout les Plai-1564, à que ans, plus célèbre que le précédent.

Saul. Elle épousa David après la victoire qu'il remporta sur les Philistins. Ayant soustrait son époux à la vengeance de Saül, ce prince la donna à Phalti, fils de Lais, avec lequel elle demeura jusqu'à la mort de son nère. David, devenu roi, la rappela aupres de lui.

MICIPSA, roi des Numides, fils de Masinissa. Il laissa deux fils, Adherbal et Hiempsal que Jugurtha fit périr.

MICON, printre gree, surnomme le Prince des peintres d'Athènes, florissait 400 ans avant J .- C. Il fut charge des travaux du Pecile, et il travailla au temple de Thésée.

MIDDLETON (Convers), ne le 2 anglais, est une Histoire de la vie de un théologien anglais de ce nom, mort en 1304.

MIERIS (François), peintre hotlaudais, ne en 1655, mort le 12 mars 1681, excellait à peindre des étoffes et fut l'élève de Gerard Dow. Ses tableaux sont rares et d'un grand prix. Son fils et son petit-lits, peintres comme lui, eurcot moins de réputation.

MIGNARD (PIEREE), ne à Troyes en 1610, mort à Paris en 1695, peintre celebre ainsi que son frere Nicolas. Le talent de celui-ci était pour l'histoire; ses compositions sont ingépienses, et brillent par le coloris. Pierre, surnamné le Romain à cause Besaucon en 1726, mort le 21 mars de son long séjour à Rome, excellait 1785. La réputation littéraire de cet dans le portrait. Il sut comblé des abbé est principalement sondée sur biensaits de Louis XIV qu'il avait ses Elémens d'histoire; on a réuni ses peint plusieurs fois. Il était de plus œuvres en 15 vol in-8. lis comprenhomme d'esprit.

sirs du poète, les poenses de l'Amour maternel, de Bel:unce et la touchante MICHOL., la seconde des filles de étégie de la Chute des feuilles. Millevove avait remporte plusieurs prix académiques, et donnait à la litterature les plus belles esperances.

Mil.Lin (Arriv. Louis), savaut archéologue et naturaliste, membre de l'academie des Inscriptions et de presque toutes les sociétés littéraires de l'Europe, ne à l'aris en 1759. se livra entierement aux lettres, fut un des fondateurs de la sociéte Linnéenne. Incarcéré en 1797, il n'echappa à la mort que par la révolution de thermidor. Nomme en 1794 conservateur au cabinet des médailles, puis chel de division dans les bureaux de la commission d'instruction publique et professeur d'bistoire à l'école centrale du département de la Seine, il joiaoût 1683, mort le 28 juillet 1750, guit à ses travaux archéologiques et Le principal ouvrage de ce litterateur soutint seul la rédaction du Magnein encyclopedique, qu'il avait entreprise Ciceron, 2 vol. in-4., traduite en avec MM. Nocl et Warens. Il publia français par l'abbé Prévost. Il y a en len 1907 la relation du voyage qu'il fit dans le midi de la France, et quatre ans après entreprit celui d'Italie. Ces courses et les soins qu'il donna à la publication de ses derniers voyages, acheverent de ruiner sa santé, et il mourut le 14 août 1818. On a de ce savant un grand nombre d'ouvrages dont le catalogue serait trop long. On se contentera de remarquer que son Magasin encyclopedique, commence en 1792 et continué jusqu'en avril 1816 ( 122 vol. in-8 ), forme le monumeat le plus complet de l'histoire littéraire de cette epoque.

MILLOT ( CLAUDE . FRANCOIS . XA-TIER), de l'Académie française, né à nent son histoire des troubadours, MILLEVOYE (CHARLES-HERRET), ses élémens de l'histoire de France, ne à Abberille le 24 décembre 1782, d'Angleterre et d'histoire génerale aucionne et moderne. Cette dernière met au-dessus d'Homère pour les vers est remarquable par le talent de d'amour. choisir les faits, de les raconter sans passion et de les oruer de réflexions indicieuses.

MILON, fameux athlète de Crotone , vivait vers l'an 500 avant J.C. Il remporta sept victoires aux Jeux Pythiens, et six aux Jeux Olympiques.

MILON (Tirus Annus;, brigha) le consulat, et, pour l'obtenir, excita dans Rome plusieurs factions. Accuse de meurtre, il fut defendu sans succes par theeron (Oratio pro Milone), et exile a Marseille.

MILTIADE, général athénien. gagna avec an,oso hombics la fameuse bataille de Marathon, sur les Perses qui étaient «u nombre de trois cent mille. Noyant pas reussi dans une expédition contre l'île de Paros, il fut accusé d'intelligence avec le roi de Perse, condamné à mort, et la peine fut commuée en une amende de cinquante talens qu'il ne put payer. Il fut jeté dans une prison, où il mourut de ses blessures, l'an 489 avant J. C. Havait eté tyran danla Chersonèse, et pouvait tenter de l'être dans Atbenes. C'en était assez auprès de ce peuple si jaloux de sa liber.e, pour lui faire préférer la mort d'un innocent à un sujet de crainte en perspective.

MILTOÑ (Jrax), në à Londres le o décembre 1508, mort le 10 novembre 1674. Il était republicain prononce, et ecrivit pour défendre le mourtre de Charles Jer. Cet ardent ennemi des rois le fut aussi de toutes les sectes. L'ouvrage qui lui a acquis d'uctobre suivant, et prourut à Aix une reputation immortelle est son Pa- en 1828. radis perdu qui ne tronva d'abord ni lecteurs ni admirateurs. Ce fut Adisson qui le tira de l'oubli, et depuisit eut un succès prodigieux. Il a été traduit en prose par plusieurs écrivains frauçais, et en vers par untre célèlire Delille. Milton ne fut point inquiété après le rétablissement de Charles II.

MINUTIUS AUGURINUS (MARC). consul romain et frère de Publius Minutius, aussi consul, fut chef d'unes famille iliustre qui donna à la reper blique plusieurs grands magistrats. Il vivait l'an 400 avant J .- C.

MINUTIUS-FELIX, avocat a Rome vers la fin du deuxième siècle de l'ère chrétienne. On a de lui un dialogue intitule, Octavius, écrit avec elégance, et dont Perrot d'Ablancourt

a donné une traduction.

MIO LLIS ( SEXTICS-ATEXANDRE-François), no à Aix en 1760, d'une familte bonorable, entra au service à 17 ans, fit les dernieres campagnes l'Amérique sous les ordres du géneral Rochambeau, et devint capitaine à son retour en France. Chef de botaillon en 1702, il se distingua dans les premières campagnes, prit, comme géneral de brigade, une part gloricuse aux combats liviés par l'armée franeaise en 1790 et 1797, et reeut le grade de general de division après le traité de Campo-Formio. Lorsqu'il était gouverneur de Mantoue, ce fut par ses soins que fut érige dans cette ville le monument consacré à la mémoire de Virgile. Chargé en 1807 d'occuper Rome et l'état ecclesiastique, il remplit cette mission penible avec une moderation à laquelle le pape tui-même se plut à rendre justice. En 1814, il recut du roi le commandement des Bouches-du-Rhone, bientot après de Napoleon , le gouvernement de Metz, fut mis à la retraite au anois

MIPHIBOSETII, fils de Saul et de Respha, fut massacre par les Gabao.

nites.

MIRABAUD (JEAN - BAPTISCE DE), secrétaire perpétuel de l'Académie française, ne à Paris en 1675, mort en 1760. Novs avous de lui une traduction en prose de la Jérusalem deli-MIMNERME, poeto et musicien ree du Tasse, inserieure à celle de gree du temps de Salon , s'acquit une Le Brun, et une traduction du Roland réputation immortelle par ses clegies. furieux de l'Arioste, 4 vol. in-12. Ou On le regarde comme l'inventeur de lui a attribué le Système de la nature ce genre de poésie. Il ne nous reste après sa mort, mais cet ouvrage impie de lui que des fragmens. Properce le passe pour être du barou d'Holbach.

MIRAREAU ( HOXORÉ-GARSIEL RIOUETII, comte de , ne su Bignon, pres Nemours, le 9 mars 1749. mort à Paris le 2 avril 1791. 500 genie était bien supérieur à ses oustrages, et ce qui lui manque du côte et en médecue pratique. En anatome de la perfection du style, ne vient littérateur, et a lai-se un grand nomque de ce qu'il u'avait jamais prévu bre d'ouvrages. Le bienfaiteur de qu'il serait obligé de se faire une res- l'humanite passa quarante annies de source de sa plume. ()n doit mettre sa vie à combattre les empiriques et au premier rang de ses onvrages colui les charlatans. qu'il fit contre l'alus des lettres de cachet, dans la prison de Vincennes: construisità Athènes, sous le gouver-plusieurs morceaux de ce litre sem nement de Péricles, le vistibule et Ment écrits avec le buriu de l'acite. Les portiques connus sous le nom de Dans ses Lettres à Sophie, il en est propylees, qui formaient la magnifiplusiours dont l'expression bralante que entrie de l'Areopolis, ou citapourrait être comparce à ce que l'on delle d'Athèmes. Ce qui reste de cet admire le vius dans les Lettres de la elégant enfice , tout degrade qu'il est nouvelle Héloise. Nous ne parterons par les ans et par la baiberie des pas de ses autres ouvrages; l'analyse eu serait trop longue. Il sera longtemps regarde comme le premier orateur politique de notre revolution, dans laquelle il joua un rôle qui n'appartient pas, pour la discussion, à la nature de ce dictionnaire.

Son frère le vicomte, était homme de beaucoup d'esprit; la reputation de son père est à peu près nulle aujourd'hui, et l'on sait que l'Ami des hommes fut le premier ennemi de son fils , aiusi que l'a dit La Harpe.

MISAC on MISAEL, l'un des compagnons de Daniel. Int jeté dans une fournaise ardente pour avoir refuse d'adorer la statue de Naburhodonosor.

MITHRIDATE per EUPATOR, roi de Pont et le plus cruel ennemi des Romains après Aunibal , succeda à Mithridate-Evergete, son père, l'au 153 avant J.-C., à l'âge de 13 ans. Après de grandes conquêtes, il fut défait et mis en fuite par Pompée, 65 ans avant J.-C. L'annee suivante. avant appris que Pharnace son fils s'etait fait declarer roi, il se tua de desespoir. C'était un prince d'un couraet d'executer les plus grands desseins; rent, et se disposaient à passer la mer l'éclat de ses beiles qualites. Il aimait de Pharaon qui les poursuivait. les savans, et avait composé un traite Moise etendit alors, dit l'Ecriture, position.

MITTIE (JEAN-STANISLAS), no & Paris en 1737 , y mouruten 1795. Ce medecin du bon roi Stanislas reunissait des convaissances très étendues en chimie, en botanique, en anatomie

MNESICLES, architecte gree, Tures, sutht poor douner une idea de ce chei-d'aurre, un des plus parfaits monumens de l'art des anciens.

MOAB, ne l'an du monde 2108, de l'inceste de Loth avec sa tille alnee, auteur de la race des Mool ites.

MOISE, fils d'Amram et de Jocabed, de la tribu de Levi, né l'an du monde 2433. Pharaon, roid Egypte, avant ordonné de laire mourir tous les enfans males des Hebreux. la mère de Moise l'enfecma dans un panier enduit de latume, et l'exposa sur le Nil. La fille du roi étant ve nue pour se baigner, l'apcrout, et se le fit apporter. Marie, sœur de Moise, qui etait restee pour veiller sur l'enfant, s'offrit pour aller chercher une nourrice : son offre étaut acceptee, elle amena Jocahed, sa mere. Moise lut adopte par la fille de Pharaon. Etant deja avance en age, il vit un Egyptien qui frappait un leraclite, et le tua. Ce meurtre l'obligea à fuir dans la terre de Madian , où il cpousa Sephora, fille du prêtre Jethro. Il vint ensuite, accompagné de sou frère Aaron, demander à Pharaon la delige extraordinaire, capable de former trance des Israelites. Ceux-ci partimais son caractere sanguinaire noircit rouge, lorsqu'ils aperçurent l'arméa de médecine. Le poisou nomme eu- la verge qu'il tenait à la maiu sur la core Mithridate est aussi de sa com- mer, et les eaux se separant ouvrirent un passage aux Hebraux. Pharaon et anstroupes ayant pris la même route, | democratique ; les bons mots de furent engloutis sous les flots. Moise, l'laute se ressentaient un peu de la après avoir donné des lois aux Israeli-grossièreté de son siècle; Térence ne tes, mourut agé de cent vingtans, fut qu'un traducteur élegant; le seul l'an du monde 2552.

sculpteur, fils d'un graveur, ne à comédie dans une monarchie gou-Paris en 1747, y mourut le 2 mai vernée par les bieoséances et par les 1830. Il est celèbre par un tré-sgrand mours. Le premier secret de l'art de nombre de belies status, et par le Molière fut de peindre les hommes fronton du portail du Pantheon, qu'il voyait, bravant à la fois l'audace maintenant eglise Sainte-Genevieve, des applications et les vains murmu-Il fut membre de l'Institut et de la res de ceux dont il représentait naive-Légion d'Honneur. Ses trois autres ment les ridicules et même les rices. frères se sont aussi distingués dans la Le comble de son bonheur est d'avoir arrière des arts.

dent au Parlement de Paris, ne en porta dans le cœur bumain un coupcette ville en 1584, d'une famille origi- d'œil plus sûr et plus profond que naire de Troyes en Champagne, qui Molière, qui est en même temps le a donné de grands magistrats à la plus grand philosophe dont la nation France. Il se distingua par sa conduite ait à s'enurgueillir. Louis-le-Grand sage et ferme au milieu des troubles eut la curiosite louable d'apprendre de la Fronde, et mourut garde-des- par qui son règne avait été le plus ilsceaux le 5 janvier 1656.

ris en 1734, mort le 11 décembre remarquable? demanda-t-il à l'ami de 1802. de l'Institut, excella dans les Racine, à Boileau. C'est Molière! 16. premiers rôles de comedie au theâtre pondit ce judicieux critique; et la Français. Il avait brille dans la trage- posterite semble confirmer sa decidie à côté de Le Kain.

aboli en 1312. On avait prétendu Molière. faire de Jacques Molay le chef d'une MOLINA (Locis), jesuite espagnol, recte de regicides, mais cette accusa- mort le 12 octobre à Madrid eu 1600. tion est denuée de preuves ; M. Ray- Son livre de Concordia gratia et linouard, secretaire perpetuel de l'A. beri arbitrii a fait un garnd binit cadémie française, a prouve leur in- dans l'Eglise et cause de violentes disnocence: Il a fait mieux, il a donne putes. On appelle molinistes ceux qui

MOLIERE ( JEAN - BARTISTE POC-

long-temps.

Molière posa d'une main courageuse MOITTE (JEAN - GUILLAGUE), les bornes que doit avoir la veritable été protégé par Louis XIV daus cette MOLÉ (MATRIEU), premier prési- entreprise courageuse. Personne ne lustre : Quel est l'homme de mon siè-MOLE (François-Rini), ne à Pa-cle dont le genie vous ait paru le plus sion. Racine a eu des rivaux de gloire MOLE or MOLAY (Jacores Born- en quelques parties de son art, on ue zon pr.), né en Bourgogne, fut le connaît pas un rival à Molière. Nous dernier grand-maître de l'ordre des ne parlerons point des anecdotes de sa Templiers. Appele à Paris par ordre vie, des differentes editions de son du pape, pour se justifier des crimes theutre; ces détails peuvent se lire dont son ordre était accusé, il fut partout et tiendraient ici trop de brûle vif avec plusieurs chevaliers, place; nous avons prefere la remplir le 11 mars 1514 : son ordre avait été par des réflexions sur le génie du divin

sur Molay une belle tragedie, dont suivent les opinions de ce théologien. le succès mérité se soutient depuis Il y a eu plusieurs autres personnages de ce nom en Espagne.

MOLINOS, prêtre espagnol, ne a QUELIN DE), ne à Paris aux piliers Sarragosse, mort en 1696, enseides Ilalles, le 15 janvier 1620, noort gna une nouvelle doctrine sur la dans cette ville le 17 fevrier 1673, le insvisiteit, qui fut condamnée : c'est premier des Poétes consiques anciens ce qu'on a appelè le quiestime. Fenéet modernes. L'extrème liberté d'A. lon , lui-meme , adopta quelques. ristophane ne convenait qu'à un état unes de ses idées, et il les abandonne les pouvaient devenir dangereuses.

MOLON, celebre rhéteur de l'Ile de Rhodes, enseigna la rhetorique a Rome, aver beaucoup d'éclat; Ciceron, qui était du nombre de ses auditeurs, en fait un graud eloge dans son Brutus.

MONCK (George), due d'Albemarle et général des armées d'Angleterre, se signala dans les troupes de Charles ler, et fut employe par Cromwel en Ecosse. Après la mort de cet usurpateur, it fit proclamer sui vant l'ordre qu'il en avait reçu du parlement, Richard son fils; mais avant recu dans le même temps des lettres de Charles II, son legitime souverain, qui l'engageait à prendre son parti, il forma aussitot le dessein de retablir ce priuce sur le trône, et le fit proclamer à Londres en 1660. Les fastes de l'bistoire britaquique n'offrent pas d'exemple d'une politique aussi profonde, aussi vertuense et aussi moderée que celle de Monck. Charles Il le combla d'honneurs et de biens. Ne le 6 décembre 1608 , il mourut le 3 janvier 1670, regrette de son prince , et fat enterie à Westminster, au milieu des rois et des reines d'Angleterre.

MONCRIF (FRANCOIS AUGUSTIN-PARADIS DE), de l'Académie française, ne à Paris en 1687, y mourut le 13 mars 1770. Ses ouvrages en prose sont assez médiocres, à l'exception de son Essai sur la nécessité et les moyens de plaire; mais ses poesies fugilires sout charmantes, surtout ses Ramances et sa pièce intitulée : Le rajeunis-

sement inutile.

MONGAULT(NICOLAS HUSERT DE). ne à Paris en 1674, mort le 15 août 1746. de l'Académie française et de celle des inscriptions. Cet oratorien a fait une traduction d'Hérodien et une autre des Lettres de Ciceron à Atticus. qui sont fort estimées. Il v a des po tes savantes. L'abbé de Mongault joignait le gout à l'érudition, et il a d'autant mieux merite des lettres. qu'on concoit à peine qu'au milieu des embarras de ses differentes places, il ait eu le temps de les cultiser.

des qu'il eut lieu de connaître qu'el-1 mêtre, ne a Beaume en 1746, mort le 28 juillet 1818, a rendu aux artset aus sciences les plus grands services. Il fut l'un des fondateurs de l'École polytechnique, et le createur de la géometrie descriptive. Il fit partie de l'expedition d'Egypte, et presida depuis à la publication du bel ouvrage sur cette contrce.

MONIME DE MILET, plut tellement à Mithridate, que ce prince emplova tous les moyens imaginables nour ébrauler sa vertu , mais ce fut en vain. Il l'épousa. Bientôt vaincu par Luculius, et craignant que Monime ne tombat entre les mains du vainqueur, il lui ordonna de mourir. Racine a mis Monime sur la scène; elle y excite cet interêt que font eprouver toutes les productions de ce grand poete, t'est un des plus beaux caractères qu'il ait traites.

MONGELLIAZ (FANNY), nièce de l'abbé Burnier Fontanelle, doyen de la Faculté de Theologie de Paris, uée à Chambery en 1798, morte le 50 juin 1830, est aufeur d'un ouvrage interessant intitute : Influence des femmes sur les mœurs, Paris 1858, se edition, s vol. in-8°, avec gravures. C'est un trésor d'utiles enseignements et de sages lecous pour les filles et pour les mères, pour les vierges et pour les

épouses.

MONSIGNY (PIERRE ALEXANDRE) , célébre compositeur, né le 17 octobre 1730 . mort le 14 janvier 1817. fut l'un des créateurs de l'opera comique à ariettes. Ses ouvrages font encore les délices des amateurs. Il suffira de citer Rose et Colus, le Déserteur, Félix et la Belle Arsene. Il succeda à Gretry , à l'Institut.

MONSTRELET (ENGUERRAND) . mort le so juillet 1435, est counu par une chronique fort curieuse des choses memorables arrivees de 1400 à 1467,

arec des additions.

MONTAGNE ou plutôt MONTAI. GNE ( MICHEL-ETQUEM DE ), ne le 38 ferrier 1588, mort le 13 septembre 1502. Philosophe très hardi pour son temps, très sceptique, mais dont le pyrrhonisme s'arrêta cependant au doute raisonnable. Sa philosophie n'a MONGE (Gaspaso), célèbre geo- rien d'aride et u'est alterée par aucun

mélange de pédantisme. C'est un port d'Ostende et suivre la construc. homme du munde, qui en s'obsection des belles routes qui ont aplani vant lui-même, et en osant pe rien les Alpes. Paris seul a vu pendant son dissimuler de ses observations, a fait ministère quarante millions consacrés 2008 paraître y peuser, le portrait le à prolonger les quais, à jeter des plus naif et le plus tidéle de l'espèce ponts, à multiplier les fontaines, et humaine. Ses couleurs sont vives, tandis que la Bourse et les arcs de animers, pleines d'energie. Il s'em- triomphe, s'élevaient, les abattoirs pare de l'imagination de ses lecteurs, étaient construits, les greniers, les de manière que malgré les tours vi-jontrepôts étaient mis à la disposition cieux et irreguliers du langage de son du commerce. Il n'est probablement temps, et les defauts particuliers de son aueun ministre , dans les temps mos'vle, c'est un de ces auteurs que dernes, qui ait eu le bonheur de laisl'on ne quitte jamais sans peine, et au- er après lui autant de monumens que quel on revient toujours avec un nou- M. de Montalivet. Les résultats font seau plaisir. On trouve dans ses Es- assez connaître l'importance de l'adsais que foule d'expressions qui out ministration et le zele de l'adminisvieilli, mais que l'on regrette par la trateur; son second fils est appele à singulière vigueur qu'elles emprun- succèder à sa pairie. Le frère de cetent de l'art avec lequel il a su les em-lui-ci est mort à Napies d'une tièvre ployer. On sent qu'en ne pourrait cérébrale, en novembre 1852, à peine l'enurer sans l'affaiblir, et enfin, on agé de 33 ans. lui pardonne tout, parce qu'il est nu | MONTAUSIER (CHARLES de STEde ces hommes rares qui ont reuni au MACRE, duc de), consenueur de plus haut degré le taleut de plaire et Louis, dauphin de France, ne en le merite d'instruire. Son scepticisme 1610, mort le 17 mai 1690, se distinétait un oreiller sur lequel il repossit jous par sa valeur, sa prodeuce et sa orollement sa rés. Mall-branche. Ni probité. On a écrit sa vis. On voulut cole. Passal et lluet out jugé fez Ezzaiz lui persuader que c'était lui que Mobeaucoup plus sévérement. Beaucoup lière jouait dans leM:southrope: · P. út d'ecrivams out puise dans les Essais sau ciel que je lui ressemblasse! » rede Montaigne, entre autres Beaumar-| pondit-il. chais et J. J. Rousseau. Leferre en a donné une belle edition, en 1818, 5

ment des Tures.

Monteigu à Paris en 1314.

CHASSON , comte de), pair de une grande idee de cet ouvrage. France , ne le 5 juillet 1706 a Sacre-

MONTECUCULLI (BAIROND de), ne en 1608, mort le 16 octobre 1680, vol. in-8.

MONTAGUE (MARIL-WORTLEY), généralissime des armées de l'emperere en 1699, morte à Londres le 11 de son siècle. Il fut oppose à M. de août 176s, à 70 aus, introduisit l'ino- Turenne et au grand Condé : il ne lut culation en Augleterre; ede a publié vaincu ni par l'un ni par l'autre. Au des Lettres pleines d'interêt et d'agré- talent de bien faire la guerre, il joiment. On y trouve des anecdotes eu- guit le mérite, alors beaucoup plus rieuses sur les mœurs et le gouverne frare, de très-bien écrire sur la guerre; ou l'a surnumnie le l'égèce moderne. MONTAIGU (Gilles AYCELIN Ses Mémoires traduits en français par de), archereque de Rouen, mort le Adom sont pour les militaires, ce que 35 ferrier 1518, fonda le collège de les Aphorismes d'Hippocrate sont pour les medecius. Conde en faisait cas, MONTALIVET (Jean-Prenne BA- et son approbation suffit pour danuer

MONTEMAYOR (George de), ceguemines, mort le 22 japrier 1823. lebre poète castillan, ne vers 1830, Ministre de l'interieur, il justifia son murt le 26 fevrier 1560. Il est l'invenélévation par son zéle, son impartia- teur chez les Espagnols du genre lité et ses lumières. Ce fut lui qui, en pastoral dans sa Diane, qui a rendu 1810, posa la première pierre des son nom immortel d'après le témoibarrius d'Auvers; il lit améliorer le guage de Michel Corvantes; elle a

du Concionero , s val. in-8.

MONTESOUIEU (CHARLES de SE-CONDAT, baron del, ne le 18 janrier 1680 près de Bordeaux, mort le très-spirituel qui parte ce nom. to ferrier 1755. Il a traité dans ses Lettres persanes les obiets les plus graves, avec cette hardiesse et cette profondeur qui ont caractéri-é. de. puis l'immortel ouvrage de l'Esprit Jes Lois, Cette dermere production est un monument de génie; l'admira tion de l'Europe semble avoir impose science aux detracteurs de Montesquien. Sa philosophie a eclairé le monde. La posterite trouvera sandoute singulier que le Temple de Gnida, cette production legère d'une imagination riante et volupturuse ait eté construit par la même main qui avrit trace avec l'energie de Tacite, le subleau interessant et rapide des Causes de la grandeur et de la decadence des Romains, et qui depuis elera Limme are edilice de l'Esprit des Lois Montesquieu était bienfaisant et génercux : il a été mis plusiours fois sur la scène sous ce rapport, entre autres mans le Bienfait unonyme et dans la Fausse Cle.

MONTESQUIOU (l'abbé duc de) , membre démissionuaire de la chon bre des pairs, de l'Académie fran caise, no en 1757, au chatean de Marsan, mort au château de Cirev, le 5 février 1852. Il avait été deux fois président de l'Assemblée consti tuante, pendant la durce de laquelle il avait inontré beaucoup de sogesse et de moderation et s'était fait remar quer par une éloquence douce et insinuante. Il fut ofinistre de l'interieur sous Louis XVIII avant le retour de

l'empereur Vapatéon.

MONTÉZUMA, dernier roi du Mexique, perdit ses états et sa liberte lorsque Cortez lit une invasion dans san pays en 1518. Il fut the l'an 1550 Voyez le portrait qu'en a trace Mar

montel dans ses Incus.

dictin de Saint-Maur, ne le 17 jan vier 1655, mort le 21 décembre 1741 Il est surfout commu parson ourrage sous Louis le jeune. Il était issu d'une de l'Antiquité expliquée, 16 volumes des plus illustres maisons de l'Europe

vie tra luite en français ca 161). Ser jin-folio, et ses Monumens de la monermoesies out eté publiées, sous le t'tre chie française, 5 volumes, in-folio. figures, qui supposent beaucoup de recherches et de discernement. Il existe maintenant un chansonnier

> MONTGOLFIER Jacous Étiev. xel. ne a Angonay, en 1740, mort le 26 juin 1799, s'est reudu celebre par l'invention des ballons aérostatiques , et du moven de fabriquer en France des papiers relins qui rivalisent avec ceux de la Hollande, Sun frere est inventeur du belier hydrau-

liaue.

MONTI (Vixceszo), l'un des plus célebres poetes de l'Italie me derne . né à Fusignaco dans le Ferraray, vers 1755, mort en 1848, d'abord secrétaire de Dan Louis Tiraschi, nereu de Pie VI, fut, au rétablissement de la république cisalpine, nommé professeur de belles-letires au college de Milan, puis professeur d'etoquence a l'universite de Pavie , et ne parut que rarement dans cette demière chaire. Ses poesies, dans lesquelles il a tour à tour invective et adulé Runaparte et l'empereur d'Autriche. unt fait plus d'honneur à sen talent qu'a son cacactère. On doit a ses taborieux ellorts une refonte du grand vocabulaire della Crusco.

MUNTLUC (Blasse de), ne vers l'an 150s, morten 1577, maréchal de France. Il se signala en plusieurs occasions importantes sens François ler, Henri II, Charles IX et Henri III, et fit une rude guerre aux calvinistes, dont il était devenu la terreur. Il avait les qualités qui forment le grand homme de guerre, cteut le rare honneur de n'avoir jamais été battu lorsqu'il eut le commandement, mais ternit sa gluve par sa cruauté. Il nous a lais è des Memoires curieux et interessans sur les evenemens de son temps et qu'il finitula Commentaires à l'exemple de Cesor; ils peuvent tournir des lumières à i histoire da tomps. On feur a donné MONTFAUCON, célebre beue la qua dication de Bible du soldat.

MONTMORENCY (MATTRIET de) . mort en 1160, connétable de Frances nont l'ancienneté remonte aux pre-{ prouvent plus en fave or de son caprif miers âges de la monarchie. Cette famille a produit une foule de grands hommes; il faudrait les eiter tous, et un volume ne «uffirait pas pont racooter leurs exploits et les services qu'ils ont rendus au prince et à l'état.

MONTMOUTA (Jacques duc de), fils naturel de Charles II , roi d'Angleterre, në en 1649 à Rotterdam. Il remporta une victoire signalée sur les rebelles d'Ecosse; it passa ensuite au service de France, se signala contre les Hollandais, et fut fait lieutenant genéral des armées de France. De retour en Angleterre, il continua de se distinguer, mais pen de temps après il se joignit aux factions et entra dans une conspiration contre sou pere et le duc d'Yorck. Le roi lui pardonna; il conspira de nouveau, fut vaincu et décapité le 25 juillet 1685, par ordre de Jacques II. Saint Foix e'efforça d'en faire l'Homme ou masque de fer, mais il s'est trompé. Mon mouth a fourui le sujet et le titre d'une pière de théâtre intéressante,

MONTOLIEU (madaque de), née dans le canton de Vaud, morte dans sa patric, au mois de janvier 1833. est connuc dans le moude littéraire par des romans pleins de charme et d'intérêt, parmi lesquels on distingue Caroline de Lichtfield, et le Ro

binson de Suisse.

MONTPENSIER (Louis de BOUR-BON, due de), prince de la Roche sur Yon, se signala sous François ler et Henri II, et rendit de grands services à Charles IX dans les guerres civiles. Il mourut en 1583 ; il avait le genie des affaires et de l'art militaire. It v a eu deux branches de Bourbon qui ont porte le nons de Montpensier.

MONTPENSIER (ANNE - MABIE-Lucise d'ORLEANS, plus connue sous le nom de Mademoiselle), fitte de Gaston due d'Orléans, née a l'a-lei à assisté à quinze rombats, dans lesris le 29 mai 1627, morte le 5 mars 1695. Elle prit parti contre Louis XIV dans les guerres de la Fronde , et voulut épouser Lanzun. Ou a gos, fut un des meilleurs peintres de Ses lettres a mudame de Motteville des bienfaits de Philippe II.

el sont mieux écrites.

MONTYON (JEAN-BAPTISTE-ROBERS AUGER, baron de), conseiller houoraire de Monsieur, comte d'Artois. ne à Paris le 13 décembre 1753. Il a écrit quelques ouvrages sur la nolitique et les finances, mais il s'est rendu immortel par sa bienfaisauce éclairée et son active philanthropie. Parmi les differens prix qu'il a fondes, il faut citercelui de 10,000 f. en faseur d'un Français pauvre qui aura composé et fait paraître le livre le plus utile aux mœurs, et celui de 10,000 francs à celui qui aura fait dans l'année l'ac. tion la plus vertueuse. L'Académie a décidé que l'éloge de M. Muntyon serait prononcé dans son sein. Cet homme respectable est mort le 20 décembre 1820, à 87 ans. Sa fortune s'elevait à cinq millions lors de son décès, il en a disposé en faveur des malheureux. M. de Montyon sera toujours cité comme un des bienfaiteurs de l'humanité.

MONTUCLA (JEAN-ÉTIENNE), né à Lyon en 1725, mort en 1799 à Versailles, savant recommandable par ses vertus aut int que par ses talens , est connu surtout par une excellente édition des Récréations mathématiques d'Ozanam (1778, 4 vol. in 8.), et pac son Histoire des muthematiques , 1799

1802, 4 sol. in-4.

MORARD de GALLE (Justin Bo-NAVENTURE), amiral français, né à Goncelin en Dauphine, le 30 mars 1741 . rutra dans la marine en 1757. s'eleva jusqu'aux premiers grades par son courage et son intelligence, fut en 1799 appelé à faire partie du sénat; fait comte, grand officier de la Légion-d'Hunneur, est mort à Cuéret le 23 juillet 1809. Peu d'hommes de mer ont fourni une carrière aussi remplie. Il comptait trente sept cam. pagnes, evait en onze commandemens quels il avait reçu buit blessures.

MORALES, generalement appelo le diein Moroles, ne en 1509 à Bada. d'elle des Mémoires en 8 vol. in-13, son tempe. Il n'a peint que des où l'on tranve des choses curieuses Christs. Il mourut en 1586, comble

MORATIN (don Liandro Fernan-Isurtout connu par ses cerits pur l'ecoprel, surnomme le Molière espagnol, nomie politique, et par ses mélanne à Madrid vers 1760, forme par la lecture de Molière, donna successivement plusieurs comédies, et a fait en Espagne une révolution dramatique. Toutes se distinguent par on style pur et gracieux, par des tableaux vrais et comiques, et par un amour sincère de la rertu. Entraine dans la chûte

de Joseph , il quitta l'Espagne, vécut

d'abord à Bordeaux, puis vint en

1827 se fixer à Paris, où il mourut

l'année suivante. MOREAU, l'un des plus célèbres graveurs, coppu en France et dans toute l'Europe sous le nom de Moreau le jeune, naquit à l'aris en 1741, et y mourut le 30 novembre 1814. Eleve de Lebas, son œuvre complet moute à plus de 2,400 es-

tamapes.

MOREAU (Jacon-Nicolas), ne le 20 désembre 1717, mort le 19 juiu 1803, historiographe de France; on lui doit l'Observateur hollandais, des discours sur l'histoire de France; expoaction et défense de la monarchie francuise; memuires pour servir à l'histoire des Cacounes, etc. Il était très instruit des intérêts politiques des differens eabinets de l'Europe.

MOREAU (JEAN-VICTOR), general en chef, ne à Morlaix le 11 août 1763. Il se signala sous Dumouriez en 1795 en Hollande, et passo au commandement en chef des armées du Rbin et Moselle, et fit en 1796 cette retraite qui devint l'un de ses principaux titres de gloire. Ce n'est pas en peu de mots qu'il est possible de raconter ses exploits aux armées du Danube et du Rhin. On sait que condamné au bannissement, il se retira aux États. Unis. Dévoué en 1813 aux souverains qui se préparaient à renverser la domination colossate de Napoléon , il fut blessé mortellement auprès de Dresde, le 26 août de cette apnée, et il expira six jours après. Louis XVIII deposa le batou de maréchal de France sur sa tombe.

MORELLET (André), de l'Acad. tre la minorite de Louis XIV. franç., né à Lyon le 7 mars 1727, mort MOURRE (baron), ancien-procu-le 12 jany, 1819. Il futlié avec tous les reur-général, près la cour de cassa-

ges de litterature et de philosophie du dix-hactième siècle. Son esprit caustique, qu'il exerca aux depens des ennemia de la philosophie, lui tit dou-

MOU

ner par Voltaire le nom de mora-lea. MORERI (Louis), né le 15 mars 1643, mort le 10 juillet 1680. Il est surtout connu par le grand Dictionnaire historique qui porte son nom II parat d'abord en un volume in folio: il en forme aujourd'hui div, et il a perdu beancoup de sa réputation.

MORNAY (Philippe de) , né co 1549, mortle 11 novembre 1623, 11 etait le chef du parti protestant, ce qui lui fit donner le gom de pape des huguenots. Il était très-attaché au roi de Vavarre, depuis Henri IV. et fut un des seigneurs qui contribuérent le plus à le faire monter sur le trône. On a de lui des mémoires instructifs et eurieux, 4 vol. in-4. Voltaire a trace un beau portrait de Mornay

dars sa Henriade.

MORUS (Tuovis), celebre chancelier d'Angleterre, ne à Londres en 1480. N'avant concouru en rien au divorce de Henri VIII, il se retira dans sa maison pour s'y livrer à l'êtude: mais il fut arrêté et mis en prison. Il fut condamné à avoir la tête tranchee, et périt le 6 juillet 1535. Tous les savans font l'eloge de sa probite, de sa vertu et de son merite. Son Utopie a ète traduite en français par Guedeville, Il a fait d'autres ouvraces en latin.

MOSCHES, poète bucolique gree, contemporain de Théoerite et de Bion. Il nous reste de lui quelques poésies pleines de goût et de délicalesse, imprimees avec celles de Bion, in-12. Elles ont ete traduites en vers français par Longepierre.

MOTTEVILLE (Madame de), nee vers 1621, morte le 29 decembre 1589. On a d'elle des mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Antriche, 6 vol. in-12. Leur grand mérite est la fidelite ; ils sont eurieux pour connai-

hommes celebres de son temps, l'est tion , commandeur de la Légion-

d'Honneur, reprit ses fonctions au deuxième retour du roi, et les exerca avec autant de talent que d'intégrité jusqu'en 1830. A la fin de cette année il obtint sa retraite après quarante ans de services publics, et mournt à Paris dans les premiers jours de septembre 1832, à l'âge d'envirou 65

MOZART, né le 27 janvier 1756, mort en 1792, le 5 décembre. Ce celèbre compositeur allemend a fait la musique d'un grand nombre d'epéras , e'est partout l'harmonie la plus suave. Idomenee et don Juan étaient ceux qu'il estimait le plus. Il a composé anssi des sonates, des symphonirs. Son Requiem est regardé par les Allemands comme son chef-d'œuvre.

MUCIEN (P. LICINIES - CRASSES) , général et favori de Vespasien, consul l'an de J. C. 54, puis ruine par son faste et son among pour les plaisirs, se trauvait en Orient revêtu d'un commandement subalterne, lorsque Vite'lius fut porté à l'empire. Il décida Vespasien à se faire proclamer empereur, le preceda à l'onie, qu'il gouverna en maître pendant son absence, conserva son credit au retour du prince, en abusa que lquelois, obtint deux consulats, et mourot deux ans avant Vespasien , e'est-à-dire en 70.

MULLER (JEAN GODARD de), l'un des graveurs les plus distingués de l'Allemagne, professeur à Stuttgard, et chevalier de l'Ordre de la Couronne de Wurtemberg, des aca demies des arts de Berlin, de Vienne, de Munich et de Copenhague, Né le 4 mai 1747, à Bernhausen près de Stuttgard, elève du célebre Wille, remporta plusieurs prix à l'academie royale de Paris, qui en 1776 l'admit au nombre de ses membres. Rappelé à Stuttgard pour y fonder une école de gravure, il'y resta même après la suppression de l'ecole; refusa les propositions les plus avantageuses, et ent la gloire de lournir à l'Allema- 1615 auprès de Seville, mort le 3 gne les graveurs les plus distingués, avril 1685. Ses tableaux sont recherdont le plus célèbre fut son lils, Jean- chès pour la fraicheur et le coloris, Frederic-Guillaume , mort en 1816. et d'un prix fort eleve. Muller fat surtout renominé pour le genre historique : la Madona della maladie , contre laquelle

sedia, d'après Baphael, et in Mater sancta n'ont pas fait moins d'honneur à son burin. C'est le 14 mars 1831, que le doyen des graveurs, le créateur de la gravure en Allemagne, est mort à 83 aus.

MUMMIUS (Lucius), consul romain, soumit toute l'Achaie, prit et brûla la ville de Coriu he l'an 146 avant J.-C., et obtint avec l'honneur du triomphe, le surnom d'Achaique,

Il mourut à Déles,

MUNTER (Frébéric), évêque de Zélande, professeur et docteur en théologie, "grand' - croix de l'ordre de Daneberg , ne à Gotha , en Allemagne , le 14 octobre 1760 , auteur d'un grand nombre de savans ouvrages en danois, en latin et en allemand, lie d'amitie avec les hommes les plus instruits de son époque, est mort le vendredi-saint, 9 avril 1850.

MURAT (Joseum), ne à la Bastide. près de Cahors, le 25 mars 1771, de parens aubergistes: il se distingua en Egypte à la bataille du Mont-Thabor, et contribua au gain des batailles d'Austerlitz, de Jena, d'Eylan et de Friedland. Après Waterloo, il se refugia dans l'île de Curse, et forma le dessein de se rendre secrétement dans le royaume de Naples dont il avait été roi ; la tempête le sépara de ses compagnons, et il fut jete dans le gulse de Sainte Euphémie le 8 oc tobre 1815; il est arrête, traduit devant une commission militaire et fusillé cinq jours après. Il mourut avec le courage qu'il avait toujours montre, et qui formait le brillant eûté de son caractère.

MURENA (Legies Lucrairs), consul romain, battu par Mithridrate, l'an 82 avant J .- C., est fameux par l'oraison que Ciceron prononça pour sa défense.

MURILLOS (BARTHÉLEMI), célèbre printre espagnol, ne le 1er janvier

MUSA (ANTONIUS), medeportrait; il s'est aussi exercé dans le cin célèbre, guérit Auguste d'une échque tout l'art des medecius, fut a la mollesse et aux plaisies, et laiste comblé par lui de richesses, et la re- gouverner ses ministres. connaissance du peuple lui éleva une statue dans le temple d'Esculage, La mort du jeune Marcellus, que ses soins ne purent sauver, ne portapoint atteinte à sa réputation , parce que l'on erut le prince empoisonné. Ami de Virgile, il ent la confiance d Harace. Il reste de lui quelques fragmens.

MUSEE, très-célabre poite gree. On eroit qu'il virait avant Homère. vers l'an 1180 avant J.-C. Il n'est pas peabalde qu'il soit auteur du possure de Héco et l'éandre, qui se trouve dans le Corpus Poetarum gracorum , et qui blir la famille des Tarquins , vint asa été traduit plusieurs fais en francai-.

MUSONIUS - BUFUS (Cars) . philosophe stoicien, fut euroyé en tua le secrétaire de Porsenua qu'il exil dans l'île de Gyare par Neron et rappelé par l'empereur Vespasien. -Un autre philosophe canique du jeunes gens qui ataient juré de le même nom était lie avec Apollonius poignarder, et au même instant il

de Thimes.

homme de lettres, cheralier de la senna, qui, touche de son intrepidité. Legion - d'Honneur, mort à Paris le renvoya libre et tit la paix avec les dans le courant de 1752, a publie Romains. Il y a deux antres Mutaus entrautres ouvrages l'Histoire de la Scavola de la même famille . l'un et vie et des œuvres de J .- J. Rousseau, 2 vol. in 8. On lui doit une edition complète de ces mêmes œuvres , distribuées par ordre de matières.

MUSTAPHA I. II et III, empereurs des Tures. Le premier succèda à son fière Achmet en 1617, fut deposé deux fois par les jannissaires et et de Sylla , l'an 82 avant J.-C. etrangle dans sa prison en 1623. Le deuriente, fils de Mahamet IV, succeda à Achoret II, son oncle, en guerre avec sucrès contre les Vénitiens, les Polonais et les Moscovites; mais ses armées ayant été vaincues , il fut contraint de faire la paix, et se retira à Audrinople, où il se livra 1757, et mourut en 1774. Il se livra y étaieut trompés.

MUSTAPIIA , tils ainé de Soli-

man II, et l'un des princes les plus accomplis de son siecle, Roxelone. une des femmes de l'empereur, craignant qu'il ne montat sur le trône au prejudice de ses fils. L'accusa de teamer une rebellion contre son nère. Soliman le lit venir devant hii, et sans l'écouter, le fit etrangler inbumainement.

MUTIUS SCEVOLA, rendit son nom célèbre dans la guerre de l'orsenna, roi des Tescans, contre les Bomains. Ce prince, voulant retasièger Rome, Mutius, résolu de se devouer pour le salut de sa patrie. penetra dans le camp des conemis et prit pour ce prince. Arrêté, il dit qu'il n'etait qu'on des trois cents porta sa main sur un brasier ardent . M CSSET-PATHAY (N. de), et la laissa brûler en regardant Porl'autre excellens jurisconsultes. Le premier, élevé au consulat l'au 11avant J .- C., rendit de grands services dans la guerre contre les Maises ; le deuxième, prêteur en Asie, gouserna avec prudence et justice. Il fut assassine dans les guerres de Marius

MYRMECIDE, sculpteur de Lacédémone, se compaça à Philias pour avoir fait un petit chariot en nierbre 1695. Il battit les Impériaux, fit la qu'une mouche courrait d'une de ses ailes, et nu raisseau qu'on pouvait eacher tout entier sous l'alle d'oue

abeille.

MYRON, célèbre sculpteur gree, Borissait vers l'an 442 avant J. C. La aux plaisirs. Cette conduite excita matière semblait s'animer sous son une des plus grandes révoltes qui ciseau ; il a fait un grand nombre aient éclaté depuis la fondation de de statues. Nous avons au Museum l'empire Ottoman, pendant laquelle une enpie de son discobole. Plusieurs il fut deposé en 1705, et mourut peu epigrammes de l'Authologie font mende temps après. Le troisième, fils tion d'une sache en cuivre qu'il avait d'Achmet III, parvint au trône, en si bien representee que les unimaux

quee par ses talens poetiques, vivait des fragmens. vers l'an 500 avant Jesus-Christ; elle à la célèbre Corinne, rivale de Pindare, qui fut aussi, dit-on, son éleve. On trouve des fragmens de sa poesie avreceux d'Anyta.

MYRTHE, ancien historien grec,

MYRTIS, femme grecque, distin-| Solon. Il ne pous reste de lui que

MYSON, un des sept sages de la enseigna les règles de la versification Grèce. Anacharsis le Scythe, ayant consulté les dieux pour savoir quel était l'homme le plus rempli de sagesse, l'oracle lui répondit : celui qui laboure actuellement. Mysou', qui dans ce momeut, labourait son qu'on croit aussi contemporain de champ, fut proclamé le plus sage.

480

NAAMA, femme de Salomon et p mère de Roboam.

NAAMAN, général de Bénadad, roi de Syrie, fut guéri de la lèpre par le prophète Elisee, l'au 894 av.

J.∙C. NABAL, de la tribu de Juda. David ayant envoyé chez cet Israélite chercher des vivres pour sa troupe, Nabal chassa honteusement les depu tés de ce prince. Celui ci, irrité, venait dans l'intention de le punir et de ravager ses propriétés, lorsque Abigail femme de Nabal, le désar-

ma par ses prières.

NABIS, tyran de Lacedémone, à qui Philippe, roi de Macedoine, remit la ville d'Argos comme en détes. Il sut battu près de Sparte par Philopomen, et fut tue au moment qu'il premuit la fuite, vers l'an 194 mourut après un règne de 43 ans. avant J.-C., laissaut un nom odieux.

NABOTH, de la ville de Jezraël, avant refusé de vendre une vigne qu'il tenait de ses aieux, et qui devait agrandir le jardin du palais d'A. chab, roi d'Israël, Jézahel, femme fut assassiné au siège de Gebbethon de ce prince, suscita de fanx témoins qui deposèrent contre Naboth la possession du roi.

grin. Il avait regné vingt ans.

NABUCHODONOSOR, fils de Nahopolassar, marcha contre Pharaon Nechao, roi d'Egypte, le vainquit et fondit sur le royaume de Juda, ll emporta à Babylone tous les vases du temple de Jérusalem et un grand nombre de prisonniers. Joakim, qu'il avait laissé sur le trône, ayant par la ·uite refusé de payer le tribut auquel il l'avait assujetti , Nabuchodonosor , après avoir hattu son armée, le fit mettre à mort et laissa la conroune à Jechonias son fils. Celui-ci s'étant aussi révolté, fut emmené captif à Babylone, Daniel ayant refusé d'ado. rer la statue de Nabuchodonosor, fut icté dans une fournaise ardente. Ce Nabuchadonosor, se crovaní reduit à pôt; il y exerça les plus grandes cruau- l'état de bête, se retira dans les forêts où il resta pendant sept ans, après lesquels il remonta sur le trône. Il

NACHOR, fiis de Tharé et frère

d'Abraham.

NADAB, fils aîne d'Aaron.

Un autre Nadab, fils de Jérohoam, roi d'Israël, succèda à son père, et par Baasa, qui s'empara du royaume.

NEVIUS (Cxerrs), poète latin, et le firent lapider. Sa vigne devint porta les armes dans la première guerre punique. Il s'attacha ensuite NABUCHODONOSOR, roi de Ni- au théâtre, et sa première comèdie nive, l'an du monde 5555. Holo- fut représentée à Rome l'an 229 avant pherne, général de ses armées, assié- J. C. Il avait une humeor satirique geait Bethulie, lorsqu'il fut tué par qui déplut à Métellus, et le lit chas-Judith et ses troupes furent taillees ser de Rome, Il mourut à Utique où en pieces. Nabuchodonosor, instruit il s'était retire, l'an 230 avant J .- C. de cette defaite, en mourut de cha- Le Corpus poetarum de Maittaire, renferme des tragmens de lui.

NAHUM, le septième des douze] (d'autres disent le 5 février 1768 ; petits prophètes.

NAIGEON (JACQUES-ANORE) , littérateur, né en 1738, moit à Paris le 28 ferrier 1810. Son principal ou vrage est le dictionnaire de Philoso phie ancienne et moderne dans l'Enexclopedie methodique. Il y attiche des principes dangereux comme dans tous les livres dont il s'est rendu l'editenr ; ses opvrages sont en géneral rempiis de paradoxes, et de faux systemes.

NAIGEON , peintre ennservateur du Mosee du Luxembourg ; il a peint les deux bas reliefs qui remplissent les cintres du plafond de cette gale rie. Les journaux ont annonce sa mort dans le rourant de 1852.

NANSOUTY ( ETIENNE-ANTOINE-MARIE-L'HAMPION, comite de), né à Bordeaux, le 30 mai 1766, d'une famille noble , licutenant general des armées françaises, entra de honne beore dans la carrière m fitaire, gagna successivement tous les grades avec son épée, attacha son nom à la plupart des grandes journées qui out couvert de gloire les armèrs françaises : prit, en 1814, une part artire à tous les combats de cette époque. et ue posa les armes qu'après l'abdication de Napolénu. Honoré de la cunhance de Louis XVIII, il exerça en Bourgague les fonctions de commissaire du roi, Capitaine-lieutenant de la première compagnie des monsquetaires, il mourut le 12 fevrier 1815, avec la réputation d'un hamme humain, désintéressé, et d'un des meilleurs généraux de cavalerie de son épaque

NANTEUIL (ROBERT), peintre et gravent, ne à Reims en 1630 , mort à Paris en 1678. Il n'u gravé que des portraits, mais avec une précision et une pureté de baria qu'on ne peut trop admirer. Son œuvre est de deux cent einquante portraits, dont beancoup sont d'une grande dimension.

NANTILDE, reine de France. rité de Clovis II, son fils.

mort à l'île Sainte-Helène le samedi 5 mai 1521. Il existe tant de docurmens sur ce personnage à januais celebre, qu'il serait oiseux de chercher a esquisse e même les principang evés nemens de sa vie politique et militaire; ce soin exigerait un cadre beaucoop plus etendo que celui de ce dic-Unmaire; ses brillans exploits, ses fautes, sa chûte, sont d'ailleurs trop pres de nous; souloir les retrarer avec lidelité ne servirait qu'a exciter les passions, c'est ce que nous voulons surfout evicer. Il suffira de citer les principales conques de sa vie : coux qui ont besum des dates les trouverout ici. - En 1788 il entre comme sons-lieutenant dans le régiment d'artillerie de Lafère. - 1790, il retuurne en Corse avec le général Paoli, et revient en France en 1792. - Hennimande l'excedition de Toulon en 1713. Il est nomme chef de bataillon, et il est charge d'une mission en Corse et revient en France, - En 1795, le 5 octobre, affrire du to vendemaire dans laquelle il commande. - L'année suivante il epouse la veuve de M. de Beauharnais et va commander en chef l'armée d'Italie; batailles de Muntenotte, Lodi . Arcole et antres , gagnees par les Francais.-Bataille de Rivoli, en 1737. - L'année sulvante, il s'embarque pour l'Egypte où il aborde le 2 juitlet. - Le 10 fevrier 1799, il prend la route de la Syrie, échone devant Saint-Jean-d'Acre , part le 25 août , revient en France et s'empare do pouvoir le 18 brumaire, 9 novembre. Le 15 du mois suivant, il est nomme premier consul. - Le 14 juin 1500 célèbre bataille de Marengo . il dicte des conditions à l'Autriche. 1802, paix générale signée à Amiens; - il est ummmée consul à vie. -Le 18 mai 1804, il est nommè Empereur. - En 1805, il déclare la guerre à l'Autriche, Ulm capitule le 17 octobre, et le 13 novembre il épousa Dagobert Ier en 652, et gon- entre à Vienne. Le 2 décembre, baverna avec babileté pendant la mino- taille d'Austerlitz, le 26 traité de Presbnurg. - Le 12 juillet 1806, il NAPOLEON BONAPARTE, ne à signe à Paris celui de la confedera-Ajaccio en Corse, le 15 août 1769 tiou du Rhiv. Le 14 octobre , bataille

d'Iéna; le 25 dudit, entrée à Berlin. contre les Goths et les défit en 552. - Le 8 ferrier 1807, affaire d'Ey- en deux batailles. Il y eut dans le lau: le 14 juin, bataille de Fried. land, et le 7 juillet, traité de Tilsitt. - Le 22 avril 1809, bataille d'Eckmülli, deuxième entree à Vienne le 12 mai : le 22 dudit , bataille d'Es sling et le 6 juillet eelle de Wagram. - Le 2 avril 1810 . il épouse l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise - Le 17 août 1812, bataille de Smolensk; 7 septembre, celle de la Moskova; 14 dudit, entrée à Moscon, 18 décembre, bataille et désastres de le 5 mars 1700, mort à Rome en 1777, la lièrezina. - Le 18 octobre 1815. Ou estime ses tableaux, surtout pour defaite de Leipsick, - 11 avril 1814, la correction du dessin, abdication ; le 5 mai il arrive à Porto-Ferrajo, ile d'Elbe. - Le 1er mars 1815, il débarque à Cannes, et le 20 mars il centre à l'aris : le 18 iniu bataille de Waterloo, elle est perdue pour lui , et peu de jours apres il est embarque pour l'île de Sainte Helène où il arrive le 15 octobre. Nous avons donné plus haut la date de sa mort. NAPIER (Jeax), baron de Mar-

kinston, pres d'Edimbourg, Ecosse, né en 1550, mort le 5 avril 1617, est un mathématicien célèbre par l'inventi ui des logarithmes.

NARCISSE, affranchi, puis secrétair · de Claude, parvint au plus haut degre do puissance sous cet empe- ques et peu humains. reur. Il fit p rir cenx qui pouvaient nuire à son elevation, et s'enrichit de leurs deponilies. L'impératrice Messaline voulnt le perdre et fut immolée à sa vengeance. Agrippine, mère de Neron , le tit exiler et le contraignit à digne. Tacite a point cet orgueilleux rut en 1801. favori, et flucine en a fait un portrait hideux dans Britannicus, l'une de ses plus belles tragédies. Narcisse avait d'ailleurs une capacité et une fermeté de ses plus beaux ouvrages. au-dessus de sa condition.

ambition causasa perte.

NARSES, enouque Persan, et l'un

même siècle trais généraux du nom de Narses, l'un qui remplaça Béli-saire, et dont Procope parle avec elnge: l'autre qui fut brûle vil par ordre de l'empereur Phocas; nous avons parle ci-dessus du troisième.

NATHAN, filsde David.

Un autre Nathan fut prophète du temps de David, et lui reprocha le meurtre d'Urie.

NATOLRE (CHARLES), ne à Nîmes

NATTIER (Jean-Manc), né à Paris en 1685, mart en 1766, peintre célebre pour ses beaux portraits, et qui a été chanté par Gresset.

NAUCRATE, poète grec, un de ceux qu'Artémise employa pour l'é. lage de Mausole, l'an 551 avant J.-C.

NAUDE (Gierrel), medecin, ne a Paris le 2 février 1600, mort le 29 juillet 1655, a laissé un grand nombre d'ouvrages savans; mais dans l'uu d'eux, les Considérations politiques sur les coups d'état, il regarde le massacre de la Saint-Barthélami comme une action très-juste: on peut juger par là combien ses principes sont tyranni-

NAVIUS-ACTIUS, famoux augure chez les Romains, du temps de Tar-

quin l'ancien.

NAUMANN (Jean-Amloke), no en 1745. l'un des premiers compositeurs de l'Allemagne, a fait plusieurs opése donner la most l'an 54 de J.-C. Il ras dans ce pays et en Italie, qui eufut regrette par Neron dont il était rent le plus brillant succès. Il mou-

NEALCES, peintre grec, vivait dans la 135e plympiade, 248 ans avant J.-C. Pline cite une Venus comme un

NEARQUE, un des capitaines d'A. NARSES, septième roi de Perse, lexandre-le-Grand, fut, après la succèda à Varannès, son pere, en mort de ce conquerant, gouverneur 294, et mourut en son. Il s'empara de Lycie et de Pamphilie. Il avait fait de la Mésopotamie et de l'Arménie ; plusieurs royages sur l'Océan indien. mais il fut battu par les Romaius. Son On en a publie la relation en francais, en 3 vol. iu-S.

NECKER (Jacques), ministre des des plus grands genéraux de son sie- finances, sous Louis XVI, né à Gecle, commanda l'armée romaine neve le 50 septembro 1754, y mourus

le 9 avril 1804. Ce fut lui qui décida cathédrale do St.-Paul . on on lui a ce monarque à convoquer les états- erige un monument. L'Angleterre a généraux qui furent suivis de l'assem- possédé peu d'officiers de marine aussi blée nationale; mais ses opérations distingués; il cut à la fois la bravoure comme ministre nous méneralent et l'habileté qui ne vout ras toulours trop loin, et n'appartiennent pas à la cusemble. forme de ce Dictionnaire. Il a public un grand nombre d'ouvrages; on y liances de mots, et un fracas de ligurespeu naturelles: il a surtout cette diffusion et cette prolixité qu'on lui a toujours reprochees, Madame Necker, morte à Copet, en 1794, se distingua par sa bienfaisance, et a laisse quel ques ouvrages où l'on trouve des pensers vraies et de sages conseils; mais madame de Stael, leur fille, cut le genie qu'ils n'avaient pas.

NEEDHAM (JEAN TUBERVILLE), né à Londres en 1713, mort à Bruxelles le 30 décembre 1781, s'est rendu célèbre par ses observations microsconiques qu'il a publiées sous le titre : De la génération des corps organisés, et qui ont été insérées en grande partie dans les œuvres de Buf-

Ìοn.

NEEL (Louis-Balthasan), mort à Rouen, sa patrie, en 1754, est surtont connu par une bagatelle plaisante qui a cu un grand nombre d'editions, c'est le Voyage de Paris à Saint-Cloud par mer et par terre. Maintenant que les Parisiens ont voyage partout, il

manque de vérité.

NEHEMIE, captif en Perse, dans le cinquième siècle avant J .- C .. échauson d'Artaxercès dit Longue-main, obtint de lui la permission d'aller retablir le temple de Jérusalem, et y réussit en 454 avant J.-ti., malgré l'opposition des ennemis de sa nation. De retour après un voyage en Perse, il repara les désordres causes par son absence, et gouverna sagement le peuple Hebren pendant pres de 29 ans, et mourut en l'an 450. On lui at tribue le second livre d'Esdras.

NELSON (Horace), amiral an-

NEMESIEN (Mang-ACRELICS-OLYMPHS), pocte latin, natif de Cartrouve anelguefois des pensees fortes thage, vivait vers l'an 281, sons et énergiques, mais plus souvent il l'empire de Numérien, qui fut son est guinde, il affecte de nouvelles al-| concurrent pour un prix de poesie. Il pous reste de lui des fragmend'un poeme sur la chasse, qui a éte traduit plusieurs fois en français.

NEMOURS (Jacoues - D'ARMAGNAC. duc de), etant entre dans une conspiration contre Louis I'r, eut la tôte tranchee le 4 aoî t. 1477. Ce nom est celebre dans les fastes de notre histoire.-Marie d'Orléans, duchesse de Nempurs, tille du duc de Longueville, morte en 1707, a laisse des mémoires fideles sur la guerre de la Fronde, ecrits avec begerete, et où l'on trouve des portraits pleins de finesse, de vérité et d'esprit.

NEMBROD, ou NEMROD, fils do Chus, petit-lils de Cham. Il fut le premier qui s'arrogea l'empire sur les autres hommes. On croit qu'il fut le fondateur de Ninive, qu'il appela ainsi du nom de son tils Ninus.

NEOBULE, tille de Lycamre, citoyen de Thèbes. Son pere l'avait promise en mariage au poète Archiloque, et manqua à sa parole. Le poète lit des vers contre lui ; ils étaient si piquans que Lycamie se pendit de desespoir. De nos jours on a plus de force d'esprit.

NEPHTHALI, sixième fils de Jacob, et le second de Bala, servaute

de Rachel.

NEPOS (FLAVIES - Jeins), fut nomme par l'empereur Leon Ier, empereur d'Occident; il marcha à Rome et s'assura du sceptre par sa valeur. Il fut assassine en 480. Ce prince avait de la vertu et de l'humanité.

NEPOS - CORNELIUS , historieu.

(Vovez Cornelius-Nepos ).

NEPOTIEN (FLIVILS . POPILIUS), glais, ne le 29 septembre 1758, tué lils d'Eutropie, sœur de l'empereur ou combat de Trasalgar le 21 octo- Constantin, se fit couronner à Nome bre 1805. Ce fut pour son pays une le 3 juin 350, dans le temps que Magperte sensible. Il fut inhume dans la neoce usurpait la puissance impériale dans les Gaules. Il perdit le trône et avait montrés à Elchingen, à l'éna, la vie un mois après. Il était ambi- à Eylan, à Friedland, et dans les detieux, mais saus genie, crucl et inhu- sastreuses campagnes de 1813 et 1814.

main.

Claude, lui succeda l'an 54 de J. C. grec et latin, dans le Corpus poetarum Le commencement de son regne pa- gracorum, nut promettre un avenir heureux; MICANOR, fils de Patrocle, géné-mais, entraine par son penchant na ral des armées du roi de Syrie, fut Seneque son précepteur, et jusqu'à Jerusalem, sa mère qui s'était couverte de crimes pour l'élever à l'empire. Il mit le feu à Rome, et regarda cet embrasement ourdie par Galba, gouverneur de la tuation grecque. Gaule-Tarragonaise, mit fin a ses forfaits. Pour prévenir son supplice, il peintres de l'antiquité, cité par les se poignarda l'an 68 de J. C., dans auteurs anciens, pour sa Venus, son sa trente - deuxième annee , après en l avoir regne treize pour le malbeur de l'Amour, trois de ses chess-d'œuvre. l'humanite. Galba lui succeda. Tacite Bacine, dans sa tragédie de Britannifrappant de ressemblance.

cems ).

sophe et mathématicien Auglais. Son vol. Optique, ou Traité de la lumière et des couleurs, sullit pour rendre sa megéométrie en ont fait l'homme de fit rendre après sa mort les plus grands bouneurs. Il est enterre à Westminspondit : » En cherchant toujours, »

NICANDRE, grammairien, poète NERON (Domitits), empereur ro- et médeciu grec dans l'lonie, demain, tils de Casus - Domitius - Eno - meura long-temps en Etolie. Il ue bardus, et d'Agrippine, lille de Ger- nous reste de lui que deux poëmes esmanicus, adopte par l'empereur timés : Theriaca et Alexiphoarmaca,

MICANOR, fils de Patrocle, généturel, il se livra bientit à toutes sor- battu par Judas - Macchabre, et tuè tes de cruantés et d'extravagances ; Et dans le combat. Sa tête fut coupée, perir un grand nombre de personnes, ainsi que sa main droite, et portée à

NICANOR, fils d'Hermias, était un grammairien d'Alexandrie, du temps de l'empereur Adrien. Il est du haut d'une tour. Une conspiration auteur d'un long traite sur la ponc-

> NICEARQUE, un des plus habiles Cupidon et son Hercule vaincu par

NESTLER, botaniste distingué, et Suetone ont peint ce monstre, et mort à Strasbourg en ociobre 1852, dans un âge peu avance, professait cus, en a fait encore un portrait plus depuis long-temps la botanique à la faculté de médecine et à l'école spé-NERVA-COCCEIUS. (Voyez Coc- ciale de pharmacie de cette ville. Entr'autres ouvrages recommandables. NEWTON (Isaac), né en 1642, il avait publié une collection impormort le 20 mars 1727, celebre philo- tante des mousses des Vosges en 10

NICÉPHORE I, II et III 4 empereurs d'Orient. Le premier s'empara moire immortelle. Ses découvertes en du trône en 802, et commit toutes sortes de cruautés. Il fut tue l'an 812 tous les pays, « C'est le plus grand par Crumne, roi des Bulgares, qui n genie qui ait existe, a dit Voltaire, lut une coupe de son crane pour s'en s et quand tous les genies de l'univers servir dans les festins. Le denvierne, straient rassemblés, il conduirait surnommé Phocas, élevé à l'empire
 la baude.
 La cour de Londres lui par les troupes, se distingua par sa valeur, et chassa les Sarrasins d'une grande partie de l'A sie; mais il fut le ter. On demandait à Newton comment iléau des peuples. Il augmenta les imil avait pu faire ses déconvertes , il ré- pôts , altera les mounaies , et fit passer dans les camps toutes les richesses NEY ( Micuel ), maréchal de de l'état. Il fut assassiné le 11 decem-France, ne à Sarre-Louis le 17 jan- hre 969, après un regne de six ans. vier 1769, fusille par arret de la Le troisième, surnommé Botoniate, Chambre des pairs, le 7 décembre fut éleve sur le trône en 1077, par 2815. Il montra dans ses derniers l'armée qu'il commandait. Alexiscommus le calme et le courage qu'il Commene, l'un de ses généraux, le

un couvent où il mourut peu de temps embellit Rome et protegea les savans. apres. Il y a eu deux autres Nice- Les malheurs des chretiens orientaux phore, auxquels on fit crever les lui causerent une tristesse si vive,

veux.

NICERON (JEAN - PIERRE) , né à Paris en 1685, y mourut le 22 sep. phe, poète et historien du temps tembre 1758. Le savant barnabite est surtout connu par ses Memoires pour l'un des plus savans hommes de son servir à thistoire des hommes illustres, 44 vol. in-12. On y trouve des recherches utiles, mais pen d'ordre. Un antre Niceron, religioux minime, mort en 1646, a laisse plusieurs ouvrages sur la magie artificielle.

NICIAS, capitaine athenien, s'éleva par son merite aux premiers emplois militaires, et eut la gloire de terminer la guerre du Peloponèse; mais, fait prisonnier par les Syracusains, il tut mis à mort vers l'an 413 avant J.-C. On connaît deux antres Nicias, l'un peintre à Athènes, qui réussissait surtout à peindre les femmes; l'autre, grammairien, ami de Ciceron, qui en parle avec eloge.

NICOCLES, roi de Chypre et de Salamine , l'an 374 avant I. C. , était un prince voluptueux et magnifique. C'est a lui qu'Isociate adresse ses deux discours intitules Nicocles. Un autre Nicoclès, roi de Paphos, abandonna le parti de son bienfaiteur Ptolomée, lils de Lagus, pour prendre celui d'Antigone, Il se tua luimême l'an 310 avant J.-C., pour échapper au supolice que lui préparait Ptolomee; tonte sa famille suivit son exemple : terrible punition des ingrats!

NICOLAS. Cinq papes ont porté ce nom. Le premier, elu le 24 avril 858, merita le nom de Grand, et mourut le 15 novembre 867. Il frappa d'anathème l'hotius, origine du schisme entre l'église grecque et l'église latine. Le deuxième mort le 22 juillet 1061, eut la réputation d'un hon poli-1 290, était renommé par sa prudence.

detrona en 1081, et le religua dans d'un caractere doux et paisible, ilqu'il en m urut le 24 mars 1455.

NICOLAS DE DAMAS, philosod'Auguste, ami de cet empereur, fut siccle. Il ne nous reste que des frag-

mens de ses ouvrages.

NICOLAS DE PISE florissait au treizième siècle, et se fit une grande réputation dans l'architecture et la sculpture. Le plus ingenieux de ses ouvrages est le clucher des Augustins

de Sienne. NICOLE (PIERRE), né à Chartres le 19 octobre 1625, mort le 16 novembre 1675, l'un des meilleurs esprits du siecle de Louis XIV, et l'un des plus estimables écrivains de l'ort-Royal. It est principalement connu par ses Essais de morale, ouvrage utile et plein de solidité et de raison; c'est le caractère dominant de ses ecrits; mais comme il s'adresse rarement à l'imagination, comme il s'attache plus aux preuves qu'à l'agrément, son style, quoique très pur, trés clair, tres exact, fatigue un peu par sa monotonie. Il parait trop freid et trup didactique. La raison, pour plaire, a hesoin d'être assaisonnée de sel, de grace, et d'une certaine dose d'imagination.

NICOLLE (GABRIEL-HENET), ué à Fresquienne, village du pays de Caux, de cultivateurs aises, le 25 mars 1767, fut clevé au college de Sainte-Barbe, sous la direction de son frère (Charles), qui, plus àgé de huit ans , lui a servi constamment de second père. L'abbe Nicolle cherelia un asyle en Russie où il continua de se vouer à l'enseignement. Le cadet, resté à Paris, prit part à la création de plusieurs journaux monarchiques, tique. Le troisième, mort le 22 août entr'autres du Journal des Débats, dont les habiles collaborateurs ont Le quatrième, mort le 4 avril 1292, fondé le succes, et paya son dévoue-monta un grand zèle pour recouvrer ment à leur cause par la perte de sa Ja Terre-Sainte. On a de lui des Com- liberte. Devenu libre, il tourna ses mentaires sur l'écriture. Le cinquie. vues vers le commerce de la librairie, me, enfin, travailla à la paix de l'è- donna une immense collection d'édiglise et de l'Italie, et y reussit. Done tions stéréotypes, conçut le premier

le plan de la Libliothèque lotine, exé-[mais les Romains le rétablirent, Il cute par M. Le Maire, et dirigea plu- mournt l'an 75 avant J .- C. sieurs autres publications non moins NICOT (Jear), né à Nîmes en importantes. Victime d'un exces de 1550, mort à Paris co 1600, envoyé cooliance et retiré des affaires, il en embassadeur en Portugal, eu apporta ridiogale, était venu se joindre à son derne, in-fol., 1606. frère, cleva en peu d'annees cet éta. blissement à une grande prosperité, diplomate et savant littératur alle Malgre la force de sa constitution, mand, ne à Copenhague, le 27 aoct

pleure des maîtres et des élèves.

de Nicolo.

qu'llomère faisait des vers.

Bithynic. Le premier, qui succeda à le 2 janvier 1831, ne lui a pas Jermis son père 278 ans avant J.-C., traita de conduire à sa fin ce monument ses frères avec la cruauté d'un tyran. historique, et laissa les plus vifs re-La ville de Nicomédie lui doit sa fon-grets à tous ceux qui aiment à coudation. Le denxième, surnonme par temp ler la réunion des lumières, des derision Philopotor, detrona Prusias, taleus et des vertus.

son père, et le lit tuer dans un temple l'an 148 avant J.-C. Il monrut
l'an 90. Le troisième, fils et successivaleur et sa prudence d'être nommé seur du précédent, fut détroné par empereur à Antioche, en l'année son fière aine, puis par Mithridate; 195, sur la nouvelle de la mort de

treprit, de concert avec de virux ca-marades, de rendre à l'ancienne mai-maintenant tobae, qu'on tire de l'Île son de Sainte-Barbe son antique, de l'abago d'ui plusieurs ousplendeur, et, secondé par l'abbé vrages, entre autres un Dictionnaire Nicolle qui, du fond de la Russie mé-lde la langue francaise accieune et mo-

attaqué d'un violent cataribe, il suc- 1776, de Carsten Niebuhr, comu comba le 8 avril 1828, laissant de par ses voyages en Arabie et dans les vifs regrets à ses nombreux amis et ludes, d'abord directeur de la banque dans sa ville natale, fut appele à NICOLO - ISOUARD, célèbre Berlin, où il donna un cours d'biscompositeur, ne à Malte en 1777, toire romaine. Après la malheureuse mort à Paris le 24 mars 1818. Il a fait expédition de Russie, la Prusse, de un grand combre d'opéras-comiques, notre alliée deviut notre première endont la musique est remplie de grace, nemie; Niebuhr, qui s'était déjà si-de chants simples, faciles et suaves, gnalé par sa predilection pour l'Au-On peut citer entre autres, Michel- gleterre et par sa prévention contre la Ange, un Joar à Paris, Cendrillon, France, devança le mouvement na-Joconde, etc. La Lompe merveilleuse, tional, fit prendre les armes à la jeuouvrage posthume, a eu beaucoup de nesse et marcha lui-même. Depuis, succes, grace a la musique charmaute les principes liberaux que respiraient ses ecrits ayan t deplu à la cour, il fut NICOMAQUE de Stagyre, dans la chargé d'une mission diplomatique à Macedoine , père d'Aristote , vivait Rome , s'y lia avec l'abbé Mar et avec 400 ans avant J. C. Il fut medecin du M. de Serre, notre ambassadeur à roi Amyntas, pere de Philippe. Aucun Naples, publia les Fragmenta Cicerode ses ouvrages n'est parvenu jusqu'à niana, et pendant sept ans ouvrit sa nous, et son fils fait su gloire. Un au-maison à tous les hommes de merite. Il tre Nicomaque est mis par Pine au donna sa démission en 1825, quitta rang d'Apelie, de Protogene et d'As- Rome et vint se lixer à Bonn, où it cle iodore. Plutarque dit de lui qu'il donna des cours, fonda des prix, et peignait aussi bien et aussi facilement soutint à ses frais ses elèves qui n'avaient pour toute fortune que d'heu-NICOME, geometre celèbre par reuses dispositions. C'est la qu'il rel'invention de la combe appelée con-fondit ses deux premiers volumes de cheide, vivait peu après Eratosthène, l'histoire romaine et prépara la publi-NICOMEDE 1, 11 et 111, suis de cation du troisième. Sa mort, arrivée

Pertinax : mais, défait par Sévère en nisme de versification dont Deluleplusieurs rencontres, il perdit l'em-s'est réservé le secret. De jolies chupire et la viel'an 195. Il était parvenu sons, des romances, et les Ressources à mainten'r une discipline tres severe d'un octogénaire sont ce qu'il a fait de

parmi les troupes.

NIGIDIUS - FIGULUS ( Pearses), philosophe et astrologue, passa pour le plus savant des Romains apres Varron. Il aida Ciceron à dissiper la conjuration de Catilina; mais avant de la poésje etait heréditaire dans sa pris le parti de Pompée contre Cesar, il fut exilé et mourut l'an 45 avant duc de Nevers, sous Louis XIV, quei-J .- (". Il ne nous reste de ses écrits que qu'il se soit abaisse jusqu'à protegre des fragmens.

NINIAS, tils de Ninus et de Sémiramis, monta sur le trône d'Assyrie vers lebre dans l'église, dans les armes .

NINUS, premier roi des Assy-dignement et avec preuves. riens, épousa Sémiramis, femme de l'un de ses principaux officiers, Il fit monde 1056, mort vers 2006. Le Selde grandes conquetes, bâtit Ninive, et mourut après un règne glorieux de hommes dans un déluge universel, cinquante deux ans, laissant le sceptre a Semiranis, vers l'au a 123 avant J.-C.

NIREE, roi de Samos, dont la beauté est passée en proverbe, formait on parfait contrasts avec Thersite, l'hurame le plus laid du camp

des Grees.

NITOGRIS, reine de Babylone, rome it le cours de l'Euphrate, et tit bâtir un pant sur ce fleuve. Elle se lit élever un tombeau au - dessus de l'une des portes de la ville.

NIVELLE DE LA CHAUSSEE.

- Forez Chaussee.

saient être l'objet de sa predilection , les devoirs de l'homme , etc. mais trop d'affeterie en rend la lecture | NOEL (JEAN BAPTISTE), né en pénible. Elles sout ingénieuses, mais 1737, avecat, depute de la Couven-l'osqu'à gréen et au seu La Fontaine, oeux qui refuéerent de prendre part Il a essaye de traduire en vers diffe- à la condamnation de Louis XVI, rens morceaux de Virgile , d'Horace, paya de sa tête cet acte de courage , de Tibulle, de l'Arioste, de Milton, et monrat sur l'échaufaud, le 8 ocmais il n'avait pas l'heureux méca ltobie 1793.

plus aimable on poésie. De ses ouvrages en prose, celui qui prouve le plus de goût est intitule : l'éflexions critiques sur l'e génie d'Horace, de Despréaux et de J. B. Eousseau. Le talent maison. On se rappelle son aicul, le Pradon.

NOAILLES, Cette famille est cél'an s 108 avant J.-C. Il regna pendant la diplomatie et les belles lettres. Il trente buit ans au sein de la mollesse, faudrait un volume pour en parler

NOE, fils de Lameeh, ne l'an du gneur, ayant résolu de faire périr les ordonna à Noe de construire une arche et de s'y renfermer avec sa famille et des animaux de chaque espèce. Il en sortit un an après. Il so mit à cultiver la terre et planta la vigne. S'étant enivré, il s'endormit dans sa tente. Cham, son tils, l'ayant vu dans une posture indécente, le montra en riant à ses fières, qui le conveirent d'un manteau. Noc. à son reveil, donna sa malediction aux fils de Cham.

NOEL (François), savant jésnite Allemand, et missionnaire a la Chine, NIVERNOIS (Louis-Jules-Mancini né vers 1640, a publié en 1711, d'a-Dre DE), në à Paris le 16 décembre près les originaux, une traduction 1716, mort le 25 fevrier 1798; de des six livres classiques de cet empire, l'Acadenie française et de celle des ainsi que d'autres ouvrages curieux belles-lettres. Il cut des droits à ces et intéressans, propres à le faire condeux académies par un esprit très- naître, et entr'autres, sons le tare de brillant par Ini-meme , cultive d'ail- Philosophia sinica , 1711 , in-4, un releurs avec soin et embelli par les creil d'Extraits des plus célèbres grâces du grand monde. De tous ses philosophes chinois, sur la connaisouvrages de poésie , ses Fables parais- sance du vrai Dieu , sur la morale et

NOEL de la MARINIERE (Sinox-Imie, et fit des prédictions qu'il rone la pêches anciennes et modernes dans les mers et les fleuves des deux continens. Paris, 1815. in-4, non terminée, et dont il n'a parn que de ux volumes.

NOEMI, femme d'Elimelreh et belle-mère de Ruth. For . Ruth.

NOLLET (JEIN-ANTOINE). Cet abbe a rendu à la physique les services les plus importans avant que cette science fut parveuge au point où elle est de nos jours. On recherche encore les livres nombreux qu'il a publiés sur cette seience et surtout eur l'électricité. Né en 1700 , il mourut à Paris le 24 avril 1770. Il avait du caractère. Ayant présenté ses ouvrages à un homme en place, celuici dit froidement en y jetant les yeux. qu'il ne lisait pas ces sortes de livres. Monsieur, lui répondit il , voulezvous permettre que je les laisse dans votre anti - chambre? il s'y trouvera peut-être des gens d'esprit qui les liront avec plaisir.

NONOTTE (l'abbe), ne en 1711, mort, vers 1793, le 3 septembre est plus conno maintenant par ses querelles avec Voltaire que par ses ou-

veages.

NONNUS, poète gree du cinquieme siccle, ne en Egypte, floris. sait vers l'an 410. Auteur d'un poème en 43 livres intitule Dionysioca, en gree, qui a pour objet l'expedition de Barchus dans l'Inde ; il a été traduit en Français sous le titre des Dronisiaques, en 1525, par Boitet.

NOSTRADAMUS ou NOSTRE. DAME (MIGUEL), ne à Saint-Remi ques mois après par la perfidie d'Aren Provence, le 14 décembre 1503, rius Aper, son beau-père, qui devint mort le 2 juillet 1566 à Salon, regardé par le peuple comme un hom- des soldats. Il était éloquent et pusséme qui connaissait antant l'avenir duit toutes les qualités du cœur et de que le passé. Ce médecin se livra portieulièrement à l'étude de l'astrono- NUMITOR, file de Proces, roi

BARTHELEUI - Joseph ), voyageur et ferma dans des quatraius rimes divises rchkyographe, né en 1765, à Dieppe, en centuries au nombre de douze. Il mort à Drontheim (Noiwège), en fut comblé de biens et d'honneurs par in 1822 . à son retour d'un voyage au lleuri II et Charles IX , et reçui la cap Nord, inspecteur général des visite de plusieurs grands personna. peches, associe aux academies de Pe- ges. Ses propheties ne sont remartershourg, de Turin, de New York , quables que par leur extrême obscude Philadelphie et des principales so- rité, ce qui fait qu'on peut les ap-ciétés savantes de France, est surtout pliquer à différeus évenemens. Son connu par son Histoire générale des frère a laissé des chansons peu délicates et une mauvaise bistoire des aneiens poètes provençaux; et son fils, de mauvais vers, de plus une Histoire et chronique de la Provente, estimée sculement pour les recherches.

NOVERRE (JEAN GEORGE), né à Paris en 1727, mort à Saint Germain en Laye le 19 octobre 1810, à 83 ans, s'illustra comme choréographe sor les principaux théânes de l'Europe, et a laissé de très bonnes Lettres sur les arts imitateurs et sur la donse en particulier , 2 vol, in-8.

NUMA-POMPILIUS, second roi de Rome, succéda à Romulus l'an 714 avant J.-C., et mourut l'an 6721 après un régne de 42 ans. Pour adoucir le caractere encore farouche des Romains, il institua des ceremonica religieuses, divisa l'année en douze mois, et publia des lois très-sages. Le plus beau trait de sa politique est la distribution qu'il fit des citoyens Romains par arts et par métiers. Virgile lui donne de grands éloges dans on sixième livre de l'Eneide.

NUMENIUS, philosophe gree du deuxième siècle, ne à Apamee en Syrie , suivait les opinions de Pytha. gore et de Platon, qu'il tâchait de concilier ensemble. C'était un modele de sagesse ; il ne nous reste de lui que des fragmens d'ouvrages qui se trouvent dans Origene, Euse-

be, etc.

NUMERIEN (Marcus Aurelius). empereur romain, succèda à son père Carus en 384; il fut tué quel-

d'Albe et frère d'Amulius; ils de li'entrer parmi les Vestales: le reste en année son frère et lui, mais Amulius s'empara du trône et donna l'exclusion a Numitor dont il fit mourir le fils nommé Lausus, Il contraignit ensuite Rhea Sylvia, sa tille unique .

vaient régner alternatisement d'année appartient plus à la mythologie qu'à l'histoire, c'est la fable de Remus et Somplus.

NUN, de la tribu d'Ephraim', file d'Elisama et pere de Josue.

OBED, fils de Booz et de Buth. III eut pour fils Isaic, frère de David.

toiles peintes de Jony et de la filature ram , roi d'Israel , avec lequel il s'é de coton d'Essonne, ne à Weissenbach le 11 juin 1788, mort le 4 ortobre 1815. Louis XVI lui accorda des lettres de noblesse dans les termes les plus honorables, et plus tard Marcellus, puis à Mare-Antoine qui ce manufacturier ne put refuser la crois d'or de la légion d'honneur que ritait un sort plus beureux par sa l'homme extraordinaire qui présidait beauté, sa vertu constante et son ataux destins de la France détacha de sa boutunnière pour la lui remettre. Recompenser ainsi l'industrie, c'était s'honorer soi-même. Oberkampf en mourant laissa une veneration presque religieuse gravee dans l'ame de tout ce qui l'avait connu.

OBSEQUENS (Julius), auteur latin , vivait, à ce que l'on croit, vers la fin du quatrieme siècle, un peu avant le regne de l'empereue flonorius. Son livre des Prodiges , seul et l'un des plus grands capitaines de qui l'ont precedes, et principalement de Tite-Live. La meilleure édition de J. C. Zénobie sa femme gouverna cet ouvrage, dont une partie a été après lui, sous le sitre de reine d'Operdue, est celle de Hof, 1772, in-8. rient.

OCELLUS, philosophe grec de lui en entier son livre de l'Univers, et quelques fragmens de celui sur les lus vivait long temps avant Platon.

ebab, roi d'Israël, mort l'an du qu'il allait prendre place parmi les monde 3108. Son frère Joram Ivi dirux, provettant d'accuellir avec bonneur, dans le parailis, tous ceux

OCHOSIAS, file de Joeann et d'Athalie, et mi de Juda, monta sur le OBERKAMPF (CRISTORBE PHILLE- trone à l'age de sa ans. Il fut mis à fondateur de la manufacture de mort par ordre de Jehu ainsi que Jo tait uni pour combattre liuzael, roi de Syrie.

OUTAVIE, fille d'Octavius et sœur de l'empereur Auguste, fut mariée à l'abandonna pour Cleopatre. Elle metachement pour son époux. Elle mourut 11 ans avant J.-C.

OCTAVIE , fille de l'empereur Claude et de Mossaline, épousa Neron qui la repudia peu de temps après sous pretexte de sterilité ; elle n'avait que 16 ans. Poppée la fit relé. guer dans une ile où elle fut forceo de se faire ouvrir les veines , à l'age de 20 ans.

ODENAT, roi des Palmyrémieus écrit qu'on connaisse de lui, est son temps, s'éleva par sa valeur. Il extraiten grande partie des historiens fut tué à Emèse, dans un festin, par son neven Meonius, l'an 167 de

ODIN, à la fois prêtre, conquél'école de Pythagore. Il nous reste de rant, monarque, orateur et poète, parnt dans le nord 70 ans avant J. C. Le théâtre de ses exploits fut surtout rois et les royaumes. Le premier a le Danemarck. Après ces expéditions été traduit par l'ablie Batteux. Ocel-glorieuses il retourna en Suède, et, se tuant en présence de ses amis et de OCHOSIAS, fils et successeur d'A- ses compagnons de gloire, il déclara

qui s'exposeraient courageusemen [par les Israélites, fut vaincu par daus les batailles , on qui montra ent Moise , et extermine avec sa famille les armes à la main. Toute la my- et tout son peuple. thologie des Islandais a Odiu pour principe. On lui attribue la poesie les romans de chevalerie, rendit de Lirse, les caractères runiques et la grands services à Charlemagne, et semence de la baine que les nations fut en grande considération à la cour septentrionales marquerent contre de ce prince. Il se lit religieux dans les Romains.

ODOACRE, roi des Herules fut il monrat dans le neuvième siècle. appelé en Italie par les partisans de appelé en Italie par les partisons de OGIVE, reine de France, fille Nepos, et achesa de detruire lem-d'Edouard Ier, roi d'Angleterre, pire liomaiu en 476; mais Theodoric, lemme de Charles-le-Simple, dont roi des Goths, gagna trois bataitles elle eut, en 920, Louis d'Outre-mer, contre lui, et le contraignit de par- fat célébre par son genie, son coutager l'empire; il le fit assassiner peul rage et sa beauté. Voyez le président de temps après dans un festin, en ilenault. 493, Odoacre était un priuce modeste , doux et clement.

partie de ce recueil,

OENOPODAS ou CENOPIDÉS de Chio , philosophe pythagoricien , cuntemporain d'Anaxagore, florissait entre la 70° et la 90° olympiade (\*° mi Ladislas l'employa dans plusieurs siècle avant J. C.). Il alla visiter les prêties d'Egypte, se rendit à leur plus importantes. Une regularité école habite dans les sciences naturelles, approfondit particulièrement la géoluétrie, et se fit un nom parmi les astronomes.

O · FABBIL (Gonzano), général espagnol, ne à La Havane, en 1784, d'une famille distinguée, éleve en France, au collège de Sorrèze, for mé par les ecoles militaires et par de longs voyages, s'éleva successivi ment aux plus hautes dignités de la carrière des armes. Ministre de la guerre et membre de lajunte du couvernement à l'arrivee de Joseph Eunoparte, il se rattacha franclement à ce prince, et trompé dans ses espérances vint se fixer en France. Il venait d'être rappele à Madrid, par le roi Ferdinand, lorsqu'il est mort à Paris le 19 juillet 1831, laissant d'honorables souvenirs à sa patrie d'adoption, comme à celle qu'il avait servie dis ses jeunes ans.

OGIER le Danois, celebre dans l'abbave de Saint Faron de Meaux, où

OLAVIDÈS, comte de PILOS, né à Lima en 1725, intendant de Seville sous OENOSIAUS, philosophe et ora- Charles III, roi d'Espagne. On lui doit teur grec du deuxième sièrle, fit un le defrichement de la Sierra Morena ou Recueil des mensonges de l'uracle de Montagne Noire, de vingt sept lieues Delphes, qui l'avait trompé plusieurs d'etendue sur quatre ou cing de large. fois. Eusebe nous a couservé une Il mournt en Andalousie vers 1803.

OLESNIKI (Saignés), cardinal évêque de Cracovie et l'un des plus grands hommes que la Pologne ait produits; mort en 1455, à 66 ans. Le ambassades et dans les affaires les exemplaire et une fermete inflexible. qui n'avait en vue que la gloire de son prince et de son pays , formaient son caractère. Il fut le père des pauvres pendant sa vie, et leur laissa tous ses biens en monrant,

OLIVET (JOSEPH THOFLIER d'), ne à Salins en 1682, mort le 8 cetobre 1768, de l'Académie française; l'un des meilleurs grantmairiens de ce siè . ele, et l'un des écrivains qui se sont opposés le plus constamment aux progres du néologisme et du mauvais goût. Ses remarques sur les tragédies de Racine proment qu'on peut connaître parfaitement la jangue et igno. rer quelquefois les privilèges de la poésie. — Il est le premier qui aitremarque et determiné notre prosodio française, Il a traduit plusieurs ouvrages de Cicéron, et il était digne de les traduire.

OLIVIER (François), chaocelier OG, roi de Bazan (contrée de la de France sous François [er], ne en Syrie, an dela du Jourdain), attaque 1497, fut un magistrat babile, clo-

quent, judicieux, sincère, bon ami, Isances que celles du koran. Il fit bàd'un courage inflexible et d'une force tir le grand Caire et fut tué à Jérud'esprit qui ne se relachait jamais salein, en 644, par un de ses escladans ce qu'il devait à son roi et a sa ves, person. Ce peuple a sa memoire patrie. Il fut en disgrace sous Heuri en execration, parce qu'il a usurfé II, et mourut à Amboise le 50 mars le valifat sur Ah, gendre de Milio-1560.

OLIVIER (CLAUGE - MATTRIET ). avocat ou parlement d'Aix, ne le sa sentembre 1-01. mort is 24 octobre 1756, est connu par un bon ouvrage. c'est Illistuire de Philippe, rol de Ma-

cédoine . s sul. in-13.

OLIVIER de SERRES, morten 1610 . a fair le Menage des Champs ou Theatre d'Agriculture, 2 vol. in-4, d'où ont été tires nos meilleurs livres d'agriculture, tels que la Maison rustique , rtc.

OLYBRIUS (Axiotes) , emperour romain, au einquieme siècle, fit d'abord général des armées de l'empercur Leon, épousa Placidie, fide de l'empereur Valentinien III, fat élevé à l'empire en avril \$72, et mourut au bout de 5 mois et 12 jours,

OLY MPIAS, femme de Philippe, roi de Macédoine, et mère d'Alexandre-le-Grand. C'était une princesse adroite, ambitieuse et très spiri tuelle Cassandre, outré de ses eruantes, l'assiègea dans Pydua, la fit prisonnière et ordonna de la faire mourir . l'an 516 avant J.-C. Elle était fille . seur . femme et mere de ruis.

OLYMPIODORE, philosophe peripatéticien, a fait une vie de Platon et des Commentaires sur Aristote. Il vivait sons Théodose le jeune.

QLYMPO, medecin de la reine Cleopatre, qui lui communiqua la résolution qu'elle avait prise de se donner la mort. Il écrivit l'histoire

de cette catastrophe.

OMAR 1 et II, califes des Musulplus rapides conquérans qui aient ra- cas. vagé la terre. Il s'empara de Damas et de toute la Syrie, subjugua en aux travaux du tabernacle avec Bésuite la Phénieie, la Perse, l'Egypte séléel. et une partie de la Libye. C'est dans

met Le deuxieur succeda à Sotiman, son cousin, l'an 717 de J.-C. Son fanatisme pour le koran fot sanguinaire et alroce. Il fut empoi onne par sa faquille, en 1714, après un regue de 26 minis.

OMMEGANCK (N.), habite paysagiste, mort à Anvers, sa patrie, le 18 janvier 1836 , chevailer du Lione Belgique, et membre de l'institut royal des Pays-Bas, excella dans la représentation des beauties simples et gracieuses de la nature. Ses nombreux tableaux, qui se sont fait remarquer dans nos expositions, lui ont mérité le surnour de fiacine des moutons.

ONAN, fils de Juda, Her, son alne, étant mort sans laisser d'enfaut. Onan repousa sa venve.

ONESIGRITE, disciple de Diogene le Cynique, C'était un historien flagorneur de l'expedition d'Alexandre dans l'Inde , dont il faisait partie; ses écrits ne sont pas venus jusqu'à nous.

ONIAS, Plusleurs sonversins pontifes des Juifs out porte ce nom. Ils

sont peu remarqualiles.

ONOMACRITE, poets gree, fiorissait l'an 516 avant J. C. On lui attribue les poèmes que nous avons sous les noms d'Orphée et de Musee. Il fut chasse d'Athènes par Hipparque, un des fils de Pisistrate.

ONOSANDRE, philosophe platonicien du premier siècle de notre ère, a écrit sur l'art militaire, Son Traité du devoir et des vertus d'un génémans. Le premier commença son ral d'armée, a été traduit en français. règue l'an 654 de J.C.; ce fut un des Le marcehal de Saxe en faisait grand

OOLIAB, fut employé par Moise

OPIMIUS (Lecits), fameux pac cette guerre que sut brûlée la fa-ses démelés avec les Gracques, con-meuse bibliothèque d'Alexandrie, sul 152 aus avant J.-C., mit à prix la commencée par Ptolémée-Philadel-Itête de Caius Gracchus, qui dans la plier il ne voulait d'autres convais- même journée fut mise à ses pieds.

Dans la suite, accusé de s'être laisse 1105 de J. C., surpomme Adamanticorrompre par l'or de Jugurtha, il pus à cause de son assiduité au trafut condamné et passa le reste de sa vail : mort a Tyr, en 254. Personne vie en butte à la haine et au mepris n'a été plus vivement attaque que publics.

OPPIEN, poète grec, florissait gne de l'empereur Caracalla. On a de loi un poème sur la péche et un sur la chasse, tous deux bien versities et remplie d'érud tion. Ils ont été traduits plusieurs fois en français.

OPPIUS (Cairs', tribun romain, dans le s'xieme sieele de liome, proposa une loi pour bannir le luxe de la republique et y borner surtout la depense des femmes, qui formèrent à ce sujet tant de plaintes que cette Oppia.

ORESTILLE (Livie), fut enlevée par Caligula le jour même de son mariage avec le senateur Calpurnius Pison. Cet empereur les exila ensuite l'un et l'autre dans des îles separces

et himtaines.

OlilANI (le comie Burnité), célèbre astronome, membre de l'Instiint italien, correspondant de l'Acadenie des sciences de Paris, chevalier des ordres de la Couronne de Fer et de la Legion-d'Honneur, ne le 5 avril 1-55, à Caregnano, village à une lieue de Milan, fut reçu en 1777 parmi les astronomes de Milan. En 1786 il se rendit à Londres pour assister à la construction d'un maral de 7 pieds et demi. De retour à Milan, il prit part à la mesure de l'are du méridien en Italie, et mourut dans cette ville le 15 novembre 1852, dans la 80º année de son âge. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'astronomie, entre autres : Sur les interpolations des lieux de la lune, Milan, 1778; Formules analytiques pour la perturbation des planètes, Milan, 1802;

ple de Zenon de Chypre, et modecin

in fol.

cet écrivain ecclé-lassique ne l'a été pendant sa vie et après sa mort. On dans le deuxième siècle, sous le re- lui reproche des erreurs. Ses œuvres ant été recueillies en 4 vol. in fol. L'histoire de l'Origenisme a été écrite par le P. Doucin , jesuite.

ORIGENE philosophe platonicien . disciple et anni de Porphyre, étudia la philosophie sous Ammonius. Il avait fait un ponégyrique de l'empereur Galien, qui n'est point parreun

jusqu'a nous.

ORKAN, fils d'Ottoman, empereur des Turcs, s'empara du trône loi fut abolie. On l'appelait la loi en 1526, après s'être defrit de ses fièirs aines. Son regne fut long et cruel; il etendit considerablement les bornes de son empire, et ouvrit l'Europe à ses successeurs, par la prise de Gallipoli et par l'alliance qu'il tit avec t'empereur Jean Cantacuzène, qui lui donna sa fitle Théodora en mariage.

ORLEANS (PIERRE-JOSEPH d'), jesuite ne à Bourges, en 1641, mort à Paris le 31 mars 1698. Son Histoire des révolutions d'Angleterre trè-interessante par le cinoix du sujet, serait un modèle en son genre . si l'auteur s'était arrêté au règne d'Henri VIII. Depuis cette époque son état ne lui a plus permis d'en e impartial, et c'est une nouvelle preuve que l'histoire ne doit pas être écrite par un homme qui ait des prejugés de corps à menager. - Il a travaillé avec moius de succes aux Révolutions d'Espagne; ce n'est pas que la narration n'en soit tre-agreable; mais l'Espagne a été moins féconde que l'Angleterre en grandes révolutions, et par conséquent le sujet clait moins houreux et moins riche.

ORLEANS (Pertippe duc d'), petit-fils de Louis XIII, fils de Philippe, Opuscules astronomiques, Milan, 1806. [frere unique de Luuis XIV et régent ORIBASE de PERGAME, disci- du rovaume, né à Saint-Cloud le 4 avril 1674, mort le 15 décembre de Julien l'Apostat, mourut au com- 1723. Place à la tête du gouvernemencement du cinquième siècle. Ses nuent pendant la minorité de Louis ouvrages out été imprimés en 3 vol. XV, il pardonna générensement à ses ennemis et apaisa les querelles ORIGENE, ne à Alexandrie, l'an du jansénisme. Sa régence fut paisiMe, à deux événemens pres, la cons-l'avait hérité de ses ancêtres. Deboug piration de Cellamare et le boulever- sur le bane de quart, son cordon sement des finances causé par le sys- blen par di seus son habit, il conserva tême de Law. C'était un prince spirituel , instruit et bon politique. Il aimait les arts et les sciences, leur accordait sa protection et des recompenses. Il aurait eu toutes les qualités nécessaires pour bien gouverner, s'il n'ent été trop adonné aux plaisirs et à la mollesse, et si ses principes de morale eussent été moins relachés. Sa confiance avengle pour son favori le cardinal Dubois nuisit d'ailleurs à sa reputation, et l'empécha de faire tout le bien que faisaient espérer ses bonnes qualites Sou fils Louis, ne en 1705 . mort en 1752 , se rendit celèbre par sa pieté, et a laisse des traductions des livres saints, un traité contre les spectacles et autres ouvrages. Il fut le pere de Louis-Philippe Joseph, mort sur l'échafaud en 1795, anovembre. On a beaucoun accusé sa memoire; nous n'essaierous pas de le justifier, prouvous seulement que ea conduite ne fut que la suite d'une rengeance mal raisonnée. D'une taille au-des-us de la médiocre, tres-bien fait, lort adroit à tous les exercices de corps, il était doné de beaucoup d'esprit naturel, bon et compatissant dans son intérieur. Destiné d'abord à succèder au duc de Penthièvre, son beau-père, dans la place de grandamiral, il voulut en 1778 faire une campagne navale, et fut mis à la tête d'une division de la flotte du comte d'Orvilliers, à la bataille d'Ouessant, où il montait le Saint-Esprit, vaisseau de quatre-vingts canons, et commandait l'arrière-garde, ayant pour capitaine de pavillon le comte de Lamothe Piquet. D'Orvilliers lui ayant fait part, avant l'action, de l'avis qu'il vennit de recevoir que la flotte anglaise était forte de trente-deux vaisseaux, il repondit qu'il crovair que ce qui pouvait arriver de plus facheux aux armes de sa majesté, serait que son pavillon ayant eté en présence d'un ennemi d'égale force, se retirât que Villon d'être cité comme le ressans avoir combattu. Par une manœu- laurateur du Parnasse français, titre vre subite, sa division se trouva en donné à ce dernier par Boileau. (V. face de l'ennemi; ce prince sit preuve Charles d'Obtéans. en cetta occasion du courage dont il ORLEANS (Louise Marie-Adelai.

tout le temps de l'action l'attitude qui convenalt a son rang et à son grade, Le comte d'Orvilliers lui donna le signal de tenir le vent pour empêcher les Anglais de passer; ce signal fur mal compris, et l'arrière garde auelaise fut sauvée : les deux flottes furent contraintes de se retirer respectivement dans leurs ports pour se radouber, sans qu'il y cut perte d'un scul vaisseau d'aucun côté. Un se plut à répandre le bruit que le duc de Chartres s'était caché à foud de cale; on vient de voir que ce bruit est sans fondement; on supposa que sa conduite irresolue avait prive l'acmée d'une victoire qu'elle devait espérer, ce qui n'était pas moins faux puisqu'une méprise avait causé tout le mal; mais la cour n'accueillit que trop ces bruits injurieux , et torsque le duc de Chartres y parut, un l'accabla de vaudevilles et d'epigrammes. La reine passait pour être à la tête de ses antagonistes; il recut la charge de colonel des bussards , récompense singulière et derisaire pour un service de mer. C'est de cette époque que date sa haine pour la cour. L'histoire de la révolution nous en montre les suites, et en même temps le danger dans lequel se jettent les grands lorsqu'ils sont injustes et legers. - Plusieurs princes avaient porté le nom et le titre de due d'Orleans : Philippe II, fils de Philippe VI, dit de Valois, mort sans posterile en 1585; Louis, fils de Charles V. assassiné en 1407. Le titre de duc d'Oriéans passa successivement à deux tils de François ler, dont le secon l'fut lleuri II; à Gaston , troisième fils de Henri IV , et entin à un fils de Louis XIII. nomme Philippe, mort en 1701. Charles, due d'Orléans, fils de celui qui fut assassiné et de Valentine de Milan, mort à Ambrise en 1465, fut un poète distingué, et mérite mieux Dz de BOURBON-PENTHIÈVRE, duchesse d'), née le 25 mars 1753, d'Issachar, un des douze petits promorte à Paris le 22 juin 1821, Elle se phètes. Le Seigneur lui ordonna d'émontra toute sa vie la digne fille du vertueux duc de Penthièvre; son amour pour lui était une espèce de culte. Petite fille du courte de Toulouse, fils naturel de Louis XIV, elle avait beaucoup des traits de ce monarque; son fils offie la même reseemblance.

ORMESSON / OLIVIER - LEFETRE d'), mort le 4 novembre 1686, fut regardé comme le magistrat le plus integre de la cour de Louis XIV. Il résista, dit le président Hénault, aux ministres qui voulaient faire périr Fouquet, dont il était chargé de rapporter le procès; ni les menaces, ni les promesses de la place de chaancelier ne purent lui faire snivre d'autre avis que celui que la vérité lui dictait. Louis XIV n'oublia jamais cette belle action, et quand on lui présenta son petit-fils , it lui dit : Je vous exhorte à être aussi honnête homme que le rapporteur de M. Fouquet. - Une suite non interrompue jusqu'à nos jours de magistrats intègres et éclairés a houore le nom de d'Ormesson.

OROPES, roi des Parthes, succéda a son frère Mithridate, auguel il ôta le trône et la vie. Il vainquit les Romains et s'illustra par sou courage; mais il sonilla sa gloire par son ambition et sa cruauté. Son fils Phraate, auguel il avait cédé l'empire, l'étrangla de ses propres maios, Pan 55 avant J.-C.

ORPHA, femme de Chelion . l'un des tils de Noemi.

ORVILLIERS (JEAN LOUIS-TOUR-France, officier de la Légion-d'Honneur, d'abord émigré, de retour en France, vecut dans la retraite, jusqu'à l'époque de la restauration, à laquelle il dut son élévation à la pairie et à la décoration. Maintenn en 1850 dans le double titre de pair et de conseiller d'état, il prit une part active aux travaux de la noble chambre . v

70 ans.

OSEE, fils de Beeri, de la tribu pouser une prostituée, ce qu'il exé-

OSEE, fils d'Ela et dernier roi d'Israël, succèda à Phacée, contre lequel il conspira et qu'il fit mourir. Salmanasar, auquelil refasa de payer le tribut accoutume, vint l'assièger dans Samarie, et se rendit muitre de

cette ville après trois aus de siège. OSIDIUS : GETA, composa une tragédie de Médee, dont presque tous les vers étaient tires de Virgile. Le premier il commenca, suivant Tertullien, à mettre en vogue ce genre Lizarre de composition qu'ou appelle Centons, et qui consiste à recueillir des vers des différens poètes pour les adapter à un sujet. Il vivait l'au 802 de Rome.

OSMAN I et II, empereurs des Turcs. Le premier , fils d'Achmet I, fut deposé en 1617 par les janissaires. On rétablit Mustapha qui le fit étrangler. — Le deuxième succèda à son frère Mahomet V, en 1754, et mourut en 1757. Son règne est peu fertile en événemens.

OSSAT (ARNATO d'), né en 1536, mort à Rome le 12 mars 1604. C'est ce célebre cardinal qui termina l'affaire de Henri IV avec l'église. On a imprimé ses lettres en eing volumes in-12, qui passent pour un chef-d'œu vre de politique.

OSSIAN, barde écossais du troisième siècle, prit d'abord le parti des armes. Après avoir suivison père Fingal dans ses expéditions en Irlande, il lui succèda dans le commandement, TEAU-TORTOREL, marquisd'), pair de | Devenu infirme et aveugle, il se retira do service, et chanta les exploits des autres guerriers et de son lils Oscar, tué en trahison. Malvina, veuve de ce tils, restée auprès de son beaupère, apprenait ses vers par cœur, et les traosmettait à d'autres. Macpherson préteudit avoir recueilli ces poesies dans le nord de l'Ecosse; mais il paraît certain qu'il en est l'aufit plusieurs rapports, surtout en teur. Eiles out été traduites plusieurs matière de finances, et mourut à fois en vers et en prose. M. Baour-Paris, en mai 1831, agé d'environ Lormian en a fait que ionitation en Ters.

OSTIUS, contemporaio de Salluste , écrivit en vere l'histoire de la guerre d'Istrie. Macrobe en cite des des émirs ou generaux d'Alaedia . fragmens, et prétend que Virgile l'a

imite en plusieurs endroits.

OTHON (Mances Salvies), empereur romain, successeur de Galba qu'il lit massacrer avec Pison. Vitellius lui disputa l'empire. Avant été defait dans une hataille generale entre Crémone et Mantoue, il se donna fiir davautage la boute de cet empela moit le 15 avril 60 de J.-C., agé

de 37 ans. OTHON. Quatre empereurs d'Allemagne out regue sous ce nom. -Le premier , ne l'anges, fils aîné de Hemi l'Oiseleur, fut couronne en 936, à quatorze aus, et mourut le à mai 973. Il fit avec succès la guerre a Nicephore , empereur d'Orient. -Le deuxieme, surnomme le Sanguinaire, ble et successeur du précédent, ué en 955 le 17 jauvier, fut fait prisonnier en 982 par les Sarrasins, et mourut le 7 decembre de l'année suivante. - Le troisième succèda à son père Othon II, et mourut le 7 decembre 1002, en Italie, à singt-deux ans, - Le quatrième, dit le Superbe. fils de Henri , duc de Saze , fut élu en 1197, et mourut à flautzbourg le 19 mai 1118. Ils'y était retiré, avant été excommunie par le pape, et les princes de l'empire avant élu à sa place Prédérie, roi de Sieile.

OTHONIEL, fils de Cenez, de la tribu de Juda, épousa Axa, fille de Caleb, qui avait été promise à celui qui se rendrait maître de la ville de

Dabir.

OTTO (Loris-Guillatue), comis de Mosleg, ne en 1754 dans le grandduché de Bade, attaché d'abord au chevalier de la Luzerne, ministre de Prance, en Bavière, remplit sous les gouvernemens qui se succédérent plusieurs missions importantes, conelut la paix avec l'Angleterre, et, ration, il vécut dans la retraite, et vre. mourut eu 1817 avec une réputation desintéresement.

OTTOMAN on OTHWAN, premier empereur des Tures, était un dernier sultau d'Iconium. Ce souverain étant mort sans postérité. Ottaman partagea ses ctals avec les autres generaux, fit de nouvelles conquêtes our les Grees, et pritle titre de sulian en 1500. Une longue suite de despotes violens et sanguinaires fit ressorceur.

OTWAI (THOMAS), poète anglais, ne le 3 mars 1651, mort en 1685. Ses pièces de théâtre ont ète requeillies en 3 vol. in-18. Les meilleures sont l'Orpheline et Venise saucée. Il fut acteur avant d'être auteor dramatique,

et monrut dans l'indigence,

OUDRI (Jran-Baptiste), peintre né en 1686 à Paris, y montret le 100 mai 1755. Il avait un talent sonérieur pour peindre des animant. On a gravé sur ses dessins les fables de La Fontaine, 4 vol. in fol. 11 a peint, dans des châteaux, de fort belles

chasses. OVIDE (PURLICS OVIDERS-NASO) . chevalier romain. Ce poete illustre nagnit à Sulmone (Abruzze), l'au 45 avant J.-C., et mourut en esil, sur les bords de la mer Noire. l'an 17 de J.-C. Les mœurs et la decence ne sont rien moins que respectées dans ses poesies, et l'on ne peut mettre dans les mains de la jeunesse que les editions classiques. Son style est aise, doux, naturel : ses pensées sont souvent ingénieuses; mais il est parsois trop neglige et teop diffus. On jeut lui reprocher encore des jeux de mots, des pensées lausses et la profusion des ornemens. L'est dans l'elégie qu'il a surtout reussi. Il a souvent etè traduit en prose et en vers; en fait cas de celle de Saint-Auge. La cause veritable de l'exil d'Ovide est encore un problème; il le sentit vivement. comme ambassadeur à Vienue, prit touroa sans cesse ses regards vers Ro-une grande part au mariage de Na-me, et demanda en vain grâce à Aupoleon avec l'archiduchesse Marie- guste et à Tibère. Ses Métamorphoses Louise. Depuis la dennième restau- sont regardées comme son chef-d'œu-

OWEN (Jean), poète latin, né en meritée de talens, de modestie et de Angleterre et mort à Loudres en 1622. Il a laisse un recueil d'Egien differentes langues et mises en vers malgré quelques trivialités qui s'y

français.

OXENSTIERN (ALEX.), grand son genie et son intégrité. Le comte matiques et physiques , 4 vol. in 8, de ce nom , mort en 1707 , a laisse OZIAS , prophète , florissait dans des Pensees sur diters sujets, a vol. Juda, vers l'an 970 avan! J. C.

grammes latines qui ont été traduites in-12, ouvrage solide et agréable. trouvent.

OZANAM (Jacques), mathématichancelier de Suede et premier mi- cien français, ne en 1640, mort le 8 nistre d'état de Gustave-Adolphe, ne avr.I 1717. Il a laissé plusieurs bons en 1585, mort le 18 auût 1654. Il ouvrages, et un fort curieux et anumerita la contiance de ce prince par sant sous le titre de Recrentions mothe-

defait et mis à mert en 249 par les troupes qui avaient éleve Dece à l'empire.

PACONIUS ( Acomprats ), sénateur romain, philosophe stoicien, fut enveloppé sous Néron dans la disgrace de Soranus et de Thrabea, Tilère avait fait mourir son père. Il avait toutes les vertus de sa secte.

PACHO ( N. ), voyageur et géographe distingue, auteur du Vajage dans la Marmarique et la Cyrénaigur, venait d'obtenir le grand prix décerné par la societe de geographie, lorsque, dans un accès de delire cause par l'exces du travail, il se donna la mort au commencement de 1829.

PACTYAS, chargé de la garde des trésors de Cresus, s'en empara et se fit chef de parti: il prit la fuite des qu'il apprit que Mazares, l'un des generaux de Cyrus, approchait, erra de ville en ville, fut arrête et livre

aux Perses,

PACOVIUS (Marces), ancien poète latin, mort à Tarente l'an 154 avant J.-C., s'acquit à Rume une grande reputation par ses satires et ses tragedies. Il ne nous reste de lui que dis tragmens. Son style n'a ni elegance ni pureté. Il était aussi peintre.

PAISIELLO (JEAN), associe étranger de l'Institut de France, celebre compositeur italien, ne à Ta-

PACATIEN, se souleva dans le babile, acquit bientôt une grande midi des Gaules, sur la fin du règne réputation, et les opéras qu'il donna de l'en pereur Philippe; mais il fut rendirent son nom celebre dans tonte l'Europe. Après un sejour de neuf ansa Saint-Petersbourg, où Catherine Il le combla de bien aits, il revint se fixer à Naples, où il produisit pendaut dix ans un grand numbre de chefs-d'œuvres, vint à Paris en 1801. y sejourna deux ans el demi, et ubtint, non sans peine, de Napoléon qui l'avait appele à sa cour, de retourner à Naples, où il mourut le 5 juin 1816, à l'âge de 75 ans.

PAJOU (Accestin), sculpteur, né à Paris en 1730, y mourut le 8 mai 1800. Il a fait un tres-grand nombre de belles statues. On remarque surtout celle de Psyché abandonne par

l'Amour.

PALAPRAT (Jrax), auteur dramatique, ne à Toulouse en 1650. minit à Paris le 14 octobre 1721. Il fut l'ami et le collaborateur de Bruevs dans la plupart de ses comédies. Ses ouvrages se trouvent avec ceux de son ami; 5 vol. in-19. Ils respirent la gaité. Il sut secrétaire du duc de Vendôme.

PALEMON (Q. REEWRITS), grammairien, ne à Vicence, enseigna à Runte axec le plus grand succès sous Tibère et Claude. Il ue nous reste de

lui que des fragmens.

PALICE (JACQUES CHARANES DE LA), se signala sous (.barles VIII, Louis XII et François Ier. Il fut tue rente en 1741, élère de Durante, fit à la hataille de Pavie en 1525. C'était des progrès rapides sous ce maître l'un des plus grands capitaines de son temps; une chanson tres-connue a la plus grande autorite sous le régue rendu son nom populaire. de ce prince, dont il accelera la mort.

PALISSOT 'CHARLES], ne à de concert avec Agri pine. Neron te Nancy le 3 janvier 1730, mort à Pa- tit perir pour beriter de ses biens, Il vis le 15 juin 1814. Loumn par sa co- etait inscient comme un parvenu. medie des Philosophes et celle de PALLAS (Priang-Simon), célèles l'Homme dangereux qui lui est suj e- voyageur et grand naturaliste , ne a ricure. Son noeme de la Danciade lui bertin le 22 septembre 1711, s'etart lit beaucoup d'entiemis. Parmi ses en- cejà tait une reputation , l'orqu'il acerages en prose, un paut eiter ses copta une place a l'academie de Pe-Petites lettres sur de grands hommes, tershourg. Adjoint aux astennomes Brs Lettres à l'oltaire, et surtout ses envoyés dans la Sibèrie pour y ob-Memoires sur la littérature , dont nous server le lessage de Venus sur le Soavons beaucoup profite nour la con- lest (17/5), il parcourut pendent fection de ce Dicti musire. C'était un plusieurs années les différentes parlitterateur d'un goût sain, cerirant tres de la liussie et de la biberie, et d'un style pur, élégant et correct, ne revint à l'etersbourg qu'en 1774. Ses œuvres out eu plusieu.s éditions ; evec one sante fres - alterer. Combla Li meilleure est la première, 5 vol. d'honneurs par l'imperatrice tlatheâm-19.

hommes de génie dont la France grands ouvrages. Entin il alla reposer s'honore, ne au commencement du sa vicillesse dans sa viile natale, et v seizième siècle, dans le diocese d'A. termina ses jours le 8 septembre 1811. gen, dans que extrême pauvrete, Ses voyages ont eté traduits en franparvint, après seize aus de privations çais, par Gautier de la Peyronie, Pa et d'essais plus ou moins maibeureux, ris, 1794, S vol. in-S. à découvrir la composition de lemail, échappa au massacre de la sous Philippe, sut sondateur de l'écul-Saint-Barthelemi, sorma le premier de peinture à Sicycue, et le rremier cabinet d'histoire naturelle qu'en sit peintre qui applique les mathémativu à Paris, y ouvrit en 1575 un cours ques à son art. Apelles fut disciple de de cette science et de chimie, et con-cet illustre maître, vie qu'il avait honurce par ses talens et ses vaudevilles. et par ses vertus,

Bailleres), un des plus anciens avant I. C. Il avait compose un Traité agronomes dont les ouvrages nous des decours de l'homme , que theéron a aoient parrenus, ne au commence l'ondu dans le sien. L'envrage de l'ament du cirquieme siecle, einamisperius n'est point parrenu jusqu'a d'Excupérantius, prefet dans les Gan-luons.

les. On a de lui un traité de Re Eus- PANCENUS, frère de Phicias, con-

rine II , il re tourna en France , et v PALISSY (Bervano), un des passa quinze anuées à continuer ses

PAMPHILE, peintre macedonien

tinua ses leçons jusqu'en 1584 avec PANARD (CHARLES - FRANÇOIS ). un succès toujours croissant. Arreté mort à Paris le 15 juin 1765, à soipar l'ordre des Seize et enferme à la xaute quatoire ans, regarde comme Bastille dont la protection d'Henri III le pere du vaudeville moral. Ses qune put le tirer, il 10 dut 200 salut vres forment 4 vol. in-12. M. Armand-qu'au retard que le duc de Mayenne Gouffé en a donné un choix en 5 peaffecta de mettre à l'instruction de tits volumes in-18. Un y trouve de la son procès, et termina en prison facilité et un naturel abormant. t.e (vers 1589), à l'age de 90 ans, une qu'il a fait de mieux sout ses chansons

PANETIUS, philosophe stoicien PALLADIUS (Retilius - Tarnis - de Rhodes, florissait vers l'an 150

tica, traduit par M. Saboureux de la tribua comme lin a carbellir le tem-

Bonneterie, Paris, 1775, in-3. plo de Jupiter nlympien.

PALLAS, d'abord esclare d'Antotunia, belle-seur de Thôre, ensuite avec l'iritus, et comme lai ami et
affranchi de l'empervur Claude, cut dinciple de Cicéron, emacha au parte

avec lequel il fit la guerre contre An-insupportable, et donna dans les exteine. Il mourut des suites d'une bles- t avagances de l'alchimie. Ses œuvres stire.

à Blois vers le milieu du dix-septieme absorbe le neu de bon qui s'y trouve. siècle, fut l'inventeur de machines tres-utiles. Il est surtout connu par le gien sous Henri II, François II, et digesteur, dit machine a Papin; elle Charles IX. C'est un des premiers et consiste à amollir les os pour en tirer des meillenrs écrivains sur son art. du bouillon : lle a eté perfectionnee, Mort à Paris le 20 décembre 1599. et a placé Papin an rang des bieufai-

teurs de l'humanite.

regarde comme le premier juriscon-truire de l'art de donner la parole sulte de l'antiquite, fut sons Com- aux sourds et muels, et le fit conmode un des assesseurs du prefet du naître en France; on voit qu'il n'est prétoire, occupa la place de préfet point nouveau et que la gloire en apdu pretoire sous Severe, et la conserva partient à Pareires, egus Caracalla qui le fit assassiner pour se debarrasser d'un ceuseur in- né à Paris le 30 juin 1690. Il mourut commode. L'elegance de son style lui en 1727 et fut enterré dans le cimedonne une place distinguee parmi les tière de la paroisse Saint . Medard. recueilli les fragmens de Papinien et y a joint d'excellens commentaires.

PAPIRIL'S CURSOR, célébre dictateur romain, et le plus grand capi-320 avant J .- C. Il triompha des Samnites. Son fils Lucius, qui remporta sur eux une seconde victoire, employa leurs deponilles à bâtir un temple a la Fortune. En antre Papirius Cursor vainquit les Privernates.

ce theatre.

temple de Quirinus.

PAPON : Jean-Pienne), oratorien, 1 ne en 1636, mort le 15 janvier 1803. grec, qui vivait vers l'an 436 avant Ses principaux ouvrages sont : His- I. C., disciple de Xenophane; il thire generale de Procence, 4 vol. .... | george toutes les idées de sou maître . l'Art du poète et de l'oraleur, in-15, et il avait mis son système en vers: il reimprimé plusieurs sois; un l'orage ne nous en reste que des fragmens. de Provence, 2 volumes in-12, plein PARMENION, l'un des plus m pt ecrit.

de Cesar et ensuite à celui d'Octave, [septembre 1541; il etait d'une vanité forment 3 vol. iu fol. Le style en est

PAPIN (Dayrs), mécanicien, nélobscur et mystérieux, et le mauvais PARE (AMEROISE), celebre chirur.

PAREIRES, gentilhomme portugais, eut occasion, dans un voyage PAPINIEN (EMILIES-PARISTANTS), qu'il fit en Italie vers 1375, de s'ins-

PARIS (Francois), fameux diacre, ecrivains de cette epoque: Cujas a Les jansénistes allérent visiter son tombeau et s'y livrèrent à des convulsions si ridicules qu'on ordonna la

clôture du cimetière.

PARIS, comédien affranchi de Dotaine de son temps, vivait vers l'an mitia, concubine de Neron. Ce fut lui qui, par son crédit auprés d'elle, fit envoyer le poète Juvéual commander une cohorte en Egypte parce qu'il lui avait déplu.

PARINI (JOSEPH ), littérateur italien, ne le 22 mars 1729, dans le PAPIRIUS PRETEXTATUS, fit Milanez, mort le 3 septembre 1799. abolir l'usage où étaieut les senuteurs remplit avec honneur les chaires de d'introduire leurs enfans au senat belles lettres et des beaux-arts, fut avant l'age de puberté. Son trait de un des meilleurs poètes lyriques de prudence a fourni le sujet d'une pièce l'Italie; mais les écrits auxquels il duit sa célebrite, sont quatre poemes, PAPIRIUS (Lecres), 460 ans la Motinee, le Midi, le Soir et la Nuit, après la fendation de liome, fit placer où l'on trouve une satire de la vie le premier cadrau solaire vis-à-vis le que menaient les nobles milanais des deux sexes.

PARMENIDE D'ELEE, philosophe

de rechercles historiques et agreable- grands généraux d'Alexandre, eut beaucoup de part a ses conquêtes. Il PARAULISE, fameux medecin, était aime des grands et cheri des solne en Buisse en 1495, mort le 24 dats. Alexandre le fit massacrer avec son fils sur un souncon assez leger; Le seul ouvrage qui nous reste de

trit la cloire du hécos. PARMENTIER (ANYOINE - ACCCS-TIM), de l'Institut, re à Montdidier. mort le 17 décembre 1813. Il a publie up tres-grand nombre d'ouvrages sur l'agriculture et l'économie rurale. Son nom et la romme de terre sont devenus inséparables dans la mémoire des amis des hommes. Il mit tous ses soius à la recommander, combattit avec constance les préjugés qui, depuis deux siècles, s'opposaient à la propagation de cette racine bienfaisante, parvint à l'établir sur nos tables, et le premier en fit du pain. Parmentier sera toujours cite comme un véritable ami de l'humanité.

PARNELL (TROWAS), poète anglais, né à Dublin en 1679, mort en 1717. Ses poesies sont charmantes, et surtout son Ermite. Elles forment 2 vol. in-12.

PARNY (Evanistede), de l'Institut, ne à l'Ilc-Bourbon en 1753, mort le 7 décembre 1814. Poete aimable et plein de graces, qui a fait beaucoup de vers facilea, naturels, voluptueux, comme cu en faisait dans le bon temes, et qui n'est jamais flage, ce jargon tant reproche à Durat et à son école. Il était chevalier rie, et maniait tout à la fois la lyre et l'épée; il a été surnommé avec respirent une tendre langueur, une mollesse pleine de charmes et quelquefois une gaite douce et de boo neuf. lon.

l'ARRIIASIUS, peintre d'Ephèse, contemporain et rival de Zeuxis, vivait vers l'an 420 avant J .- C. Il était dans le palais de Metellus , un Jupid'une vanité insupportable, ce qui ter d'ivoire. Pline parle de ses autres n'exclut pas le talent, mais le rend ridicule.

PARTHÈNIUS de Nicée, poète me, où ses talens lui valurent la li- sur son art. berté. Il avait composé des Elégies

son sile et sa lidelité méritaient une lui ( De amotories offectibus liber ), est autre recompense, et cette action fle- un recueil d'anecdotes d'autant plus précieuses, qu'elles sont tirees d'ouvrages dout aucun ne nous est parvenu.

> PARYSATIS, sour de Xerces et femme de Darius-Ochus, roi de Perse, favorisa l'ambition de Cyrus le joune, qui se revolta contre son frere Artaxerces. Elle litempoisonner Statira, sa belle-fille, et se souilla de crimes.

PASCAL (BLAISE), né à Clermout, en Anvergne, le 10 juin 1625, mort à Paris le 19 août 1602. l'un de volus illustres ecrivains du siècle de Louis XIV. Ses Lettres provinciales sont un modèle de la plaisanterie, la plus délicate et de l'éloquence la plus vehémente; cet ouvrage est écrit avec tant de purcte, qu'en doit attribuer au seul Paseal l'honneur d'avoir fixé la langue, surtout si l'on considére que, datant de 1656, il est anterieur de huit ans à la premiere tragédie de Racine. Il a immertalise ce qui n'eut eté que passager sans lui et dans les révolutions du temps; les jesuites, peut-être, seront moins connus par eux-memes que par les Provinciales. Les Pensées de Pascal sur la religion . tombe dans cette affeterie, ce persif- quoique le merite en suit inégal, renferment de grandes beautés, mais il y aurait de la mauvaise foi à les juger de Saint-Louis, capitaine de cavale- toutes à la rigueur, attendu qu'elles sont moins un ouvrage fini que le projet d'un ouvrage. Pascal ne fut raison le Tibulte français. Ses vers point de l'Academie francaise. La Harpe et Voltaire le lont mourir en rers à trente ans, il en avait trente-

PASITELE, sculpteur gree, né 500 ans avantJ.-C., recut le droit de eitoven romaiu. On vovait de sa main, ouvrages. Il excellait à représenter les animanx. Un jour qu'il était applique a modeler un lion d'Afrique, gree, fait prisonnier dans la guerre il fut mis en pièces par une panthère contre Mithridate, fut ameue à lin- qui s'échappa de sa loge. Il avait écrit

PASQUIER ( Étienne), avocat-geamoureuses, un Elage funebre de sa néral à la chambre des comptes, ne femme Arete, et des Metumorphoses, à Paris en 1529, y mourutle 31 20ût

1815. Il a laissé des Recherches sur la june. Ses podsies, quoique faililee. Prance , in fol., des Epitres en 5 val. sont remarquables per un tour facile in-8°. On trouve dans les unes des et naturel. On sait par eœur son moranecdotes curienses sur notre Listoire; des poésies françaises et latines, ces demieres sont les plus estimees. (le nom s'est perpétué jusqu'a nos jours aver honneur.

PASSERAT (JEAN ) , De à Troves en Champagne en 1554, mort le 14 septembre 1602. On a de lui des Harangues latines et des l'oesies françaises et latines ; ces demieres l'emportent sur les autres, surtout ses épigrammes. Le meilleur de sesouvrages est un Commentaire sur Catulle, Tibulle et Properce. Il recut des marques d'estime de Charles IX et de Henri III. It composa avec Rapin les vers de la satire Ménippée.

PASSIENUS (CRISETS), orateur Domitia. Ayant épousé Agrippine en secondes noces, il devint un person nage considérable et fut deux fois quisition, approuva la société des consul. Pline parle de sa passion pour jesuites , condamna l'intérim de Charun mürier.

tion.

ses ouvrages.

PATRAT ( Joseph ) , acteur et au- ambassades. teur dramatique, né à Arles, mort à PAUL jer (Pérrowitz), empereur Paris le 4 juin 1801, à 69 ans. Ses de Russie, ne le premier ootobre pières de thiâtre, en assez grand 1754, monta sur le trône en 1496, nombre, offient des situations plais après la mort de Catherine II, sa

ceau qui commence par : Je revais cette nuit que de mal consume , etc.

PATRU (OLIVIER!, ne à Parts eq. 1604, y mourut le 16 janvier 1681. Avocat au Parlement de cette ville et de l'Académie française, il mérita le surnom de Quintilien français. Ses plais dovers curent beaucoup de reputation dans leur temps, mais ils paliesent devant ceux des celebres avocats qui lui ont succède. Boileau fut son ami constant, et lui acheta sa bibliothèque, dont il lui laissa la jonissance.

PAUL. Il y a en ring papes de ce nom. Le premier fonda des églises et mourut en 767, aprèsavoir gouverné avec sagesse et prudence. Le deuxième procura la paix à l'Italie et mourut celebre, qui fut le premier mari de subitement en juillet 1471. Le troisième ( Alexandre Farnèse ). 100urut le 20 novembre 1549. Il établit l'inles-Quint, et refusa de pronoucer la PATIN ( Gtr), médecin, né en nuilité du mariage de lleuri VIII avec 1601, mort le 30 août 1672. Il ne Catherine d'Aragon. Le quatrieme , faut lire qu'avec défiance ses Lettres instituteur des I béatins, mourut le en 5 vol. in 12. Ses aneedotes sont ou 19 août 1559; il cundamna les abus fausses ou mal rendues, et il y de- et les livres impies, punit les blas-chire impi or ablement ses amis et ses enne mis, Il était d'ailleurs fort los-pirtiliges à l'inquisition, et obliges truit, et se consolait, disait-il, en les évêques à résider dans leur diomourant, de quitter ce monde, cèse. Le cinquieme (Camille Borpourvn qu'il tronsât dans l'autre gbèse), mourut le 16 janvier 1621. Il Aristote, Platon, Virgile, Galien et excommunia le doge et le senat de Ciceron. Ses fils curent de la reputa- Venise, qui se reconcilierent ensuite avec lui par l'entiemise de Henri IV PATOUILLET (Louis), jésuite, et du cardinal de Joyeuse, Il s'occupa mort à Asignon en 1779. Il fut en d'embellir Rome, et s'applique sur-butte aux traits de satire et aux san tout à relever et à réparer les a neiens casmes de Voltaire, et il est beaucoup monumens. C'est à lui que liome doit plus connu maintenant par la que par ses plus belles fontaines. Son pontificat fut honoré de plusieurs illustres

sautes et dialoguées arec facilité.

PATRIX (Pisses), né à Cacu en
2585, mort à Paris le 6 netobre 1672.

ravoya une armée considérable sous Il suivit constamment Gaston d'Or- les ordres de Souwarow, qui nenctra leans dans sa bonne et mauvaise for- en Italia et jul repoussée par le général Moreau, C'etait un prince instruit . mais d'un esprit joquiet et chagrin; il se livra à une loule d'innovations dunt plusieurs ne forent point goù tees Il fut assassine dans son lit la unit do an au 14 mars 1801.

PAULA ( JULIA-CORNELIA ), Dre miere femme de l'empereur lictiogahale, fut cepud-e par lui et rentra dans la vie privee. Elle avait des ver-

tus et de la beaute.

PAUL-ÉMILE, fils de Lucius Paulus , tué à la batalhe de Canne . . fut deux fo's consul. Il triompha des Lizurions et couquit la Macéduire sur le roi Persee, ce qui lui un rita le appele caustique, paree qu'on faisait surnom de Macédonique. Il retourna a Rome comble de gloire, et son triumphe dura trois jours; il a éte représenté par le printre Lebruu, Paul-Limile mourut 168 ans avant J. C.

PACLET the curventum, d'origine Irlandaise, conçut en 1772, le plan d'un établissement «pécial d'enseigne ment mutuel. D'illustres elens, en tr'autres, monsieur le maréchal duc de Tarente, sont sortis de cette ecule. dont le chef a . de l'aveu des Anglais eux mêmes . le merite d'avoir donne le premier exemple de ce mode d'enseignement repandu depuis dans toute l'Europe. Louis XVI avait daté cet utile établissement d'un fonds de 56,000 francs, lorsque la revolution força Panlet de l'abandonner.

PAULINE (POMPEIA), femme de Senique le philosophe, voulut mou rir avec son (poux lorsque Néron l'eut condamné à perdre la vie, Elle s'était dejà fait ouvrir les veines, mois Néron les lui fit refermer. Elle con serva toute sa vie nne pâleur honora ble. Une autre Pauline, femme de Maximin premier, calma souvent lea

fureurs de son époux.

PAUSANIAS, tils de Cléombrote. roi de Sparte, gagna avec Aristide la fameuse bataille de Platce sur Mardo nius, général des Perses; mais ensuitil souilla sa gloire en traitant secrètement avec le coi de Perse nour asser vir sa patrie. Sa correspondance avant elé interceptée, il se réfug a dans le temple de Minerre dont on mura les portes pour n'en pas violer l'asile. Il y des images riontes et vraies, una mourut de l'aint l'an 474 asunt J.-C. penture de l'amitie telle qu'il la seu-

PAUSANIAS , historien et p'ale soule gree, s'était établi à Romesous Antonin le philosophe: il v monrut dans un âge trig-avance. On a de lui un l'oyage historique de la Grèce , en to livres. Le sivie, quaique obscur et trop serré , offre quelquefais des morceaux pleins de noblesse. Il avait l'ait de raconter , mais il était erédule, et toutes les traditions copu laires se trouvent dans son livre qui a été traduit plusieurs fois en françaie, PALSIAS, peinire de Sicyone, Borissait very l'an 552 avant J. C. 11 renssissait da le un genre particulier tenir les confeurs sur le bois ou sur l'isoire par le moscu du feu. Le premier il décora de cette sorte, de peiuture les voites et les lambris.

PAVILLON ETIENNE ), ne a Paris en 1655, mort le 10 jam jor 1705, Il y a de la delicatesse et du naturol dans ses petites poesies qui lui dunna rent de la réputation dans son temps.

PAVILLON ( JEAN-FRANÇOIS DE CLEVEON OF 1. He à l'er gueux . le sy septembre 1730, fut admis izo concours en 1748, dans le corps de la marine, y servir asee distinction, et s'eleva de grade en grade, jusqu'a celui de mojor géneral de l'armée navale, sous les ordres du comte d'Urtilliers , et périt le 12 avril 1-91 , à hard du triomphant, qui faisait partie de l'escadre du marquis de Vaudreuit. Il doit surtout une juste celebrite sus méliorations qu'il introduisit dans les sign iux tant du jour que de nuit.

PATNE (THOMAS), Americain, joua un rôle dans les premiers temps de la république des États Cuis, et fut exclu de la Convention comme avant vuté contre la mort de Louis XVI ct comme etrang r. It mourut

en Amérique en 1809.

PÉCHANTRÉ ( Nicolas de ), ne a Toulouse en 1638, mort à Paris en 1709. Ers trazélies sont à peu près

oubliers.

PE(II)|FJA (Jaca de ) , né en 1741 , mort le 7 mai 1785. Il est commi par son puente en prose de Te l'èphe. L'elegant e et la pureté du style, tait lui même pour le médecin du plein théâtre, et railler uniquement Breuil, demandent grâce pour beau sa misère, sans que le public se soit Pylade, et moururent à vingt jours de distance l'un de l'autre.

PEDARETTE, Lacédémonieu s'étant présenté au conseil des Trois cents, fut rejeté : Graces aux dieux immortels, dit il, en s'en retournant plein de joie, il s'est trouvé dans Sparte trois cents hommes qui me surpassent en mérite.

PELAGE! et II, papes. Le premier , mort le 5 mars 559 , rendit de grands services aux Romains assièges par les Guths. Le deuxième, mort de la peste le 8 février 590, fut très-charitable envers les pauvres. Tous deux étaient Romains.

FELAGE, fament bérésiarque du quinzième siècle, ne dans la Grande-Bietagne, fut condamné par le pape Zozyme, et banni de Rome par l'empereur Honorius. Son bérésie s'établiten Orientet en Occident, et ses sectateurs furent nommés Pélagiens. On a écrit plusieurs fois l'bistoire de cetto seete.

TELISSON-FONTANIER (PAUL), ne à Béziers en 1624, mort à Versailles le 7 fevrier 1673. Ce ne sout ni ses vers galans, ni ses ouvrages de controverse, ni son Histoire de l'académie française, trop défigurée par des noms obscurs, ni entin son Histoire de la couquête de la Franche-Comtè, quoique très bieu écrito, qui lui assureront une reputation immortelle ; mais c'est le courage et l'éloquence qu'il deploya du fond de la Bastille, en faveur de Fouquet, malheureux et prisonnier comme lui. Les memoires qu'il fit pour la défense de cet illustre infortuné sont du geure des beaux plaidoyers de Ciréron, et ne méritent pas moins de célébrite. Son devouement beroique pour Fouquet a fourni le denoûment d'un vaude-

ridicule. Un comedieu osale jouer en avait hérité de ses pères.

coup d'endroits où il n'est que décla- soulevé contre cette indécence inhumateur. Ces deux amis renouvelerent maine. L'able Pellegrin, humme l'exemple trop vare d'Oreste et de doux simple, modeste et bounête, avait le malheur de travailler pour vire et pour faire subsister une famille nombreuse à laquelle il sacrifiait sonvent son propre necessaire. Ses vertus ne le sauvérent pas du mépris; cependant on ne doit pas oublier qu'il a fait la tragédie de Pelopée, ouvrage qui ferait honneur à plus d'un ecrivain moderne à pretentions, l'opera de Jephte, supérieur à cette tragédie. et la comedie du Nouveau Monde.

PELLEGRINI, célèbre chanteur, ne en Italie, vers 1780, entra au théâtre Italien , y fut attaché pendant cuviron dix ans , en qualité de premier bouffe, se retira en 1825, continua de professer la partie du chant au conservatoire royal de musique, et mourut à Paris, dans la nuit du 20 au 21 déc. 1852, à un âge peu avancé.

PELLERIN (Joseph ), savant antiquaire, né en 1684, à Charly le lioi, pres Versailles , mort à Paris en 1782, dans sa 99º année, premier commis de la marine, forma le cabinet de medailles le plus précieux qu'ait jamais posséde un particulier ( 32500 ). Il a publie un Recueil de médailles des rois, peuples et villes. Paris 1762 - 78, to vol. in 4.

PELLETAN ( PULLIPPE ), chirurgien célèbre, membre de l'Institut, mourut le 25 septembre 1829 dans un âge assez avancé, professa successivement avec éclat plusieurs bran . ches de la médecine, succèda à Desault, dans la place de chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu à Paris, et fut l'un des professeurs les plus distingués de l'école de médecine. Il a publié divers ouvrages.

PELOPIDAS, fameux general thebain, se signala avec Epaminondas dans les plus fameuses expéditions de la guerre de Béotie , surtout à la baville intitule : Pélisson, ou c'est le taille de Leuctres et au siège de Diable, jour avec beaucoup de succès. Sparte. Il fut tué dans une bataille PELLEGRIN (SIMON-JOSEPH ), ne contre Alexandre, tyran de Pherès . à Marseille en 1663, mort le 5 sep- l'an 364 avant J.-C. Il sacrifia pour sa tembre 1745. La pauvreté le rendit patrie un bien considérable dont il

à mort par ordre de ce général, à l'endroit où est actuellement le cap Pélore, en Sicile, parce qu'il le soupconnait à tort de vouloir le trahir.

PENN ( GLILLAUME), né à Loudres en 1644, mort le 5n juillet 1718, fils unique du chevalier Penn, viceamiral d'Angleterre, est regardé comme le fondateur de la secre des quakers ou trembleurs en Amérique, dont il devint le législateur et le principal soutien en Europe. C'estini qui fonda la ville de Philadelphie. Il a laissé plusieurs cerits en favour de sa secie.

PENTIHEVRE ( Louis-MARIE-Jo-SEPH DE BOURBON, duc de ), né le 16 novembre 1725, mort le 4 mars 1703. La bienfaisance était chez lui une habitude : sans parsions , sans goût pour les plaisirs, il était naturellement entraîné vers les vertus douces et religiouses, dont sa vie fut un continuel exemple. On connaît les vers de Gilbert sur ce prince Lienfai-

PEPIN le Bref, fils de Charles-Martel, et le premier roi de la deuxième race de nos monarques, fut proclamé roi de France, à Soissons, en 752. Il fut sacré par Boniface, archeveque de Mayence, et c'est le premier sacre de nos rois dont il soit parle dans l'histoire par des écrivains dignes de foi. Il fit la guerre avec succès au x Saxons, aux Esclavons, aux Bavarois, réunit l'Aquitaine à la couronne, et mournt à St.-Denis le 33 septembre 768. Il couvrit des qualités d'un héros et d'un prince sage, son usurpation. C'estlui qui le premier employa dans ses ordonnances la formule : Par la grâce de Dieu.

PEPIN-LE-GROS or DE HERIS-TEL, maire du palais. Il mourut en 714 après avoir gouverné 27 ans moins en ministre qu'en souverain. Il laissa entre autres enfans Charles Martel , tige de la douxième race des rois de

PERCY (PIERRE-FRANÇOIS, baron), célèbre chirurgien militaire, ne en

PELORE, pilote d'Annibal, fut mis | cademie de chirurgie , soit dans les concours ouverts par les principales academies de l'Europe, remplit successivement les fonctions de chirurgien en chef dans toutes nos armées introduisit dans le service plusients ameliorations, entr'autres l'institution des chirurgiens ambulans, dont il partage l'honneur avec M. Lamey : après l'occupation de l'aris en 1814 prodigua ses soins à douze mille soldats des armées alliées, qui blessés nérissaient sans secours, et mérita par ce nouveau service rendu à l'homonite les distinctions que lui décernérent plusieurs souverains étrangers. Député du Doubs à la chambre des cent ionis, il fut misà la retraite après le second retour des Bourbons, et mourut à Paris en 1825.

PERDICCAS, l'un des généraux d'Alexandre le Grand , eut beaucoup de part aux conquetes de ce heros , après la mort duquel il aspira à la conronne de Macédoine. Dans ce dessein , il épousa Cléopâtre , sœur d'A. lexandre; mais sa dureté, son orgueil, son imprudence soulevèrent ses principoux officiers, il fut égorgé dans sa

tente 321 ans avant J., C.

PEREFIXE ! HARBOUN DE BEAU-MUNT DE ), né en 1605, mort le 31 décembre 1670, de l'Académie française. Il fut precepteur de Louis XIV et eveque de Rhodès, ensuite archevêque de Paris, On lui doit la meilleure Histoire de Henri IV. Son style, quoique très-négligé, plein d'incorrections et de fournures 'anciennes, est touchant et fait aimer le prince dont il écrit la vie.

PERGOLÈSE (Jz IN BAPTISTE), ne en 1704, mort en février 1737. On doit à ce compositeur italien la charmante musique de la Servante maifresse dont J .- Jacques Rousseau était enchanté; celle de son Stabot mater est regardée comme son chef-d'œuvre.

PERIANDRE, tyran de Corinthe . fut mis par la flatterie au nombre des septsages de la Grèce, lorsqu'on aurait du le placer au rang des monstres qui ont déshoooré l'espèce humaine, puis-1754, à Montagney, en Franche qu'il changea le gouvernement de son Comté, après s'être signalé par les pays, opprima sa patrie et usurpa la couronnes qu'il remporta , soit à l'a souverainete , l'an 628 avant J. C .; il fit tuer les plus puissans des Coryn-lla France était menacee au dehors à thiens, se soui-la per les excès les plus agitée au dedans par deux factions barbares et les plus houteux, et fit ennemies, larsque les bons citorens

perirsa femme.

tingua comme capitaine, comme ne desespera pas du salut de son homme d'état et comme orateur : pays. Quoique sa santé fût affaiblie , c'est suitout en cette dernière qualite il eut le courage d'accepter le minisqu'il sut rendant près de quarante tère de l'intérieur, avec la préans monarque d'une republique: il sidence du conseil des ministres, et ne s'occupa que de sa prosperité. Il soutint d'une main ferme le seul sysrendit Athènes florissante, l'embellit tême qui pouvait contenir les facmais il etait d'un désinteressement à nible et glorieux dévouement, que Lien de ses pères.

l'intérieur et président du conseil des l'on rendait les derniers devoirs au ministres, ne à Grenolde, le 12 oc-tobre 1777, de Clande Perier, négo-sait-il, aux affaires en homme de eiant de cette ville. Eleve à Lyon au seeur, j'espère en sortir en homme collège de l'Oratoire, après avoir fait all nonneur, » Il a tenu parole. Sa de bonnes études, il cutra, blen mort a été regardée comme une calaicure encore, dans la carrière mili-mite publique, non - seulement en taire, lit av c distinction les campa- France, mais dans l'étranger. Ses gnes d'Italie de 1799 et de 1800, et obseques ont été celébrées avec la devint officier du genie. A cette épo- pompe due à son rang et plus encore que, il quitta l'etat militaire pour à l'importance de ses services. Une celui de commercant, d'après les de-foule immense a témoigné par sa nes de son vieux pere; ouvrit, en presence et par son recueillement re-1802, une maison de hanque à Paris. Tigieux la part qu'elle prenaît au denil avec Scipion Perier son frère, et de la patrie. Le corps de cette honorendit d'eminens services à l'indus- rable victime du bien public, a éte trie, en concourant à la création déposé au cimetière du Père La filature du cotin, le rafinage des su- Foy sou ami. D'éloquens discours, e es ont reçu de grands perfecti mue- prononcés sur sa tombe, ont paye un mens. Nomme depute par le departe- juste tribut d'hommage et de reg ets ment de la Seine, le jour me ne où la la memoire de ce grand homme il eut atteint l'age prescrit par la loi, et depuis elu souvent par plus eurs arrondissemens, Casimir Peri r fut toujours depuis cette époque membre de la Chambre des députés, et se mont-a rendant quatorze aus l'un des florissait 570 ans avant I.-C. Phalaris, nrateurs les plus éloquens de l'oppo- tyran d'Agrigente, lui ayant fait faire sition. Il combattit le système retro un taureau d'airain pour y brûler vif grade du ornistère, non par des eris, les criminels, il fui demanda la répar des interruptions, mais par la compense de son invention, et ce lo-ce de sa logique, par l'habileté de prince lui en fit faire l'essai le preon improvisation, et tonjours en ob mier.

vovaient avec ellroi le présent, avec PERICLES, ne à Athènes, se dis- inquietude l'avenir, Casimir Perier d'édifices magnifiques, construisit le tieux, sans s'écarter de la légalité, et port du l'yree et le joignit à la ville, imposer aux cabinets étrangers, sans Sea mœurs étaient fort décriées. les irriter. C'est au milieu de ce pétou'e epreuve, et quoique maître du ce grand citoyen n'a pas craint d'etresor public, il n'augmenta pas le puiser ses forces, et a offert une proie facile au cholera, aux suites duquel it PERIER (Curum), ministre de la succombé le 16 mai 1852, jour où d'établis emens où les cristaux, la Chaise, auprès de celui du général d'état. Casimir Périer a laissé deux fils, heritiers d'une fortune considérable, acquise par de longs travaux, et par la pins honorable activite. PERILLE, sculpteur d'Athènes,

servant toutes les convenances parle- PERKIN, imposteur celèbre dens mentaires. Le 10 mars 1831, loregue l'histoire d'Angleterre; Marguerite, sœur d'Edouard IV, voyant avec | court, qui est auteur des Contes de peine Henri VII sur le trone, entre fées. prit de le faire passer pour le duc d'Yorck, il fut arrêté et condamné à rier.

morten 1400.

PEROUSE (JEAN - FRANÇOIS GA-LAUX DE LA), célèbre navigateur, Ablancourt. né à Albi en 1741, enseigne en 1764, PERSE ( parcourut pendant les quatorze an-nées qui suivirent, une grande partie l'an 34 de J.-C., mort l'an 62. Il védu globe, mérita en 1750 le grade de cut sous le règne de Néron. Il nous capitaine de vaisseau, et réussit, en freste de lui six satires que l'on im-1782, en heavant les plus grands prime ordinairement à la suite des sa daugers, à detruire les établissemens lires de Juvénal; elles sont estimecs, anglais de la bair d'Hudson. Ce fut mais on en blanno avec raison l'ob-alors que Louis XVI lui conlia la di-currité. Sa morale est pure : pôte de rection de cette espédition où il a la vertu, il s'y montre le plus implatrouvé la lin de sa carrière. Le prince cable ennemi du vice : nous en avons rédigea lui-même et remit au naviga-teur digne de sa couliance, les ins- Un fait cas de celles de l'abbé Lo trurt digne de sa couliance, les ins- Un fait cas de celles de l'abbé Lo tructions dont les bases étaient le Momière et de Sélis. commerce et les recomaissances. PERSEE, dernier roi de Macé-L'expédition composée de deux frégo-doine, fils de Philippe, cinquieme du tes, mit à la voire le premier août nom, et d'une de ses concubines, se 1785. Depuis son départ de Botany- fit par quelques succès faciles une ré-Bay, d'où était écrite sa dernière putation qu'il ne soutint pas long-lettre, datée du 5 février 1758, on lemps. Jalonx de Démétrius, son n'a plus eu de ses nouvelles. La rela-frère cadet, il obtint de son père, à tion de son voyage, rèdigée par M. force de calonnies, l'ordre de le faire

Sertorius, l'assassina dans un festin l'an 73 avant J .- C. , pour avoir senl le commandement des troupes en Espagne; il fut battu et fait prisonnier !

PERRAULT (CLAPPE), architecte, peintre, musicien, ingénieur, médecin et physicien , ne à Paris en 1615 , mort'le 9 octobre 1688. La colonnade du Louvre et l'Observatoire furent élevés sur ses dessins. On lui doit une bonne traduction de Vitrace, un recueil de plusieurs machines de son invention et d'autres ouvrages. Son frère Charles, qui était de l'Académie française, est celui qui fut si vivement critique par Boileau et figura par les soldats pretoriens qui l'assassidans la fameuse querelle des anciens nerent trois mois agrès, le 18 mars, et des modernes; la plus importante parce qu'il voulait réprimer la licence. de ses productions à pour titre : les Ses vertus méritaient un sort plus hommes illustres qui ont para en Fran- heureux; pendant le peu de temps ce pendont le siècle de Louis XIV, 2 qu'il regna, il ne s'occupa que du vol. in fol., avec portraits. C'est le lionheur de ses sujets et de réprimer fils de ce dernier , Perrault d'Arman-les abus.

PERRIER (DE). Voyez Duper-

PERRON (DU). Voyez Duperron. PERROT D'ABLANCOURT, Vovez

PERSE (Attrs-Pensics-Flacers),

Milet-Mureau, a été publiec à Paris périr. Maudit de Philippe détrompé, en 1797, 4 vol. in-4, avec atlas. PERPENNA, un des lieutenans de lui avait assuré la possession, et devenu bientôt suspect aux Romains qui lui déclarérent la guerre (l'an 165 avant J.-C. ), il eut d'abord quelques avantages, mais fut defait à par Pompre qui le fit mettre à mort. Padua par Paul Emile, et n'eut d'autre ressource que de s'abandonner à la clémence de son vainqueur, qui lo fit servir d'ornement à son triomphe. Jeté dans une prison, il s'y laissa mourir de faim , vers l'an 167 avant J .- C.

PERTINAX (PERLIES-ELVIES), né le premier août 126, pres de la ville d'Albe. Il fut empereur romain après Commode, et s'éleva par son propro mérite; il fut proclame en l'année 195

1.

ĺgo

10

DEDEGIN (Pierre Vantei, dit le), some), avocat, député de la Conprintre celchre, ne cu 1546. Il a fait vention, ne a Chartres, mort en de braux tableaux, mais sa plus 1794. Ce maire de Paris fut, dans la son trésoret il eu mourut de chagrin prochera éternellement de n'avoir en 1624.

1712, mort en 1763. Lue petite comedie, Esope au Parnusse, et des Fa- beux et prolize, sans chaleur et sans bles dent quelques unes sont remar- élequence. quables par leur moralité, sont les veritables fondemens de sa réputation Genere en 1607, mert en 1691, assez médiocie.

instituteur, ne à Zurich en 1775, avait, cu 1775, forme dans sa petite pour des cufans pauvres et abandounes. Il y perdit la plus grande partie Paris et à Lyon. de sa fortune. En nouvel institut qu'il

il s'appliqua surtout à la chronologie, lui-même. et se lit dans ce genre un nom qui mer par sa prolonde érudition.

1756. Il se distingua comme bomore tuèrent l'un l'autre. de guerre et comme homme d'etat. tit beaucoup d'ennemis.

mieres et de probité.

1667 grande gloire est d'avoir eu Raphael révolution, l'idole du peuple qui fit 💉 pour disciple; son avarice fet cause pour lui des extravagauces; il fut im de sa mort, il se faisait toujours sui- bientot proscrit par Robespierre avec vie par sa cassette; un filou lui déroba les députés de la Gironde. On lui reie: rien fait pour arrêter les massacres 10 PESSELIER (Joseph ), ne en des 2 et 5 septembre. Ses aurres out été publices en 4 vol. in 8 : il est ver-

PETITOT (JEIN), peintre, ne à porta la peinture en émail à sa plus PESTALOZZI (HEXLI), celèbre haute perfection. Un erchitecte bydraufique du même uom, mort en 1746, a construit le puits des Invalipropriété un institut pedagogique des, deveou un objet de curiosité, et fait d'autres travaux plus importans à

PETRARQUE (François), l'un avait cree à Stanz, en 1798, fut de- des hommes qui l'ont le plus d'hontruit par l'approche des armees étran-lueur à l'Italic, et que l'Europe geres. Il le reorganisa, et apres plu-compte, avec raison, au nombre des sieurs de laceneus le fixa culin à restaurateurs des lettres et des bennes Iverdun, où, après s'être el ve à un études, ne à Arezzo le 20 juillet 1304, très haut degre de prospérité, il tom- mort le 18 juillet 1574. Il doit sa reba en de adence par diverses causes putation à ses Canzoni et à ses Sonnets et linit par se dissoudre. Cet estima- qui sont regardes comme des chefsble philanthrope mourut à Brougg d'œuvre en Italie. On a un grand (cauton d'Argovie), le 27 fevrier 1827, nombre d'éditions de ses œuvres et PETAU (Dexis), jesuite, ne à d'ouvrages sur sa vie et sur ses amours Orleans le 21 août 1585, mort le 11 pour la belle Laure; il a immortalisé decembre 1652. Ecrivain infatigable, par ses chants Vaucluse, Laure et

PETREIUS (Marces), était lieuteéclipsa celui de presque tous les sa- nant du consul Antoine. lorsqu'il vans de l'Europe, dont il se fit esti- vainquit complètement l'armée des conjures commandee par Catilina. Il PETERBOROUGH ( comits DE ), servit ensuite tour-a-tour le parti de d'une illustre famille d'Angleterre , Cesar et celui de Pompée : defait en né en 1662, mort le 5 novembre Afrique avec le roi Jula, ils s'entre-

PETRONE (Pitroxits-Granits), Il clait brave, généreux, humain; centurion dans la huitième légion, mais ces qualités lurent obscurcies qui servait sous Cesar dans la guerre par un caractère fier et altier qui lui des Gaules. Fait questeur en Afrique, il s'y rendait, lorsqu'il fut pris par PETIET (CLAUDE), ne à Châtillon Scipion qui lui promit la vie à la consur Seine en 1749, mort a Paris en dition qu'il renoncerait au parti de mars 1806, l'un des ministres de la Cesar; il se perça de son épèc, en lui guerre qui out montré le plus de lu- disant que les officiers de César etaient dans l'usage d'accorder la vie PETION DE VILLENEUVE ( Ji- aux autres et non de la recevoir.

le lui le Poeme de la guerre civile en logie proque. re César et Pampie; en lui attribue l'HAREON, nom commun à la l'autres ouvrages remplis de peintures plupart des rois d'Egypte. On distine satire du Festin de Trimalcion.

peintre, ne en 1744, à Aix en Pro- 3º enfin le beau-père de Salomon. pennet, remporta le grand prix de peinture eu 1773, et guidé par Vien, concourut aux progrès de la réforme, communecée par son maître, et de-220, et que Glodion, son Els, lui ouis achevée par David. Admis à l'A-succèda; mais ce que l'on raconte de adémie de peinture en 1783, direc-ces deux princes cet très-incertain. Il teur de la manufacture des Gobelins est probable que Pharamond ne fut, en 1785, et charge de plusieurs tra- à proprement parler, qu'un général raux importans, il perdit tout à la d'armée qui devint le chef d'une sorévolution, et mourut en 1815. On ciété militaire de Francs. Quoi qu'il des députés.

mée et des Poésics fugitives, dans les- Charles V. quelles il se montre le singe de Dorat; son poeme de Zelio ou bain est

agréable.

PHACEE, fils de Romélie, général Il conspira contre ce prince, le tua, et usurpa la couronne. Phacée éprouva le même sort; il fut assassiné par Osée qui régna en sa place,

PHAINUS, astronome gree, d'E- losophie se bornait à la morale. lide, fut le maître de Meton. Il laisait ses observations auprès d'Athè- franchi d'Auguste, écrivait sous Ti-

qui découvrit le temps du solstice.

rie. Vovez Perille.

avait ôtée à David.

PETRONE, favori de Néron et | PHANOCLES, poète grec, vivait intendant de ses plaisirs. Tigillin, peu de tem s avant Démosthenes. Il utre favori de Néron, jalonx de ses juons reste de lui une Llégie que l'on arcurs, parvint à le perdre. Arrêté estime, le morceau le plus pariait et condamné à mort, il se fit ouvrir en ce genre que l'antiquire nous ait es veines vers l'an 66 de J.-C. On a transmis; elle se trouve dans l'autho-

icencicuses, dont fait partic la tamou | gue : 1º Pharaon , à qui I seph explisatire du Festin de Trimalcion. PEYRON (JEAN-FRINÇOIS-PIERRE), ouseveli sous les caux de la mer rouge;

estime surtout sa Mort de Socrate, en soit de l'obscurité des premiers qui décore une des salles du palais temps de notre monarchie, on lui attribue l'iustitution de la fameuse loi PEZAI (Masson, marquis de), salique, du nom des Saliens, les plus mort le 6 décembre 1777. Nous avons illustres des Francs. Elle exclusit les de lui les campagnes de Maillehois, femmes du trone. Il a été mis en scene dout la diction est pure et élégante, à l'académie royale de musique à une Traduction de Catulle peu esti- l'occasion des fêtes du sacre de S. M.

PHARES, Glade Thamaret deJuda. PHEDON, philosophe gree, fut enlevé par des corsaires et vendu à des marchands; Socrate, touche de des armées de Phaceias, roi d'Israël. sa physiquomie douce et spirituelle, le racheta. Il recut le dernier soupir de son bienfaiteur, et se retira à Elée, sa patrie, où il devint chef de la secte éléatique. Platon a douné son PHACEIAS. Voy. Part. précédent. nom à l'un de ses dialogues ; sa phis

PHEDRE, uatif de Thrace et afnes: il est regardé comme le premier bère. Il nous reste de lui cinq livres de fables à l'imitation de celles d'E-PHALARIS, tyran d'Agrigente, sope, écrites avec une purele, une Les Agrigentius se revoltèrent contre élegance et une brieveté admirables. lui l'au 561 avant J. C., et lui firent L'abbé Paul en a donné une bonne subir le supplice auquel il avait con- traduction, et la meilleure édition damne tant de victimes de sa barba- est celle de Schware, 1806, : vol. in-S. La Fontaine l'a souvent imité et PHALTI, fils de Lais, épousa Mi- surpasse: ce n'est que par betise, chol, fille de Saul, que ce prince comme a dit Fontenelle, qu'il se mettait au-dessous de Phèdre.

PHERECRATE, poète comique delphe. Ses Elegies, ses Epigrammes une comédies dont il ne nous reste l'ont celebré dans leurs vers. que des fragmens. Il mit sur la scène des personnages existant de son temps, fut auteur d'une espèce de vers appelés de son nom Phérécratiens.

PHERECYDE, philosophe grec de l'île de Seyros, vivait vers l'an 560 avant J .- C. Il fut le maître de Pythagore, et passe pour avoir été le premier des philosophes qui ait écrit sur les choses naturelles et sur l'essence des dieux. Il était élève de Pittacus.

PHERECYDE, historien grec, ne à Leros et surnomme l'Athénien, vivait vers l'an 456 avant J .- C. Il avait écrit l'histoire de l'Attique, qui a'est point parvenue jusqu'à nous.

PHÍDIAS, sculpteur athénien, fils de Charmidas, florissait dans la quatre-vingt-ciuquième olympiade. C'est lui qui fit le Jupiter Olympien, qui passait pour une des sept nierveilles du monde. Le premier parmi les Grecs, il étudia la belle nature pour l'imiter. Il fit un très-grand nombre de statues : Péricles alors tout-puis sant dans Athènes, fut son protecteur. Il excita la jalousie, et les Athéniens se montrérent ingrats envers lui.

PHILEMON , poète comique grec, contemporain de Ménandre, l'emporta souvent sur ce poète, moius par son mérite que par les intrigues de ses amis : c'etait alors quelquefois comme aujourd'hui. Plaute a imité sa comédie du Marchand. On dit qu'il mourut de rire en voyant son âne manger des figues; il avait quatrevingt-dix-sept ans. Il nous reste de son fils des fragmens de comédies recueillis par Grotius. Il florissait vers l'an 274 avant J .- C.

PIHLENES, c'étaient deux frères citoyeus de Carthage. Voyez, sur leur héroique dévouement, Salluste dans son histoire de la guerre de Jugurtha.

grec, contemporain de Platon et et ses autres ouvrages ne sont point d'Aristophace. On lui attribue vingt- venus jusqu'à nous. Ovide et Properce

PHILIDOR (ANDRÉ), né à Dreux le 7 septembre 1726, mort à Londres mais sans licence et diffamation. Il le 30 août 1795 , l'un des plus agréa. bles et des plus féconds musiciens français; c'est à l'Opéra Comique qu'il donna presque tous ses ouvrages. Ses opéras offrent le point de transition de l'ancienne musique de Cambra et de Rameau, à la musique italienne qui règne sur notre scène. Savant compositeur, son barmoniel est expressive, travaillee; mais chez lui le chant manque souvent d'iotérêt et de melodie ; son talent, supérieur dans les opéras bonflous, n'a pu se soutenir aussi bien dans le genre lyrique et le grand opéra. Il a mis en musique le poëme séculaire d'Horace, qui obtint le plus grand succès à Pa ris et à Londres. Grand calculateur il fut le premier joueur d'échecs de l'Europe, et a donné un traité intitule: Analyse du jeu des Echecs . iu-8 1777.

PHILIPPE (Saint), l'un des apoil

PHILIPPE II, roi de Macédoine. père d'Alexandre-le-Grand, succèda : son frère Perdicas III, l'an 360 avan J .- C .; il subjugua les Péoniens , le Illyriens, les Thessaliens, et fut un des plus grands politiques de sor temps. Il aspirait à l'empire de toute la Grèce, et fut tué par Pausanias l'un de ses gardes, 336 ans avan J.-C., à quarante-sept ans, lorsqu'i faisait de grands préparatifs de guerre contre les Perses. Il était généreux magnanime, mais d'une ambition de mesurée, et pour la satisfaire il ne craignait pas de tromper, et se fai sait un jeu des sermens.

PHILIPPE V, roi de Macédoine, monta sur le trone l'au 220 avant J.-C. Son caractère ambitieux et inquiet l'engagea dans plusieurs guerres contre les Romains, qui lui furent peu favorables; il fut battu en toutes les PHILETAS, poète et grammairlen oreasions, et obligé de faire une paix grec, de l'île de Cos, florissait sous honteuse. Il mourut l'an 178 avant Philippe et sous Alexandre-le-Grand, J.-C., couvert de crimes. Il fit empoi-at fut précepteur de Ptolémée-Phila conner dratus, général habile auquet

il devait une partie de sa gloire ; mes, le 22 juillet 1214, où ses forces mais dont le caractère vertueux était étaient inférieures de moitié à celles à charge à un prince vicieux.

parce qu'il était né dans l'Arabie, l'es. Ce fut sous son regne que l'on vit parce qu'il était né dans l'Arabie, pour la première fois un marechal de s'éleva par degrés aux premièrs gra- France commander l'armée; mais des militaires. Il assassina, l'an 244, Philippe-Auguste était plus que conl'empereur Gordien le Jeune, dont it était espitaine des gardes; puis, a'étant fait proclamer empereur, il conclut la paix avec Sapor, roi de Perse, et publia des règlemens salutaires pour faire oublier l'horreur de son crime; mais il ne jouit pas longtemps de son usurpation; il fut tué en 240 par ses soldats , près de Verone , après avoir été défait par Dèce, qui avait pris le titre d'empereur dans

la Pantionie. PHILIPPE. Six rois de France ont porté ce num; le premier succèda à son pere Henri ler , le 9 noût 1060; à l'age de huit aus , sous la régence et la tutelle de Bandoin V, comte de Flandre, qui s'aequitta avec honueur de cette charge. Philippe répudia en femme Berthe, quoiqu'il en eut eu plu sieurs enfans, pour épouser Bertrade, qu'il culeva au comte d'Anjou. Cette action le lit excommunier par le pape Urbaiu II. Il se soumit et recut son absolution. Il laissa affaiblir l'autorité royale, et mourut le 19 juillet 1108. Il parut d'autant plus mépeisable à ses sujets, que ce siècle était fécond en heros. Il ne prit aucune part aux grands événemens de son temps. C'est sous son regne que se firent les pre mières croisades. Le deuxieme, surnommé l'hilippe Auguste, ne le 25 août 1165 , parvint au trône après la mort de son père Louis VII, dit le Jeune, en 1180, et mourut le 14 juilgrands, se croisa pour la Terre-Sainte et peit la ville d'Acre, sit la guerre aux Anglais, et leur enleva plusieurs places ; remit sous son obéissance les comtés d'Anjou , du Maine , de Tonraine, de Poitou et de Berri. Alarmés de ses succès, l'Allemagne, l'An

de l'ennemi. C'est l'un des rois de PHILIPPE ( Manc-Jeuns ), empe- France qui firent le plus de enuquêquérant : ce fut un grand roi , un bon politique, magnifique dans les actions d'éclat, économe dans le particulier ; exactà rendre la justice ; sachant employer tour à tour les caresses et les menaces, les récompenses et les chàtimens. Ses entreprises furent presque toujours beureuses, parce qu'il méditait ses projets avec lenteur, et qu'il les executait avec célérité. Il fut regretté de ses sujets, comme un puissant génie et comme le père de la patrie, M. Parceval Grand-Maison, a fait sur ce roi un poeme épique, où l'on trouve de grandes beautes. Philippe III, surnommé le Hardi, né le 30 avril 1246, fut proclamé roi de France, en Afrique, apres la mort de saint Louis son père, en 1270. Il battit les iofidèles, puis avant fait avec eux une trève de div ans, il revint on France, Quelque temps après. les Siciliens animés par Pierre, roi d'Aragon, massacrerent tous les Français qui étaient en Sicile , le jour de Paques 1292, à l'heure de vepres; c'estee massacre qu'nn appelle les l'épres Siciliennes. Philippe, pour se venger, marcha en personne contre le roi d'Aragon , prit d'assaut et ruina de fond en comble la ville d'Elne, et emporta aussi Gironne. En revenant de cette expédition. Il mourut à Perpignan, le 5 octobre 1285. Ses qualités furent la valeur , la bonte . l'amour de la justice et de la religion ; let 1253. Il reprima les violences des c'est sous son règne que furent données les premières lettres de noblesse. -Philippe IV, dit le Bel, fils du precedent, lui succeda. Il declara la guerre à Edouard, roi d'Angleterre, qui se ligua avec l'empereur et les Flamands. Il leur prit plusieurs villes considérables; mais la jalousie des gletecre et les Pays-Bas, se réunirent chefs de son armée fit perdre, en contre lui. Sa valeur et son courage 1302, la bataille de Courtray, ou dissiperent tous ses ennemis ; ils eclas perit l'elite de la noblesse française. terent surlout à la bataille de Bouri- Philippe cut ensuite divers avantages

et gagna la célèbre bataille de Mons. I diqua en sa faveur. Les commence. Il ent des démèlés avec le pape Boni- mens de son règne furent henreux. Il face VIII, qui furent heureusement gagna sur les Français la bataille de terminés par Benoît II. C'est ce prince | Saint-Quentin; mais bientôt la fortuqui abolit l'ordre des templiers, qui ne cessa de le favoriser. Il perdit les lui portait ombrage; mais la barbarie provinces-unies et fit une guerre maldont il usa envers eux est une tache beureuse avec l'Angleterre et à sa mémoire. Il mourut le 19 novem- France. Il mourut le 13 septembre bre 1314. Né avec un cœur haut, une 1598, avec la réputation d'un bon âme ferme, il aurait pu se concilier politique, mais d'un prince ambitique, l'amour de son peuple, mais il s'en faux et cruel. Personne ne sut mieux fit hair par ses exactions borribles; connaître et employer les talens et le par les fréquentes altérations des mérite. Il sut faire respecter la mamonnaies, qui le sirent appeler le jesté royale et les lois, il sit construire Faux Monnoyeur, par la puissance un grand nombre de citadelles, de absolue qu'il donna à des ministres places fortes, de ports de mer, d'aravares et insolens, et par sa sévérité, senaux et plusieurs palais, notam-qui tenait de la cruauté. — Philippe ment celui de l'Escurial. C'est lui qui V, surnommé le Long, à cause de sa soumit les îles depuis appelées Phigrande taille, fils puiné de Philippe- lippines. - Philippe III, fils du préle-Bel, monta sur le trone après Louis cedent et d'Aune d'Autriche, né 1c4 Ilutin, sou frère, en 1516, et mon-avril 1578, lui succèda et mourutle rut le 5 janvier 1321, à vingt-huit 31 mars 1621. C'était un prince aimaans. Il fit la guerre aux Flamands, ble, doux, bumain, religieux; mais renouvela l'alliance faite avec les il u'avait pas les qualités nécessaires Ecossais, et chassa les Juifs de son pour réparer les pertes de son père. royaume. Son règne est remarquable Il lit une trève de douze ans avec les par plusieurs sages ordonnances sur provinces-unies, auxquelles il assura la justice ; il avait formé le projet d'é. la liberté du commerce dans les Indes. tablir l'unité des poids et mesures : L'édit qu'il rendit pour chasser les mais il éprouva des difficultés qu'il ne Maures de ses états, fit encore plus put surmonter. - Philippe VI (de de tort à la monarchie. Ce peuple dé-Valois), succèda à son cousin ger-sarmé s'occupait du commerce et de main Charles-le-Bel, en 1328, et la culture des terres; leur départ mourut le 12 août 1350, âgé de ciu-laissa des provinces entières dépeuchirée au commencement de son rè-gne par des disputes sur la succession III, et mourut le 17 septembre 1665. à la couronne, et des querelles ecclé- Ce prince ne manquait oi de génie, introduisit la gabelle et les impôts sur le sel. Il altera aussi les monnaies.

quante-sept ans. La France fut de plées - Le quatrième, ne le 5 avril siastiques. Il perdit la bataille de ni de taleus; mais sa mollesse de ca-Créey, où périrent plus de 50,000 ractère et celle dans laquelle il vécut Français. Cette defaite fut suivie de la rendit ses qualités inutiles .- Philippe perte de Calais et de plusieurs autres V, duc d'Anjou, deuxième fils de places; mais il acquit le Roussillon et Louis, dauphin de France, ne le 19 la ville de Montpellier, réunit à la décembre 1685, fut appelé en 1700, couronne les comtes de Champagne, à la couronne d'Espagne, par le tes de Brie et le Dauphine. C'est lui qui tament de Charles II. Il ût son entrée à Madrid, en 1701; mais il ne se vit paisible possesseur de l'Espagne, PHILIPPE. Cinq rois d'Espagne que par le traité d'Utrecht, signé en ont regné sous ce nom; le premier 1715, après une guerre de douze aus. mourut à Burgos, le 25 septembre Il fit la conquête du royaume de Na-1506, à vingt-huit aus. Ce fut un ples et de la Sicile, en faveur de don prince doux et pacifique. - Le deu- Carlos, et mourut en 1746. La bonté, xième, né le 21 mars 1527, était fils la modération, l'équité et son amour de l'empereur Charles-Quint, qui ab- pour ses sujets, formaient son caracet de fermeté, défauts essentiels dans il se précipita du haut d'un rocher. un trince.

PHILIPPE, médecin grec, fut médecin d'Alexandre le Grand. Quinte-Curce a transmisson nom à la posté

PHILIPPE de Thessalonique, poète gree, connu par de jolies épigrammes contenues dans la deuxième autho-

logie. PHILISTE, historien gree, ne à Syracuse la deusième anne de la S7º olympiade (481 avant J .- C. ), prit à Athènes les lecons d'Isocrate, et de retour dans sa patrie contribua de tous ace moyens a son asservissement. Denys paya de l'exit les services que lui avaient rendus la valeur et l'eloquence de Philiste, Il revint à Syracuse après la mort du tyran, fut accueilli de Denys le jeune, et prolita de sa faveur! pour éloigner Dion et Platon. A l'époque où Dion reparut en Sicile , il lui Acheens. Il prit Sparte . en fit raser livra une bataille navale, et voyant la les murailles, abelit les lois de Ly eurvictoire incertaine, se tua pour ne pas gue, et soumit les Lacedemoniens tomber vicant entre les mains de ses aux Acheens, l'an 188 avant J.-C. conemis, Sclon d'antres, son vaisseau Quelques années après, fait prisonayant échoué, il fut pris par les partisans de Dion, qui lui couperent la tête en l'an 410 ou 411 avant J. C. Il avait composé l'histoire de la Sicile en 13 lis. Cicerou et Quintilien en parlent avec éloge ; malheureusement, il n'en reste qu'un seul fragment, conservé par St.-Clement d'Alexandrie.

PIHLOCLÈS, poète dramatique, remporta le prix sur Sophocle, dans un concours où ce dernier avait présenté son OEdine à Colonne. La postérite n'a point ratilié ce jugement.

PHILODÈME, écrivain grec, vivait à Rome du temps de Ciceron, qui temps de Néron. nous a trace son portrait dans sa hasieurs épigrammes dans l'Anthologie.

l'an 367 avant J. C. . s'appliquait à son faste inconvenant. l'astronomie et à la physique. Un autre philosophe de ce nom donna des rambique, mort à Ephèse l'an 380 lois aus Thébains.

les Thebains, et craignant d'être trai- bons.

tère : mais il manquait de résolution (té par ses ennemis comme secrilées .

PHILON, écrivain juif, d'Alexandrie, fut chef de la deputation que ses compatriotes en sogerent à l'empereur Caius Caligula, contre les Grees, ha-Litans de la même ville, vers l'an 40 de J.-C. Il se comporta dans cette négociation avec esprit, prudence et courage, mais ne renssit pas. Il a laisse des ouvrages. Deux autres Philun sont conmis, l'un Philon de Liblos. grammairien, sous l'empereur Adrir na et l'autre, Philon de Dyzance, architecte uni florissait trois siecles avant J .. C., auteur d'un Traite sur les Machines de guerre.

PHILONIDES , fameux coureur d'Alexandre le Grand. Les historieus prétendent qu'il fit à pied einquante lieues en neuf beures (de Sycione à

Élie ).

PHILOPOEMEN . général des nier par Dinocrate, tyran des Messeniens, il fut contraint de s'empnisonner, Pan 185 avant J.-C., a 70 ans. Il avait pris Enaminondas pour modèle : il imita sa simplicité et son désintéressement.

PHILOSTRATE, Limeux sophiste gree, vintà Rome sous le règne de Septime Sévère. Il a cerit la vie d'Apollonius de Thyane, ouvrage rempli de fables et de faux prodiges : il a été traduit en français. Philostrate son neveu a écrit les vies des sophistes. Philostrate, orateur gree, vivait du .

PHILOTAS, fils de Parménion, rangue contre Pison. On a de lui plu-l'un des généraux d'Alexandre-le-Grand, perit dans me conjuration PHILOLAUS DE CROTONE, ce- contre ce prince , et fut la cause de lebre philosophe pythagoricien, vers la perte de son pere qui lui reprochait

PHILOXENE, poète gree dithyavant J. C. Il ne faut pas le confondre PHILOMÈLE, général des Pho- avec le flatteur de Denya, tyran de ceens, s'empara du tempte de Del- Sicile, qui te fit mettre en prison plies , l'an 357 avant J. C. Vaincu par parce qu'il n'avait pas frouva ses vers

PHINÉES, troisième grand-prêtre ! des Juifs, était fils d'Eleazar et pe- me siècle. Ses ouvrages ne sont point tit fils d'Aaron. Ayant surpris Zam parvenus jusqu'à nous. Ses sectateurs bri . chef de la tribu de Simcon, dans furent nommes Photiniens. Il avait la tente d'une Madianite nommée beaucoup d'esprit, de savoir et d'élo-Corbi , il les perça tous deux d'un quence, et écrivait bien en grec et en coup de lance. Il y a un autre Phi-liatin. nees , fils du grand prêtre Heli.

l'empereur Adrien dont il écriv t l'his- lantinople. Il fut enlevé de son siège toire. On a de lui plusieurs ouvrages, l'an 886, pour être enfermé dans un

usurpa l'empire en faisant égorger l'an 891. Il a laissé un grand nombre Maurice et ses enfans en 602. Il se d'ouvrages ; on estime surtout sa Biplongea dans les débauches les plus bliothèque; il y porte son jugement infames, commit les cruautés les plus sur un grand nombre d'auteurs dont inouies, et laissa ravager l'empire par il cite des fragmens considérables ; d'Afrique . conspira contre ce mons- rature ancienne. Ere, qui fut assassiné en 610.

nien et grand orateur, fut diseiple succeda à Arsaces III, et mourut de Platon et de Xenocrate. Il fit la l'an 141 avant J.-C., sans avoir rien guerre avec succès contre Philippe , fait de remarquable; mais il eut roi de Macédoine, qui essava vaine beaucoup d'amour pour ses sujets. ment de le corrompre avec de l'ar- Quoiqu'il eut des enlans en bas âge, gent. Demosthenes même redoutait ii designa jour son successeur son son éloquence. Sa probité ne le mit frère Mithridate, parce qu'il connaispoint à l'abri de la calomnie. Il fut sait sa capacité. Le deuxième régna accusé de trahison, et condamné à boire la ciguë vers l'an 518 acant J .- C. ] Les Athéniens, revenus de leur funeste erreur, lui élevèrent une statue, et firent périr ses accusateurs.

PHOCYLIDE, poète gree et philosophe de Milet dans l'Ionie, vivait 540 ans avant J .- C. On lui attribue un petit poëme qui a été traduit en [ français par Duché.

PHORMION , philosophe péripaléticien, enseignait à Ethese, Annibal! l'entendit discourir sur l'art militaire et les devoirs d'un général, et se moqua de lui comme d'un insense.

PHORMION, géneral athénien, succeda à Callias , 452 ans avant J.-C. Il dent les flottes des Lacedemoniens, ter l'armée.

tres l'appellent Phormis.

PHOTIN, beresiarque du quatrie-

PHOTIUS, célebre schismatique PHLEGON, de Tralles, affranchi de grec , se lit ébre patriarche de Cons-PHOCAS, empereur d'Orient , monastère d'Arménie , où il mourut les Persans. Héraclius , gouverneur c'est un précieux monument de litte-

PHRAATES. Quatre rois des Par-PHOCION, illustre général athé- thes ont porté ee nom. Le premier après Mithridate, son père, fit la guerre à Antiochus-Sidètes, roi de Syric, qui périt dans le combat; mais il fut moins heureux contre les Scytbes; il sut defait et tue dans une bataille. l'an 129 avant J.-C. Le troisième succèda à son père Sintricus, et fut tué par ses lils Orodes et Mithridate, l'an 36 avant J .- C. Le quatrième fut nommé roi par Orodes son père, qu'il fit périr avec ses frères et son propre fils, de crainte qu'on ne mit ce dernier sur le trône à sa place. Il fit la guerre avec succès contre Marc-Antoine. Il fut empoisonné par l'ordre de Phraatice, son fils, deux ans avant J .- C.

PHRYNE, fameuse courtisane de et refusa le commandement en chef, l'ancienne Grèce, dont Praxitele fut Il vendit ses terres pour faire subsis- epris. Elle offiit de rebâtir à ses frais la ville de Thebes, pourvu qu'on y PHORMUS partage avec Epicharme mit cette inscription : « Alexandre a l'honneur de l'invention de la comé détruit Thèbes, et la courtisane die. Il jouissait d'une grande considé. Phryné l'a rétablie. » Des savans prération auprès du 10i Gélon, et au-tendent que la statue de Venus de près d'Rieran son successeur. D'au- Medicis est celle de Phryne faite par Pranitele. Elle vivait vers l'an 328 5:3

avant J .- C. Il y a eu dans la Grèce l plusieurs Phrynés.

PHRYNIQUE ou PHRYNICUS. orateur gree qui florissait sous Commode. On a de lui un traité des Dictions attiques , gree et latin. Un autre Phrynique, disciple de Thespis, fit faire quelques pas à l'art dramatique qu'il trouva à son enfance chez les Grees, Il a fait plusieurs tragédies dans lesquelles il introduisit des rôles de femmes.

PHYLAROUE, historien grec, écrivit l'expédition de Pyrrhus dans le Péloponèse, et mérita la censure de Polybe. Il était postérieur au franche et naturelle; il a prouve

temps d'Alexandre.

PIA (PRILIPPE-NICOLAS), chimiste et pharmacien, né à Paris le 15 septembre 1721, mort le 4 mai 1799; c'est à lui qu'on doit l'établissement Eugène et Guillaume, la Famille de en faveur des noyes, qui a rendu à la Jacques Fauvel, l'Exalté, et l'Honnéte vie un si grand nombre d'infortunés. Cet exemple a été imité dans d'autres pays, et notamment en Hollande. où l'on frappa une médaille en l'hon-

plus célèbres astronomes de France temps. et d'Angleterre, cressa un nouveau part des académies de l'Europe.

PIBRAC (GUI DU FAUR), plus sur sa vic et ses nombreux ouvrages. connu sous le nom de), né à Tou-PICHEGRU (Cuarles), général louse l'an 1528, mort à Paris le 27 en chef, ne à Arbois le 16 février mai 1584, Il composa des quatrains 1761. Un grand nombre de batailles moraux que l'on a mis longtemps en-memorables ont été gaguces par tre les maius de la jeunesse. Pibrac, ses savantes dispositions. Il suffit de qui jouissait d'une réputation de pro-bité et de douceur, s'est déshonoré aux pasage de la Meuse, la prise d'Os-yeux de la posterité, en composant lende, l'Eeluse, Nimègue et Bois-le-

de la Saint-Barthélemy.

PIC (Jean), comte de la Mirandolo, né en 1463, mort à Florence en 1494, savait vingt-deux langues à dix huit ans. Il a laissé plusieurs ouvrages, ainsi que son neveu Jean-François Pic, prince de la Mirandole. PICARD (Loris - Bevoir), ne à Paris en 1769, mort dans la même ville le 31 décembre 1828. Sa passion pour le théâtre le rendit à la fois auteur, acteur et directeur; il a composé une foule d'ouvrages dramatiques dont le libraire Barba a public une édition de luxe. Le caractère distinctif de son talent est une gaîté quelquefois dans la haute comédic qu'il pouvait aspirer à suivre Molière; sans renoncer au théâtre, il s'est livre à la composition de romans de mœurs; homme ou le Niais, ont été lus avec plaisir.

PICART (BERNARD), fameux graveur , ne à Paris en 1631 , mort le 8 neur de ce bienfaiteur de l'humanité, mai 1735 à Amsterdam. Ses composi-PIAZZI ( Joseph), directeur-géné-tions en très-grand nombre fout honral des observatoires de Naples et de neur à son génie. Parmi ses gravures, Palerme, né en 1746, à Ponte dans la on remarque le massacre des innocens Valteline, entra dans l'ordre des Thea et les bergers d'Arcadie, Il a enrichi tins, professa les mathématiques à Mal-beaucoup de livres de ses estampes , te, à Rome, à Ravenne, à Palerme, ré-entr'autres les Fables de La Fontaine, forma la méthode de l'enseignement, le Dom Quichotte, le Télémaque in-fol., provoqua l'établissement d'un obser-etc. Son pere, dit le Romain, fut l'un vatoire, se mit eu rapport avec les des plus habiles graveurs de son

PICCINI (Nicolas), l'un des plus catalogue d'étoiles, découvrit le pre-mier janvier 1801, une 8e planète, qu'il talie, né dans le royaume de Naples nomma Ceres Ferdinanden , fut charge en 1728, mort à Passy , pres Paris , par son gouvernement de plusieurs le 7 mai 1800. On sait que Paris se travaux importans, et mourut à Naples partagea entre Gluck et lui. Didon est le 22 juillet 1826, membre de la plu- regardé comme le plus heau de ses opéras. Ginguené a publié une notice

une apologie de l'horrible massacre duc, eufin la reddition d'Utrecht, Gorcum, Amersfort, Dordrecht,

Amsterdam et l'invasion de toutes les mes et le chassèrent de ses états. Les Provinces Unies. Arrêté le 18 fructi- Anglais le rétablirent sur le trône en dor pour avoir voulu rétablir le trône des Bonrbons, il fut condamne à temps. Henri de Transtamare, son l'exil. Rentre en France en 1804, frère naturel, assisté des Français, le pour la même cause, il fut arrêté, conduit au Temple, et bientôt on le en 1568. trouva étrangle dans sa prison. Son corps fut apporté au greffe du tribunal qui ingeait Moreau, Georges, etc., et fut enseveli le 6 avril 1804.

PIE. Six papes ont porté ce nom. Le premier dut à son zele le titre de tificat n'offre rien de remarquable. -Le second, ne en 1405, fut un des plus grands hommes de son siècle; ses œuvres ont été imprimées. Il per-1464, lorsqu'il se disposait à faire la monté sur le Saint-Siège en 1503, mourut vingt-nn jours après son élec-Il fit continuer le concile de Trente, avoirembelli Rome de plusieurs beaux édifices .- Le cinquième, ne le 7 janvier 1504, lui succeda, et ses preabus, de protéger les mœurs, de réen 1775, après la mort de Clément son pontificat par des anmônes, des réformes et des projets de desséchement des marais Pontins. Il rendit ainsi à l'agriculture un vaste territoire, et le purgea des vapeurs pestilentielles. Il fut conduit, pendant la révolution, à Valence en Dauphiné, où il mourut le 29 août 1798, après avoir déployé un courage supérieur à son infortune.

PIERRE (SAIXT), fils de Jean et frère de saint André, fut l'nn des apôtres de J.-C., et le premier évêque de Rome.

1367; mais ce ne fut pas pour longvainquit et le tua de sa propre main

Il ne faut pas le confondre avec Pierre III, roi d'Aragon, qui succéda en 1276 à son père Jacques ler, et ordonna le massacre des Français, nommé les vêpres siciliennes, en 1282.

PIERRE I, II et III, empereurs martyr, et mourut l'an 157. Son pon- de Russie. Pierre Alexiowitz Icr, surnommé le Grand, czar ou empereur de Russie, né le 11 juillet 1672, monta sur le trône en 1682, et, pour éviter les maux d'une guerre civile, suada à Louis II d'abolir la pragmati- régna avec son frère Iwan qui mourut que sanction, et mourut le 14 août en 1696. Pierre demeura alors seul maître de l'empire, qu'il tira de la guerre aux Torcs. - Le troisième, barbarie et de l'ignorance, et qu'il porta au plus haut degré de juissanec. Son bistoire tient du merveilleux. tion. - Le quatrième s'eleva par son La Russie lui doit une armée, sa mamérite, et succéda à Paul IV en 1559. rine, tous ses établissemens, et c'est au milieu des gnerres qu'il les créa. et mourut le 9 décembre 1565, après II mourut le 28 janvier 1724, avec la réputation d'un des plus grands priuces qui aient paru dans le monde, suivant les uns; suivant d'autres, miers soins furent de réformer les laissant plutôt la réputation d'un homme extraordinaire que d'un grand primer le luxe. Il mourut le premier homme, et convraut les cruautés d'un mai 1572. On a de lui un volume de tyran des dehors d'un législateur. Ce lettres. - Le sixième obtint la thiare deruier portrait paraît le plus véritable. Voltaire a cerit sa vie en 2 vol. XIV. Il signala le commencement de in-12. Il le peint seus des couleurs trop favorables, et pallie ses cruautés; mais, dans son histoire de Charles XII, il l'appelle moitié héros, moitié tigre, et avoue qu'il a été de ses propres mains l'executenr de ses sentences sur plusieurs criminels. Ce monarque possédait de grandes qualités et de grands vices. Jamais homme ne fut plus vif, plus laborieux, plus entreprenant, plus infatigable et plus dur à lui-même. Sensible à l'amitié, ardent dans ses goûts, colère, emporte, capricieux, il terrassait ses amis, les frappait, et tira quelquefois PIERRE LE CRUEL, roi de Cas- l'épèc contre eux. Il fit condamner à tille, succèda à son frère Alphonse II mort son propre fils, qui expira le en 1350. Ses cruautés soulevérent lendemain, tit conper la tête à sun contre lui ses sujets qui prirent les ar- beau-frère et au confesseur de ce der-

nier. Si la Russie a été civilisée par PIGANIOL de la FORCE (Jeanses soins, il faut avouer que cette politesse lui a coûté cher, et qu'en mort à Paris en 1753. Ses princinaux bonne philosophic, il vaut micux nuvrages sont : Une description historester un peu custre dans le calme et rique et géographique de la France, l'obscurite, que d'acquerir quelques 15 vol. in-12; Description de Paris, 10 brillaus dehors au prix de tant de vol. iu-12; Voyage en France, 2 vol. meurtres et de tant d'horreurs. - in-12, etc. Tous ces ouveages ont été Pierre II, fils d'Alexis Potrowitz, suc- fort estimés et ue sont pas encore à ceda en 1757 à l'imperatrice Cathe. dédaigner. rine, et mourut à 15 ans le 26 janvice 1730. L'evenement le plus re- de), auteur comique, chevalier de marquable de sou règne est la disgra- la Légion d'Honneur, membre de ce du fameux Menzikoff. - Pierre IIII plusieurs sociétes savantes, ne à Paris fut proclame empereur de Russie. le 17 septembre 1755, suivit des sa après la mort d'Elisabeth , le 5 jan- jeunesse la carrière des lettres. Nomvier 1762. Son amour pour les plai- mé ca 1784 secrétaire interprête du sies et les imporations causa la révolte comte d'Artois, il conserva cette de ses sujets. Il fut detrône le 6 juil- place jusqu'à l'epoque de la révolulet de la même année, et sa femme tion. Sous la république, il eut plulut reconnue impératrice souveraine, sous le nom de Catherine II : il mou-ll'empire le secrétariat : general de la rut quelques jours après.

PIERRE, dit l'hermite, gentilhomme d'Amiens, quitta la profession des armes ; our la vie de pélerin. Il partit tre du Vaudeville, il avait depuis vers l'an 1095 pour la Terre-Sainte, vint à Rome et ubtint du pape Urbain œuvres choisies, 4 vol. in-8, ont été II la permission de prêcher la Croisade. Son extérieur peniteut et son le 23 mai 1832. éloquence produisirent un tel effet, que partout on s'enrôlait pour cette la Judée, essaya vainement de sous expedition. Il retourna dans la Pales- traire J. C. à la fureur des Juifs, et fitine à la tête d'une armée considéra- nit par le condamner à mort. ble, et fit des merveilles au siège de Moutier, dont il était fondateur.

père), né en 1626, mort vers 1684, dangereux. est l'auteur d'un poeme qui est un

taire et le tombeau du maréchal de veurs. Saxe, à Strasbourg.

Avnas l, ne en Auvergne en 1673.

PHS (ANTOINE - PIESRE - AUGUSTIN sieurs emplois administratifs, et sous préfecture de police de Paris, depuis 1800 jusqu'au 14 août 1815. Après avoir ete l'un des fundateurs du thealong-temps cessé d'y travailler. Ses publices en 1810. Il est mort à Paris,

PILATE (Poxes), gouverneur de

PILATE du ROZIER (FRANÇOIS). Jérusalem en 1099. Il mourut le 7 ne à Metz en 1756, fut un des prejuillet 1115, dans l'abbaye de Neuf-miers navigateurs aériens. Il lit differentes ascensions qui eurent un bril-PIERRE, cardinal troubadour, lant succès; mais le 16 juin 1785, le qui mourut centenaire, au commen- feu ayant pris au ballon qui l'avait cement du 14º siècle, fut le Juvenal de enleve de Boulogne - sur - mer, il fut son temps; il eut le mérite care de fracassé dans sa chute avec M. Robien connaître les hommes, et de les main sou compagnon de voyage. C'éprindre avec force dans ses sirvente, tait une Montgolfière. Les procedes PIERRE DE SAINT LOUIS (le dont on se sert mainteuant sont moius

PILES (Rocen de), peintre, ne à chef-d'œuvre de pieuse extravagance, Clamecy, en 1635, mort à Paris le ayant pouc titre : La Magdeleine au 5 mai 1709. Ses portraits sont fort esayant pour ture: La Laggeteine au 5 mai 1703. Es portrait sont loit es-désert de la Sainte-Baume en Provence, (timés, II a laises sur son art plusieurs PIGALLE (Jean-Bartiste), célè-bre sculpteur, né à Paris, en 1714, précision, de justesse et de solidité, y mourut le 20 août 1755. Ses deux qui devraient être entre les mains de chefs-d'œuvres sont la statue de Vol-tous les peintres et de tous les gra-

PILLET (CLAUDE - MARIE), ne à

ville natale.

PILON (GERWAIN), sculpteur et architecte, mort à Paris, en 1500, fut un de ceux qui firent renaître en qu'il cultivait. Entre autres ouvrages, il a fait toutes les sculptures du beau mausolée de Henri II, et il a exécuté celui de du Bellai.

PILPAY ou PIDPAY, bramine indien , florissait quelques siècles avant J. C. Il s'est immortalisé par ses Fables traduites daus toutes les langues connues.

PINDARE, le prince des poètes lyvers l'an 500 avant J.-C., mort vers ses fils lui succederent. l'an 456. Il était au plus haut point de grand puete sont tres nombreuses.

tee, graveur et architecte celebre, par ses soldats. Valeus marcha contro né à Venise en 1731, mort à Rome lui et lui fit ûter la vie l'au 261, après en 1758. On doit à son fils, né à Rome en 1748, mort à Paris le 27 janvier 1310, une très-helle Collection ses soulieur, élève de Triver 1310, une très-helle Collection ses ses statues de Mars et de des antiquités romaines et autres, qui Mercure furent placées à Rome dans forme aujourd'hui 23 vol. in-fol.; le temple de la Concorde. elle est fort chere et on la trouve ra-

rement bien complète.

Chambery vers 1775, mort à Paris le PIRON (ALEXIS), ne à Dijon, le 4 fevrier 1826, un des principaux 9 juillet 1689, mort le 21 janvier collaborateurs de la Biographie uni- 1773. La comedie de la Métromanie , verselle, en a dirigé les travaux de quelques Epigrammes excellentes et pnis le T. V., jusques et y compris le un petit nombre de pièces fugitives, T. XLIV. Il joignait à de vastes con- dans lesquelles il a montré un esprit naissances la modestie et le gout du original et un vrai talent, sont ses titravail, et prenait mime sur son ne- tres de gloire et ce qui portera son cessaire pour soulager sa famille et nom à la postérité. Ses tragédies de pour enrichir la bibliotheque de sa Gustave, de Cortez et sa comédie des Fils ingrats ne sout pas sans merite, et ses pièces du Théatre de la foire. offrent des détails gracieux.

PISISTRATE, général athénien, France le bon gout dans les deux arts se distingua par son courage, surtout à la bataille de Salamine; mais, après avoir été le défenseur de sa patrie, il voulut en être le tyran. Il s'empara de l'autorité souveraine les armes à la main, l'an 560 avant J.-C. Il fut chassé trois fois d'Athènes, et trois fois il y rentra. Il y mourut vers l'an 528. Il régna non en usurpateur, mais en père. Cicéron croit qu'il gratifia les Atheniensdes aueres d'Homère et qu'il riques, ne à Thebes dans la Béotie, les mit en ordre. Hippias et Hipparque

PISON, nom d'une des plus illussa réputation dans le temps que Xer-tres familles de Rome, qui donna cès voulut envahir la Grece. Il ne plusieurs grands hommes à la repunous reste que ses Odes. On sent en blique : Lucius Calpurnius Piso, surles lisant cette împétuosité de génie, nommé Frugi à cause de sa frugalité, ces violens transports, cette impulsion consul, censeur et auteur d'Annales divine qui caractérisent le véritable qui ne sont point parvenues jusqu'à poète lyrique. La vehèmeuce des fi- nous ; Caius Calpurnius, consul romain gures, la hardiesse des images, la vi-l'an 67 avant J.-t.., qui montra beauvacité des expressions, l'audace des coup de fermeté dans l'exercice de ses métaphores, l'barmonie des tours fonctions; Cneius Calpurnius, consul nombreux, la majestueuse précipita- sous Auguste et gouverneur de Syrie tion du style, tont concourt chez lui sous Tibere, qui lit empoisonner Gerà en faire le plus grand poète qui ait manicus par ordre de cet empereur, et existe dans le genre de l'ode. Il n'a se donna la mort, l'an so de J. t'..; pas moins de grâce et de douceur que Pison , chef d'une conspiration contro d'enthousiasme. Les éditions et les Néron; et Lucius Culpurnius, sénateur traductions en prose et en vers de ce romain qui, l'an 258, accompagna l'empereur Valérieu dans la Perse. PIRANESI (JEAN BAPTISTE), pein : Il fut revêtu de la pourpre impériale

PITHOU (PIERRE), né en 1533, à Troves en Champagne, mort le 1ex sulte rendit de grands services à zarro fut assassiné le 10 juin 1541. Henri IV, et fut l'un des auteurs de lo satire Menippée. Son principal ouvrage est un Traité des libertés de l'éplise gallicane, 4 vol. in-fol, qui suo. pose de grandes connaissances. On a encore de lui un grand numbre d'O. puscules et des éditions de plusieurs anteurs anciens qu'il a tires de l'obscurite, comme Phedre, les nouvelles de Justinien, Francois Pithou, son frere, mort le 25 janvier 1621, eut part à quelques uns de ses ouvrages, et s'appliqua particulièrement à éclaireir le corns du Droit conon, 2 volumes in fol. It a public aussi plusieurs ou-

vrages. PITT (Griffarme), comte de Chatham, ne le 15 novembre 1708, mort le 12 mai 1778, se livra particulièrement à l'étude de la politique, et fut principal ministre sous les rois. Georges II et III. Il se signala surtout dans la guerre de 1757, et eut une grande influence sur tout ce qui se tit de son temps. Son désintéressement égalait sa vigilance et son habilete, L'Angleterre lui doit une grande partie de sa gloire militaire, Il fut inhume à Westminster, Son lils Williams, ne dans le comté de Kent. le 28 mai 1750, mort le 25 janvier 1806, herita de ses talens et de sa haine contre les Français, rendit des services signales à sa patrie; et, comme il faut être juste, même envers ses ennemis, on doit dire que ce fut un politique profoud et un orateur froid, mais habile. L'ambition fut sa passion dominante.

PITTACUS, l'un des sept sages de la Grèce, naquit à Mitylène, chassa de sa patrie le tyran Méléagre, et commanda dans la guerre contre les Athèniens. Les Mityleniens lui offrireut la souveraineté qu'il accepta pour quelque temps, et y renonça dans la suite, après leur avoir donné des lois

sages qu'il mit en vers.

pitaine espagnol, ne en 1475, de- vers l'an 1527, est auteur d'une vie couvrit le Perou en 1525, et en lit la d'Esope pleine d'absurdités et d'anaconquête. Les cruautés inouies qu'il chronismes grossiers. Il y joignit plu-ezerça sur les Indiens, souillèrent sa sieurs Fables composées par lui-même. memoire. Voyer les portraits qu'en PLATEN (le comte de), ex-gou-

novembre 1596. Ce célèbre juriscon- trace Marmontel dans ses fucas. Pi-

PLACE ( De la ). Porez Laplace. PLACIDIE (GALLA PLACIDIA), tille de Theodose le Grand, nee vers l'an 388. Faite prisonnière lors de la prisc de Rome, par Alarie, elle épousa Ataulphe son beau-frère, et prit un tel ascendant sur ce i rince barbare, qu'elle parvint à lui faire quitter l'Italie qu'il voulait saccager. Après sa mort, elle épousa Constance associé à l'empire, et mourut à llavenue, le 27 novembre 450; elle était d'un conrage au-dessus de son sexe.

PLANCINE, femme de Pison, partagea son crime d'empoisonnement de Germanicus, mais elle obtint sa grace et sépara afors sa cause d'avec celle de son mari. Après la mort d'Agrippine, elle fut accusée de toutes parts, et contrainte, à l'exemple de Pison, de se donner la

mort vers l'an 33 de J.-C.

PLANCUS ( Cvirs-Prottes ) , proscrit par les triumvirs Antoine, Lepide et Octave, se cacha et vint ensuite présenter sa tête aux sol·lats, pour arracher aux supplices ses esclaves qui souffraient tout, en disant qu'ils ignoraient où était leur maître.

PLANTIN (Christophe), un des plus celebres impriments du seizième siè cle, ne en 1514, à Mont-Louis en Tonraine, de parens pauvres et obscurs, après s'être perfectionné dans les principaux ateliers de France, s'étal·lit à Anvers, se fit bientôt une grande reputation par la correction et la beauté des ouvrages sortis de ses presses, acquit une fortune considerable dont il fit le plus noble usage, et mourut le 1er juillet 1589. Le chef-d'œuvre de cet imprimeur est la nouvelle edition de la Bible polyglotte d'Alcala, qui parut de 1569 à 1572, en 8 volumes grand in fol. Il en existe un exemplaire sur vėlin à la bibliothèque du roi.

PLANUDES (MAXIME), moine PIZARRO (François), fameux ca gree de Constautinople, qui florissait

verneur général de Norwège, né dans | de son rival. Il a surtout ce vis comica l'île de Rugen, en mai 1766, mort à qui distingue notre inimitable Moliè-Christiania en janvier 1850, destiné fort jeune encore au service de mer, avait, depuis sa dix-septième jusqu'à traduit plusieurs fois. sa vingtième année, voyagé dans presque toutes les parties du monde. C'est à son génie, à ses lumières, à sa perseverante activité que l'on doit l'exécution du projet, formé depuis des siècles, de faire communiquer la mer du Nord avec la mer Baltique. Il était directeur général de la grande entreprise du canal de Gotha, qui fait l'admiration de l'Europe et la gloire de la Suède.

PLATON, fils d'Ariston et chef de la secte des académiciens, né à Athènes vers l'an 429 avant J.-C. Ce philosophe fut l'un des plus beaux génies qui aient paru dans le monde : l'étendue de ses connaissances, la douceur de son caractère et l'agrément de sa conversation, repandirent son nom dans les pays les plus éloignés et lui attirèrent une grande quautité d'élèves qu'il forma à la philoso; hie. La sienne contient tout ce que les plus excellens esprits de la Grèce ont pensé de plus juste et de plus raisonnable. Son nom de Platon lui vient de ses épaules larges et carrées. Il mourut vers l'an 348 avant J.-C.

PLATON, poète grec, florissait contemporaio d'Euripide et passa pour le chef de la movenne comédie. Il ne nous reste que des fragmens de l ses pièces, ils prouveut qu'il avait du

talent. PLAUTE (MARCUS - ACCIES - PLAU rrs), très-célèbre poète comique latin, né à Sarsine, ville d'Ombrie, mort l'an 184 avant J.-C. Il nous reste de lui vingt comédies. On lui reproche de la négligence dans la versitication, des plaisanteries basses et des ieux de mots ridicules; mais on admire la pureté, la facilité de son style et ses railleries ingénieuses; en un mot, le bon l'emporte de beaucoup sur le mauvais. Il a moins d'art et plus d'esprit que Térence, ses intrigues sont mieux ménagées, les in boulet de canon; successivement cidens plus variés, et l'action est plus lientenant de frégate, capitaine de

re. La meilleure édition de Plaute est celle de Barbou, 3 vol. in-12. Il a été

PLAUTIEN (FLAVIUS-PLAUTIANUS). Condanné à l'exil, par Pertinax, alors proconsul d'Afrique, il s'attacha à Sévère qui, devenu empereur. le fit préfet de Rome et lui procura le consulat. Il devint avide et cruel. Ayant conspiré contre Sévère et son fils, Plautien fut découvert et mis à mort en 204.

PLAUTILLA (FULVIA), sa fille. épouse de Caracalla, fut égorgée par

ordre de son mari.

PLESSIS - RICHELIEU (ARMAND. Jeax du), né à Paris le 5 septembre 1585, mort le 4 décembre 1642, célebre cardinal et principal ministre d'état sons Louis XIII, fut ua des plus habiles politiques et des plus grands génies que la France ait produits. Aucuu mioistre n'a plus contribué à la gloire de son pays. Il réduisit la Rochelle sous l'obéissance du roi, prit Pignerel, s'empara de la Savoie et abaissa l'orgueil et la trop grande puissance de la maison d'Autriche. En meme temps il fit fleurir les arts, les sciences et les leitres, établit le jardin des Plantes à Paris. fonda l'Académie française, bâtit le un siècle apres le philosophe. Il fut Palais-Royal, et prépara le beau siècle de Louis XIV. Il érouta trop sa haine et ses passions. On lui reprocha la mort de Montmorency, de Cing. Mars et du président de Thon. Cette maison a produit plusieurs autres persunnages célèbres, entre autres, Louis-François-Armand, duc de Richelieu, maréchal de France, né la 13 mars 1696, mort le 8 août 1788. à 92 ans. Il se distingua par son courage et son amabilite, défendit Genes , prit Mabou , contribua aus gaio de la bataille de Fontenoy, mais l'amour du plaisir nuisit à sa gloire.

PLEVILLE- LE - PELLAY ( GEORce-Rexé), né à Granville eo 1726, s'embarqua comme mousse à 12 ans. ent à 20 la jambe emportée par un vive dans ses comédies que dans celles brûlet , lieutenaut de port , capitaine rique, membre des comités de ma- vie a été ecrite par Porphyre, le plus rine et de commerce en 1794, chef illustre de ses disciples. de division au ministère de la mari pe, ministre plenipotentiaire en 1797, au cougres de Lille, ministre de la marine, vice-amiral en 1798, senateur en 1796, et grand officier de la Légion-d'Honneur, aussi désintéressé qu'habite et brave; il mourut en

1805, à près de 80 ans. PLINE l'Ancien, savant natura liste, ne à Verone, fut sulloque par les flammes à cinquante six aus , l'au 79, en voulant examiner de trop prés l'embrasement du Vésure. It porta les armes avec distinction, devint intendant en Espagne, et fut employe en diverses affaires importantes, par Vespasieu et Titus, qui l'hongrèrent de leur estime. De tous ses ouvrages, il ne nons reste que son Histoire naturelle, ouvrage rempli d'érudition. Le style en est dur, serrè, souvent obsent, mais on y trouve de l'énergie, de la force, de la hardiesse, tant pour les expressions que pour les pensées. L'auteur joint à ces qualités une merscillense fécondité d'imagination , pour peindre et rendre sensibles les objets qu'il décrit. Son histoire naturelle a été traduite en français, par M. Poinsinet de Sivry, en 12 vol in 4. M. Panckouke en publie une nouvelle traduction.

PLINE le Jeune, neveu et fils adoptif du précédent, fut disciple de Quintilien, et s'éleva par son merite, jusqu'aux premières charges sous l'empire de Trajan. Il parviot même au consulat, et c'est alors qu'il prononça le panégyrique de Trajun, re. d'Amyot, de madame Dacier et de garde comme un chef d'œuvre. On a encore de lui des lettres pleines d'esprit et de politesse. M. de Sacy en a

vol. in 1s.

traité avec beaucoup de respect. Il a en Espagne, le 7 juin 1769. écrit cinquaute-quatre traités qui rou- POINSINET DE SIVRY (Louis),

de valsseau après les guerres d'Amé-Hent sur des matières abstraites ; sa

PLOTINE, femme de l'empereur Trajan, morte l'an 129, se distingua par sa modestie et sa bonté. Elle fit diminuer les impôts et contribua à

l'adoption d'Adrien qui, par reconnaissance, lui conserva l'autorité qu'elle avait sous Traian.

PLUCHE (ANTOINE), ne à Reime en 1688, mort le 19 novembre 1761. On doit à cet abbe le Spectocle de la nature , o vol. in 12 , ouvrage instruetif et agréable , écrit avec autant de clarté que d'élégance; l'Histoire du ciet, a vol. in-12, qui fait suite à l'ouvrage précédent : c'est presque une mythologie complète, fondée sur des idées neuves et ingénieuses; la Mécanique des langues et autres bons ouvrages. Tous ceux de Pluche neuvent être mis asec la plus grande confiance dans les mains de la jeunesse ; il n'existe pas d'auteur dont la morale soit plus pure. Il possedait les qualités qui font l'honucte homme et le sa-

PLUTAROUE, ne à Chéronée dans la Beutie, l'an 48 ou 5n avant J.-C., célèbre philosophe, historien et orateur grec. Trajan l'honora de la dignité consulaire, l'envoya en Illyrie en qualité d'intendant, et l'emplova en diverses négociations importantes. On lui doit les Vier des hommes illustres grecs et romains et des traités de morale. Ces ouvrages sont remplis d'érudition et de rellexions sages et judicieuses. Il y en a plusieurs traductions, entre autres celles

Ricart.

POINSINET (ANTOINE-ALEXANORE-HEXEI), ne à Fontainebleau le 17 donné une très bonne traduction, a novembre 1735. Quoiqu'il ait beaucoup travaille pour le théâtre, son PLOTIN, platonicien ne à Lyco-lopéra d'Ernelind, et sa petite comepolis en Egypte, mort dans la Cam die du Cercle forment à peu près sa panie, l'an 170 de J.-C. Après avoir réputation. Il en eut une fort singuvoyage en Perse et dans les Indes, lière pour sa crédulité excessive, bieu pour s'instruire auprès des philoso- qu'il fut homme d'esprit; c'est pour phes de ces nations, il passa à Rome lui que fut créé le mot de mystifica-où il enseigna la philosophie, et fut tion. Il se nova dans le Guadalquivir

520

parent du précédent, né à Versailles le 20 février 1755, mort à Paris le 11 tint ce royaume du triumvir Marcmars 1804, a donné plusieurs tragé. Antoine, dont il était l'ami et auquel dies et publie une traduction d'Aris il resta fidèle jusqu'à sa mort. Octave tophane, de Sapho, Bion et Moschus, lui donna la souveraineté du Boset de l'histoire naturelle de Pline. Il phore. Sa mort arriva l'au 38 de J.-C. fut instruit, laborieux et malheureux

Saint Maur, de l'Academie des insen 1724, mort en 1805, embrassa la yaume de Pont au Romains. vie monastique avant l'age de 15 ans: la théologie dans les maisons de sont 11e volume du Recueil des historiens personnages distingués. de France, et plusieurs Mémoires lus à l'Academie des inscriptions.

et poète comique, ne à Paris où il septembre 1671, et mourut le 9 fe. mourut en 1690. Il a donné de peti- vrier 1734. tes pièces en un acte dans le genre boullon. C'est au petit-fils du precele Procureur arbitre et l'Impromptu de campagne. Le dernier de ce nom ob tint les mêmes succès dans la comé-l die, et mourat le 24 août 1753.

POISSON, marquise de Pompadour, favorite de Louis XV, se mela beaucoup trop des affaires d'état, et décida la malheureuse guerre de 1756. Née en 1722, elle mourut le 14 avril 1764, à quarante-quatre ans. Il y a sur elle une foule de mémoires particuliers.

crate qui le rendit sage et l'un de ses Pollio Trallianus. disciples; il lui succèda ensuite et mérita l'estime des Athéniens.

rissait sous Trajan. On a de lui des pluits et par ses écrits. Il ue nous

POLEMON Ier, roi de Pont, ob.

POLEMON II, fils du précédent, POIRIER (dom Germain), savant fut reconou par l'empereur Caligula bénédictin de la congregation de souverain des états de son père, des que ce dernier eut cessé de vivre. criptions et de l'Institut, né à Paris Sur la fin de ses jours il ceda le ro-

POLIGNAC (Melcuion de ), né au après avoir professé la philosophie et Puy en Velay le 11 octobre 1661, mort à Paris le 20 povembre 1741. ordre, il devint garde des archives de Ce cardinal fut employé dans plul'abbaye de Saint-Denis, et dans le sieurs négociations importantes. On travail qu'il entreprit pour les mettre lui doit un poeme latin intitule Antidans un nouvel ordre, acquit de vas- Lucrère, dans lequel il refute le systes connaissances d'histoire et de di- tême et la doctrioe d'Epicure, et plomatique. Son excessive parcimo- qui a été traduit par M. de Buugainnie dans l'habillement et dans la ville. Polignac aimait et protégeait nourriture, à laquelle on eûtété tenté les gens de lettres, sa conversation d'attribuer un tout autre motif, n'é- était douce, amusante et instructive. tait que le moyen de suffire à une L'illustre maison du Languedoc, de inépuisable charité. On a de lui le ce nom, a produit plusieurs autres

POLINIÈRE (Pienne), le père de la physique expérimentale en France, POISSON (RAYMOND), comédien predécesseur de Nollet, naquit le 8

POLITIEN (ANGELES-POLITIANES), né en Toscane le 14 juillet 1454, dent, mort le 4 ooût 1740, que l'on doit mort à Florence le 24 septembre 1494. On a de lui une traduction latine d'Hérodien, aussi pure que fidèle, des poesies latines, l'Histoire de la conjuration des Puzzi, écrite en latin avec plus d'élégance que de vérité, et autres ouvrages. Ils décèleot un homme d'esprit dont le génie se plie à tout, aux sers, à la prose, à la philosophie, à l'histoire, etc.

POLLIO (CLAUDIUS), mentionné par Pline, fut disciple du stoicien Musopius Rufus, et mit par écrit les POLÉMON, philosophe grec, ne leçons de son maître. Il faut le disdans le territoire d'Aibènes , mort tinguer de Valerius Pollio, grammaivers l'an 272 avant J.-C. Ce fut Xeno-rien d'Alexandrie, et du sophiste

POLLION ( CAICS-ASINITS-POLLIO), consul et orateur romain, se fit un POLEMON, orateur gree, qui flo- grand nom sons Auguste, par ses exhorangues in-8, en grec et en latin. reste de lui que quelques lattres qu'on trouve parmi celles de Cicéron, Vir-1satrapes de Cambyse, le fit mourir en gile et Horace lui ont assure l'immor- eroit, l'an 59, avant J.-C.

talité par leurs poésies.

et sophiste célèbre du siècle de Mare Aurele, ne vers la fin du regne d'A. inventoribus rerum, où l'on trouve êgé de 58 aus, peu de temps après Commode. Le seul ouvrage de Pol- de proverbes. lux que nous possédions aujourd'hui d'Onomasticon. La meilleure edition est celle de Wetstein, faite par Lé-Berlin et Hemsterhuys , Amsterdam , 1706 . 1 vol. in fol.

POLUS, rélèbre acteur d'Athè. nes, contemporain de Périeles. Il attirait une très-grande affluence de spectateurs, et employa sa fortune en

bienfaits.

POLYBE, célèbre historien gree, eti'un des plus judicienx ecrivains de l'antiquité, né à Mégalopolis, vers l'an soa avant J .- C., mourut vers l'au 251. Il avait compose une bistoire universelle en quarante livres, mais il ne nous reste que les cinq premiere, et des extraits des autres. Elle convient surtout aux hommes d'état et aux militaires. Elle a ete traduite, et le chevalier Folard a donné sur cet auteur un excellent commentaire.

POLYBE DE COS, célèbre mêdeein , disciple et gendre d'Hippocrate, après la mort duquel il instruisit les jeunes medecins de la Grèce. On le dit auteur de plusieurs ouvrages qui

existent encore amound hui.

POLYCLES, sculpteur, contemporain de Pravitéle, lit plusieurs statues que l'on voyait à Rome au por-

tique d'Octavie.

POLYCLETE, sculpteur de Sicyone, vivait vers l'au 252 avant J.-C. Les connaisseurs lui donnérent seconde à Phidias.

POLYCLETE d'ARGOS, autre

mais dans la suite Oronte, l'un des iu-8. Il n'y regne pas d'impartialité.

POLYDORE - VIRGILE, ne en POLLEX (Junes), grammairien Italie, vers 1470, mort en 1555, a écrit une Histoire d'Angleterre, de drien, à Naucratis en Egypte, mort beaucoup de recherches, un Truité des prodiges, et un Recueil d'adages et

POLYEN, écrivain de Macedoine, est son Lexique, connu sous le nom célèbre par un Recueit de stratogemes qu'il dédia aux empereurs Antonin et Verus. On en a plusienrs éditions en gree et en latin, et une traduction française sons re titre, les Ruses de guerre de Polyen, deux vol. in-14. Il ne faut pas le confondre avec Jules Polyen, dont on a quelques epigrammes grecques.

POLYGNOTE, peintre grec de Thase, orna de peintures un portique d'Athènes, Il florissait vers l'an 4ss

avant J.-t.

POLYMNESTE, poète musicien de Colophon, ville d'Ionie, mentionne par Plutarque comme avant introduit à Lacedemone diverses sortes de danses.

POLYPHONTE, tyran de Messène, fut tue par Téléphon, fils de Cresplionte et de Merope, qui avait echappe à sa fureur, lorsqu'en nsurpant le trône il massacra tous les princes de la maison royale. Voyez la helle tragédie de Mérope par Voltaire.

POMBAL (SÉRASTIEN JOSEON CAR-VALIIO, marquis de ), né en 1699. mort le 8 mai 1782. Ministre du roi de Portugal, Joseph Ier, il s'empara de toute sa confiance, et gouverna despotiquement avec beaucoup de hauteur et par les moyens les plus iniques, faisantemprisonner ou perir sur l'échafaud tous ceux qui lui porla première place dans son art, et la taient ombrage. Pour étouffer les murmures, il donnait tous ses soins aux grandes parties de l'administrasculpteur, a été confondu par Pline tion, crea une marine, encouragea avec le précédent. Le Docyphore et la les manufactures et les arts, et fit stotue de Junon étaient ses chefs d'œu- fleurir le commerce. Après la mort de Joseph Ier, il fut disgracie. C'est POLYCRATE, tyran de Samos, pendaoi son ministère que les jésuites vers l'an 53 a avant J. C. Il régna d'a furent renvoyes du Portugal. Ou a bord free un bonheur extraordinaire, publié ses mémoires en cinq volumes

POMPADOUR, Vovez Poisson. main , fils de Pompée Strahou et de POMPONIUS-SECUNDUS , poete Lucilia, ne l'an 106 avant J. C. Après latin, consul sous le règne de Calis'être distingué par ses exploits mili- gula, avait fait plusieurs tragédies taires, il parvint au consulat l'an 75 qui n'esisent plus, et doot Pline et de L.C.; il retablit la puisance des Quintilien sont l'éloge.
tribuus, extermina les pirates, rem. POMPONIUS-LETUS (JULIUS), porta de grands avantages contre Ti- écrivain italien, mort en 1495. On a grane et contre Mithridate, soumit de lui un Abregé de la vie des Césars, plusieurs peuples et versa dans le de romanæ Urbis vetustate, et des tresor public des sommes immenses. Commentaires sur Quintilien Virgile. Il se reunit à Crassus et à César pour Columelle, etc.
former le triumvirat, et épousa Julie, PONCE TREBATI (PATL), seulpfille de ce dernier. Le baut point de teur florentin , se distingua particugloire où il était parvenu n'était ba- lièrement dans l'exécution du tomlance que par celui de Cesar. L'un beau de Louis XII; les statues nues commandait à Rome, l'autre dans les de ce prince et d'Anne de Bretagne, Gaules; celui-ci ne voulait point de sont de lui et d'une grande perfecmaitre, crlui-la point d'égal; la ja-tion. lousie se mit bientot entre ces deux grands houmes, et la célèbre bataille sern ), neven du dernier roi de Pode Pharsale, si fatale à la liberté des logne, ne à Varsovie le 7 mai 1763, Romains, mit fin à leur querelle, servit avec distinction, en 1795, con-Pompée vaincu se sauva en Egypte, tre les Russes. On connaît ses brillans où le roi Ptotomée lui fit couper la exploits dans l'armée française, dans lète, dans la cinquante-sixième année les funestes campagnes de 1815 et de son age et l'an 49 avant J.-C. Ce- 1813. Reste sur les bords de la Pleiss sar demeura maître de l'empire, pour couvrir la retraite, il tenta de Pompée avait usé de la puissance passer cette rivière à la nage, et il y avec beaucoup de modération, et sa périt le 18 octobre 1815, régretté de mort fut très sensible aux Romains. loute l'armée, et emportant même

du précedent, furent defaits par Ju- Il venait d'être fait maréchal. Il joiles César en Espagne. l'an 45 avant gnait à une grande bravoure l'amé-J.-C., à la bataille de Munda: Cueius nité des mœuts, l'élégance des may fut tue; plus tard Sextus fut mis a nieres et une lovauté chevaleresque... mort en Armenie, l'an 55, par ordre d'Antoine.

PGMPÉE. V. Trogue.

POMPEIA, fille de Quintus Pompee, fut la troisième femme de Jules-Cosar, qui la répudia bientot en di- et le Somnambule. sant que la femme de tlesar ne devait

pas même être soupçonnee.

senat et le Caton de son siècle.

Pompignan.

ssiècle. Sa géographie de situ orbis, en POMPEE-le-GRAND, célèbre ro- trois livres, est exacte et méthodique.

PONIATOWSKI (le prince Jo-POMPEE ( Cxetts et Sextes ) , fils l'estime et l'admiration des ennemis.

PONT - DE - VESLE (ANTOINE DE FERRIOL, comte de), ne le 1er octobre 1697, mort à Paris le 3 septembre 1774, est connu par trois comedies, le Complaisant, le fat puni

POPE ( ALEXANDEE ) , ne à Londres le 8 juin 1698, mort le 30 mai 1744. POMPEIEN, simple chevalier ro- Son Essai sur la critique le placa au main, parvint au consulat par son rang des plus beaux génies de l'Ancourage et ses vertus. Il épousa Lu- gleterre. Il a été traduit en français cile, tille de Marc-Aurèle, reuve de par l'abbe du Resnel. Le plus impor-Lucius Verus. Il fut homme de bien, tant des ouvrages de Pope est une grand homme de guerre, l'oracle du traduction en vers de l'Iliade et de l'Odyssee: on y trouve la richesse, la POMPIGNAN. Voyez Lefranc-de- force, la majesté de la poésie de l'Homère grec. On a encore de lui POMPONIUS · MELA, géographe le Temple de la Renommée, la Boucle de Mellaria, florissait au premier de checeux enlerec, la Dunciade, l'Essai sur l'homme, mis en vers français | blié une partie de ses barangues et de par Delille et Fontages, etc. Pope ses poesies latines, dans lesquelles ou passe pour le poète le plus élégant, remarque beaucoup d'esprit, des le plus correct et le plus harmonieux pensées ingénieuses et vives. On a de l'Augleterre : mais il lui manque encore de lui des tragédies et des cal'ordre et l'invention. Tous ses ouvrages ont été traduits en français, en 8 vel. in-8.

POPILIUS, député vers Antiochus roi de Svrie , pour lui defendre d'at. taquer Ptolomée , roi d'Egypte et al- écrivit aussi des dissertations et des lié du peuple Romain, Le monarque syrien voulut éluder par adresse la demande des Romains; mais Popilins cieu, né à Tyr l'an 255 de J.-C., aperçut son dessein, et, traçant passa à Rome, où il enseigna erec avec sa baguette un cercle eutour d'Antiochus, il lui défeudit d'en sortir avant d'avoir donné une réponse definitive. Antiochus intimide re-

POPILIUS (Linas), l'un dessade tuer Cicécon, qui par son éloquence lui avait conserve la vie.

1.-C.

avait tout, dit Tacite, hors des pièces de vers ainsi nommées parce mœurs. Mariée à Rufus Crispinus, elle fut enlevée par Othon et devint contour de ses vers, la forme de ces la femme de Néron, qui répudia objets. pour elle ra femme Octavie, Ce J .- C.

gner à Palerme pendant l'horrible sérieux. massacre des Vepres Siciliennes, en

1585. et semme en premières noces de Bi- mais le courage de Clélie, d'Horabulus, puis de Beutus, se rendit ce-tius-Cocles et de Mutius-Scævola l'olèbre par son courage. Ne voulant bligea de se retirer. Il mourut peu point survivre à ce dernier, elle avala de temps après. des charbons ardens, et mourut l'an 42 avant J. C. - Il y a en une autre tain, ne vers 1550, mort le 4 fevrier

laquelle Ciceron parle avec éloge. reputation extraordinaire. On a pu- cure.

médies latines : on trouve dans les premières des morceaux pleins d'élévation, de noblesse et de pathétique; dans les secondes, un consique gracieux et toujours décent. Son fière

mémoires intéressens. PORPHYRE, philosophe platonibeaucoup de succès. Il mourut sous Dioclétien. Il nous reste de lui plu-

sieurs écrits. PORPHYRE (Pentius-Optationes). ponca à son projet. l'an 168 avant poète latin, florissait sous l'empire de Constantin-le-Grand, et fut deux fois préfet de Constantinople, Il comtellites de Marc-Antoine, se chargea posa en vers le panégyrique de cet epipereur, ce qui lui valut le rannel de l'exil où il était alors. On connaît POPPEE (Poepea - Sabina), elle de lui l'Autel, la Flûte et l'Orgue, que l'auteur leur a donné, par le

PORPORA (Nicolo), ne à Namonstre lui donna un coup de pied ples en 1685, y mourut vers 1767. dans le ventre lorsqu'elle était en-L'un des plus célèbres compositeurs ceinte, et elle en mourut l'an 65 de de l'Italie, il se fit admirer dans tous les genres. Son vaste genie les em-PORCELLETS (GUILLAUME DES), brassa tous; l'église, les salons, les gentilhomme peoreneal, que sa haute théâtres out également des chefsprobité, sa sagesse et la douceur de d'œuvre de sa composition. Le caracson gouvernement firent seuls épar- tère de ses ouvrages est le grand et le

PORSENNA, roi d'Etrurie, alla assièger Rome l'an 507 avant J. C. . PORCIE, fille de Caton d'Utique pour rétablic Tarquin le - Superbe ;

PORTA ( JEAN-BAPTISTE ) . Napoli-Porcie, sœur de Caton d'Utique, de 1615, à soixante dix ans, est connu surtout par un Traité de la magie na POREE (CHARLES), jesuite, ne turelle et un autre Traite de la physioprès de Caen en 1675, mort le 12 nomis, remplis d'idees chimériques janvier 1741, professa la rhétorique et extravagantes. C'est à lui que l'on au collège Louis le Grand, avec une doit l'invention de la chambre obslebre medecin. de l'Academie des reuse, et mourut le 15 août de la sciences, président de l'Académie de médecine, professeur d'anatomie la mort de l'auteur, un ouvrage trèsau Muséum et au collège de France, commandeur de la Lezion-d'Honpremier médecin des rois Louis XVIII ris, 1902, 2 vol in-8. et Charles X , ne à Gaillac , le 5 jan-1852, à qu aus 6 mois 18 jours, doven des médecins, a publie de nombreux ouvrages, dont les plus importans sont : 1º Précis de chirurgie pratique. 1-65: 2º Histoire de l'anatomie et de la chirurgie, 4 vol. in.8, 1779; 5º Des effets des rapeurs méphiliques et des movens de rappeler les suffaques à la cie, cerit qui a eu 9 éditions et qui a cte traduit en plusieurs langues. La ville de Gaillac (Tarn ) a décidé que la rue Saint Pierre, dans laquelle il est né , porterait le non de Portal.

PORTALIS JEAN-ETTENNE-MARIE). ne au Beausset en Provence, le premier avril 1746, recu avocat au parlement d'Aix à 21 ans, se plaça dès son debut parmi les jurisconsultes et les orateurs les plus distingués de cette époque. Place, malgré sa jeune-se, à la tête de l'administration de sa province, il y obtint les mêmes succès, reparut au barreau avec le même éclat, et defendit avec courage, en 1788, contre les entreprises de l'archeveque de Sens, les institutions de la Provence. Retire à la campagne des 1790 il fut force de quitter cet asyle en 1702, se réfugia à Lyon et n'echappa, en 1705, à une mort certaine, que par une prompte fuite. Incarcere à Paris vers la fin de 1793, il ne sortit de prison que plusieurs mois après la chute de Robespierre. Nommé au conseil des anciens, il combattit les mesures violentes par lesquelles le Directoire voulait masquer sa faiblesse, fut proscrit au 18 fructidor ( 4 septembre 1797 ) , se réfugia en Allemagne, et ne revint en France qu'en 1800, entra au conseil d'état . et fut d'abord directeur , puis ministre des cultes, fonctions qu'il peut souhaiter son courage aux goutremplit avec l'approbation des diffe- teux. rentes communions religieuses. En

PORTAL (Antoine, baron), cé-[sans succès une opération douloumême année. Son fils a public après remarquable, sous le titre de Traité sur l'usage et l'abus de l'esprit philoroneur, chevalier de Saint-Michel, phique pendant le XVIIIe siècle, Pa-

PORTE - DC - THEIL ( Faixcoisvier 1742, mort à Paris le 25 juillet Jean-Gabriet de la !, ne à Paris en 1742, suivit d'abord avec distinction la carrière des armes, quitta le service à la paix de 1763, et se livra tout entier à la culture des lettres, et fut admis à l'Académie des inscriptions. Parti en 1776, comme membre du eomité des chartes, établi pour la recherche des monumens bistoriques, après plusieurs années de séjour en Italie, il en rapporta dix-sept à dixbuit mille pièces, propres à jeter un nouveau jour sur l'histoire générale de l'Europe, aux treizieme et quatorzieme siecles. Nomme conservateur de la bibliothèque du roi, il mourut en 1815. Ou a de ce savant laborieux une traduction des hymnes de Callimaque, une trduction d'Eschvle, insérée dans une nouvelle édition du Théutre des Grecs, un grand nombre de Mémoires dans les recueils de l'Académie des inscriptions et de l'Institut, dont il était membre, et dans les Notices des manuscrits de la Bibliothèque du roi, Il a laissé incomplets et inédits plusieurs autres ouvrages.

PORUS, roi d'une partie des Indes, fut defait par Alexaudre-le . Graud, qui, frappe de sa fierte dans le malheur, lui rendit ses états et lui accorda son amitié. Il suivit ensuite ce conquérant pendant le cours de son expedition dans les Indes.

POSIDONIUS d'Apamée, célébre philosophe stoicien, florissait verl'an 50 avant J .- C., et tenait son école à Rhodes. Pompee , à son retour de Syrie, fut exprés à Rhodes pour l'entendre. C'est lui qui s'ecriait dans un accès de goutte : O douleur ! je u'avouerai jamais que tu sois un mal. On

POSTEL (Geilliene), neen 1507, menacé de cécité, il subit 1510 en Normandie, mort en 1581. nombrables. François ler et la reine portance qu'il se donnait, lui dit : de Navarre le regardaient comme la Allez enver votre or. merveille de leur siècle, et Charles IX l'appelait son philosophe. Il devint ne le 9 2001 1722, à Neulchâtel eir

POSTHUME ( MARCUS - CASSICS ) . général romaio . fut proclamé empereur en 261, après la mort de Valerien , assassiné par ses troupes. Il gonverna avec gloire et associa son fils à l'empire. Il furent assassinés tous les deux, par leurs soldats, en 167. Leurs grandes qualités méritaient un meilleur sort.

POSTHUMIUS (Artes), crée dictateur dans la guerre excitée par la fuite de Tarquiu chez Manlius, son gendre, général des Tusculaus, l'an

Los avant J .- C.

POSTHUMIUS (Lucits), consul après la bataille de Cannes, partit pour les Gaules avec une armer. Il fut defait par les Boiens, qui habi heroique. taient le Bourbonnais, et resta sur le champ de hataille.

POTAMON, philosophe d'Alexandrie, contemporain d'Auguste, Ses disciples furent nommés Eclectiques, parce qu'ils choisissaient parmi les écoles de philosophes, les opinions qui leur paraissaient les plus conve-

nables.

POTEMKIN ( GRÉGOIRE - ALEXAN . asel, ne en septembre 1736, mort le 15 octobre 1791. Célèbre général russe. Catherine II le combla d'honneurs et de richesses. Il se signala contre les Tures et plus eucore par son goût pour les arts. Il avait du courage et de l'audace, mais il était Impérieux et violent.

POTTER (PAUL), peiotre hollan- fait méprisables, dais, né en 1625, mort le 15 janvier 1654, a excellé dans le paysage.

16 janvier 1699, mort le 2 mars 1772. a pour titre Pandertes de Justinien.

POUPELINIERE ( LERICHE de la) mort à Paris le 5 décembre 1762, sous Constantin vers l'an 545 de J.-C. l'ermier général. Il fut par vanité le On a de lui l'Histoire des reis d'Athèprotecteur des gens de lettres qui nes, et la Vie de Constantin. l'encensaient et l'appelaient Pollion. I

Ses ouvrages sejentifiques sont in-Piron, choque un jour des airs d'ins-

POURTALES ( Lacours Louis de la Suisee . funde sous sou nom en 1753 . une maison de commerce dont le siège était dans cette ville, mais qui avait des comptoirs dans toutes les grandes places de l'Enrone, se fit estimer par sa droiture et par la sim plicité de ses manieres, et acquit une immense fortune, dont il fit l'usage le plus noble et le plus bienfaisant. POUSSIN ( NICOLAS), ne aux An-

delys en Normandie, en 1894, mort à Rome le 19 novembre 1665, fut apnelé leRaphaël de la France. Il excellait surtout dans le dessin et dans l'expression des passions. Sa composition est à la fois sage et remplie de noblesse , ses inventions sont ingénieuses et sans anachronisme : son style est grand et

PRADON (JEAN-NICOLAS), né à Rouen, mort à Paris en janvier 1698. Les ennemis de Racine se servirent de ce mauvais poète pour chagriner un grand homnie, et Pradon ne rougit pas de se prêter à leurs cabales. Sa tragédie de Phèdre n'est conque que par l'honneur qu'elle ent d'étro opposée un moment au chef-d'œuvre de Racine. Jamais peut être l'esprit de parti n'avait produit de scene plus absurde. Dénué de connaissances et d'études, versificateur trivial et d'une fécondité malheureuse, mais plein d'orgueil et surtout d'animosité contre la satire, son nom est devenu une injure; mais ses tragédies de Tamerlan et de Régulus ne sont pas tout-à-

PRATINAS, poète tragique grec, ne dans le Peloponèse, florissait vers POTHIER (ROBERT-JOSEPH ), celè- l'an 500 avant J. t. On a quelques bre jurisconsulte, ne à Orleans, le fragmens de ses pièces; il était contemporain d'Eschyle et de Cheryle . Ses ouvrages sont très-estimes, et et fut leur conentrent. Sur cinquaute forment 12 vol. in-8; le plus connu pièces, il a fait trente-deux farces connues sous le nom de Satires.

PRAXAGORAS d'Athénes, vivait

PRAXILLE, dame de Sicyone, qui

526

florissait vers l'an 493 avant J .- C., in- in-4. Son neveu, connu sous le nom veota une espèce de vers qui prit son

PRAXITELE, sculpteur célèbre, florissait vers l'an 36; avant J.-C. Tous les écrivains ont parlé avec éloge de ses statues et surtout de la Venus qu'il fit pour la ville de Guide. Il fut epris de Phryné à laquelle il donna son plus bel ouvrage. l'oye: cette dernière.

PREAMENEU ( FELIX JULES-JEAN-BIGOT de ), ne en Bretagne vers 175n , mort à Paris le 30 juillet 18:5, de l'Academie française, d'abord juge au quatrieme arrondissement de Paris, deputé à l'assemblée legislatire, où il montra de la sagesse et de la modération, disparut de la scène politique après le 10 août. Nomme par le gouvernement consulaire commissaire près le tribunal de cassation, tipassa au conseil-d'état où il presida la section de legislation, et prit part à la rédaction du projet de Code eivil. Créé comte et grand officier de la Légion d'Honneur, il succèda (5 janvier 1808) à M. Portalis dans le ministère des cultes, remplit avec honneur ces fonctions difficiles, les perdit à la première re-tauration, les reprit pendant les Cent-Jours, fit partie alors de la Chambre des pairs, et fut definitivement écarté des affaires publiques.

PRENESTINUS, préteur dans l'armée de Papirius Cursor, vers l'au 520 avant J .. C., montra de l'irrésolution et de la faiblesse; Papirius l'en punit en feignant de vouloir le faire mettre à mort par le licteur.

PRESTRE DE VAUBAN (SEBAS-TIEN LE), ne le 1er mai 1658, mort le 15 mars 1707, marechai de France, et le plus grand ingénieur que la France ait produit. Il a porte la manière de fortifier les places, de les attaquer et de les défendre, à un degré de perfection auquel personne n'était parrenu avant lui. Il travailla à trois cents places ancieones, en construisit trente-trois nouvelles; il eut la direction principale et la conduite de estime, et l'Ingénieur fronçois, a vol. ment à la tribuno, muis travailla

de Puy Vauhan, a été aussi un fort bon ingenieur.

PREVILLE (PIERRE-LOUIS DUBUS dit), ne à Paris le 17 septembre 1721, mort le 18 décembre 1799, a été l'un des meilleurs acteurs comiques du théaire Français. D'Azincourt a publie sur lui des memoires.

PREVOST (Pierre), auteur de beaux panorames que tout Paris a successivement admirés, est mort dans cette ville le q janvier 1805, àgé de 53 ans. Il était ne à Montigny (Eure-et-Loir), en 1764. M. B. D. ton a été quelque temps son collabo. rateur; on connaît les succès de oe dernier peintre au Diorama.

PREVOST d'EXILES (l'abbé Axtorne-François), né en 1697 à llesdin, mort le 25 novembre 1763. Ecrivain tres-fecond qui a enrichi notre littérature d'un nouveau genre de romans, dans lesquels presque toutes les conditions du genre drama. tique sout remplies, où les mouvemens du cœur sont développés avec art, où les passions s'expriment dans le langage qui leng est propre, enfin où l'on trouve des caractères vrais qui ne se démentent pas, et des prœurs prises dans la nature. En ce genre il u'a été surpassé que par Richardson. Ses deux chefs-d'œuvre sont Cleveland et Monon l'Escaut. Il ent le malbeur de travailler pour vivre; on lui doit encore une Histoire generale des voyages, en 16 vol. in-4, plusieurs traductions; en tout plus de 100 volumes. Plus riche, il eut sans doute mieux soigne ses ouvrages.

PREXASPE, l'un des principaux courtisans de Cambyse, roi des Perses, se signala par l'adulation la plus hasse. Ce monarque avant d'une flèche perce le cœur de son fils, cet indigne père ent la làcheté de lui dire: Apollon lui-même ne tirerait pas plus juste.

PRIEUR-DU-VERNOIS (C.-A.), officier du génie, député de la Côted'Or à l'Assemblée législative, à la Convention, au Conseil des cioqcinquante-trois sièges. On lui attribue cents, vota dans le procès de Louis un Traile de fortifications qui est très- XVI avec la majorité , parut rarebeaucoup dans les comités, et fut| gnala plusieurs fois contre les Arabes. chargé de la fabrication des poudres Heraclius lui lit raser la tête, et il et salpêtres. Ce fut lui qui lit décréter mourut dans un cloître en 615. l'asage du calcul décimal et de l'unité des poids et mesures. Il avait beancoup contribué à la fondation et à écrivit une histoire dent un a des organisation de l'école polytechnique, et travaillé an journal de cette école et au journal de chimie. Il est mort à Dijon, le 18 août 1852, âgé l'environ 70 ans.

PRIMUS (MARCUS-ANTONICS), géacrèrent Vitellius. Accueilli comme dans tont l'empire. in libérateur, et décoré par le sénat les ornemens consulaires, il viut hasiter le paya impérial et commanda l'abord en maitre. Mais l'arrivée de Mucien détraisit son autorité, et Vespasien, prévenu contre lui par ce avori, le recut froidement. Primus e retira dans le lieu de sa naissance, st y mourut vers l'an 99 de J. C., à l 'age de 75 ans.

PRIOR (MATHIEU), poète anglais, ie à Londres le 21 juillet 1664, mort e 18 septembre 1731, et enterré à Nestminster. Ses pursies ont été pudices en a vol. in-12; on y trouve de

'esprit, de l'imagination et du goût. PRISCIEN, célèbre grammairien le Césarée, florissait au commencenent du quatrième siècle. Son prinipal ouvrage est un Traité de gramnaire en 18 livres. Ce qui le rend urtont précieux, c'est la grande mantité de fragmens d'auteurs grecs m'il nous a conservés. Une édition complète des œuvres de Priscien a été sublice avec des notes, à Leipzig, ar M. Krehl, 1819.20, 2 vol. in-8.

PRISCUS, frère de l'empereur hilippe, gouverneur de Syrie, puis le Maccdoine, prit la pourpre impeiale l'an 249; mais elle lui fut arrahée avec la vic par Dèce, meurtrier t successeur de Philippe.

laurice, empereur d'Orient, se si-

PRISCUS, sophiste de Panium, verut sons Théodose le jeune, et fragmens, sur les Huns et sur Attila.

PROBUS (MARCES AURILIES VALE. atts), empereur romain. Apres la mort de l'empereur Tacite, en 276, les troopes l'élevèrent à l'empire. Il remporta de grandes victoires sur les réral romain, ne à Toulouse, se de Germains, les Ganlois, les Sarmates lara un des premiers pour Vespasien, et les Goths, lit rebêtir un grand et porta la guerre en Italie, à la nombre de villes ruinées, et occupa ête des légions de Pannonie, entrai- ses soldats pendant la paix à dessénées par son éloquence. Maître d'A-leber les marais de Sirmich ; il fut juilée et de tont le pays jusqu'à Ve- assassiné par eus en 282, à cinquante oue, il prit Crémone d'assaut, et aus, après en avoir régné six. Ses narcha sur Rome, où ses soldats mas-grandes qualités le fireut regretter

> PROCLUS (Ectyonits), grammalrien du denxième siecle, l'ut précepteur de Marc-Antonin le philosophe, qui le fit proconsul.

PROCLUS DIADOCUS, philosophe platonicien, ne le 8 ferrier de l'an 410, mort le 17 août 485. Nous avons de lui des commentaires sur quelques livres de l'iaton et plusieurs autres savans ouvrages.

PROCOPE, empereur romain, parent de l'empereur Julien, se tit pro. clamer empereur en 365 : mais avant été battu par Valens, et abandonné de ses soldats, celui-ci lui fit trancber

la tête en 366.

PROCOPE, historien gree, ne à Césarée, s'acquit une grande réputation par ses ouvrages, sous l'empire de Justinien , fut secrétaire de Belisaire, devint ensuite sénateur, pais préset de Constantinople, et mourut en 560. Son Histoire en grec et latin sur les Perses, les Vandales et les Goths, est pleine de faits curieux; le style ne manque pas d'élégance, sans être toujours pur. Elle a été traduite en français par le président Cousin. Un autre Procope, rhéteur et sophiste grec , vivait dans le sixième siècle. PROCULEIUS, chevalier romain,

ami de l'empereur Auguste, se siguala par sa tendresse envers ses pa-PRISCUS, sameux général sous rens. Il est mentionné par Plutarque. PROCULUS (TITES ELIES), riche les conqueres d'Aurélien et de Probus. livres et l'exilèrent à cause de sa doc-Sou ambition lui fit prendre le titre trine impie. d'empereur, l'an 280. Probus marcha PROTOGÈNE, peintre, né à l

qu'il fit pendre à Cologne.

de l'île de Cos on de Chio, vers l'an mentionné par Pline et Quintilien. 396 avant J.-C., disciple de Protagocomme corrupteur de la jeunesse.

mait aussi Prodicus.

PROMACHUS, guerrier macédotage.

PRONAPIDE, ancien poète gree gracieux.

taux, de droite à gauche.

reproche de licence. Elles ont été J.-C. souvent traduites en français. Le père PTOLEMEE. Dix rois d'Egypte rigneur à la pureté de l'expression.

pirale, servit avec distinction dans [til. Les Athéniens firent brûler sea

contre lui, et on lui livra Proculus Canne, sur la côte de Rhodes, florissait vers l'an 328 avant J.-C. Il fut PRODICES, sophiste et rhéteur l'ami d'Aristote et d'Appelles; il est

PRUDENCE (ATRELITS CITERS), ras, fut maître d'Euripide et de So- ne à Sarragosse, l'an 348, fut avocrate. Il faisait payer ses leçons tres- cat, magistrat, poète et homnie de cher, Les Atheniens le firent mourir guerre, et se distingua dans toutes ces professions. Son style n'a pas la in Le chef des beretiques appelés Ada purete du siècle d'Auguste ; mais ses la milies, au deuxième siècle, se nom- poesies renferment des morceaux it pleins de goût et de délicatesse.

PRUDIION (PIERRE-PARL), peintre, I nien, et l'un des capitaines d'Alexan- ne en Bourgogue le 6 avril 1760, dre , mourut lui quarante-deuxième, mort le 16 fevrier 1825 ; c'est de son des suites d'une débauche de table , vivant qu'il a reçu le nom de Corrège !! faite dans un repas donné par le français. Il a peint le plafond du conquerant, pour célébrer une vic- Musée, représentant Diane implorant tuire, et dans lequel il avait assigne Jupiter, la belle allegorie du crime un prix pour celui qui boirait davan- poursuivi par la justice et la vengeance li célestes, et beaucoup d'autres sujets

d'Athènes , fut , selon Diodore de Si- PRUSIAS , roi de Bithynie , recut | cile, le maître d'Homère. C'est lui Annibal dans ses états, et se dispoqui commenca à écrire de gauche à sait, contre les droits de la recondroite, au lieu que les Grees écri-paissance et de l'amitié, à livrer ce s vaicut avant lui à la manière des orien- grand homme aux Romains, lorsque s ce général, pour échapper à cette PROPERCE (Sextrs - Atreturs), trabison, s'empoisonna lui même. II poète latin, mort 10 ans avant J .- C. l'avait aide à vaiuere Eumène, roi de le Il nous reste de lui 4 livres d'Elégies , Pergame. Prusias se rendit odieux à que l'on joint ordinairement à celies ses sujets par sa cruanté, et fut asde Catulle, et qui méritent le même sassioc à Nicomédie, l'an 148 avant |

de Properce avait été égorge par ont porté ce nom. Ptolémée-Lagus ordre d'Auguste, pour avoir suivi le ou Soter, l'un des plus grands princes parti d'Antoine, pendant le trium | qui aient regné entre les successeurs | virat. Le fils viul à Rome, et son ta- d'Alexandre, mourut l'an 285 avant lent pour la poèsie lui mérita la pro- J.-C., à quatre-vingt-douze ans, après i tection de l'empereur et l'estime de un regne glorieux de quarante ans. Il Mécène. Il s'appelle lui même le eut grande part aux conquêtes de ce Callimaque romain, parce qu'il avait prince, et se fit aimer par ses maimité ce poète grec. A part le re- nières douces et engageantes. Il joiproche d'obscenité, il a su allier la guit à l'Egypte, qui fut son partage, la Lybie, la Phenicie, la Judée et PROTAGORAS, philosophe gree, lile de Chypre. Il enrouragea les natif d'Abdère , disciple de Demo- sciences , et établit à Alexandrie une cile, fut d'abord crocheteur. Il Académie appelée Muséum. C'est la mourut vers l'an 400 avant J.-C. Il première société littéraire dont parle etait plutot sophiste que philosophe, l'histoire. Ptolemée Philadelphe, soul et avait l'esprit moins solide que sub-fils, lui succeda, et s'attacha plus à

aire fleurir le commerce et les arts, frère, et commit les ernantés les plus ana sea états , qu'à entreprendre des horribles. Il mourut l'an 117 av. L.-C. onquêtes. Il augmenta la bibliothèque d'Alexandrie, formée par soo ère, et mourut l'au 146 av. J. C .. près un règne de trente-neuf ans. Le om de Philadelphe lui avaiteté donne par ironie, parce qu'il avait fait nourir deux de ses freres. Ptolemee-Brergète, fils et successeur du precéleut, se rendit maître de la Syrie et le la Cilicie, dont il emporta des rihesses immenses, et s'occupa ensuite faire fleurir les sciences et à augnenter la bibliothèque d'Alexaudrie. I mourut l'an axi av. J.-C., après in règne de vingt-six ans. Le surmou l'Evergete signifie bienfaisant, et lui 'ut donné par les Egyptiens au retour de son expédition, parce qu'il capporta une grande partie des staues qui avaient été enlevées des temiles d'Egypte, lorsque Cambyse en trait fait la cooquete. Ptolemée-Phiquator, ainsi nommé par dérision . arce qu'on l'accusa d'avoir empoionné Ptolemee-Evergète, son pere, our parvenir plus promptement au rone, fut un monstre de cruauté. Il se defit de sa mère, de son frère, de sa sœur et de sa frmme, et s'abanfonna tout entier au luxe et à la mollesse. Il mourut dans la trente-sentième année de son âge, l'an 204 avant I.-C. Ptolémée Epiphanes monta sur le trone d'Egypte à quatre ans, après la mort de son pere l'hilopator. Le nom d'Epiphanes signifie Illustre, mais il ne merita point ce titre. A peine ent-il pris les rênes du gouvernement qu'il marcha sur les traces de son pere; il fit empoisonner Aristomène, son tuteur, qui pendant sa minorité avait gouverné avec beaucoup de prudence et de fidélité. Ses eruautés soulevèrent ses sujets. Il fut empoisonné l'an 180 avant J .- C. Ptolemée-Philométor, ainsi nommé par ironie, parce qu'il hai-sait sa mère Cleopatre, succeda à Epiphanes, son père, et mourut l'an 145 avant J. C. Ptolemee Physcon, c'est à dire le Ventru, avait regne quelque temps avec son frère Philométor. Après sa mort, il s'empara du trône d'Egypte, au préjudice de la veuve et du fils de son munique, florissait à Rome l'an 44

Pour se soustraire à sa tyrannie, une grande partie des babitans d'Alexandrie se réfugièrent dans l'Asie mineure et dans les îles voisitees, où ils portèrent le goût des sciences et des beaux-arts. Ptolemee-Lather, ainsi appelé à cause d'un poireau qu'il avait an nex , fils et successeur du precédent, fut chasse de ses états par Cleopaire, sa mère, qui, aidee des forces d'Alexandre-Jannee, roi des Juils, mit sur le trône Ptolémée-Alexandre, son frère. Lathyr leva une armée . pénétra dans la Judée, et fit un horrible carnage des Juils; mais il ne put rentrer en Egyp'e. A la mort d'Alexandre, qui fut tué par un pilote, l'an 90 avant J.-C., il remonta sur le trône et mourut l'an Si. Ptolémée-Aulète, e'est à dire Jaueur de flûte, monta sur le trone l'an 65 de J.-C. Les Egyptiens, qu'il accablait d'impôts, le chassèrent et mirent à sa place Bérénice , sa fille ; dans la suite il fut rétabli par Gabinius, lientenant de Pompée; il sit mourir sa fille et mourut lui-même peu de temps après, l'an 51 avant J.-C. Ptolémée-Denys, ou Baechus, monta sur le trône après la mort d'Aulètes, son père, avec sa sœur Cléopatre. C'est lui qui eut la lâche cruauté de faire tuer Pompee, son bienfaiteur, qui s'était réfugie dans ses états apres la bataille de Pharsale. Il ne fut pas plus fidéle à César, car il lui dressa des embüebes à son arrivée à Alexandrie; mais Cesar en sortit victorieux, et, pendant le tumulte, Denis se noya dans le Nil , l'an 46 avant J. C.

Il y a eu plusieurs autres princes du nom de Ptolémee.

PTOLÉMÉE (CLAUDE), mathématicien de Péluse, surnommé par les Grees très-divin et très-sage , florissait à Alexandrie sous Adrien et Marc-Aurèle. On a de lui une Géagraphie nécessaire pour la connaissance du monde ancien, et plusieurs ouvrages savans sur l'astronomie. Son système a été abandonné pour suivre celui de Copernic.

PUBLIUS-SYRUS, fameux poète

avant J. C. ; ses talens lui méritèrent | faisait pleurer tous les spectateurs à l'estime de Jules Cesar. Il nous reste ses ouvrages , et dont parle Horace , de lui un recueil de sentences où La Bruyère a puisé quelques-unes de ses maximes.

PUFFENDORFF, célèbre jurisconsulte allemand, ne le 8 janvier 1651, mort le 26 octobre 1694. Ses Elémens de jurisprudence écrits en latin lui acquirent une grande réputation. Il a publié un Traité du droit naturel et des gens, deux vol. in-4°, et introduction à l'histoire des principaux états qui sont aujourd hui dans l'Europe.

PUGET (PIERRE), sculpteur, peintre, architecte et surnomme le Michel-Ange de la France, ne à Marseille le 31 octobre 1625, mort en cette ville le 2 décembre 1694. On voit de ses ouvrages dans le parc de Versailles, ce sont les groupes de Milon de Crotone et de Persée délivrant Andromède. Il y en a à Marseille et à

Toulon.

PULCHERIE (ÆLIA-PULCHERIA-AU-GUSTA), née à Constantinople, le 10 janv. 399, fille d'Arcadius et d'Eudoxie, fut déclarée Auguste en 414, el gouverna l'empire avec sagesse, sous le nom de Theodose, san frère, plus jeune qu'elle de deux aus. Obligée par les intrigues des courtisans de quitter la cour, en 447, elle y fut bientôt rappelée par Théodose; et après la mort de ce prince proclamée imperatrice de l'Orient. Elle offrit à Marcien le trône avec sa main, sous la condition qu'il respecterait le vœu de virginite qu'elle avait fait, continua de travailler de concert avec l'époux de son choix, au bonheur des peuples. ferrier 453.

PUPIEN, empereur romain, né d'un forgeron, parviut par son méle déclara Auguste en 237 avec Balbin, maintenait les soldats dans une exacte il a porté son nom. discipline.

première épître du premier livre.

PUTIPHAR, capitaine des gardes de Pharaon , à qui Joseph fut vendu par les marchands madianites. Sa femme ayant conçu un violent amour pour Joseph, et ne pouvant l'engager à manquer à son maître, prit le parti de l'accuser auprès de son mari d'avoir voulu la déshonorer. Putiphar trop crédule fit jeter Joseph dans les fers.

PUY SEGUR (JACQUES DE CHASTE-NET DE ) , lieutenant - général sous Louis XIII et sous Louis XIV, servit pendant quarante-trois aus avec houneur et gloire, et mourut le 4 septembre 1682. Il a laisse des memoires sur les événemens de son temps, écrits avec hardiesse et vérité. Son tils mérita le bâton de maréchal de France et mourut en 1745, apres s'être signalé par son esprit et par son courage. On a de lui l'Art de la guerre, ouvrage utile aux militaires.

PYLADE, pantomine de Cilieie, parut à Rome du temps d'Auguste ; il excellait aussi dans Irs sujets tragiques, graves et sérieux. Il s'éleva une dispute de talent entre lui et II vllus, son disciple, eu présence du peuple romain. Voyez le poëme de M. Berchoux, intitule la Donse, ou les Dieux

de l'Opéra.

PYRGOTELES, graveur gree sous Alexandre - le - Grand, avait le droit exclusif de graver ce fameux conquérant; ses gravures en creux passaient pour les chefs-d'œuvre de son art.

PYRRHON, fameux philosophe protégea les savans, et mourut le 18 grec, patif d'Elide et chef des Sceptiques ou Pyrrhoniens , vivait du temps d'Epicure et de Théophraste, vers l'an 300 avant J. C. Il trouvait partout rite aux premiers emplois; le sénat des raisons d'affirmer et des raisons de nier, et après avoir bien examiné après la mort des Gordieus, pour de le pour et le contre, il se bornait à livrer l'empire de la tyrannie des dire que la chose n'était pas elaire, et Moximins. Les soldats le massacrèrent suspendait son jugement. Il mit telleun an après. C'était un prince d'une ment en vogue de son temps ce sysdouceur admirable. Il rendait la jus-lième de toujours douter, quoiqu'il tice sans acception de personne, et n'en soit pas l'inventeur, que depuis

PYRRHUS, roi des Epirotes, ce-PUPIUS, poète tragique latio, qui l'èbre par ses guerres avec les Romaios et l'un des plus grands capitaines de sophe sur la divinité ; sa morale était l'antiquité. Il fut toé à Argos par une admirable. Il enseignait qu'il n'y a femme qui lui lanca une tuile sur la qu'un Dieu, et voulait qu'on cherchat lête, l'an 273 avant J.-C. Il était af- la vérité avec one ame pure, il croyait fable et d'un accès sacile, récompen- à la métempsycose, doctrine qu'il sait généreusement les services qu'on lui rendait et pardonnait facilement les fautes; il ne punissait qu'à regret. Brave, mais violent, inquiet, impetueux, ne respectant ni sa parole ni les traités, il follait qu'il fut toujours en mouvement et qu'il y mit les autres, anssi son rogne ne fut-il qu'une guerre continuelle. On lui attribue

l'invention du jeu des échecs. PYTHAGORE, célebre philoso. phe, ne à Samos, florissait du temps de Tarquin-le-Superhe, vers l'an 540 avant J .- C .: il fut le premier des anciens qui prit le nom de Philosophe. c'est a dire, ami de la sagesse, trouvant trop fastueux le titre de sage que I'on donnait ordinairement aux savans. Il se retira dans cette partic d'Italie qu'on appelle la grande Grece. d'où sa secte prit le nom d'Ita- nons soit connu. lique. Là, il travailla utilement à reprofanes que la doctrine de ce philo. L'au 550 avant J.-C.

avait puisée en Egypte, et défendait. on ne sait trop pourquoi , de manger des feres. Il était habile en politique , en astronomie, en géometric, en prithmetique et en mathematiques. On n'est point d'accord sur la manière dont il mourut. Les vers dorés qui sent sous son nom ne sont pas de lui, quoign'ils renferment une partie de sa doctrine et de ses maximes morales.

Il y eut trois statuaires du nom de Pythugore, mentionnés par Pline.

PYTHEAS, philosophe qu'on croit contemporain d'Aristole, etait ne à Marseille et se rendit habile dans la philosophie, l'astronomie, les mathématinnes et la geographie. Pour accroître ses connaissances il fit de trèslongs voyages. C'est le premier et le plus ancien des écrivains gaulois qui

Il y eut un Pythéas, rhéteur athéformer et instrnire le monde. Il n'y a nien, contemporain et ennemi de rien de plus brau dans les auteurs l'orateur Demosthènes florissaut vers

Divs), historien romain, vivait du der, et se retira en Hollande, où il temps de Sylla, 80 ans avant J.-C., continua d'écrire en faveur de son et peut être considéré comme le plus parti. Le pape Clément II, pour faire ancien de ceux qui écrivirent les ancien de ceux qui écrivirent les ancien des dispute. donna, en nales de la république; ce qui en 1715, la célèbre constitution qui reste donne lieu de regretter ce qui commence par ces mots, Unigenitus est perdn. On trouve ces fragmens à Dei filius, par laquelle il condamne la suite de l'édition de Salluste, don-cent une propositions extraites du linée par Havercamp, Amsterdam, vre du P. Quesnel. Cette bulle fut 1742 . in-4° , t. 11 , p. 344.

prêtre de l'oratoire, ne à Paris le 15 lats, dont les actes d'appel donnérent juillet 1634, mort à Amsterdam le 1 le signal de la révolte contre l'église, décembre 1719, sut l'occasion de et d'une soule d'écrits maintenant hien des troubles dans l'église. Atta- oublies.

ché à la doctrine de Jansénius , il se QUETAN (F84x5015-Ax701xE), në retira à Bruxelles auprès d'Arnauld , à Paris le 6 octobre 1755. y mourut et devint l'ame du parti janséniste. le 19 aeûl 1955. Il est surtout comu L'archeveque de Malines le sit arie- par son opera intitule, le marechal

QUADRIGARIUS ( Querres CLAC- jter , mais il tronva le moyen de s'evaacceptée et recue par le corps épis-QUESNEL (PASQUIER), fameux copal, à l'exception de quelques pre-

ferront, et un Essai sur la législation [Reres], historien latin dont le nom et sur lo politique des Romains, traduit est fort connu et dont la vie est fort de l'italien, 1 vol. in-12, 1795, publie ignorée. Ou croit qu'il flurissait saus sous le roile de l'anonyme, et dunt le Vespasien ou sous Trajan. Il nons mérite lui a été restitué.

d'esprit.

de Macrien, se distingua dans les Beauzée. armes et fut fait tribun par Valèrien.

pour échapper à Odenat.

qu'elles avaient toutes précède l'An-motions. dromoque de Racine, que le style en est naturel et as-ez pur pour le temps. La comedie de la Mère coquette est encore une de nos plus agréables comédies d'intrigue; la gloire de Quique ce poète était ne pour donner à un bain à Aquilée, après avoir regné un grand roi des fètes nubles et ma- environ dix-sept jours. icstuenses. Personne en effet n'a su dont il a été le créateur et le modèle. ture.

reste de lui une Histoire d'Alexandre QUEVEDO DE VILLEGAS (FRAX- le Grand écrite d'un style noble, élécois), ne à Madrid en 1580, mort le gant, pur, mais trop fleuri. On lui 8 septembre 1645. Ses poésies ont été reproche trop de longueurs dans les publices sous le titre de Parnasse es barangues et les discours, d'avoir pagnol, 5 vol. in 12, et traduites en trop negligé la chronologie et les dafrançais en 2 vol. in-12. Il a de l'élé- tes , et même d'avoir fait des fautes vation dans les pensées et de la subli- essentielles en ce dernier genre et en mité dans l'expression, et ses œuvres histoire. On a fait des supplémens facetieuses petillent de mille traits pour les livres qui ne sont point parvenus jusqu'à nous. Il y a une boune OUIETUS (Frances), second fils traduction de Quinte - Curce par

QUINTILIEN (MARCES PARIES), Son père avant été déclare empereur ne sons l'empereur Claude, l'au 4s en 261, par l'armée d'Orient, lui de J.-C. Ce célèbre orateur latin fut donus le titre d'Auguste, et partagea le plus judicieux critique et le plus son autorite avec lui et Macrien le grand maître d'éloquence de son sièjeune. Il fut tué en 262 par les habi- cle. Il enseigna à Rôme pendant vingt tans d'Emèse, où il s'était réfugié ans avec une réputation extraordinaire. Domitien lui confin l'éducation QUINAULT (PRILIPPE), de l'aca- de ses petits neveux, qu'il destinait à demie française, ne à Paris le 3 juin l'empire. Il nous reste de lui : Insti-1636, mort le 26 vovembre 1688. Lutiones orotoriæ. C'est un excellent Quoiqu'on se plaise à venger la mé-traité de rhétorique, et le plus commoire de ce poète des satires de Boi-plet que l'antiquité nous ait laisse, lean, ceux qui le réduisent an seul dont on admire avec raison les premerite de ses opéras ne lui rendent ceptes, le jugement et le goût. Il ne pas eucore une justice entière. Set faut pas le confondre avec Quintilien tragédies sout à la vérité faibles et son aïeul : c'est de ce dernier qu'il romanesques, mais il faut observer nous reste cant quarante-cinq decla-

OUINTULLUS (MARCUS-ATRELIUS-CLATBIES), frère de l'empereur Claude II, se revêtit de la pourpre, en 270; mais apprenant qu'Aurélien avait été proclamé Auguste par l'arnault est d'ailleurs établie par ses mée, et redoutant ses armes victobelles tragedies lyriques. Il semble rieuses, il se fit onvrir les veines dans

QUINTINIE (JEAN DE LA), no en lier avec plus d'art que ce poète des 1626, mort à Paris, vers 1700, didivertissemens agréables et variés à recteur général des jardins fruitiers et des sujets interessons; personne n'a potagers du roi. On lui doit des dé-porté plus loin cette molle délicatesse, couvertes précieuses sur la taille des cette douce mélodie de style qui sem- arbres et un excellent livre intitule, ble appeler le chant; personne enfin Instructions pour les jordins fruitiers et n'a si bien connu la quantité précise potagere, a vol. in-4°, et des lettres de sentiment qui convenzità ce genre, fort utiles aux amaleurs de l'agricul-

QUINTE - CURCE (Q. Curies- QUINTUS CALABER, poète grec,

mu'on lui attribue fut decouvert pres Romulus fut adore à Rome apres sa d'Otraute, ville de la Calabre, Les mort. critiques ne s'accordent point sur gue. Paris, 1800, 2 vol. in-8°.

est ainsi nominé parce que le poeme; QUIRINUS , nom sons lequel

OUIRINUS (PUBLICS SCLPIPIES). le temps où il a vecu. Ce poëme, consul romain, rendit de grands ser-sans titre, contient, en 14 livres, le vices à sa patrie sous l'empire d'Aurecit des événemens du siège de Troie, guste. Il mérita l'honneur du triomdepuis la mort d'Hector. On doit à plre. Ce prince l'envoya gouverner la M. Tourlet la première a traduction Syrie; il fut essuite gouverneur de complète qui en ait paru en notre lan- Caïos, petit fils d'Angoute. Il nourut ll'an 21 de J. C.

RABELAIS (François), né à Chi-mars 1771, avait du talent pour la bon, en Touraine, vers 1485, mort saire. Ses saires forment quatre voen 1563. Cordelier d'abord, cusuite limes Quoiqu'il ait plus écrit en benedictin, puis medecin, puis cure prose qu'en vers, il n'en est pas de Meudon, etc., ecrivain d'un earactère vraiment original, dans lequel on ne sait ce qui doit le plus étonner, on de la raison profonde qui perce à travers le délire de son imagination bizarre, ou de l'exce-sise folie sous laquelle il semble avoir pris plaisir de masquer sa raison. Sa gaîte ressemble à l'ivresse, et cette ivresse n'est pas toujours celle d'un homme de bonne compagnie, suitout, dans son Pantagruel. Cependant, sonne ne paraît avoir porté aussi loin que cet auteur le génie de la raillerie, celui de la satire, et cet art singulier de mêler toujours le ridieule au sérieux, et le sérieux au ridicule. Sous le nuage même dont il s'enveloppe, on démèle l'érndition la toutes les langues anciennes et ni >contes ridicules et apocryphes. Les bergeries editions deses œuvres sont innombrables et de tous les formats, avec des l'ayant épousée, en eut deux tils, notes ou sang notes.

RABENER, littérateur allemand,

moins mis au nombre des poètes les plus distingués, à cause de l'esprit d'invention qui règne dans ses poésies pleines d'images et de beautés du premier ordre. Tous ses écrits ont èté traduits en français et en plusieurs autres langues.

RABIRIUS , célèbre architecte . vivait sous l'empire de Domitien. Il construisit le palais de cet empereur, on en voit encore des restes. Il y eut un autre Rabirius (Caius), qui tit sous Auguste un poeme sur la bataille d'Actium . dont parlent Sene. que et Quintilien. Le Corpus poetarum en rapporte quelques fragmens.

RABUTIN (Boces, comte de

BUSSI). Vovez Bussi-Rabutin. RACAN ( HONORAT DE BEUIL . plus surprenante. Il savait presque marquis de), né en Touraine en 1589, mort en fevrier 1670. Ami de dernes. La Fontaine, Molière , Rous- Malherbe et le meilleur de ses élèves, scan, Racine et Voltaire, avaient quoiqu'il ne l'ait poiot égalé, du pour Rabelais la plus grande estime; moins dans le genre lyrique. On mais pour le bien comprendre et le trouve de très belles strophes dans goûter, il fautétre instruit des mœurs, quelques unes de ses odes , mais c'est des usages, des ridicules, et même dans le geure pastoral qu'il s'est prin-da l'histoire du temps où il vivait, leipalement distingué. On seit eucore On a fait sur Rabelais une foule de par cœur plusieurs morceaux de ses

RACHEL, fille de Laban. Jacob Joseph et Benjamin.

RACINE (Jean), ne à Laferté-Miné le 17 septembre 1714, mort le 22 lou , le 21 décembre 1639, moit le

22 avril 1699 ; le plus pur, le plus l'esprit, mais rarement émouvoir le élégant, le plus barmonieux, le plus cœue. Née vers 1762, elle mourut le sendre, le plus éloquent de tous nos 7 fevrier 1820, âgée de 71 ans, poètes. En lisant ses vers, on croit sentir que sous le règne d'Auguste il fils d'un capitaine de marine mareut été Virgile, comme en lisant ceux chande, ne en mer, à la hauteur de de Virgile, on est persuade que dans l'île de la Jamaique, le 6 juillet 1781; le siècle de Louis XIV il eut été Racine. Le choix heureux de leurs ex revint en Angleterre en 1816, et pupressions, leur élégance continue, et blia en 1817 son histoire de Java, en leur delicieuse barmonie, sont cause | s vol. in-4°, ouvrage instructif et cude l'égale difficulté qu'on éprouve à rieux. A la fin de la même aunée, les bien traduire. Les étrangers re- envoyé dans l'île de Sumatra, après connaissent cette difficulté à l'égard avoir forme un établissement anglais de Racine, comme nous la sentons à la Sigapora, il fut contraint par l'état l'égard du poète romain. Son génie de sa sante de se rembarquer pour savait se plier à tous les genres, la l'Augleterre le 2 février 1824. Prescomedie. l'epigramme et le genre que au sortir du port, le seu prit à lyrique. Ses chaurs d'Athalie et d'Es- son vaisseau; sir Raffles perdit tous ther reunissent aux charmes du sen-les matériauxqu'il avait recueillis pour timent, et à la majesté de nos livres écrire une histoire de Sumatra, de saints, une poésie vraiment divine; Bornéo, etc., et mourut d'apoplexie ils respirent cette onction douce et dans les premières journées de juiltendre, dout Racine avait trouve let 1826. la source daus son eœur, et qui ne l saurait être imitée. Sa gloire ne se hornait pas à la seule poésie, il ent reconnaissance de ce service, éparla même supériorité dans la prose. On peut en juger par ses discours à l'académie, et par son abrègé de lomon, prince de Juda. Phistoire de Port-Royal, Commel homme, il eut toutes les vertus, bon père, tendre ami; il n'eut qu'une faiblesse, c'est d'être courtisan susceptible ; un mot de Louis XIV abrégea ses jours.

RACINE (Louis), fils du précèdeut, ne à Paris le 6 novembre 1692, mort le 20 janvier, 1-64. Il était digne de sa naissance par son heau počine de la Religion, que J.-B. Rousseau regardait comme un des ouvrages les plus estimables de notre langue. Peu d'ecrivains ont mieux connu que lui et la justesse de l'expression. Il sentit toute la dignité de son nom en pufrançaise.

RAFFLES (SIR THOMAS STAMFORD), nomme en 1811 gouverneur de Java,

RAHAB, habitante de Jéricho, cacha les espions de Josue, fut, en guée, elle et toute sa famille, et, après la prise de Jéricho, épousa Sa-

RAMBOUILLET (femme de Cu. D'ANGENNES , marquis de), célébre par le bureau d'esprit qu'elle tint dans son hotel, et la protection inconcerable qu'elle accorda au poète Pradou contre notre immortel Racine. Elle mourut en 1665.

RAMEAU (JEAN-PHILIPPE), né à Dijon le 25 septembre 1683 . mort le 12 septembre 1764. Il fut l'un des plus célébres musiciens et compositeurs français des dix-septième et dixhuitième siècles.

RAMOND DE CARBONNIÈRES l'heureux mécanisme des bons vers (le baron Louis-François-Elizageun), de l'institut (acedemie des sciences), né en 1755 à Strashourg, élu en 1791 bliant la vie de son père, et joignit député de Paris à l'assemblée lègiscependant à ses rares talens une mo- lative , s'y montra l'un des plus zeles destie qui en augmente encore le desenseurs de la monarchie constituprix. Il ne fut point de l'Académie tionnelle. Réduit à fuir après le 10 août, il reparut après la chute de RADCLIFFE (Anne), anglaise ce- Robespierre, et fut, à raison de ses lebre par son imagination sombre et connaissances en physique et en geotragique, et par ses romans tous tra- logie, professeur d'histoire naturelle duits en français; ils peuvent effrayer | à l'école centrale du département des Hautes-Prrénées. Député ou corps beureux, une imagination féconde. legislatif de 1800 à 1806, il abtint une composition simple, un beau ensuite la préfecture du Puy-de-Do- choix, beaucoup de correctivo dans me, fut lors de la restauration non-me, fut lors de la restauration non-me maître des requêtes, puis con-dans les figures, de finesse dans seiller-d'Etat, et mort le 14 mai 1827. les pensées, de naturel et d'expres-On a de lui, entr'autres ouvrages, sion dans les attitudes. Ses dessins que traduction des Lettres de Coxe faits au cravon rouge sont très rechersur la Suisse, 1781, 2 vol. in-8°, et des chès. Sou tableau de la Transfigura-Observations faites dans les Pyrénces, tion est son chef-d'œuvre. On a brauetc. 1789 , 2 vol. in-8°.

RAMUS (PIERRY), né vers 1502, compris dans le massacre de la Saint-l'architecture. Il fut charge par le pa-Barthelemi, en 1572. On a de ce sa pe Léon X, après la mort de Bravant professeur, un traité de morbie mante, de la reconstruction de la faecterum Gallorum, un autre de militia meuse basilique de Saint-Pierre. Casaris, et un grand nombre d'autres ouvrages.

RANCÉ (dom Armand-Iran le BOUTHILLIER de ), célèbre abbe de la Trappe, né à Paris le q janvier 1626, y mourut le 17 octobre 1700.

Ses ouvrages respirent une éloquence vive et touchante.

RANCHIN, ue à Montpellier, est surfout commupar son triolet: Le premier jour du mais de mai, et ses julies stances: Phylis, mes beaux jours sont

cassés.

RANDON (CHARLES-JOSEPH, comite de PULLY), lieutenant-general, grand officier de la Légion-d'Honneur, né le 18 décembre 1751, entra au service au sortir du collège, et se montra digne volumes in-4, ou 10 volumes in 12. de l'avancement rapide qu'il obtint. RAPP (Jean), comte et pair de Il se distingua, en 1792, sous les or-France, général de cavalerie, ne à l'armée d'Italie cont il commandait une division, prit part aux brillans brave général Desaix, il fit auprès de succès de la campagne de 1809, en lui les campagnes de la révolution, Autriche; mis à la retraite lors du en Allemague et en Egypte; il se dislicenciement général, en 1815, remis tiugus à la bataille d'Austerlitz, et en en disponibilité en 1830, il a été ad-1806 et 1807 en Prusse et en Polugne. mis à la retraite et est mort à Paris, Mais nous ne le suivrons pas dans le 30 avril 1832, dans sa quatre-vingt-lous ses brillaus exploits militaires, deuxième année.

mourut le 29 juillet 1708.

l'an 1483, mort à Rome le 7 avril faire paraître son affection, et le roi 1520, à trente-sept ans. C'est de tous lui témoigna noblement qu'il ne deles peintres célèbres celui qui a réuni sapprouvait point en lui ce sentiment. le plus de parties. Il avait un génie Cotte action a fourni le sujet d'une

coup grave d'après lui. Il s'exercait aussi à la sculpture et entendait bien

RAPIN (Reni), jesuite, ne à Tours en 1621, mort à Paris le 17 octobre 1687. l'un des meilleurs poètes latins mudernes, est surtout connu par son poeme des Jardins, regarde comme une production digne du siècle d'Auguste. On estime aussi ses églogues sacrées, et ses reflexions sur l'eloquence, la puesie l'histoire, et

sur la philosophie,

RAP. N de TROYRAS, historien. né à Castres en 1661, mort le 16 mai 1725, a fait one Histoire d'Angleterre, la plus complete que nous ayons. Son style est clair et rapide, ses portraits out du coloris et de la force, On eu a fait un abrège en 3

dres du general Beurnouville, puis à Colmar le 27 avril 1771, mort le 2 novembre 1821. Aide-de-camp du le récit en serait trop long. On sait le RANNEQUIN-SUALÈME ou courage et le génie qu'il deploya pour RENKIN, celebre machiniste, ne à la défense de Dantzik, elle a rendu Liége en 1644, s'est immortalisé par son nom immortel. A la nouvelle de la fameuse machine de Marly. Il la mort de Bonaparte dont il avait été l'aide de camp, et auquel il devait sa RAPHAEL SANZIO, ne à Urbin fortune militaire, il crut pouvoir

lethographie. Il a laisse des Mémoiree péens dans tes deux Indes. Elle est exi fort interessans.

RASK (N.), savant philosophe et professeur dannis, est mort à Copenhague vers le milieu de novembre 1832, à 45 ans; on le comptait depuis long temps parmi les bommes les plus érudits de l'Europe. En 1829, il fit paraître, à Petersbourg, une Grammaire de la langue sanscrite, L'année suivante, il entreprit par zele pour la science, uu voyage au Thibet et dans les Indes. A son retour d'Orient, il publia des Traités sur les langues qu'un y parle. On lui doit en outre un Traité sur la langue islandaise, une édition de l'Edda de Snogro, et de l'Edda de Sæmon.

RAVAILLAC (FRANÇOIS', ne Angouléme en 1579. Echauffé par les écrits et les discours des ligueurs, cet ex-feuillant prit la résolution exécrable d'assassiner Henri IV, le meilleur de nos rois, et l'executa le 14 mai 1610, dans la rue de la Féronnerie. Il déclara n'avoir aucun complice, et fut supplicié le 17 du même mois. Il avait tiente-deux ans.

BAVRIO ( ANTOINE-ANDRÉ ), célèbre l'abricant de bronzes dorés, ne en 1759, à l'aris, où il mourut en 1814. C'est à son zèle philanthropique qu'une foule d'ouvriers, dont la profession était des plus périlleuses, doivent d'heureuses améliorations. funda, par son testament, un prix de 3,000 fr. pour celui qui parviendrait à découvrir un moyen d'obvier au funeste emploi du mercure dans la dorure des métaux, prix que l'Academie des sciences a decerné à M. d'Arcet, auteur de cette importante de- des insectes, et son Art de faire éclore couverte.

RAYNAL (GULLATHE-THOMAS-FRANÇOIS), né à Saint-Geniez dans le Rouergue, le 11 mars 1713, mort à Passy le 6 mars 1796. On a oublie eut deux fils , Esau et Jacob. ses Histoires du parlement d'Anglestyle peu convenable au genre, char. gees d'ornemens déplacés, d'astentation d'esprit et d'antithèses. On commence à en faire autant de son celestablissemens et du comme ce des Eure. de Climent II est écrite avec nettete.

demment de plusieurs mains, et plus tard Raynal se repentit amèrement des morceaux qu'il avait laisse mettre dans son ouvrage par le baron d'Holbach et Diderot. Le règne de la terreur

lui prouva le danger de ses principes. RÉAL (ANDRE), ancien depute, ne à Grenoble en 1755, d'abord avocat, puis député de l'Eure à la Couvention, vota dans le procès de Louis XVI contre la compéteuce de l'assemblée, pour l'appel au people et le sursis, et pendant la terreur contre toutes les mesures de rigueur. Euroyé en mission à l'armée des Alpes et de l'Italie, il sit mettre en liberte tous les ecclésiastiques et les religieuses détenus pour opinions politiques. Réclu en 1796, membre au conseil des Cinq-Ceuts, il en sortit pour le tirage au sort, devint en 1812 président à la Cour royale de Grenoble, donna sa démission en 1815, n'exerça aucun emploi pendant les Cent-Jours, passa le reste de ses jours dans la retraite, et mourut à Grenoble, en octobre 1832, dans sa soixante-dix-huitieme année,

RÉAUMER (RENÉ-ANTOINE de), né à la Rochelle en 1683, mort le 18 octobre 1757, s'est rendu célèbre par ses découvertes eu physique et en histoire naturelle. Il est l'inventeur d'un nouveau thermomètre qui porte son nom. C'est lui qui nous a appris à convertir le ser forgé en acier, qui a découvert le secret de faire de la porcelaine, et qui a introduit en France les manufactures de fer-blanc. On estime beaucoup son Histoire naturelle et d'élever en toutes saisons des oiseaux

domestiques. REBECCA, fille de Bathuel. Elle épousa Isaac, fils d'Abrabam, et en

REBOULET (Simox), historien, terre et du Stothouderot, écrites d'un ne à Avignon en 1687, y mourut le 27 fevrier 1752. Son Histoire de Louis XIV, 3 vol in-4, est sèche et inégale, remplie de détails peu intéressans et d'anecdotes hasardées ou altérées. Ses bre et très-dangereux ouvrage intitule: Mémoires du chevalier de Forbin sont Histoire philosophique et politique des pleins de faits curieux, et son Histoire

RÉGILIEN (QUINTIE Nostus), recteur non écoles spéciales de l'Aca-Dace d'origine, s'éleva sons Valerien démie royale des beaux-erts, de l'Ins aux premiers emplois militaires. Les titut, célebre peintre français, ne à peuples, mécontous de Galien, l'elureut empereur. Il se préparait à marcher contre les Sarmates, lorsqu'il fut tue par ses soldats en 563. Il avait du courage, et de grandes qualités.

REGNARD (JEAN - FRANCOIS) , ne à Paris le 8 février 1647, mort le 5 septembre 1709, près de Dourhan, le accond de nos poetes comiques dans Popinion commune, mais place à une distance presque infinie de Molière, quoiqu'il soit superieur à la plupart de ceux qu'on regarde comme les successeurs de ce grand homnic. On trouve chez lui, plus que chez enx, cette furce comique si précieuse et si rare maintenant, L'enjouement, la plaisanterie, la gaiete, dominent surtout dans ses ouvrages. Il s'est élevé au-dessus de lui-même dans sa comédie du Joueur. Personne n'a cerit avec plus de verve et de saillie, et n'a fait un usage plus heureux du ridiculc. On peut lui reprocher sculement de n'avoir observé que très-neu de caractères, de jouer trop souvent sur le mot, et d'allier quelquesois la mauvaise à la bonne plaisanterie. Tontes ses pieces d'intrigue dans lesquelles il faut placer le Legataire au premier rang, sont dialoguees de la manière la plus vive, la plus naturelle, la plus piquante. Nous ue connaissons rien de plus gai que le Retour imprévu. Enfin, quoique Regnard n'ait pas embelli les Menechmes de Plaute, autant que Moliere avait embelli les sujets de l'Avare et d'Amphitron, puises dans la même source, il aura joui de l'honneur d'être cité long-temps immédiatement après ce grand homme. Il est possible, à la verité, qu'il ne garde pas toujours ce même rang, parce qu'il n'a pas réuni au mérite de la gaieté, les vues d'un observateur profond, et parce qu'il est trop peu philosophe pour un poète comique: mais il u'en conservera pas moins une réputation très distinguée. Il ne fut poin! de l'Académie française.

ron, chevalier de la Ligion-d'Hon- rement conseiller d'état, secrétaire wour et de Saint-Michel , professour- de l'état, de la famille impériale , pro-

l'aris le 17 octobre 1754, s'engagea de bonne houre dans la marine et fit plusieurs voyages de long cours. Mais ensuite plus éclaire sur sa véritable destination, il partit pour Rome sous la tutelle de M. Bardin, s'y livre entierement à l'étude des chefs d'œuvre que renferme la ville immortelle. De retour à l'aris, il obtint le grand pris, alla passer son temps de prusionnat a Rome, et reviot dans la capitale , précede d'une réputation de la meritée. En 1792, son tableau d'Andromède et Persée lui ouvrit les portes de l'Academie de peinture; et l'année suivante, l'Educution d'Achille lui valut le titre d'Académicien à 27 ans. Les véritables titres de gloire de ce grand artiste sont ce dernier tableau, son chef-d'œuvre, et un des ouvrages qui honorent le plus l'école française, la Descente de Croix, le Déluge, où M. Regnauld a eu la gloue de ne pas rester au-dessous du Poussin, et parmi ceux qui n'out été connus du public qu'après la mort de l'auteur, lo et Jupiter, une de ses dernières productions. De ses ateliers sont sortis un grand nombre d'élèves, dont plusieurs, tels que MM. Guerin, Hersent, Blondelle et Bichomme, prouvent que leur mattre était capable, par ses conseils, de seconder leurs heurenses dispositions. Cet homme également recommandable par ses talens et par toutes les qualités qui forment l'honnete homme et le bon citoven, bon époux, bon père, est mort à Paris, le 11 octobre 1829. REGNAULT dit de St-Jeon d'An-

gely (MICHEL-LOUIS ETIENNE), né en 1769 à St-Pargeau, député aux étalsgeneraux, ne se tit connaître que par des opinions moderees, et n'échappa aux proscriptions du 10 sout, qu'eu se condamnant a une réclusion volontaire. Arrete à Douai en 1793, il ne recourra sa liberté, qu'après la chute de Robespierre, fut employe a l'armée d'Italie, et s'attacha è la foi -REGNAULD (JEAN-BAPTISTE), ba- time de Bouaparte. Nomme successi-

cureur-général près la hante cour, il perdit le ministère de la police, remplit ces diverses forctions avec rendit aussi, en 1815, le portefeuille une egale babileté. Au retour de Bo- de la justice, fut nomme président succès, de nouvelles preuves d'atta- remplit jusqu'à l'abdication de Ronachement, passa en Amérique, et ne put revenir à Paris qu'après quatre mars 1819, et expira quelques heures Après plusieurs victoires importantes, après son arrivee.

REGNIER (Mathemax), ne à Chartres, le 21 décembre 1575, mort le 22 octobre 1615, le précurseur de Boileau dans le genre satirique, qui lui a fait une très-grande réputation, suada au senat de les rejeter et re-Il eut, comme ce dernier, l'avantage de voir beaucoup de ses vers devenir lui preparait, l'an 251 avant J. C. Ce proverbes en naissant. Quoique son style ait vieilli, c'est encore en son genre un des meilleurs modèles que l'on puisse étudier. Il est plein de fils. sens, d'energie, de vigueur, et Boileau qui jugeait si bien de la convenance des styles, ne put y ajouter que de la correction et de l'élégance: mais le poète moderne a d'ailleurs plus de gaieté, de finesse, de graces, des tours plus varies, des railleries plus délicates, en un mot, un sel plus d'igards pour les bienseances.

REGNIER DESMARÊTS (FRANy mourutile 6 septembre 1715. On a de ce secrétaire de l'Académie francaise, des poésies italiennes, franeaises, latines et espagnoles, une Grommaire française, 2 vol. in-12, où les grammairiens modernes ont beauétait ecclésiastique.

REGNIER (CLAUDE-AMBROISE), duc de Massa, në à Blamont, departement de la Meurthe en 1756, avocat à Nacey, depute à l'assemblée constituante, s'y occupa de judicature et d'administration. Il vécut ignore pendant la terreur, fut nomme au

paparte, en 1815, il lui donna, sans du corps législatif, fouctions qu'il parte, et mourut le 24 juin 1814.

REGULUS (MARCES - ATTILITS), ans d'exil. Il y rentra mourant le 10 consul romain, l'an 267 avant J. C. il fut fait prisonnier par les Carthaginois, qui le députèrent à Rome sous le serment d'un prompt retour, pour y porter des conditions de paix tredures; mais ce grand homme pertourna se livrer au supplice qu'on trait sublime a été mis en scène par Pradon, Dorat, et tout récemment avec un grand talent , par M. Arnault

REICHSTADT ( Napoleon Faax. COIS-CHARLES JOSEPH BONAPSBYE, DUC DE), naquit à Paris, le 20 mars 1811, de Napoléon Bonaparte, alors empereur des Français et roi d'Italie, et de l'archiduchesse Marie-Louise. A sa naissance, accueillie avec une veritable allégresse et célébrée par des attique, et surtout infiniment plus fêtes brillantes, il recut le double titre de prince impérial et de roi de Rome. A la chute de son père, ces cois-Séasphix), ne à Paris, en 1632, litres furent échangés contre celui de due de Reichstadt, que lui domna son aieul, l'empereur d'Autriche. Emmene dans les Etats autrichieus, par suite des événemens de 1814, séparé de son père, éloigné de sa mère, il a recu une éducation sur les principes coup puisé, et d'autres ouvrages. Il de laquelle on n'est pas d'accord. Atétait opiniatre, et Furetière lui fit teint depuis long-temps d'une phthisie donner le nom de l'abbe Pertinex. Il pulmonaire, dont la révolution de 1830 a peut-être accéléré les progres, il a succombé an château de Schoeubrund, près de Vienue, le 22 juillet 1852, à l'age de 21 ans a meis 2 j., ct sa mère a pu recevoir son dernier soupir. Son corps a été déposé dans les caveaux de la famille impériale, et la cour d'Autriche a pris le deuil conseil des anciens, et deviut, apres pour six semaines. Le sort de ce jeune l'établissement du consulat, membre et malheureux prince a excité l'intédu conseil d'état. Grand juge en 180s, ret général, malgre la diversité des et ministre à la fois de la police, il partis et des opinions. On a publié dirigea, en 1804, toutes les pour- les Vie, en France, 1 vol. in 18. suites contre Georges et Pichegru, M. de Montbel a fait paraître, sur le même sujet, nu ouvrage qui offre!

authentiques.

mars 1768, membre de l'Académie gouvernemens, celles d'architecte imperiale de Pétersbourg, et de la du département de la Seine, d'ins-1750-52, a vol. in fol.

et gravenr, no en 1606, près de Leyde, décorations intérieures. mort en 16-4. Il est surtout celebre par la force et le naturel qui y re- avec des troupes pour l'execution du

guent. Il a été mis sur la scène.

REMOND de SAINTE-ALBINE le 28 octobre 1757, quia publié plu- du ministre. nieurs ouvriges, remplis de paradoxes, de maximes fausses et licencicuses.

rrance, conservaeur des nanuseris resemblance avec l'etativi mais rientaux à la bibliothèque du roi, qu'ent pas comme lui le talent de couné à Paris, le 5 septembre 1788, y set mort le 5 juin 1852, à 44 ans.
Pabrid dorteur à la faculté de Paris, en 1510, de Louis XII et d'Anne de il exerça son art en 1814, avec autant Bretagne, mariée en 1528 à Herdu mome peuple, le Plan d'un die- en France, manifesta ses opioious, tionnaire chinois, in-8°, 1814, ctc. fit de son château de Montargis l'a-

RENARD (Jean-Augustin), stehi des détails touchans, et que l'on dit tecte, de l'Academie d'architecture. remporta, en 1773, le grand prix. REIMARUS (HERMAN-SAMPLE.) , et prolita de son sejour à Rome pour aavant philologue, ne à Hambourg, dessiner avec succes les monumens le 28 decembre 1694, obtint en 1727 et les antiques. De retouren France. une chaire de philosophie à l'Aca- il fut nommé inspecteur des bâtimens demie de cette ville, dont il fut up du roi, et adjoint à l'inspection des des principaux ornemens pendant carrières, perdit ces places à la réquarante un aus, et mourut le jer volution, obtint, sons les nouveaux plupart des sociétés littéraires d'Alle- pecteur de la grande voirie , de memmagne. On lui doit la meilleure édi-tion de Dion Cassius, Hambourg, Lâtimens impériaux, et mourut le 24 janvier 1807. Cet artiste avait un ta-REMBRANDT (Van-Run), peintre lent et un gout particulier pour les

RENAUDIE Gean de BARRI sieur par ses portroits. Il fut le maître de de la), auteur de la conspiration Gérard Dow. Ses estampes sont dans d'Amboise contre les Guises, fut tué un goût singulier et se font admirer le 17 mars 1560 , lorsqu'il s'avançait

son projet.

RENAUDOT (Téopheaste), né en (PIERRE), ne en 1699, mort à Paris, 1554, medecin de Louden, fut le sa patrie, en 1778. On a de lui un premier qui commença, en 1651, à Abrègé de l'histoire du président de faire imprimer des gazettes, à Paris, Thou, avec des remarques, 10 vol. où il était venu s'établir, et mourui le in-12, purement écrit, mais sec. Il 25 octobre 1655. On a de lui les vies ne faut pas le confondre avec Remond du prince de Coude, du maréchal de de St-Mard, ne en 1682, morta Paris, Gassion et de Michel Mazarin , frère

RENE, comte d'Anjou et de Promaximes fansses et licencicuses. vence, né au château d'Angers le RÉMUSAT (Jean-Pierre-Aeel), 16 janvier 1409, mort à Aix le 10 professeur des langues chinvise et juillet 148n, fut surpommé le bon tartare , membre de l'Institut de Roi Rene ; il avait bien des traits de France, conservateur des manuscrits ressemblance avec Hemi IV; mais il

de zele que d'habilete dans les bopi-eule 11, due de Ferrare, aima les taux de Paris. Mais un goût de prédi-sciences et les lettres, et rassembla fection le portait vers l'étude des lan- autour d'elle un grand nombre gues orientales. Nomine à la chaire d'hommes célèbres par leurs connaisde chinois créée le 38 novembre 1814 sancés et leurs taleus, et les combla au collège de France, il ouvrit son de bienfaits. Calvin, qui avait trouvé cours en janvier suivant. Il a publie un asyle à sa cour , lui fit adopter see divers écrits sur la langue et la litté-rature chinoises, des traductions de refugie, s'y confirma. Après la mort romans et d'ouvrages philosophiques de son épons, en 1660, elle revint syle des protestans, et y mourut engerier 1806. Le style de ses trop nem-

RENNEL (le major anglais James), 1830, servit d'abord dans l'Inde pinceaux et quelques traits de génie. comme officier du genie. Farce par une blessure grave de quitter le ser- ne à Rouen eu 1692, mort en 1768. vice , il se livra des-lors à l'étude , et Ses compositions sont nobles et males, phie. En 1781, il publia un atlas du du talent; il est mort en 1797, Bengale. Depuis, il a mis au jour une carte de l'Industan ; le système GONDY, cardinal de), ne en octubre relaireissemens sur l'expédition de l'est peut-être l'homme le plus propre Cyrus le jeune et sur la retraite des à établir la différence du carnetere dix mille. Il s'est occupe aussi de re- français au génie anglais. Né contemcherches sur l'intérieur de l'Afrique. porain de Cromwel, aussi ambitieux, Il laisse, à et qu'on annonce, nu aussi factieux que lui, mais arec traité manuscrit sur les courans de braucoup plus d'esprit, moins prol Decan atlantique, avec des cartes fond et moins raisonne dans ses vues . fort détaillées.

çois du), abbé, de l'Académie frau- plus que de combinaison, et n'emcaise, ne à Rouen le 29 juin 1692, ploya de graods moyens que pour de mort à Paris le 25 fevrier 1761. Il a petites choses : personnage plus inle premier traduit en vers l'Essai sur quiet, plus turbulent que dangereux, l'homme, et l'Essai sur la critique, et, si on l'ose dire, plus fantastique de l'ope, et ces deux traductions sont que réel. Ses mémoires sont écrits d'un fort agreables. Voltaire, ami partieu-style imposant, quoiqu'inégal, et ils lier de l'abbé du Besnel, l'avait en-inumortaliseront la ridicule guerre de couragé à exercer ses talens sur ces la fronde. Le plus bel éloge du cardeux ouvrages, et citait souvent aver dinal de Retz est d'avoir su monrie complaisonce, le traducteur, quoi- eu philosophe, après avoir veu dans qu'il cutendit très-bien l'uriginal. Il a les agitations de l'intrigue. prété que lque fois de la noblesse et des | REVELLIÈRE-LEPAUX (Louisgraces à son modèle. Sa traduction l'unit, né eu 1753, à Montaign, en vers peut encore se lire après petite ville de Vendée, avocai en celles de Delifie et de Fontanes. Du 1775, e mitrassa les principes de la Resnel a beaucoup travaillé au Dic- révolution, fut successivement memtionnaire de l'Académie française, et bre de l'assemblée constituante et de fut un des rédacteurs du Journal des la convention, vota la mort de

de Miphiboseth.

plie n'est plus usitée.

collis Educ), no le se novembre 1754, plutôt que de prêter serment à l'em-

breux romans est sans gout et presque toujours trivial; mais il a tracé le associé étranger de l'Académie des Puysan perverti, 4 vol. in-12. On y inscriptions et belles lettres de France, trouve des tableaux effravans, des ne en 1742, à Chudleigh (Devoushire), caractères fortement dessines, les mort dans les premiers jours d'avril vices du peuple, de grands coups de

RESTOUT (JEAN), peintre célèbre, particulièrement à celle de la géogra- Son fils à suivi ses traces, et a montré

RETZ (JEAN-FRANÇOIS-PAUL de de la géographie d'Hérodote, des 1614, mort à Paris le 94 août 1679. il fit de la guerre civile une espèce RESNEL DE BELLAY JEAN FRAN. de tracasserie, une affaire de vanité

Louis XVI, lutta avec la plus grande RESPIIA, fille d'Aia, l'une des énergie contre les montagnards, se semmes de Saul, mère d'Armoni et deroba par la suite à leur sureur. rentra dans le sein de la convention RESTAUT (Piense), né à Reau- et y combattit les anarchistes. Memvais en 1696, mort à Paris, le 14 bre du conseil des anciens, il sut l'exrier 1764. Il fut un de nos plus porte au Directoire à la creation de habiles grammairiens. Son orthogra- cette magistrature, et donna sa demission lors des événemens de prai-RESTIF DE LA BRETONNE (NI- rial. Membre de l'Institut, il en sortit cu Bourgogne, mort à Paris en fe-! percur. Républicain rigide, mais

au ridicule verse sur la secte des d'Héliopolis, et Considerations généra philanthropes dont on lui attribuait les sur l'organisation physique et politicale creation. Compris dans la loi d'am-que de ce pays, Paris, 1804, in 8, nistie lors de la seconde restauration . il monrut à Paris le 27 mars 1824,

REVER (MARIE FRANÇOISE-GILLES). correspondant de l'Institut, des so cietés des antiquaires de France, française. d'agriculture d'Evreuv, des académies commencement de 1829, professeur de philosophie à Augers, pois curé doit une bibliotheque excellente, quoique composée scalement de

son exemple et par ses écrits.

licutenant-général, grand officier de prés de Mithridate, son oncle, il en la Légion-d'Houneur, ne à Lansanne épousa la fille et le fit ensuite assassile 14 janvier 1771, obtint par ses ta- ner; mais son crime ne demeura pas Lens un rapide avancement, se distin- impuni : ayant été vaincu par Artagua sous les ordres de Pichegru et de ban, roi des Porthes, il fut contraint Moreau, et contribua aux succès des de prendre la fuite, et tua lui-même armes françaises. Ecarte du service sa femme Zenobie, l'an 52. Son pere plusieurs actions la valeur la plus billon sa plus belle tragédie. brillante, et decida plusieurs fois la

homme vertueux, il ue put échapper louvrage de l'Exple après la bataille saisi par ordre de Bonaparte, a été réimprime en 1828, sous le titre de Memoires de Remier, dans la denxié. me serie des Memoires sur la révolution

REYNOLDS (sir Jost &), célébre de Caen, de Rouen et de Nantes, né peintre anglais, president de l'Acadeà Dol, le 8 avril 1754, mort su mie royale des arts, né en 1725, mort à Londres, le 33 fevrier 1795 regardé comme fondateur de l'école de Conteville, pres Pont-Audemer, anglaise, a surtout excellé dans le député en 1701 à l'assemblée legisla-portrait. Ses discours sur la peinture, tive, il ne se departit jamais de ses justement estimés, ont ete traduits en principes de modération. Erreux lui français par Jansen, en 1788, et réimprimés en 1806 , 2 vol. in-8.

REYRAC (l'abbe de), ne en 1734. 10,000 vol. Il a contribue puissam- mort le 22 decembre 1783. Son Hymne ment à répandre le goût de l'archéo- qui soleil est le principal fondement de logie dans toute la Normandie, par sa réputation. Il a fait aussi des odes.

RHADAMISTE, lils de Pharasma-REYNIER (JEAN-LOUIS-EBENEZER), nes, roi d'Ibérie. S'étant retiré aupar une intrigue, il y rentra lors de le lit ensuite mourie comme un trai-l'expédition d'Egypte, déploya dans tre. Ce trait d'histoire a fourni à Cré-

RHICAS, un des plus ardens provictoire. Après l'assassinat de Kieber, moteurs de l'insurrection grecque au il se brouilla avec Menou, qui le lit dix-huitième siècle, ne vers 1753, à enlever et transporter en France, où Velestina en Thessalie, distingue par il fut fort mal reçu. Cependant en la varieté de ses connaissances, poete 1805, il fut charge d'un commande- et musicien, révolté du joug qui pement en Italie, et prit celui de l'ar- sait sur sa patrie, conent de bonne mée de Naples. En 1809, il se trou heure le projet de l'affranchir, et vait à Wagram où il combattit à côte dans ce but parvint à former une vaste de Bonaparte. En 1812, il couvrit la ligue où entraient non-sculement l'édroite de la grande armée en Pologne, lite de sa uation et plusieurs étrangers se signala de nouveau en 1813, sur de distinction, mais des Tures même, tout au combat de Deunewifz, où et le fameux Passawan-Oglou. En mél'habileté de ses manœuvres sauva me temps, il s'occupa de plusieurs l'armée. A la bataille de Leipzig, ouvrages, qui tous fureut accueillis abandonné par le corps saxon qu'il en Grèce avec empressement; mais commandait, il fut fait prisonuier, ce qui lui valut une reputation vraireviut à Paris après son échange, et ment populaire, ce fureut ses poésies y mourut en 1814, avec la réputation patriotiques que les Grecs chautent d'un des militaires les plus instruits encore en marchaut au combat. De qu'eussent les armées françaises, Son nouce par un traître au gouverou-

ment autrichien , il fut, en 1798, li-! BICHARDI, Il et III, rois d'Anvre à la Porte avec buit autres Grees, gleteire. Le premier , surnomme plice qui les attendait.

et je bais les traîtres.

de l'Orne, et resta sans emploi pendant de Richemont, ayant obteuu de les Cent. lours. En 1817, il passa de Charles VIII, roi de France, de la préfecture de l'Orne à celle de la grands secours en hommes et en ar-Meuse, et en 1819, de la Meuse au gent, passa en Angleterre, et fit de-Loiret, et se montra partout habile clarer en sa faveur tout le pays de administrateur. Au 2 novembry 1851, Galles. Richard marcha aussitöt conil obtint sa retraite. Il avait été elu tre lui et fut tué dans la sanglante badepute du Loiret en juillet 1850, sie taille de Bosworth, le 22 août 1485. gea au centre gauche pendant toute Ce prince fut le dernier roi de la race cette cession, et fut enleve par une des princes d'Yorck ou Plantagenet. anoplexie foudroyante, en novembre Sa mort termina la guerre civile, qui 1852 , ègé de 75 aus.

en 1714, morte le 6 décembre 1792, act. Le comte de lichemont, couest auteur de beaucoup de romans ronné sous le nom de Henri VII, écrits avec autant d'élégance que réunit les droits de ces deux maisons. d'esprit. Son meilleur est l'histoire du | RICHARD ! Louis-Clarde-Marie ]. marquis de Crecy. Son mari, mort savant botaniste, ne à Versailles en le 15 mai 1772, a publie l'Art du théa- 1754, tils du jardinier du roi à Autre, ouvrage bien pense, rempli tenil, pulsa le goût de la botanique

ingenieuses.

En route , les gardes qui escortaient Cour-de Lion , ne à Oxford eu 1157 , ces infortunes, craignant que Passa- mourut en avril 1199, à quarantewan-Oglou ne leur enievat leurs vic- deux ans. Il s'était embarque en 1130 times, les précipitérent dans le Da-pour aller au secours de la Terre-nube, et leur épargnerent aussi le sup-Sainte, ou il donna des preuves do Laute valeur : c'etait sa seule qualité. BHIMOTALCE, roi de Thrace, Pour satisfaire ses passions, il sacrifia ahandonna le parti d'Antoine pour l'intérêt de sa couronne et celui de passer dans celui d'Auguste. Comme ses peuples qu'il surchargea u'inspûts. il se faisait valoir un jour à ce sujet, - Le deuxième, tils d'Edouard, ouprès de ce dernier, Auguste lui re-pondit froidement : Ano proditionem. 1366, monta sur le trone co 1377, à proditores verò odi, j'aime la trahison l'age de ouze ans. Sou règne fut trouble par les seditions. Les Anglais, RHODOPE, fameuse courtisane mécontens, appelérent le duc de Lande Thrace, fut esclave avec Esope; castre, qui se rendit maître de Louon prétend qu'elle fit bâtir une des dres, et lit signer à ce roi infortune pyramides d'Egypte. M. de Piis a fait un cerit par lequel il se déclarait ipeur ce sujet une de ses plus jolies chan- capable de regner. Quelques temis sons, intitulée : la Colonne de Rhodope. après, il fut mis à mort, à trente-trois RICARD (Doursique), né à Tou ans. C'était un prince faible, pusilla-louse le 23 mars 1741, mort à Paris nime et saus mœurs. Sous son règne le 23 janvier 1803. On lui doit une les plus étranges désordres affligèrent traduction élégante et lidèle des Œu l'Augleterre. - Le troisieme, fils du ures de Plutarque, en 50 vel. in-12. duc de Giocester et frère d'Edouard RICCE ( N., vicomte de ), ancien IV, ue en 1452, usurpa la couronne, depute, chevalier de Saint-Louis, of et se fit proclamer roi en 1485. Il lit ficier de la Legion d'Honneur, issu mourir Edouard V et le duc d'Yorck, d'une famille noble ancienne, em-beritiers legitimes de la couronne, et biassa la carrière des armes, émigra dissipa une conspiration formée contre au commencement de la révolution, lui par le duc de Buckingbam, qui fut fut au retour du roi, nommé prefet arrêté et décapité; mais Henri, comte durait depuis si long-temps, entre les RICCOBONI (Marir), néc à Paris maisons de Lancastre et de Plantage.

d'observations lines et de réflexions dans les jardins de Trianon, dout son foncle etait directour, et se livra à mie des sciences le proposa au roi tiques, il n'y cut qu'une scule opinion pour un voyage dans la Guiane francause et aux Antilles. Richard jus ilia la choix de l'Academie et la ceoliance téressement est remarquable dans la de Louis XVI, et pendant huit aus de courses aventureuses, ramassa les Plus riches collections en tous genres. ser ressources pécuniaires, et ne recevant de France ni remboursement ni reponse, il v revint en 1789, n'v long-temps reduit à un etat de gene que l'alteration de sa santé rendait membre de l'Institut, il publia pluvans les rlus distingues de l'Europe. chevalier de la Légion-d'Honneur et membre correspondant de la Sociéte royale de Londres.

RICHARDSON ( SAMUEL ), né en 1689 , mort le 4 juin 1761. Ce celemans de Clarisse, de Paméla et de Grandisson; c'est faire son éloge, tant ces ouvrages sont connus et estimes généralement. Il est peu de romans de mœurs qui approcheut de ces trois cheft-d'œuvre.

tires et d'obscénités ; il a été abrégé par l'abbé Gouget.

lieu. en 1814, at depuis ce temps juiqu'e quelle il cut le couraisedement d'une

l'étude des sciences naturelles avec sa mort, quels qu'aient été les dissanun tel succès, qu'en 1781, l'Acade- timens sur ses talens et ses vues nolisur la haute moralite et l'emineute lovanté de son caractire. Son desinsiècle où nous vivous: cette vertir était si naturelle en lui qu'il s'offensait meme qu'on prétendit lui en faire un mérite.

RICHER, savant astronome, de l'Académie des sciences, mort en 1606, fut envoyé à Cavenne pour y trouva aucune recompense, et fut faire des observations astronomiques, et remplit parfaitement sa mission.

RICH ER (Hexit), né en 1685, encore plus pénible. Enfin une justice mort à Paris le 12 mars 1748, a tratardire améliora sa position. Nomme duit en vers les Egloques de Virgile, a à la chaire de hotanique et i lus tard (ait deux tragédies, Subinus et Coriolan: mais son meilleur ouvrage est un sieurs Memoires qui ont puissamment requiil de Fables, recommandables contribue aux progrès de la botani- par la simplicité et la correction du que, et fut enleve sur sciences le 7 langage, par la variete des pointures iuin 1821, honore de l'estime des sa-let l'agrement des images. Ce nom est illustre par d'autres écrivains, entre autres, les avocats Richer frères. tous deux morts en 1798. RICHERY (Joseph de), contre-

amiral Français, ne à Alons ( Basses-Aipes, le 15 septembre 1757, s'embre romaneier anglais a fait les ra- barqua comme mousse à l'age de 9 ans, lit, comme enseigne, en 1778, la campagne de l'Amérique septeutrionale, celle de l'Inde sous les ordres du Bailly de Smiren, et trois autres dans l'Inde en qualité de lieutenant. Capitaine de voisseau en 1792 RICHELET (Press.), ne en 1651, et deux ans après contre-amiral, il mort le 23 novembre 1698, a fait un commanda une escadre destinée a Dictionnaire des rimes, et un Diction der détruire les établissemens de naire de la langue française, 3 vol. Terre-Neuve, attaqua en route un in-fol., rempli de grossieretés, de sa- riche convoi , lui enleva un vaisseau de guerre et treute l'atimens, conduisit ces prises à tladix où il les ven-RICHELLEU. Voyez Plessis-Riche- dit au profit de ses equipages, remit à la voile, arriva le s's août 1-96 de-RICHELIEU (ARMAND-EMMANUEL | vant le grand bane de Terre-Neuve, Sornie-Septimavie DUPLESSIS, due ruion tous les établissemens anglais, de), petitifis du marechal de ce détruisit environ so hâtimens, et reu-nom, et fils du duc de Fronsac, né à tra à Roel efort nuc son escadre, le Paris le 15 septembre 1766, y mou- 5 novembre de la même année. Blorut le 17 mai 1829. Comme foudateu que dans ce pert per les Anglais, il et gouverneur militaire d'Odessa, en en sortit et arriva le 12 decembre à Crimée, il a fait bénir ann nom. Il Brest, arrea à temps pour faire partie rendit da granda services à la France de l'expédition d'Irlande, dans ladivision cans sa ville natale, et y Innocent VI lui rendit sa confiance.

mournt en 1799.

main, au cinquième siecle. Eleve teur. Maisil ceda encore à l'ivresse du aux premières dignitée de l'empire , pouvoir, souleva contre lui le peuple il se prévalait de son autorité pour se dont il avait été l'idole, et fut assasjouer des empereurs qu'il faisait et sine au Capitole, dans une émente, defaisait à son gre. Il lit perir les em- le 8 octobre 1354. Rienzi a donne pereurs Majorien et Anthémius, qui sen nom à deux tragédies, l'une de ini avait donne sa tille eu mariage, l'ex-conventionnel Laignelot, tombée et mourut en 472.

le principal auteur de la révolution doon, en 1836. espagnole de 1820, ne à Tuna, dans | RIFFAUT - DES - HETRES (JEATles Astories, en 1785, était lieutenant. Rexé-Dexes), ancien administrateur colonel dans le régiment de ce nom, des poudres et salpêtres, ne vers 1754 torsqu'il leva l'étendard de l'insurrec- à Saumur, mort à Paris, le 7 fetion. Nomme maréchal-de camp et vrier 1887, après avoir passé plus de capitaine général de l'Arragon par 50 années de sa vie dans les emplois Ferdinand, qui venait d'accepter la administratifs, en consacra le reste constitution, oprès une disgrâce mo- aux sciences et aux lettres. On a de mentanée, il fut porté aux Cortez lui, entr'autres ouvrages, plusieurs par les élections de 1822, en devint Manuels qui font partie de la collecbientôt le président, et s'y fit estimer tion publiée par Roret: ceux du prr sa moderation et sa modestie, pentre en bâtiment, du brasseur, Bientôt une réaction nouvelle vint af du teinturier, et deux de chimie, faiblir le parti constitutionnel. A l'ar-rivée d'une division française, il RIGAUD (HYACEXTER), ne à Poeprouva plusieurs echecs. Blesse grie pignan le 25 juillet 1664, mort à Pavement, errant dans les sentiers les ris le 27 décembre 1743, peintre de moins frequentes, il fut trabi par ses portraits, a été surnommé le Vaodick guides. livré à ses ennemis, trans- de la Frauce. porte à Madrid, abreuve d'insultes; et executé le 5 novembre 1725.

n'eut plus d'autre objet que de sauver 61 ans. Rome de l'allreuse anarchie qui causait tous ses maux. Il y reussit, le 30 Béziers en 1604, mort à Toulouse la mai 1547, se lit décerner le titre de et présomptueux, le liberateur de succès. Il avait aussi projeté et com-Force de fuir en Lobeme, mais livre à Paris. aux émissaires de Clement VI, et ra-

et lui permit de rentrer à Rome avec BIGIMER, patrice et general Ro- le double titre de tribun et de senaen 1791, et l'autre de M. Drouineau, RIEGO Y NUNEZ (Raphael del), jouee avec succès au théâtre de l'O-

RIGAUD (HYACISTEE), ne à Per-

RIGNOUX (le baron ANTOINE), maréchal-de-camp, commandeur de RIENZO ou RIENZI (Nicoras-Ga- la Legion-d'Honneur, ne le 17 fevrier natro de ), tribun de Rome au qua- 1771, entra au service en 1791, fit torzieme siècle, était fils d'un caba- avec distinction les campagnes de retier nomme Lorenzo. Elevé avec Prusse, de Pologne et d'Espagne, fut, soin, il était déjà au nombre des ora- en 1815, mis à la demi-solde, et plus teurs les plus distingués de son temps, tard à la retraite, se retira dans ses lorsque l'etrarque fut couronne à Ro- propriétés, à Villenave - d'Ornon , à me, en 1540. Lie d'amitié et de prin- une lieue de Bordeaux, et y mourut cipes republicains avec ce poete, il le 4 septembre 1832, age de plus de

RIQUET (PIERRE-PARL de), ne à 1er octobre 1680, s'est rendu immortribun, retablit l'ordre, et parvint à tel par le projet du grand canal du rendre à sa patrie la paix et l'abon- Languedoc, pour joindre l'Ocean à dance. Mais bientôt devenu arrogant la Mediterranee, qu'il executa avec Rome n'en fut plus que l'oppresseur. mencé un canal pour ameuer de l'eau

RIVAROL (ANTOINE), ne en Lanmene à Avignon, la mort du pontife guedoe le 17 avril 1754, mort à Beret le crédit de Petrarque le sauverent. lin, le 15 avril 1801. C'était un bom-

mo de beaucoup d'esprit; mais le seul bourg, en 1827, il avait été pendant ouvrage de lui qui mérite d'être cité , 14 ans , secrétaire de l'académie des est son Discours sur l'universalité de la sciences et belles lettres de tlaen , et langue française, où l'on trouve quel- a publié 3 vol. de ses memoires. ques vues ingénieuses, et qui lui procura un début brillant dans la carrière littéraire. Il en resta là, et il est plus conun maintenant par ses bous mots, que par tous les ouvrages qu'il a laits. Son Petit Dictionnaire des grands hommes lui suscita une foule d'ennemis. On a publié sou esprit en un vol. in-14.

RIVET DR LA GRANGE (DOW ANTOINE), né le 30 octobre 1683, mort le 7 février 1749, a donné, avec plusieurs autres benedictins . l'Hisloire littéraire de la France . 12 vol. in-4°; il y travailla plus de trente ans. Elle est comparée aux mémoires du savant Tillemont, pour l'exactitude des citations et l'étendue de ses re-

cherches.

RIVIERE (CHARLES-FRANÇOIS, marquis, puis due de), ne à La Fertesur Cher en 1765, était officier aux gardes lorsqu'il émigra. Attaché à la fortune du comte d'Artois , il remplit pour loi plusieurs missions dans la Vendée, et s'associa à presque toutes les entreprises contre la France. Arrêté en 1804, avec les Polignac, il fut condamné à mort; obtint une commutation de peine, et fut déporté après quatre ans de détention. Chargé du commandement de la Corse après la seconde restauration, il y poursuivit avec tant d'acharnement Murat, qui avait été un de ses sauveurs, qu'il le força de quitter l'île, et à chercher la mort dans le royaume de Naples. Ambassadeur à Constantinople en 1816, il excita des plaintes qui le firent rappeler. Créé duc et positions sont en grand nombre et gouverneur du duc de Bordeaux, il sont fort estimées. mourut en 1828, jugé peu capable de remplir la tâche importante qui lui était emliée.

RIVIÈRE ( PIERRE-FRANÇOIS-TOUS-SAINT la), né à Séez (Orne), le 18 octobre 1762, mort à Montargis le 30 octo- les nouveaux progrès que la géograbre 1829. Grand-ricaire en 1790, pro-fesseur de philosophie à Clermont en ROBERTSON, célèbre historien, 1818, proviseur du collège d'Orléans, né en Ecosse en 1721, mort le 11 qui lui dut le retour de sa pros-puité, inspecteur d'académie à Stras-Quint est un chef-d'œuvie, et M.

ROBERT , roi de France surnummé le sage, succèda à l'ingues-Capet. son père, en 996, et mourut en 1031. Il pacifia les troubles de san royaume, et s'elforça d'y faire fleurir les lettres et les sciences. Son règno fut heureox et tranquille. C'était un prince humain et saus ambition. It refusa l'empire et le royaume d'Italia que les Italiens lui offraient.

ROBERT D'ANJOU, dit le sage, roi de Naples, mort le 19 janvier 1343 , après un regne gloriene de trente-trois ans, Il était allable , généreux, bienfaisant, ami des pautres, sage, prudent, et surtout zelé pour la justice. On l'appelait le Salomon de son siècle. Sa soule passion était paur les lettres et les sciences , qu'il encouragea par son exemple et par ses bleufaits. D'autres princes unt parté le nom de Robert.

ROBERT (HICKERT), printre d'architecture et de paysage, membre de l'académie de peinture, ne à l'aris en 1733. Jeune encore, il partit pour Rome, où , pendant douze années , ses crayons retracèrent tous les riches aspects et les grands monumens de l'Italie. De retour à Paris en 1767, il fut recu à l'académie à l'unanimité . et fut nommé garde des tableaux du roi et dessinateur de tous les jardins royaux. La révolution lui enleva ces places, et lui ravit la liberté qu'il ne recut que dix mois après. Nommé, en 1800, conservateur du musée du Louvre . il mourut subitement dans son atelier le 15 avril 1808, Ses com-

ROBERT DE VAUGONDY, 116 \* Paris en 1688, mort en 1766, a publié des atlas et des ouvrages géographiques. On peut assurer que c'est à lui et à son fils qu'on doit attribuer

Suard en a donné une très-bonne | plus distingué, le nomma grand offitraduction. Ses autres ouvrages sont cier de la Légion d'Honneur, et lui distingués par la clarté, et renfer-

ment des rues profondes.

ROBESPIERRE ( MAINGLES-ISI-DORE), ne à Arras en 1759. La terreur qu'il exerça sur la France n'a rendu son nom que trop famens. On a encore peine à concevoir comment un homme d'un talent aussi médiocre, d'une aussi grande lacheté, a pu étendre sur la France une tyrannie aussi épouvantable. Tallien se mit à la tête de l'henreuse révolution qui, le 9 thermidor (28 juillet 1794), delirra la patrie de ce monstre. Il fut décapite le lendemain 29, et mourut avec le defaut d'énergie, apanage ordinaire des hommes sanguinaires. Sou frere et v.ngt-un de ses complices, monterent sur l'echafaud qu'il avait trop long-temps eusanglanté.

ROBOAM, fils de Salomon, succéda à son père, et mourut après un règne de dix-sept ans, l'an du monde

3046.

ROCHAMBEAU (JEAN-BAPTISTS-DONATIEN DE VIMEUR, comie de), ne à Veudome, le 1er juillet 1725, entra an service avec le grade de cornette, se distingua pendant la guerre d'Allemagne, à la bataille de Lauw. feld , dans l'expédition de Minorque , au combat de Clostercamp, et dut chaque avancement à de brillans faits d'armes. Nommé lientenant-général en 1780, et envoyé aux secours des États-Unis avec un corps de six mille hommes, il prit avec Washington des dispositions telles que Cornwallis , cerné dans York fut obligé de capituler, évênement qui fut un coup décisif. De retour en France, il y fut recu avec la plus haute distinction, et plus tard, sur la présentation de l'assemblée nationale, élevé à la dignité de maréchal de France. Contrarie dans son commandement de l'armée du nord , il se retira dans sa terre, résolu de vivre dans la retraite. Incarcéré sous le règne de la terreur,

donna une pension comme ancien marechal. Il occupa ses loisirs à rediger see Mémoires, qui ont paru en 1809, 2 vol. in-8°, et mourut le 10 mai 1807. - Son fils Donation Marie - Joseph de Vimeur, vicomte de liochambeau, ne en 1750, entra au service à 12 ans, suivit comme colonel son père en Amerique, et prit part aux succès de l'expédition. Lieutenaut-general en 1792, il fut appelé au commandement des iles du Vent. Employ é à l'armée en 1800, il passa à Saint-Domingue avec l'expédition commandée par le général Le Clerc, et prit après la mort de ce dernier le commaudement en chef. Mais n'ayant plus que les débris d'une armée, et ne recevant point de seconts, il capitula, et fut conduit en Augleterre. Il n'en revint qu'en 1811, reçut en 1813 le commandement d'une division du 5e corps de l'armée d'Allemagne, se distingua à Bautzen, ainsi que dans plusieurs actions de cette campagne, et sut tué à la betaille de Leipzig la 18 octobre.

ROCHEFORT (Guillitus de ), né à Lyon en 1751, mort le 25 juillet 1788. On doit à ce membre de l'Acudemie des inscriptions et belles-lettres , trois tragédies ; mais il est surtout connu par sa traduction on reis de l'Illiade et de l'Odyssee. Rochefort sentait toutes les brautés d'Honiere et de Sophucle, qu'il a aussi traduit en antier.

ROCHEFOUCAULT (F. Larochefoucault).

ROCHESTER ( Jean - VILMOT . comte de ), poète anglais, ne en 1648, mort le 26 juillet 1680. Ses poésies sont, pour la plupart, des satires et des obscenites. Cetait un aimable libertin.

ROCHON DΕ CHABANNES (MARC-ANTOINS-JACQUES), De à Paris le 25 janvier 1730, mort dans la même ville le 15 mai 1800, à soisante. il allait monter dans la fatale cha- dix ans, consacra ses talens au théatre. rette, lorsque la bourreau, la trou- De ses nombreux ouvrages on ne joue cant trop pleine, l'en reponssa. Mis que sa petite comédie d'Heureuseou liberte, il fut, en 1803, presente ment, et l'opera des Pretendus. Son a Bonaparle, qui lui fit l'accueil le théatre forme 2 vol. in So. En genétion , et plus de ficilité que de goût. Mathier s'etant revolté, il fut oblige

astropome et pavigateur distingue, grie et de Bavière. membre de l'Institut, né le 11 ferrier 1741, a Brest, file, com- Marer-Dominiote), lieutenant geme astronome de la marine et d. us l'intéret des sciences, plusieurs d'llonneur, ne le 20 octobre 176n. voyages de long cours, et rempit entra au service à 17 ans, et fit les avec succès les différentes missions glorieuses campagnes de la république qui lui firent confices par le gou- et de l'empire. Quoique jeune ensernement, Nomme, eu 1778, garde core, il compt it 45 aus et 10 mois du eabinet de physique du roi , de service, Mis à fr retraite en 1515. établi an châtean de la Muette, pres il est mort près de Sarreguemines Paris, il s'occupa du perfectionne (Moselle , en junvier 155s, a peine ment des instrumens d'optique; et lige de 51 ans. obtint en 1787, la place d'astronome onticien de la marine, choix qu'il justifia par les plus heureuses inventions. Depositlé de ses places , par la Roban , maréchal de France , qui revolution, il se retira dana sa ville natale, et continua de se lirrer arec le même zele à des travaux d'utilité publique. En 1801, il vint à l'aris, obtint un logement su Louvre, ne cessa, malgré les infirmités de sa vieillesse, de s'occuper des progres des sciences, et mourut en 1817 Ruchon a laisse un grand nombre d'ouvruges, parmi lesquels se trouvent ses in-80: à Madagoscar et aux Indes-Orientales, Paris, 1807, in-8°.

RODOGUNE, fille de Phraates, roi den Parthes, fot mariée à Démétrius Nicanor, que Phraates tenait prisonnier, ce qui causa de grands malhenre par la jalousie de Cleopatre; mais qui n'a lu ou en jouer la teagé.

RODOLPHE I et II, empereurs d'Allemagne, Le 1et surnominé le Hapsbourg, ne le 1er mai 1118. fut elu en 1273, et mourut le 15 juil-

ral il a plus d'esprit que d'imagina [Son regne fut malben enx, Son frère ROCHON (ALEXIS-MARIR de ) , de lui reder les toyaumes de Hon-

ROGET DE BALOQUET (le baron néral, commandeur de la Légico

ROHAN, Cette maison a produit un grand numbre de personnages illustres , entre autres l'ierre de gouverna l'Etat rendant la midadie de Louis XI, a Chmon. It fat egalement en laveur sous Louis XII, et mourut en 1513. - Henri, due de Roban, né le s 18out 1579, monru! le so ferrier 1638 desblessures qu'il mait recues à la bataille de Rhinfeld. Il a laisse des mismoires - Le cardinal de Roban, count pour son zèle, pour la bulle Unige. nitus : et le fameux cardinal de Bol'orages à la mer du sud , Paris, 1783, han , ne en 1754 , mort le 16 fevrier 1804, si connu par la malheureuse affaire du collier. Les Roban avaient rang de prince en France, parce que leur famille tire son origine des premiers souverains de Bretagne.

ROHAULT (Jicgres), né en 1640, mort en 1675. Ce philosophe cartesien a publié un traité de physique qui ent die de Rodogune, du graud Corneille? de la réputation, et d'autres ouvrages

estimés. ROLAND PHLIPON (MARIE-Jo-Clement, file d'Albert, comte de savas), née à Paris en 1754, mourut our l'echafand avec le plus grand calme et un conrage admirable, le 3 let 1291. Son regne fut trouble par ovembre 1795. Elle avait un pius la guerre contre Ottoeare, roi de Bo- grand caractère que son mari le mibeme , sur lequel il remporta une uistre Roland , et les memoires qu'elle victoire signalee. C'était un prince a laisses sont remplis d'intérêt, et brave et politique : mais sur la fio de annoncent une tête fortement orga-sa vie il se fit détester par son ambi-nisée. La pureté de ses mœurs et ses tion et son avarice. Le IIo, file de rertus domestiques devaient la rendre l'empereue Maximilien II, ne le 15 heureuse, mais elle sacrifia son honfuillet 155s , succeda à son père en beur pour secroître sa célabrité, et 1567, et mourut le 20 janvier 1612, paya de sa vie quelques triomplies. C'était un prince faible et irrésolu, bien passagers.

ROLAND (PRILIPPE-LAURENT), sta- | sa fortune. Constantin X l'associa a tuaire, membre de l'Academie des l'empire, il eut bientôt tout le poubeaux-arts et depuis de l'Institut , no. voir. Ne avec de graods talens, il en 1746, à Marcq, pres de Lille, gouverna avec gloire, et surtout avec élève de Pajou, acquit, à force d'eco- beaucoup d'humanité, et monrut en nomies et de privations, les movens exil le 15 juillet 945. Le IIe, le jeune, de faire le sejour de Rome , et y resi- mourut des suites de ses excès le x5 da pendant cinq ans : puisant dans mars 965, après un règne de trois l'étude assidue des chefs d'œuvre que ans. Le IIIe commenca à régner en ectte ville renferme, un gout plus 1028, et fut empoisonne par sa femsérère que celui qui dominait alors, me le 14 avril 1054. Il déshonora le A sen relour, accueilli par son maître trone par son indolence, et laissa les dont le buste fit depuis autant d'hon- Sarrasins s'emparer de la Syrie. Le neur à son cœur qu'à son talent, il IVe, surnomme Diogène, monta sur exicuta des staturs et des has reliefs le troce en 1068, après Constantite chef d'œuvre est la Statue d'Homère chantant sur sa lyre, un des pius beaux les Turcs; rendu à la liberte, à sou aujourd'hui dans une des pièces du fils de Constantin; il fallut se battre, rez-de chaussee du Louvre. Roland Romain fut vaincu, et on lui creva les dentie royale de peinture et de sculpture.

le 50 janvier 1661, d'un conteller, de Rhéa Sylvia, fille de Numitor, roi mort le 14 septembre 1741. Recteur d'Albe, fonda la ville de Rome vers de l'université de Paris, auteur de l'an 752 avant J.-C. On rapporte l'Histoire romaine, de l'Ilistoire an- beaucoup de fables sur son compte, cienne et du Traité des études. Les elles appartieunent a la mythologie. ieunes gens ne puiseront jamais des Il tua lienus son frère dans un difleçous d'une morale plus saine et d'un ferend qu'il eut avec lui, et regna goût plus 'pure que dans les ouvrages seul. Il établit un sénat, lit des lois, de cet estimable écrivaio. Formé lui- et disparut en faisant la revue de sou même sur les meilleurs modeles, il armée vers 715, sans qu'on ait bien apprend à ne pass'égarer en préférant su comment il avait péri. Il avait alors des routes de caprice à celles qui 55 ans, et en avait regné 37. nous ont éte tracées par les grands RONSARD (PIERRE), ne le 10 sepbommes de l'antiquité. Il conservera tembre 1524, mort le 27 décembre toujours aux yeux de la postérité, le 1585, poète français. Il cut de son caractère d'un écritain sage, remplijvivant une si grande réputation, que de connaissances et de gout, et qui a mal écrire c'etait, selon un proverbe fait passer jusque dans son style la du temps, donner des soufflets à Ron-

Charles le-Simple.

qui curent un succès mérité. Son Ducas, dont il épousa la veuve Eudoxie. Ayant été fait prisonnier par ouvrages de l'École Française, placée retour il tronva sur le trône Michel, mourut en 1816, professeur de l'ace- yeux. Il mourut des suites de ce supplice . cn 1071.

ROMULUS, fondateur et premier ROLLIN (CHARLES), ne à Paris roi de Rome, frère de Bemus, et fils

douceur et l'aménité de ses mœurs, sard. Il fut bonoré des bienfaits et de Il fut utile et il est justement cetébre. la familiarité de plusieurs de nos rois. ROLLOND, premier duc de Nor- On a même conservé des vers que mandie, un des principaux chefs de Charles IX lui adressa, et qui sont ces Dannis ou Normands qui firent d'une verve infiniment plus heureuse tant de courses et de ravages en que les meilleurs vers de Ronsard. France, dans les peuvième et divieine Cependant ce poète si célèbre avoit sircles, épousa en 912, la fille de pense detruire le génie de notre laugue, par la licence qu'il se donna d'y ROMAIN. Quatre empereurs d'O-introduire une foule de mots purerient out porté ce nom. Le ler, sur ment grecs qui rendent sa poésie nommé Lacagine sauva la vie à l'em-presque toujours dure, biraire et percur l'azile : "4 ce fut l'origine de inintelligible. Cette affectation ne ve-

pait que de son érudition vraiment singulière, et dont il semblait vouloir FRANÇOIS-ETIENNE del , l'un des plus faire parade. Rousard avait d'ailleurs anciens et des plus habiles officiers de plusieurs des qualités qui font les la marine françaire , vice-amiral, grands poètes, une imagination vive, grand-croix des ordres de la Legion-forte, hardie, de l'élévati n dans d'Honneur, de Saint-Louis et de Dal'esprit et la connaissance des honnes memarch, cordon ronge, associé libro sources; mais son goût ne prit aucu- de l'Académie des sciences, ne à ne supériorité sur son siècle, on plu- Brest le 13 janvier 1745, d'un père tot il manqua absolument de gout. Le chef d'escadre, embrassa de boune premier de nos écrivains, il osa debuter dans la carrière de l'épopée, par son poeme de la Franciade qui est par de longs services et par des acun de ses plus médiacres ouvrages. A l'exception du genre dramatique, il tenta presque tous les genres de poésie, et l'universalité prétendue de ses lui donna ensuite le commandement talens, augmenta encore sa réputation; mais cette universalité n'était qu'annarente, et la réalité de ce phénamène était réservée à Voltaire.

ROOUELAURE (GASTON-JEAN-BAP-TISTE, duc de ), né ca 1517, mort le 10 mars 1683, à soixante-buit ans, servit avec distinction, et devint lieutenant-général. C'est à lui qu'on attribue une foule de bons mots et de bouffonneries aussi plates que ridicules; ils sont pour la plunart tirés de Brantome; on peut dire seulement que Roquelaure était homme d'esprit et d'une société agréable. Il laissa un fils qui mérita d'être fait maréchal de France, et mourut le 6 mai 1738.

ROSA (Salvatoa), peintre, graveur et poète, né près de Naples le 20 juin 1615, mort à Rome le 15 mars 1673, llexcellait surtout à peindre des combats, des marines et des paysages. On trouve dans ses satires

de la verve et de l'énergie.

ROSCIUS (OUNTUS), Gaulois d'origine, contemporain d'Esope, fut le plus célèbre acteur de son siècle ponr la comédie. Ciceron, son ami et son admirateur, a parle de ses talens et fit les campagnes de 1780, 81 et 82 de ses vertus avec enthousiasme. dans les Antilles, et passa quatre an-C'est pour le défendre contre Fan- nées dans l'Inde sous les ordres d'Ennius qu'il fit son beau discours pro trecasteaux. Fait pri-onnier par les Roscio. Il mourut vers l'an 61 av. J.-C. Anglais, au moment où son père.

Rochester.

ROSILY-MESROS (le comte heure la carrière de la marine, et mérita toutes ces hautes récompenses tions d'éclat. En 1782, il passa dans l'Inde, y commanda la Cléopâtre. sur laquelle était M. de Suffren , qui d'une division navale. A l'époque de la révolution, il continua de servir, fut, en 1795, naoimé directeur du depôt des cartes, plans et archives de la marine, et conserva cet emploi plus de 3n ans. Depuis 1805 jusqu'en 1908 . il commanda les forces reunies de la France et de l'Espagne. Le 5 fevrier 1813 , il fut appelé à présider le conseil des constructions. Mis au cadre de réserve en 1851 . puis à la retraite en 1832, il comptait près de 70 and deservice sans interruption, et mourut d'une apoplexie faudroyante à Paris le 13 novembre 183s. Longtemps occupé de la rédaction de ses cartes, il les a publiées sous le titro de Supplement au Neptune de l'Inde; on y remarque la mer rouge, en 5 feu lles.

ROSSEL (ÉLIZABETH PAUL-ÉDOCARD de), contre-amiral, decoré de plusieurs ordres, directeur du depôt des cartes de la marine, etc., de l'Académie des sciences (section de geographie de stavigation), ne à Sens le 4 septembre 1765, entra dans les gardes marines, à peine age de 15 ans, ROSCOMMON (le comte de ), ne marechal de camp , venait de périr à vers 1653, mort le 17 janvier 1684, Quiberon, il subit sept années de la passe pour le plus correct des écrivains plus dure captivité. Rentré en France anglais avant Addissoo. Ses ouvrages à la paix de 1802, il s'occupa de préont été imprimés avec les poésies de parer la publication du l'oyage d'Enirecasteaux, qui parut en 1808 (s.

vol. in-fol. et Atlas), dont il composat chalaud revolutionnaire en juillet la partie la plus importante du densie- 1794, a'est rendu celèbre par son me ; ce fot lui qui rédigea les instrue- poème des Mois qui lui assure un rang tions qui out dirigé les voyages de déconvertes, entrepris depnis 1817. Le 19 novembre 1829, les sciences et trouve des détails d'gues des plus la société perdirent ce sarant distingue, qui fut aussi un excellent toutes les vertus privées. homme.

ne peut lui disputer le mérite d'avoir 1741. Aucun poète, depuis Malherbe. bien faits.

été le plus grand peintre en écriture à Rousseau pour s'être abandence à qu'il y ait eu en France et le premier de l'Europe dans cet art; on a grave de la satire et fui persecuté. Il n'est d'après lui. Il fut employé sous la ré- point auteur des trop fameux cougence à écrire les billets de banque, plets : la meilleure preuve c'est qu'ils vrais modèles de calligraphie et de sont dénuées d'esprit et de talent, désastres.

ROTROU (Jean de), né à Dreux en 1689, mort d'une épidémie dans la même ville le 28 juin 1659. Il eut assez de mecite pour inspirer de l'es. time au grand Corneille, et pour u'étre pas jaloux d'un pareil rival. Il fut lui-même assez grand pour refuser au cardinal de Richelieu , dont il était le pensionnaire, et qu'il était si dangereux de désobliger, de se joindre aux detracteurs du Cid. Ce trait, la tragédie de Pencestas, et l'intrépidité avec laquelle Rotron remplit ses devoirs dans sa patrie affligee d'une maladie contagieuse, rendront sa mémoire éterneilement recommandable. De uns jours, aon dévouement a fourni le sujet d'un prix de poésie trou a fait trente six pièces de théâtre driaque.

ROUCHER (J.-A.), ne à Montpel-

distingue parmi nos poètes. Le sujet presente peu d'intéret, mais on y grands maîtres. Il joignait an talent

ROUSSEAU (JEAN-BAPTISTE), file ROSSET (PIERRE FULCRAN de), d'un cordoquier de Paris, ne le 6 avril, ne à Montpellier, mort en 1788. On 1670, mort à Bruxelles le 16 mars donné par son poeme de l'agriculture, n'a soutenu avec plus d'éclat le genre le premier exemple d'un poeme fran- de l'Ode. Après l'ode et la cantale , to cais purement géorgique, et d'avoir genre où Roosseau s'est le plus disprouve non-sculement que ce genre lingue c'est l'épigramme; il ; est mon'est pas incompatible avec notre lan idele. Finesse, naïvele, sel attique, gue, mais qu'elle peut souvent en enjouement, précision, énergie : voisurmonter les difficultés d'une ma l'à le merite que ce genre suppose, et nière très-heureuse. Il a précéde De- llousseau l'a tout entier. Il s'est exercé lille et Lambert, et, s'il n'est pas dans l'allégorie, genre froid ; il a fait poète comme eux, il a mis dans sou des épitres très inférieures à celles de poeme du talent et des morceaux très Boileau , mais il y est toujours poète. Sa comédie du Flatteur offre un ca-ROSSIGNOL, mort en 1736, a ractere bien trace. Il en couta cher son earactère caustique ; il eut le fiel

ROUSSEAU (JEEN JACQUESS), no a Genève le 28 juin 1713, mort à Ermenville le 3 juillet 1778. De tous nos écrivains modernes il est un de ceux qui pensent avec le plus de profondeur, dout les sentimens sont les plus males, les plus énergiques; la liberte , l'humanité , la patrie , la religion naturelle, voilà les grands ob. jets qui ont allumé son enthousiasme, et qui font lire ses ouvrages avec tant de plaisir ; il inspire le seutiment de la vertu. Quand il parle de nos deveirs, des principes essentiels à notre bonheur, du respect que l'homme se doit à lui-même, et qu'it doit à ses sentblables, c'est avec uue abondance, un charme, une force qui ne sauraient renir que du cœur. On voit propose par l'Academie française. Ro- qu'il s'est nourri de bonne heure de la lecture des anciens auteurs grecs qui sont rares, surtout l'Bypochon et romains, il idolatre les vertus ripublicaines ; seplement il rabaisse trop ses contemporains. Il voit soutier le as fevrier 1745 , mort sur l'e- veut les hommes trop en noir : une

anuté délicate , un vif amour pour lat tertu . que imagination forte et quelquefois sombre, une sensibilité es. quise, mais exigeante et ombragense, anelaues injustices, quelques persécutious qu'il a essuyées, tout cela, joint à l'orgoril du genie, lui a fait juger les hommes avec une excessive rigueur: il a cru voic ce qu'ils detraient être, il s'est indigné de ce qu'ils sout et souvent de ce qu'il les a crus; il ne s'est pas toujours rappelé que les hommes, comme il l'a dit lui-même, étant plus faibles que mechans , l'indulgence est la première sertu du sage. Son style se plie à tous les sujets qu'il traite, il est tour è tour nerveux, sublime, gracieux, delicat, pathetique. Quel nombre ! quelle cadence I quelle harmonie dans ses périodes! quelle marche aiser , noble et soutenue l'avec quelle véhémence, quelle tyrannie ne subjugue-t-il pas ses lecteurs! Le premier effet qu'il produit sur eux est infailliblement de les séduire. de les entraîner par la magie de sou style. Ce n'est qu'après l'impression affaiblie que la reflexion le combat quelquefois, et, pour pen qu'elle s'éloigne on revient aucore à lui. Sa morale est à beaucoup d'égards, vraic, sublime . favorable aux opprimés, inexorable anz oppresseurs.

ROUSSEL (Pienne), ne à Aix, en 174s, mort le 9 septembre 180s. à soixante aus. Son Système physique et moral de la femme, 1 vol. in-12, est aussi attachant par le fond des idèes que par le style. Ses observations, dit La Harpe, sont d'un vrai philosophe et son style est à la fois celui d'un cerivain sage et d'un homme sensible.

ROWE (NICOLAS), poète anglais, ne en 1693, mort le 15 mai 1715. Il

la mort de ce conquérant.

ROXELANE, sultane favorite de SOLIMAN II, empereur des Turcs. célèbre par sa beaute, son esprit et son ambition , morte en 1561. Elle parvint à se faire epouser par cet em. pereur. Elle fit mourir Mustapha, tils aîne de Soliman, d'une autre femme, pour ouvrir te chemin du trone à Selira, son propre lile Elle cete mise sur la scene par Faract, Belin . Chamfort et Maisonneuve,

ROY (PIERRE CHARLES), ne à l'aris ea 1683, mort le 13 octobre 1764. Il joignit à des talens très-distingués pour le genre de l'Opéra un talent dangereux, celui d'une satire souvent personnelle et amère, plus caractérisée par l'énergie que par les graces. On a recueilli en un volume la plupart de ses poésies; elles sont en général dures , froides et recherchées , mais on sait par cour plusieurs morceanx de ses opéras et surtout de son ballet des élémens. L'opéra de Caltirhoé est une véritable tragédie qui pourrait reussir sans le secours du chant. Son malheurens penchant pour la satire fut la cause de sa mort. Ayaut fait une épigramme insolente contre le comte de Clermont, prince du sang, admis à l'Academie française, un nêgre du prince brisa de coups le pnète satirique.

ROZE (Nicotas), connu sous le nom de chevalier, ne à Marseille co 1671, chargé par sa famille de diriger une maison de commerce dans lo royanme de Valence, leva deux compagnies à ses frais pour la défense de Philippe V, et recut de Louis XIV la croix de St-Lazare et 10,000 fr. de gratification. Après avoir occupé quelques anuées le consulat de Modon en Moree, il revint dans sa patrie, au moment que la peste s'y déclara, et a publié une traduction estimée de a'y consacra tont entier au service de Lucain, des comédies et des tragédies ses concitovens. On peut voir dans où l'on trouve de grandes beautes de l'Histoire de la Régence, par Le Montey, détail et des scènes traitées avec art les traits edmirables de dévoument , et avec heancoup de force. Ses Œu de présence d'esprit, d'intrepidité vres ontété recueillies en 3 vol. in-12. dont ce généreus citoyen donne ROXANE, tille d'Avyarte, prince l'exemple. On a remarque que le persan, était un prodige de beauté. fléau qu'il brava le respecta ainsi que Alexandre l'épousa après la défaite de le vertueux Belzunce. Il put jouir Darius. Cassandre la lit mourir après encore plusieurs années de la reconnaissance de ses concitoyens,

mourut sans postérité, le a septembre 1753.

RUBEN, fils aine de Jacob et de Lia, détourna ses fréres du projet qu'ils avaient formé de tuer Joseph. Il fut mandit par son pere, dont il

ceste avee Bala. RUBENS (PIERRE PATE), peintre célébre, né à Auvers le 18 juiu 1577, v mourut le 30 mai 1640. Il excella tion et dans la noblesse de l'expression. Il etait en même temps graud architecte, babile homme d'etat, et possedait plusieurs langues. Sa galerie de tableaut sur Henri IV a été gravée. fils a ecrit en latin sur les médailles, et s'y connaissait parfaitement.

RUFIN, favori et ministre d'état de l'empereur Théadoss, avait un esprit eleve, souple, insinuant et poli. Il suffisait d'avoir un grand merite or primis par ses calomoies. Après la mort de Théodose, voyant avec dépit le credit de Stilicon au dessus du tue en 395, et son corps mis en

pieces par la populace. RUFFIN (PIERRE-JEAN-MARIE). diplomate français, ne le 17 août 1741 a Salonique, viut de bonne heure à Paris, étudier les laugues urientales, remplit à la Porte les fonctions de secretaire interprête à la satisfaction des différens gouvernemens qui se succederent, sauf de très courts in terralles, pendant lesquels, quoique simple particulier, il conserva l'es time des nations franques et le res-Ject des Turcs eux meures, est mort a la Turquie j'endant un demi-siècle. portent son nom; et cette double

RUFUS, médecin d'Epbèse soi | 100 l'empereur Trajau, acquit une grand to réputation; mais de ses nombreu l' ouvrages il ne nous reste que deul trailes.

120

en

65

RUISDAEL (Jacoz), célèbre pein avait deshonore la couche par sou in- tre de paysages, né en 1656, moi le 16 novembre 1681 à Harlem, s patrie. Ses tableaux sont d'un effe 30 piquaut. On fait beaucoup de cas de ses dessins. Son frere Salomou, mor sur, out dans le coloris, dans l'inven-len 1670, s'est distingué dans le même 🏗 genre.

RULHIÈRES ( CLAUDE CARLOMAN E DE), ne eu 1755, mort le 30 jauvier 1791. Son épitre intitulée les Disputes es est d'un style familier , neglige , mais 11 On a de lui un Troité de peinture. Son piquant, et s'approche du caractère n des épîtres d'Horace. Ses poésies fugitives, la plupart satiriques, sout d'une verve en général très-beureuse; mais ca qui met le sceau à sa réputation , c'est son Histoire de la revolution de la Eussie qui merita d'obpour devenir sou eunemi ; il s'enrichit tenir le prix décennal qui ne fut pas des depouilles de ceux qu'il avait donné. Elle renserme d'importantes lecons, d'heureux développemens, des vues fines et profondes et des rapprochemens inattendus et bien saisis. sion, il appela les Goths; mais sa Les œuvres complètes de Rullières perfidie avant été decouverte, il fut ont été publiées dans ces derniers temps en 6 vol. in \$0.

RUMFORD (BENJAMIN THOMPSON, plus connu sous le nom de comte del. physicien et philanthrope celebre, né en 1:55 dans l'état de New-Hamp. shire, embrassa la cause de la metropole dans la guerre que les Etats. Cuis soutiarent pour leur indepeudance. L'electeur de Bavière, dont il sut gagner la confiance, lui denna l'administration de la guerre et la direction de la police; et, de plus en plus satisfait de son heureuse influence sur toutes ses parties du gouverne. Constantinople le 19 janvier 1824, ment, il le crea comte, et lui donna apres 65 aus de service diplomatique. le nom du petit carton dans lequel il Parlant avec la même facilité toutes était ne. Après la mort de ce prince, les langues orientales, il avait acqui. Rumford quitta le service de la Bala plus grande influence aupres de siere, viot se lixer en France, épousa tous les Musulmans eclaires. Pour don- la veuve de l'ilinstre Lavoisier, et ner une idee des travaux de re diplo- mourut à Auteuil le 21 août 1814. mate si distingue sous tant de rappors, C'est à lui que l'on doit le premier il faudrait passer eu revue toutes les établissement des soupes économiaffaires que la France eut à traiter avec ques ainsi que celui des foyers qui découverte doit rendre à jamais sa temps d'Auguste et de Tibère, » memnire chère à tous les amis de laisse un traité de Figuris sententiquem Phumanité.

RUTILIE, célèbre dame romaine, sour de Publius Rufus et femme de Marens Aurėlius Cotta, consul. Sėnèque l'a proposée pour exemple du courage à supporter le maiheur de perdre un file.

RUTII, femme de Mahalon, l'un des fils de Naemi. Après la mort de Mahalan, elle suivit sa bette-mère qui retournait dans son pays, et y épousa Booz , parent d'Elimelech.

RUTILIUS RUFUS (Prelies). consul romain l'an 105 avant J .- C. . s'attira l'inimitié des chevaliers romains par son amour pour la justice, et souffrit son exil avec beaucoup de courage. Il employa ce temps à composer l'Histoire de Rome en grec, celle de sa vie eu latin, et plusieurs autres! ouvrages. Ciceron en fait l'eloge.

RUTILIUS LUPUS, qui vivait du RYER (DU). Fore: Duryer.

et elocutionis; il l'avait abrège et traduit de Gorgias, rhéteur athéoien,

RUTILIUS-NUMA FIANUS (CLAUnics), préfet de Rome au commencement du cinquieure siècle de notre ère, ne à Toulouse on à Poitiers . vivait sous Honorius. On a de lui un poëme en vers élegiaques, où , sous le titre d'Itinérarium, il decrit le voyage qu'il fit, vers 417 ou 420, de l'ome dans les Gaules.

RUYTER (MICHEL-ADRIES), né à Flessingue en 1607, l'un des plus grands hommes de mer qui aient paru dans le monde. Blesse mortellement dans un combat contre les Français devant la ville d'Agouste. en Sirile , il mourut le 29 avril 1676; son corps fut porte à Amsterdam où les états-genéraux lui firent élever un monument.

SAADI, poète et philosophe per- [ sao, né à Schiras l'an 1193 de J. C., porain de Douitien et de Nerva, a mourut à 116 ans. Son ouvrage inti-laisse des ouvrages dont Martial parle tulé Gulistan a été traduit en français. dans le douzième livre de ses épi-Ses maximes jonisseut d'un grand grammes.

credit dans l'Orient. habile chirurgieu, ne à Paris en 1753, de Trajan, qui s'oppossit à ce ma-membre de l'Académie de chirurgie riage dans lequel regua toujours la à so ans; à s5, chirurgien en chef mésintelligence. On croit qu'Adrieu adjoint des Invalides, dont il devint l'empoisonne l'an 138 de J. C. le successeur et le gendre, se distingua comme professeur et comme cerivaiu. Demonstrateur royal de chi- ami d'Ovide. Il mourut fort jeune. rurgie, membre de l'Académie des Aucune de ses Héroides n'est parvesciences et de l'Institut, censeur nue jusqu'à nous. On lui en attribue royal, commissaire de l'Académie quelques unes parmi celles d'Ovide. royale de chirurgie pour la correspondance, et depuis chirurgien consultant de Bonaparte, il remplit les fonctions de toutes ces places avec par le tendre attachement qu'elle lui autant de zele que de succès, et montra pendant vingt ans. Elle ne mourut le 19 juillet 1811. Le plus faisait pas de vers; les Madrigaux important de ses ouvrages est un qui portent son nom appartiennent à Traité de la médecine opératoire qui son mari. offre une vaste érudition, et qui obtiol tous les suffrages.

SABELLUS . poète latin, content-

SABINE (JULIA-SABINA), femme SABATIER (RAPHAEL BIENVENT), de l'empereur Adrien et petite-niece

SABINUS (Julius). Poye: Eponine. SABINUS (Arters), poète latin, SABLIÈRE (HESSELIN DE LA), née le 8 janviers 693. La Fontaine a im. mortalise son nom; elle en était digne

SACCHINI (ANTOINE-MARIE-Gas-PARD), ne à Naples le 11 mai 1735,

554

ses nombreux operas, OE tipe à Co- voirs et la culture des lettres, et tonne tient le premier rang. Son style mourut le 18 octobre 1547, aime des se distingue surtout par la grace, la protestaus, admiré des estholiques douceur, l'élégance soutenue de sa pour sa douceur, sa pièté exempte melodie. Sou barmonie est pure, de superstition, et son zele epnemi correcte et d'une clarte remarquable; de toute violence, qui trouverent peu son orchestre est toujours brillant, d'imitateurs toujours ingénieux. Hasse et Galuppi furent ses modèles.

Edueu, d'une naissance illustre, fut vrages disparaissent tous devant sa le principal auteur de la révolte des Traduction d'Ovide, monument de Gautes sous Tibere; mais mat secon- quinze mille vera, dans lequel il a de par ses compatrioles, affaibli par la presque toujours été fidèle aux attitumoit de Plorus qui avait du faire sou- des variées de son original. lever la B lgique, et batto par Silius? dans une plaine pres d'Autun, il se SEPH DE BEAUPOIL, marquis de ). donna la mort pour ne pas tomber ne en 1645, mort à l'aris le 17 de. entre les mains du vainqueur, en l'an-leembre 1742, à 98 ans. Il fut de l'A.

21 de l'ère chrétienne,

française, ne a Paris en 1654, mourut du Maine. Boileau s'opposait à sa redans la meme ville le 16 octobre 1727, ception en disant : Je ne lui dispute à 75 ans. On lui doit la traduction pas ses titres de poblesse, mais je lui des Lettres de Pline le jeune et du pa- dispute ses titres au Parnasse. negyrique de Trojan. Ses traités de l'Amitie et de la Gloire sont estimables SAINT-DENIS), ne le 1et avril 1613, pour la sigesse de la morale et la so-| mort le s septembre 1705, et enli lite des principes. Il donne trop terre à Westminster. C'était un homdans l'antithèse et le ton épigram- me de goût, lie avec des personnes matique; ainsi, quoique le style de illustres, qui écrivit puliment en Sacy soit pur et élégant, ce n'est pas prose et tres-médiocrement en vers. un modele à proposer aux jeunes II ent quelques parties de l'esprit de geus.

gue en 1619.

SADOC, Gla d'Achitob, grand pre-

mort à Paris le 7 octobre 1786. Parmit tagea le reste de sa vie entre ses de.

SAINT-ANGE (FARIAU DE), né à Eluis le 13 octobre 1747, mort à SAGROVIR (Jeures), jeune Paris le 8 décembre 1810. Ses ou-

SAINT-AULAIRE ( FRANCOIS-Jo. cademie française, et a'est guère con-SACY (Louis De), del'Academie pu que par sun quatraiu à la duchesse

SAINT-EVREMONT (CHARLES DE Voiture, perfectionne par des con-SADELER (HAXS ou Jean), gra- naissances plus étendues. On trouve vour au burin, ne a Bruxelles en dans ses œuvres des reflexions fines 1550, mort à Venise en 1610, est le sur l'histoire, des observations bien chef d'une famille qui s'est reudue cé-faites sur l'art du théâtre, et eufin l'ébre dans l'art de la gravure. Le plus quelques lettres agréables, la plupart celebre est Gilles Sadeler son neveu , adressées à la belle madame de Mane a Anters en 1570, surnomme le zarin, refugiée comme lui en Angle-Phénix de la gravure. Il moutut à Pra-terre, et à la célèbre Ninon de l'Enclos, pour laquelle il lit un joli quatrain.

SAINT FOIX ( GERMAIN FRANCOIS tie de la race d'Eléazar. Ce fut lui POULLAIN DE), ne à Rennes le 25 qui donna l'onetion royale à Salomon. février 1703, mort à Paris le 26 août SADOLET (Jacques), cardinal, 1776. Esprit delicat et gracieux qui un des ecrivains les plus distingués se fit un genre particulier, et qui a du XVIe siècle, ne à Modene en enrichi nos differens spectacles de 1477, servit la cour romaine sous les plusieurs petites pièces qui forment papes Léon X qui lui donna l'eveche des tableaux agreables dans le genre de Carpentras, et Clement VII, et prit de l'Albane. Il ne s'est pas borné à ces une part active aux negociations im-portantes de cette époque. Après avoir tariques sur Poris, prontent qu'il avait remis son eveche à sou neveu, il par-fetudie notre histoire en philosophe.

Écrivain pur, littérateur estimeble, la facilité à s'enoncer, beaucoup da il ne fut pas de l'Académie française, hardiesse et une ferocité qui ne se et ne proposa pas de ecups d'epèc démentit jamais. Il est fameux par pour en faire patrie. On sait que son ses rapports. Il fat décapite arec Rocaractère était loin de ressembler à bespierre le 25 juillet 1794 ; il avait ses cerits.

SAINT-GELAIS ( Metrx de ), pnète latin et français, ne l'an 1/91, cots ), de l'Academie française, ne à mort à Paris en octobre 1558. On ne Nancy le 16 décembre 1717, mort lit plus guere ses poesies, et de son le 9 ferrier 1805. Un trouve dans son

temps il fut surnoumé l'Ovide fran- poune des Saisons des détails trescols. Il a réussi dans l'épigramme.

de ), ne à la Guadeloupe le 15 de gance, quoiqu'il soit un peu froid et cembre 1745, mort le 12 juin 1801. un peu monotone. On a de lui des Il avait des talens agreables de an- pièces fugitures très agréables, entre ciété , mais la réputation dont il jouit autres les Consolations de la vieillesse. epcore n'est fondée que sur l'adresse Après avoir commence sa carrière en qu'il avait dans l'art de l'escrime, Sa poète , Saint-Lambert la finit en phibravoure comme militaire fut plus losophe, et son Catéchisme universel, que doutruse aus gronies.

SAINT - GERMAIN ( Robert , hasardées, des paradoxes et du philo-comte de ), né le 15 avril 1707, mort sophisme, mérite d'être médité attenle 15 jansier 1778, ministre de la tisement pour les principes d bonueur guerre sous Louis XVI. Il corrigea et d'equite qu'il contient, res curieus,

de ). Son vrai nom était Il vacinthe dans les premières angées de la repu-Cordonnier, Il naquit à Orléans le blique, il continua de servir avec 37 septembre 1684, et mourut en honneur, et s'elesa par d'importans 2946. On lui doit le Chef-d'auvre d'un services aux premiers grades. Com-Inconnu et le commentaire de Matha-mandant en chef du pare d'artillerie nasins sur ce chef-d'œuvre, critique de l'armée d'Italie, il conserva à la à la lois ingénieuse et savante, mais France un matériel de plusieurs miltrop longue, du pédantisme des com-lions. En 1816, il obtint sa retraite, mentateurs. Depuis cet ouvrage, St. comptant plus de 50 ans de service. Hyacinthe n'a rien fait de remarqua Retire à Saint-Mande, pres de Paris, il ble. Son apotheose du docteur Aris- y mourut le 1er septembre 1833. Carchus Musso manque de sel, et l'on SAINT-MARCELLIN, deFontanes, se souvient à peine qu'il ait fait quel ne le 15 mais 791, mort des suites d'un ques romans très-mediocres. Il fut en duel le 5 fevrier 1819, Cest un funeste querelle atec Voltaire.

Léon ), né en 1768. Il est horrible- me; il dounait les plus brillautes es-ment celèbre par son étroite ami-lé avre Robespierre; c'est lui qui se a consacré une notice pleine d'intéchargeait de denoncer les membres ret. « On remarque, dit ee célèbre de la Couvention dont celui-ci voulait secrivain, dans les premiers essais

Jo aus. SAINT - LAMBERT ( JEAN-FRAN-

heureus, des peintures; il est ecrit SAINT GEORGE (le chevalier en général avec beaucoup d'éléquoique renfermant des propositions

plusieurs abus, et fit differentes refor- SAINT . LAURENT ( le baron mes, les unes applaudies, les autres Louis-Joseph Acceste de', lientenant-critiquées avec raison. Il était d'une général d'artillerie, grand officier de valeur éprouvée, d'un désintéresse- la Légion d'Honneur; decoré de plument rare, d'une fermeté peu com-sieurs Ordres étrangers, né à Dun-mune, mais d'un esprit systématique (kerque (Nord), le 29 juin 1763, d'une et opiniatre. On a de lui des Memoi. [famille connue par des services distingnés dans la marine, entra de boune SAINT-HYACINTHE ( Tarmisect | houre dans l'artiflerie. Chefde brigade

point d'honneur qui a privé les lettres SAINT - JUST (ANTOINE-LOUIS- et l'armée française de ce jeune housse defaire; il avait du sang-froid , de rechappés à sa plume, une gaicté de

abon goût, appuyée sur un fonds de l'application et l'étendue. C'était un graison et sur des sentimens nobles. Vrai philosophe-pratique. ·Lorsqu'il parle d'honneur, on voit qu'il le sent, et quand il rit on s'a- BERNARDIN de), ne à Paris suivant spercoit qu'il méprise. . M. Alfred les uns, et au llavre suivant d'antres, F ... a consacré à sa mémoire, en le 19 janvier 1757, mort à Paris te 1835, un petit volume in-6°, qui renferme des vers inedits de M. de Fon- des et des Hormonies de la nature, Il tanes. Le jenne Saint-Marceilin re- est parfois systématique et bizarre . pose à côté de lui au rimetière du mais son style lui assure une place Mont Louis : la plus tendre amitié les honorable parmi les écrivains franunissait pendant leur vie ; ils sont à çais : il rappelle souveut la pensée peine séparés par la tombe.

SAINT MARTIN , savant orientaliste . de l'Académie des Inscriptions et belles lettres, chevalier de la Legion d'Honneur, conscreateur de la bibliothèque de l'Arsenal, né à Paris le 17 janvier 1791, mort dans la même ville le 10 juillet 1855, fut l'un bery sa patrie. De ses 8 volumes indes plus célèbres redacteurs de la Biographie universelle. Ses principaux toire de la conjurction des Espagnols outrages sout: 1º Memoires bistori. ques et céographiques sur l'Arménie, 2 vol. in 8° ; 2º Memoires sur l'histoire leur, adresse au duc de Bavière, l'une et la géographie de la Mesène et de la Charamène, 1818. On Ini doit aussi des recitications et des additions importantes à l'histoire du Bas-Empire. Le gouvernement à accordé une pension à sa veuve.

SAINT-PAVIN (DENIS SANGUIN de), ne à Paris, mort le 3 avril 1670. Ses poesies out été recueillies avec celles de Charleval, 1 vol. in 18. Ce sont des sonnets, des épitres, des épigrammes , des rondeaux; no y trouve de l'esprit et de la gaieté, mais ceux d'un aimable libertin qui mérita d'è re tance par Boileau.

SAINT-PIERRE (Erstacue de ), se devoua genéreusement pour sauver la ville de Calais, assiegée par tragédie du siège de Calais.

SAINT-PIERRE ( JACQUES-HENRI 31 janvier 1814, est auteur des Etunoble et elevee, l'elequence entrainante de J. J. Rousseau, dont il fut

un modèle dans son genre. SAINT REAL (CESAR-VICEIR de). ne en 1659, mort en 1699 à Chani-11, on me lit plus guere que son Hiscontre Venise, modèle de précision et d'energie, et son Discours sur la vade ses meilleures pièces.

l'ami. Son petit roman de Paul et

l'irginie doit être considéré comme

SAINT-SIMON (Louis DE ROCVSOL duc de ), ne à Paris le 16 juin 1675, mort le 2 mars 1755. Ses Memoires sur le règne de Louis XIV et la Régence ont reussi par leurs méchancetes; il en repand sur tout le monde. Son esprit ombrageux lui fait voir des empoisonnemens dans des morts tresnaturelles, et des motifs d'ambition et de cupidité dans des chuses même honnêtes; les écrivains postérieurs ont puisé dans ers memoires remplis d'acrimonie, et out perpetué des erreurs. Saint-Simon s'y montre jaloux des privileges de la pairie et de la noblesse de sa race jusqu'à la petitesse. lis ont en un grand nombre d'édi-Edouard III, roi d'Angleterie, en tions; la dernière, publice par un de 1347. Du Belloy a tiré de ce trait sa ses descendans, est la seule complète. SAINT-VINCENS (ITLES-FRANCOIS. SAINT-PILERE (CHARLES-IREXES PAUL FAUlilSde), antiquaire proven-CASTEL de), né le 18 fevrier 1658, cal, né cu1718 à Aix, président du parmort le 29 avril 1743. Tous ses ou-Hement, se convilia dans l'exercice de vrages out en pour but le bien public. Pette charge l'estime universelle, et Il n'est connu que sous le nom du se forma une belle bibliothèque et un bon abbe de Saint Pierre, Son Projet riche cabinet d'antiquités et de méde paix universelle fut appele le rève dailles. Lors de la suppression des d'un homme de bien ; J. J. Rousseau parlemens il se livra tont entier à ses en a lait un extrait. Il crea le mot bien- recherches nuntismatiques, dut au faisance, dont il connut toute sa vie respect pour ses vertus d'échapper 557

out fureurs du temps , malgre une | Ses dernières sont préférables. Ses file double incarcération, et mourut oc- et ses petits fils out illustre leur nom togénaire à Aix le sa octobre 1798. -Alexandre Jules-Antoine Fauris de Saint-Vincens, son fils, né en 1750, dans la même ville, puisa le goût de l'archeologie dans la riche collection que loi offrait la maison paternelle. President à mortier, en 1789, au parlement d'Aix, il perdit sa charge, et fut incarcéré en 1793. Libre après le o thermilor, il enrichit de plus en plus ses collections, recueillit les monumens échappes au vandalisme, et en forma un musée. Reduit à la fortune de sa femme par les taxes résolutionnaires, par «a bienfaisance et par sa passion pour les arts, il accepta, en 1800, les fonctions de membre du corps législatif, et, en 1811, celle de second président de la rour Impériale des Bouches du Rhône. Pendant les cent jours, il sécut trèsretiré, quitta la capitale en 1916. n'ayant pas été réelu pour la session de 1815, et retourna dans sa ville natale exercer sa charge, dont les honoraires étaient son unique resenu. Usé par le travail, il mourut le 15 novembre 1819, associé correspondant de la troisième classe de l'Institut, comme son pere avait été admis en qualité d'associé libre régnicole à l'Académie des Inscriptions en 1786. Il a composé un grand nombre de Notices, de Mémoires et de Dissertations.

SAINTE-CROIX (CLERNONT LO-DÈVE de), ne le 5 jansier 1746, mort le 11 mars 18ng. On doit citer eon Examen critique des onciens histo- talie par Ginguene, viens d'Alexandre-le-Grand. Il y devient lui même l'historien lumineux et profond de l'une des plus brillantes époques des temps anciens, et de l'un des plus grands bommes de tous les siècles. M. de Sary a donné en 1817 les partitions des operas de Tarore et la seconde édition de ses Recherches historiques sur les mistères du paganiame, 3 vol. in-80.

SAINTE . MARTHE (GATCUES de),

dans les lettres.

SAINTE-PALAYE (JEAN-BAPTISTS DE LA CURNE de), ne a Auxerre en 1697, mort le 1et mai 2781. Ce suvant academicien est surtout connu par ses Mémoires sur l'ancienne chevalerie. Les mœurs et les usages des enciens chevaliers v sont prints avec autant de verité que d'intérêt.

SALADIN, fameux sultan d'Egypta et de Syrie, et l'un des plus grands conquerans de son siècle, ne l'an 1137 de J. C., mourut le 4 mars 1193, apres avoir régné 24 aus en Egypte et environ 19 ans en Syrie. Il laissa diasept lile qui partagerent entre eux ses Elats Ce prince extremement brave était encore plus admirable par son humanité, sa moderation, sa probité et son amour pour la justice. Marin a érrit son histoire.

SALFI (Fearcois), littérateur italien, ne le ser janvier 1759, à Cosenca (Calabre-Inferieure), s'etablit à Naples, écrisit pour le théatre, et prit place parmi les bons poètes d'Italie. Inquiete dans cette ville pour ses opinions potitiques, il occupa des postes importans à Milan et à Brescia dans l'administration et dans l'enseiguement, Lors de la dissolution du royaume d'Italie il rentra dans sa patrie, mais il se retira bientôt en France, où il est mort une des nombreuses victimes du cholera, dans les premiers jours de septembre 1833. Il avait continué l'histoire littéraire d'I-

SALIERI, mort à Vienne en Autriche le 7 mai 1825. Il était premier maitre de chapelle de l'empereur d'Autriche. Ce celebre compositeur est surtant conou dans notre pays par des Danaides.

SALIS (Ulysse, baron de), officier suisse, que Haller a appelé le Polybe des Grisons , ne en 1594, d'uns ne en 1530, mort à Loudun sa patrie famille depuis long temps des ouée au le 29 mars 1623; il se distingua par sa service de la France, se distingua fidélité euvers ses souverains llenri aux sièges de La Rochelle, de Nice, III et Henei IV. Il se signala partieu. Tortone, etc., dans la guerre de la lièrement aux états de Blois. On a de Valteline, et mourut le 5 févriert 674, lui des poésies françaises et latines. à l'age de 80 ans, et avec le titre de sept officiers supérieurs du nom de balis sous les drapeaux français. L'un d'eux, baron de Salis-Samade, lieutenant-colonel dans le régiment de Diesbach, mourut en 1805, à Montargis, d'une maladie épidémique.

SALLE (Robert de la), voyageur français, ne à Rouen, lit plusieurs voyages en Amerique, decouvrit Is Louisiane, et péril assassiné par trois scélérats de sa troupe, le 20 mai 1587. - Jean-Baptiste de la Salle, ne a Reims, en 1651, docteur en théologie, consacra sa fortune à l'institution des écoles chrétiennes dont il fut le fondateur, et monrut le 7 avril 1719, universellement regretté.

SALLE (ANTOINE-CHARLES-LOUIS, comte de la), général de division, grand-officier de la Légion-d'Ilonneur, chevalier de la Couronne de Fer et des ordres de Baviere, né à Metz en 1775; officier des l'age de 11 ans, renonca à son grade, entra comme simple soldat dans un régiment de chasseurs, se fit bientôt connaître et s'avança rapidement, se distingua en Italie, en Egypte, en Allemagne, en, Espagne, et perit à 34 ans sur le champ de bataille à Wagram, laissant la reputation d'un des meilleurs généraux de cavalerie de cette époque, si feconde en grands capitaines.

SALLO (DENTS de ), sieur de la Coudrage, inventeur des journaux litteraires, ne à Paris en 1626, ennreiller an parlement en 1652, se distingua par ses lumieres et par son intégrité, mourut le 15 mai 1669.

SALLUSTE (CRISPUS SALLISTIES), historien latin , d'une famille plebeienne ne l'an 85 avant J.-C., mort l'an 35. Il ne nous reste que des fragmen- de son Histoire romaine, mais nous avons de lui en entier l'Histoire de la conjuration de Catilina et III:stoire des guerres de Jugurtha, qui sont deux chefs-d'ouvres. Son style est plein de précision, de force et d'énergie. Il a été traduit plusieurs fois, mais la traduction de Salloste la plus estimée est celle de M. Dureau de la Malle.

dent et petit-fils de sa sour , fut l'he- sont recus entre les livres canoniques,

maréchal de camp. Sa famille compte fritier de son nom, de ses biens et de son gout pour la magnificence et les plaisirs. It fut le favori d'Auguste et

de Tibère. Il mourut l'an 19 de J.-C. SALLUSTE (Secundes Sallestica PROMOTICS), capitaine gaulois, ami de l'empereur Julien, se distingua antaut par sa valeur et sa probité que pac son babileté dans les affaires. Julien le prit pour son collègue dans le consulat en 363. On ignore l'année de sa mort.

SALMANASAR, fils de Téglath. Phalassar, roi d'Assyrie, succeda à son pere l'an du monde 3276. Osee. roi d'Israël, avant refusé le paiement d'en tribut qu'il Ini devait, Salmana. sar vint l'assièger daos Samarie, qu'il prit après trois ans de siège, et qu'il detruisit entierement. Les habitans qui échappèrent au carnage, et parmi lesqueis se tronvait Tobie, furent emmenes captifs en Assyrie. Salma. nasar mourut environ six ans après cette victoire.

SALMON (DON EMANUEL GONZA-LES), premier ministre d'Espagne, grand croix de la Légion d'Honneur, mort à Madrid le 19 janvier 1859, dans un age peu avance, signa, le 30 décembre 1828, un traité qui accordait à la France So millions pour indemnité des frais de la campagne de 1823. L'Espagne a regretté cet bomme d'Etat, sage et modére, dont elle avait éprouvé l'activité, le zèle et l'expérience.

SALOME, fille d'Hérodiade. SALOMON, fils de David et de Betsahee, ne l'an du monde 2971, et couronné roi des Juifs du vivant de son père. Dieu lui accorda la sagesse, et il la fit connaître en plusieurs occasions. Il employa deux cent cinquante mille hommes pour elever up temple au Seigneur, et il étendit les frontières de ses Etats jusqu'à l'Euphrate. Les merveilles de son règne et la sagesse de son gouvernement exciterent l'admiration; mais le fin ne fut pas aussi heureuse : il s'sbandonna à l'idolatrie, et il eut jusqu'à sept cents femmes et trois cents concubines. Il mourut 975 ans avant J.-C. Il SALLUSTE, fils adoptif du précè- nous reste de lui trois ouvrages qui

le Cantique des cantiques.

femme de l'empereur Gallien , joignit œuvres d'Horace cet plus elegante que à la beauté toutra les vertus de son fidele. sexe. Elle favorisa les savans et fut anvante elle-même, Née avec un courage béroique, elle arrachait son époux du sein des voluptés où il se plongeait pour le Line combattre contre les tyrans qui déchiraient l'empire, et l'accompagnait dans ses expéditions militaires. Elle périt avec lui dans une conjuration, le 20 mars 269.

SAMANIEGO (Filix-Marie), né à Bilbao, en 1741, mort à Madrid en 1806, membre des Académies de sa province et de l'Académie rovale, est auteur d'un Recueil de fables qui lui a merité le surnom de La Fontaine

Espagnol.

SAMMONICUS (Q. Senence), celebre medeciu du temps do l'empereur Caracalla. Il a laisse un recueil de poésies relatives à la médecine. Il fut masssaere par Caracalla au milieu

d'un festin.

tribu de Dan. Il fut doue d'une force et du christianisme. Il est remarquaprodigieuse. Ayant en la faiblesse de ble d'ailleurs par l'élégance et la purévéler à Dalila le secret de ca force, roté du style : c'est sur cela qu'est elle lui coupa les cheveux pendant la fondée sa réputation de poète latin ; la muit, et le livra aux Philistins qu'il plus célebre de ses pièces italiennes avait battus en plusienes occasions, est son Arcadie. Les vers et la prose Ceux ci lui crevèrent les yeux, et de ce dernier ouvrage charment par l'employèrent à tourner la meule d'un la delicatesse et la naireté des images moulin, Trois mile Philistins assem- et des expressions, bles dans le temple de Dagon, l'ayant SANTA-ROSA (Savronne, comte fait venir pour le raillier, Samson, de), né à Savillano, le 18 septembre dont les forces étaient revenues avec 1783, soldat à 11 ans, parvint à un ses chereux, s'approcha des colonnes grade apperieur de l'armée, y redu temple qu'il ébraula. La clinte de nonca pour la carrière de l'admice bătiment l'ecrasa ainsi que tous les pistration, où il eut hientôt dessem-Philistins.

verneue d'Israël, ne vers 1155 avant juration dont l'objet était de refablie J .- C. Il fut élevé auprès du grand- l'ancienne constitution des enries : prêtre Heli et lui succeda. Ce fut lui nomme ministre de la guerre des états qui sacra Saul par l'ordre de Dieu, et Sardes, il soutiot, malgré les revers, cosuite le roi David. On le croit au- la cause de la liberté italienne. Malgre teur du livre des juges, de celui de son énergie, il fallut ceder aux forces Ruth et des deux premiers livres des autrichiennes. Santa-Rosa parvint à rois.

suite , ne à Rouen le 16 ferrier 1676, et de ses ensans , il erra sans esile .

navoir : les Proverbes , l'Ecclesiaste et mort le 21 Octobre 1735. Ses poince latines respirent le goût des poetes du SALONINE (Jelis - Converse), siècle d'Auguste. Sa traduction des

SANCHEZ (FRANÇOIS), célèbra grammairien et l'un des restaurateurs des lettres en Espague, né en 1523 à Las Brozas, dans l'Estremadure, se vous aux travans pénibles de l'enseiguement dans l'université de Salamanque, avec plus de gloire que de profit, et mourut le 17 ou 18 janvier 1601. Son ouvrage intitule Minerva. sive de principies lingua latina, jouit enrore de la plus haute estime. La meilleure edition a paru's Leipzig. 1795-1901, ou 1804, a rol. in 8º.

SANDROCOTTUS, indien de la suite d'Alexandre-le Grand, se rendit maître d'une partie du pays échu à Séleueus après la mort de ce con-

quérant. SANNAZAR (Jacours), poète latin et italien, ne a Naples le 28 juillet 1438 mort le 27 avril 1550. Son poëme de portu Firginis est le plus estime de tous ses ouvrages, mais on le blame SAMSON, fils de Manne, de la d'avoir fait un melange du paganisme

plois importans. Enthousiaste de la SAMUEL , prophète , juge et gou- liberte , il fut un des chess de la cons'évader de Gênes. Frappe d'une sen-SANADON (Nort-Erienne), je tence de mort, separe de sa femme eroyait trouver on asile, alla combattre pour l'affranchissement des Hellenes, et montut les armes à la main le 9 mai 1825, dans l'île de Sphac-

térie , près de Navarin.

SANTEUL OU SANTEUIL (JEAN-Baptiste), ne à Paris, le 12 mai 1650, mort à Dijon le 5 août 1697, s'est distingué par ses poésics latines dignes du siècle d'Auguste : on estime surtont ses hymnes. Son frère Claude a aussi composé dans le même genre. Santeuil avait on earactère fort original qui a été assez bien peint par M. de Piis.

SAPHO, née à Mitylène dans l'île de Leshos, florissait environ six siècles avant notre ère. Elle acquit une telle reputation dans la poésie lyrique, qu'elle fut surnammée la dixième muse. Il ne nous est parvenu de toutes ses poésies que deux odes. L'hymne à l'enus et ode à une moîtres e si bieo traduite par Boilean. C'est d'elle que le vers saphique a tiré son nom.

SAPOR I, II et III, rois de Perse. Le premier sneceda à son père Arta. xeree en 258, ravagea la Mésopota Die, la Syrie, la Cilicie, et fit périr cruellement l'empereur Valérien qu'il evait vaince et fait prisonnier. Il fut ensuite battu par Odenat et assassiné par les Satrapes en 269. Il laissa une mémoire odicuse. - Le deuxième, fils posthume d'Ilormisdas II, fut déelaré son successeur avaut que de naître, et remporta de grands avantages sur l'armée romaine. Il mournt sous l'empire de Gratien en 380, redouté et détesté. - Le troisième, fils du précédent, monta sur le trône en 384. et mourut en 38g. Il n'eut pas la prospérité de ses prédécesseurs, et fut obligé de demander la paix à Thèodose-le Grand.

SARA, nière et femme d'Alraham, douna le jour à Isaac. - Une outre Sara épousa Tobie. Elle avait en précédemment sept maris.

SARASIN ( JEAN FRANÇOIS ), De on 1603, mort en 1654. On lit peu maintenant ses poésies qui manquent JEAN-Graigert-Gaeriel de), ne a souvent de correction et de goût, mais qui annoncent un esprit fort française, d'abord conseiller au châ-

trouva la perséaution et des fers où il Voiture. Il y a des tours fort ingénieux et des plaisanteries très-heuren. ses dans son poème satirique de Dulat nn la défaite des bouts rimes. On trouve dans son ode de Catliope des strophes très-belles et dignes de Malherbe, Il mourut de chagrin pour avoir eru deplaire au prince de Conti dont il était secrétaire.

SARDANAPALE, fameux roi d'As-«vrie, dont la mollesse et la vie voluptueuse ont passé en proverbe chez les aneiens. Vaincu par Arbaees, gouverneur des Mèdes, et reduit dans Ninive à la dernière extremité, il se précipita dans un bûcher avec ses lemmes et ses trèsors, vers l'au 770 avant J.-C.

SARPI (Pitate), né à Venise en 1552, embrassa en 1565 l'ordre des Servites, et changea son nom de baptême en celui de Paul, ce qui fait qu'il est plus connu sous le tiom de Fra Paolo. Pendant les débats de Paul V et du senat, nomme théologien consultant de la République , il écrivit contre Rome avec une violence qui prit pent-être sa source dans le refus des bulles dont il avait en besoin pour prendre pessession des érêchés de Caorle et de Noma auxquels il avait été suecessivement nommé. Frappé, le 5 octobre 1607, par des assassins, de plusieurs coups de poignard, il fut soigne aux frais de l'Etat, et après son rétablissement continua à se livrer au travail avec une ardeur infatigable, jusqu'à sa mort, arrivée le 14 janvier 1653. Le plus connu de ses ouvrages est son Histoiredu concile de Trente, traduito en latin, en anglais, en allemand, en français. On recherche la traduction dont le père Courayer est l'auteur. Quant à son livre du Prince , écrit en 1615 , pour les inquisiteurs d'État , et que l'on peut mettre à côté du prince de Machiavel, M. Daru l'appelle avec raison oun chef-d'œuvre d'influence et · de conceptions non moins scélérates oque tyranniques. >

SARTINE ( ANTOINE - RAIMPND-Barcelonne en 1720, d'une famille agréable. Il fut élève et imitateur de telet de Paris, lieutenant-criminel et

maltre des requêtes, fut, en 1759 . | Philistins, il se donna lui même la appelé à la place importante de lieutenant-général de police, et s'y rendit célèbre par sa vigilance, sa prudence et son humanité. Paris lai doit des meaurra d'assainissement et de sûrete, l'établissement des reverbères (1768). la construction de la haile-au-ble et l'école gratuite de dessin en fareur des ouvriers. Nomme conseiller d'Etat en 1773, il fut, l'année suivante apprlé au ministère de la marine ; il y porta de l'ordre et de la probité; mais son activité et son amour du bien ne pouvaient suppléer à l'expèrience qui lui manquait dans cette partie. Il quitta le ministère en 1750, vécut dans la retraite, se retira en Espagne lors de la révolution, et monrut à Tarragone en 1801. Son fils perit victime des fureurs du temps en 1794. à l'age de 34 ans.

SATURNINUS : PERLIES SEMPROmits), d'une famille ignorce, éleve par Valerien au rang de général, mé rita par ses victoires d'être proclamé empereur en 263. Comme il traitait ses troupes avec severité, elles l'asaassinerent en 267. Un autre Saturnius (Sextus-Julius), fut proclamé empereur en y la presque malgré lui Probus le vainquit, et il fut tue peu de temps après son election. Aux talens d'un grand capita'ne, il joignait l'éloquence d'un orateur et la politique

d'un homme d'Etat.

SATYRUS, philosophe péripatélicien, écrivit avec talent les vies des hommes célèbres. Cette de Saphoele est tirée de son ouvrage dont un doit regretter la perte.

SATYRUS, excellent acteur comique grec du quatrième siècle avant notre ère, interceda avec succès auprès de Philippe, roi de Macédoine, en fareur des deux filles d'Apollophane, lors du sac de la ville d'Olynthe.

SAUL, premier roi d'Israel, fils de Cis, de la tribu de Benjamin, fut sacré par le prophète Samuel , vers l'an 1095 avant J. C.; mais, ayant désobei aux ordres du Seigneur, Samuël sacra David, qui épousa ensuite Michol, fille de Saül. Celui-ci essaya vainement plusieurs fois de turr David, enfin, ayaut été défait par les ture, avocat-général au parlement de

mort l'an 1055 avant J. C.

SAUMAISE (CLACOR de), fameux critique, ne à Semaren 1560, mort le 6 septembre 1653. Son érudition était immense, et ses commentaires ont en brancoup de célébrité. La modestie ne fut pas sa vertu,

SAURIN (JOSEPH), géomètre, né en 1659, mort le 19 décembre 1757. Un arrêt du parlement le justifia sur l'accusation portee contre lui par J .. B. iloussean, d'avoir fait les fameux complets pour lesquels il fut banni du rovaume. On a donze volumes de sermons d'un autre Saurin, fils de Joseph, le plus célèbre des predicateurs protestans, ne à Nimes le 6 janvier 1677, mort le 30 décembre 1750.

SAURIN (BERNARD JOSEOR), mort à l'aris le 17 novembre 1781. Il a fait les tragédies de Spartacus et de Blanche et Guiscard. It y a de la grandeur dans le caractère de Spartacus, auquel tous les autres personnages de la piece sont sacritiés; mais le style en est dur, prosaïque et incorrect. Les bienséances de la vérité et de l'histoire y sont d'ailleurs violées d'une manière étrange. Son drame monstrueux de Beverley eut un grand succès, et sa comédie des Mæurs du temps lui ouvrit les portes de l'académie francaise.

SAUSSURE (Honace Benefit de). né à Genève le 17 février 1740, mort le 21 janvier 1798. Son ouvrage la plus important est son Forage dans les Alpes, 4 vol. in-4º. Il est juste. ment estimé. Il est aussi grand minéralogiste que savant botaniste. Il parvint à la crète du Mont Blanc en août 1787. Ses travaux et ses découvertes

sout immenses. SAUVAL (HENRI), né vers 1630, mort à Paris en 166g, est auteur d'un ourrage intitule : Histoire des antiquites de la ville de Paris, 3 vol. in fol. Il mit vingt années à la composer et à voir tout par lui-même. Elle est en-

core consultée et estimée. SAVOYE ROLLIN ( JACQUES FOR-TEXAT ( baron de ), ne vers 1765 à Grenoble, d'une famille de magistra-

grande popularité, appelé au tribu- pour les hommes d'état. nat , après le 18 brumaire an VIII , fut unaimé plus tard un des substihaute-cour impériale, et successivement preset de l'Eure, de la Seine-Inférieure et des Denx-Nethes. Ecarte des fonctions publiques après la première restauration, il s'en tint éloigné pondant les centjours, fut à la finde 1815 élu par le departement de l'Isère député à la 2º chambre législative . y siègea les années suivantes, vota constamment en faveur des libertés constitutionnelles, et mourut à Paris en 1823.

SAXE (Magrice, comte de ), né le octobre 1695, de Frederic-Auguste Ier, roi de Pologue, et de la comtesse de Konigsmarck, fut un des plus grands capitaines de son siècle. Il prit du service en France, et y obtint le bâton de maréchal. Il s'y distingua enclout à la fameuse bataille de Fontenoy, qu'il gagna quoique très-malade de la goutte. Il se saisait traîner dans une voiture d'osier pour visiter tous les postes. Il mourut le 50 novembre 2750, convert de gloire, au château de Chambord que le roi lui avait donne. Il avait un grand fonds d'humanité et ménageait le sang des soldats. Ses réveries , s sol. iu-4° , sout un ouvrage digne de Cesaret de Coude : il est plein de vues profondes propres à former le général et le soldat. (V. Adrienne Le Couvreur.)

SAY ( JEAN-BAPTISTE ) . De à Lyon, mort à Paris le 16 novembre 1851, professeur au collège de France et au conservatoire des arts et métiers, chevalier de la légion d'honneur et de St.-Vladimir , fonda de concert avec Champfort et Ginguené la décade philes entrepreneurs d'industrie , ou Supérieur à tous les auteurs drama-

ea ville natale où il avait acquis une commerciale ou manufacturière, et

SCALIGER ( Jules-Cesan ), ne en 1484, mort le 21 octobre 1558. On a tuts du procureur général près la de ce célèbre écritain italien un traité de l'art poétique in-folio , écrit d'un style noble et où l'on trouve de l'érudition, des commentaires sur l'histoire des animaux d'Aristote , des poesies et d'autres ouvrages en latin. Son fils Joseph-Jules), oè le 4 août 1540. mort le sa janvier 1609, a publie un grand nombre de notes, de commeutaires et d'ouvrages d'érudition; il était vaniteux et canstique.

SCANDERBERG ou plutôt SCAN. DERBEG . c'est-à-dire Alexandre seigneur, naquit en 1404, et fut donué en otage par son père a Amurat II, avectrois de ses freres. Ceux ei furent empoisonnés; sa jeunesse le souva. Amurat l'eleva arec soin et lui donna ensuite le commandement de ses troupes. Il s'acquit une grande réputation par sa valeur et sa prudence, et forma la résolution de recouvrer sca états; il y parvint, et sut les défendre. Amprat avec toutes ses forces et Mahomet II. son successeur, furent constamment battus. Ce dernier se sit obligé de faire la paix en 1461. Ce heros mourat couvert de gloire en 1467. Les Albanais, trop faibles apres la mort de leur chef, subirent de nonveau le jong des Turcs.

SCARPA (ANTOINE), l'un des plus savans anatomistes du dix-huitième siècle, ne en Lombardie en 1747, mort le 51 octobre 1852, à 85 ans en 1767, d'une samille commerçante, professa à Pavie, et a laisse ou graud nombre d'auvrages fort estimes.

SCARRON (PAUL), ne à Paris en 1610, mort le 14 octobre 1660, le premier qui ait fait parler aux Muses le langage des halles. Il a travesti l'irgile : mais non avec le projet de le tosophique et litteraire, fut élimine du rendre ridicule. Son burlesque est tribunat en 1804, publia en 1805, fort au-dessous de la gaieté de Rabe. son Traite d'économie politique, son lais : erlui-ci est plaisant dans les choplus bean, son plus durable titre de res, l'autre ne l'est que dans les mots. gloire, et après huit ans de professo- Rabelais avait d'ailleurs une érudirat, fit paraître le résultat de ses le- tion immense, et Scarron n'avait que cons sous le titre de Cours complet d'é- très peu de littérature, aussi n'est il conomie politique protique, vaste com- rieu resté de lui que son roman comi-position, egalement importante pour que, ouvrage tres comique en effet.

tiques de son temps, il reneontra sou-; SCIIILLER (Francisco de). no # vent la gaité du bon comique. Il sut Jona le 10 novembre 1759, mort a mettre de l'art et de la clarté dans ses Weimar le 11 mai 1805, l'un des expositions: on peut en juger par celle plus grands auteurs dramatiques et de Joselet maitre et valet qui est tres. paites allemands. La dernière traducbeureuse. Il purgea la scene de la bar- tion de son théâtre, par M. de Babarie, de la fadeur des pastorales, du rante, est supérieure à toutes celles merveilleux des aventures romanes qui l'ont précedée, et fait bien conques, et sous ce rapport ouvrit en quel- naître le genie de Schiller. On a de

SCAURUS ( M. Enters ) . consul romain, 115 aus avant J.-C., porta des lois somptuaires et regla les suffrages des affraochis dans les assembleus. Il fut envoyé en aubassade à Jugurtha et s'en laissa corrompre. Salluste le blame et Liceron fait son éloge. - Son fils , étant édile , fit tule les Grecs et les Romains, le seconstruire un theatre qui pouvait con- cond , malbeureusement demeure intenir quatre-vingt mille spectateurs ; complet, sur la poésie de ces deux peuon y comptait trois cent soixante co- ples de l'antiquité. Ayant epouse la loones de marbre. Pline dit qu'il causa tille du célebre Mendelsobn , il tit la ruine des mœurs, et fit plus de profession, avec elle, de catholicis-tort à Rome que la sunglante presé-cution de Sylla, beau-pere de Seau-l'étude des langages, et composa son rus. Il y a eu un troisième Seaurus, écrit sur la langue et la sagesse des dont le fils se tua sur un reproche que Indiens. Dans un voyage qu'il sit à lui faisait son père, lorsque les Cim- Vienne, seduit par les offres des mibres repoussaient la cavalerie ro nistres autrichiens, il abandonna les . naine.

l'armée de César dans les Gaules. Sué- proclamations contre la France, et tone rapporte de lui un trait de cou- mourut à Dresde, au commencement

rage extraordinaire.

SCHEELE ( CHARLES-GUILL.), releon priocipes chimiques. Le plus imde l'air et du feu , Upsal , 1777 . trail. en français par Dietrich , 1 vol. in-14 et in-8.

SCHEFFER ou SCHOEFFER (Prenne), mort à Mayence en 1501, est regarde comme l'un des premiers inventeurs de l'imprimerie avec Gutimagina de remplacer les caractères beim en Allemagne.

que sorte la bonne route à Molière. lui une histoire de la guerre de trente ans, qui a été aussi traduite en français.

SCHLEGEL (Fneberic), célébre écrivain allemand, ne à llanorre en 1772, élevé a Goettingue, commença, en 1797, s se faire connaître par deux écrits remarquables, le premier intitravaux qui avaient fait sa gloire. SCEVA ( Miares ), centurion de pour devenir l'humble réducteur des de 1829. S C. II OE L L ( MAXIMILIEN-SANSON-

bre chimiste, et l'un des createurs de Faloisse), publiciste et historien, la chimie organique, ne le 19 decem- successivement avocat en Alsace, bre 1742 à Stralsund, mort le 24 imprimeur à Bale, administrateur du mai 1786, a du sa celebrite europe- Bas-Rhin, libraire à Paris, conseiller enne à ses découvertes des sub-tances d'ambassade du roi de Prusse, près la cour de France, conseiller intime de portant de ses ouvrages est sou Traité ce mouarque, cuevalier de l'Aigle Noir, né en 1766, dans le pays de Nassau-Saarbruck, mort à Paris le 6 août 1855, âgé de 66 ans. On a de lui : 1º Répertoire de la littérature aneienne, 2 vol. in-8, Paris, 1808; 3º Tableau des peuples qui habitent l'Europe, iu-8, 1810; 3º Précis de la révotemberg et Faust. Le premier, il lution française, in-18 18 10:4º Précis de l'histoire universelle, traduit de l'alleen bois et imparfaits, par d'autres en mand, de Zopf, 5 vol. in-12, 1810; metal et mobiles, jetes dans des 5º Détails sur les derniers momens de moules. Il perfectionna aussi l'encre Moreau, in-8; 6º Description abregée de l'imprimeric. Il était ne à Gerns- de Rome ancienne, in 12, 1811; 7º Elemens de chronologie historique,

profane, 8 vol. in-8, 1823 et 24; 10° Table systematique de l'histoire de la Grèce, in-8, 1813.

SCHOMBERG (Hexar de ), se signala par sa valeur et sa prudence eo diverses occasions, et fut fait maréchal de France en 1625. Il n'était pas moins habile dans les négociations que sur le champ de bataille. Il mourut à Bordeaux cu 1652. On a de lui une relation de la guerre qu'il fit en Italie. Son fils, mort en 1656, mérita anssi par sa valeur le bâton de maréchal de France, et deviut viez-roi de Catalogne.

SCHOMBERG (FRÉDÉRIC - ARMAND DR), maréchal de France, d'une famille différente du précèdeut, fat tué en 1690 en Irlande , dans un combat contre le roi Jacques. Il était passe en Augleterre avec le prince d'Orange lors de la révocation de l'édit de Nantes en 1685 ; il était protestant, et estime dans toute l'Europe.

SCHWARTZ (BERTHOLD), cordelier allemand, ne à Fribourg vers le treizieme siecle, passe pour l'inventeur de la poudre à canon. D'autres l'attribuent à Roger Bacon, cordelier anglais. Schwartz était grand chimiste, et accusé de magie et mis en prison, il s'occupait pour se distraire d'expériences qui lui firent faire la découverte de cet instrument de mort.

SCIPION ( PUBLIUS CORNELIUS ) , surnommé l'Africaio , conquit l'Espagne sur les Carthaginois, à l'âge de vingt-quatre ans. Il battit ensuite As drubal et Annihal, et les força d'accepter la paix à des conditions trèsavaolageuses pour les Romains. Quelques années après il passa en Asie où il defit Antiochus, de concert avec son frère. Ce grand homme, poursuivi par l'envie et les intrigues de ses concurrens, se retira à sa maison de campagne, et y mourut l'an 180 avant J. . C. - Il a existé plusieurs autres personnages célébres de ce nom: Lucius Carnelius, son frère, surnomme l'Asiatique à cause de ses succès en

2 vol. in-18, 1812; 8º Histoire abrégée | senat, le plus homme de bien de la de la littérature grecque, 2 vol. in-8; république ; Publius Emilianus . 9º Histoire de la littérature grecque surnomme l'Africain le jeune, tils de Paul Emile, adopté par le tils de Scipion l'Africain , qui prit Carthage l'an 146 avant J.-C., égala et même surpassa le vainqueur d'Annibal par sa valeur, par ses vues, par son zèle pour la disciplice militaire, par son amour pour la patrie, ses vertus partieulières et son goût pour les lettres qu'il cultivait au milieu du tumulte des camps. Il fut trouvé mort dans son lit, et l'un soupconna les Gracques de cet assassinat. Avant le premier Scipion l'Africain, ouze personnes de cette famille avaient été élevées aux premières charges de la république.

SCOPAS, architecte et statuaire, nė a Paros vers la 89° olympiade, excella dans ces deux arts. Sa Venus tenait le premier rang parmi tous ses ouvrages. Il contribua à l'embeliissement du tombeau de Mausole, qui passa pour une des sept merveilles du monde, du temple de Diane, d'Ephèse, remplit la Grece entière de ses chefs d'œuvre, et mérita le surnons d'artiste de la vérité. Pline cite comme existant-à Rome de son temps un Apollon , une Vesta , un Mars colossal. On cite aussi avec éloge un Mereure, une Bacchante, et ses statues de Niobé et de ses enfans, de toutes ses productions la plus importante pour nous, et qui fait aujourd'bui partie de la galerie de Florence.

SCRIBONIANUS ( FURIUS - CA millus), consul l'an 32 de notre ère. commandait un corps d'armée dans la Dalmatie à l'avénement de Claude à l'empire, se révolta contre lui, et lui enjoignit par une lettre injurieuse d'abdiquer; une terreur superstitiouse arreta ses soldats lorsqu'ils marchaient sur Rome ; ils égorgèrent leur chef. qui prit vainement la fuite, et fut, l'en 42, tué par un de ses légionnaires dans l'île de Lissa ( Lesina ) où il s'était réfugié.

SCRIBONIUS LARGUS, médecin, pratiquait dejà son art sous Tibere, et snivit Claude dans la Grande Bretagne en 45. Il ne nous reste de lui qu'un Asie contre Antiochus; Scipion Nasica, opuscule de compositione medicamencousin de l'Africain, déclere, par le torum, dont l'édition donnée par 565

Bernhold , Strasbourg 1756, in-8, segarant que Cyrus eut détruit leur de-

joint à la collection des Voriorum. SCUDERI ( GEORGE DE ), ne au Haire en 1601, mort à Paris le 14 tin, né à la Haye le 10 novembre mai 1667, l'un des plus feconds et des plus mauvais écrivains de son sieele , quoiqu'il y art eu des portiers de comedies tués par l'affluence de mon de à la représentation de sa tragédie de l'Amour tyrannique, piece romanerque. A l'homeur d'un capitan il ioignait une vanité ridicule ; il osa être jalous de Corneille , et ce fut lui cher le cynisme de Catulie , mais ses qui défera le C dau jugement de l'academ'e française. Buileau vengea Corneille, en rendant le nom de Scuderi méprisable; mais le cardinal de Richelicu , qui n'etait pas moins jaloux de la glone du Cid , récompensa Senderi en lui donnant le gouvernement du château de Notre-Dame de la Garde, si plaisamment depeint par Chapelle et Bachaumont dans leur einable voyage. Il dedia à la reine Christine son poëme en dix chants, et

Magdelaine de Scudéri sa sœur, née en 1607, morte en 1701, eut plus de reputation que son fière, et la méritait, non par ses énormes et factidieux romans, mais par quelques éloges ilelicats de Louis XIV, par quelques vers heureux , et si l'ou veut par un Discours sur la eraie gloire, qui remporta le prix de l'Academie franeaise, mais parfaitement oublié maintenant. Elle était fort laide, et s'attacha o Pélisson, qui avait une belle âme, mais qui abusait de la permission donnée à un humme d'être laid. La doucent de son caractère fit à mademoiselle Scuderi beaucoup d'amis illustres.

si ridiculement fastueux, d'Alaric.

SUYLAX, mathématicien et géographe, fut envoyé par Darius, fils s'acquitta de cette mission arec ta- ciale des langues orientales vivantes, J.-C.

vant Pline, qui se distinguèrent dans manuscrits importans. l'art de tailler le marbre. Ils firent des statues pour la ville de Sicyone, et a Ceen le 32 août 1654, mort le 35

mination.

SECUND (JEAX), célébre pnète la-1511, mort à Tournai le 8 octobre 1536. Ses ouvrages sont des élegies. des épigrammes, des épitres, des odes; mais sa reputation est principalement fon lee sur ses Boisers, qui ont exerce une foule de traducteurs : M. Tissot est du nombre, Dorat l'avait précedé. On ne peut lui repropeintures pourraient être plus chastes.

SEDAINE (MICUEL-JEAN), de l'Academie française, De à Paris le 14 juillet 1719, mort le 17 mai 1797. Son épitre à mon habit est très ingenieuse : ses operas contiques sont en très grand nombre, et le Théâtre Francais jone encore son Philosophe sans le soroir et sa Gozeure imprévue. Il fut maître mucon, et son goût l'entraina vers l'art dramatique. Il entendait tres bien les effets de theatre; l'étude qu'il en avait faite perfectionnée par l'experience, est ce qui contribua le plus à ses succès qui etonnent toujours lorsqu'on essaie de lire ses ouvrages. Mais Sedaine avait dans le societe un merite qui les lui faisait pardonner; infiniment estimable daos sa conduite et dans ses mænrs , cher à ses amis, cher à sa famille dont il était le soutien, on ne pouvait lui reprocher que ses vers.

SEDÉULAS, fils de Josias, et dernier roi de Juda. Il se revolta contre Nabuchodonosor qui l'avait place sur le trône; mais vaincu par lui, il fut conduità Babylone chargé de chaines, et mourut en prison après avoir eu les veux crevés.

SEDILLOT, savant orientaliste et astronome, mort à Paris le 9 20ût d'Hystaspes, à la découverte de l'Inde, 1835, à 50 ans, chevalier de la légion dont il voulait faire la conquête. Il d'honneur, secrétaire de l'école spelent; il florissait vers l'an 522 avant On avait cree pour lui , en 1814, une place d'adjoint au bureau des Longi-SCYLLIS et DIPENUS, sculp- ludes pour l'bistoire de l'astronomie teurs cretois, furent les premiers, sui-chez les orientaux. Il a laissé plusieurs

SEGRAIS ( JEAN-REGNAULT DE ) . DE vivaient sous l'empire des rois Medes, mars 1701. Il est demeure le modèle

d'un geure dans lequel il n'a pas en de l'impératrice Catherine, et obtint de rivaux, celni de l'Eglogue, par le des succès dus à sa capacité autant seul mérite de n'avoir point fardé ses qu'à l'agrément de son esprit et à l'ébergers comme Fontenelle et Lamo- légance de ses manières. Ruiue par la the out farde les leurs. Les autres ou- révolution, et n'ayant échappé à l'échavrages de Segrais sont médiocres , et faud que par miracle , quoiqu'il eut en général c'est un écrivain qu'on ne lit guère. Delille a fait oublier sa traduction des Géorgiques de Virgile. Ou pretend qu'il eut part à la composition de la Princesse de Clèves, et de la Princesse de Montpensier . romans estimés de madame de Lafayette; mais le reproche fait aux dames d'avoir des teinturiers n'est pas toujours fonde, et dans ce genre comme dans

lostyle épistolaire elles ont le sceptre. SEGULER ( PIERRE), président au parlement de Paris, ne à Paris en 1504, d'une ancienne famille de Quercy, illustre dans la magistrature et dans les armes, rendit des services importans anx rois Henri II et Charles IX, qui l'employèrent dans diverees negociations où il tit briller one intelligence et une éloquence peu communes. Il mourut le 35 octobre 1580. à suixante-seize ans, comblé d'honneurs et de biens. Un de ses lils, Antoine Segnier , mort en 1624 , fut ambassadeur à Veuise. Son petit-fils, Pierre Seguier, fut garde-des-sceaux, et chancelier sous Louis XIII. Il se signala lors de la journée des barricades, et mourut en 1672. Il aimait les gens de lettres, et fut protecteur de l'Academie française, apres la mort du cardinal de Richelien. Sa postérité s'est illustrée dans la carrière de la magistrature, et y brille encore.

SEGUR ( LE COMTE LOUIS PHILIPPE) fils du maréchal de Segur, ministre de la guerre sons Louis XVI, marè chal de camp, pair de France, de l'academie française, ne à Paris le 11 décembre 1753, mort dans la même ville le 27 août 1830, cons-lieutenant, capitaine, colonel, s'occupa de bonne beure d'etudes fortes et sérieuses , et malgre sa jeunesse, obtiut l'amitie des hommes de lettres les plus célèjouit de la plus haute faveur auprès reprocher que son ambition.

refuse d'émigrer, il chercha dans sa philosophie et dans la culture des lettres tes nobies consolations et les ressources du travail. Conseiller d'état et grand-maître des cérémonies à la cour de Napoleon , il fut , à l'enoque de la restauration, éloigné de la chambre des Pairs, y rentra en 1818, et toujours fidèle à la cause de la liberté constitutionnelle, il ne rechercha plus d'autres faveurs que l'estime de ses concitoyens. Ses œuvres complètes out ėtė publices . 1824 - 29, en 36 vol. in 8. On y distingue ses écrits historiques et politiques, ses méinoires, souvenirs et anecdotes.

SEJAN, favori et ministre d'état de l'empereur Tibère, né en Toscane, s'empara tellement de l'esprit de son maître par ses artifices et ses flatteries, que celui-ci lui donna un pouvoir égal au sien. Il fit perir Agrippine, Germanicus et ses sits. Il voulut epouser Livie, et osa faire jouer sur le théâtre les vices de Tibère; ce priuce ordonna au sénat de lui faire son procès. Il fut arrêté et étrauglé en prison le même jour, l'an 31 de J.-C. Le peuple déchira son cadavre et en jeta les restes dans le Tibre; ses eufans périrent aussi par le dernier supplice.

SELEUCUS. Il y a eu plusieurs rois de Svrie de ce nom , mais le seul qui soit célèbre est Séleucus, surnomme Nicanor, c'est-à-dire, victorieux. Il était fils d'Antiochus, l'un des principaux généraux d'Alexandre le Grand après la mort duquel il s'établit à Babylone; mais il en fut chassé par Antigone, et se retira en Egypte , où s'e. tant ligué avec Ptolomée, Cassandre et Lysimachus, il delit à la bataille d'Ipsus Antigoue qui y perdit la vie. Dans le partage que firent les vainqueurs, Séleucus eut la Syrie dont il bres de son temps. A son retour d'A. fut le premier roi. Il fit d'autres guermérique où il prit part à la glorieuse res et fut assassiné par un de ses courresistance des Etats-Unis, euvoyé mi-nistre pléuipotentiaire en Russie, il plus grandes qualités ; on ne peut lui Tures. Le premier se révolta contre processif; on voit qu'il ne se connais-Bajazet II, son père, et l'obligea de sait pas lui même. Son caractère metui ceder l'empire en 1513, au preju- riterait d'exercer les pinceaux d'un fadice d'Achmet son alué , qu'il fit met- vori de Thalie. tre à mort aiusi que son autre frère, opres avoir empoisonné son père. Il remporta une victoire signalee sur les cents aus. l'erses, et conquit l'Egypte qu'il reduisit en province. Il regna huit ans, et mourut le 27 novembre 1520 dans ciers de Ninus, qui avant recomm en la cinquante quatrième aunée de son age, detesté de ses sujets par ses cruautes. Du reste, il était courageux, infatigable, sobre et libéral. Il aimait les lettres et les cultivait. - Le denxième, fils de Soliman II et petittils de Sélim Icr, monta sur le trône après son père, en 1566, et mourut le 13 décembre 1574, âgé de cinquante-deux aus. C'était un prince faible, sans ancune qualité qui pût racheter ses vices.

SELIM III, né en 1761 ou 61, fils unique de Mustapha III, monta anr le trône en 1789, soutint des guerres malheureuses contre l'Autriche et la Russie, garda la neutralité entre la France devenue république et la coalition formée contre elle, conelut en 1802, un traité de pais avec Buonaparte, rentra en guerre avec la Russie appuyée par l'Angleterre, méconteuta les troupes par des réformes trop précipitées, fut detrôné et bientôt après mis à mort par ordre du nouveau sultan Mustapha, ton cousin , le 18 juillet 1808.

SELIS (NICOLSS-JOSEPH), né à Paris le 37 avril 1737, mort le 9 février \$804. Il avait épouse une nièce de Cresset. On a de lui un recueil de poéales qui offrent de l'esprit et de la fasatires de Perse, à laquelle Labarpe

donne de justes éloges.

SELVES ( JEAN BAPTISTE), ne à par M. Auger. Montauban vers 1760, mort le 16 ne put le faire interdire. Il a publié pour lire ses ouvrages, et ils ne con-

SELIM I et II, empereurs desquine foule d'écrits, entr'antres l'Anti-

SEM, fils de Noé, ne cent ans avant le deluge, mourut agé de six

SÉMIRAMIS, reine des riens, épousa un des principaux offielle de grandes qualités, l'epousa après la mort de son mari, et lui laissa en mourant les rênes de l'empire. Elle gouvernaco grand homme, et embellit beaucoup Babylone. Elle fit des conquêtes dans l'Ethiopie. Avertie que son fils conspirait contre sa vie, elle abdiqua volontairement en sa faveur, l'an 2108 avant J. C.

son compte. SEMPRONIE, mère des Gracques. Les deux fils de cette dame romaine qui leur avait donné une éducation très suivie, eurent une si grande influence dans le république, que le nom de Sempronia devint commun à toutes les femmes qui descendaient des Graeques et des Scipions; une des plus fameuses, si bieo peinte par Salluste, prit parlà la conjuration de

On a rapporté beaucoup de fables sur

Catiling. SENECE (ANTOINE BATTERON DE), ne à Mâcon le 15 octobre 1645, mort le premier janvier 1757 , poète et litterateur estimable, mais qui n'a pas une célébrité proportionnée à son mérite. Ses pièces fugitives sout pleines d'une imagination singulière, d'expressions heureuses et de poésic. Le conte de Kaimac et les Travaux d'A. pollon méritent d'être distingués, ainsi cilité , et surtout une traduction des que la Manière de filer le parfait amour. Ea 1805, on a renai ses œuvres en un volume in-12, précédées d'une notice

SENEQUE, le philosophe, no à juillet 1823. Il s'est acquis une célé- Cordoue vers l'an 6 avant J.-C., fut brité plaisante par la multitude de le précepteur de Néron, qui pour se procès qu'on lui a vu intenter on sou-| défaire d'un censeur iucommode , (ui tenie. Les avoucs, les juges devinrent envoya l'ordre de mourir, et lui l'aissa les objets principaux de son irritation: Le choix du genre de mort. Il se fit il était devenu la terreur du Palais. Il ouvrir les veines. Il avait cinquaute-a laissé un procès après sa mort. On quatreans. Il faut avoir le goût formé

riennent pas à la jeunesse, parce que te à la présidence dans la section le mauvais v domine. Il y en a une suivante, et en remplit les fonctions bonne traduction de M. de La Grauge, en 6 volumes. Lucius Annæus son il entra dans la nouvelle administrapère, était orateur; ses defauts sont les mêmes que ceux de son fils.

SENNACHERIB, fils de Salma nazac, succéda à son pere, roi des Assyriens, vers l'an 717 avant J.-C. Il conquit l'Egypte , ravagea la Judée; il mit le siège devant Jerusalem; mais un auge exterminateur détruisit toute son armée qui s'elevait à cent quatrevingt eing mille hommes. Obligé de retourner en Syrie , il fut tue à Ni nice par ses deux fils, vera l'an 700 aranı J. C.

SENTIUS ( Cares), parvenu au consulat suus le règne d'Anguste, l'an de Rome 755, est connu par la loi Alia Sentia relative aux affranchis et qui fut abrogée par Justinien.

SEPHORA, fille de Jethro et fem

me de Moise. SERJEL ( JEAN-TOBIE ), aculpteur, nê à Stokholm en 1740, éléve de Larehevêque, artiste français, alla se perfectionner à Rome, à son retour passa par Paris, y fut reçu membre de l'academie des beaux arts, et de puis correspondant de l'institut, prit par ses ouvrages un rang distingué parmi les plus celèbres scu'pteurs, et mournt combie d'honneuis, en 1814. Son Otiyade , soldat grec blessé , qui fut son morcean de reception à l'aca. démie, orne aujourd'hui la galerie du Luxembourg.

SERGIUS. Il y a en quatre papes de ce nong. Leur pontificat n'offre rien de bien remarquable ; la mort du premier date de 701, et celle du dernier de 1019. Deux patriarches de Constantinople out porté le même nom.

SERRE ( DERCELE , comite de ) garde des Scraux sous Louis XVIII , issu d'une famille bonorable de Lorraine, émigra bien jeune encore, et aidence de la cour royale de Colmar. Il avait rendu de grands services dans Députe à la chambre de 1815 , il de-les armées et dans les hôpitaux. muz majorité réactionnaire, fut por- | roins ), avecat-général au parlement

avec impartialite. A la fio de 1815, tion, eut les sceaux en partage, présenta sur la police de la presse trois lois libérales, lit les choix les plus capables d'honorer la magistrature, et vit sa popularité portée au plus haut degré. Mais bientot les espérances des amis de la liberté furent trompées. Le ministre ne se signala plus que par sa violence et son aigreur, et tomba sous les efforts réunis de la droite et de la gauche. Le nouveau ministère . craignant peut-être un retout de sa popularité, l'envoya en ambassade a Naples en 1823. Il y mournt en 1824, dans le chagrin et les regrets.

SERRES [ OLIVIER DE ], celèbre

lagronome. Vuyez Olivier.

SERRURIER ( LE CONTE ), ne à Lyon le 8 septembre 1742, maréchal de France , servit en Italie avec distinction en 1795 et 1796, montra beaucoup de courage et de taleus au siège de Mantone, s'empara de Vérone en 1797, et brilla en diverses occasions, il fut long-temps gouverneur des Invalides , place qu'il perdit à la restauration, se fit aimer dans es fonctions, et mourut dans la retraite , à Paris, le 11 décembre 1819.

SERTORIUS (Quistus), capitaine romain, se juignit à Marins, et prit Rome arec lui l'an 87 avant J.-C.; mais, au retour de Sylla, il se sauva en Espague, s'empara de la Lusitanie et s'y soutint vaillamment contre Metellus, Pompre etles autres genéraux romains qui furent envoyes contre lui. Il fut assassiné par un de ses principana officiers, l'an 73 avant J .C. ll était devenu voluptueus et cruel, et fit oublier par ses vices les qualites qui l'avaient illustre.

SERULLAS (Geosca), pharma. cien en chef, premier professeur aervit dans l'armée de Conde; rentre en l'hopital du Val de Grace , à Paris , France en 1801, avocat à Metz, 1er officier de la legion-d'honneur, de president à la cour impériale de Ham-l'acadenie des sciences, névers 1780, bourg , il eut à la restauration la pré-est mort du cholèra le 14 mai 1831.

fendit avec talent les ministres contre | SERVAN ( Joseph - Michat - A n.

vembre 1757, a la gloire d'avoir si- point survivre au jeune Lépide son gnala le premier les réformes qui de- mari, victime des vengeances d'Ocpuisout été opérées dans l'administra- tave , elle s'étouffa avec des charbons tion de la justice , ent le courage de ardens. - Serville , fille de Baréa sacrifier sa popularité à sa conscience Soranus , gouverneur de l'Asie miet quitta le barrean. Au commence- neure, née l'an de Rome 798, sous ment de la révolution , nomme par le regue de Claude , reduite à l'état deux bailliages, il s'excuss sur sa santé, vécut dans la retraite, occupé d'études sur la inrisprudence et de mémoires sur les abus de notre ancienne le gistation pénale, et v mourut le 4 novembre 1807. Ses nombreux ouvrages, qui ne sont pas sans défauts sous le rapport du style , sont inspirés par l'amour de l'humanité, et tous ont un

but d'utilité publique. SERVAN DE SUGNY (Jeles ). mourut à Paris en 1831 , à 34 aus. On lui doit une traduction vers de Théocrite, dont la deuxième édition e réuni tous les suffrages , la chaumière d'Oullins, eadre simple où le moraliste a trace des scènes interessantes de la vie domestique s d'heureuses imitations de Catulle, à la suite du poeme intitulé La Famille Greeque; il a laissé en maunscrit un roman, et des satires contemporaines. Ce jeune littérateur . dont le perte prematurée à cause de vifs regrets, à s4 ans écrivait et parlait l'Italien , l'Espagnol , l'Allemand et l'Anglais; il v joignait l'étude raisonnée de la langue Greenue, et c'é tait par de fortes études qu'il s'était prepare à la carrière littéraire qu'il 44 avant J. t. eut sans doute parcourue avec une gloire méritée.

SERVANDONI . rélèbre architecte et peintre ne à Florence en 1695, spectacles de simples décorations. Le triumvirat d'Antoine, de Lépide et grand portail de l'eglise de St-Sul-d-Octave. pice , à Paris , est de lui , et une rue

porte son nom. d'Utique, nee vers l'an 655 de frome, rut l'an 813 (60 de J .- C.), sous le refemme de Junius Brutus, puis en gue du dernier. Après s'être longdenxièmes noces de Décimus Julius temps signale au barreau, il écrisit Silanus , est fameuse par ses liaisons les annales romaines. Quintilien l'aparec Jules Cesar, et recut de lui les pelle un historien de beaucoup d'esbiens des proserits. - Servilie, sa sprit et de réputation , sententieux, fille afnue, fut au contraire au mo- mais trop diffus, .

de Grenoble , ne à Romans le 3 no-fdèle d'amour sonjugal , et pour ne de veuve par le hannissement d'Annius Pollion , se sit encore impliques dans l'accuration inique dont son sertucux pere fut la victimo,

SERVILIUS, consul romain l'an 405 arant J.-C., remporta sur les Volsques une victoire erlataute, et se donna de sa propre autorité les

honneurs du triomphe.

SERVILIUS (Cx. ), consul en si7 evant J. C., périt à la hataille de Connes l'année qui suivitson consulat.

SERVILIUS All Al. A. general de la cavalerie , tua Spurius Melius qui aspiraient à la royaute.

SERVILIUS CEPION (Cv.) consul en sos avant J.-t. Le si nat noui. ma un dictateur pour lui oter son autorité en Sicile, et l'empécher de se mesurer contre Aunibal.

SERVILIUS ISAURICUS, consul en 78 avant J. dl., subjugua Jes Isauriens et se rendit maître de la ville d'Isaure dans l'Asie mineure, ce qui lui valut le surnom Isauricus; mais il ne put detruire les pirates. Il fut hanoré de la censure et du triompha, Dion et Valère Maxime parlent de lui. Il mourut à quatre-vingt-dis ans . l'an

SERVILIUS ISAURICUS, file da précédent, consul avec Jules César, l'an 49 avant J. C., réprima Colins, preteur, qui s'efforcait d'exciter des mortà Paris le 19 janvier 1766. Il mouvemens seditieux dans Rome, Il avail un talent particulier pour les obtint un second consulat sous le

SERVILIUS-NONIANUS ( M42cus ), sepateur, vecut sous Tibere . SERVILIE, sœur utérine de Caton Caligula . Clande et Neron , et mou-

SERVILIUS PRISCOS, dictateur; be, dissimulé, perfide, parjure, avide. l'an 415 avant J .- C., defit les Eques , colère et cruel. Il ya eu deux autres vain queurs des deux consuls à cause empereurs de ce nom, princes faibles de leur mésintelligence, et abdiqua et saus talens, qui réguerent très peu sa dictature au bout de buit iours.

SERVILIUS SPURIUS, consul d'une mort violente. l'an 474 avant J.-C., fut secouru dans une bataille contre les Etrusques par

son collègue Aul. Virginius.

SERVIUS (Honoratus Maunes), a été imprimé. grammairien du cinquième siècle, ses. La dernière édition est celle des mournt l'an 14 de J.-C.

roi des Romains, succèda à son beaupere Tarquin l'Ancien, l'an 577 avant J. C. Tarquin le Superbe, à qui il faits. avait donne sa file Tullia en mariage, et qui devait lui succéder, impatient de regner, le lit assassiner l'an 533 . et monta sur le trône. Servius Tullius, prince, se distingua comme guerrier et comme legislateur. Il vainquit les Veiens et les Toscans, établit la distiaction des rangs et des centuries entre les Romains, règla la milice et augmenta l'enceinte de la ville.

SESSA, philosophe indien, passe Christ. pour le premier inventeur des échecs. On croit qu'il vivait au commencement du onzième siècle.

d'Ere, naquit l'an du monde 130 ges de lui.

après la mort d'Abel.

consacrée au rulte de Vesta.

femme de Valentinien et mère de jusqu'à nous. Gratien , wit à prix toutes les graces

de la cour ; Valentinien la repudia. pereur romain, ne en Afrique l'au joue un si grand rôle en Italie dans 149 de J. C., s'éleva par sa valeur les quinzième et seizième siècles. aux charges les plus importantes, et Elle compte six ducs de Milan, et se fit déclarer empereur f'an 193. Il s'est allice avec la plupart des sonvemourut à Yorck, en Angleterre, l'an rains de l'Europe. Jacques se noya en 211. C'était un prince courageux, ac- 1424.

de temps. Ils perirent lous les deux

SEVÈRE ( Locice Convenies), poète latin distingué sous le règne d'Auguste. Ce qui nous reste de lui

SEVERE CASSIUS, orateur, reest connu par sea commentaires sur douté pour ses dénonciations et ses Virgile, ouvrage fort défiguré par les libelles diffamatoires. Auguste le recopistes', mais où l'un trouve des faits légua dans l'île de Candie, et Tibère importans et des remarques curieu-là Sériphus, l'une des Cyclades, Il v

Burmann, 1746, 4 vol. in-4°. SEVERINE (ULPIA - SEVERINA), SERVIUS TULLIUS, septième femme de l'empereur Aurélieu.qu'elle Buirit dans ses expéditions. Elle s'acquit le cœur des soldats par ses bien-

SÉVIGNÉ ( MARIE DE RABCTIN, Minquise de ), née en Bourgogne le 5 évrier 1626, morte le 14 jaovier 1696. Elle n'a pas eu de rivale dans qui avait toutes les qualités d'un grand le style épistolaire, et fut véritable. ment l'honneur de son sese. La meilleure édition de ses lettres à été donnée par M. de Monmerque, Paris, 1818, 15 vol. in-12.

SEXTUS-CALVINUS ( L. ) a bâti la ville d'Aix vers l'an 120 avant Jesus-

SEXTUS-EMPIRICUS, philosophe pyrihonien sous l'empire de Maic Antonin, était médecin de la secte des SETII, troisième tits d'Adam et empiriques. Il nous reste des ouvra-

SEXTUS, pe à Chéronée et neveu SEVERA (Jelia Actilia), seron-ide Plutarque, embrassa la philosophie de femme d'Ileliogabale, avait été stoicienne. Il devint précepteur des empereurs Lucius Verus et Marc Au-SEVERA ( VALERIA ) , première rôle. Ses ouvrages ne sont pas venus

SFORCE (Jacotes), ne le 10 mi 1369, surnomme le Graud, est la tige SEVERE (Lecres Saptimers), em- de l'illustre maison de Sforce, qui a

tif laborieux, penetrant d'on coup SIIAKESPEARE (WILLIAM), ce-d'œil ce qu'il fallait faire, et inébran-lui des poètes anglais dont sa nation lable dans ses entreprises , mais four- se glorifie le plus , naquit le 35 avril genre aublime et élevé. On trouve et qu'il est en tout point mérité. dans les ouvrages de cet auteur dramatique de grandes beautés et en des Sichimites. Il enleva Dina , fille même temps beaucoup d'irrégularités de Jacob, pour laquelle il avait conçu et des absurdités qui tienneut à l'époque où il écrivait et au génie du vint la demander en mariage; elle théatre anglais. Il avait été acteur, La lui fut accordée à condition que lui traduction en 10 vol. in-80., de Le-fet ses sujets se feraient circoncire. tourneur, a été revue de nos jours Mais les frères de Dina entrèrent dans par M. Guizot, et publiée par le libraire Ladvocat.

SHULKOWSKI (Joseph), officiergénéral au service de France, né en 1775 dans la grande Pologne, vint en France apres le démembrement de sa patrie, se rendit à Constantinople dans le dessein de passer au service de Tippno-Saif, s'empressa d'en revenir au premier bruit de l'insucrection de 1794. Mais n'avant pu arriver à temps pour y prendre part, il entra comme capitaine dans l'armée d'Italie, attira l'attention de Buonaparte par une oction d'eelat, devint son aide-de camp, le suivit en Egypte, y déploya la même bravoure et la même capacité, et fut tue pendant l'insurrection du Kaire. Pour honorer la mémoire de ce jeune guerrier, qui réunissait des connaissances variées à ses talens militaires, le général donna son nom à l'un des forts du Kaire.

SICARD ( ROCH-AMBROISE - CUCERmie française. « L'immortel abbé de maison royale. · l'Epée , dit M. Paulmier , élève de sieurs ouvrages qui sont les guides n'avait aucun défaut essentiel. éloge, sinon qu'il est fail par un hom-padoce de la Paphlagonie.

1564, et mourut en 1616. Il avait un me qui connaissait bien l'abbé Sicard.

SICHEM, fils d'Hemor, prince une passion violente. Peu aprés il la ville lorsque la douleur retenait les babitans dans leurs lits, et en tirent un carnage affreux.

SICINIUS DENTATUS, tribun du peuple Romain, célebre par sa valeur et surnommé l'Achille romain , était convert de quarante-cinq blessures reçues pour sa patrie. Le décemvir Appius, dent il frondait la tyrannie, veulant se défaire de lui. le fit assassiner vers l'an 405 avant J .- C. Il avait alors cinquante-huit ans. SIDONIUS APOLLINARIS. Foy.

Apollinaire. SIGEBERT, troisième fils de Clotaire I, eut pour son parrage le royaume d'Austrasie et épousa Brunchaut; il fut assassine l'an 575 par les gens de Fredegende. C'etait un prince affable, genereux et plein de courage. Il fut regretté de ses sujets. Il y a un autre Sigebert dit le Jeune, fils de Dagobert et son successeur dans le royaume d'Austrasie dont le rigne nox ) , ne le 20 septembre 1742, mort est l'époque de l'élévation des maires à Paris le 10 mai 1822, de l'Acadé- du palais et de l'abaissement de la

SIGISMOND. Trois rois de Polo-· l'abbé Sicard, a créé la méthode gne ont porté ce uom. Le plus re-«qui rend les sourds muets à la reli-marquable est le premier, surnomme agion et à la société : l'abbé Sicard le Grand, qui monta sur le tione en ol'a perfectionnée en la mettant en 1507, et monrut le 1er avril 1548, «action par mille procédés ingénieux emportant avec lui l'amour de ses set savans qui la placent au rang des sujets et le respect de toutes les naschefs d'œuvre dont l'humanité s'ho- tions de l'Europe. Il reunissait les quanore. . M. l'abbe Sicard a fait plu- lites qui constituent un grand roi , et

des instituteurs dans toute l'Europe SIGOVÈSE, guerrier Gaulois, et dans le nouveau monde. Parmi neveu d'Ambigat, roi des Bituriges. ses nombreux élères sourds-muets, chargé de conduire une émigration on en distingue surtout trois. Mas- des Tectosoges, fut dirigé par le sort sien , Clerc et Berthier , qui par leur vers la foret llercynie , tandis que genie, leur talent et leur esprit, Bellovèse son frère eut une route prouvent l'excellence de cette mé- bien plus agréable vers l'Italie, enthode. Nous n'ajouterons rien à cet vahit la Phrygie, voisine de la Cap-

SILANION, famenz statuaire d'A- l'ai demouré soixante-seise ans sur la thènes, qui vivait sons Alexandre-le- terre et n'en ai vecu que sent. Grand . fit une Sapho . un Lutteur et venus jusqu'à nous.

SILANUS, fils de Titus Manlins, grand-pontife, acense de concussion pendant sa préture, par les Macédo niens, fut banni par son père, et se grec et philosophe du temps de Dapendit de désespoir. Un autre Silanus se tua , parce que l'empereur Claude lui ayant promis sa fille Octavie, la et la venalité de sa plume. Il excelle donna à Neron.

SILIIOUETTE ( ÉTIENNE DZ ), juillet 1709, mort le 20 janvier 1767. nances, il voulut faire des réformes, on le tourna en ridicule, tontes les modes prirent la tournure de la mesquinerie, les portraits ne se firent plus que de profil avec un crayon noir. ( C'est l'origine des silbonettes). Il prit le parti de la retroite, et composa divers ouvrages estimables.

SILIUS ITALICUS (Cairs,) poète latin, né à Rome, fut consul sous Domitien. Tourmente d'un ulcère incurable, il se laissa mourir de faim à soixante-quinze ans , au commencement du règne de Trajan. On a de lui un poeme sur la deuxième guerre punique, éerit assez purement, mais comme une gazette, presque sans fiction. Il a été traduit en français par le Fèrre de Villebrunes en 1781.

que rapporte qu'étant près de la mort, il fit apporter un paquet de dards et le donna à ses enfans pour toire romaine et des contes. le rompre. Chacun d'eux n'en put vevainere

porte son nom.

mettre sur sa tombe cette inscription : ste traduite en français.

SIMMIAS de Rhodes, poète gree, autres aurrages qui ne sont point par- la fait des poemes intitules les ailes, l'œuf et la hache, et a donné à chacun d'eux la forme figurative du sujet. Difficiles nugæ.

SIMONIDES, très célèbre paête rius , cinquieme siècle avant J. C. Sa gloire fut obscureie par son avarice surtout dans l'élègie. Il ne nous reste que des fragmens de ses poésies insécontrôleur et ministre d'état , ne le 3 res dans le Corpus poetarum graorum.

SIMPLICIUS, philosophe peripa-Pour remedier à l'étatfacheux des fi-liéticien du cioquième siècle, était phrygien. On a de lui des commentaires sur Aristote et aur Epiciete.

traduits par Dacier.

SISARA commandait les troupes que Jabin, roi d'Azor, envoya contre Barac et Debora. Etant epuise de fatigue, il entra dans la teute d'Haber le Cinéen, Jahel, femme de ce dernier, voyant Sisara endermi, lui enfonca dans la tête un clou énorme . ce qui le fit mourir sur-le champ.

SISENNA ( LTCITA - COMMELICS ). historien et orateur romain , préteur et gonverneur d'Achaie, comme lientenant de Pompée, avait dans sa jennesse, publie une Histoire romaine, en as heres. Il donna plus tard une histoire particulière des guerres de Sylla, un commentaire sur les comé-SILURE , roi des Seythes, Plutar- dies de Plante, et une traduction des contes milisiaques. On n'a convervé de lui que quelques fragmena de l'Eis-

SIXTE. Cinq papes ont perte ce nir à son honneur; Silure le prit à nom. Nous ne parlerons que du derson tour, délia le faiscean et brisa nier , ne le 13 décembre 1521 , et chaque dard l'un après l'antre ; leur mort le 17 août 15gu. Fils d'un jardimontrant par là que s'ils étaient nier, il parvint de l'ordre des corde. tonjours unis, ile seraient invin-liers au cardinalat et à la tiare en 1585. cibles, mais que s'ils se séparaient Il fit administrer severement la jusune fois, il scrait très facile de les tice, embellit Rome, purges le pays des voleurs et des assassins, enlin SIMEON , denxième fils de Jacob il fut aussi grand prince que grand et de Lia, fut le chef de la tribu qui pape. Eunemi des vices, protecteur de la vertu et des sciences, judicieux, SIMILIS, courtisan sous l'empe- magnifique, il laissa à sa mort des renr Trajan , s'étant retire de la cour sommes considérables, malgre ses utipour aller vivre à la campagne, sit les dépenses. Sa vie écrite par Léti a SOC

enen.), surnomme Michel-Ange, ne siècle, continua l'histoire ecclesies Paricen 1705, mort en 1764. Ce fique d'Encehe de Cesarer. sculpteur est connu par de belles statues, et surtout par le tombeau de perene l'éliogabale. Lorna un senat Languet, curé de St Sulpice. S'in composé de femores plus les destur père, élève de Girardan , et son frèr-Paul Ambroise, se sont distingues daus Elle fot tree en 221. le même art.

SMERDIS, fils de Cyrus, fut tué par ordre de son frère tlambase vers l'an 524 avant J. C. Un fourbe voulut ee faire passer pour lui , mais il fut tué sept mois après son usurpation. SMITH ( Anyw) . no le 5 juin 1723.

mort le 8 juillet 179n. Ce celebre écrivain éco-sais est sur out couna par sa Théorie des sentimens moraux -t ses Recherches sur la richesse des nations, ourrages plusieurs fais traduits en français. Les annales de l'homa nité mettront Smith au rang de ses bien faiteurs.

SOBIESKI (Jean III ), roi de Po logne où il naquit en 1629, fat l'un des plus grands guerriers de son siè ele. Ses victoires sur les Cosaques . les Tartares et les Tures lui meriteété publices en 1913, 1 vol. in-5º.

SOCRATE, file ainé d'un sculptene et d'une sage-femme, naquit à bord sculpteur lui-même et se livra à l'étude de la philosophie ; il eut pour maitre Archelans. Cet illustre philosophe s'elera avec hardiesse contre les vices de son temps. Comme il se! paganisme, il fut accuse d'impiete et Singe. condamisé à boire la cigue. Il ne cher-

MODTZ ou SLOOTZ ( Rest-Me-lique, écrirain gere du cinquième

SOEMIAS ( Itale ) . mere de l'em. les ajustemens des dames romaines,

SOUDIEN, second file d'Artagerres Longuentain , s'empara de la couroune de Perse en 455 avant J. C., après avoir fait assassiner son frère alne Xerces. Il fut mis a mort sept mnis après par ordre de son frere Ochus, et expira dans le supplice des cendres invente pour lui.

SOLIMANT, Het III, empereurs les Tures. Le premier, tils de Bajaxet I. lui succeda en 1491. Il releva l'empire Ottoman , dont il conquit une part'e du vivant même de Tamerlan. Detroné par son frere Musa, il fut tuo en iain. - Le denvième, dit Le Ma. co fique, le plus célèbre conqueraut de san temps, et le plus grand empereur qu'aient en les Tures, succeda en 1520 à son père Selim I ; il mourut en Hongrie le 8 sentembre rent la couronne en 1674. Il mourut 1586. Ce prince guerrier jo gnaît à le : serrier 1695 , regretté des gens la valeur les qualités d'un grand roi. de lettres dont il était le protecteur. C'est le premier des empereurs turcs et de son pays. Il partait toutes les qui ait eté l'affié des Français. - Le langues de l'Europe, aimait à roya- troisième - (de d'Ibrahim, fut placé ger, et il avait autant d'esprit que de sur le trone apres la déposition de bravoure. On a écrit sa vie en trois Mahoniet IV, en 1687, et mourut vol, in-12. Ses Lettres u sa femme ont en juin 16gt. C'était un prince indolent et presque imbecile, qui laissu gouverner ses ministres.

SOLIN (Curs-Jours), geographe Athènes l'an 469 avant J.-C. Il fut d'a- latin, né à Rome, vivait vers l'an 230. On a de lui un ouvrage intitulé: Polyhistor, don't la plus celubre edition est celle de Saumaise, Utrecht, 1689, in-fol. C'est une compilation de près de of autems, entrantres, moquait de la pluralité des dieux du de Pline, do it on l'a nommé la

SOLIS (Dog Angoign De), bistocha print à se dérober à une sentence rien Espagnol, ne le 18 juillet 1610 , aussi injuste, et employa ses demiers à Placentia, dans la Castille Vicille, momens à s'entretenir avec ses amis de pareus illustres , auivit d'abatil la me l'inmortalité de l'ame. Il mourut carrière du théatre, et a laisse des col'an 400 avant J.-C., avec calme et médies estimers. Mais le premier titre courage. Malgre les critiques de Pla- de Solis à l'estime de la postérite est ton et de Ciceron, il a passe pour un son Histoire de la conquête du Mexique. modèle de vertus. - Socrate le seolar Nomme en 1661 historiographe des avril 1686.

de la Grece, naquit à Athènes, vers l'an 659 avant J.. C., et mourut l'an point parvenus insqu'à nous. Ciceron qu'elles offraient avec des lois infâmes et absurdes, fit ressortir davantage la beauté des siennes. Il avait des mœurs très-dépravees comme les prétendus sages de la Grèce.

SOMBREUIL (Mademoiselle VE-ROT be ), fille du gouverneur des Invalides en 1792. Elle eutle courage de boire un verre de sang pour sau ver les jours de son père dans les massacres de septembre. La poésie a célebre sous mille formes son devoue. ment. Parmi ces poètes il faut eiter Delille , Legouve et M. Victor Hugo. Elle épousa M. le courte de Villelume et mourut en mai 1823. Elle a laissé un fils qui a obtenu l'autorisation de joindre à sou nom celui de Som-

breuil. SOMMARIVA ( JEAN-BAPTISTE DE ) ancien directeur de la république italique, ne à Milan, mort à Paris en 1826, acquit, par d'heureuses spéculations sur les fonds publics, une immense fortune, dont il fit à Paris un bonorable usage. Passionné pour les arts, il a laisse une collection de tableaux qui a eu une célébrité européenne.

SONNERAT ( PIERRE ), ne à Lyon vers 1745, entra dans l'administration de la marine, partit, en 1768, pour l'île de France, parcouruta plusieur. reprises les diverses parties de l'Inde, et enriebit le cabinei du Roi de plusieurs collections d'histoire nato relle. Les Iles de France et de Rourbon lui doivent le rima on arbre à pain, le cacao, le mangoustan et d'autres arbresa fruit on à resine, devenus communs dans ces iles. Il avait eu le titre de commissaire de la marine, était

Indes, il mourut à Madrid le 13 [c'est-à-dire, le royage aux Indesorientales a éle réimprimé avec des addi-SOLON, le second des sept sages tions considerables, Paris, 1805, 6

vol. in-3, avec un atlas. SONNINI DE MANONCOURT 559. Ce législateur des Atheniens avait / Cuarles Nicotas Sigissent 1, né à composé un Traité des Lois et plu- Lunéville le 1er fevrier 1754 , mort sieurs autres ouvrages qui ne sont le 29 mai 1842. Il fut des a jeunesse l'ami et le coliaborateur de Buffon, loue la sagesse de ses lois; le contraste et travailla à l'Histoire naturelle des Oiseaux. En 1779, il fut envoyé en Grèce et en Egypte, et publis son vovage en 1797. On lui doit la belle édition complète des CEneres de Buffon, donoce par Dufart; elle offie les parties nouvelles, des additions et des ameliorations. En 1803 il entreprit avec de savans collaborateurs, le grand Dictionnaire d'histoire noturelle qui a eu plusieurs éditions.

SOPHIE-CHARLOTTE, reine de Prusse, née le 20 octobre 1668, fille d'Erneste-Auguste, électeur de Brunswick-Louebourg , se femme de Fredérie ler, se distingua par son amour pour les lettres, par ses relations avec les savans, entr'autres avec Leibnitz, engagea son époux à fonder l'académie de Berlin, et mourut en 1705.

SOPHOCLE, relèbre poète grec, né dans l'Attique l'an 495 avant J.-C., mourui très agé, en 404 ou 406. Son père était maître de forge dans le voisinage d'Athènes. De cent vingt pièces de théatre qu'il avait composées, il ne nous en reste que sept qui sont des chess-d'œuvre. Il partageait avec Euripide les auffrages des Athèniens. Il était grand . éleve; Euripide tendre et toucliant ; l'un étonnait les esprits, l'autre gagnait les cœurs. Sophoele fut archonte, commanda l'armée avec Pericles , et fit preuve de courage en diverses occasions. Comme puete, il fut esuronné vingt fois.

SOPHONIE, fils de Chusi, fut le neuvième des petits prophèles; il vivait sous le regne de Josias.

SOPHONISBE, Carthaginoise, cetebre par sa beaute, fille d'Asdrubal, avait épousé Siphar , roi de Numidie, et ensuite Massinissa, qui lui con. correspondant du cabinet du roi et seilla de s'empoisonner pour ne pas de l'academic des sciences; il mourut tomber au pouvoir de Scipion l'Airià Paris le 12 avril 1814. Des deux cain. Ce trait a fourni à Mairet, le su-Toyages qu'il a publiés, le dernier, jet de sa belle tragédie de Sophonisbe.

comie ), lieutenant général en 1761, regardé comme une des sept merreil. embrassa fort jeune la carrière des ar. les du monde. mes et passa par tous les grades , se distingua à la bataille d'Austerlitz. repeit en 1811 le commandement de l'artillerie de la garde, prit part à tous les combats de l'expédition de Russio, et se signala en 1915 aux journées de Warhou et de Leipzig. Nomme l'année suivante grand corlépartement de la Nièvre, à la cham- Geneviève à Paris. bre elective, mis à la retraite après es cent jours, maire de la commune le s septembre 1767, mortà Paris la de St. Sulpice, pres de Nevers, il 14 septembre 1810, a donné au Théâmournt le 33 juillet 1857 , cher aux nabitans auxquels il avait servi de père.

SORBONNE ( ROBERT DE ), ne le 9 octobre 1201 à Sorbon, petit village lu Rhételois, docteur et prédicateur de Paris, y a fondé le collège de Sorsonne, dont il a cerit les statuts. Il

nourut le 15 août 1174.

SORELLE or SOREAU ( Agris ), iée vers l'an 1409, morte en 1450. nspira la plus vive passion à Charles VII , roi de France , et le gouverna ant qu'elle respira. Elle le tira de son ndolence, et il lui dut le double vantage de battre les Anglais, et de conserver son covaume. Si les favoites des rois n'usaient de leur ascenlant que pour faire de pareilles choses. lles seraient moins odieuses et moins

néprisées . SOSIGÈNES, habile astronome gyptien , que César fit renir à Rome, jour réformer le calendrier. C'est par es conseils qu'il tiva l'année à trois la victoire. ent soixante-cinq jours, qu'on ap-

lus de justesse.

SORBIER ( Jean Bauruorous , ide l'ile de Pharos, près d'Alexandrie .

SOTADE, ancien poète gree, ne dans la Thrace , inventa une sorte de vers iambiques, qu'on appela de son nom vers sotadiques. Ptolomée Philadelphe, contre lequel il avait composé une satire violeute, le fit jeter dans

la mer.

SOUFFLOT ( Jacques-Genwarn ) . don de l'ordre royal de la légion d'hon. architecte, né en 1714 près d'Auserneur , commandeur de l'ordre de le, mort à Paris le 19 août 1780 . 8 Saint Louis, et inspecteur général de construit l'hôpital de Lyon : mais son 'artillerie, envoyé en 1815, par le principal ouvrage est l'église Sainte-

SOUQUE (Joseph François), ne tre Français Orgueil et Vanité , comé. die en eing actes et en prose, et à l'Odenn le Chevatier de Canolle, ouvrage original et remarquable par la fidelité de la confene historique.

SOUMOROKOF (ALEXANDRE), peut être regarde, dit Cove dans ses Fordges en Russie, comme le fondateur du théâtre russe, et comme l'un de ceux qui ont le plus contribué à developper le goût de la poésie dans ces climats glaces. Ne à Moscou le 14 uorembre 1727 ,il y mourut le 1er octobre 1777. Il a donné des tragédies, des comédies et des opéras.

SOUVAROW (ALEXANDRE), I'un des plus rélebres généraux russes . ne à Moscou en 1730, mort à Saint-Petersbourg en 1800, s'immortalisa par ses campagnes contre les Turcs et en Pologne. Moreau arrêta sa marche en 1799, et le força de se retirer. Il avait de grands talens militaires amais souveut il ne montra pas d'humanité dans

SOUZA-BOTELHO ( Don Jose-Mavelle l'année julienne, et qui coos- ata), ne à Oporto, le 9 mars 1758, uença à l'an 45 avant J. C. Cette re- de l'une des tamilles les plus illustres orme dans le calendrier fut suivie du Portugal, également distingué endant quiuze siècles , jusqu'à Gré-comme diplomate et comme litteraoire XIII, qui donna son nom à une teur, quitta les affaires publiques en utre reforme diriges avec encore 1805, pour se livrer à l'étude des lettres et des arts, dans la société d'un SOSTRATE, célèbre architecte de petit nombre d'amis. Admirateur de antiquité, qui floristait vers l'an 175 l'Homère Portugais, il publia une vant J.-C., fut charge par Ptulomée édition des Lusiades, qui lui coûte 'hiladelphe, de construire le fanal douze années de travaux, des dépenes considerables, el moutul le jer mains, envoyes contre lui; enfiu il jain 1825.

SOLE ( LE BERON JEAN-LOUIS ). marrelial de camp, commandeur de ta legion d'honneur, ne à l'halsbourg ( Mourthe ; le 10 février 1774, entra au service comme volontaire en 1792, fit arec distinction toutes les eampagnes du Rhin , passa en Italie , prit part aux brillaus succès de la campagne d'Allemagne en 1805, fit les camp, gues de Prusse et d'Altemague, et ne dut son avancement qu'à sa hamoure et à ses longs services ; mis en non-activité, en 1815, lieute nant de roi à Brest, à Valenciennes. puis à Metz, appele en juillet 1852, au commandement du département de la Crense, il se rendait à son poste, lorsqu'il est mort à Vaucouleurs [ Mruse ], victime de l'épidemie regnante.

SPAENDONCK ( GERIND VAN ). pentre de fleurs , ne à Titbourg ( Bra bant f stave ) en 1746, se fit d'abord connai re à Paris cumme peintre de miniatine, entra, en 1751, à l'académie de peinture et depuis à l'institut La place d'administrateur et de protesseur d'iconographie au jardin des Plantes fut pour lai uu asyle au milieu de la tourmente révolutionnaire : il forma d'habiles clèves, et mourat le 11 mai 1842. Personne n'a mient rendu le coloria des roses, le velouté des truits, la forme et le port des dif férentes espèces de fleurs. Ses ouvrages sont numbreux, et font l'oinement des plus riches collections.

SPALLANZANI ( LAZARE), nė le 1s janvier 1726, mort le 12 février en 1799. On doit à ce célèbre naturaliste et physicien Italien, de nom breuses déconvertes sur la circulation do sang, la digestion et outres fonctions de l'économie animale. Ses nombreux ouvrages ont ete traduits en français.

SPARTACUS, célèbre gladiateur, ne en Thrace. S'eient echappe avec anelques-mis de ses compagnons d'eselavage, du lien où il était enferme à venturiers et de brigands, avec la plus grands capitaines de son temps, quelle il battit plusieurs generana ro- et se montra presque son egal. Cetto

fut défait par Crassus, et ine après esoir fait des prodiges de valeur, l'an 70 avant J. C. Saurin a fait sur ce personnage, une tragedie qui n'est rien moins qu'historique.

SPARRMAN ( ANDRÉ ) , naturaliste et voyageur Suedois, ne dans la pinvince d'Upsal, vers l'an 1747, partit pour la tiline à l'age de 19 aus, puis pour le Cap de Bonus-E-pérance comme précepteur des enfans d'un babitant de cette cologie, et accompagna le capitaine Cook dans son celebre voyage autour do monde. De retour an Cap, où il exerça la médecine, il tit un voyage périlleux dans l'interieur des terres. Il revit sa patric en 1776 , fut élu membre de l'academie des sciences de Stockbolm, et monrot dans cette capitale le 20 juillet 1820. Son voyage au Cap de bonne Esperance a été traduit par le Tourneur , d'après la version anglaise, l'aris, 3 vol. in-8°, carte et figure.

SPARTIEN ( ÆLIUS SPARTIANES ) . historien latin , sous Diocletien , avait compose la vie des empereurs romains, dont il ne nous reste qu'une partie. C'est un mauvais cerivain.

SPENSER ( EDMOND ), poète onglais, ne à Londres vers 1553, mort en 1598. Il doit sa réputation à son Fairy Queen.

SPEUSIPPE D'ATHÈNES, disciple de Platon, son ucven et son successeur, vers l'an 347 avant J. C., déshonora la philosophie par son avarice , sun emp ortement et ses debauches.

SPINA (Joseph), ne à Sarzage en 1756 de parens nobles, accompagna Pie VI dans con exil , lui administre les derniers sacremens, et fut son executeur testamentaire. En 1801. envoyé par Pie VII , pour traiter du concordat, il signa cet acte avec ses collègues, fut nomme cardinal, géra tour à tour les légations de Forli et de Bologne, el mourut en 1828.

SPINOLA ( AMEROISE), ne en 1569, mort le 25 septembre 1620. Ce Capone, il parvintà se former en peu general espagnol ent à combattre le de temps une armée nombreuse d'a- comte Manrice de Nassau , l'un des orêmes qualites.

maison s'est répandue en Italie et en l'Engouement offrent à peu près les Espagne, et a produit plusieurs autres personnages distingués. Elle etait

originaire de Gênes-

SPINOSA ( BENOIT ), ne à Amsterdam, le #4 novembre 1633, mort le 31 ferrier 1677. Il est le premier qui ait rédigé l'athéisme en système. Bayle lui-même n'y a trouve que des contradictions et des hypothèses absolument insoutenables, flacte refoté par un grand nombre d'écrivains,

SPOLVERINI ( Le marquis Jan-BARTISTE), poète Italien, ué à Vérone en 1695, morten 1163, est connu par un poitue didactique, intitulé: la culture du Ris, que les Italiens regardeut comme un chef-d'œuere. La meilleure édition est celle de Padoue, 1950, in-8°.

SPURINNA ( VESTRICIES ), né vers l'au de Rome 777 ( de J.-C. 13). passa sa jeunesse sous les règnes af freux de Caligula, de Claude et de Néron, joignit ses troupes à celles d'Othon à la bataille de Bédriac, remplit diverses charges sous le règne de Vespasien et de ses successeurs . et à 70 ans se retira à la campagne, cù il cultiva les lettres avec autant de succès qu'il avait porté les armes. Pline le jeune nous a fait une peinture intéressante de la vie qu'il menait dans sa retraite.

SPUZIIEIM, médecin allemand, ne à Longues, près de Trèses, le 31 décembre 1776, mort à Boston, du typhus, en novembre 1852, élève du docteur Gall, dont il a professé les doctrines avec le plus grand succès, s'est rendu célèbre par les lecons de craniologie qu'il a données dans les diverses parties de l'Europe. Il a publié, seul ou avec le docteur Gall, plusieurs ouvrages d'anatomie et de phrénologie.

STAAL ( Madame de ), conque d'abord sous le nom de mademoiselle de Launai, née à Paris en 1693, morte le 15 juin 1750. Elle se fit re-

STACE (P. PAPINITS STATICS). Napolitam , vivait du temps de Donntien dont il fut le bas adulateur ; ses poésies furent estimees à Rome, mais le goût commençail à se corrompre, Hest surtout count par son pueme de la Thébaide, qui a ete traduit en francais.

STAEL DE HOLSTEIN ( MADAME DE), fille de M. Necker, nee le ss avril , morte le 15 juillet 1857, e laisse plusieurs ouvrages qui lui ont assuré uu rang distingué dans la littérature. Son roman de Corine offre un sivle plein de force et de sentiment ; mais ses Considerations sur les principaux événemens de la révolution française, ses ouvrages intitules : de la Littéra. ture considérée dans ses rapports avec les Institutions sociales : de l'Influence des revolutions sur les lettres, in 80, et de l'Allemagne, 3 vol. in-8, sont d'un mérite bieu supérieur à ses romans. Le dernier contient cependant des principes erronés en littérature, des sophismes adroits, des paradoxes; mais il est plein de pensées nobles et grandes, didées et d'aperçus ingénieus : le style , qui reunit l'élégance à la force, est en rapport avec l'énergie des pensées et avec l'enthourent, Madame de Stael, liée avec M. Schlegel, partageait sapassion pour l'ecule romantique.

STAEL-HOLSTEIN ( Arecers, ha ron del, fils de madame de Stael , né rers 1790, mortle 17 novembre 1817. au château de Coppet, s'est fait une reputation honorable par ses travaux agronomiques. Outre des éditions et des œuvres de sa mère et de celles de M. Necker, il a publie divers écrite.

STAFFORD (ARTNDEL, comie de), grand-marechal hereditaire d'Angleterre, né en 1611. Malgré les preuves de fidélité qu'il n'avait cessé de donoer au roi Charles, malgre l'estime chercher par son esprit, et fut em. publique dont il jouissait, il fot conployée par la duchesse du Maine dans damne à mort comme chef d'une toutes les fêtes de Sceaux. Ses Mémoi- ronspiration chimerique, et suhit son res sout remplis d'élégance, de sim- arrêt avec courage, le so décembre plicité, d'esprit, de graces et de na- 1680, à soixante-neuf ans. Il ne faut turel. Ses comidies de la Mode et de pas le confondre avec Thomas Staffort on Strafford, ne à Londres le 13 flui des comédies élégantes, décentes avril 1598, qui perit sur l'échafaud et remplies de sel et de gaité. le 15 mai 1641, accusé de malversaà le sauver.

STANISLAS ( AUGUSTE PONIA -TOWSKI ; . dernier roi de Pologne, ne le 17 janvier 1752. La Russie, l'Autriche et la Prusse profitant des dissensious civiles qui agitaient la Pologue, se la partagérent, et Poniaprivées, mais il mauquait du talent Povages dans les principales capitales necessaire pour commander à des de l'Europe centrale, 7 vol. iu-8. Leiphommes et les defendre.

STANISLAS LECZINSKI, roi de ter son royaume; il se retira cu tres. France , et sa fille Marie Leczinska les, dota de pauvres filles, londa des teur anglais qui a le plus de ce que collèges, batit des hopitaux, et se ce peuple appelle humour, qu'on ne montra l'ami de l'humanité. Ses su- peut guère traduire en français. jets le pleurereut comme un père. Il à ce modèle des rois.

STATIRA, fille de Darius Codo- eloge par Horace et Quintilien. man, fut prise avec sa mère après la ludes. Elle n'en eut point d'enfans.

STEELE (RICHARD), ne à Dublio rejeta ce projet peu sense. vers 1671, mort le 21 septembre 1729. cur, puis le Gardien. On a aussi de sa Serene nièce de ce prince. Après

STEIN ( CHEETIEN-GODEFROI - DAtions qui ne furent pas légalement NIBL), docteur en philosophie, proprouvees, et faites pour le service du fesseur de statistique et d'histoire à soi Charles Jer, qui ne put parrenir l'université de Berlin , secrétaire de la société géographique de rette ville. membre de plusieurs societés savantes, ne à Léipzig, le 14 octobre 1771. mourut à Berlin le 14 juin 1850, avait acquis et mérité uuc grande réputation, surtout par ses travaux dans les sciences géographiques et paturelles, towki fut oblige d'abdiquer et de se Ses ouvrages, deveous classiques, ont retirer en Russie où il mourn! le s fe- été souvent reimprimés. Un des plus prier 1794. Ce prince avait des vertus importans est celui qui a cour titre:

STELLA (JACQUES), peintre, ne Pologne, ne le 20 octobre 1682, mort à Lyon en 1596, mort à Paris en 1657. le 25 février 1766. Charles XII le fit | Il excellait surtout à rendre des jeux couronner à Varsovie en 1705 ; mais d'enfans et des pastorales. Son neveu ce prince avant été défait par le czar peignait dans le même genre. Cette faen 1709, Stauislas fut obligé de quit-mille a produit plusieurs autres peiu.

zig 1857 - 19.

STERNE ( LAURENT ) , célèbre roepousa Louis XV. Enfin en 1736 . il mancier auglais, ne en Irlande le 24 fut oblige de renoueer à la couronne novembre 1713, mort à Londres le 18 de Pologue, et se retica daos la Lor- mars 1768. Son Voyage sentimental et raine où il ne s'occupa que du bou- son Tristram Shandy sont connus de beur de ses sujets. Il embellit Nancy , tout le monde. La traduction de M. Luoéville, fit des établissemens uti- Fresnais est estimée. Sterne est l'au-

STESICHORE, poète grec d'Ilia laissé divers ouvrages sous ce titre : mère en Sicile, se distingua dans la Œuvres du philosophe bienfaisant. Il le poésie lyrique. On lui attribue l'invenfut en effet, et au moment où nous tion de l'épithalame ou chant nuptial, cerivons, une souscription est ouverte II florissait vers l'an 536 avant J. C. pour élever un monument, à Naocy, II ne nous reste que des fragmens de ses ouvrages, li est mentionné avec

STESICLEE, Athénienne, belle bataille d'Issus, par Alexandre-le- et spirituelle, désunit Témistocle et Grand, qui l'épousa à son retour des Aristide qui l'aimèrent tous les deux. STESICRATE, fameux sculpteur Roxane lui ôta la vie après la mort et erchitecte grec, qui tit part à d'Alexandre, l'an 525 avant J. C. La Alexandre le Grand du projet giganfemme de Darius s'appelait aussi Sta-Itesque de tailler le mout Athos pour en former sa statue. Ce couquerant

STILICON , Vandale et général de Il composa avec Addisson le Specta- l'empereur Theodose le Grand, épone 23 noût 409. Des historiens ont ses fils parvint au grade de maréchal rouve dans sa mort l'une des eauses de France; un de ses autres tils,

Sloquence était si persuasive que les STROZZI, philosophe péripatéti-ennes gens quittaient leurs maires étan, né en 1564, mort Pise eo pour venir l'entendré. On le regarde 1565, a plouté deux litres au troilé de

des fragmens de ses ouvrages; ils sont charmantes. L'on mourut en 1636, précieux parce qu'ils renferment les l'autre en 1654. Le premier est au-ientences de morale des poètes et des leur d'un beau poême sur l'origine ité traduites en latin; la meilleure d'autres personnages distingués. dition est celle de Th Gaisfer, Or-

ord , 1822 , 4 vol. in-8.

de quarante-quatre ans.

rite d'être regrettée.

janer avec Darius , roi des Perses.

Rome.

a liberté. N'ayant pu y réussir , il se le plus grand secret. A la suite d'un ballonna la mort le 18 septembre 1538, les conjurés pénétrèrent dans l'ap-

sien des projets d'ambition et dos cri- Sa famille passa en France, et sut éle nes, Honorius lui sit trancher la tête, vée aux premières dignités. L'on de STILPON, philosophe de Bigare, 14 Copous, fut un des plus grands Aurissait rers l'au 36 aant 1. C. Son hommes de nier des ont emps.

comme l'un des chefs des stoicieus. lo Bepublique d'Aristote

STOBÉE (JEAN), auteur gree du STROZZI ( Jules et Nicolas), isième siècle. Il ne nous reste que poètes italiens, ont laissé des poesics philosophes anciens. Sessentences ont de Venise. Ce nom a été porte par STRUENSEE (Fatornte), ne à

Halle en 1737, après une jeunesse STOFFLET ( Nicotas ). général dissipée à Altona, où il avait suivi son en chef des Vendeens, né en 1751, père, fut introduit à la cour de Danétait garde-chasse, et parvint par son nemarck par les grands seigneurs auxbrillant courage et son babileté qu'il quels il sut plaire par son esprit , sa Jéploya en diverses occasions. Trahi figure et ses idées hardies ; devenu à Sugrenière et euleré malgré sa ré-l'médeein particulier du roi Christian vistange , il fut conduit à Angers où VVI, il l'accompagna dans son voyage on le luisilla le 23 l'évrier 1796, à l'âge | en France et en Angleterre, et s'ininna dans ses bonnes grâces. Chargé de STRABON, philosophe et historien l'incentation du prince royal, if ne iatin , mort à Rome sous Tibère. Il tarda pas à prendre sur l'esprit de la ne nous reste que sa Géographia, la reine le même empire qu'il avait obneilleure que nous ayous des an-tenu sur celui du roi, et fut considéré ciens. Son Histoire d'Alexandre me-feomme le chef de son parti. Dientôt toute l'autorité se trouva dans les STRATON, roi de Sidon, fut de- mains de cette princesse ou plutôt de rone par Alexandre le Grand parce Struensee , qui , nomme ministre du qu'il avait refusé de rompre son al cabinet, eut dons la main tous les denner avec l'arius, roi des Perses. partemens de l'administration. Le STRATON, philosophe péripaté-ministre devenu tout puissant chericien de Lampsaque, et disciple de cha à affranchir le Dannemarck de Théophraste à l'école duque! il sue-l'infinence tyrannique de la Russie, seda l'au 348 avec J.-C. Ses ouvrages et ne mérita pas moins d'éloges pour ne sont point parvenus jusqu'à nous. les réformes utiles qu'il fit dans l'in-STRATON, ami de Brutus, le sui-tit à la bataille de Philippes, lorsque précipitées, blessaient beaucoup d'in-je dernier se vit pressé par Antoine; letrêts prités et lui firent des ennemis l conjura Straton de le tuer ; sur son irréconciliables. Leurs intrigues et efus, il en pria un esclave. Straton leurs libelles souleverent contre Struenilora le perça de son épée l'an 712 de sée l'opinion publique. La reine douairière, ennemie personnelle de STROZZ! (PHILIPPA), né en 1488, la jeune reine, se mit à la tête de la intreprit de chasser de Florence faction, furieuse d'avoir perdu son Alexandre de Médicis, et d'y établir pouvoir. Le complot fut tramé avec

580

partement du roi , arrachérent du fai I délabrement , 5 rétablit la discipline. ble monarque l'ordre d'arrêter la reine et ses adhérens, et l'exécutèrent sans retard. Struensée arrêté, jugé avec la partialité la plus révoltante, fut conilamné et exécuté le 18 avril 1771.

SUARD ( JEAN-BAPTISTE-ANTOINE ). de l'académie française, ne à Besancon, le 15 janvier 1734, vint fort icune à Paris, s'y lia avec les gens de lettres, et plut dans le monde par l'urbanue de son langage et de ses manières. Il avait trouvé dans Buffon un patron zélé; il trouva dans l'abbé Arnand un ami qui fut celui de taute sa vie. Le succès qu'obtint sa traduction de l'Histoire de Charles Quint, par Robertson , lui onvrit les portes de l'académie française, où il ent de fréquentes occasions de faire valoir la finesse de son esprit, la justesse de soo goût, sa connaissance profonde des difficultés, et des ressources de la langue, proscrit au 18 fructidor 1797, il fut force de quitter la France , y revint sons le gouvernement consulaire, dirigea la publication d'un journal, genre de travail, auquel le tour de son esprit le rendait éminemment propre, mais qui fut supprime par le pouvoir, reçut l'ordre et le cordon de St.-Michel, et mourut le 20 juillet 1817, à l'âge de 86 aus. Qutre des notices piquantes sur des personnages célèbres, ses lettres qu'il publia sous le nom de l'Aveugle de Vaugirurd, lors des querelles musicales, sont restées comme un modèle de bonne plaisanterie, de politosse, de raison spirituelle et de respect pour toutes les bienséances.

SUCHET ( LOFIS-GARRIEL ), due d'Albufera, maréchal de France, né dn 1771 à Lyon, entra, à 20 ans, comme volontaire dans la cavalerie nationale de cette ville, emporta chaque grade sue le champ de batsille par une action d'éclat, peit part à la bataille de Mareogo, et sit depuis 4000 prisonniers sur l'armée Autrichienne. Rentré en campagne cu 1805, il se distingua à Austerlitz, et contribua puissamment l'année suivante au gain de la bataille d'Iéna. Mis en 1808 Suffren rentra dans le port de Tonton à la tête du cinquième corps d'armée, après une absence de trois ans. Des il le trouve dans un état complet de honneurs mérités l'attendaient dans

lui rend la confiance et pourvoit à tous ses besoins. La prise successive de plusieurs postes est le fruit de sea soius et de ses talens militaires. Mais ce qui lui fait plus d'honneur que tous ses triomphes, c'est de s'être concilié. par la sagesse de son administration . l'estime et l'affection des Espagnols. A son retour en France, il reçut de Louis XVIII, avec le titre de commandeur de St.-Louis, le commandement de la 10e division militaire, et au se retour du roi, la dignité de grand croix de la légion-d'honneur. Il s'occupait de la rédaction de ses Mémoires, publiés après sa mort. lorsqu'il mourut à Marseille le 7 janrier 1 926.

SUETONE ( CARLS SERTONIES PAR-LINES), gouverneur de Numidie l'au 40 avant J.-C., vaiuquit les Maures et conquit leur pays. Il fut consul l'an 66 de J.-C., et général de l'empereur Othon, soumit la Bretagne, et fit après sa mort bassement la cour à Vitellius.

SUETONE ( C. SURTONIUS TRAN-QUILLUS ) , historien latin , ne à Rome, fut scerétaire de l'empereur Adrien do ut il encourut la disgrace pour avoir manqué aux égards dus à l'impératrice Sabine. On a de lui une histoire des doute Césars beaucoup trop libre pour qu'on puisse en permettre la lecture à des jennes gens. Elle est d'ailleurs peu utile, car elle ne contient que la vie privée de ces empereurs. Son style en outre manque et d'élégance et de pureté. Elle a été traduite plusieurs fois en français, entre autres par Labarpe.

SUEUR , ( Voyez Le Sueur ).

SUFFREN St. TROPEZ ( PIERRA André DE ), un des plus grands hommes de mer que la France ait produits, ne an château de St.-Cauvat en Provence, le 13 juillet 1726, entra dans la marine en 1745, se distingua dans un grand nombre de campagnes, et mit le comble à sa gloire par celle de 1781, qui le vit se placer au premier rang des généraux d'armées na. vales. Le 26 mars 1784, le bailly de va patrie. Une médaille frappée à son contribue à la gloire de Henri IV pas effigie par l'ordre des états de Pro- les bons conseils qu'il ne cessa de lui vence, contenait les principaux faits donner, et par sa sage administration; qui avaient signalé cette celèbre espedition , savoir le Cap protégé , Trinquemale pris, Goudelour delivre, l'Onde défendue, six combats glorieus , etc. Suffren ne reçut pas à la cour un accueil moins honorable. Le roi le nomuia chevalier de ses ordies, et l'on crès pour lui une 4º charge de vice-amiral. Il était désigné pour prendre le commandement d'une armée navale, lorsqu'il mourut à Paris le 8 décembre 1789.

SUGER, abbè de St. - Denys, né en 1087, de parens pauvres, placé à l'age de 10 ans dans cette abbaie, où était éleve Louis VI, dut à ce rapprochement la confiance de ce prince, qui l'appela auprès de lui des qu'il fut moute sur le trone. Chargé d'administrer la justice, il montra tant de génie pour les affaires, que les négociations et le ministère de la guerre ne tardérent pas à lui être confiés. Après la mort de ce prince, qui avait trauvé co lui po guide et un conseiller fidèle, il conserva son crédit auprès de Louis VII, qu'il s'efforca vainement de détourner d'aller à la seconde croisade, accepta la régence, gouverna avec sagesse, et maintint la France daus un état calme et florissant. Le Roi, à sou retour, loua sa conduite et lui donna le titre de Père de la patrie. l'ar une révolution d'idées dif-crée, intitulé : Historia sacra. C'est ticile à espliquer, Suger, en 115s, avait forme le projet d'une nouvelle croisade, lorsque la mort vint arreter l'esécution de ses desseins.

SUIDAS, écritain gree sous l'em- du monde jusqu'à l'an 400 de J. C. pire d'Alexis Comnene, à ce qu'on croit , est auteur d'un Lexicon gree , historique et géographique. Cet ouvrage, quoique inexact parfois, est de choses prises des anciens, qu'on ue

trouve pas ailleurs.

SULLY MASINILIEN DE BÉTHUNE. de notre Henri IV, né à Rosni le 13 romaines. decembre 1560, mort à Villebon le

c'était le plus bunnête boinme du rosaume, et il a prouve qu'un roi peut avoir un ami. Il fut aussi grand négociateur qu'excellent guerrier. Il avait l'ail sur toutes les parties du gouvernement, et a'attacha surtuut à rétablie les finances qui étaient dans un état déplorable. Il paya les dettes et fit des économies. Il fit cesser les impôta arbiteaires, et poursuivit sans relache les sangsues publiques. Après la mort de Henri IV, il quitta la cour. Dans sa retraite, il dieta les memoires intéressans qui porteut son nom , et qui présenteut un tableau tidele des regnes de Charles IX . de Henri III et de Henri IV. C'est le plus grand ministre que la France ait eu, sans en excepter Colbert. Celui-ei enrichit le royaume, Sully fit plus, il le racheta. On a fait un volume interessant intitulé : l'Esprit de Henri IV et de Sully. Ces deux grands bommes vont bien ensemble, sans l'un il manque quelque chose à l'autre; on reprochera toujours à Voltaire de n'avoir pas fait figurer Sully à côté du Lon Henri dans son poeme de la Benriade ; il semble que la physionomie du Béarnais no soit pas complète.

SÜLPICE SEVERE, célèbre historien ecclésiastique, ne à Agen vers 565, mort vers l'an 420. On a de lui un excellent abrègé de l'histoire sade tous les anciens auteurs latins ecelésiastiques, celui qui écrit avec le plus de pureté et d'elegance. Son histoire sacrée prend depnis la creation

SULPICIE, dame romaine, flo rissait vers l'an go de J.-C. On a d'elle un poeme latin contre Domitien , sur l'expulsion des philosophes. Martial utile en ce qu'il contient beaucoup fait l'éloge de son poeine sur l'amour conjugal; il n'est pas venu jusqu'a nou-. Le premier a été traduit en vers français par Sauvigny. Une autre Sul-BARON DE ROSNY , DCC DE 13 mare- picie , femme de Valerius Flarcus , chal de France et principal ministre fut déclarée la plus chaste des dames

SULPICIUS (Gattes), consul roal décembre 1641. Il a beaucoup main, de l'illustre famille de sou nom fut le premier astronome parmi | théafre d'Athènes des pières dont le les Romains qui donna des raisons sujet était firé de l'histoire de son pays. naturelles des éclipses du soleil et de arriva l'an 166 avant J -C.

SCRCOUF ( ROBERT ), l'un des plus en 1775, s'embarqua des l'age de 15 sa bravoure à toutes épreuves, par croisieres, dont chacune fut marquéé par une action d'éclat, et retiré du service, occupé de spéculations commerciales qui forent pour lui une nouvelle source de tichesses, il mou-

il fit traucher la tête lorsqu'il s'avaucait pour conclure un armistice avec lui. Sureua s'etant rendu suspect à Orodes, ce prince le fit mourir.

SURVILLE ( MARGUERITE - ÉLÉO-NORE CLOTHEDE DE VALLON CHALYS DE ), uée en 1405. La date de sa mort est incertaine. En 1802 M. Wanderbourg a publié un rolume de poésies! attribuées à cette dame et sous son nom , mais dont ou révoque en doute l'authenticité ; quoi qu'il en soit, elles sont charmantes. Les trois loids d'or out de la ressemblance avec les trois manières de Voltaire, et ses vers à son nouveau-ne ont reteuti dans le cœur de toutes les mères.

SUSANNE , fille d'Helcias et de Joachim , de la tribu de Juda. Accusee d'adultère par drux vicillards im. pudiques, elle prouva son innocence et sa chasicie, par le secours de Daniel, vers l'an 607 avant J.-C. La peinture et le théâtre ont souscnt reproduit ce trait.

SUSABION, le plus ancien poète

SUVER ( Joseph - Bexmit), ne app la lune. Son consulat avec Marcellus Broges , en 1745, obtint le grand prix de peinture en 1771, fut admir à l'académie en 1779, et nomme en intrépides marins qu'aient produits 1793, directeur de l'école de France lit les dernières guerres, ne à St.-Malo à Rome. Il ne put s'y rendre qu'en 1801, mit tous ses soins à réorganiser ans, et partit pour l'Inde, où il signala l'academie que les malheurs des tems avaient presque anéantie ; et il allait it desfaits d'armes de la plus grande au- jouir du fruit de ses travaux, lorsque dace. Capitaine à l'age de vingt ans, la mort vint le surprendre le o fevrier il desola le commerce anglais dans ses 1807, peu de tems après avoir été 🎏 reçu par l'institut au nombre de sea correspondans. Une de ses principales la compositions est la mort de Coligny. Ses tableaux d'église sont estimés.

SUZE (HEXRIEITEDE CHATILLON in ruten 18a7, et fut inhume à St.-Malo, ot COLIGNI, comtesse de la), vée SURENA, général des Parthes con- la Paris en 1618, morte le 10 mars tre les Romains, fit preuve d'habileté, 1673. Sa maison fut le rendez vons l'i de prudence et de valeur dans la guer- des beaux-esprits de son temps qui la le re qu'il soutint contre eux l'an 53 av. célébrèrent en vers et en prose. Elle 11 J. C.; mais il ternit sa gloire par son réussit elle-même assez bieu dans l'éatroce perfidie envers Crassus auquel légie. Ses œuvres ont été publiées en s vol. in-12, et reimprimer savec plusieurs pièces de Pelisson en 5 vol.

SWEBACH, dit FONTAINE (JAGotes Francois Josepa), peintre, ne à Metz le 19 mars 1769, mort le 10 decembre 1833. Ses tableaux les plus remarquables sont : la Bataille de Rivoti , le Passage du Danube , la Calèche et la Malle-poste. Il a laisse un lils Léritier de son talent.

SWIFT (JONATHEN), surnomme le Rabelais de l'Angleterre, ne à Dublin le 30 novembre 1667, mort le ag octobre 1745. Son nuvrage le plus ronnu en France est intitule Voyages de Gutliver à Lillipul, traduit par l'abbé Dessontaines. Son conte du Tonneau est lu de quelques personnes ; ,on ne pent montrer plus d'esprit et moins

de gcût.

SWINDEN ( JEAN-HENSI VAN ), De en 1746, à la Haye, professeur à vingt ans à l'académie de Franéner . sprès avoir remporté les prix proposés par diverses academies, obtint en tragique gree, ne à learie, bourg de 1785, la chaire de physique et d'as-Tallegre, dans la première moitie du tronomie, à Amsterdam, fut apsixième siècle avant notre ère, floris- pelé au pouvoir exécutif, lors de l'orsait vers l'an 589, et composa pour le ganisation de la république Batave, et mourut le q mars 1823.

lus célèbres medecins de l'Angle-lencore beaucoup de succès; Talma erre, né en 1614, mort le 29 decem- e'y montrait profond et quelquefois ire 1689. On a recueilli sea ouvrages sublime, ous estimés. Son Traité de la goutte Numidie, s'attacha d'abord aux Ro-

ides proscriptions qui firent perir un dans sa prison. sombre prodigieux des meillaurs ci-

n 1798, reçut la mission de se ren- toyens. Marcus fut vainen , et peu dere a Paris , pour s'entendre avec les Romains de son parti échappérent a srans français aur l'établissement du la fureur des vainqueurs. Rome et tououveau système métrique. De retour tes les provinces d'Italie furent remans sa patrie, il continua ses travaux plies de meurtres et de carnage. Sylla ur les poids et mesures , et fit seu- se fit déclarer dictateur perpétuel, et ir partout l'heureuse influence de se déponilla quelque temps après de on activité savante. Membre des la dioteture. Il se retira à Ponzzole où ripcipales sociétés savantes de l'Eu- il se plongea dans les plus infames ope, il fut, en 1803, nomme cor- debauches, et mournt l'an 78 avant espondant de l'institut de France, J.-C., à l'âge de soixante aux. M. de Jony a donné au Thiâtre Français SYDENHAM (Thomas), l'un des une tragédie intitulée : Sylla ; elle a

ous le titre de Opéra medica : ils sout | SYPHAX . roi d'une partie de la ouit d'une réputation particulière mains qu'il abundonna cosnite pour SYLLA (Lectes Connelles), fa-neux consul et dietateur romain, de ayant été fait prisonnier avec sa fentancienne famitle des Scipions. Il me Sophonishe, l'an 201 avant J. C., erviten Afrique avec distinction sous les Romains donnérent à Massinissa Marius asec lequel il se brouilla, ce une partie de ses états. Ce malheumi donna lieu à une guerre civile et reux prince se laissa mourir de faim

avant et vertueux eccleslastique, ne de la Biographia universelle. Limoges en 1744, y mourut en TABOUROT (Ériexae), ne en aurier 1852 . à 58 ans. Entre, de 1540 , mort en 1590 , est surtout conbonne heure dans la congregation de nu par un livre singulier intitule Coratnire , il y professa avec sucees et Bigurrures du seigneur des Accords. à cause de la faiblesse de sa tue, ob-tint une pension de retraite arec le de dir-huit milliers. La dernière sta-tire de censeur honoraire, et conit- une de Louis XIV à la place des Vic-nua de se livrer aux occupations lit-toires n'est donc qu'une imitation. téraires, pour l'amour desquelles il TACFARINAS, chef d'armée conarait refusé d'être évêque. Il avait pu-blié un grand nombre d'ouvrages, de Tibère, était Nomide de nation dont le plus piquant est l'Essai bisto- il fut vaincu par le proconsul Dola, rique et critique aur l'état des jésui- bella, et mourut les armec à la main. tea en France, depuis leur arrivée TACHOS, roi d'Egypte du temps

TABABAUD (Martice Martenin), Jamesi un des plus actife corpérateurs

se distingua par son éloquence, émi- TACCA (PIERRE JACQUES), célégraen 1792, se retira en Angleterre bre sculpteur italien, most en 1620, et ne revint en France qu'en 1800 a fait la statue equettre de Philippe Nommé censeur de la librairie en 1V , à Madrid , qui est son chef d'œn-1811 , il quitta ses fonctions en 1814 vre. Le cheval se cabre et ses deux

dans le royaume jusqu'au temps pré-d'Artaxerces Ochus, fut secouru par sent, e vol. in 8, juillet 1839; il fut les Lacedémoniens, pour se defendre

qu'il avait offense par une mauvaise 17 juillet 1453.

plaisanterie au dire d'Athénée.

bistorien latin, dont le nom prononce en 1652, mort le 20 mars 1728. Il se fait palir les tyrans. Né au commen- distingua eu diverses occasions , batcement du règne de Neron , il s'éleva tit le prince de Hesse-Cassel, et prit par son merite aux premières charges Landau; mais il fut defait par Marlde l'empire . et épousa la tille du ce borough à la fatale journée d'Iluchs. lèbre Agricola; il vecut sous Vespasien et Nerva. Il s'est immortalisé par terre où il demeura 7 ans. ses écrits : il rend intéressant tout ce qu'il raconte, peint les hommes avec coste Louis de ), pair de France, beaucoup d'éoergie, de sinesse, de commandeur de la légion d'honneur, vérité, et la vertu avec autant de ne à Paris, le 19 fevrier 1770, da sensibilité que de goût. Son style , baron de Talleyrand , suivit son père quoique coucis, est élégant et pur ; ambassadeur à Naples, quand la reses ouvrages ne nous sont pas tous rolution française éclata, rentra en parvenus, il nous manque une graode France en 1800. Nommé chambellan partie de son Histoire; ses Annales de Napoleon en 1814, et ambassadeur même ne sont pas en entier. Nous en Suisse en 1808, il fut rappelé en avous encore de lui les Maurs des 1823; après avoir rempli pendant 15 Germains, et la Fie d'Agricola, un ens cette mission diplomatique à la des plus beaux et des plus précieux satisfaction des deux pays, il revint monumens de l'antiquité. La meil-sièger a la chambre des pairs, où il leure traduction de Tecite est celle montra les sentimens d'un bon fraude M. Dureau de la Malle; 6 volumes cais et les lumières d'un bamme in So. Il y en a beaucoup d'autres.

ieur romain, fut élu par le sénat en vembre 1832. la place d'Aurélien l'an 275, et se assassine. Il aimait et cultivait les let- même

tres.

TAILLASSON ( J. J. ), peintre d'histoire, eleve de Vieu, ne en Paris le 15 janvier en 1765. Fils d'un 1746, mort à Paris le 11 novembre dentiste anglais, passa ses premières 1809 , a laissé, outre un grand com lannées en Angleteire ; de retour en bre de beaux tableaux, d'excellentes France, il rechercha avec empresse-Observations sur les peintres nucions ; il ment la société des hommes de leten parle en poète et en artiste.

an siege d'Orléans que fit lever Jeanne cole des reillards, qu'il pouvait aussi

contre les Perses, et trabi par Agésilas d'Arc. Il fut tué dans une bataille, le

TALLARD ( CAMILLE d'HOSTUN TACITE ( C. Cornelles Tacites ), com le de ), maréchal de France, ne tet, et conduit prisonnier en Angle-

TALLEYRAND ( La COMTB ACéclaire sur les vrais intérêts de son TACITE (M. CLACDIES), empe- pays, et mourut à Milau, le 10 no-

TALLIEN ( Jean-Lambert ) , ue à denna tout entier au gouvernement Paris, en 1769, mort dans la même de l'état et à l'administration de la ville, le 16 novembre 1820. Son nom, justice. Il abolit les mauvaises contu-lié à de mémorables évenemens de mes, donna de sages lois, et faisait en-la révolution, ne se perdra point trevoir de grandes choses, lorsqu'il dans la mémoire des hommes. Quels mourut à soixonte et onze ans, le que soient les reproches dont il puisse sixième mois de son règne, dans une être l'objet comme hamme politique, expédition qu'il avait entreprise con- le souvenir de la célèbre révolution tre les Perses et les Seythes asiasti- du 9 thermidor, dont il fut le prinques. Quelques-uns disent qu'il fut cipal acteur , lui servira d'égide , et l'environnera de quelque

gloire. TALMA ( FEANCETS JOSEPH ), né à tres et des artistes, debuta en 1787 TALBOT ( JEAN ), général an au Théatre Français, et opèra dans le glais, ne vers 1373, rendit de grandi costume la révolution que Lekain services à son roi Henri V. Les An avait essayée vainement, devint , par glais l'appelaient leur Achille. Il se ser études et son taleut, notre premier signula aussi en France, et commianda acteur tragique, a prouve dans l'E. Talma dana son ouvrage de l'Allemagne; on ne peut y rien ajouter. TALON (Owen), avocat général

au parlement de Paris . ne vers 1595, mort le so décembre 1652 à cinquante ans, regardé comme l'oracle du barreau et respecté même de ses ennemis. Il était d'une maison illustre dans la enbe, et se distingua par son éloquence autant que par son intrepidité. On lui doit d'excellens Mémoires, en 8 volumes in-12, relatifs aux affaires politiques de son temps, et partienlièrement à la Froode, Sou tils Denis Talon fut digue en tout point de

son illustre père. TAMERLAN, empereur des Tartares et Mogols , le fleau de ses enne mis , l'idole de ses soldats et le pere de ses peuples. Ne en 1535, il mourut le 18 ferrier 1405. Il s'éleva au souverain pouvoir par sa valeur et sa prudence. Des victoires qu'il remporta dans l'ancienne Perse augmenterent son armee et son ambition; il subjugua les Parthes, força les murailles de la Chine, soumit la plus grande partie des lodes, la Blésopotamie et l'Egypte. Mais la plus célèbre de ses victoires, est celle qu'il remporta sur Bajazet 1er, empereur des Turce, qu'il tit prisonnier. Ses his partagérent entre eux ses états. mais Tamerlan n'a trop long-temps présenté à l'esprit que l'idée d'un brigand qui parcourt le monde et le détice et la science. Voyez l'onvrage de tion. M. Langlès sur Timur ou Tamerlao.

fut en graude veneration dans Rome, temps n'étaient pas toujours satisfaits et on y conservait les ouvrages qu'elle avait files e'le-même.

prenuière croisade , modèle des che-valiers de son temps, se croisa en 1096, Sabins , en demandant pour prix de

bien chausser le hrodequiu de Thalie signala sa valeur dans toutes les acque le cothume de Melpomène, et tions et dans tous les sièges qui précèmonrul le 19 octobre 1826. Madame derent la prise de Jerusalem , eut de Stael a fait un éloge magnifique de l'honneur de planter le premier l'etendard des Français au lieu même où naquit le Sauveur, resta en orient avec ses chevaliers, remporta plusieurs victoires sur les Musulmans, fit constamment preuve d'humanité, de modération , de désintéressement , et monrut à Antioche en 1112.

TARBÉ ( Louis-Harboun ), né à Sens le 11 août 1753, admis par M. d'Ormesson, contrôleur-genéral des finances dans les bureaux de son mi nistere, y monta rapidement aux grades les plus eleves, devint premier rommis des tinances, et fut nomme par le roi , le 18 mai 1791 , ministre des contributions, choix que confirma le suffrage public, eut à organiser toutes les parties de son administration, demanda sa démission au mois de mars 1791, emporta l'estime et les regrets de Louis XVI, n'échappa qu'avec peine aux fureurs des assassins, refusa constamment tous les emplois qui lui furent offerts, et mourut dans la retraite, le 7 juillet 1806. Plusieurs personnages du même nom et de la même lamille ont acquis des droits à l'estime de leurs concitoyens.

TARGET ( GET-JEAN-BAPTISTE) , deputé aux états-généraux, ne à Paris le 17 décembre 1735, mort le 7 septembre 1807. La part qu'il eut à la redaction de la premiere constitution Des cruautés ont souillé sa gloire: a rendu son nom fameux. Il refusa de désendre l'infortuné Louis XVI, et pour sauver sa tête, remplit pendant la terreur les fonctions de secrétaire vaste. Il ert des vertus, aima la jns- du comité révolutionnaire de sa sec-

TARPA (Spenies Meries), dont TANAQUILLE, semme de Tar- Ciceron et llorace sont une mention quin l'Ancien, roi des Romains, après honorable, était l'un des cinq cenla mort de son mari, fit tomber la seurs des pièces de theatre à Rome, couronne sur Servius Tullius son gen- |du temps de Jules Cesar et d'Auguste. dre ; elle fut son conseil comme elle Il avait son tribunal dans le temple l'avait été de son époux. Sa mémoire d'Apollon; mais les poètes de son de son jugement.

TARPEIA, fille de Tarpeius, gou-TANCREDE, un des chefs de la verneur du Capitole sous Romulus, 586

600

di

6 ebe

101

p.

å

虚

ri

ņ

e

soldats. Une fois maître de la forte-Piceutin, ami de Cicéron et de Varresse, Tatius jeta sur Tarpeia ses bra-celets et son bouclier; ses soldats l'astronomie, suivant Pline, qui lui a ayant imité son exemple, elle fut ac- emprunté une partie des matériaux de cablée et mourut sous le poids des sou 18º livre, ou plus probablement boucliers l'an 746 avant J. C. Elle fut sur l'astrologie judiciaire. enteriée sur ce mont, qui de son nom prit celui de Tarpeien, et il fut des grands musiciens du dix huitième tiné au supplice des traitres. On les siècle, né le 18 avril 1693, mort le précipitait du haut de la Roche Tar- 16 février 1770. Ses Sonates et sou péienne.

TAROUIN l'Ancien, roi des Romains, était Toscan, et son ambition illustre navigateur des Hollandais. l'avait conduit à Rome, Il se distin-s'est immortalisé par ses découvertes gua tellement sous Ancus Martius, auxquelles son nom reste attaché, et qu'on le jugea digne de fui succèder, celui de Tasmanie commence à reml'an 615 avant J.-C. Il institua les jeux placer celui de Van Diémen, nom du Cirque, soumit quelques peuples que ce gouverneur de la compagnie voisins, et jeta les premiers fondemens des Indes donna à la terre qu'il découdu Capitole. Il fut assassiné par les vrit en 1642. deux fils d'Ancus Martius , l'au 577,

en avoir régué treute-buit.

precedent, épousa Tullia, fille du trône par violence et sans aucune forme d'élection. Son orgueil et sa tole et embelli Rome de beaux édifi- d'Amadis.

Lionard, jurisconsulte, ne en 1755, 25 avril 1635. Son principal ouvrage à Auch, avait rempli diverses fonc- est la Secchia rapita ou le Seau entions publiques avant la révolution , levé, poëme agréable où l'on trouve fut un de ceux qui prirent la plus un mélange de comique, d'héroïque grande part à la confection du code et de satirique, mais où la décence civil, entra au tribunat après le 18 n'est pas toujours observée. Voltaire Comptes.

cette trabison les bracelets d'or de ses Firmianus, né à Firmlum, dans le

TARTINI ( JOSEPH ) , l'un des plus Traité de musique sont classiques.

TASMAN (ABEL JANSSEN ), le plus

TASSE (LE TORQUATO TASSO). avant J.-C., à quatre-vingts ans, après poète italien, né à Sorento, le 11 mars 1544, mort à Rome, le 25 avril TARQUIN le Superbe, parent du 1595. Son principal ouvrage et celui qui lui a assure des palmes immorioi Servius Tullius, qu'il assassina telles, est sa Jérusalem delivrés, poemo l'an 533 avant J.-C. Il s'empara du qui offre autant d'intérêt que de grandeur. Ses autres ouvrages sont la Jérusalem conquise, poëme bien inférieur cruauté lui firent donner le nom de au précédent; l'Aminte, pastorale qui Superbe et occasionèrent sa chute. La respire cette douceur et ces grâces violence que son fils Sextus fit à Lu- propres à la poésie italienne. Nous ne crèce sut le signal de la rebellion. Tar- parlerons pas de ses autres producquin était occupé au siège d'Ardée, tions moins dignes de son beau talent. les Romains révoltés fermèrent leurs La meilleure traduction de la Jérusaportes et s'érigèrent en république, lem délivrée, en prose, pour le style l'an 507 avant J.-C. Son regne avait et la fidelité, est celle de M. Le Brun. été de 34 ans. Il tenta vainement de Tous les amateurs des beaux vers ont remonter sur le trône et mourut en lu celle de M. Baour-Lormian. - Le Campanie, à quatre-vingt-dix ans. Il père du Tasse se fit aussi beaucoup de n'avait fait qu'une seule chose de réputation par ses ouvrages poétibien, c'était d'avoir terminé le Capi- ques : le plus counu est son poëme

TASSONI ( ALEXANDRE ), né à Mo-TARRIBLE ( Jean - Douinique - dene, le 28 septembre 1565, mort le brumaire et mourut à Paris le 27 fe-l'a jugé avec beaucoup de rigueur. Il vrier 1831, conseiller à la cour des y en a plusieurs traductions françaises.

TATIUS, roi des Sabins, fit la TARUTIUS (Lucius), surnomme guerre à Romulus pour vonger l'enle-

rement des Sabinea ; mais la paix fut avenir qu'il n'a pas atteint, plus de taconclue , l'an 750 avant J.-C. , a con- lens et de renommée encore. Il s'etait dition qu'il partagerait le trone avec rendu à Milan , pour revoir Mansoni, che de ce partage, le sit assassiner six amitié: il y mourut le 29 dec. 1829. aus après. Sa tille Tatia épousa Numa Pontoilins.

TAUNAY ( A. ), sculpteur, né à Paris en 1768, passa au Brésil avec plusieurs autres artistes, orna le palais imperial de Boa Vista d'un beau Buste de Camoens, et mourut à Rio de Janeiro, le 7 mai 1824. Il avait fait à Paris un buste de Ducis et une statue en pied du géneral La Salle.

TAVANES (GASPARD DE SAULX DE ) , ne en 1509 , mort en 1575, marechal de France. Il avait été fait prisonnier avec Franceis Irr, à la malheureuse journée de l'avie , et se signala dans beaucoup d'affaires. Son fils a publié des Mémoires sous sou nom et d'autres sous le nom de son père.

TAVERNIER ( JSAN-BAPTISTE ) , celebre voyageur, ne à Paris en 1689 Il avait acquis une grande fortune dans le commerce des diamans. On a publié le recueil de ses Voyages, co 6 volumes in-12. Ils sont curieux quoique inexacts et assez mal écrits.

TÉDALDI-FORES ( CHARLES) , né à Cremone le 8 octobre 1793, d'une famille pauvre, cut le bonbeur d'être financières, et se livra entièrement adopté dès sa naissance, par un bomme doue de rares talens, et surtout Irère (le Cardinal). Elle eut du ched'une habilete peu commune, c'é- valier Destouches-Canon un fils qui tait le jesuite Espagnol Audré Fores, fut d'Alembert. Après une aventure qui prit plaisir à former le cœur, à d'éclat qui causa sa détention momendevelopper l'intelligence de l'enfant tauée à la Bastille, elle tint une couqu'il avait vu naître dans sa maison, duite plus régulière, rassembla chez et qui repondit à ses bienfaits par des elle les littérateurs et les savans les efforts soutenus pour s'en rendre di-plus distingués, et mourut à Paris le gue. Un de ses premiers poëmes, Alla 4 décembre 1749. Ses romans sont tirutitudine, fut l'expression de sa re- estimes et ont été souvent reimprimés. connaissance envers son bienfaiteur, qui lui avait fait prendre sou nom, et peintres flamands. L'un , dit le vieux, lui legua en mourant une fortune né en 1582, mort en 1649, peignait honorable. Tedaldi abandonna les d'habitude des buveurs, des chimistudes légales pour se vouer à la poé- tes et des paysans qu'il rendait avec sie. Ses trois tragédies , Bondelmonte , beaucoup de vérité: l'autre dit le Béatrice, Tenda, Pieschi e Doria, jeune, son fils et son élève, né en crites dans le style appelé roman-1610, mort en 1694, surpassa de ique eurent des succes contestés, beaucoup son pere par son gout et nais suffirent pour fixer sur lui les re-ses talens. Il peignait le même genre, gards des hommes qui honorent le et donnait à ses petites figures une plus l'Italie , et promettaient, par un ame, une expression et un caractère

le fondateur de Rome. Romulus, fa- avec lequel il était uni d'une tendre .

TELEPHANE, musicien de Samos, mort à Megare. L'anthologie grecque nous a conservé son épitaphe; il excellait sur la flûte.

TELESILLE, femme d'Argos. Cette ville étant assiègee en 557 avant J.-C., par Cléomène, roi de Sparte, cette beroine, lit armer toutes lesfemmes et les posta sur les remparts, pour résister aux ennemis. Les Spartiates leverent le siège , honteux d'être vainqueurs ou vaincus. On lui érigea une statue. Elle avait autant d'exprit que de courage. Il nous est parvenu des fragmens de ses poésies.

TELL ( Generacue) , l'un des principanx anteurs de la liberté suisse , en 1307. La poésie, la peinture et le theatre se sont empares de ce trait historique, coonu de tout le monde. On croit que Tell périt en 1354, dans une inondation.

TENCIN ( CLAUDINE-ALEXANDRING Grenix DE ), nec à Grenoble en 1681, d'abord religieuse, protesta coutre ses vœux, vint à Paris, y vécut dans le monde, se jeta dans les spéculations au soin d'avancer la fortune de son

TENIERS, nom de deux fameux

admirables. Tous deux étaient nés à de mariage. Elle épousa ensuite suc-Anvers et avaient le même prenom de cossivement Salluste, Messala et Vi-David. Leurs tableaux fout les délices bius Rufus. Elle vécut cent trois ans , des amateurs et sont fort nombreux : on a beaucoup gravé d'après eux.

TENON ! Jacotes Rene) . chirurgien, né à Sepeau, près de Joigny, en 1724, vint de bonne beure à Paquit bientot une brillante réputation, propagea la pratique de l'inoculation tiers.

conna meine d'avoir travaillé à ses co tures de mœurs plus fidèles ; il rend le crédit de sonnom. mieux la nature et attache davantage est la seule estimée.

Brusque, impérieuse et prodigue, jeux olympiques.

selon Pline et Valère Maxime. TERNAUX l'aine, ne à Sedan en

1763 , mourut à St.-Oueu d'une appplexie foudrovante à la suite de l'incendie de son appartement. Pendant ris, y recut les leçons de Winslow et cinquante-six ans qu'a duré sa card'Antoine et Bernard de Jussieu, ac- rière industrielle, il a doté son pays d'ateliers et de manufactures sans nombre, établis à chaque époque et depuis de la vaccioe, fut nomme avec les perfectionnemens les plus membre de l'académie de médecine, nouveaux. Elu par ses concitoyens de celle des sciences en 1759, puis de aux premières dignités de sa ville nal'Institut. Envoyé par Louis XVI tale, il prouva que les vrais amis de la pour visiter les hopitaux d'Angleterre, liberté sont les courageux ennemis de il recut dans ce pays le plus honorable l'anarchie. Proscrit sous le règne de la accueil, et en rapporta beaucoup terreur, il trouva dans son exil un d'observations utiles. Député à l'as-semblée législative, il s'y fit remar-les avantages que des gouvernemens quer par la sagesse de ses opinions. étrangers lui offraient s'il voulait créer Il mourut à Paris le 15 janvier 1816, bors de France des établissemens pachevalier de la légion-d'honneur, lais- reils à ceux dont il avait doté sa pasant beaucoup de Mémoires imprimés trie, et y revint pour ranimer l'induset de manuscrits et un beau cabinet trie française alors tombée dans le d'anatomie, conservé par ses béri-dernier état de langueur. Membre de la chambre des Députés, il s'y mon-TERENCE (Perlies Terenties A. tra constamment le défenseur de nos PER ), né à Carthage, l'an 186 avant institutions, et lorsqu'il en fut éloigné J. C. Enlevé par les Numides, il fut par la cabale, il apporta ses soins vendu à Terentius Lucanus, sena-tous les établissemens, à toutes les teur romain, qui le tit élever avec entreprises favorables au bien-être beaucoup de soin et l'affranchit fort du peuple. Porté de nouveau à la jeune. Il fut étroitement lié avec Læ- chambre en 1827, il y fut fidèle à son lius et Scipion l'Africain, qu'on soup- serment. Frappé dans sa fortune et par la guerre d'Espagne, et par les semédies. Il nous reste de ce célèbre couses que causent même les plus poète comique latin, six comédies es heureuses révolutions, il employa timables pour la pureté du style , la son genie commercial à multiplier beauté, la grâce et la netteté du dis- ses ressources, et put, avant d'arriver cours. Il est inferieur à Plaute, pour au terme de sa vie, acquerir la certila vivacité de l'intrigue et l'enjoue-tude que toutes les créauces de sa ment du dialogue, mais il a plus de maison une sois satisfaites, il resterait décence, de noblesse et de goût. Ses encore à ses enfans de quoi continuer caractères sont plus vrais et ses pein- la gloire de sou industrie et perpetuer

TERPANDRE, poète et musicien, par le grand fonds d'intérêt qui règne ne à Lesbos, contemporain d'A. dans ses pièces. Il a été traduit en rion, excellait à jouer de la lyre , iosfrançais par madame Dacier et l'abbe trument qu'il enrichit d'une ou de le Moonier. Cette dernière traduction plusieurs cordes, introduisit de nouveaux rbythmes dans la poésie, et fut TERENTIA, semme de Ciceron. couronne quatre fois de suite aux

elle fut repudice au boulde trente ansl TERRASSON (Jean), né à Lyon

en 1670, mort à Paris le 15 septem - | moius servir d'ornement à son trionsbre 1750. Il fut de l'academie fran- phe ; retabli par lui dans la dignité caise, de celle des seiences et pro- senatoriale et dans la jouissance de fesseur de philosophie au Collège ses biens, il fut assez sage pour ou-Royal. Le principal ouvrage de ce blier le rang dont il était descendu, et bon et savant abbe est Sethos, espèce de poëme en prose bien propre a former l'esprit et le cœur , par les excellentes leçons qu'il renferme, écrit d'ailleurs d'un style serré, précis et naturel, et utile par les connaissances qu'nn y pent acquerir sur l'histoire et la geographie ancienne. On a encore de lui une traduction aussi fidèle qu'élégante de Diodore de Sicile , 7 volumes in 13. Il s'enrichit passagèrement au système de Law, et conserva la simplicité de ses mours; il n'était cependant pas sans défiance de lui-même. Je re onds de moi jusqu'à un million, dit-il à un de ses amis étonné qu'il le reconnût. Sa famille a produit d'autres personnages distingués.

TERRAY; l'abbe Joseph-Marie ), contrôleur général des finances et ministre d'état sous Louis XV. Ne en 1715, il mournt le 18 février 1778. Il montra des talens dans l'administration des finances; mais, s'etant vu forcé de blesser beaucoup d'intérêts prives dans l'intérêt de l'état, il se fit uo si grand nombre d'ennemis qu'il fut obligé de se retirer du ministère. Le mépris qu'inspira le scandale de ses mœurs égala la haine que lui attira sa funeste administration.

TERTULLIEN, l'un des plus éloquens apologistes de la religion chrétienne, ne vers l'an 160 à Carthage, mourut sous le règne d'Antonin Caracalla, vers l'au 245.

TETRICUS ( P. FELSIVIES), d'une naissance illustre, senateur et conaul, remplit dans les Gaules des fonctions eminentes; nommé Auguste par les soldats, il prit la pourpre à Bordeaux, s'associa son fils, et regna sur les Gaules et sur une partie de l'Espagne et de la Grande-Bretagne. Après avoir remporté des avantages multiplies sur ses conemis, fatigue d'un pouvoir ébranlé par l'indiscipline des troupes, il se remit volontairement avec son fils eutre les mains d'Assyrie, detruisit le royaume de d'Aurélien, qui ne les en fit pas Syrie, et une partie de celui d'Israël.

acheva ses jours dans le repos.

THAIS, fameuse courtisane grecque , suivit Alexandre dans ses conquetes et l'engagea à detruire la ville de Persépolis. Après sa mort elle s'attacha à Ptolémée, roi d'Egypte, qui

l'épousa.

THALÈS, le premier des sept sages de la Grece, ne à Milet, vers l'an 640 avant J.-C., mourut l'an 548. Il voyagea et s'arrêta en Egypte pour se perfectionner dans les sciences sous les prêtres de Memphis, et s'acquit une reputation immortelle par son savoir et sa prudence. Il fut le premier qui donna des raisons physiques des eclipses du soleil, et fit des decouvertes en astronomie. Il fut le fondateur de la secte des philosophes appelée Ionique parce qu'il était de l'Ionie. Son système était à peu de clinse près l'atheisme, mais ses ouvrages ne sont point parvenus jusqu'à nous. poète grec de ce nom, ami de Lycurgue, excellait dans la poésie lyrique.

THAMAR épousa Her, fils ainé de Juda. Après sa mort, elle se maria à Onasa, qui mourut subitement ainsi que Her. Juda, qui lui avait promis son troisième fils Séla, craignant pour lui le sort de ses deux aines, tardait à remplir sa promesse : Thamar se deguisa en courtisane et vint attendre sur le grand chemin Juda qui se rendait à Thamnas. Celui-ci, ayant en commerce avec elle, en eut deux fils, Pharès et Zara.

THAMAR, fille de David et de Maacha, inspira une passion violente à son frère Amnon. Il feignit d'être malade, et sa sœur étant venue le voir, il lui fit violence. Absalon vengea par la mort d'Amnon l'outrage lait à sa sœur.

THAMAS-KOULI-KAN. F. Kou-

THARÉ, fils de Nachor et père d'Abraham.

THEGLATH-PHALASSAR, roi

THEMISSON, médecin, disciple [gne, ce roi de Macédoine irrité lui fit d'Asclépiade, était de Laodicée dans trancher la tête : vengeance indigne l'Asie mineure ; il florissait vers l'an d'un roi. 4 avant J.-C. La secte qu'il forma fut appelee methodique. Ce n'est pas ce- trasie. Le premier était fils de Thier. lui que Juvénal traite d'assassin.

THEMISTIUS, philosophe eriginaire de Paphlagonic. Il etudia l'eloquence et fut surnommé le beau par leur. Il l'enseigna ensuite à Constantinople avec beaucoup de succès. Théodose le Grand conqut pour lui clément. - Le deuxième monta sur fet, l'an 384; on ignore celui de sa ninrt. Il nous reste de lui trente-trois discours grees pleius de force et de

dignité.

THÉMISTOCLE, célébre général athenien. Il était à la tête de la republique lorsque Xerces vint fondre sur la Grèce; il fut elu general, et gagna la fameuse bataille de Salamine, qui sauva sa patrie et le couvrit de gloire; mais ses services furent mal recompensées : des envieux obtinrent son bannissement. Il se refugia en Perse où Artaxerces le combla de biens; il vaulut lui coofier le commandement de ses armées, mais Themi-tocle préféra s'empoisonner l'an 464 avant J.-C., plutôt que de l porter les armes contre sa patrie. D'autres écrivains disent qu'il mourut naturellement. Sa jeunesse avait été fort orageuse : mais il bonora son age mitr et sa vieillesse.

racuse , vivait à la cour d'Egypte du le 50 août 526. temps de Ptolémée Philadelphe, vers l'an 985 avant J.-C. Nous avons de lui des Idylles que Virgile a imitées et souvent copiées dans ses églogues On v trouve cette beauté simple, ces graces naives qui plaisent dans tous à l'empire l'an 579, et lui avait donne les temps, Il en existe plusieurs traductions, entr'autres une du fameux critique Geoffroi.

teur, natif de Chio, écrivit sur la bienfaisans, magnifiques, humains grammaire, composa une histoire de let justes; cependant on reproche à Libye, et laissa des lettres que Sui-Théodose un graod acte de cruanté, das regarde comme admirables. Il le massacre de Thessalonique. Il donna deplut à Alexandre-le-Grand par ses plusieurs lois sages. C'est le dernier plaisanteries, qui lui devinrent (u- prince qui ait posséde l'empire Ronestes, car avant fait quelques bons main en entier. Il laissa deux fils mots sur ce qu'Antigone était bor- Arcadius et Honorius; le premier fut

THEODEBERT I et II, rois d'Ausry ou Théodoric ler, roi d'Austrasie, auquel il succéda en 534. Il défit les Goths et les Romains en Italie, et se préparait à faire la guerre à l'empereur Justinien, lorsqu'il mourut en 548. Ce prince était brave , libéral et une estime particulière, et le tit pré le trone en 596, après la mort de Childebert son pere, et partagea ses etats avec son frère Thierry, qui le deponilla ensuite et le fit mourir en 615.

THEODECTE, orateur célébre, fut disciple de Platou, d'Isocrate et d'Aristote, dont il mit en vers la rbé. torique. Il avait une mémoire prodigieuse. Ne en Cilicie, il mourut à Athènes à quarante-un ans.

THEODORIC, premier roi des Goths en Italie, et l'un des plus grands princes de son temps. Il assura la paix dans ses nouveaux états par des alliances puissantes, et fit ensuite fleurir le commerce, protegea et cultiva les lettres, embellit plusieurs villes et fit réparer les murailles de Rome. Les dernières années de sa vie furent souillees par la mort de Symmague et de Boece, les deux plus grands bommes qui fussent alors en Italie, qu'il lit périr du dernier supplice. Procape THÉOCRITE, poète grec de Sy-dit qu'il mourut déchiré de remords

THÉODOSE LE GRAND ( FLAvics), empereur romaiu, célèbre par ses victoires et sa piete. Il était ne en 546 en Espagne. Gratien, qui connaissait son mérite, l'avait associé en partage la Thrace et les provinces orientales. Il mourut à Milan le 7 janvier 395. On l'a comparé à Trajan THEOCRITE le sophiste ou l'ora dont il descendait. Tous deux étaient

empereur d'Orient, et le denxième que centenaire. La plupart de ses oud'Occident.

THÉODOSE II, dit le Jeune, petit-fils du précédent, né en 428, était un prince faible, qui acheta la paix des Barbares et se rendit méprisable. Il mourut l'an 450 à quarante-neuf ans. tl'est lui qui publia le Code théodosien , 6 vol. in fol.

THÉOGNIS, poète gree, de Mégare, florissait 544 ans avant J .- C. On

n'a de lui que des fragmens.

THEON, célèbre mathématicien d'Alexandrie, florissait dans la 2º moitié du 5e siècle, et fut un des plus illustres professeurs de cette école. Les deux principaux ouvrages pas d'elégance, a été traduite en franqui restent de lui sont des Commentaires sur les élémens d'Euclide et sur l'Almageste ou Syntaxe de Ptalimee, traduit en français par M. l'abbe Halma, Paris, 1821, 2 vol. in-4. avec le texte grec et des notes.

THEOPHANE, pacte et bistorien, de Mitylène, s'attacha a Pompée dont il écrivit l'histoire. Après sa mort il

implora la clemence de César.

français, ué vers l'an 1590, mort à Paris en 1626. Il n'était depourvu ( V. cet historien ). ni d'imagination ni de génie; mais il dans le jésuite Garasse, qui épuisa avant J.-C. contre lui l'injure et la calomnie, parvint à le faire enfermer pendant qui florissait l'an 536 avant J.-C., deux ans dans le cachot de Ravaillac, passe pour l'inventeur de la tragedie. et l'eut fait brûler, si le duc de Mont-Ses ouvrages ne nous sont point parmorency n'eût donné un asile dans son venus. Il barbouillait de lie le visage hôtel à ce poète infortuné, qui mon-de ses acteurs, et les promenait dans rut à trente-six ans, victime du fana-un tombereau de village en village. tisme, le 25 septembre 1626. On ne Son invention consiste à avoir intropeut lire sans être attendri les apolo- duit dans la tragédie un acteur qui gies que Théophile écrivit pour se récitait quelques discours entre deux justifier.

THEOPHRASTE, célèbre philosophe grec, ué dans la Béotie, était était impudent, bas et rampant; il disciple de Platon et d'Aristote, et ecrivit contre Hippocrate. Il mourut succèda à ce dernier dans son école à Rome ; on voit son tombeau dans la l'an 322 avout J.-C. Il mourut plus voie Appienne; il y avait fait graver

vrages ne sont point parvenus jusqu'à nous: parmi cent qui nous restent on remarque les Caractères, excellent traité de morale traduit en français par La Bruvère.

THEOPHYLACTE, surnomme Simocatta, l'un des auteurs de l'histoire Byzantine, ne dans la Locride, spivit ta carrière des emplois publics, remplit des charges importantes à la cour de l'empereur Maurice, composa l'histoire de ce prince, qu'il acheva sous le règne d'Iléraclius, et mourut vers l'an 640. Cette histoire, dont le style, suivant Photiny, ne manque çais par le président Cousin.

THEOPOMPE, orateur et historien de l'île de Chio, élève d'Isocrate, avait du penchant pour la satire, et vivait dans la 105e olympiade. Tous ses ouvrages sont perdus. Il y eut un

roi de Sparte du pième com.

THEOXENE, femme illustre qui s'illustra par un courage et une fermeté héroignes. Tite-Live avoue qu'en THEOPHILE, dit Fiau, poète cerivant son histoire, il était penêtré pour elle d'amour et d'admiration.

THERAMENE, athenien, so siécrivait avant le temps où le goût gnala par la grandeur d'ame avec s'est perfectionné; sa tragédie de Py-[laquelle il méprisa la mort. Il était rame et Thisbe en est la preuve. Il l'un des trente tyrans d'Athènes, et avait souvent d'heureuses saillies, et sut condamné à boire la ciguë, parce s'était fait beaucoup d'amis par le qu'il refusait de prendre part aux seul mérite de l'esprit de société, cruautés et à l'oppression par lesquelmoins commun de son temps que du les ses collègues desbonorèrent leur notre ; mais il eut un cruel cunemi administration. C'était vers l'ao 403

THESPIS, poète tragique grec, chants du chœur.

THESSALUS, médecin de Néron,

modestement cette épitaphe : vain- ger, et mourut le 27 juin 1826. Son queur des medecins.

1755, sit sa première campagne à 14 publié après sa mort, par les soins ans, sur le Neptune, et prit part à trois de M. Chapnix, son élève. combats en moins de 6 mois. En 1754, maux à la tête de deux canonières dont il dirigea la construction; il protègea notre commerce dans la Manche, et captura plusieurs corsaires. Membre de l'académic de marine et en 1784, il fut du petit nombre des officiers de son arme qui ne quitté. rent pas la France à la révolution, et fut appelé par Louis XVI au ministere de la marine qu'il quitta quelques mois après; ent, en 1801, la préfecture maritime de Lorient, nommé grand officier de la légion d'honneur, sénateur en 1810, il venait d'être nommé commandeur de St.-Louis, lorsqu'il mourut le 9 février 1815, avec la réputation d'un marin, d'un ingénieur et d'un administrateur habile.

THEVENEAU ( CHARLES), poète et mathematicien, ne à Paris le 6 inillet 1759, y mourut le 4 juillet 1821. Il était doné d'une facilité de calcul extraordinaire et d'une verve poetique peu commune ; mais l'abus qu'il tit du viu et des liqueurs fortes arrêta les effets de son double talent. Ou lui doit quelques poésies seulement, un premier chant du poeme de Charlemagne, et quelques minces brochures sur l'algèbre et les mathé-

matiques. démie royale des beaux-arts et pro- jour à Berlin , 5 vol. in-8°. fesseur de perspective, né le 20 no.

ouvrage intitulé : Application de la THEVENARD ( ANTOINE-JEAN Ma- perspective lineaire oux arts du dessin , RIE ), vice-amural , né à St.-Malo, en Paris , 1827, 5 livraisons iu-4, a été

THIBAUT IV, comte de Chamil commanda en qualité de lientenant pague et roi de Navarre, ne en 1201, une patache armee en croisière pour mort le 10 millet 1253 à Pampelune. la côte-nord de Terre-Neuve, et de II aimait la poesie, et a reussi luitruisit les établissemens des Esqui- même à faire de jolies chansans. Ses poésies ont été publiées en 2 vol. in-12. Il y a de la délicatesse dans les pensées et beaucoup de naïveté dans l'expression. Il est le premier qui ait mêle les rimes masculines avec les de celle des sciences, chef d'escadre féminines. La flatterie lui donna le surnom de Grand ; l'histoire ne lui a laissé que le titre de Chansonnier.

THIEBAULT ( DIEUDONNE ), littérateur estimable, ne le 26 decembre à La Roche, l'ailliage de Remiremont, élevé par les jésuites, exerça l'emploi de professeur dans leurs colleges, quitta l'ordre, et vint à Paris se livrer à la culture des lettras. Appele en Prusse pour professer la grammaire générale à l'école militaire, il obtint et justifia la confiance de Frédéric. En 1784, il se rendit dans sa patrie pour ne plus la quitter, se lit connaître par quelques ouvrages, devint ches des bureaux de la librairie et garde des archives de la couronne. Prive de ses places par la révolution, après avoir passe par des emplois peu dignes de lui, il devint en 1795, chef du secretariat du Directoire, puis président de l'école centrale de la rue St.-Antoine, et trois aus après proviseur du lycée de Versailles où il mourut le 5 décembre 1807. Ses principaux ouvrages sont un Essai sur le style, 1774, in-8°, réimprime sous le THIBAULT (JESX-THOMAS), pein- titre de Traite du Style, 1801, 2 vol. tre et architecte, membre de l'aca- in-80; 20 Souvenirs de vingt ans de so-

TIIIERRI I et II, rois de France. vembre 1757 à Montierender ( Haute- Le premier , fils de Clovis II , fut Marne), se livra spécialement à la placé sur le trône par les soins d'E-peinture du paysage, fit le voyage de troin, maire du palais, en 670; mais Rome , y persectionna ses heureuses pen de temps après , Childéric le sit dispositions | ar l'étude des monumens raser et renfermer à l'abbaye de St. antiques et des meilleurs auteurs, Denis. Il en sortit pour remonter sur int, à son retour, charge de divers le trone, monrut en 691 à trente-neuf travaux, tant en France qu'à l'étran- ans. Le deuxième, fils de Dagobert

Martel en 750, et mourut en 757 à aperçoit trop chez lui les efforts du

rent que le titre de rois.

- Le premier, fils de Clovis Ier, stoujoursses expressions, ses expresvainquit les Thuringiens et assura la sions exagérent ses idées, et ses idées Thuringe à ses états. Il mournt en sexagérent ses sentimens, » 534. - Le deuxième, tils de Childebert, në en 587, ëtait roi de Bourgo | glais, 'në en Ecosse le 11 septembre gne; il prit l'Austrasie à son férer 1700, mort le 27 août 1743. Son thèà-Theodobert II, que Brunchaut fit te est peu counu en France, et son turr en 611. Lui-meme fut empoi-meilleur ouvrage est son poème des sonné par cette femme cruelle en 613. Saisons, qu'on regarde comme une Après sa mort, Clotaire II réunit à la des plus belles productions de la lit-France les états des deux frères.

ne à Paris le 14 juillet 1736, fut suc- cier le génie de Thompson. Il ne lui cessivement avocat du roi au Châte- la manque que le climat. Un poète de let, conseiller au parlement, maître ce nométait capitaine dans la marine des requêtes, intendant de Rouen, anglaise. place dans laquelle il rendità la Nor-mandic et à sa capitale d'importans à Paris le 15 octobre 1553, y mourut services, et en 1785, licuterant gèle [1 7 mai 1617, le modèle des histoneral de police. Il parut, au total, riens français, quoique, par un usage au dessous de sa place. Mais Paris ne lamilier de son temps, il ait mieux doit pas oublier que c'est à lui qu'il aimé écrire en latin que dans notre doit la destruction du cimetière des langue, alors trop agreste et trop sau-Innocens, où l'on enterrait trois mille rage. Le caractère de cet historien a cadavres par an, et d'où s'exhalaient rendu son nom respectable à toute des miasmes meurtriers. Traduit de l'Europe. On voit qu'il était ennemi vant le tribunal révolutionnaire, il fut des factieux et des persécuteurs. La execute le 28 avril 1794.

prêcher l'Evangile aux Indes, où il avait eu soin de citer à la marge. fut martyrise à coups de lances.

de Descartes, et surtout celui de 1842. Marc-Aurele, offrent des morecaux éloquens. Son Essai sur les éloges lui culture au jardin du Roi, ne au sein fait honneur; c'est une de ses meil- de cet établissement, le 10 février, leures productions. Il aimait à loure 1747, e nourage par Buffon et Berles graudes rertus, parce qu'il en naid de Jussieu, fut appelé en 1764, avail le modèle dans son propre cœur. à la place de jardinier en chef ul ly a un peu d'affeterie dans son Essai sur les femmes; son Épitre au peur remplie pendant près de vingt ans, ple et son poème de la Pétrides reut. Lipla l'étendue de l'école de botaniferment de beaux vers; mais en géque, augmenta les richesses en vé-

III, fut mis sur le troue par tiharles- meral, en vers comme en prose, on vingt-cinquos. Ces deux princes u'eu- travail : il n'est pas exempt d'enflure et d'affectation. Madame Necker di-THIERRI I et II , rois d'Austrasie. sait de lui : « Sa physionomie exagére

THOMPSON (Jacques), puete anterature anglaise. C'est dans cette ad-TRIROUX de CROSNE ( Louis ), mirable composition qu'il faut appré-

traduction qu'on a l'aite de son his-THOMAS (SAINT), surnomme Di- toire est inlidèle, et on a supprime dyme , l'un des douze apôtres , alla les autorités dout il s'appuyait et qu'il

Un de ses aïeux sacra Henri IV, et THOMAS (ANTOINE-Lennaso), ne il était fils d'un premier président au à Clermont-Ferrand , le 1er octobre parlement de Paris. Le fils aine de 1732 , mort le 17 septembre 1785, de l'historien , né vers 1607 , hérita des l'academie française. S'il est loin d'é- vertus de son pere, et fut grand-maitre un modèle de style, on ne peut tre de la bibliothèque du Roi. Lie lui refuser le mérite de penser avec avec Cinq-Mars, il partagea son sort, force, souvent même avec profon-deur. Ses Eloges de Duguay Trouin, rit sur l'échafaud, le 12 septembre

THOUN (ANDRE), professeur de

504

gétaux exotiques, agrandit les ser [On guerit celui-ci de sa folie, et il res et les remplit de plantes qu'il tira se trouva beaucoup moins heureux. des diverses parties du globe, mérita THCCYDIDE, célèbre historien 1816 , la creation d'une ecole prati- et par M. Guil , 10 vol. in-4. que, vit accourir à ses cours de tou-tes les parties de la France et même successeur de Linnée à l'universite de l'étranger: devint l'arbitre des pro- d'Upsal, parcourut toutes les parties prietaires les plus instruits, fut ho-noré des suffrages de toutes les so-de savoir, professa la botanique rencietés savantes, est cite partout com- dant 50 ans avec un zele infatigable, me une autorité; il mourut le 27 et mourut en 1828 dans sa Sée anoctobre 1825.

n- à Pontl'Évêque (Calvados) en août depuis 1787, associé correspondant 1746, lut quatre fois president de de notre académie des sciences. l'assemblee constituante, et périt sur

l'art qu'il professait.

vrir les veines. Il était vertueux ; li-

sez Tacite à ce sujet.

TIIRASIBULE, genéral des Athèniens, chassa les trente tyrans d'Athènes et gouverna lui même d'une manière absolue. Il signala sa valeur en Thrace; battit les Lacedémoniens et fut tué dans la Pamphylie par les Aspendiens qui favorisaient les Lacédemonieus , l'an 406 avant J.-C. 11 faut le distinguer de Thrasybule, fils et successeur d'Hièron, roi de Syracuse, qui fut à son père ce que Tibere fut à Auguste.

THEASYLE, celebre astrologue, qui predit a Tibère la fin de son exil

par hasard.

l'estime des personnages les plus dis-grec, né dans l'Attique l'an 571 avant tingues, et s'ouvrit les portes de la so-J.-C., mort l'au 461. On lui doit une ciété d'agriculture de l'aris et de l'aca- histoire de la guerre du Peloponèse, esdennie de sciences. Eu 1730, membre timée particulièrement pour la vérité du conseil-général du departement de des faits et la concision. Cette der-Paris, il rendit de grands services nière qualité poussée à l'excès le rend aux campagnes; membre de l'institut quelquelois un peu obscur. Elle a été de France des sa creation, ainsi que traduite par d'Ablancourt, par M. de la legion-d'honneur, il obtint, en Levêque, en quatre volumes io-8°,

née, membre de la plupart des so-THOURET (INCOMES Grillarme), cietés savantes des deux mondes, et,

THUROT (FRANÇOIS), capitaine l'échasaud révolutionnaire avec le de corsaires, ne à Auits en 1727, vertueux Malesherbes le 22 avril 1791. étudia d'ahord la chirurgie, quitta Son frère, directeur de l'école de furtivement son maître pour aller à medecine de Paris, né en 1748, mort Dunkerque s'embarquer sur un corle 10 juin 1810, a publie un grand saire comme chirurgien. Fait prisonnombre de Mémoires intéressans sur vier, il s'échappa, revint à Dunkerque, et s'embarqua comme matelot. TILLASEAS ( Parts ), philoso- Après diverses courses, il devint piphe storcien, fut condamné par Né-lote, puis capitaine, et en cette quaroo à se donner la mort : il se sit ou- lité enrichit les armateurs de Dunkerque par les prises nombreuses qu'il fit sur les Anglais. Entré à la paix de 1748 dans la marine du commerce, il recommença ses courses en 1755, et en moins de six mois ruina le commerce anglais dans les mers du nord. Le bruit de sa valeur et de ses exploits le fit admettre dans la marine, et il justifia cette confiance par la prise d'environ 60 vaisseaux marchands. Chacune des expéditions qui lui fut coufiée eut le succès le lus éclatant. La descente qu'il tit sur les côtes d'Angleterre fut marquée par la prise de Carrick-Fergus, et aurait cu des resultats pius importans dans l'ile de Rhodes, et qui dit vrai si des coups de vent n'eussent pas eloigné trois d'abord, puis deux des Ce n'est pas le Thrasyle qui s'ima- cinq hatimeus qu'il commandait. ginait que tous les vaisseaux qui arri- Bencontré par trois frégates anglaises, vaient au port de Pyree étaieut a lui, il se hattit en désespère, et atteint ,

au milieu de l'action, d'une balle de parlementaire, vint en 1796, pren-pierrier dans le creux de l'estomac, il dre place dans les rangs de l'opposi-

expira le 20 janvier 1760.

THUROT (FRANCOIS), savant belléniste, de l'académie des inscriptions et belles lettres , membre de la et véhementes. Cette lutte entre le lège de France, de philosophie grecque, mourutà Paris, le 17 juil et 1832, a publié des traductions du grec et de l'anglais qui ont en les suffrages des savans , entr'autres , l'Apologie de Socrate, in-8º 1806, et des Dialogues de Platon , in-8° , 1815.

TIBERE ( CLACDIUS-TIBÉRIUS-NÉno), empercur romain, né l'an 42 avant J.-C. Il succèda à Auguste l'an 14, et lit paraître au commencement de son règne un grand amour pour la justice; mais il ne tarda pas à se livrer à son caractère vindicatif et cruel. Il fit mourir sa femme Julie, Germanicus, Agrippine, Drusus, Sejan et d'autres, et mena une vie thes, son beau-père, et se mit sous infâme dans l'île de Capree où il s'é-lla protection des Romains. Pompée tait retiré. Il fit choix de Caligula pour son successeur; il espérait que ses vices naissans feraient oublier les siens. Il mourut à Mizène dans le palais de Lucullus le 16 mars, l'an 37 de J.-C., rongé par une espèce de lèpre. Chénier a fait sur Tibère une tragédie non représentée, mais qui est imprimée dans ses œuvres.

TIBERE-CONSTANTIN , empereur d'Orient, né en Thrace, parvint à l'empire par son mérite et ses talens distingués. Il mourut le 14 août 582, après un règne glorieux de quatre ans.

TIBULLE ( AGLES ALBIES - TIBUL-Lus ), célèbre poète latin, né à Rome l'an 43 avant J .- C. , y mourut avant l'an 17. Il nous reste de lui quatre livres d'élégies estimées par l'élégance et la pureté du style, mais quelquefois licencieuses. Elles ont été traduites plusieurs fois, entr'autres par Longchamp et par Mirabeau l'ainé. On trouve ordinairement les présies de bûcher et se jeta dans les flammes. Tibulle à la suite de celles de Catulle. TICHO-BRAHÉ. V. Brabé.

TIERNAY (GEORGE), membre du parlement, ne à Gibraltar le 20 mars 1761, fils d'un négociant, resté seul aspirer aux honneurs de la carrière couvert de son manteau.

tion, et ne cessa de barceler l'itt tantôt de son ironie demi-sérieuse, demi-légère, tantôt de ses saillies apres legion d'honneur, professeur au col-le ministre et lui amena un duel que Pitt termina en tirant en l'air son 3º coup. Comme homme privé, il était adoré de sa famille et d'un nombreux cercle d'ansis. Il mourut à 69 ans,

TIM

en 1850. TIGRANE, roi d'Arménie, l'un des plus puissans monarques de son temps, aiouta la Syrie à son empire, soutint la guerre contre les Romains en faveur de Mitridate son gendre; mais . vaincu par Lucullus et Pompée, il ceda aux vainqueurs une partie de ses états. Il était courageux, mais cruel. Tigrane, son second fils, se révolta contre lui. Vaincu, il se refugia chez Phraate, roi des Parlui conserva le trône d'Armenie en le rendant tributaire, et peu de temps après le fit mettre dans les Iers à cause de ses murmures et de son mécontentement sur un partage qui ne satistai. sait pas son ambition.

TILLOTSTON (JEAN), I'm des meilleurs predicateurs de l'église Auglaise, ne en octobre 1630, dans le Ynikshire; élevé à l'université de Cambridge, doyen de Cantorbery en 1672, eut, après la revolution, la confiance de Guillaume et de Marie, obtint d'eux le dovenne de St.-l'aul. et l'archeveché de Cantorbery, fut nommé membre du conseil privé, et mourut à Lombeth le 22 novembre 1694, sans fortune et sans dettes. Ses écrits sont regardes comme des modèles de style, et font autorité.

TIMANTHE, athlete grec, souvent vainqueur aux jeux olympiques. Devenu vieux, il dressa lui-même son

TIMANTILE, peintre de Sicyone, vivait sous Philippe, pere d'Alexandre-le-Grand. C'est lui qui, ne pouvant peindre la douleur d'Agamemnon, dans son tableau du sacrifice béritier de la fortune de son père, put d'Iphigenie, le représenta le visage

IIMEE, de Locres en Italie, fut javec l'Aretin qui avait mal parlé de eleve de Pythagore. Il nous reste de lui; il mourat en 1594. loi un petit Truite de la nature et de dee de son Timée.

Sicile, en fut chasse par le tyran Agal'Histoire de Sicile et de Pyrrhus, mais

parvenu jusqu'a nous.

thaginois.

TIMOCREON, poète comique rbodien, qui vivaitvers l'an 476 avant J.-C., est connu par sa gourmandise et se- vers satiriques coutre Simonide et Thémistocle. Il ne nous reste de teur italien, ne à Bergame, le 28 de-

lui que des fragmens. TIMOLEON, capitaine corinthien, mort environ 557 ans avant J. C. Il fit perir son frere Timophane qui a pi- bliothèque ducale, et s'est immortarait à la tyrannie. C'est le sujet d'une tragedie de Chenier dont on lui fit rature Italienne, Florence, 1805-12, une fausse application. Timoléon delivra Syracuse de l'oppression de De Landi, Berne, 1787, 5 vol. in-8°. nys le tyran, defit Icelas, general des Leontins, et Magon, general de Car-

TIMON LE MISANTHROPE, ne dans l'Attique versl'an 420 avant J. C. Ce farouche ennemi de la sociéte eul cependant un ami, mais qui pensait comme lui. L'anthologie grecque a conserve l'epitaphe satirique qu'on lui fit et qui peint sen affreux caractère.

TIMOPILANE. Voy. Timoléon. TIMOTHEE, capitaine atllenien.

ce saisit de l'île de Corcyre, et gagua sur les Lacedémoniens une celebre bataille navale, l'an 579 avant J.-C. TIMOTHEE, poete musicien, ne

à Milet, florissait vers l'an 540 avant J. C. Il excellait dans la poesic lyriplus habile joueur de cithare. Il mou- combattant coutre l'bydre de Lerne. rut à quatre-vingt-dix ans dans la 31 acédoine, deux ans avant la naissance d'Alexandre-le-Grand.

DIT LE ), très-célebre peintre italiea , ne à Venise en 1512. Ses touches sont tre d'Isocrate. hardies, soo coloris est frais. Il a fait

TIPPO-SAIB, souverain de Mysore

l'ame du monde, qui se trouve dans les et des Marattes, ne en 1749, combatœuvres de Platon auquel il donna l'i- tit glorieusement contre les Anglais dans la guerre d'Amerique avec la TIMÉE, rhéteur de Tauromine en France. Il perdit une partie de ses etats en 1792, et fut tué le 4 mai thocles 285 ans avant J.-C. Diodore 1799 sur les remparts de sa capitale . de Sicile loue sou exactitude dans en combattant vaillamment pour la défendre. Il aimait les arts et avait aucuu des ouvrages de Timee n'est forme une Libliothèque precieuse. M. Jouy, qui l'avait connu, l'a pris pour sujet d'une tragédie donnée au theatre Français; elle a eu peu du

succès.

TIRABOSCIII (Jinous), litteracembre 1751, embrassa l'institut des jesuites, fut en 1770, appele à Modene, pour être mis à la tête de la bilise surtout ; ar son Histoire de la littéa vol. in 8, abrègée en français par Tirzboschi, decore des titres de chevalier et de conseiller du duc de Mo. dene, mourut dans celte ville, le 3 juin 1794.

TIRIDATE, roi d'Armenie, se revolta contre Phraate, et s'empara du rovaume de Parthe : bientot il se refugia auprès de l'empereur Augusie.

TIRON ( Tellits Tino), affranchi de Ciceron, mérita l'amitie de son maître par ses excellentes qualites. Cet orateur en parle dans ses lettres à Atticus. Tiron avait écrit la vie de Ciceron dont il était le confident et le conseil, et plusieurs autres ouvrages, mais aucun d'eux n'est parrenu jusqu'à nous. Il inventa chez les Latius la manière d'ecrire en abrègé.

TISAGORE, sculpteur grec. Son que et dithyrambique, et devint le chef-d'ouvre était la statue d'Hercule

TISIAS, orateur, natif de Sicile, auguel Aristote et Ciceron attribuent le merite d'avoir réduit l'eloquence TINTORET ( Jacotes · Roserste, en art, et fixee par des règles, vivait ters l'an 106 avant J .- C. Il fut le mai-

TISSAPHERNE, ua des princinu grand nombre de tableaux et de paux satrapes de Perse, épous a la fille portraits. Ou conuaît son aventure d'Artaxercés Memnon, en récompeuse rus. Ce même prince le lit tuer parce ment consacre à la memoire du beau qu'il s'était laissé battre par Agésilas, siècle de Lnuis XIV et des hommes

général des Lacédémoniens.

né le 30 mars 1758, mort à Lausanne le 13 juin 1797, à soixante-dix-ans, neur d'être placé dans un fauteuil lut aussi bientaisant que savant. Ses toutes les fois qu'il assistait aux séanœuvres ontété recucillies en 10 valu- ces publiques de l'Academie; c'était mes in-13. Il sera toujours beni pour le fauteuil d'academicien qu'il mérines Avis au peuple et aux gens de lettres sur leur santé.

TITE (TITLE VESPASIANUS), empereur romain, lils de Vespasien, obtint le sceptre après s'être signale par la ruine de Jerusalem l'an 70 de J. t'.. Il ne regna que deux ans, et se fit tellement cherir par sa clemence, qu'il devint aveugle, et son fils lui rendit fut appele les délices du genre humain. Il mourut le 15 septembre de l'an 81 de J.-C. à quarante-un ans. On attribue sa mort à son frice Domitien.

TITE-LIVE (Tites-Livies), célébre historien latin, ne à Padoue, y Fasscots), autiquaire, ne le 4 nomourut le même jour qu'Ovide, l'an cinq livres de son histoire romaine qui la magistrature, force par la requisien avait cent quarante, ils font bien tion d'entrer dans l'état militaire, se regretter la perte des autres. Son distingua dans plusieurs occasions, force, se soutient toujours également. l'étude de l'histoire et de l'antiquité. Il excelle aussi dans les harangues, Il visita l'Italie, et en rapporta une grand nombre d'éditions et de traductions de cet historien.

le Frioul en 1477, mort à Venise de la peste en 1576. Le nom de famille de ce célèbre peintre est Fecelli. Il peiguit l'histoire, le paysage et le portrait avec un egal talent. Son pinceau tendre et delicat a surtout peint merveilleusement les femmes et les enfans. On lui reproche des anachronismes et de n'avoir pas assez étudié l'an- le ; lus important de ses ouvrages , gre supérieur tout ce qui regarde le merie Royale, en 1 vol. in 4. coloris.

TITON DU TILLET ( EVRASD), ne à Paris le 16 janvier 1677, mort le bert, ne le 10 septembre 1665, en-\$6 decembre 176s. Personne n'a té- voyé de bonne heure dans différentes moigné plus de respect et d'amour cours, fut nomme ministre des affaipour les gens de lettres et u'a plus sa-res étrangères en 1686, surintendant crifié à leur gloire. Dans une aituation général des postes en 1699, et con-

d'une victoire qu'il remporta sur Cy-ffait construire en bronze un monucelebres qui l'oat illustré. La descrip-TISSOT, célèbre médecin suisse, tion de son Parnasse Français est astait, car il n'etait occupe de son Parusse peudant une partie de sa vie, et en avait donné lui-même uue description fort intéressante. Ce monument vraiment patriotique se voit à la bibliothèque du Roi.

TOBIE, de la tribu de Nephtali, la vue par le secours de l'ange Raphaël, qui lui fit prendre, pour opererette cure, le foie d'un poisson

du Tigre.

TOURON d'ANNECY ( JOSEPH vembre 1772, pres d'Annecy en Sa-17 de J.-C. Il ne nous reste que trente- voie, d'une famille distinguée dans style orné sans affectation, noble parvint au grade de capitaine, et quitsons enflure , plein de douceur et de ta le service en 1797, pour se livrer à les recits et les descriptions. Il y a un collection precieuse qui cedec au gouvernement forme un des beaux ornemens du Musée Royal. Deretour en TITIEN (La), ne à Cadore dans France, en 1800, il lixa son sejour à Paris, augmenta sa belle et nombreuse collection de médailles grecques et romaines, se plaça au premier rang parmi les numismates, fut élu en 1816, membre de l'académie des inscriptions, et mourut le 20 août 1820. Ses Recherches sur les médailles des nomes ou préfectures de l'Egypte. tique, mais il a possede daus un de- ont été publices, en 1822, à l'impri-

TORCY ( JEAN-BAPT. COLBERT ), marquis de Torcy , tils du grand Colà peine au-dessus de l'aisance, il avait seiller au conseil de Régence pendant d'une manière distinguée ces postes ter la ville et bientot après la France. emineus, et monrut à Paris, le 2 septembre 1746, honoraire de l'academie des sciences. Ses aurbassades en Portugal, en Angleterre, l'ont mis an rang des plus babiles negociateurs. On a rublie dix ans après sa mort, en 1756, ses Mémoires pour servir à les temps modernes, ait commence à l'histoire des négociations, depuis le j truité de Ryswick jusqu'à la paix d'Utrecht, 3 vol. iu-12, dent Voltaire loue le style et surtout la sincerité.

TORRICELLI ' EVANGELISTA ), né en Italie le 15 octobre 1608, mort en 1647. Il perfectionna les lunettes d'approche et lit le premier des barome tres. Ses ouvrages sont fort estimes, entre autres sou Traite du mouvement. Il est un de ceux auxquels on athil'ue la déconverte importante de la

pesanteur de l'air.

TOSCAN ( GEORGE ), un des conservateurs du jardin du Roi, né à Grenoble en 1756, mort à Paris le 13 décembre 1826, bibliothécaire du Museum d'histoire naturelle, avait été l'un des redacteurs de la Décude philo. sophique, et a publié plusieurs ouvrages relatits à la science qu'il cultivait.

TOTT (FRANÇOIS, baron de), negociateur et militaire, né le 17 août 1735, à Chamigny, près la Fertésous-Jonarre, fils d'un gentilbomme Hongrois, accompagna son père en Turquie, y fut corployé à l'ambassade française, et obtint en France la confiance du duc de Choiseul, qui l'envoya consul en Crimée. Il réussit au gré du ministre dans ses négociations. De retour à Constantinople, il se fit conuaître avantageusement du Sultan, présida à toutes les réformes qui enrent lieu à cette époque, forma des artilleurs, fortilia les frontières, et desendit avec succès les Dardanelles contre la flotte d'Ortoffe. Mais degoûte du service ingrat qu'il faisait aupres d'une nation incapable de l'apprécier, il revint en France, fut suel), de l'Institut, né en 1748, charge de l'inspection générale des mort le so décembre 1813. Il fut lie consuls, et parvint au grade de mare- avec le ministre Necker et défendit chal de camp. Nomme commandant ses operations. Comme bomme de de Douai en 1787, il l'était encore lettres, on lui doit une Histoire de la en 1790 , lorsqu'une révolte de la gar- revolution française et une Truduction

la minorité de Louis XV, remplit | chappa qu'avec peine, le sorça de quit-Il se retira en Suisse , puis à Vienne, de là en Hongrie, et mourut a Talzmandorf, en 1793. Ses Meinvires sur les Turcs et les Tartares, Amsterdam Paris) 1784, 4 vol. in 8, 1785, 2 vol. in-4, sont le premier livre qui, dans nons faire connaître la politique, les mœurs et les préjugés des Turcs.

TOUCHE - TRÉVILLE ( Loris-RENE-MADELEINE LE VESSOR DE LA ), vice-amiral, ne à Rochefort, en 1745, d'une famille distinguée, garde de la marine à 13 aus, reforme en 1768, reintégré dans la marine en 1773, lieutenant de vaisseau en 1778, il dut à plusieurs belles actions, la croix de St.-Louis, et le grade de capitaine de vaisseau. En cette qualité il prit une part active à la guerre d'Amérique, sortit vainqueur de plusieurs combats glorienz, réussit à transporter trois millions d'or et un grand nombre d'officiers français aux Etats-Unis : mais bientôt après, contraint de céder à des forces supérieures, it fut fait prisonnier et conduit en Angleterre. Rendu à la France en 1783, La Touche fut nomnie directeur du port de Rochefort, et fit partie des états-généraux et de l'assemblée constituante; contreamiral en 1792, puis destitue comme noble et detenu, il ne dut son salut qu'à la révolution du 9 thermidor (27 juillet 1794). Rétabli eu 1799, il reponssa en 1801 les tentatives de l'amiral contre la flotille qu'il commandait, sonmit St. Dominique à la tête de l'escadre de Rochefort, dut au succès de cette expédition le grade de vice-amiral, prit à Toulon le commandement de l'armée navale, et mourut le 19 août 1804, à bord du vaisseau le Bucentauré.

TOUCHE ( CLAUDE GUIMOND DE LA), Voyez Guymond de Latouche.

TOULONGEON (FRANÇOIS-EMMAsison, à la fureir de laquelle il u'é- des Commentaires de César.

mie en 1746, il fonda dans sa patrie Joux près de Besaugen le 27 avril 1803. une école gratuite de dessin , un prix tableau de perspective, et un autre de l'empire de Veron. Il est mention de pareille somme, your être distribué, au jugement de l'académie d'Amiens, à la plus belle action ou à la phrases qui remplissent la bouche. découverte la plus utile dans les arts. Sur la fin de sa vie son esprit s'aliena, et il mourut dans sa ville natale, le 17 février 1788.

de Jussieu.

TOURNEUR ( PIERRE LE ), né à! Valognes en 1756, mort à Paris le 24 beaucoup ameliore.

caise.

TOUSSAINT · LOUVERTURE .! mulatre de Saint-Domingue, général dien le jeune, n'occupa le trône que de brigade, né en 1745. Il était doué pour faire des beureux; les dames ro-de beaucoup d'esprit naturel et d'un maioes lui élevèrent une statue. grand courage : il repoussa les An- TRÉBATIUS TESTA, jurisconglais de la partie Quest de l'île , et sulte, exilé par Jules Cesar pour avoir concut le projet de saire de Saint-Do- pris le parti de Pompée : son ami (ilmingue un état indépendant; à cet ceron obtint son rappel; il fait son

TOUR ( MAURICE QUENNIN DE LA ), Jeffet, il repoussa les agens français . peintre de portraits, né à St.-Quen- et lit massacrer tous les blancs : c'est tin. en 1704, se lit une grande renu- ainsi qu'il parvint à faire reconnaître tation comme peintre en pastel, etne son autorité : mais on trouva moyen se fit pas moins remarquee par son de l'enlever aux insurgés. Il fut conoriginalité. Recu membre de l'acadé- duit en France, et mourut au fert de

TRACHALUS, consul romain, annuel de 500 fc. pour le meilleur l'an 68 de J .- C. , la dernière année né par Quintilien et Tacite comme orateur et aimant les mots songres, les

TRAETT \ (Tuonas), l'un des plus célèbres élèves de Durante, ne en 1727, a Bitonta, royaume de Naples, après avoir obtenu de grande TOURNEFORT ( Joseph Pirrox succès sur les principaux théâtres de DE), botaniste célèbre, ne à Aix en Paris, entra au service de la cour de Provence le 5 juin 1656, mort le 25 Parme, nbtiot depuis la place de mainovembre 1708. On lui doit une rela- tre au conservatoire de l'Ospedalette, tion de son voyage dans les îles de la Venise, alla remplacer Saluppi à l'Archipel et d'autres ouvrages. Il est Pétersbourg, où l'impératrice Cal'auteur d'une méthode pour la clas-therine le retint sept ans, fut attire à sification des plantes, qui a été long- Londres par des offres flattenses, mais temps suivie. Elle a été abandonnee, ue put s'y fix-r à cause de la faiblesse ainsi que le système de Linnée qui la de -a santé, et mourut à Venise le 6 remplaça, pour la methode naturelle avril 1779. Il excelle surtout dans les effets sombres et pittoresques de l'harmonie.

TRAJAN ( ULPINI'S TRAJANUS CRIianvier 1788. Il a traduit de l'anglais verts), empereur romain, l'un des les nuits d'Young, les paésies d'Os- plus grands et des meilleurs princes sian , le roman de Clarisse et surtout qui aient occupé le trône ; il naquit le Théâtre de Shakspeare, retouché près de Seville en Espagne le 18 sep-dernièrement par M. Guizot, qui l'a tembre de l'an 52 de J.-C. Nerva l'adopta, et après la mort de ce prince, TOURVILLE (Anne-Ulllanion ps il fut proclame empereur par les sol-COSTENTINOE), ne en 1642, mort dats, l'an 90. Il soumit les Daces et le \$8 mai 1701, maréchal de France, les Parthes, et extermina les Juiss qui vice-amiral, après avoir donné des s'étaient révoltés. Il mourut usé par preuves d'un courage et d'une habi- les fatigues à Selinunte le 10 août lete extraordinaires dans un grand 117. Ses vices furent caches sous l'enombre de combats navals, fut vain- clat de ses vertus, et sa memoire fut cu en 1692 à la funeste journée de la si chèce , que , dans les acclamations Hogue, et cette defaite fut l'époque du peuple et des soldats aux nouveaux de la décadence de la marine fran- empereurs, ou leur disait : Sis felicior Augusto , melior Trajono.

TRANQUILLINE, femme de Ger-

tion, ainsi qu'Auguste qui le consul- ris le 1er decembre 1810. tait. Horace lui adressa deux de ses sa- TREILLARD (le comfe Annetires. Il avait écrit sur le droit.

latin, florissait vers l'an sos de J .- C . la legion-d'houneur, ne à Parme , le

Augusta scriptores.

sie, il avaitrefuse de le recevoir dans Paris. Smyrne.

Papriste), ne à Brives dans le bas- s'est surfout fait connaître par ses Limousin, avocat au parlement de expériences ingénieuses sur les poly-Paris, se lit bientot une reputation, pes d'eau donce, fut admis dans la sose retira du barreau, lors du parle- ciete royale de Londres, nommé corretour des auciens magistrats. Deputé ces, parcourut l'Allemagne et l'Italie, Pux Etats-Generaux par la ville de et se concilia l'all'ection de tous les clerge, dont il se montra l'adversaire, loisirs entre les soins de sa famille et nelue Paris avec une prudence qu'on les regrets et l'estime de tous les partis. pourrait taxer de faiblesse. Membre TREMEL (Jess), mécanicien aldu comite du salut public et envoye lemand, ne en 1727, mortà Paris en dans le departement de la Gironde, 1803, perfectionna le métier à den-il en fut bientet rappele comme mo-telles, et inventa la grue tournante dere, rentra au comité du salut pu- dont on se sert pour décharger les bal lic, fit ratifier le traite conclu à Bale teaux. On lui doit beaucoup d'autres avec la Prusse, et adopter l'echange de machines utiles, d'instrumens de la tille de Louis XVI avec les prison- physique et de labourage. niers detenus en Autriche. Adonis au

eloge. Cesar le prit ensuite en affec- la legion-d'honneur, et mournt à Pa-

FRANÇOIS - CHARLES ] , lieutenant-gé-TREBELLIUS POLLIO, historien neral de cavalerie, commandeur de Il ne nous reste de lui que des frag- gjanvier 1764, d'une famille poble mens qu'on trouve dans les Historia trançaise, entra au service en 1780, et tit avec la plus haute distinction tou-TREBOVIUS fut tribun du peu- tes les campagnes de la république et ple, préteur, et l'esar se le substitua de l'empire : parvenu au grade de gépour les trois niois qui restaient de néral de division, en 1800, par des son quatriente consulat: il entra ce- actions d'éclat multipliées, mis à la pendant dans la conspiration contre retraite le 1er octobre 1815, remis en ce dictateur. Dolabella lui tit couper disponibilité en 1818, il est mort le la tête , parce qu'etant proconsul d'A- 14 mai 1852, à Charonne, près de

TREMBLEY (ABRAHAM), célèbre TREILHARD ! le comte Jaix- naturaliste, ne à Genère en 1700. ment Maupeau, et n'y reparut qu'au respondant de l'academie des scien-Paris en 1789, il s'y fit estimer par savans par sa modestie et son obliun esprit de conciliation , presenta et geance. De retour à Genève , il detit adopter tous les décrets relatife au vint membre du conseil, partagea ses et fut porte à la presidence qu'il rem- l'etude de l'histoire naturelle, fit de plit avec une fermeté digne d'éloges. vains efforts pour mettre un terme Pendant la session de l'assemblee le- aux troubles qui désolaient sa patrie, gislative, il presida le tribunal crimi- et mourut le 12 mai 1784, emportant

TRÉMOILLE ou TRIMOUILLE conseil des cinq cents , qu'il presida ( Locis de La ) , priuce de Talmont , plusieurs lois, il en sortit en 1798, né en 1490, d'une des plus anciendevint membre du tribunal de rassa- ues et des plus illustres maisons de tion, ministre plenipotentiaire à Lille, France, féconde en hommes et femambassadeur à Naples, et enlin mem- mes célèbres, se signala tellement, bre du directoire executif. Il en sortit que des l'age de dix-huit ans il fut un an apres, fut sous le gouverne-nommé général de l'armée du roi unnt consulaire, president du tribu-nal d'appu le Paris, appelé au conseil sur leque il remporta une victoire d'Etat, où il prit une part active à signalee. Aussi babile dans les nego-la discussion des differens codes, fut ciations, il contribua beaucoup à la nommé, en 1816, grand officier de reunion de la Bretague à la couronne, en faisant conclure le mariage de la morte dans les premiers jours de janduchesse Anne de Bretagne avec le vier 1815. roi Charles VIII. Il conquit la Lombardie, et, avant suivi le roi Fran- italien, ne le 8 juillet 1478, mort en cois fer dans son malheureux voyage décembre 1550. On a de lui une trad'Italie , il finit glorieusement ses gedie de Sophonisbe; mais ce qui lui jours à la bataille de Pavie le 24 fe- donna le plus de celébrité est un

vrier 15s5, agé de 65 ans. TRENEUIL (Joseph ), ne à Cahors, le 27 juin 1763, attira sur lui Bélisaire. Voltaire le loue heaucoup l'attention publique par les Tombeaux de St. Denys, poëme qui, avec la Trissin est le promier underne en protection de Murat, son ancien condisciple, lui valut une place de conservateur à la bibliothèque de l'Arse. On y trouve de l'invention , et le style nal, et publia ses poésies, en 1817, un vol. in 8, precèdees d'un très bon Discoure sur l'élégie hérosque. L'auteur, aussi estimable comme homme que comme écrivain, mourut le 7

mars 1818. TRESSAN ( LOUIS-ELISABETH DE LA VERGNE, COMTE DE), né au Mans le 5 octobre 1705, mort le 3 octobre 1783, connu par de jolis vers et par son gout éclaire pour l'histoire naturelle, lieutroant général et membre de l'académie française. Il a donné l les extraits de divers romans de chevalerie et une traduction de l'Arioste. Ses œuvres diverses contiennent plusieurs morceaux où réguent une imagination brillante et un gout fin et de-

licat. TRIBONIEN, jurisconsulte grec, ne a Side en Pamphilie, vers le commencement du 6e siècle, parvint sous Justinien ler, aux plus bautes dignites, et s'est distingué à la fois comme juris consulte et comme législateur, par la composition du Corpus Juris Justinianaum, la plus vaste compilation qui existe en ce genre; il mourut vers l'an 547 de J .- C., laissant une réputation douteuse sous le rapport de la venalité.

TRIMMER ( MISTRISS SARA ), AUglaise, a consacré une partie de sa vie à l'instruction et au perfectionnement moral de la jeunesse, et composé dans ce but plusieurs ouvrages estimes, entr'autres, Histoires fabulouses , destinées à enseigner le traitement da aux animaux, traduit en français par David de St.-George, Ge- tendre enfance comme la plupart des neve, 1789, 2 vol. in-12. Elle est grands hommes de mer. A 11 ans, il

TRISSING (JEAN-GEORGE), poète poème épique en vingt-sept chapts, intitule : l'Italie delivree des Goths par et dit : . Il fant se souvenir que le » Europe qui ait fait un poeme épique régulier et sensé, quoique laible. » en est pur, mais il est languissant et enunyeux.

TRISTAN (Faixcois), surnamme l'Ermite, poète français, ne en 1601, mort le 7 septembre 1655. Boileau s'est moque de sa misère plus que de son manque de talent. Ses tragédies eurent beaucoup de succes de son temps, et surtout sa Marianine. Il a fait 3 vol. in-4. de vers frauçais, il y en a nécessairement que lques uns de bons.

TRIVULCE ( JEAN JACQUES ), ne vers 1447 , descendait d'une maison illustre de Milan ; banni de son pays à cause de son attachement au parti des Guelfes, il entra successivement an service de Naples et de Charles VIII, roi de France, auquel il livra Lapone en 1495. Louis XII , pour prix de ses exploits, lui donna le gouvernement deda ville de Milan en 1500 et le lit maréchal de France. Il mournt le 5 décembre 1518, du chagrin que lui causerent quelques discours lacheux que lui tint François Jet.

TROGUE-POMPÉE, historieu latio du temps d'Auguste. Il avait composé une bistoire universelle en quarante-quatre livres dont Instin a don ne un abrege qui nons a fait perdre l'ouvrage de Trogue-Pompée doot le style était digne des meilleurs écrivains; car Vopiscus, historien latin, place Trogue-Pompée à côte de Salluste, de Tite-Live et de Tarite.

TROMP. - La Hollande a produit deux marins célebres de ce nom. Le premier , Martin , né à la Brille , en 1597, fit son apprentissage des la plus vit son père tué à son bord dans une [LATME-ALEXANDRE], né à Reims, le action contre un forban Anglais, fut fait prisonnier, et force deux ans de servir comme mousse. Rendu à sa patrie, il parvint rapidement au grade de vice-amiral, battit plusieurs fois les Espagnols, combattit les Anglais, souvent avec avantage, et fut tue sur son hord à la hauteur de Cattwick, sur les côtes de Hollande, le 8 août 1655. - Corneille Tromp, son fils, ne à Rotterdam , le 9 septembre 1629, capitaine de haut-bord, des l'âge de 21 ans, se distingua en 1652, en 1656 et en 1662, châtia les pirates Algériens, protégez la rentrée d'un riche convoi de l'Inde, et se signala dans la guerre contre l'Angleterre en 1665. De ouille de sa commission de lieutenant amiral par suite de sa mésiotelligence avec Ruyter, mais, en 1673, retabli dans ses fonctions par Guillaume III, il fut chargé en 1774, d'une descente en France qu'il ne put | hospitalier de Surinam. exécuter: secourut en 1676, le Dannemark contre la Suède, recut en SEPH ), de l'academie française, ne 1601, le commanden ent de la flotte destinée à agir contre la France, mais mourut à Amsterdam , le 29 mai de la n'ême annee. Il est accuse d'avoir applaudi au massacre des frères de Witt; ce reproche et sa jalousie contre Ruyter, qui, plus généreux que lui, le retira plus d'une fois du danger, ont obscurci sa gluire.

THONGRET (FRANÇOIS - DENIS), député aux Etats-Généraux, ne à Paris en 1726, mort en 1806. Il est regardé comme une des lumières du barreau. Il fut l'un des défenseurs de Louis XVI, et s'acquitta de cette commission honorable et périlleuse avec beaucoup d'ame et de talent. Il a beaucoup travaillé à la rédaction du Code civil.

TRONCHIN ( Tuéndone ), médecin, né à Genève en 1700, mort à Paris le 30 novembre 1781, à soixante-treize ans, très-regretté des pauvres qu'il soignait avec beaucoup d'humanité et de désintéressement. Il visita Veltaire dans sa dernière maladie. Il répandit l'usage utile de l'innculation, et il a laisse de bons ou-Frages.

TRONSON DE COEDRAY (Gen.- ]

18 novembre 175n, le dernier de dix enfans, destine d'abord à l'état ecclésiastique, embrassa la carrière du commerce. Le gain d'un procés où il plaida lui-même sa cause détermina sa vocation pour le barreau. Ses debutsà Paris fureut brillans, il y acquit bientôt une numbreuse clientelle, et consolida sa reputation par ses mémoires autant que par ses plaidoiries. Lors du proces du roi , il sollicita vivement le dangereux honnenr de le defendre, et fut choisi d'of. fice pour desenseur de la reine. Dénonce et arrêté, il fut élargi par un décret de la convention, fut porté au couseil des anciens, se prononça contre le directoire, fut enleve le 18 fructidor, transporté à Cayenne, et de la à Synamari, où il expira la veille du jour où ses compagnons d'infortune allaient chercher un asile sur le rivage

TRUBLET ( NICOLAS-CHARLES-JOà Saint-Malo en décembre 1607. mort en 1770. Il est principalement connu par ses Essuis de littérature et de morale, 4 val. in-12, très-souvent reimprimés et où l'on trouve de banues choses. Il fut un desenseur de la prose et de son ami La Mothe-Houdart. Voltaire le persifffa dans sou Pauvre-Diable.

TRYPHIODORE, poète grec. florissant sous l'empereur Anastase, composa un poeme sur la destruction de Troye en vingt-quatre livres; et, par une puérilité aussi singulière que penible, il ne mit pnint d'a dans le premier livre, point de b dans le second et ainsi de suite. Il ne nons reste que des fragmens de son poeme.

TUBERON ( Q. AELIES), consul romain, gendre de Paul Émile. Il était fort pauvre et refusa un riche present en vaisselle d'argent que les ambassadeurs d'Étolie lui offrirent. C'est à lui que Paul-Emile remit le soin de garder Persée, roi de Macédoine, qu'il avait vaincu.

TUCCA (PLATTICS), ami d'Horace et de Virgile, cultiva la poésie latine, et revit l'Enéide avec Varius, par ordre d'Auguste.

TUDITANUS ( PERLICE SEMPRO.

bataille de Cannes. Il se fit jour l'è- 1651, et devint géneral de l'armée pée à la main à travers l'aile droite royale. Il avait éprouvé quelques des Numidiens pour gagner la ville échecs; sa carrière militaire ne fut

rage elle était perdue.

à Tarquin-le-Superhe, après avoir as- en allant choisir une place pour dressassine son premier époux. Elle con-ser une batterie. Sa vie a été écrite sentit au meurtre de son père l'au 555 plusieurs fois.

avant J. C., pour faire monter son TURGOT (Axxe-Robert-Jacquets), mari sur le trône, et, l'ayant salué fils d'un prevôt des marchands, à qui roi la première, elle fit passer son l'on doit la fontaine de Grenelle, a char par-dessus le corps sanglant de Paris et d'autres établissemens utiles : son pere, dans la rue Cyprienne qui, il naquit à Paris, le 10 mai 1727, il depuis cette horrible action , porta le mourut le 20 mars 1781. Contrôleur nom de Scelerate. Elle fut chassée de général des linances sous Louis XVI, Rome avec son mari.

solable de sa perte.

franchi, fut chasse du senat par Cé- Économistes. On a de lui quelques sar , parce qu'il avait suivi le parti écrits sur la liberté du commerce des de Pompée. Après la bataille de Phar- grains. Condorcet a publié des Mé sale il obtint sa grace et fut au nom- moires sur la vie et les ouvrages de bre des assassins de César, qui la lui Turgot. avait accordée. Il avait tous les vices, Ti'RNEBE (Appiex), savant proet surtout celui de l'ivroguerie.

tres peuples. des plus grands capitaines qui aient recueillis en trois vol. in fol. Strasparu dans le monde. Il apprit le mé-tier de la guerre sous le prince Mau-TÜRPIN, moine de Saiut-Denis, Il se distingua des sa première com-On lui attribue le livre intitulé : Ris-pagne, et obtint le bâtou de maréchal toria et vita Caroli magni et Rollandi ; de France à tiente-deux aus, après en mais cette fable est l'ouvrage d'un avoir servi dix-sept sous différens gé-moine du seizième siècle, qui a pris néraux. La guerre civile ayant éclaté le nom de Jean Turpin. C'est de ce

KILS), tribun des soldats romains à la roi, il fit sa paix avec la cour en de Canosa l'an 216 avant J.-C. Sa plus qu'une suite de conquêtes, et phalange le suivit, et saus son cou-Louis XIV lui dut une partie de sa gloire. Il fut tué d'un coup de capoo, TULLIE, lille de Servius Tullius, près du village de Salsbach, lo 27 sixième roi des Romains, fut mariée fullet 1675, à soixante quatre aus.

il fit rendre un edit qui convertissait TULLIE (TULLIA), fille de Cice-la corvée en argent, modéra les droits ron. Il parle souvent d'elle avec ten-d'entrée, et se proposait d'autres opédresse dans ses lettres. Elle mourut rations importantes, lorsqu'on lui l'an 44 avant J.-C. Ciceron fut incon-donna un successeur. Beaucoup de lable de sa perte.

TULLIUS dit Cimber, fils d'un af- l'ont considéré comme le chef des

fesseur né aux Andelys, en 1512, un TULLUS · IIOSTILIUS, troisie · de ceux auxquels la France doit le me roi des Romains, succéda à Nu- bientait de la renaissance des lettres, ma-Pompilius l'an 671 avant J.-C., remplit au collège de France la et mourut l'an 645. Il détruisit la chaire des Grecs, puis celle de phiville d'Albe, et en transporta les ri-losophie grecque et latine, et dirigea chesses et les habitans dans celle de l'imprimerie Royale pour les livres Rome. Il triumpha des Latins et d'au- Grecs. Ses leçons formèrent les élèves les plus distingués, et la donceur de TURENNE (HENRI DE LA TOUR son caractère lui mérita d'illustres D'AUVERGNÉ vicomte de), ne à amis. Une maiadie violente l'enleva, Sédau le 16 septembre 1611; l'un le 12 juin 1565. Ses ouvrages ont été

rice de Nassau, son oucle maternel. archevêque de licims, mort l'an 760. eu France, le duc de Bouillon l'en-livre qu'on a tiré tous les contes qu'ou gagea dans le parti du parlement ; a faits sur Roland et sur Charlemagne. main, las de combattre contre son! TYRANNION, grammairien, nazif d'Amis, dans le royaume de école à Athènes et cultiva la poésie; Pont. Tombe entre les mains de Lu- il excellait à peindre et à celébrer la ment de cet illustre orateur.

TYRTHEE, poète grec, tiot une gpe.

cullus, il fut conduit à Rôme où Ci- valeur guerriere, et florissait vers l'au ceron, dont il arrangea la bibliothe. 694 avant J.-C. Le peu qui nous reste que, l'honora de son amitie. Il en fit de ses poésies a été inséré dans le reune pour lui-même de plus de 50,000 cueil des poètes grecs de Platin. Ces volumes; sa passion pour les livres fragmens de Tithée ont été traduits contribua beaucoup à la conservation en vers français par Poinsinet de Sides ouvrages d'Aristote. Il mourut vry et par Firmin Didot. Son style est fort vieux à Bome, où il avait ouvert plein de force et de noblesse, il enflamune école de grammaire dans la mai males Lacedémoniens qui accordérent son même de Ciceron et du consente- la Tyrthee le droit de bourgeoisie : il était mal fait, petit, hoiteux et bor-

terrompit ces travaux pour mettre eu villou, 2 vol. iu-4, 1752. défense les côtes du Perou, fut à son rope par l'ordre de son Roi, et s'ap-la carde prétorienne, l'an 226. pliqua au service de l'État et à l'uti-URBAIN. Il y a eu huit papes de deux Amériques, y recueillit des ma- la l'histoire ecclesiastique de Fieury. tériaux precieur, fut sur la fin de sa aie, directeur general par intérim, ministre de la junte générale du com-1567, mort en 1625. Aucun livre n'a

UGOLIN (Le coure), seigneur de dans la 80° année de son âge. L'Espa-Pise, fut renomme pour sa bravoure. gne lui doit le premier cabinet d'his-En 1283, Roger d'Ubaldemi, arche-toire naturelle, et le premier laboraveque de Pise, mit en prison Ugolin, toire de métallurgie qu'elle ait posses deux fils et ses deux neveux, fit sedes, la connaissance du platine et de fermer la tour, en jeta la clef dans ses propriétés, de l'electricité et du l'Arno, et laissa ces malheureux périr magnétisme artificiel, le perfectionde faim. Cette prison en prit le nom nement de la gravure et de l'imprimede la tour de la faim. Le Dante en a rie, et le secret de fabriquer des draps fait un des épisodes les plus vigoureu- comparables pour la finesse avec ceux sement traces de son poeme de l'Enfer. des manufactures etrangères. Il était ULLOA (Axronio DE), ne à Sé-correspondant de l'academie des ville, le 12 janvier 1716, entra au sciences de Paris, associé des acadéservice comme garde marine en 1755, mies de Stockholm et de Berlin. Son prit à 19 ans, une part active à l'ex- principal ouvrage est traduit en franpédition savante dont l'objet était de cais sous ces titres : Voyage historique determiner la sigure de la terre , iu- de l'Amerique méridionale , par Mau-

ULPIEN ( DOMITIES ULPIANES ), retous fait prisonnier par les Auglais, célèbre jurisconsulte, devint preset traité à Londres avec les plus grands égards et nommé membre de la socié-Sévère, et persècuta saus relâche les te royale, parcourut une partie del'Eu- chrétiens. Il fut tue par les soldats de

lite de sa nation. Elere au grade de ce nom. Le jer remonte à l'an sad, et chef d'escadre, il eut le commande le dernier date de 1633. Leur pontiment de la flotte des Indes, prit pos- ficat n'offre rien de bien important. session de la Louisiaue, visita les On peut recourir pour plus de détails

merce et des monnaies, et mourut eu plus de succes que son roman de dans l'ile de Léon, le 3 juillet 1795 l'Astrée, qui a fourni quelques proverbes a la langue, et differens su-¡d'ambition. Camurera mosor de la jets à l'aiguille et ou pinceau, mais relne d'Espagne premiere lemme do ani est entin tombé dans un oubli as- Philippe V , elle prit un tel empue sez général, comme tous les ouvrages sur leur esprits, que Louis XIV, craiqui naissent avant que le genie d'une langue et le goût d'une nation soient lils dans de fausses démarches , la fit parvenus à une certaine maturité. Les prétendus bergers de d'Urfé ne cont pas moins fardes que ecux de nos opéras, et c'est malheurensement à leur école que s'étnient formés les bergers de Fontenelle et de La Motte: aussi le genre pastoral est un de ceux nu nous nous sommes le 1 lus ecartés de la nature.

URIE, officier de l'armée de David, mari de Bethsabée. David éperdument amoureux de la femme d'Urie qu'il avait vue dons le bain, écrivit à Joab qui faisait le siege de Réblath, d'exposer Urie dans les postes les plus perilleux, et de l'y faire tuer. Cet ordre cruelfut fidelement executé.

URQUIJO ( MARIANNO LOCIS, chevalier n' ), né dans la Vieille-Castille en 1788, élève du comte d'Aranda, voyagea très jeune et avec fruit, parvint en 1798, au ministère des allaires étrangères, et mit tous ses soins à reformer les abus, à encourager l'industrie et les arts. - C'est lui qui ouvrit l'Amerique au baron de Humbolt, et le monde savant lui est redevalile de l'illustre voyageur. Après avoir affranchi l'Espagne, à certains egards, de la dépendance du Vatican, réduit le pouvoir de l'inquisition, et réalisé, le premier en Europe, l'abolition de l'esclavage, il trouva un rival dans le favori Godoy, fut disgracie à la fin de 1800, ren ferme dans les cachots de la citadelle de Pampelune, et pendant plusieurs années tenu au secret le plus rigoureux. Délivré par Ferdinand VII en 1808, il lit de vains efforts pour detourner ce prince de se reudre à ter les fonctions de ministre d'état, sut obligé de suivre le roi Joseph, mourut le 3 mai 1817,

coup d'esprit, et n'ayant pas moins emplois.

gnant qu'elle n'engageat son petitrenvoyer en 1704. Elle revint et eut plus de pouvoir que jamais. Philippe V ayant épousé en secondes noces Elisabeth Parnèse, celle-ci comprença son règne en chassant la princesso des Ursins, qui mourut à Rome le 5 décembre 1722, à quatre ringts aus passes. L'abbe Millot la venge des injures qui lui ont eté prodiguees par quelques bistoriens, tette femme ambitieuse, intrigante, forme un des plus p quans épisodes du règne de Philippe V. M. Alexandre Duval a publié dans ses œuvres une comédie en cinq actes et representée en 1825, qui a pour titre : La Princesse des Ursins,

URSINS ( JEAN-JOUVENEL OR JOH VENAL DES 1. up des plus grands magistrats dont la France s'honore, ne vers 1360, à Troyes, signala de bonne heure ses talens au barreau de Paris. Choisi en 1588, pour remplir la charge de présot des marchands, il merita par son zele pour le bien public, la contiance de Charles VI, et resta seul joébraulable dans son attachement au roi, au milieu des factions qui desolaient la France. Avorat ge neral an parlement, it defendit arec fermeté les prérogatives de la couronne contre les pretentions de la cour de Rome, Lorsque Jean Sans-Peur fut maître de Paris, Juvénal deivra la famille royale des mains des Bourguignous, sauva le roi , et le der nier service qu'il rendit à la France fut de faire accepter au Dauphiu les propositions de paix otlertes par Jean Sans-Peur. Le grand homme mou-rut le 1er avril 1451, président au parlement qui siegeait alors à Poi-Baionne. Il crut depuis devoir accep- tiers, - Ses deux fils , l'un ne à Paris , en 1588, archeveque de Reims en 1449, mort le 14 juillet 1473, l'aufixa sa résidence à Paria en 1814, et tre, né le 15 mars 1400, chancelier de France en 1445, mort le 15 juin URSINS ( Anne-Mark De La TRI- 1473, soutinrent dignement la réputa-MOUILLE, épouse en secondes no- tion de leur illustre père, et se monces de Flavio des), femme de beau-luèrent, comme lui propres a tous les

mourut en 1497.

1757. Il n'a ecrit que dans le genre un burlesque très-inferient à celui de Scarron; et Boilcau, qui ne ponvait divertir les honnêtes gens,

VAILLANT (JEAN-FOY), ne le 24

dailles.

tanique.

enoncer à son entreprise. De retour vrier 1820. en Europe en 1785, il rentra dans

VACQUERIE (JESN DE LE), pre- Paris, et s'occupa uniquement du mier president du parlement de Paris soin de mettre ses collections en orsous Louis XI, se fit admirer par sa dre, et de rédiger les journaux de probité, par sa fermeté, par sun in- ses voyages. Emprisonné en 1793, il trepidité à souteuir les interets du ne dut la vie qu'à a chute de Robespeuple, et son désintéressement. Il pierre, Retiré à la campagne, il y recut pres de trente ans, et mournt VADE (JEAN-JOSEPH), ne à Ham le 22 novembre 1824. Ses deux Poyages en jamier 1720, mort le 4 juillet dans l'intérieur de l'Afrique ont éte reimprimes, Paris (an XI) 1803, 3 grivois et dans le style des halles. C'est (vol., in-4°, 5 volumes in-8°, figures et cartes.

VAISETTE ( Dow Joseph ), savant souffrir ce dernier, surait en bien benedictin de la congregation de plus d'antipathie encore pour Vadé. Saint-flaur, ne en 1685, à Gaillac, I n'était cependant pas depourre de diocèse d'Alby, mouret à Paris le quelque esprit naturel. Un petit nom 10 avril 1756, à l'âge de 71 aus. Il bre de couplets assez piquans et quel- mit 25 ans à cerire l'Histoire genéques parodies agréables, prouvent rats du Languedoc, l'aris, 1730-45, qu'il aurait pu réussir quelquefois à in fol., 5 vol., ouvrage savant, judi-

cieux, exact et bien cerit.

VALENCE (CIRUS-MARIE-ALEXAN mai 1632, mort le 23 octobre 1706. DEE LE TIMBSONE TIMBBONE, comite On doit à ce savant antiquaire plu- de ), général français, ne à Agen en sieurs ouvrages remplis d'érudition, 1757, entra au service en 1774, coqui ont beaucoup servi à l'éclaireis lonel en 1784, maréchal de comp en sement de l'histoire ancienne. Son 1790, sous les ordres de Luckner, f tils ent comme lui la passion des mé- puis sons cenx de Dumonriez , lieutenant général lors de l'affaire de VAILLANT (Sibasties), ne le 26 Valmy, dans laquelle il commande 1 mai 1669, mort le 22 mai 1722, de la réserve et fit preuve d'un grand l'Académie des sciences et directeur courage, blessé à la bataille de Nerwin du jardin du roi , fut un habile me- de, il quitta l'armée avec Duniouriez decin, et a beaucoup cerit sur la bo- fut mis hors la loi, rentra en France en f 1801, fut nommé sénateur, et ein VAILLANT (Fasscois), ne en ploye à l'armée d'Espagne, en Alle | P 1755, à Paramatibo, dans la Guyane magne et en Russie, où il comman | hollandaise, eut de bonne heure la dait une division de cavalerie sur !. h passion des voyages. Apres différentes fin de 1815, après avoir fait ses ef to courses en Europe, il choisit l'Afri- forts pour empêcher l'invasion de 8 que comme la partie de l'Europe la allies, il revint à Paris, signa le 1et moins explorée. Arrivé au Cap de avril 1814, la déchéance de Buona [ E bonne Espérance, le 29 mars 1781, parte, fut nommé pair par le roi fi il teula d'abord plusieurs excursions, crissa de l'être après la défaite de Wa et conent le projet de traverser toute terloo , rentra dans cette chambre et pro l'Afrique, s'avança daus des régions 1819, se rangea daus le parti de l'op ba incommes, et après avuir brave des position, sans s'y montrer d'une ma perils sans nombre, se vit obligé de mière trop bostile, et mourut le 5 fe 18:

VALENCIENNES (PILORS-HENO) los

payagiste, né à Toulouse en 1750 , confié le commandement de ses arentra dans l'école de Doyen , et con-mees , se revolta et le fit étrangler le sarra plus specialement son pinceau 15 mai 392, à l'age de 20 ans. C'était au paysage. A sen retour de Reme, où il s'etait rendu pour perfectionne r son talent, il ne tarda pas à être ad- à Ravenne le à juillet 419, fut coumis parmi les membres de l'academie de peinture, forma une école Eudexie et contia d'abord toute l'audont sortit la plupart des paysagistes torité à Placidie sa mère. Cette grande dont la France s'honore maintenant, et mourut a Paris le 16 ferrier 1819. Son Traité de perspective et du paysage, Valentinien ayant tue de sa main cet se édition, 1820, in-4, est un ou-fillustre général, l'empire tomba dans Vrage traiment classique.

main, fut associé à l'empire en 364 le 16 mars 455, à 36 aus, par ordre par son fière Valentinien, et eut l'O- de Pétrone Maxime , dont il avait onrient pour partage. Il sut brûle vif trage la femme. dans une grange où il s'était retire VALERE-MAXIME, Instorien laaprès avoir été battu par les Gothe à tin. On a de lui un recueil en neuf la famence hataille d'Andrinople. C'é-livres, des actions et des paroles retait un prince timide, avare et cruel. marquables des Romains et des autres

12

ì

19

jį.

le

d'Achaie, se fit reconnaître empereur où il vivait. Son discerniment est dans la Macedoine, et se delit de Pi- souvent en defaut, et il se montre son , envoyé contre lui avec une pe- trop l'ami des choses extraordinaires. tite armée par Macrien. Lui-même fut La meilleure traduction est celle de tue par ses soldats en a61, après sis Binet, a vol. in-5°. semaines de regne.

VALENTINE, fille de Jean Galear, duc de Milan, mourut le 5 depu venger la mort de Louis de France, due d'Orleans, son mari, ossassine par les ordres du duc de Bourgogne. M. Bouilly a mis Valentine sur la scène au théâtre royal de l'Opéra-Comique : la musique de Méhal en est fort belle.

VALENTINIEN [, II et III, empereurs d'Occident. Le premier s'éleva! par son mérite et sa valeur, et fut salue empereur après la mort de Jorien en 364. Il vainquit les Germains et soumit divers peuples barbares; maia proclame l'an 253 de J.-C., associa ilfut violent et cruel. Il mourut dans a l'empire son tils Gallien , avec leun accès de colère le 17 novembre l'an 575. - Le deusième, fils du précédent, né vers la fin de 371, fut proclame empereur à Trèves aprè la mort de sou père et fut dépouille judignite, jusqu'à le faire servir de de ses etats par le tyran Maximo en marche-pied lor-qu'il montait à che-38 7: il fut retabli l'aunée suivante val. On croit même qu'il le fit écorpar Theodose, mais il ne regna pas cher tout vill'an 265, tradition qui long temps. Arbogaste, à qui il stait parait doutense.

uu bon prince, et Théodose le Graud vengea sa mort. - Le troisième ne ronné empereur en 1425. Il épousa princesse et le général Actius retar derent la perte de l'empire; mais une entière décadence et ne se rele-VALENS (Flavics), empereur ro va jamais. Il fut assassine lui-même,

Il avait regné 35 aus, et mourut à 5e. hommes i lustres , dedie à Tibère. VALENS (Valentes), proconsul Son style n'est pas digne du temus

VALERIE, surur du célébre orateur Ilortensius, devint la femme de Sylla le dictateur. - Une denvience cembre 1408, de douleur de n'avoir Valèrie épousa le consul Camirinus et, devenue veure, resta fidele à sa memoire. Une troisième Valerie (tialéria), impératrice remaine, lille de Diceletien et de Prisca, épouse de Galere-Maximin , devenue roure , fut par ordre de l'ingrat et perlide Lininius, qui devait son elevation au pere de cette malheureuse princesse, mise à mort avec sa fille, et jetéc dans la mer, au commencement de l'anne

> VALERIEN, empereur remain. quel il regna sept ans. Trabi par Marcien , un de ses generans , il fut fait prisionnier par Sapor, roi de Perse, qui le traita avec la plus grande

3 1ā.

VALERIUS - PUBLICOLA, l'un truit par les Turcs pendant le siège, des fondateurs de la république romaine, fut quatre fois consul, et mourut si pavvre qu'il fallut faire une quête pour fournir aux frais de ses finerailles. Il triompha avec Brutus de Tarquiu et des Toscans, l'an 289 avant J. C.

VALERIUS CORVINUS MES-SALA, fut consul avec Auguste, l'an 5 de J .- C. Il avait fait plusieurs ou-

trages qui sont perdus.

VALERIUS CORVUS, tribun militaire dans l'armée de Camille, lorsque ce général poursuivait les Gaulois Senonais qui avaient pille et brûle Lome , l'an 390 avant J .- C. Il fut six fuis cousul, une fois dictateur et mourut centénaire.

VALERIUS FLACCUS, poète latin, florissait sons le regue de Vespasien. Il a fait un poeme héroique du voyage des Argonautes. Son style est froid et languissant, et Martial, son ami . l'invite à suivre le barreau.

VALERIUS FLACCUS, fut consul avee Caton l'aneien, son ami; it remporta une victoire signalée sur tes Gaulois, et fit abroger la loi Oppia, en faveur des dames romaines.

VALERIUS PUBLICOLA POTI-TUS, l'un des décemvirs, consul l'an 449 avant Jésus-thrist. Après l'estinction du décemvirat, il remporta une victoire sur les Volsques et les Loues.

VALÉRIUS SORANUS, poète latin du temps de Jules César, l'an So avant Jesus Christ, fut mis à mort pour avoir professé des principes dangereux.

VALÉRIUS TORQUATUS, consul avec Paul-Emile, dans la guerre contre Pyrrhus, vers l'an 400 av. J.-C-

VALETTE (JEAN PARISOT de la), quarante-huitieme grand-maître da l'ardre de Maite, né en 1494, élu le 21 août 1557, s'est immortalisé par sa défense contre Soliman. Les Tures levèrent le siège, après avoir perdu plus de vingt mille hommes; après leur retraite, La Valette s'occupa du som de mettre pour l'avenir la place en état de braver nue nouvelle attaque, bâtit la cité Valette sur l'em-

rendit par ses travaux Malte impénétrable, et mourut le 21 août en 1568.

VALETTE (JEAN-LOUIS DE NOGA -RET Da La) due d'Epernon, favori de Heori III, qui le fit amiral de France. Ce fut un des seigneurs qui eurent le plus de part aux grands évenemens des regnes de llenri III, Henri IV et Louis XIII. Il était d'une vanité et d'une ambitiou sans bornes; mais ses talens étaient au-dessous de ses prétentions, ainsi que cela se voit assez ordinairement.

VALETTE (Louis NOGABET de la), fameux cardinal, né le 8 février 1503, se détacha du parti de la reine Marie de Médicis pour s'engager dans celui du cardinal de Richelieu, qui lui donna les premiers emplois de la guerre, et l'envoya commander eu Allemagne, en Franche-Comté, en Picardie et en Italie. Il mourut à Rivoli, le 28 septembre 1659, à 47 aus. Ses mémoires out été imprimes

en 2 vol. in-12.

VALETTE (SIMON), né en 1710, mort le 29 décembre 1801, dut un asile à Voltaire, auquel le récit de ses malheurs donna l'idée de son Pau vre Diable. Ou lui doit un poeme sur l'Astronomie, et un Traite de trigonométrie sphérique, approuvé par l'Academie des sciences.

VALLIÈRE (Louise-Françoise De LA BEAUME LE BLANC duchesse de lai, nee en 1644, la seule des maîtresses de Louis XIV qui l'ait aime pour lui-meme. Elle se fit carmelite, et mourut le 6 juin 1710. Madame de Genlis a fait sur cette femme modeste, généreuse et sensible, un roman historique fort intéressant en 2 vol. in-12.

VALLIÈRE (JEAN-FLORENT de ), général d'artillerie, de l'Académie des sciences, né à Paris le 7 septembre 1667, mort en 1759, avait eu part à soixante sièges et à dix grandes batailles. C'est à lui qu'on dait toutes les écoles et ces beaux établissemens qui ont donné à l'artillerie de France une si grande supériorité.

VALLIERE (Joseph-FLORENT marplacement du fort Saint Elme, de quis de), fils du précédent, ne à

Paris le as juin 1717, lieutenant-gé-[célèbre, éleve de Rubens, né à Anneral, de l'Academie des sciences, vers en 1599, mort en 1641. Il excelsuccéda à son père dans la direction fait dans le portrait. Un autre peintre générale des écoles d'artillerie, con- de son nom, ne à Amsterdam, et tribua, comme commandant en chef mort en 1758, réussissait aussi dans de son arme, au succès de plusieurs le portrait en petit. sièges et de plusieurs batailles, rendit les plus grands services, non-seu- le 9 mars 1664, mort le 22 août 1739 lement à son pays, mais encore à l'Espagne et au royaume, vit son rele et ses travaux récompeosés par une disgrâce, ne reprit les fonctions de ca charge, sous le ministère de M. de Monteynard que pour épuiser ses forces par un excee de travail, et mourut le 10 janvier 1776.

VALMONT DE BOMARE (JIC-QUES-CHAISTOPHE), célèbre naturaliste, né à Rouen le 17 septembre 1751, mort le 24 anût 1807. On lui doit un Dictionnaire d'histoire naturelle en 15 vol. in-8°, plusieurs fois réimprimé : c'est le premier qui ait été fait en ce genre : il a servi de base aux autres qui valent mieux, surtout celni en 50 vol. in-8° par une société

de naturalistes.

VALOIS (Hanni de ), né à Paris le 10 septembre, mort le 7 mai 1676, historiographe de France, et l'un des plus savans bommes de son siècle. Son frère Adrien, ne à Paris le 14 janvier 1607, lui fut adjoint dans la place d'historiographe, et mourut le s juillet 1692. Ses ouvrages les plus estimes sont : Gesta Francorum et Notitia galiarum. L'exactitude et l'érudition caractérisent cette histoire de France des premières races.

VANDERBOURG (CHARLES BOU-DENS de), membre de la troisième classe de l'Institut, officier de marine en France après le 18 brumaire, et se voua tout entier aux lettres. Il exerrut à Paris au mois d'octobre 1827. ()n a de lui des traductions d'ouvrages allemands, mais il est surtont connu par la publication des poésies de Clotilde de Surville. Il a donné aussi une traduction d'Horace en vers médecin des commentaires latins français, 1812-15, 2 vol. in-8°, et sur les aphorismes de Boerhaave. Il a pris part à la rédaction de plusieurs recula les bornes de la médecine par journaux.

VAN-DYCK (Antoins), peintre

VANIÈRE (JACQUES), jésuite, ne L'ouvrage qui lui fait le plus d'honneur est son Prædium rusticum, poemo en seise chants dans le goût des Géorgiques de Virgile. Il e été traduit

en français en a vol. in-12.

VANLOO (CABLE), ne s Nice eu 1605, mort le 15 juillet 1765. Ses tableaux sont recommandables par l'exactitude du dessin, la suavité, la fraicheur et le brillent du coloris. Il y a en plusieurs peintres distingués du même nom et de la même famille, originaire de la Flandre.

VAN-OSTADE (AGRIEN), printre et graveur, ne à Lubeck en 1610 ; mort en 1685, rival de David Teniers, pour les danses villageoises, les interieurs de fermes, de cabarets, etc. Il ent un frère peintre dans un

autre genre.

VANSTABEL (PIESER-JEAN), ne à Dunkerque en 1742, passa de la marine marchande dans la marine royale en 1778, devint enseigne en 1784, eut plusieurs commandemens dont il s'acquitta avec autant d'activité que d'intelligence, fut eleve au grade de capitaine en 1742, ramena des Etats Unis un convoi de 170 bâtimens de grains et de denrées colouiales, et entra dans le port de Brest saus en avoir perdu un seul et avant pris onze vaisseaux à l'ennemi. ('e succès le couvrit de gloire, et lui vaavant la révolution; émigra, revint lut le grade de coutre-auiral. Il eut ensuite plusieurs autres commande. mens, et en dernier lieu celui des ça les fonctions de ceuseur, et mou- forces navales dans les mers du nord. Il mourut en janvier 1797.

VAN-SWIETEN (GERARO), né à Leyde le 7 mai 1700, mort le 18 juin 1772. Il pratiquait en même tempe qu'il enseignait. On a de ce fameux

ce savant ouvrage.

VARILLAS (ASTOINE), ne en

1624, mort le 9 juia 1696, bistorien | VAUCANSON (Jacques de ), cépeu estime, parce qu'il s'est donné lebre mécanicieu, né à Grenoble le dans son histoire de France et ses au- 14 fevrier 1709, mort à Paris le 11 tres ouvrages, les mêmes libertes novembre 1782. Tout le monde a qu'on pourrait se permettre dans un entendu parler de ses automates, de romau. Ses narrations cependant sont ses canards mécaniques qui mantres agréables, et il avait l'art de dis | geaient et digéraient; mais des tratribuer ses matières avec beaucoup vaux plus utiles sont ses moulins pour d'intelligence. Il déshérita un de ses dévider la soie, ses métiers pour fanereux parce qu'il ne savait pas l'or- briquer des étôfes et a chaine sans thographe. Il eut pour élève l'abbé de lin. Saint Réal.

VARIUS, poète latin, ami de Virgile et d'Horace, eut part aux bontés camp, commandeur la Légion d'Honde l'empereur Auguste qui le chargea neur, né à Paris le 5 juiu 1764, y de revoir l'Eneide, avec défense d'y est mort au commencement de mai

fragmens de ses tragédies.

VARRON (MASCES TERESTIES), ne l'an 118 avant J.-C., mort l'an 28, fut surnomme le plus savant des Romains. Ses traités de la langue latine et de re rustica, sont ses seuls ouvrages parvenus jusqu'à nous; ils ont été traduits en français.

VARRON (MARCES TERESTICS), cousul romain avec Paul Émile, perdit la bataille de Cannes contre Annibal, l'an 216 avant J.-C. On le remercia de n'avoir pas désespéré du

ralut de la république.

VARRON, poète latin sons Jules

quelques fragmens.

VARUS (QUINTILLES), procousul romain. Battu complètement l'an 9 de J .- C. rar Arminius, chef des Chérusques, il ne voulut pas survivre à sa défaite, et se perça de son épèe. Auguste s'ecriait dans sa douleur : Varus, rends-moi mes légions! - Un autre Varus (QCINT.), remporta une victoire signaiee sur Magon, frère d'Annibal, l'an 203 av. J.-C.

VARUS (ALEEXIS), fut consul et intime ami de Virgile, qui le chanta daus sa neuvième eglogue; il l'était anssi de Catulte. Il jouissait d'une si grande estime chez les Romains, furent faites aux frais du tresor public.

de l'erse, que ce prince repudia pour epouser Esther.

VAUBAN VAUBAN.)

VAUFRELAND (ACHILLE VICTOR Foatuxe, vicomte de ], marechal de rien ajouter. Il ne nous reste que des 1852. Entre au service en 1790, il continua de servir sous la republique et sous l'empire, et fut mis à la retraite en 1827, lorsqu'il comptait plus de 57 ans de service.

VAUGELAS (CLAUDE-FAVRE de ), de l'Académie française, ne à Bourgen-Bresse en 1585, mort en fevrier 1650, l'un des grammairiens qui ont le plus contribué à polir notre langue, et dont les remarques subsistent encore, et ont servi de base à ecux qui out eu sur la grammaire des idées bien plus profondes, depuis Arnauld jusqu'à Dumarsais. Il eut un mérite plus grand : sa traduction de Quinte-Cesar. Il ne nous reste de lui que Curce, très-estimée encore de nos jours, parut dix ons avant les fameuses lettres provinciales, et on y trouve peu d'expressions qui aient vieilli. Cet ouvrage fut le premier qu'on ait vu en France écrit avec une pureté continue.

VAUGUYON (ANTOINE-PACL. JACQUES DE QUELEN, duc de la), né à Tonneius le 17 janvier 1706, lieutenant-général, chevalier commandeur des ordres du roi, se distingua dans les armées, à Rocous, à Lawfeld, après avoir contribué au gain de la bataille de Fontency. Il mérite une place dans l'histoire, surtout comme gouverneur des qualie que des funérailles somptucuses lui petits-fils de Louis XV, et mourut à Versailles, le 4 février 1772. - Le VASTIII, fenime d'Assuerus, roi due de la Vanguyon, lieutenaut-genéral, pair de France, né eu 1740. envoyé à 30 aus comme ambassadeur ( Voyez Parsing DE en Hollande, puis en 1784, ambassadeur en Espagne, reudit les plus les intrigues de sa petite cour, retourna en Espagne, y resta jusqu'en 1805, revint à la restauration prendre sa place dans la chambre des Pairs, y vota constamment en faveur des libertés légales, et mournt le 14 mars 1828.

VAUOUELIN(LOUIS-NICOLAS), célèbre chimiste, né à llébertot, bourg quet il traite d'une manière fort médu Calvados , de parens pauvres, dut tout à son travail et à son infati- concernait la milice romaine. Il est gable persévérance. Élève et ami de d'une latinite pure, et il a été traduit Foureroy, il se l'it bientôt connaître, et en français. devint successivement inspecteur des mines, membre de l'Académie des prophétesse de la nation des Brucsciences et de l'Institut, chevalier des tières : vivait à peu près au milieu du ordres de la Légion-d'Honneur et de jet siècle de l'ère chrétienne, en 70, Saint-Miehel, professeur administra- lorsque la Gaule, presque toute enteur au muséum d'histoire naturelle, tière à La voix de Civilis se sonleva professeur à l'école royale de phar- contre Rome. Les premiers succès macie, inspecteur général de la man-parurent justifier ses prophéties, et nais, professeur honoraire de la Fa-lajoutérent à l'enthousiasme des Gauenlié de médecine et du collège royal lois. Mais lorsque les discordes des arde France, membre de la société mées curent cessé à l'avénement de royale de Londres et de plusieurs au Vespasien, les Romains reprirent tres sociétés savantes, etc., et enfiu l'avantage. Alors son rôle changea, député du Calvados. Il n'est aucune elle pacifia les Gaules aussi facilement partie de la chimie qu'il n'ait explo- qu'elle les avait soulcrées à une épo-, et sur laquelle aes travaux u'ait que postérieure : il paraît qu'elle ap-qu'elle in grand jurir. Mais c'éstaurtout pels de nouveau ses compatriores à g dans la chiunie minérale que ces tra- la liberté, car elle fut prise par l'utiraux sont nombreux et que ses de lius Gallus, et menée en triomphe à convertes sont importantes. Co savant, Rome. Depuis lors l'histoire De fait nou moins modeste qu'utile, est mort plus mention d'elle. en 1830.

ie fut jamais l'intention du jeune au-nit cur , dout on a public les œuvres en trop faité Tibère et Séjan.

d,

degt di de

16.

grands services dans ces deux am 123 juillet a 64 ans. On lui doit beaubassades, et s'y fit la réputation d'un coup d'ouvrages estimés par les belhabile negociateur. Il suivit Louis lenistes, parmi lesquels on cite un XVIII à Verone, puis à Blankem - Examen historique du gouvernement de hourg, ne quitta ce prince que par Sporte et la traduction entière de Pindare. Membre de la commune de Paris, à l'époque de la révolution, il déploya beaucoup de courage et de grands talens administratifs.

VEGÈCE, anteur qui vivait au quatrième siccle, du temps de Valeptinien, à qui il dédia ses institutions militaires; ouvrage dans lethodique et très-exacte de tout ce qui

VELLEDA ou VELEDA, celebre

VELLEIUS PATEIICULUS, célé-VAUVENARGUES (Lee CLA-LIERS de), né le 6 août 1715, moit e l'all fut l'ami de Voltaire. Le de de l'histoire romaine, depuis la de-de de l'histoire romaine, depuis la con-lier de l'all de l'al on livre intitule Introduction à la née de Tibère. On doit regretter la ronnaisance de l'esprit humain. On y perie du reste. Cet auteur est inimi-i des réflexions qui, mal expliquées, seul trait. Il a cerit ave cune finesse

VAUVILLIERS (IEAN FRANÇOIS), de Fismes en Champagne, mort le 4 é à Paris le 24 septembre 1737, septembre 1759 à 43 ans. Il asu daus rosesseur de gren au collège de son Ilistoire de França, débrouiller, rance, mort à Saint-Pétersbourg le javee succès et d'une manière très-

née; mais celle de la nation. Son style pourrait être plus soigné, ses recherches plus exactes, sa critique plus profonde : pent etre aurait-on lieu de lui reprocher aussi de s'être un peu trop livré à l'esprit de système, Sou bistoire a été continuée par Villaret jusqu'au seizième volume.

VENDOME (Cesan due de ;, fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrees, ne en juin 1594, mort le 12 octobre 1665, herita du courage de son pere.

VENDOME (Lotis-Joseff, due de). arrière petit-fils de llenri IV, ne le ger juillet 1654, se distingua par ses exploits militaires, et mourut au milien de ses victoires en 1712, le 11 juin , à Tignares en Catalogne. C'était un general habile et souvent beureux. Voltaire en a fait un portrait brillant, et sa vie a été écrite par Belperive. Philippe V lui dut de rester sur le trône d'Espagne. Un anonyme a publié récemment une brochure fort intéressante intitulée : Fendome en Espagne.

VENTIDIUS BASSUS, de mule. tier deviat tribua du peuple, prèteur, pontife, et enfin consul ; sous Jules Cesar et Marc Antoine. Il vainquit les Parthes en trois grandes batailles l'an 38 av. J. C., et en triompha. Sa mortfut un deuil pour Rome, et ses funerailles furent faites aux

frais du trésor public.

VERAC (CHARLES-OLIVIER DE ST. Gronge, marquis de), ne en 1745 dans le Poitou, cotra des 1757 dans les monsquetaires, et fut blesse du même canon qui tua le due d'Havré, son beau-père, ce qui le fit evancer au grade de colonel. Il debuta dans la carrière diplomatique été rennies en s vol. in-15. en 1772, remplit avec succès plusieurs missions importantes, à la cour de Dannemarck, en Russie, en Hollande et en Suisse, émigra en 1791, rentra en France en 1801, fut fait sous le règne de Niron. Commanlieutenant gineral, fut mis à la re-fdant les légions de Germanie, il vaintraite de ce grade en 1816, et mourut quit Vinder, refusa l'empire plu en novembre 1825,

intéressante, le chaos de nos pre- | VERCINGETORIX, célèbre gemières races. Il remonte à la source néral gaulois, d'abord proclame roi de nos mœurs, de nos usages, de nos des Averniens, ensuite généralissime lois ; enfin ce n'est pas seulement de la lique formée contre César dans l'histoire du trône qu'il nous a don- les Gaules, l'an 53 avant J.-C.; vaineu. il fut conduit en triomphe à Rome, jeté dans un cachot et mis à mort l'an 47.

VERDIER (STEANNE ALREST. dame), uée à Montpellier le 19 janvier 1745, fixée dans la ville d'Uzes par son mariage avec un riche negnciant de cette ville, y eultiva paisi. blement le goût pour la littérature qu'elle avait puisé dans la lecture iles ouvrages classiques de tous les ages et de tous les pays, et se fit, comme poète, une reputation, qui fait desirer le recueil complet de ses œutres possede par ses enfaus. Simple, mo. deste, bonne mière de famille, cette femme estimable passa sa vic dans l'exercice de la biensaisance et de toutes les vertus, et mourut à Uzès le 27 ferrier 1813.

VERGENNES (CHARLES GRAVIER. comte de ), ambassadeur à Constantinople et en Suede, ministre des affaires étrangères, ne à Dijon le 28 décembre. Il fit le traité de paix de 1783, et le traité de commerce avec la Russie. Il mourut à Versailles, le 13 février 1787 à 68 ans, avec la réputation d'un habile négociateur.

VERGIER (JACOUES), ne à Lyon le 3 janvier 1655, assassine à Paris le 13 août 1720 ; îmitateur paturel , mais faible des contes de La Fontaine, et plus libre que son modèle, ce poète etait de très-bonne rompagnie. Souvent animé par le vin et par le plaisir, il faisait à table des parodies très piquantes des meilleurs airs de nos operas; c'était un philosophe aimable, un homme de société qui avait de l'agrément et de l'attieisme dans l'esprit. Ses œuvres ont

VERGINIUS RUFUS (Lucies), ue dans les enviorns de Come, l'an 14 de J.-C., parvint par ses talens militaires au premier rang de l'armée sieurs fois, et brava, même au péri veraine, que l'ambition n'en affronte nous avons. Verres s'exita lui-même pour l'obtenir. Il vécut ensurte dans sans attendre sa condamnation, en la retraite, sous Vespasien, Titus et emportant de grandes richesses. Domitien, honore des hons empe- VERRI (LE COURE ALEXANDEE), renre, sunffert des mauvais, et ne ué à Milan en 1741, mort le 23 seps'occupant que de litterature. Rap- tembre 1816 , vivair comme son pelé par son ami Nerva, il fut consul frère Pierre Verri, dans la societé de pour la troisieme fois en l'an 85 de la Carli, de Frisi, un beccaria, arec republique (97 de J.-C.); il mourut lesquels il publia, sous le titre du la même année à l'âge de 84 aus , fut Cofé , une feuille périod que qui eut enterre avec pompe aux depens du du succes. Son principal ouvrage, trésor public, et son éloge funébre les nuits romaines au tombeau des Seifut prononce par Tacite, qui lui pions, a été traduit en français par avant été substitué dans le consulat. M. Lestrade, 5° edition, l'aris, 1526.

VERGNIAUD (P.-V.), avocat de a vul. in-8º, grav. Bordeaux, ne à Limoges en 1759,

31 octobre suivant.

tion de cet ouvrage.

VERNET (Joseph ), célèbre peintre de marines, ne en Provence en nes), empereur romain, ne à flome paysages sont aussi fort estimés. Son l'adopta à l'age de sept aus , et plus fils et son petit-fils, eucore vivans, tard lui donna sa fille Lucile en maout hérité de ses talens , et se distin-friage en l'associant à l'empire , quoigueut dans d'autres genres; ce sont qu'il ne pût ignorer ses mauvaises trois genera ions de bons peintres.

VERONESE (PAUL), printre. Voy.

CALIARI.

dangers pour éviter la puissance sou- qui sont nommees l'errines, et que

VERTOT D'AUBEUF (BENE ACfut membre de la premiere assemblee BERT de ), ne en Normandie le 25 legislative et de la Convention, un il novembre 1055, mort le 15 juin se distingua par son éloquence. Pros. 1755. Ses Révolutions de Portugol, crit au 31, mai 1793 il fut décapité le celles de Suède, et surtont ses lieuvlations romaines font regretter qu'il VERNET (Jacob), ne à Genève n'ait pas cerit l'histoire de France; il le 29 août 1698, mort le 26 mars était digne de cette glorieuse et diffi-1789 , l'un des hommes les plus mo- eile entreprise. Son style à Lomajeste, destes et en même temps un des plus l'élégance , l'agrement et le leu néindicient entiques et des savans litté-cessaire à un excellent historien. Le rateurs qui aient honore sa patrie, seut reproche qu'on ait à lui faire , Ses Dialogues socratiques sont cerits e'est d'avoir embelli quelque fois ses avec une purete remarquable dans recits aux depens de la verité, surun étranger et remplis d'interêt. Ses tont dans son Histoire de Malte; son Lettres critiques, sous le nom d'un fament mit, mon siège est fait est voyageur anglais, ne lui firent pas devenu proverte; mais il ne deligure moins d'honneur. Il reçut en l'ante du moins la verité ul par le goût et en France un accueil distingue pueril des antithèses, ni par une vaine des hommes du premier merite. Mon- ostentation de maximes sentencieuses tesquieu le connut à Rome , se fis et philosophiques, mi enfin par cette avec lui de la plus tondre amité, et manière d'ecrire, tranchance, bruslui adressa plusieurs années après son que et hachée, qui rénnit l'obscurité manuscrit de l'Esprit des lois ; c'est à a la secheresse , et qui est aussi latises soins qu'est due la première édi- gante pour le lecteur que contraire à la dignité de l'h stoire.

VERUS ( Lucius-Chioxius Conao-1714, mort à Paris en 1789. Ses le 15 decembre 150. Maie · Aurèle qualites, thetait, sous un air grave et severe, un homme adopné a toutes sortes de debauches et de deregle-VERRES (C. Licixies), prêteur mens; Marc-Aurèle resta seul chargé en Sicile; il fut accusé de concus-lau poids des affaires. Vérus mouru t sions l'au 82 avant J. C. Ciceron fil d'apoples e l'an 169, à 56 aus.

VESALE (André), ne à Bruxelles! ea 1514, regardé comme le eréateur Luuxie. de l'anatomie humaine, dut à sa repar l'inquisition , qui demanda sa cembre 1810. mort, A la prière de Philippe II , la tour de ce périlleux voyage, fut jeté Albinus, en 2 vol, in folio avec figures.

VESPASIEN (TITTS FLAVIES), em pereur romain, ne d'une famille obscure, l'an 8 ou 9 de J. C. Il parvint, par sa valeur, sa prudence, et surtout par le crédit de Narcisse, aux premières charges de l'état. Vitellius delle nozioni. La dernière réimpresetant mort, il fut salue empereur par sion est de 1811 et 1810, Naples. Il son armie l'an 69 de J.-C. Son premier soin fut de rétablir l'ordre parmi les gens de guerre, et d'opéier des réformes dans tous les ordres de l'état. Il avait beaucoup d'égards pour les savans utiles, et récompensait généreusement ceux qui faisaient des mort le 20 juin 1794. Il fut l'un des découvertes, on qui perfectionnaient fondateurs de la société de médecine les arts n écaniques, aussi précieux et y prononca des éloges qui lui firent à ses your que les arts liberaux. Il une si grande réputation que l'académourut l'an 79 de J. C. à soixante-mie fraugaise l'appeladins son sein à la ueuf ans. Sous son regne l'empire place de Busson. L'était dejà membre fut aussi florissant an dehors qu'au de l'academie des sciences, et s'était dedans, mais ses grandes qualités distingué par ses écrits sur l'anatomie furent termes par son avariee et sa et la physiologie. conduite cruelle envers la femme et | les enfans de Sabinus.

VÉTRONIUS TURINUS, cour- 195, et le dernier à l'an 1086. tisan de l'empereur Alexandre Sé-l vere, vendait un credit qu'il n'avait Savoie et premier roi de Sardaigne, pas; le prince ordonna qu'il fût atta me le 14 mai 1066, mourut le 51 ocche à un poteau qu'autour de lui tohre 1752. Louis XIV lui fouroit des on allumat du foinet du bois vert, secours contre les Vaudois qui trou-tandis qu'un héraut calerait : le ven-blaient ses états : il se brouilla endeur de fumée est puni par la fu- suite avec la France. Catinat le battit mice. Ce malheureux finit ainsi ses et lui enleva toute la Savoie. Victor

ours I'an 210.

VETURIE. Voyez Comolan et Vo-

VIAL DU CLAIRBOIS (Boxoni. putation d'être premier médecin de Sécasties), directeur de l'école des Charles · Quiot , l'accompagna dans ingénieurs de vaisseaux , et chef du tous ses voyages, et passa au service genie maritime à Brest, ne à Paris de Philippe II. Au milieu de sa gloire le 27 mars 1755, dut tous ses grades et de sa prospérité : il înt accuse d'a-de ses talens et à ses services, ac quitta valumaie, répandue par les moines colomnie, répandue par les moines espagnols, fut avidement accueillie cèrent, et mournt à Brest le 20 de-

VICO JEAN-BAPTISTE), jurisconsulte, prine fut commune en un pelerinage philosophe, historien et critique, no à la Terre-Sainte. Vesale, à son re- en 1068, à Naples, prefessa 40 ans la rhétorique à l'université de cette ville, par la tempête sur les côtes de l'ile passa sa vie dans la médiocrité et la de Zantes, ou il monrut de faim, le dépendance, u'obtiut le titre d'his-15 octobre 1564. L'édition la plus toriographe du roi de Naples que complète de sa giande auatomie, a peu de temps avant sa mort, arrivée été publice à Leyde par Boërhaare et la Naples en 1744, fut encore longtemps aussi ignore que pendant sa vie. L'ouvrage dans lequel il a résume ses importantes meditations, et qui a fonde sa tardire celebrité, est intitule: Cinque libri de principi d'una scienza nuova d'interno a la natura a été traduit eu français par Michelet, sous le titre de Principes de la philosophie de l'histoire, Paris, J. Renonard , 1927, in-8.

VICO D'AZIR (Filix), medecin et anatomiste, ne à Valognes en 1748,

VICTOR, Il y a eu trois papes de ce nom. Le premier remonte à l'an

VICTOR - AMÉDÉE II, duc de prit quelques places dans le Dau615

phiné, fut encore défait et oblige de [pellier le 18 juin 1716, mort alla is faire la paix en 1696. Il se déclara le 27 mars 1509 Ses beaux tableaus de nouveau contre la France en 1701; sont connus et admirés de tout le il aurait perdu ses états si le prince monde. MM. David, Vincent, Tailtrugene ne fut renu à son secours. Lossé des affaires et de lui - même, il abdiqua la couronne en 1730; mais il s'en répentit bientat apres : il soulut la reconver ; le conseil > 3 opposa. C'était un habile politique et un guerrier plein de courage : mais il fit des fantes graves comme prince et comme général.

VICTORIN, associé à l'empire l'an 265 par Posthume, tyran des Gaules: il fut polguarde en 265 par un gref fier nomme Atticus, dont il avait

outrage la femme.

VICTORINE, mière du précédent. f t l'héroine de l'Occident, Ses legions qu'elle commindait elle-même, lui donnérent le time de Mère des ormées. Gallien n'ent point d'ennenii plus redontable. Elle monrut l'au 268.

VIDA (Marc-Jinoue), ne à Urenione en 1470, mort le 27 sentembre 1565. On doit à cet éveque d'Albe une poétique que son imagination riante un style liger et facile, rendent fort a néable. On y trouve en nutre des détails pleins de justesse et de gout sur les études du poête, sur son travail et sur les modèles qu'il doit suivre. On a encore de lui un porme sur les vers à soie et un autre sur les échecs. Ses poésies ont été recucillies en 2 vol. in-84.

VIEL (CHARLES-Fasycors), architrete, ne à Paris le 21 juin 1745, mot dans la même ville le premier décembre 1819, élève de Chalgrin, fut pendant 40 ans l'architecte des hospices de la capitale. On lui doit en 1575, et fut enterre en grande des constructions justement estimées, pompe au Panthéen. le Mont de piete, l'hôpital Cochin, l'établissement de la pharmacie cen trale dans le batiment des Miramiones, le grand batiment de la Pitie, le grand amphithéatre de l'Hôtel-modele, l'art de fondre les reches-Dien , le grand égoût de Bicêtre , onvrage comparable aux plus fameux traraux des Bomains, etc., etc. S'il l'impartialité. On a encore de lui des fut habile artiste, ses œuvres prou- Considerat na sur l'art du théatre et vent qu'il sût parler de son art en l'Esprit de Foltaire. homme de lettres.

VIEN (Joseph-Marie), ne à Mont Imarechal de France, ne à Monlins

antis de son coole. On le regarde comme le restaurateur de l'ecnifrancaise. VIEUX DE LA MONTAGNE, roi de cette bande d'assassins ou lemaliens qui abandonnérent la secte fondée en Perse par Hassan, et sinrent s'itablir en Syrie dans des chateaux inaccessibles au milien des ri-

chers et des montagnes, vers 155?

lasson, Monsian, Le Moneier, sont

d=1.C

VIGEE | LOUIS - JOHN - PAPTISTE. ETIENNE, né le 2 decembre 1758, mort e 7 and 1820. Ses possies fugilire. renferment quel ques jolis morceaux . tels que ma Journée et mes Visites. On lui doit aussi quelques comédies agreables. It lisait fort bien et avait obtenu de la réputation pour les lectures publiques. Il eut trop souvent le malheur en poésie de suivre les traces de Dorat.

VIGNOLE (Jacotes Barnzzio), architecte celebre, moins connu sous son séritable nom que sous celui de Vignolo, petite ville du duché de Modene, eù il naquit en 1507, acquit une grande reputation, et fut charge des travaux de l'eglise de Saint-Pierre, acrès la mort de Michel-Ange. Son chef-d'œuvre est le château de Capra-Rosa. Son Truité des eing ordres derint aussitot sur cet art la regle universelle, et est encore aujourd'hui le rudiment des premières études de l'architecture. Son Traité de Perspec. tice est desenu classique. Il mourut

VILLARET (CLATER), ne à Paris en 1715, mort en festier 1766. Il a continué l'histoire de France de l'abbe Velly: mais il n'a pas, comme son ches clans la parration. Il est pratoire et diffus: son principal mérite est

VILLARS (Loris HECTOR, due de).

en 1653, mort a Inrin le 17 quiu plein d'estime pour sa valeur, lui fit 1754 fut un des plus grands gene les offres les plus flatteuses pour l'atd'audace et de confiance, et d'un gé- avec ses chevaliers, sans retraite assunie fait pour la guerre: on lui re- ree , Charles-Quint lui donna l'île de proche sculement de n'avoir pas eu Malte, où il mourut le 21 août 1534. une modestie digne de sa valeur; on C'est depuis ce temps que les chevadoit lui pardonner, il sanva la France liers de cet ordre out pris le nom de a Denain. On a des Mémoires de lui , chevaliers de Malte. - Un marechal et Anquetil a écrit sa vie en 4 volumes de France de re nom, tue dans une in-12.

Louis, ne le 51 juillet 1759, mort le VILLOISON (JEAN . BAPTISTE

et du talent.

DINS MARQUIS DE), ne à Paris le 4 et devint bientôt le correspondant de decembre 1756, mort le 9 juillet la plupart des academies de l'Europe. 1795, est connu par quelques jolis Il voyagea en Allemagne, en 1101vers, par les éloges de Charles V, laude, en Italie, dans le but de faire de Henri IV et des lettres sur les des recherches philologiques, se lia principaux exenemens de la révolu- avec les savans de ces divers paye, non. C'est chez lui que Voltaire mou. En 1785, il suivit M. de Choiseul-

de ), ree à Pougny le 3 juin 1787, tente. La révolution l'empêcha d'ac-douée d'une beauté rare et d'un ca-complir diversprojets littéraires. Une ractère plus seduisant encore; fut chaire de grec ancien et moderne, introduite par madame Denys chez au collège de France, fut créée pour Voltaire avec qui sa famille eut long- lui; mais sa mort, arrivée le 26 avril temps des rapports de bon voisinage. 1805, ne lui permit pas d'en prendre Ce fut à Ferney qu'elle vit M. de possession. En de ses principaux ou-Villette, et ce lut sous les auspices vrages est une édition de l'Iliade avec de Voltaire qu'elle l'epousa. Grâce des notices, un des plus beaux preau contrasste qu'offraient sa conduite sens que l'érudition ait faits aux et les mœurs de son epous, elle ob- lettres. tint et merita l'estime publique, justifia le surnom de belle et tonne que peintre célèbre, membre de l'institut Volture lui avait donné, vecut après de France, né à Paris le 5 décembre la mort de son mari dans un petit 1746, mort le 3 août 1816. Il bacercle d'amis, passa le reste de sa vie lança les succès de David dans l'atelier dans l'exercice de la bienfaisance, de M. Vien, et fut porté en triumplie et mourut à Paris le 15 novembre par ses camarades pour son l'eau ta-1822.

43º grand maitre de l'ordre de Saint- seraient trop longues à citer. Il est Jean de Jermalem, né en 1464, de-sonti de son école un grand nombre tendit, en 1522, yendant six mois de printres rélèbres parmi lesquels contre les Tuics l'i e de Rhodes avec on remarque M. Gros. un courage béroique ; mais il fut VINCENT DE PAUL , no le 24

raux de son siècle, et l'un des plus tirer à son service, mais il presera les heureux qui aient commande depuis intérêts de son ordre à sa fortune. long-temps. Cetait un homme plein Après qu'il eut erre pendant huit ans sédition en 1437, au service de Char-VILLLETERQUE (ALEXANDRE | les VII, facilità la reduction de Poris.

S avril 1811. On doit à ce journaliste D'ANSSE ne ), celèbre helieniste , ne les Lettres athéniennes et les Veillées à Corbeil le 5 mars 1750 , passionné philosophiques. Il avait de la sensibilite de bonne heure pour la langue grecque, entra par dispense d'age, en VILLETTE ( CHARLES DESJAR . 1772, à l'academie des inscriptions, rut lorsqu'il vint à Paris en 17-8. Gouffier à Constantinople, parcourut VILLETTE (REINE - PHILIBERTE les îles de la Grèce; mais ses décou-ROUPH DE VARICOURT, marquise vertes ne répondirent point à son at-

VINCENT (FRANÇOIS - ANDRÉ), bleau de Germanicus. Les belles com-VILLIERS DE L'ILE ADAM, pesitions qu'en doit à son pinceau

oblige de capituler. Le vainqueur, avril 1576, de parens obscurs, mort

le 27 septembre 1660. Clément XII visita dans sa dernière maladie, et le canonisa en 1757. C'est le plus Vinci mourut dans ses bras. On a grand homme de son siècle et peut- de lui un Traité de la peinture fort être de toute la chréticuté. Il pos- estimé, et dont il existe plusieurs sedait tontes les vertus et surtout celle traductions. de la charité au suprême degré, Sa VIOTTI (JEAN-BACTISTE), celèbre vie tout entière fut consacrée à se- violoniste, ne à Fontanéto, près de courir les malheureus. Il n'avait au. Turin , en 1755, parcourut à 22 ans , cune fortune, et cependant il a plus avec son maitre Pugnani, presque fande d'établissemens utiles , que les toutes les enurs de l'Europe , parut monarques les plus opulens et les avec éclat, en 1782, au concert spi-plus portes à faire le bien. On lui rituel, perdit sa fortune dans l'endait l'institution des Lazaristes, des treprise de l'apéra Italien , partit tilles de charité destinées à soigner pour Londres en 1792, littrois voyages les malades, l'hôpital des Enfans trou-en France, en 1802, 1814 et 1818, vés, ceux de Bieêtre, de la Salpé, y fut accueilli chaque fois avec en-tre, de la Pitié, à Paris, celui de thoudasme, et pour s'y lixer accepta Marseille pour les forçats, de Sainte- la direction de l'academie rayale de Reine pour les pélerins, du Nom-musique, dont le poids trop fatide - Jesus pour les vieillards. Son gant l'accabla. Il mourut en 1824, rèle suffisait à tout, sa charité était pendant un voyage en Augleterre. une sorte de providence; quelques On dit avec raison que sa plus grande paroles de sa bouche amolhesaient les gloire avait été d'exercer sur l'école cœurs les plus durs, les rendaient moderne d'exécution musicale. la sensibles ant maur des infortunes, même influence que David sur tous et attiraient dans ses mains des som-les grands peintres de l'époque. La mes immenses qui ne furent jamais bonté de son cœur égalait la supériomieux employées. Mais sa charité ne se rité de son génie. hornait pas à secourir les malheureux VIRGILE (Perties-Vineities du produit des anmônes qu'il recevatt; il puussa l'heroïsme jusqu'à se latins, ne pres de Mantouc le 15 occharger des fers d'un malbeureux tobre de l'an 70 avant J.-C., d'un popère de famille condamné aux ga-tier de terre, d'autres disent d'un lères, qu'il trouva inconsolable d'avoir boulanger; mort à Brindes en tialalaiscé sa femme et ses enfans dans la bre, l'an 19 de J.-C., le 22 septembre plus profonde misère. Il porta ses à cinquante-un ans. Il composa ses lers plusieurs années; après ce trait Egloques à l'imitation de Théocrite, unique dans les annales de la charité ses tiéorgiques, le plus parfait de ses et de la philantropie, il mérite d'être ouvrages, à l'imitation d'Hésiode, et cité comme le premier véritable phi- l'Encide, à l'imitation d'Homère. Ce losophe trançais. Le cardinal Maury qui lui appartient en entier, c'estson a publié un panégyrique de lui plein style enchanteur, sa grace et son exde fen et d'eloquence, et le vertueux quise sensibilité; c'est le l'acine des Louis XVI ordonna d'ériger une sta- Latins. Il n'eut pas le temps de mettre tue à saint Vincent de Paul, comme la dernière main àson Éneide à laquelle à l'un des plus illustres bienfaiteurs il travailla pendant onze ans. C'est de l'humanité.

tel fini à ses tableaux qu'ils en dere-naient quelques fois sees; mais il cveellaut à donner à chaque chose le caractère qui lui convenait. Son co-lèbre dans l'histoire. Appius Clauloris est faible, et ses carnations sont dius, l'un des decemvirs, en étant

un des poètes de l'antiquité le plus VINCI (Léonard DB), peintre cé-lèbre, né près de Florence en 1452, de l'empereur Auguste et de Mecène. mort le 2 mai 1519. Il dounait un M. Delille a été surnommé le Virgile

d'un rouge de lie. François let le devenu amoureux, ordonna qu'elle

serait remise à Claudius son perfide | fut appelé en 1817 à Londres pour confident. Virginius, son père, cen- faire l'estimation des sculptures du turion de l'armée romaine, pour lui Parthévon, traosportées d'Athèurs sauver le désbonneur, lui enfonça un conteau dans le cœur, Rome indignée se souleva: Appins ayant été arrêté se tua dans sa prison : ce crime lit abolir les décemvirs l'au 409 av. J. C. Ce sujet a souvent été mis sur la scène; la tragédie de La Harpe n'est pas restée au théatre. M. Désaugiers l'aîné vient tout récemment! de traiter ce sujet en tragédie lyrique, avec toute la simplicité antique, un grand talent et un rare

VIBIATUS, simple soldat Iusitanien, rénnissait au talent d'un général, l'ame d'un héros, Rome lui opposa Quintus Fabius Æmilianus, fere du jeune Scipion : il n'obtint sur lui aucun avantage, ainsi que Servitianus qui fat force de faire la paix. Viriatus fut reconnu l'ami et Lailie du peuple Romain. Bieutôt le traite fut rompu, et Quintus Servileus Cepion desespérant de vaincre Viriatus, le lit assassiner l'au 140

bouheur.

avant J.-C VISCONTI (Exxits Quinters), në à Rome le 1er novembre 1751, savant archeologue, commence sa réputation par la publication du 20 volume du Musée Pia - Clementia, dont le premier, auquel il avait en grande part, avait eté publié par son pere, et dont il publia depuis les cing suivans. Les evenemens politiques n'interrompirent pas entière. ment ses travaux de prédilection. Ministre de l'intérieur de la républ'que lors de l'invasion de Rome par les Français, pais devena l'un des einq membres du gouvernement consulaire, il déploya dans ce poste antant de fermeté que de modérapapolitaines, il atteignit avec perne

par lord Elgin, et mourut épuisé de

travaux le 7 février 1818.

VITELLIUS ( AELTS), fut proclamé empereur romain presque en même temps qu'Othon, l'an Co de Jésus Christ. Il se fit détester par son intempérance et ses cruantes. Il fut mis en pièces par ses soldats, puis traîne dans le Tibre par le peuple, la cinquantième anuée de son age . après un règne de hoit mois. Il plut à Caligula, à Claude et à Nérou; c'est peindre son ame tout entiere. C'est lui qui disait que l'odent d'un ennemi mort ne scutait jamais mauvais.

VITRUVE, célèbre architecte romain, florissait sons Anguste, auquel il dedia son Traité d'architecfure, le seul de ce genre qui nous soit venu des anciens, et dont la meilleure édition est celle de Shuesder, Leipzig, 1868, 3 vol. in-8°. Il éprouva les libéralités de cet empercur.

VIVIANI (VINCENT), l'un des plus grands géomètres du 17º siècle, ne à Florence le 5 avril 1622, eleve de Galilée et de Torricelli, comble de bienfaits par les Medicis, inscrit par Colbert sur la liste des savans étrangers pensionnés par Louis XIV , de la société royale de Londres, ad-

mis en 1609 à l'académie des seiences de Paris, classe des associés étrangers, mourut à Florence en 1703, comblé d'honneurs et de

gioire.

VOISENON ( GLAUDE . HENRI DC FUSEE DE ], ne le 8 jamier 1705. mort le 22 novembre 1775, de l'acadénie française. Soo esprit était plutot celui que donne l'usage du tion. Oblige de fuir devant les troupes moude, que l'esprit solide et cultivé d'un homme de lettres. Des saillies, les côtes de la France ; devance par des gentillesses, des mignardises, un sa renommée, il fut, sans l'avoir de- ton goguenaid et souvent précieux, mande, nomme l'un des administra- tel était dans la societé le mérite estours du musée des antiques , profes- sentiel de l'abbé Voisenon. On a de sent d'archéologie, et membre de la lui des romans, des contes, des co-4º classe de l'institut. Il dirigra l'en- médies, quelques poésies fugitives; treprise de la magnifique collection mais sa reputation littera re n'est pas de l'Iconographie grecque et remaine , moins fluette que sa complexion , et ressemblat, parfactement a so petite join grand titre a framiculable colsen. suite, t'est à tort qu'on lui attubuait admirable inscution de la nile ( coles ouvrages de l'avart, tien n'était lonne électionne ou appareil électroplus opposé au caractère de l'esprit moteur), dont d'immenses consequende Voisenon que les graces names de Favart. Sa comedie de la Coquette pele à Paris par Buonagarte, admis au fixée n'est pas sans mérite.

Vt)ISIN ( connue sous le nom de la), celèbre empuisonneuse dont parle madame de Sévigué, Elle fat brûlee vive le 22 juillet 1650.

VOITURE (VINCENT), ne à Amiens en 1568 d'un marchand de vin . mort en 1648. On recommande enlettres de l'oiture, sans penser qu'il r'est pas d'ouvrage plus capable de leur gâter le goût. Elles etimeelleut a la verité de traits d'esprit, mais en general elles sont defigurées par des autres une épitre pleine de graces , homme de lettres qui a de l'usage. peut preudre même avec un grand prince. Depuis Voiture personne n'a cates que Voltaire.

VOLCATIUS EPIDIES, gramses disciples Marc Antoine et Anparvenus jusqu'a nous. Ce fut le preet de son père.

VOLTA (ALEXANDER), physicien celebre par l'impariance de ses deconvertes , ne à Come en 1745, proà l'université de Pavie. La passion poètes qui l'ont devance, mais dans des découvertes chimiques le condui- ses chels-d'œuvre d'Alzire et de Molod'expériences ingénieuses , à la cons. distingue surfout son theâtre, ce sont truction de l'électrophore perpétuel, les grandes vues morales et les sentiet en 1782, à l'appareil heaucoup mens d'humanité dont il est rempli.

ces out resulte pour les sciences. Annombre des associés etrangers de l'Institut, il conserva, meme après les événemens de 1514, les honneurs que lui avaient mérités ses grandes d'ecouvertes, et miourut le 6 mars 1516.

VOLTAILE (FRANÇOIS MARIE Arocer del, ne à l'aris (d'autres disent à Chetenay pres Paris J , le 20 core aux jounes gens la lecture des ferrier 1694, y mournt le 50 mai 1779. Les maigns voisincs s'enorgueillissaient de leurs poèmes épiques, tandis que nous n'aviens rien a leur apposer en ce genre; Voltaire a vroge l'honneur de la l'rance par son pointes et des jeux de mots conti-limmortelle Henriade; c'est disputer nucls. On devrait du moins en faire contre la gloire de la patrie que de un choix, et en effet on pourrait en chercher à lui décoher la sienne : le trouver une vingtaine qui seraient choix de son sujet est heureux, et il dignes de servir de modèle à l'en la été traité par lui aussi bien qu'il jouement et à la familiarité écisto pouvait l'être avec le génie de notre laires. On trouve dans Voiture quel langue et le caractère de notre naques poésies de tres hon goût, entre tion. On sait qu'il n'a pas moins brille dans la carrière de l'Arioste adressée au grand tloude. ('n y je. que dans celle du Tasse, et cette rimarque surtout avec plaisir cette che fecondite a pen d'exemples, même funiliarité decente et nable qu'un parmi les aucieus. La perte des Corutille et des Racine semblait irreparable pour la scène fiançaise ; Voltaire fit à 10 aus sa tragédie d'Obdimieux saisi ces convenances deli- pe, et ces grands hommes eurent un successeur; il était réservé à ont écrivain célebre de parvenir tont-à-coupmairien de Rome, qui compta parmi à la maturité du génie. Son theâtre l'emporte par la variéte sur tous ceux guste. Ses ouvrages ne sont point que nous connaissons : on trouve dans le style de Brutis et de la Mort mier affranchi qui fut historien; il de Cesar la manière de Corneille peravait écrit la vie de Pompée le Grand fectionnée ; celle de Racine ne ponvait être qu'egalée. La muse tragique n'inspira rien a Crébilion de plus male et de plus tragique que le quatrieme acte de Mahomet : il s'est lessa pendant trente ans la physique approprie les genres differens des sit, par une suite non-interzompue met il est Voltaire tout seul. Ce qui plus important du conducteur. Mais Il a su minager cet appareil de specsciene, de maniere qu'il n'est qu'un il fait aimer ces vertus, il fait mieux. accessoire à l'art, et que le tableau il en a montre l'exemple : les secours n'est jamais sacrifié à la bordure, généreux qu'il a donnés aux familles Après avoir célébre Henri IV en des Calas et des Sirven sont un mopoète, il a été le digne historien de nument de gloire qu'il s'est érigé dans Louis XIV, celui de Charles XII et toute l'Europe, et qui ne l'honore de Pierre le Grand. On lui doit de pas moins que ses immortels onvranonvelles vues sue l'histoire : c'est ges. Au reste, nous n'entendons parmoins celle des souverains, qu'à son ler ici que de ecux qui aononcent son exemple on nous donne aujour-l'emploi et non l'abus du talent, et d'hui, que celle des nations, de leur caractère, de leurs mœurs, de leurs usages et surtout celle de l'esprit humain. Ce sont ces vues qui l'out dirige dans son Essai sur l'histoire générale. N'oublions pas qu'aueun homme de lettres n'a possede comme lui le double talent d'écrire en prosect en vers avec une égale supériorité. Personne n'a excellé comme lui dans l'art de cacher une philosophie profonde sous des fictions ingénieuses et riantes qui forment une classe particulière de romans dont le modele n'existait pas avant lui. Ses Mélanges de littérature joignent à une variété de connaissances qui étonne, le mérite de plaire, et sont écrits avec cette clarte continue, ce coloris brillant, cette magie séduisante qui caractérisent la plupart de ses ouvrages. Toutes ses pièces fugitives sont charmantes et d'une poésie très supérieure a celle des Chapelle et des Chaulieu, dont la réputation avait été un pen exagérée. Ancun poète n'a porté plus loin que Voltaire la finesse. la plaisanterie et quelquefois la vehémence et l'acreté de la satire, en affectant toujours avec assez d'adresse de blamer le genre satirique: mais, quoiqu'il en ait dit, on n'en regardera pas moins comme un des traits dominans de son caractère le penchant à la satire annonce pur sa physionomie, et confirmé d'alleurs par une grande partie de ses nuvrages. Entin, ec genie singulier temit à lui seul ce qui suffirait pour assurer à beaucoup d'ecrivains une célébuté durable. H n'y a pas jusqu'aux lettres famillières de ce grand poète gile hollandais. Mais il ne se soutient gile de tolerance et d'humanité. et la bassesse. 10 1

tacle dont il a le premier orné la son enthousiasme est dans son cœur . nous sommes loin de comprendre dans nos éloges cette foule d'écrits que réprouvent la religion et les honnes mœurs, et dont le cynisme et l'impiété font le plus grand mérite aux yeux de quelques lecteurs. On lui doit savoir gré du moins d'avoir marqué partout sun respect pour le dogme d'un Dieu rémunérateur et vengeur. On conoaît de lui ce heau vers : · Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. »

VOLNEY ( CONSTANTIN-FRANCOIS Chasserger, né à Craon le 3 février 1757, mort le 26 avril 1820. Il est principalement connu par un Voyage en Egygte et en Syrie, et par son livre souvent réimprime des fluines on Méditations sur les révolutions des empires. Il a laissé par son testament une sotume de vingt-quatre-mide francs pour un prix à décerner par l'Institut à l'auteur du meilleur mémoire sur l'étude des langues orientales, dont il s'était occupe lui-même peudant toute sa vie.

VOLUM VIUS (Titts), se signala par son amitié béroique pour Marcus Lucullus. Antoine le triumvir ayant fait mettre à mort celui-ei, parce qu'il avait suivi le parti de Cassius et de Brutus, Volumnius demanda a mouzir près du corps inanimé de son ami ; il n'ent pas de peine à obtenir cette grâce du sanguinaire trinmvir.

VONDEL, poète hollandais, ne à Cologne le 17 novembre 1587, mort le 5 ferrier 1679. Ses poésies ont été imprimées en 9 vol. in 4. De grandes beautés le firent surnommer le Virqui n'enssent fait seules à un auteur pas; après s'être elevé avec tout l'esune réputation distinguée. Lorsqu'il sor du génie, il tombe dans l'enflure

VOSSIUS (General Jean), né en 1577 mort le 19 mars 1549 , se rendit tres habile dans les belles-lettres, l histoire , et dans l'antiquité profane a cerit sur les historiens grees et la-1618, et mort le 21 février 1689, se fit no nom par sa vaste érudition.

VOUET (Stuoy), peintre, ne à Paris en 1582, mort le 5 juin 1641. Ses ouvrages sont presque innombrables, ce sont pour la plupart des galeries entières et de grands tableaux d'eglise. Son pinceau est frais et maelleux, mais il tombe quelquefois dans le gris. Il doit surtout sa célébrite à l'école qu'il forma : il suflit de nommer Lebrum, Lesueur, Mignard, etc.

VOYER B'ARGENSON ( Marc 2001 1764.

VOPISILUS (FLAVIUS), historien [Rene de ], ne le 4 novembre 1653 à latin de Syracuse, sous Diocletien , Venise, où son pere était ambassane retira à Rome vers l'an 304. Il deur, eut la république pour marfait partie de l'historia Augusta scrip- raine, et parvint, en 1697, à la place de lientenant général de police, et la remplit pendant 21 sns. Il est regarde comme le véritable eréateur de cette importante administration si imparfaite, et dans laquelle, dit Voltaire. et sacree. On estime surtout ce qu'il il se fit un bien plus grand nom que dans les postes élevés, où il déploya tins. Son fils Isaac, né à Leyde en cependant beancoup d'energie, de zele et d'activité. On s'accorde à louer son humanité, sa tolérance, son désintéressement. Il mourut le 8 mai 1731, membre de l'Académie francai-e et membre honoraire de l'Academie des sciences. Ses deux fils, René Louis et Marc Pierre, ont mêrité l'estime publique, le premier dans le ministère des affaires étrapgeres, et le second dans le ministère de la guerre. L'aine mourut le 56 janvier 1757, membre de l'Académie des inscriptions, et le cadet le 29

dramatique, mort dans la force de l'age le 12 janvier 1824, a laissé au théâtre quelques comédies agréables, faites pour la plupart en société arec M. Fulgence, et jouées à l'Odeon. On a remarque entre autres un Moment d'imprudence, les Deux menages et le Voyage à Dieppe.

WAILLY (NOEL-FRANÇOIS de), ne à Amiens le 31 juillet 1724, mort à Parisle 7 avril 1801. Son nom fait autorité en grammaire. Son esprit avail de la netteté et son style le même caractère. Il était membre de l'ins-

titut. WAILLY (CusaLEs de), architecte du roi, membre de l'Institut, ne à Paris le 9 novembre 1729, mort dans la même ville le 2 novembre 1798; elère de Bloudel et de Serrandoni, c'est lui qui, avec Pevre, construisit Bretagne, ministre principal sous les l'ancienne salle de la Comédie-Fran- rois George Ier et George II, ne à

WAFFLARD. Ce jeune auteur vaux lui font beauconp d'honneur; il sonda la spejeté des Amis des arts.

WALLACE (GULLAUME), écossais né en 1276, distingué par son courage et par sa force gigantesque, s'en servit pour délivrer sa patrie de la tyrannie d'Édouard Ier. Il fut nomme regent du royaume pendant la captivité du roi Jean Balliol, qui avait usurpé la couronne d'Écosse par le secours d'Édouard I<sup>er</sup>; celui ci aposta des traîtres qui lui livrèrent Wallace, et le fit mettre à mort le 23 août 1505.

WALLER (EOMOND), celèbre poète anglais, né le 3 mars 1605, mort le 21 octobre 1637. Il fut surnomme l'Anacréon de l'Angleterre; ses poesies ne respirent que l'amour

et le plaisir.

WALPOLE, pair de la Grande. çaise, depuis l'Odéon. Ses autres tra. Houghton en Norfolk le 20 août1670,

moil en 1745 à 71 ans. Sen adminis- tionnaire de peinture, sculpture et gratration est regardée comme l'origine pure, 5 vol. in-50. de la démoralisation. Le patriotisme | WATT (James), célèbre ingénieur ne fut plus qu'un vain nom, parce et mecanicien, ne en 1756 à Gree. qu'il employa la corruption pour do- nock, en Ecosse, mort le 35 août miner le parlement. Les bills entre 1819, près de Birningham, a le preautres de l'excise et celui sur les théa- mier milisé la belle découverte de la tres, lui attirérent la baine du pen-machine à vapeur, à laquelle l'Anple ; la presse l'attaqua, et il se de gleterre a du tant de prospérité, et fendit mal. La guerre de l'Angleterre qui a porte tant de richesse dans les avec l'Espagne le força de donner sa pays où elle a été mise en pratique, démission en 1741. Il fut crée comte Cet estimable citoyen a requeilli les d'Oxford. C'est à lui qu'on attribue froits de ses travaux et jouit de la conce mot : J'ai toutes les voix du parle- sidération générale. Admis dans le ment dans ma bourse.

septembre 1582, tué par ordre de l'empereur Ferdinand, le 15 février 1654. un des plus grands capitaines du 17º lemand, en a fait le héros de trois drames tragiques. Voyez la nouvelle et excellente traduction de M. dellui. L'arante, et la tragédie intitulee IV alstein de M. Benjamin-Constant.

WASHINGTON (Genece), général et l'un des fondateurs de la republique des États-Unis en Amérique, né le 22 février 1732, mort le 14 decembre 1739. On ne rent douter que l'independance américaine ne soit due à sa prudence , à sa politique et à son génie ; mais ce qui le distingua particulièrement e'est qu'il ne chersoins. Il vecut dans la retraite jusqu'à sa mort. Il avait su temporiser comlant de ses trophées militaires est d'avoir fait prisonnier en 1781 le lard Cornwalis avec toute sou armée, dans le moment où les affaires des Américains étaient désespérées.

Essai sur les jardins, qui obtint un

sein des sociétés royales de Londres WALSTEIN (ALBERT), ne le 14 et d'Edimbourg, l'Institut de France lui avait donné le titre de membre étranger.

WATTEAU (Axtorne), peintre, siecle, Schiller, historien et poète al. né à Valenciennes en 1684, mort en 1721, readait la nature avec une verité frappante. On a grave d'apres

> WEISSE (CERISTIAN-FÉLIX), littérateur allemand, né en 1726, mort en Saxe le 16 décembre 1805 à 70 ans. Il a fait des tragédies, des comédies, des opéras-comiques et des odes anacréontiques fort estimées. L'Ami des enfans de Berquin est imité et traduit de la seuille bebdomadaire qu'il publia de 1776 à 1782 sons ce titre.

WERNER (ABBAHAM-GOTILOB), cha point son eleration, et qu'il y l'un des plus savans minéralegistes et renunca volontairement lors qu'il crut géologistes de nos jours, ne le 25 que l'Etat pouvait se passer de ses septembre 1750 dans la Naute-Lusace, mort le 50 juin 1817 à Dresde, associé étranger de l'Académie me Fabius, attaquer, combattre et des sciences, est le premier qui sit vaincre comme César; le plus bril- élevé la théorie de la terre au rang d'une science positive.

WEST (BENJAMIN), peintre d'Listoire, no en Pensylvanie le 10 octobre 1758 . d'une famille de quakers, avait dejà acquis en Amérique une WATELET (CLAUDE-HENRI), de grande réputation, lorsqu'il passa l'Académie française, ne à Paris en en Europe en 1768. Il se lixa en 1718, y mourut le 25 janvier 2786. Angleterre, se lit connaître par des Il est connu particulièrement par son tableaux qui eurent un grand succes, obtint de George III, en 1768, succès mérité, et par un poème sur l'etablissement d'une Académie des l'art de peindre, autre production beaux arts, en sut constamment le utile nu les préceptes sont aussi solides président pendant 28 ans, introduisit que les descriptions sont justes et na- sur le theatre l'observation du costurelles. On a encore de lui un Dic. tume, continua jusqu'à l'àge le plus plus avancé à produire de unuveaux violentes persécutions qui le forcètinctions.

WICHERLEY (Guillarve), poète du principal quartier de Londres , il comique anglais, ne vers 1640, mort combattit avec la même fermete tout le 1 er janvier 1715, a beaucoup imité ce qu'il regardait comme les préten.

notre Molière qu'il admirait. Il avait tions illégales de l'autorité. En 1774 , du talent et il était modeste. WIDMER (Saurel), ne à Oth-Londres et Milleset, et deus ans marsinger, canton d'Argovie Len après lord maire, et remplit les fonc-Snisse), neven et élève du célèbre tions d'une manière satisfaisante, fut Oberkampf. Formé par les leçons de réelu au parlement en 1774, obtint en Charles, en physique, et de Berthol 1779 la place lucrative de chambellan

quelle il fit une heureuse application le 6 décembre 1797. de ses connaissances. On lui doit l'in- WILLE (JEAN-GEORGE), graveur, vention d'une machine pour graver né en 1717 à Konigsberg , dans la les cylindres en cuivre destinés à llesse, porté par un penchant irrel'impression des toiles, et d'une autre sistible vers la gravure, acquit rapi-pour la gravure des planches du dement une grande réputation, fut même metal. Il fit un nouvel em- recu membre de l'Académie de peinploi de la chaleur pour chauffer l'ean ture ca 1761, et mourut en 1807 nécessaire à la teinture, découvrit le à Paris, à l'âge de 90 ans. Berrie, vert solide d'une seule application, Muller, etc., furent ses élères. que les Anglais cherchaient en vain depuis long temps, et importa d'An-premier predicateur de l'eglise de gleterre en France la machine à ou-Berlin, où il est mort le 4 mai 1831. vrer le coton, qui fut bientôt intro- clait ne à Magdebourg le 23 fevrier duite dans la plupart des filatures 1770. Comme écritain, il a été nomfrançaises.

WIELAND, celebre poète alle- experience. mand, né le 25 septembre 1755, mort le 20 janvier 1813, que ses oé en 1717 d'un cordonnier, assascompatrioles, un peu prevenus en sa sine le 8 juio 1768 à Trieste. Le faveur, ont surnomme le Voltaire de principal ouvrage de ce célèbre antil'Allemagne. Ses œuvres complètes, quaire allemand est l'Histoire de l'art publices en 1802, forment 36 vol. che: les anciens, 3 vol. in 4°, traduite in-4°. Parmi ses ouvrages les plus ré- dans tautes les laogues. marquables sont la Philosophie des graces et le poëme d'Oberon.

mort en 1841.

chefe d'œuvre, et mournt le 10 mars rent à s'expatrier, fut à son retnur 1820, comblé d'hanneurs et da dis- trois fuis réelu et trois fois exclu de la chambre des communes. Alderman

let, en chimie, il prit la direction de de la ville de Londres, ue s'occupa la fabrique de son oncle, dans la plus de querelles de partis, et mourut

WILMSEN (FREDERIC PRILIPPE), La décoration de la me le Berquin de l'Allemagne, Son Ami Légion d'Honneur fut la récompense des enfans a eu plus de cent éditions de tant de découvertes utiles : mais à cinq milles exemplaires. Ses autres l'exces du travail altéra la santé et la ouvrages embrassent pour la plupart raison de cet estimable citoyen, qui, des branches dont se compose l'enseidans un accès de delire, se donna la gnement lui-même, auquel M. Wilmsen a apporté les fruits de sa longue

WINCKELMANN (l'abbé Jesn),

WINCKELRIED (Aavold de), paysau du cantoo d'Underwald, sur-WILKES (Joax), De le 17 octobre nomme le Decius des Suisses, deter-1747 à Joudres. Élevé à Leyde, mina par son dévouement la victoire membre de la chambre des commu- de Sempach en 1386. Voyant que la nes en 1757 et 1758, n'avant pu ob- phalange serree des Autrichiens opteuir du ministère la place qu'il pos-josail aux efforts de ses compatriotes unaît, se jeta dans l'oppasition, une barrière impénétrable, il télance éproura, pour les ceusières bardies lors des rangs, saisit autant de fers qu'il publicit dans le North-Briton, de de piques que ses bras peuvent en

contenir, les entraîne dans sa chute, 'roi d'Angleterre, fut pendant plusieurs et nuvre ainsi une brêche aux Suisses aonées l'arbitre de l'Europe. Il tomba qui s'y jettent avec audace, décon-dans la disgrâce de Henri. C'était un certent l'ennemi par cette brusque grand politique. irruption, et en font un grand car- WOUWERMANS (PSILIPPE), pein-nage. Un service annuel célébre en tre, né à Harlem en 1620, y monrut core aujourd'hui la mémoire de tous en 1666. Il excella dans les paysages ceux qui succomberent dans cette qu'il ornait ordinairement de chasgloriense affaire, et principalement ses, de petits combats et de chevaux, de Winckelried.

WITT (JEAN de ), ne le 2 septem- fection. bre 1625, fut place à la tête des affai-

très curieux.

de Hugues Capet.

cipal ministre d'État sous Henri VIII, famille.

qu'il peignait dans la dernière per-

WREN (CHRISTOPHE), celebre arres de Hollande, et déploya de grands ebitecte, ne en 1652 à Knoyle, coute taleus. Il fut assass ne avec son frère en de Wiltz, éleve à Oxford, où il pro-1672. On lui attribue des Mémoires fessait les mathématiques à 25 ans, architecte du roi en 1668, jeta en WITIKIND LE GRAND, duc de 1675 les fondemens de la basilique Saxe. Généreux défenseur des restes de Saint-Paul, la plus grande apres de la Germanie, il excita ses compa-Saint-Pierre de Rome, qui ne fut triotes à soutenir leur liberté contre terminée qu'au bout de trente-cinq Charlemagne qui ne put les réduire; ans, érigea la fameuse colonne qui, il fut tue eu 811 par Cétold, duc de sous le nom de monument, est desti-Sou de. Sou fils fut père de Robert le née à perpétuer le souscuir du fameux Fort, marquis de France et bisaieul incendie, éleva plusieurs autres édidifices remarquables, eutre autres WOLSEY (THOMAS), ne en 1471, l'hôpital de Chelpea; mort en 1726, il mort le 29 novembre 1550. Ce fameux fut enterre sous le dome de S'. Paul , eardinal et archeveque d'York, prin- privilège exclusif pour lui et pour sa

XANTIPPE, général Lacédémonieo, renomme par son grand courage et l'austerité de ses mœurs. Il fut envoyé au secours des Carthaginois contre les Romains dont il arrêta la prospérité, malgre la valeur active de Régulus. Les Carthaginois redoutant sou ambition, le renvoyèrent à Lacedémone, en ordonnant, par la plus noire ingratitude au capitaine de vaisseau qui le trausportait, de le jeter à la mer, ce qu'il exécuta. 🗕 Il y cut deux autre Xantippe : l'un fils d'Ariphon, général athénien, rendit les plus importans services à le vaillant Miltiade à être précipité.

XANTIPPE, semme de Socrate qui ouvrage. l'avait épousée pour exercer sa patience. Il dut être satisfait : car elle né à Colophon , disciple d'Archelaus était aussi acariètre qu'il était doux, let contemporain de Socrate. Il com-

XENOCLES, poete gree, obtint contre Euripide le prix des trois tragedies et du drame appelé satire. Ces pièces ne sout pas venues jus-

qu'à nous. XENOCRATE , l'uo des plus cc. lèbres philosophes de l'antiquite, ne à Chalcedouie, fut disciple de Platon, et succéda dans l'académie d'Athènes à Speucipe, successeur de Platon, l'an 559 avant J .. C. Il était d'une grande austérité de mœurs, et mourut vers l'an 514. Alexandre-le-Grand lui temoigna la plus profunde estime ; Xégocrate refusa ses presens. la Grèce; et l'autre fit condamner Un médecin de ce nom vivait sous Neron. Il nous reste de lui un petit

XENOPHANES, philosophe gree,

posa plusieurs poëmessur des matières | son sommeil l'an 465 avant J.-C. --de philosophie. La sienne était à peu- Le deuxième succéda à son père Arprès le Spinosisme. Il sut banni de sa taxercès Longuemain, 425 aus avant patrie pour avoir parlé de la divinité Jésus Christ, et fut assassiné un an

avec trop de licence.

XENOPHON, fils de Gryllus, ne para du trône. à Athènes l'an 450 avent J.-C. Ce Dacier et Gail.

d'Ephèse , connu par un roman gree, l'état tranquille au dedans et au devivait au quatrième siècle. - Il y ent hors. L'Espagne lui doit plusieurs étadeux autres Xénophon : l'un statuaire, blissemeus utiles et religieux. Il fondont Pausanias fait mention; l'autre da l'université d'Alcala, et fit impri-

Claude.

Le premier, second fils de Darius, vie de ce grand homme en 2 volumes succéda à ce priuce l'an 455 avant in 12, Il ne faut pas le confondre avec J. · C., Il réduisit l'Egypte sous sa do · Ximenes , archeveque de Tolède au mination : mais avant entrepris de treizième siècle, dont nous avons une faire la guerre aux Grecs , il y fut de histoire d'Espagne. fait au détroit des Thermopiles, et | XIPHILIN, bistorien grec, vivait ensuite à la fameuse bataille navale sous le règne de l'empereur Michel de Salamine; contraint de se retirer Ducas. On lui doit l'Abregé de Dion honteusement dans ses états, il s'y Cassius, que rend précieux la perte livra au luxe et à la mollesse. Arta- d'une grande partie de l'ouvrage de Lan, capitaine de ses gardes, cons- cet historien; il a été traduit par le pira contre sa vie, et le tua pendant président Cousia, 1686, 2 vol. iu-18.

après par sun frère Sogdien qui s'em-

XIMENES [ Don FRANCOIS ], carguerrier philosophe, qui eut part à dinal archerêque de Tolède et prin-la fameuse retraite des dix mille cipal ministre d'État en Espagne, né Grecs, fut quelque temps disciple en 1437, mort le 8 novembre 1517. de Socrate, sous lequel il apprit la Noble, magnifique, grand, genéreux, philosophie et la politique. Il mourut protecteur du mérite et de la vertu , à Corinthe à quatre vingt dix ans, il ne conçut et n'exécuta que des l'an 360 avant J.-C. Comme Cesar, projets utiles à l'humanité. Sa sagesse il fut grand capitaine et grand histo-hien comme lui valut l'hunneur d'être rien. Ses œuvres complètes out été choisi par Perdinand pour régent traduites en Français par Larcher , après sa mort. Sa fermeté continu les grands dans le devoir : il sut par XENOPHON le jeune, écrivain des dispositions admirables, rendre medecin qui empoisonna l'empereur mer dans cette ville la grande Bible polyglotte qui a servi de modèle à XERCES I et II , rois de Porse. toutes les autres. Fléchier a écritla

glais, ne en juin 1684, mort en lante verite de l'immortalité de l'ame. 1765, s'est immortalisé par son Il a fait aussi des satires et des poésies poeme des Nuits qui a été traduit en morales. li existe une soule d'imitafrançais par M. le Tourneur. Cet ou-Itions et des traductions en vers des vrage est le plus original de tous ceux Nuits d'Yonng. qui sont sortis de sa plume. On ne saurait trop admirer le sombre, le nome, né dans le comté de Suffolek terrible d'une partie de ses tableaux, le 7 septembre 1741, se livra de la hardiesse de son pioceau, la mar bonne beure aux soins de l'agriculche rapide de ses idées, et surtout ture. Après des essais infructueux. la force irrésistible de raison avec et des expériences qui l'éclairèrent,

YOUNG (EDOUARD), poète an-flaquelle il établit la graude et conso-

YOUNG (ARTHUR), célébre agro-

il opéra en grand, sur de vastes do- monumens de la littéralure des enmaines auxquels il rendit leur ferti-ciens. Le docteur Young a été en-lité; se mit en rapport avec tous les levé aux sciences vers la fin de 1839. grands propriétaires des trois royau- YPSILANTI (le prince Deuemes, et fit plusieurs voyages en Fran- reits ), membre du gouvernement ce, en Espagne et en Italie, tou-provisoire de la Grèce, figure d'une jours dans le but d'acquérir de nou-manière honorable, ainsi que son velles lumières sur l'objet constaut frère Alexandre, parmi les beros qui de ses travaux. De retour dans sa pa- ont opère la régénération de la Grèce. trie, il fut nomme secretaire du bu- Il commanda un corps grec des 1821. reau d'agriculture, avec un traite- et prit une part active aux premiera ment de six cents livres sterling, événemens qui commencereut l'af-continua d'exciter l'attention du gou-franchisement de sa patrie. Il reparut veruement sur cette partie impor- en 1825, à la tête de plusieurs milliers tante de la prospérité publique, et d'hommes, et se distingua par de de plaider auprès du pouroir la cause brillaus faits d'armes. Ce généreux de l'agriculture, et mourut le 20 fé- guerrier était dans la force de l'âge, vrier 1820, membre de la société lorsqu'il est mort à Nauplie le 16 royale de Londres, de la société cen août 1852, à la suite d'une maladie trale d'agriculture de la Seine, etc. de langueur. Dans ses nombreux ouvrages, on

crétaire de la société royale de Lon- Domingo, neveu du précédent, né dres, un des hommes les plus sa- dans l'île de Técérisse en 1746, envans de l'égoque, avait cultivé avec tra de bonne beure dans la diplomale plus graud succès les sciences (tie, sigoa, en qualité de ministre physiques et mallématiques, et pu-plénipotentiaire, le sa juillet 1795 blie entrautres ouvrages fort estimés, un Traité d'optique, des leçons le roi d'Espagne et la république de physique, et une Mécanique. Non Française, et mourut le 22 novembre content de ses succes dans le do- de la même aonée , à Girone. Le 3e, maine des sciences naturelles, le Don Thomas, son frère, célèbre docteur Young est devenu l'un des poète espagnol, ne aussi dans l'île de hellenistes et des orientalistes les plus Ténérisse en 1750, mort vers 1790 cclèbres, et son article Egypte, du ou 1791, au port de Sainte-Marie, supplément à la se édition de l'Ency. Sest immortalise par ses fables litté clopédie Britannique lui assigne une proires et son poème de la Musique, des premières places parmi les sa-regardé généralement comme un des vans et laborieux explorateurs des chefs-d'œuvre du Parnasse espagnol.

TRIARE. L'Espagne compte trois distingue son Farmer's Calendor, tra-duit en français sous le titre de Ma-ses bommes illustres. Le 1er, Don nuel du Fermier , et ses Annales d'A. Juan , ne le 15 decembre 1703, dans griculture, 45 vol. in - 8°, dont un l'ile de Teréniffe, élevé à Paris, dechoix est passé dans notre langue par viut garde de la bibliothèque royale les soins de MM. Benoist , Lamarre de Madrid , l'enrichit de deux mille et Billecoq, et ses Voyages agrono- maouscrits et de plus de dix mille vol., publia plusieurs savans ouvrages, et YOUNG (le docteur Tuomis ), se. mourut le 23 août 1771. Le 26, Don

Z

et de Lia, chef de la tribu qui porte l'institut de France, s'était livre avec

ZABULON, sixième fils de Jacob [tronome allemand, correspondant de succès à l'étude de l'astronomie, et ZACII (le baron nx), celèbre as- dirigea long-temps l'observatoire de

avait établi en sa faveur. Frappe par plusieurs éditions. le choléra, il est mort âgé de 80 ans, le 4 septembre 1832, à Paris, où il résidait depuis plusieurs aunées pour

des motifs de santé.

ZACIIARIE. Plusieurs personnages ont porté ce nom. On distingue Zacharie, fils de Jeroboam II, roi d'Is rael, qui succèda à son père. Il ne régna que six ans. - Zacharie . lils du grand-prêtre Joada, qui exerça la souveraine sacrificature apres la mort ronne à Joada, fit perir Zacharie qui le reprenait de ses impiétés. - Zacharie, fils de Barachias et l'un des douze petits prophetes.

ZACHARIE ( JEAN FREDERIC-GEIL-LATME), poète allemand, né le 1er mai 1726, à Frankenhausen en Thuringe, mort le 30 janvier 1777. Ses œuvres ont été publiées, Brunswick, 1763 à 1765, 9 vol. in-8°. Ils contienment des poemes heroi-comiques, supérieurs à tout ce qui avait parnen ce genre jusqu'alors en Allemagne, des odes, des chansons et d'autres

pièces lyriques.

ZALEUCUS, fameux législateur des Locrieus, en Italie, vivait 500 ans avant J .- C. Il s'est fait un nom immortel par la sagesse de ses lois dont il ne nous reste presque plus que le préambule. Il était élève de Pythagore. D'après ses lois, son filayant encouru la peine d'avoir les yeux crevés, il refusa la grace que le peuple lui demandait; mais à la fois bon père et législateur équitable, il se priva d'un de ses yeux, pour sauver moitié de la peine à son fils.

ZANNONI (l'ablié JEAN-BAPTISTE), savant italien, secrétaire de l'academie de la Crusca, mort à Florence le 11 août 1831, à 58 ans, avec la réputation d'un des plus célébres auti-

quaires de l'Europe.

de Rome, mort dans cette ville le tes, sut concilier avec ses devoirs la 30 juillet 1719, a laissé des poésies eulture des sciences, et fit servir son peu nombreuses, mais toutes sont crédit et sa fortune à favoriser les de petits chele-d'œuvre. Elles ont éle arts et les savans. Secrétaire d'État ,

Saberg, que le duc de Sare-Gothat réunies en un petit vol., et ont eu

ZARINE, reine des Sexthes Saces . commanda son armée en personne contre celle de Cyavare, roi des Medes, Après deux antices d'une guerre contrebalancée, elle fut vaincue. Certe princesse rendue à ses suiets, se conduisit en grand homme, se lit craindre an dehors, aimer et respec-

ter an dedans.

ZEA [ D. FRANCESCO-ANTONIO ] , ne le 21 octobre 1770 à Medelin, ville de son père. Jons, qui devait la cou- de la Nouvelle Grenade, éleve à Simta-Fè de Bogota, professeur à seize ans d'histoire naturelle au collège de la même ville, manifesta sur l'independance de sa patrie des vœux qui le firent mander a Madrid en 1797 . et enfermer dans un des forts de Cadix. Rendu à la liberté après deux ans de détention , ensové en France sous prétexte d'une mission scientifique, il retourna en Espagne au bout de trois ans, devint directeur en chrf du cabinet betauique de Madrid, place qu'il exerça jusqu'à la revolution d'Aranjuez. Après avoir occupé des places importantes, il se rendit en Angleterre, s'y embarqua en 1814 pour rejoindre Bolivar, ent le département des finances, puis de l'organisation de la république de Colouibie, devint vice-président du gouvernement, Eo 1820, investi de pouvoirs illimités, il fut envoyé en Europe pour y former des liaisons politiques et commerciales. Il passa en Espagne, où, malgré ses efforts. toute proposition d'indépendance fut repoussée. En avril 1801, Zéa se rendit à Paris, demanda par une note officielle la reconnaissance de la république de Colombie, y contracta un emprunt avec des hanquiers anglais pour la réaliser, et mourut à Bath le 28 novembre 1922, au milieu des discussions causees par des doutes sur la validité de ses pouvoirs.

ZAPPI / Jean Baptista - Pétit ), ZÉLAD à (François-Natita), car-poète italien, né en 1667 à Imota, diual de l'église romaine, ne vers fondateur de l'académie des arcades 1717, parrenu aux plus bautes digni-

il exerca la plus grande influence duquel on crut qu'il avait eu beau coup de part. Il se démit de ses char losophe se plaisait à discourir. le nape en exil, il se retira à la cam pagne, n'en sortit que pour assister au concile qui élut Pie VII, rentra dans Rome avec lui, et y mourut dans la nuit du 17 décembre 1801.

ZENO (APOSTOLO), ne le 11 decembre 1669, mort le 11 novembre 1750, Ses œuvres dramatiques for ment 10 vol. in-8°. Ce poète vénitien a fait d'autres ouvrages; mais il est le premier qui ait appris à ses compatriotes à ne regarder la musique que comme l'accessoire de la tragédie les operas une image de nos bonnes

tragédies.

ZENOBIE, reine de Palmyre. Apres la mort de son mari en 267, elle regna avec autorité et avec gloire. et conquit l'Égypte. Elle se preparait a de nouvelles victoires, quand l'empereur Aurélien lui déclara la guerre. Malgre une résistance vigoureuse. elle fut forcée de succomber. Aurélien s'empara de sapersonne et la fit servir à son triomphe, 11 lui donna ensuite une terre magnifique à Tivoli, près du palais Adrien, où elle passa le reste de ses jours honorée et chérie. Ses vertus furent ternies par son faste et sa cruanté. Le P. Jouve a publié une histoire intéressante de cette beroine qu'il ne faut pas confondre avec Zéapbie, femme de Rhadamiste. Pour celle-ci, voyez Rhadamiste.

grammairien , précepteur des enfans de Ptolémée Soter, qui le chargea de la garde de la bibliothèque d'Alexandrie, est conuu par sa recension

d'Homère.

par Plutarque.

ZENON, né vers l'an 352 avant sous le pontificat de Pie VI, dont il J.-C. dans l'île de Chypre, fut le fonavait toute la confiance, et à l'élection dateur de la secte des Storciens, ainsi appelée du portique Stoa où ce phiges en 1796, et trop âge pour suivre avait été disciple de Crates, et ent un grand nombre de sectateurs. Il se laissa mourir de faim, ou, ce qui est plus probable, il mourut de vieillesse vers l'an 264 avant J.-C.

ZENON, philosophe épicurien, de Sidon, eut pour disciples Ciceron et Pomponius Atticus. Il a fait contre les mathématiques un ouvrage qui a

été refuté par Posidonius.

ZENON dit l'ISAURIEN, empereur, épousa en 468 Ariadne, fille de Leon Ier, empereur d'Orient, et se conduisit d'une manière si odieuse Avrique, et qui leur ait donné dans que sa belle-mère Vérine et Basilique son frère le firent chasser du trôue : il v remonta l'arnée suivante et ne fut pas meilleur. Il mourut eu 491, après un règne de dix-sept ans.

ZEUXIS, peintre gree, natif d'Héraclée, florissait vers l'an 400 avant J.-C. Il surpassa Apollodore son maitre. Il inventa la manière de menager les jours et les ombres, et excella surtout dans le coloris. On connaît

son défi avec Parrhasius.

ZIESENIS ( ANNE CORNÉLIE WAY. TIER, femme), celèbre actrice Hollandaise, née le 13 avril 1762, débuta en 1780, sur le grand théâtre d'Amsterdam, ne tarda pas à y jouer les premiers rôles, réussit dans la baute comedie, frappa par la vérité de son jeu, ceux mêmes qui n'entendaient pas sa langué, quitta le théâtre en 1815, et mourut le 25 avril 1827.

ZOÉGA (George) célébre archéo-ZENODOTE, d'Ephèse, célèbre logue Danois, no le 2 décembre 1755, à Dahler en Jutland, après divers voyages en Allemagne, en Italie, svec un jeune gentilbomme dont il était le gouverneur, revint à Goettingue auprès du célèbre Stay dont ZENON d'Elée, autrement Velle, il avait suivi le cours ; puis à Copenen Italia, në vers l'an 504 av J .- (l., hague, d'où il partit en 1782 pour l'un des principaux philosophes de l'aire aux frais du roi un voyage nul'antiquité, fut disciple de Parme mismatique; arrivé à Rome où il nide. Il conspira contre le tyran trouva dans le cardinal Borgia un Evearque, et fut mis à mort, l'entre | zelé protecteur , il épousa une jeune prise avant été découverte. Il est cité italienne , qu'il n'obtiot qu'en embrassant le catholicisme. Maigre les troubles politiques qui désolèrent la d'Hystape. Lorsque ce prince vers capitale du monde chrétien, malgre l'an 520 avant J. C., assiegeait Baby. les chagrins et les embarras domes lone, Zopire se coupa le nez et les tiques qui ne cesserent de le tour- oreilles, et se présenta en cet état aux menter jusqu'à la fin de sa vie, il Babyloniens, en leur disant que c'epoursuivit ses travaux scientifiques tait son prince qui l'avait maltraité si avec une admirable constance, et pu- eruellement. Les Bahvloniens lui blia en 1787 ses Numi Agesphi, fruit confièrent la défense de leur ville d'études longues et pénibles, et qui dans l'espoir qu'il voudraitse venger; fut acueilli par le suffrage de tous mais il en ouvrit les portes à Darius, les savans. Rappelé en Dannemarck après un siège de vingt mois. Il fut en 1803, il ne put se décider à quitter récompense généronsement . et Da-Rome, L'amitie de M. le baron Schu- rius ajouta qu'il aimerait mieux avoir bart , ministre Danois, lui obtint la Zopire non mutilé que vingt Babypermission d'y rester avec tous les lone. Heureux les prioces qui trouavantages pécuniaires dont il eut vent de pareils serviteurs, pour le zèle joui à Kiel, et il y monrut le 10 fe- du moins, et non pour la manière vrier 1809, membre de la plupart de les servir. Il y eut deux autres Zodes sociétés savantes de l'Europe, et pire, médecios; l'un vivait du temps cheralier de l'ordre Danebrog, no- de Plutarque, et l'autre donna à Mimination dont la nouvelle ne parvint thridate, roi de Pont, la composition à Rome que huit jours après sa mort. d'un antidote contre le poison, Il a laissé plusieurs ouvrages qui attestent sa vaste érudition et ses pro- tiquité, ne dans la Médie au temps

aux mauvais critiques.

au xue siècle, secrétaire d'Etat sous ferme sa doctrine, a été traduit par Jean et Michel Comnène, dégoûté M. Anquetil du Perron. Il admettait du monde par la mort de sa femme, deux principes, l'un du bieu Oromaze, prit l'habit monastique. Plusieurs ou l'autre du mal , Arimone. vrages surent le seuit du loisir que lui procura sa vie solitaire. Le plus im-portant contient des Annales qui vont Histoire des empereurs Romains dont depuis le commencement du monde il nous reste cinq livres; elle intéjusqu'à la mort d'Alexis Comnène, resse parce qu'elle peint les événe-en 1118, La meilleure édition est mens avant-conreurs de la chute de celle du Louvre, a vol. in-fol., 1686, l'empire Romain, et l'agonie de ce par Ducange, dans le corps de l'his grand corps politique. Elle a été tratoire byzantine.

ZOPIRE, courtisan de Darius, fils sin. Son style a vieilli.

ZOROASTRE, philosophe de l'anfondes connaissances en archéologie. de Cyrus. Il fut, dit on, roi des Bac-ZOILE, rheteur à Amphipolis, triens, et s'acquit une grande réputaville de Thrace, se rendit fameux par tion dans la Perse, où il donna des ses critiques injustes d'Isocrates et lois sur la religion : il fut le chef des des vers d'Ilomère. Son nom est resté Mages, c'est-à-dire des sages dont il est si souvent question dans l'histoire. ZONARE (Jean), historien gree Le livre qu'on lui attribue et qui ren-

ZOSIME, bistorien gree du einduite en français par le president Cou-

FIN.

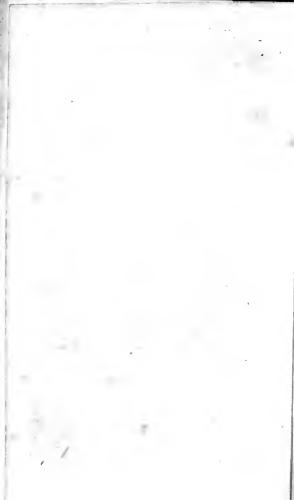

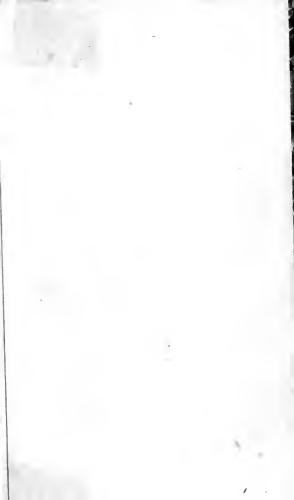





